

# BIOGRAPHIE

UNIVERSELLE

# DES MUSICIENS

## BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE DE LA MUSIQUE

#### DEUXIÈME ÉDITION

INTEREMENT REPONDED BY AUGUSTIFE IN MICH DE MOITH

### PAR F. J. FÉTIS

WAITER OR CHAPFILE DU ROLDES BELGES. BISECTIAN DE CONSERVATOIRE ROYAL DE WESQUE DE REVELLES, ETC.

TOME SIXIEME

#### PARIS

LIBRAIRIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET Cu imprimeers de l'institut, rue jacob, 56

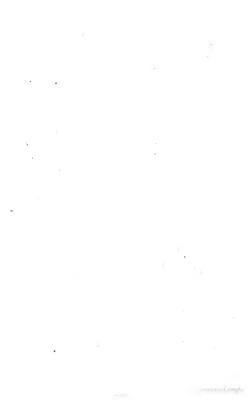

# BIOGRAPHIE

UNIVERSELLE

# DES MUSICIENS

TOME SIXIEME

TYPOGRAPHIE DE H. FIRMIN DIDOT. - MESNIL (EURE).

S.T.11.

# BIOGRAPHIE

UNIVERSELLE

# DES MUSICIENS

κT BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE DE LA MUSIQUE

### DEUXIÈME ÉDITION

ENTIÈREMENT REFONDUE ET ALCMENTÉE DE PLIS DE MOITIÉ

#### PAR F. J. FÉTIS

TOME SIXIEME



### PARIS

LIBRAIRIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET C" IMPRIMEURS DE L'INSTITUT, RUE JACOB, 56 1864

Ce mailre avait ouvert à Bologne une école | de composition, ou se formèrent plusieurs musicien, devenus célèbres. Parmi ses meilleurs élèves, on remarque le P. Paolucci, maltre de chapelle à Venise, et auteur du livre intitulé : Arte pratica di contrappunto; le P. Sabbatini, de Padoue, qul, plus tard, étudia la doctrine de Valotti; Ruttini, de Florence; Zanotti, fils du médecin et maître de chapelle de Saint-Pétrone; Sarti; l'abbé Ottani, qui mourut maltre de chapelie à Turin, et l'abbè Stanislas Mattel qui ne quitta Jamais son maltre, et qui lui succéda dans la direction de son ècole. Partisan déclare des traditions de l'ancienne ècole romaine, admirateur sincère des grands musiciens qu'elle a produits, Martinl s'attacha particullèrement à propager les doctrines qui avaient formé de si habiles maltres, et à donner à ses èlèves la pureté du style et une manière élègante de faire chanter les parties. L'excellence de sa mèthode pratique, et le mèrite de ses élèves donnèrent à son école une renommée enropèenne. Les plus cèlèbres musiciens se faisaient honneur de recevoir des conseils du franciscain de Bologne, et presque toujours li dissipa leurs doutes sur les questions qu'ils lui sonmettajent.

La renommée dont il jouisait le fit souvent prendre pour arbitre dans des discussions élevées sur diffèrents points de l'art et de la science, et ponr inge dans des concours, C'est ainsi qu'il fut priè de prononcer un jugement entre le P. Fritelli, maltre de chapelle de l'èglise cathédraie de Sienne, qui enseignait le solfège d'après la mèthode moderne, rejetant les muances, et le P. Provedi, autre savant musicien, qui attaquait cette Innovation, admise alors en France, en Espagne et dans jes l'avs-Bas. C'est ains) également que Flavio Chigi, de Sienne, l'invita, en 1745, à donner son avis sur le nouveau système de solmisation qu'il voulait mettre en usage. Appelè à juger le concours ouvert pour la place de mattre de chapelle à Sainte-Marle della Scala, à Milan, il se prononça en faveur de Fioroni, et ramena à son avis les autres juges qui, dejà, avaient fait choix de Palladino. Après la mort de Fioroni, ce fut encore le P. Martini qu'on chargea de désigner son successeur. Grégoire Ballabene, après avoir écrit sa fameuse messe à quarante-buit voix réelles, la soumit à l'approbation de ce maître, qui a écrit sur ce sujet une dissertation'spéciale,

Le P. Martini fut quelquefois engage dans des discussions de doctrine ou d'application pratique de ses principes : il y porta toujours autant de politesse que de savoir. Il n'était âgé que de vingt-six ans lorsque la première polémique de cette espèce fut soulevée, à l'occasion d'un canon ènigmatique à trois parties, de Jean Animuccia, qui se trouvait à la maîtrise de la cathédrale de Lorette. Les deux premières parties de ce canon sont régulières, mais la troisième, où le maltre n'avait point mis de clef, a une ètendue de deux octaves, et ne pouvait être résolue qu'au moyen des deux clefs d'ut (troisième ligne) et de fa (quatrième ligne). Le P. Martini envoya sa rèsolution au vieux Redi, maltre de chapelle de l'èglise cathédrale de Lorette, qui, n'ayant iamais vu de nartie vocale écrite avec deux clefs, dèclara la résolution mauvaise, et en fit une autre, qui était fausse. Martini envoya les deux résolutions du proldème à Pitoni, maltre de Saint-Pierre du Vatican, et à Pacchioni, de Modène, et ces savants musiciens approuvèrent le travail de Martini et rejetèrent celui de Redi. Le vieux maltre, qui ne voulait pas être vaincu par un jeune homme, fit une amère critique de la décision des juges ; mais le P. Martini termina la discussion par une savante dissertation, datée du 24 octobre 1735, ou il prouvait, par des exemples pris dans les œuvres de Soriano, de Festa, de J.-M. Nanini, et d'autres maltres du seizième siècle, qu'on a quelquefois écrit des parties vocales sur deux clefs différentes. On trouve une relation de cette discussion dans un manuscrit de la bibliothèque de la maison Corsini, à Rome, intitulé : Controversia fra il P. M. F. Gio. Battista Martini, ed il Sig. . D. Tommaso Redi, da Siena, maestro di capp. di Loreto.

Eximos avail ataque la science des combinations harmoniques et de contrepoint dans son livre Dell' cripine della murica; Martin definalit sa icinen qu'il consiquant dans son Esna finaldamentel pratique de contrepoint de la comparte de la comparte de contrepoint figures et cetta reposse previoqua una replique prague et cetta reposse previoqua una replique que sutres ataqueren ata una le savan professeur de Bolgone, considérant sus seriese comme surrancés, et se compositions comme depouvres de geleti: mais il ne leve répondit depouvres de geleti: mais il ne leve répondit littles dans l'onditione et la tendre i les har-

La simplicité, la donceur et la modestie composaient le caractère du P. Martini. Son obligcance et son empressement à satisfaire à toutes les questions qui lui étaient auressées concernant la théorie ou l'histoire de l'art ; le spin qu'il mettait à éviter ce qui pouvait blesser l'amour-prop. 2 des autres musicieus, et le bienvelllant accuell qu'il faisait à ceux qui le visitalent, l'avalent rendu l'objet de la vé nération et de l'estime universelle. Il entretenalt une correspondance avec beaucoup de savants, de princes et de personnages de distinction qui îni témnignalent de l'attachement et de la déférence. Le roi de Prusse, Frédéric II. à qui il avalt envoyé son Histoire de la musique, lui écrivit une lettre de remerciments, et lui fit présent d'une tabatière ornée de son portrait et enrichie de brillants, L'électeur palatin, la princesse de Saxe Marie-Autoinette, Frédéric-Guillaume, prince béréditaire de Prusse, et le pape Clément XIV, lui écrivaient aussi et fui faisaient de riches présents. Peu d'étrangers visitaient Bologne sans l'aller voir, et sans admirer son profond savoir et les richesses scientifiques qu'il avait rassemblées autour de lui. Un grand désordre régnait dans sa cellule, et dans les chambres qu'il avait remplies de musique et de livres. On tronvait ces objets empilés sur son clavecin, sur sa table, les chaises et le paranet, et ce n'était pas sans pelne qu'il parvenait à offrir un siège à ceux qui allaient le voir. Cette immense collection d'objets d'art et de science inspiralt à tous les étrangers autant d'étonnement que d'intérêt. « Dans mes voyages, dit . Burney (The present stats of Music in « France and Italy, p. 203), j'avais souvent « étonné des libraires du continent avec la o liste de mes flyres sur la musique : mais à

étonné des libraires du éuntinent arec la
 liste de mes fivres sur la musique; mais à
 mon tour j'éprouvai la plus grande surprise
 en voyant la collection du P. Martini. Il a
 une chambre pleine de traités manuscrits;

deux autres sont remplies de livres Imprimés, et une quatrième est encombrée de
musique pratique, tant imprimée que ma-

 musique pratique, tant imprimée que manuscrite. Le numbre de ses livres s'élère à dix-sept mille volumes (1), et il en reçoit encore de toutes les parties du monde.

Dans les dernières années de sa vie, le P. Martioi fut tourmenté par un asthme, par une maladie de la vessie, et par une plaie douloureuse à la jambe. Sa sérénité n'en fut jamais altérée, ses travaux ne se ralentireut

(f) Il fast entendre lei par les paroles de Borney nonsculemes les traités de musique manuscrita et impeimes, mais toute la musique praisque; car il n'existe pas même aujourd'hui un nombre assez considerable de traités de musique pour ce former une collection de dis-sept mille valames. La collection de musique socience de P. Martini (tall immense.

point, et jusqu'au dernier moment il s'occupa de recherches pour la publication du quatrième volume de son Histoire de la musique. Son élève, le P. Stanislas Mattei, lui donna des soins jusqu'à ses derniers moments, et recut son dernier soupir le 5 octobre 1784 (t). Martini était parvenu à l'age soixante-dix-buit ans. De magnifiques funérailles lui furent faites, et l'on y exécuta une messe de Requiem composée par Zanotti. Le 2 décembre suivant, les membres de l'Académie philbarmonique, réunis aux élèves de l'illustre maltre, firent faire un service funèbre dans l'église des chanolnes de Lateran de Saint-Jean in monte. où l'on y chanta une messe composée par treize maîtres de chapelle, membres de l'académie, Après la messe, Léonard Volpi, académicien philharmonique, prononça l'éloge de Marlini en langue latine ; on distribua ensuite aux assistants plusicurs compositions poétiques dont le célèbre historien de la musique était l'objet, et deux épitaphes en style lapidaire par le P. Louis Tumini, moine franciscain. Le 14 décembre de la même année. l'ouverture des écules publiques des PP. Rarnahites de Sainte-Lucie fut faite par le P. Pedrazzini, professeur d'humanités, avec un discours dont l'éloge du P. Martini était le suiet. et le 1er janvier 1785, un autre éloge de ce maltre fut proponcé dans une séance des académiciens Fervidi. Le P. Pacciaudi avait fait insérer dans le ne XX de son Antologia, publié à Rome, en 1784, une langue épitaphe du même, et le P. Guillaume Della Valle avait récité, le 24 novembre de la même année, une élégante oraison funèbre dans le service solennel qui avait été fait à l'église des SS, Apôtres, à Rome : ce murceau fut inséré daus le Giornale de' Letterati di Pisa (ann. 1785, t. 57, p. 279 ct suiv.). Le même P. Della Valle publia aussi dans l'Antologia (Rome, 1784 et 1785) une analyse de l'Histoire de la musique du P. Martini, Enfin il fit paraltre dans l'année suivante des Mémoires historiques de Martini, où il rénnit son analyse de l'Histoire de la musique, et beaucoup de jettres de ce savant musicien ou relatives à lui. Son portrait fut gravé plusieurs fois, et Tadolini frappa une

(1) M. Parrene remarque, dons la noites sur le P. Mirtial, qu'il a places dans le troitiene column de son Trisar des possistes, que este dons est donnée pas Morerels (Orazione in fode del Padre mostra Martini, Bolique, 1756), Geratmo Gindiel, (Elegré di Gin. Bustim Martini; Bolique, 1957, par del la Villa (Maraeris survice) del P. M. Gembattata Martine; Naples, 1783); Esatusat seu like il date de la mort de ca greed musicien as medaille qui offre d'un ché son effigie, et de "Justre des instruments de musique, avec ces mois pour exergue: Fama super athera nous MDCCLAXIIII. Cest par ces bonneurs multiplés que l'Italia (émolgas ses regrets de la perte d'un si célèbre musicien. Martini avait eté agrégé à l'Académie de l'Itacutat eté bolgage et a Celt-des l'Philitra montques constitutes d'un compara l'est de l'est de l'académie de 'Arcades de Rome, nous le nom académique d'Artistas nou Anfonco.

Le P. Martini a composé, pour l'église, des messes et des motets, non dans l'ancien style osservato de l'école romaine, comme je l'ai dit dans la première édition de ce dictionnaire, mais dans le style concerté, en usage à l'époque où ll vécut. Ce renseignement résulte d'une lettre écrite par M. Gaspari (voyez ce nom) de Bologne à M. Farrenc. La plupart de ces ouvrages sont restés en manuscrit, et se trouvent en grande partie au lycée musical de Bologne. M. Gaspari crolt que les messes du maltre existent au convent des Mineurs conventuels de cette ville. On a imprimé les compositions survantes : 1º Litanix atque antiphonx finales B. Virginis Marix 4 vocibus cum organo et instrum, ad libitum. Bononix apud Lelium a Folpe, 1754, in-4°, op. 1. 2º Sonate (12) d'intavolatura per l'organo e cembalo, opera 2º, chez Le Cène, à Amsterdam, 1742, in-folio. 3º Sonnte (6) per l'organo ed il cembalo di F. Gio. Battista Martini, minor conventuale; Bologna, per Lelio della Volpe, 1747, op. 50, J'ai dit, dans la première édition de la Biographie universelle des musiciens, que les sonates de Martini sont d'un style original, qu'elles offrent de grandes difficultés, et qu'elles sont estimées comme des productions d'un ordre fort distingué. Ceci n'est applicable qu'à l'œuvre de douze sonates publiées à Amsterdam; quant aux six sonates Imprimées à Bologue, M. Farrene les considére comme peu dignes d'un si grand maltre. 4º Duetti da Camera a diversi voci: Bologna, per Lelio della Volpe, 1765, op. 4º, La hibliothèque du lycée communal de Bologne posséde en manuscrit les eompositions suivantes du P. Martini : 1º San Pietro, oratorio. 2º Le même avec une autre musique. 3º L'Assunzione di Salomone al trono d'Israello, oratorio. 4º La Dirindina, farsetta. 5º L'Impresario delle Canarie, intermezzo. 6º Il Don Chisciotto, intermezzu, 7º Il Maestro di musica, intermezzo.

Quoique les compositions de Martini soient dignes d'un maître de si grand mérite, c'est

surtout comme musicien érudit et comme écrivain sur la musique qu'il s'est fait la rénntation européenne qui est encore attachée à son nom. Son ouvrage le plus considérable a pour titre: 17° Storia della musica. Tomo I°; Bologna, 1757, per Lelio della Volpe. Tom. II; ibid., 1779, Tom. III; 1781, in-4°, Il a été tiré quelques exemplaires de cet ouvrage en format in-fotio, encadré de vignettes en bois ; ces exemplaires sont très-rares. Une vaste érudition, une lecture immense, se font remarquer dans ce livre, fruit du travail le plus laborieux : mais on ne peut nler que l'esprit de critique et la philosophie de la science y manquent absolument, et que le plan est défectueux. Quoique Martini avoue dans sa préface (p. 3) que l'on manque de monuments et de descriptions suffisantes pour la musique des premiers ages du monde, il ne s'attache pas moins à traiter, en dix chapitres du premier volume de son Histoire : 1º De la musique depuis la création d'Adam jusqu'au déluce : 2º Depuis le déinge jusqu'à Moïse; 5º Depuis la naissance de ce législateur des Héhreux jusqu'à sa mort; 4º Depuis la mort de Moise jusqu'au règne de David ; 5º Depuis ce régne jusqu'à celui de Salomon; 6º Depuis la fondation du temple jusqu'à sa destruction : 7º Be la musique des Bébreux dans les repas, les funérailles et les vendanges : 8º De la musique des Chaldeens et des autres peuples orientaux; 9° De la musique des Égyptiens. Trois dissertations viennent ensuite remplir le reste du volume, et n'occupent pas moins de trois cent soixante pages, où Martini examine quel est le chant naturel aux hommes, de quei chant lesanciens firent usage, et quels furent le chaut et les instruments dont les Hébreux se servaient dans le temple. Une multitude de choses curieuses, de citations pleines d'intérét et de rapprochements utiles sont confondus, dans ces bizarres recherches, au milieu de divagations Interminables qui rendent la lecture du livre de Martini fatigante, ou plutôt impossible; car je ne crois pas qu'il y ait de courage humain capable d'affronter la lecture d'un tel ouvrage; mais le musicien studieux le consultera toujours avec fruit. Les deuxiéme et troisième volumes, traités de la même manière, sont entièrement remplis par des recherches sur la musique des Grees, ou par des objets qui s'y rapportent d'une mamére plus on moins indirecte. Au commencement el à la fin des chapitres de tout l'ouvrage, le P. Martini a fait graver des canons énigmatiques, parmi lesquels on en trouve de fort difficiles.

Cherubini les a tous résolus, et en a formé un recueil fort curleux. Le quatrième volume devait renfermer des recherches sur la musique du moyen age jusqu'au onzième siècle. On voit dans un fragment d'une lettre qu'il écrivait au P. Sabbatini, le 12 mars 1785 (Memor. stor. del. S. G. B. Martini, p. 129) qu'il se proposait d'y examiner surtuut le mérite des travaux de Guido d'Arczzo. Il v parle de la nécessité de rechercher toutes les copies qu'il pourra se procurer des ouvrages de ce moine eélèbre, quoique, suivant le témnignage de Burney (The present state of music in France and Italy, p. 202), il eut dejà, en 1771, dix copies du Micrologue dans sa bibliothèque.

Suivant une tradition répandue à Bologne. le manuserit de ee quatrième vulume existerait chez les Mineurs conventuels de cette ville. Bésireux que j'étals de l'examiner pendant le séjour que je fis dans cette ville, en 1841, je priai Rossini de m'en fournir l'occasion; il eut l'obligeance de me présenter au hibtiothécaire du enuvent de Saint-François, et j'abtins l'autorisation de vair le manuscrit et de le parcourir; j'acquis bientôt la conviction qu'il ne contient pas une rédaction définitive du quatrième volume de l'Histoire de la musique de Martini, et qu'il ne peut être ennsidéré que comme un recueil de matériaux dans lequel le R. P. franciscain, fidèle à ses habitudes, fait de longues exeursions dans des questions qui ne se rattachent au sujet que d'une manière indirecte. L'époque de Charlemagne y est traitée d'une manière très-prolixe, mais sans prore et avec des lacupes sur des choses importantes, telles que la notation et les premiers essais de l'barmonie, bien que l'auteur y tnuche au onzième siècle et y enmmence l'examen de la doctrine de Guido d'Arezzo. Avee beaucoup de patience, nn pourrait tirer quelques bonnes choses de ce manuscrit; mais tel qu'il est, on ne peut songer à le publier, ni même à le mettre en ordre et le compléter. Ce n'est qu'un monument curieux du désordre des idées de Martini. et de sa méthode laborieuse de travail.

Après l'Histaire de la musique, l'ouvrage le plus considérable du P. Martini est celui qui a pour titre : Exemplare o sia saggio fondamentale pratico di cuntrappunto; in 8000gas, 1774-1775, per Leitin della Volpe, deux volumes in-4º. Le premier volume est relatif au contrepoint sur le plain-chant; le second, au contrepoint fugule. De courts élèments de conterpoint puré chot dans la premnts de conterpoint précédent dans la premnts de content dans la premnt de la content de

mière partie les exemples tirés des œuvres des maîtres célèbres de l'ancienne école, tels que Palestrina, C. Porta, Morales, J. Animnecia et autres qui, suivant le titre (Esemplare), remplissent cet ouvage. Aurès avoir expliqué la nature et la constitution de chacun des tons du plain-chant, le P. Martini montre par des morceaux extraits des œuvres de ces maîtres la manière dont ils doivent être traités dans le contrepoint; et il accompagne ces exemples de notes non-seulement remarquables par l'érudition, mais où brille le mérite d'une parfaite connaissance pratique de l'art d'écrire. Ce mérite ne me semble pas avoir été auprécié à sa juste valeur par quelques critiques français. Ces critiques ont fait preuve de beaucoup de légératé lorsqu'ils ont reproché à Martini d'avnir basé son ouvrage sur une tonatité qui n'est plus en usage : il suffisait, pour mettre le savant maître à l'abri de ce reproche, de tire le titre du premier volume de son livre; ce titre dit elairement l'nbjet que l'auteur s'est proposé : Essai fondamental pratique de contrepoint sur le plain-chant. Le hut qu'il s'est proposé est d'autant micux atteint, que les exemples chnisis par Martini sont tous excellents, et qu'il ne pouvait offrir aux jeunes musiciens de meilleurs modèles pour le style dont il s'agit. On a dit aussi que les pièces fuguées du second volume sont plutôt des ricercari que de véritables fugues, et que la plupart de ces pièces, étant écrites également dans la tonalité du plain-chant, sont aussi peu utiles que eelles du premier volume. Ces reproches ne me semblent pas mieux fondés que les autres : car Martini n'annonce point dans le titre de cette partie de son ouvrage qu'il se propose de faire un traité de la fugue suivant les formes modernes, mais uae analyse scientifique d'un certain nombre de pièces en contrepoint fugué de l'ancien style, L'erreur fondamentale des critiques consiste à avoir voulu transformer le livre du P. Martini en un traité de composition auquel il n'avait point pensé.

Il est certain aussi que ceux qui nient l'utilité de l'étude de l'ancien contrepain de l'étude de l'ancien contrepain de l'étude de l'ancien de l'extention, avoir aucune connaissance de cette partie de l'art, et sont incapables d'en apprécie le mérite. On ne voit pas trop, dans les monstrunsités barmaniques des compositeurs de notre époque, ce qu'ou a ggud à l'abandon de cette ciude.

Les autres productions imprimées de ce savant maître sont : 1º Rogioni di F. G. B. Martini sopra lo risoluzione del canone di

Giovanni Animuccia contro le opposizioni fattegli dal signor D. Tommaso Redi, etc., In-4°, daté dn 24 octobre 1733, mais sans nom de llen. 2º Attestuti in difesa del sig. D. Jacopo Antonio Arrighi, maestro di capella della cattedrale di Cremona; in Bologna, per Lelio della Volpe, 1746, in-4º de six feuillets. 5º Giudizio di un nuovo sistema di solfeggio dal signor Flavio Chigi Sanese, 1746, in-4°, sans nom de lieu. 4° Giudizio di dpollo contro D. Andrea Menini da Udine, ch' ebbe l' ardire di manomettere il famoso Adoramus te del celebre Giacomo Perti : Naples, Cesari, 1761, in-4°. 5° Lettera del padre maestro Gio. Battista Martini all'abate Gio. Battista Passeri da Pesaro, etc., Imprimée dans le deuxième volume des œuvres de J.-B. Doni, 6º Onomasticum seu synopsis musicarum grzcarum atque obscuriorum vocum, cum earum interpretatione ex operibus Joan. Baptista Doni. Dans le même vo-Inme, p. 268-276, 7º Dissertațio de usu progressionis geometricx in musica, anetore Joanne Baptista Martini ordinis minorum conventualium, in-fol. de vingt-cinq pages, sans date, nom de lieu et d'imprimeur, mals publié à Bologne par Letio della Voine, en 1766. Cette dissertation, d'anrès les renseignements fournis à M. Farrenc par M. Gasparl, fut écrite en italien par Martini, en 1764, avec l'aide de son ami le docteur Balbi qui, vraisemblablement, la traduisit en langue latine pour la faire Insérer dans les Mémoires de l'Institut des sciences de Bologne, t. V. deuxième partie, p. 572-594, édition de Bologne, par Lelio della Volpe, 1767, in-4°. Des exemplaires ont été tirés séparément, et on tronye à la snite l'ouvrage suivant : 8° Compendio della Teoria de' numeri per uso del musico da Gio. Battista Martini min. convent., 1769, sans nom de lien nid'imprimeur, mais imprimé par Lelio della Volpe, in-4º de quinze pages. 9º Regole per gli organisti per accompagnare il canto fermo; Bologna, per Lelio della Volpe, sans date, une feuille, in-fol., gravée. Par une lettre qui se tronve au Lycée musical de Bologne parmi la correspondance de Martini, et qui est datée de Venise, le 15 janvier 1757, le P. Paolucci demandait à son maltre deux exemplaires de ces Regole, dont la publication a conséquemment précédé cette date. 10º Descrizione, e approvazione dei Chirie e Gloria in excelsis del Signor Gregorio Ballabene, composti a 48 voei in dodiei cori. Cette description et approbation se trouve dans une Lettera di Giuseppe

Heiberger romano academico filarmonico che serve di preludio alla Descrizione ed approvazione futtasi dall' Academia de' Filarmoniei di Bologna ad una composizione musicale a 48 voci, del Signor Gregorio Ballabene, maestro di cappella romano, in Roma, 1774, nella stamperia del Casaletti a S. Enstachio, In-8° de quinze pages, 11° Cinquanta due canoni a due, tri e quattro voci; Venise, sans date, format in-8°, M. Gaspari pense que ces canons ont été publiés peu de temps avant ou après la mort de Martini, Martini est anssi l'auteur anonyme du catalogue des membres de l'Académie des Philharmoniques de Bologne, Intitulé : Serie cronologica de' Principi dell' Academia de Filarmoniei di Bologna, e degli Uomini in essa fioriti per nobiltà, dignità, e per le opere dute alle stampe; in-24, sans date et sans nom de lieu (Bologne, 1777). Le père Martini a laissé en manuscrit, ontre les matériaux pour la continuation de son Histoire de la musique : 11º (bis) Giudizio ragionato sopra il concorso di vari maestri alla cappella imperiale de S. Maria della Scala in Milano. 12º Giudizio nel concorso della cappella del Duomo di Milano. 13º Sentimento sopra una Salve Regina del sia, G.-Andrea Fioroni, 14º Ragioni esposte in confirmazione degli attestati prodolti all' academia Filarmonica di Bologna in difesa del sig. D.-Jacopo Arrighi, maestro di cappella di Cremona. 15° Correspondance littéraire avec plusieurs savants, concernant diverses questions relatives à la musique. On conserve au-si dans la bibliothèque du Lycée musical de Bologne les opuscules inédits de Martini dont voici les titres : 16º Ragioni di F. Gio.-Batta Martini sopra la risoluzione del Canone di Giovanni Animuccia esistente nella canturia di S. Casa in Loreto, in difesa delle opposizioni fatte del sig. D. Tomaso Redi, maestro di eappella de detto santuario, manuscrit in-4°, de l'année 1733. 17° Controversia frà il padre G .- B Martini ed il sig Gio .- Antonio Riccieri, per un soggetto di fuga da questo al padre suddetto, con varie opposizioni fatte dallo stesso Riccigri e risposte dal P. Martini, manuscrit in-8°, de l'année 1740. 18º Delle proporzioni o ragioni, mannscrit in-fol. 19º Regole per accompagnare sul cembalo ed organo, manuscrit autographe, 20° Duetti buffi per camera col basso conlinuo, manuscrit in-fol. obl.

On peut consulter, sur la personne du P. Martini et sur ses travaux : 1º Notizie degli MARTINI

Scrittori Bolognesi, par Fantuzzi, t. V, np. 542-555, 2º Elogio del Padre Giambattista Martini, minore conventuale, par le P. Della Valle; Bologne, 1784, ln-8°; on trouve aussi cet éloge dans l'Antologia Romana, tom. XI; dans le Giornale de' Letterati di Pisa, 1785, tom. LVII, pages 279-505, et il v en a une traduction allemande Insérée dans la Correspondance musicale de Spire, 1791, pag. 217 et suiv. 3º Memorie storiche del P. M. Giov. Battista Martini, etc., par le même; Naples, 1785, Simoni, in-8°. 4° Orazione in lode del P. M. Giambattista Martini, recitata nella solenne academia de' Fervidi l'ultimo giorno dell' anno 1784, par Moreschi: Bologne, 1786, in-8°, 5° Elogío di Gio. Battista Martini letto nella arande aula del Licco armonico, nella solenne distribuzione de' premi musicali l'anno 1809, par Gandolfo, docteur en médecine; Bologne, chez les frères Masi, 1813, in-8° de vingttrois pages. 6º Elogio del R. P. Giamb, Martini, par le P. Pacciaudi, dans le journal littéraire du P. Contini, 7º Voir aussi les Memorie per le belle arti, où l'abbé Gherardo de Rossi a fait insérer une notice sur ce savant musicien.

MARTINI (JEAN-PAUL-ÉGIDE), dont le nom vérilable était Schwartzendorf, naquit le 1er septembre 1741, à Freistadt, dans le Haut-Palatinal. Il apprit de bonne heure le latin et la musique; ses progrès dans eet art furent assez rapides pour qu'il fûl employé comme organiste, à l'âge de dix ans, au séminaire des iésuites de Neubourg sur le Danube, où H était allé faire ses études. En 1758, il se rendit à l'université de Fribourg en Brisgaw, pour v faire un cours de philosophie. Pendant son séjour en cette ville, il remplit les fonctions d'organiste au couvent des Franciscains, Ses études terminées, il retourna à Freistadt; mais des désagréments qu'il éprouva dans la maison de son père, nouvellement remarié, le firent retourner à Fribourg, décidé à voyager et à chercher des ressources dans ses connaissances en musique. Incertain de la route qu'il devalt suivre, il monta sur un clocher et jeta dans l'air une plume dont il examina la direction; le vent l'ayant poussée vers la porte de France, ce fut par là qu'il sortit, et, sans argent, il s'achemina vers Nanev, s'arrétant le soir dans des eouvents où son costume d'étudiant lui faisait trouver un glie convenable. Arrivé dans la capitale de la Lorraine, en 1760, sans savoir un mot de français, et dénué de toute ressource, il éprouva d'abord

d'assez grands embarras; mais quelques connaissances élémentaires qu'il possédait sur la facture des orgues le firent accueillir ehez le facteur Dupont, qui le logea et lui procura les moyens de se faire connaître. Son premier soin fut de se livrer à l'étude de la tangue française, et par le conseil de son protecteur, il changea son nom de famille, dont la prononciation paraissait difficile en France, contre celui de Martini. Longtemps il ne fut connn des musicions que sons le nom de Martini il Tedesco (Martini l'Allemand), et ses premières compositions furent gravées sous ce nom. Son instruction dans l'harmonie et le contrepoint avait été négligée; il profita du loisir dont Il jouissait dans le commencement de son séjour à Nancy pour se livrer à la lecture de quelques traités de ces sciences et de plusieurs partitions de grands maltres, où il puisa tout son savoir. Quelques compositions légères le firent connaître à la cour de Stanislas et le mirent en crédit. Ce prince. qui goutait sa masique, lui donna un emploi dans sa maison. Martini profita de sa pouvelle position pour se marier; mais, en 1764, le prince mourut, et le jeune musicien s'éloigna de Nancy pour aller se fixer à Paris. Il arriva dans ectte ville au moment où un concours venait d'être ouvert pour la composition d'une marche à l'usage du régiment des gardes suisses. Aussitôt il se mit à l'ouvrage; sa marche fut exécutée à la parade dans la cour du château de Versailles, et le prix lui fut adjugé par le due de Choisenl, qui le prit sous sa protection. Un des premiers effets de la faveur de ce ministre fut de faire nommer Martini officier à la suite du régiment des bussards de Chamboran, ce qui lui assurait les honneurs el les avantages du service militaire, sans l'obliger à aucune fonction, et lui laissait la liberté de se livrer à ses travaux de compositeur. Il en profita pour écrire une très-grande quantité de morceaux de musique militaire, où il introduisit le goût allemand, jusqu'alors inconnu en France. Il publia aussi, à cette époque, des symphonies, des quatuors de violon et de piano, des trios, et d'autres morceaux de musique instrumentale. En 1771, son premier opéra, intitulé : l'Amoureux de quiuse ans, fut représenté au théâtre italien, et v obtint un succès d'enthouslasme, Martini se retira alors du service militaire, et entra chez le prince de Condé, en qualité de directeur de sa musique. Quelques années après, il ent le même litre chez le comle d'Artois, et peu de temps avant la révolution, il acheta la survi-

vanee de la charge de surintendant de la musique du roi, pour le prix de selze mille francs. A l'époque ou le théâtre Feydeau fut ouvert sous le nom de Thedtre de Monsieur, pour la réunion de l'opéra bouffe italien et de l'opéracomique français, Martiui fut chargé de la direction de la musique ; mais aprés les évécements du 10 août 1792, il perdit cet emploi avec ses autres charges et les pensions qu'il tenait de la cour. Persuadé que son attachement à la famille royale l'exposerait à des persécutions, il sortit secrètement de Paris et se rendit à Lyon, où il publia dans la même année sa Mélopée, dont il avait emprunté la plus grande partie au Traité du chant de Hiller, Cependant, convainen bientôt qu'on ne songeait point à l'inquiéter, il revint à Paris, écrivit la musique de quelques chants patriotiques, et acheva son opéra de Sapho, qui fut représenté en 1794. Quatre ans après, il recut sa nomination de membre du comité d'Instruction du Conservatoire de musique et d'inspecteur de cette école. Compris ensuite dans la réforme de l'an X, il conserva pendant le reste de sa vie un sentiment de baine et de colére contre ceux qu'il considérait comme auteurs de sa disgrâce, particuliérement contre Méhul et Catel.

Après la restauration, Marcini fit valori le rioritos que la diomais la pia dece avenirendant de la musique da roi l'respitition qu'il la maria titata, rana in erolutaria, de la surricutaria, et la restriction de la companie 1816, il et la maria titata de la companie pour l'annitereaire de la colorito de la companie de coloritaria de la companie de coloritaria de la companie de coloritaria, l'acutura de santitutaria de la coloritaria del coloritaria de la coloritaria del coloritar

Martini chia te arcc da Liabot. L'Amoureux de quinza ma, le Ponti da Signere, et la Gatalla d'Irry, renferenci che moreaux d'unen airect charante. Sea médiolés étainet caprenières et drematiques; jes romanecs, qui renne et de moreaux de la companie de la constitución de la companie del la companie de la companie del la companie de la companie del la companie de la companie del la companie de la companie de la companie de la companie de l

manque de simplicité et de netteté dans l'harmonie. Martini avait lu beaucoup de traités de composition publiés en Allemagne; mais sa première éducation musicale avait été négligée, et les anciens maltres italiens, modéles admirables pour la poreté de style, ini étaient à peu près inconnus. Je me souviens que lorsque j'étudiais l'harmonie au Conservatoire de Paris, sons la direction de Rey, Martini viot inspecter la ciasse de ootre maltre, et qu'il corrigea uoe leçon que je lui présentai. Je lui fis remarquer que dans un endroit sa correction n'était pas boone, parce qu'elle donnait lieu à une soccession de gointes directes eotre l'aito et le second violon. « Dans le cas dont il s'agit, « on peut faire des quintes consécutives, me dit-. ii. - Pourquoi sont-elles permises? - Je " vous dis que dans ce cas on peut les faire,-. Je vous crois, moosicor; mais le désire sa-· voir le motif de cette exception .-- Vous étes · bien curieux ! · A ce mot, dont le ridicuie n'a pas besoin d'étre commenté, tous les éléves partireot d'un éclat de rire, et la grave figure de notre professeur même se dérida. Depnis ce temps, chaque fois que je rencontrais Martini, il me lançait des regards pleins de conrroux. Au surplus, Il aurait été difficile de deviner, à la brusquerie, à la dureté de ses manières et au despotisme qu'il affectait avec ses subordonnés, l'auteur d'une multitude de méiodies empreiotes de la plus douce sensi-

hilité. Parmi les premières productions de cet artiste, devenues fort rares anjoord'hui, on remarque : 1º Six quatuors pour fiute, violon, alto et hasse, op. 1; Paris, Heina, 1765. 2º Six trios pour denx violons et violoneeile. op. 2; ibid. 5º Quatre divertissements ponr clavecin, denx violons et hasse, op. 5; ibid. 4º Six nocturnes pour les mêmes i ostruments. op. 4: sbid. 5º Six quatuors pour deux violons, alto et basse, op. 5; ibid. 6º Six trios pour deux violons et basse, op. 6: ibid, 1769. Mengal a arrangé en barmonie pour neuf instruments à vent un choix des anciennes pièces composées par Martini pour l'usage des régiments français ; ces pièces ont été publiées à Paris, chez Naderman. Les œuvres de musique d'église que Martini a publiés, on qui ont para après sa mort, sont : 1º Messe soiennette à quatre voix et orchestre; Paris, Le Duc. 2º Deuxième messe solennelle à quatre voix et orchestre : Paris, chez l'auteur, 5º Six psanmes à deux voix et orgue ; Paris, Le Duc. 4º Messe de Requiem à quatre voix et orchestre ; ibid. 5º Deuxième messe de Requiem,

exécutée à Saint-Denis, le 21 janvier 1816; Paris, Porro. 6º Te Deum à quatre voix et orchestre; Paris, Le Duc. 7º Domine salvum fac regem, à quatre voix et orgue; Paris, Erard, 8º O salutaris hostia, à cinq voix et orgue; ibid. Martini a donné au théâtre : 1º L'Amoureux de quinze ans, en trois actes, à la comédio italienne, 1771. 2º Le Fermier cru sourd, en trois actes, 1772 (joué sans succès). 3º Le Rendex-vous nocturne, en un acte, écrit pour Versallies, en 1775, puis représenté au théâtre lyrique et comique, 4º Henri IV, ou la Bataille d'Ivry, en trois actes, à la comédie Italienne, en 1774. L'onverture de cet ppera a eu longtemps de la celebrite. 5º Le Droit du Seigneur, à la comédie Italienne, en 1785, Cet opéra, considéré à justo titre comme une des meilleures productions de Martíni, a eu nn succès de vogue, qui s'est sontenn pendant plusieurs années. 6º L'Amant sylphe, en trois actes, représenté à Versailles, en 1785. 7º Sapho, drame lyrique en deux actes, représenté an théâtre Louvois, en 1794. 8º Annette et Lubin, en un acte, à la comédie italienne, en 1800, Ouoique Martini eût mis beauconp de grâce et de nalveté dans cette nouvelle musique d'un ancien opéra, son ouvrage obtint peu de succès. 9º Ziméo, grand opéra en trois actes, réduit en opéra dialogué et représenté au théâtre Feydeau, en 1800, Opénas non appaésentés : 10° Sophie, ou le Tremblement de terre de Messine, en trois actes. 11º Le Poete supposé, on trols actes. Cet ouvrage avait été écrit en 1782; mais le même sujet ayant été traité par Laujon et Champein, et leur plèce ayant été représentée le 25 avril de la même année, Martini fut obligé de garder la sienne dans son portefeuille, 12º La Partie de campagne, en trois actes. Les partitions de l'Amoureux de quinze ans, de la Bataille d'Ivry, du Droit du Seigneur, de Sapho et de Ziméo, ont été gravées à Paris, et le Droit du Seigneur, traduit en allemand, a été pubiié à Leipsick, en partition pour le piano. On connaît aussi, sous le nom de Martini, une cantate intitulée : Areabonne, avec accompagnement d'orchestre ou de piano; Paris, Érard; et six recueils d'airs, romances, chansons, avec accompagnement de piano; Paris, Naderman. Enfin, il a écrit, en 1810, une grande cantate à quatre voix et orebestre pour le mariage de Napoléon et de Marie-Louise. Cet arliste est le premier qui a publié, en France, des romances et des airs détachés avec un accompagnement de piano; avant lul, tous les morceaux de ce genre étaient gravés avec une basse simple ou chiffrée.

Comme écrivain didactique, Martini a publié : 1º Melopée moderne, ou l'Art du chant réduit en principes; Lyon, 1792, in-4°, et Paris, Naderman. Les principaux matériaux de cet ouvrage ontété puisés dans le Traité du chaut de Hiller. 2º Partition pour accorder le piano et l'orgue ; Paris , 1794, 3º École d'orgue, divisée en trois parties; résumée d'après les ouvrages des plus celébres organistes de l'Allemagne ; Paris, Imhault, in-fol. Ce titre n'est point exact, car on ne trouve dans l'ouvrage de Martini qu'une traduction de l'Orgelschule de Knecht (vouez ee nom), où le livre allemand est bouleversé sans que le traducteur v ait mis plus d'ordre. Martini a aussi coopéré à la rédaction des solfèges du Conservatoire de Paris. Il a laissé en maouscrit un Traité élémentaire d'harmonie et de composition, ainsi qu'une volumineuse collection d'extraits et de traductions d'ouvrages allemands sur les mémes sujets,

MARTINI (Axoné), célèbre sopranisle, sprnommé IL SENESINO, paquil à Sienne, le 30 novembre 1761. Élève de Paul Salulini ponr le chant, il déhista avec succès au théâtre de Lucques, en 1782. Un extérieur agréable, une voix pure et métallique, une excelleoto méthode de chant et beaucoup d'expression le firent rechercher par les entrepreneurs des principanx théâtres de l'Italie. Après avoir brillé à Rome, Parme, Venise et Milan, il chanta à Londres, à Madrid et à Lisbonne, et partout le publie l'accueillit avec beaucoup do faveur. De retour en Italie, il chania à Milan pendant le carnaval des années 1793 et 1795. puis à Génes, Turin, Venise et Naples. En 1799, il se retira à Florence où le graod-duc de Toscane l'attacha à sa chapelle. Il y vivait encore en 1812. Ami de Canova et du célèbre graveur Morgben, il partageail ses loisirs entre une bibliothèque choisie, une précieuse collection d'estampes, et sa belle villa de Scandicci.

MARTINI (JOSEPH et JEAN-BAPTISTE SAN). Foyez SAMMARTIM, ou SAN MARTINI.

MANTINUS (Marnias), në à Freyenhagen, en 1572, tut d'abord professeur au collège de Herborn, puis pasieur à Embden, et enûn professên de théologie et recteur au Gymanse de Brême, où il mournt en 1630, dans sa cinquante-huitième année. Il est auteur d'un Lexicon philologieum, in quo latiurs et a latinia autoribus sustrpate tum purz tum barbarz voces cz originibus de clarantur, etc.; Bréme, 1025, in-fol. II y a ume édition plus estiméo de ect outrage; Amsterdam, 1701, deux volumes in-fol., et ume autre d'Utrecht, 1007, deux volumes in-fol. Nartinles y explique les lermes de musique embloxés par les derivains grees.

MARTINA (Jacques-Joseph-Baltharan), dont le nom véritable était MARTIN, était fils d'un musieren de la Bohême, maître de musique du régiment du prince de Ligne. Il naquit à Anvers, le 1er mai 1775, et apprit la musique, comme enfant de chœur, à l'église collégiale de Saint-Jacques, en ectte ville, A l'àge de dix ans, il commençait déjà à écrire pour l'église : il fit entendre, en 1793, une messe solennelle de sa composition. Peu de temps après, il se rendit à Paris, où il entra à l'orchestre du théâtre du Vaudeville, puis à celui de l'Opéra italien. Après l'organisation des lyeées impériaux, il ful choisi comme professeur de violon pour eelul de Charlemagne, à Paris. Cet artiste estimable est mort dans la même ville, le 10 octobre 1856. Il s'est fait connaître comme compositeur de musique iustrumentale par les ouvrages suivants ; 1º Première symphonie concertante pour deux finles et basson; Paris, Frey. 2º Beuxième symphonic concertante pour flûte, bauthois, cor et basson; Paris, chez l'auteur. 3º Trois quatuors pour deux violons, alto et hasse, on. 1: Paris, Plevel, 4º Trois idem, op. 5; Bonn, Simrock. 5º Un idem; Paris, Janet. 6° Duos pour deux violons, op. 2, 6, 7, 8, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 50, 51, 47, 48; Paris, ebez tous les éditeurs de musique, 7º Sonales faciles pour violon, op. 20; Paris, Frey. 8º Tries pour flutc, violon et violoncelle, op. 25; Paris, Le Buc. 9º Duos pour flute el violon, on, 35: Paris, Dofaut et Dubois. 10º Méthode élémentaire de violon; Paris, Frey. 11º Grande méthode de violon : Paris, Hentz-Jouve, 12º Méthode élémentaire pour alto ; Paris, Frey.

MARTINS (Fascoss), maltre de chapelle de bapelle de bapelle de bapelle de l'action per des l'action de l'action de

MARTINS (Jean). Foge: MARTINEZ.
MARTIUS (CHRETIEN-ERRERT), cantor à

Weyda, dans te duché de Saxe-Weimar, rers le milieu du dix-buittème siècle, est auteur d'un livre qui a pour titre : Ereveis, dans cine wohlcingerichiete hirrhenmusik Gott wohlgefællig, angenehm und nützlich sei (Démonstration qu'une musique d'église bene faite est agréable à Dieu, etc.); Plauen, 1763, 10-8°.

MARTIUS ON MARZIUS (JACOUES-Frioinic), cantor à Erlangen, naquit dans cette ville en 1760. Destiné à l'état ecclésiastique, il suivit d'abord les cours du Gymnase, puis étudia la théologie à l'université. Dés son enfance, il avait appris le chant et le claverin. Son goût le portait vers la musique; mais ne voulant pas contrarier le vœu de ses parents, il acheva ses études académiques, et ee ne fut qu'après avoir pris ses degrés à l'université qu'il se livra en liberté à la culture de l'art, objet de sa prédilection. En 1782, il se fit connaltre comme compositeur, par une collection de pièces de plano. Son habileté sur eet instrument el sur l'orgne lui fit obtenir la place d'organiste de l'église principale d'Erlangeu; mais il la quitta, en 1812, pour l'emploi plus lucratif de contor el de maltre d'école de la ville. On lui doit un almanach musical Intilulé : Taschenbuch für Freunde und Freundinnen der Musik (Almanach pour les amateurs de musique); Nuremberg, 1786, in-8°. Ce petit ouvrage, qui fut continué pendant quatre ans, contenalt de petites pièces pour le piano, des dissertations sur la musique, et des notices sur quelques artistes. On y Ironye les biographies de Bændel et de Graun. On a aussi de ce musicien : 1º Recueil de chants religieux, chœurs et duos, avec un texte pour l'usage de l'église : Erlangen, 1792, In-8°, 2° Mélodies à l'usage des enfants; ibid., 1806, 3º Liederbuch für Schulen (Livre de chant pour les écoles); Nuremberg, deux petits volumes in-8°. 4° Mélodies pour des chansons de fêtes, à l'usage des écoles et des églises; Nuremberg, 1824, in-8°. Martins a été un des collaborateurs de la petite méthode de chant par chiffres, à l'usage des écoles, publiée par Stephani, à Erlangen, en 1815, grand in-8°, On lui dost aussi un article inséré dans la Gazette musicale de Leipsick, en 1815, ou il soutient que l'air anglais God save the king, n'est pas ancien, mais qu'il a été composé par l'abbé Vogler, erreur aujourd'hui démontrée (royez Bull, John), et un antre qui a paru dans l'écrit périodique intituté Carilla (aunée 1829), ou il prétend que la jolie chanson

allemande Fergiss mein nicht (ne m'oubliez

pas), attribuée à Mozart, est du maltre de chapelle Frédéric Sebneider, qui l'a écrite en 1792.

MARTORELLI (Jules-Casan), marchand de musique à Rome, a publié, en 1809, le commencement d'un journal relatif à la musique dramatique de l'Italie, qui n'a pas été continué. Ce journal a pour titre : Foglio periodico, e ragguaglio de' spettacoli musicali; Rome, in-12. On a aussi, du même, un atmanach de spectacles intitulé : Indice, ossia catalogo de' teutrali spettacoli italiani di tutta l'Europe in cominciando dalla quaresima 1819 a tutto il carnevale 1820; Rome, 1820. Cet almauach a été continué jusqu'en 1825. On y trouve le catalogue de tous les chanteurs, compositeurs, poëtes, etc., avec les titres des pièces représentées sur les divers théâtres d'opéra italien.

MARTORETA (Gas-Boxtroo), compositer ritain, 'recut vers le mille du seizètes siècle. Il a poblié plusieurs livres de madrigam, dont je ne connais que celui-ci ; Libro terzo di Matrigali a quattro soci, con ciaque Matrigali del prime libro da lui novamente corretti et dati in luee, col'titulo di di coloro persa il ha companty in la color de in-d'odiong.

MARX (JOSEPH-MATTERN), pianiste et vio-Ioncelliste, naquit à Wurzbourg, en 1792, et y fit ses études musicales. Il commença sa carrière d'artiste dans l'orchestre du théâtre de Francfort; mais il y resta peu de temps, ayant pris la résolution de voyager pour so faire connaître comme virtuose sur le violoncelle. Vienne fut la première grande ville qu'il visita : il s'y fit entendre avec succès dans les concerts, après avoir reçu des teçons de Merk. Plus tard, il fut attaché à la chapelle de Stuttgard; puis, la place de premier violoncelle de la cour de Carlsruhe lui avant été offerte. Il l'accepta. En dernier lieu, il y était directeur de musique lorsqu'il mourut, le II novembre 1856. On a publié de cet artiste : Adagio et polonaise pour violoncelle et orchestre, et des chants pour quatre voix d'hommes.

La fille de Marx, Pauline, a brillé comme cantatrice dramatique à Bresde, à Berrin et à Darmistadt. Les rôles où elle se faisait appliadir étaient ceux de Valentine, dans les Huguenots; de Fildes, dans le Prophiét; de Catherine, dans l'Étoile du Nord; de Norma; de Bonna Anna, dans Don Juan; de Fédello, et de Céuone, dans la Facrot, dans la Fa

MARX (Anolphe-Bernann), docteur et professeur de musique, est né à Halle, le 27 novembre 1799. Après avoir appris les éléments de la musique et du piano, it reçut des lecons de Turk pour la hasse continue; mais dans les premiers temps, il ne cultiva l'art que d'une manière incomptète, parce qu'il était obligé de se livrer à l'étude de la jurisprudence. Après que ses cours universitaires furent terminés, il obtint un emploi au tribunal de Halle, mais le quitta bientôt popr un plus important au collège de Naumbourg, Cependant le désir de se livrer d'une manière plus absolue à la culture de la musique, pour laquelle il se sentait un goût passionné, le décida à se rendre à Berlin, où il espéralt de réaliser dans cet art le but de sa vie. It ne fatlait pas moins que la ferme volonté qui te poussait dans cette earrière pour vaincre les obstaeles qui l'environnaient de toutes parts. B'abord, il lui fallut chercher des moyens d'existence dans des leçons particulières, et pendant ce temps, la lecture des œuvres des grands maîtres, particulièrement de Jean-Sébastien Bach, et l'étude des meilleurs traités de théorie et d'histoire de la musique, complétèrent son instruction dans l'art et dans la seienee. Toutefols, si i'en crols des renselgnements qu' me sont parvenus de Berlin, la séritable connaissance pratique de l'art n'est point devenue familière à M. Marx. En 1825, la redaction de la Guzette musicale de Berlinlui fut confiée par l'éditeur Schlesinger; la manière bonorable dont il remplit cette tache pendant sept ans, c'est-à dire pendant toute la durée de cette entreprise, le fit connaître avantagensement, et lui procura, en 1850, la piace de directeur de musique à l'université de Berlin, qu'il a occupée depuis tors, Postérieurement, l'université de Marbourg lui a délivré le diplôme de docteur en musique. It a déployé une grande activité dans ses travaux pendant plus de trente ans, et a acquis de l'autorité parmi les artistes de l'Allemagne par ses ouvrages; mais sa doctrine n'a point obtenu de succès à l'étranger. Parmi les productions de M. Marx, on re-

marque celles dont les titres suivent: 1º Die Annat des Geanges, theoretisch-praktisch ('Art du chant théorèpue et prastique); Berlin, Schlesinger, 1826, in-4º de trois cent ciaquante-sept papes. Cel ourrage est divisé en trois parties: la première contient les principesale la musique; la seconde traite de la theorie de la voix ctde sa formation; de la troisième renforme des observations très-ficialitées un l'application de l'art du chant sans les divers styles de musique. 2º Ueber Malerei in der Tonkunst. Ein Maigruss an die Kunstphilosophen (Sur la peinture dans la musique : Salut de mai à la philosophie de l'art); Berlin, G. Fink, mal 1828, In-8° de soixante-sept pages. 3º Die Lehre von der musikalischen Aomposition, praktisch-theoretisch, zum Selbstunterricht (ia Science de la composition musicale, théorique et pratique, pour s'instruire soi méme), premier volume, de quatre cent quarante-cinq pages; Leipsick, 1837, Breitkopf et Hærtel; deuxième volume, de einq cent quatre-vingt-trois pages, ibid., 1858, in-8°; troisième volume, de cinq cent quatre-vingt-quatorze pages, ibid., 1845; quatrième et dernier volume, de cinq cent quatre-vingt-quinze pages, avec trente pages de musique pour exemples de dispositions de la partition. Dans son introduction, M. Marx expose l'objet général de l'ouvrage. Le premier livre renferme les éléments barmoniques de la composition, considérés dans la formation de l'échelle des sons et dans la constitution des accords. A l'égard de l'harmonie, il l'examine d'abord dans la réunion de deux vojx, non pas sculement en ce qui concerne la nature et la classification des intervalles, mais dans leurs mouvements, et dans la signification formale que leurs snecessions peuvent avoir. Il semblerait, d'après ecia, que l'auteur s'est proposé de commencer l'étude de la composition par le contrepoint simple à deux voix, dont l'objet répond à ce point de vue de la science; mais il n'en est point ainsi; ce que M. Marx établit dans cette division de son ouvrage n'est autre chose que la composition libre en accords de deux sons et en consonnances. Il y fait entrer des conditions de rhythme, parce qu'il n'a pas fait de la rhythmique l'objet d'une division particulière du livre.

Aprèl Viarmonie de deux sons, M. Marx aborde les acords de trois et de quatre son sians le mode majeur, mais en restreignant seconsidérations aux aerodes naturels, s'est-à-dire aux accords parfait et de septieme, aniai qu'à leurs détries. Il y a crecés de développements dans cette section de son livre. Quant aux autres combinaissons harmoniques, l'ordre manque absolument dans leur génération et dans leur cation et dans leur classification. La méthode de l'auteur est tout empirique dans cette partic jumpertante de l'art.

Le second livre, qui complète le premier volume de la Science de la composition, con-

cerne l'harmonie comme accompagnement de la mélodie. M. Marx y traite avec beaucoup d'étendue de l'accompagnement du chant chorai, et des rapports de la tonalité de ce chant avec les modes de la musique antique. La troisième division de ce livre est consacrée à l'accompagnement de la mélodie dans la tonalité moderne.

nalité moderne. Dans le troisième livre, M. Marx traite des formes méiodiques et harmoniques de la période musicale. Dans les développements de ce sujet important, il suit des tendances plus instrumentales que vocales. Le quatrième livre est entièrement consacré aux imitations libres et aux divers genres de fugues. Cette partie de l'art est traitée dans la Science de la composition suivant les principes de Marpurg et dans le style instrumental. Sous le titre de Formes d'inversion ou de renversement (Umkehrungsformen), Il traite, dans le einquième livre, des contrepoints doubles (qui auraient dù précéder ce qui concerne les fugues, dont ils sont le principe fondamental), et des canons, qui n'y ont qu'un rapport indirect, et sont une des formes du contrepoint simple. Il est vraj que M. Marx ne parie pas de celui-cl, et qu'il n'a point vu qu'en ce genre de contrepoint repose tout l'art d'écrire en musique. /

Les sitéme et septième livres, contenus dans le troisième volume, traient des formes des pièces instrumentales et vocales, et le quatrième rolume, qui renferane les livres baitième, neuvieme et disième, a pour objet la connaissance des instruments et de l'instrumentation dans tous les genres de compositions. L'ouvrage de M. Marx est parveou jusqu'à ce jour à sa cinquième détion.

jusqu'à ce jour à sa cinquième édition. 4º Allgemeine Musiklehre. Ein Hülfsbuch für Lehrer und Lernende in jedem zweige musikalischer Unterweisung (Science genéraie de la musique, etc.); Leipsick, 1859, Breitkopf et Hærtel, in-8° de trois cent cinquante-huit pages. Ce manuel ou Aide-mémoire est un résumé de toute la science de la musique, 5º Berliner allgemeine musikalische Zeitung (Gazette musicale de Berlin). 1823-1828, sept volumes in-4°; Berlin, Schlesinger. 6º Ueber die Geltung Handelscher Sologesunge für unsere Zeit. Ein Nachtrag zur Kunst des Gesanges (Sur la vaieur des soios de chant des œurres de l'amdei à notre (poque, Supplément à l'Art du chant); Berlin, 1829, Schiesinger, in-4°. 7º Die alte Musiklehre im Streit mit unserer Zeit (i'Aucienne doctrine de la musique en opposition à notre temps); Leipsick, Breitkouf et Hærtel, 1841. in-8°. Ce titre dit clairement quel est l'objet du livre; an ne trouve dans cet ouvrage qu'erreurs et pétitions de principe, M. Marx y attaque sans ménagement la théorie de la génération des aecords exposée par Behn dans snn Traite de l'harmonie, bien qu'elle soit infiniment préférable à la sienne, Gottfried-Guillaume Fink a fait une juste et sévère réfutation de ce livre dans son écrit intitulé : Der neumusicalische Lehrjammer, oder Beleuchtung der Schrift : Die alte Musiklehre im Streit mit unserer Zeit (la Nouvelle methode déplorable de musique, ou examen de l'écrit de Marx, etc.); Leipsick, G. Wigand, 1842, in-8°. 8° Die Musik des 19ten Jahrhunderts und ihre Pflege (la Musique du dix-neuvième siècle et sa direction); Leipsick, 1855, in-8°. 9. Ludwig von Beethoven, Leben und Schaffen (Louis Van Beethoven. Vie et travaux); ibid., 1858, deux volumes in-8°, 10° Betrachtung über den heutigen Zustand der deutschen Oper, etc. (Considérations sur l'état actuel de l'opéra allemand), dans l'éerit périodique intitulé Carcilia (1828), t. VII. p. 155-182, 11º Plusieurs articles biographiques et autres dans le Lexique universel de musique, publié par Schilling, entre autres, Bach, Beethoven, Gluck, Fasch, Grétry, J. Haydn, Bændel, sur la musique grecque, les tons du plain-chant, le contrepoint, la fugue, etc.

M. Marx est éditeur de la grande Passion de J.-S. Bach, de la Messe en si mineur, et de six grands murceaux d'église du même compositeur, publiés à Berlin, ehez Schlesinger. Comme compositeur, il s'est fait connaltre par les ouvrages suivants : 1º Jery et Bately . drame musical, représenté au théâtre royal de Berlin, en 1825, 2º La musique du méjodrame: la Vengeance attend, loué au théâtre de Konigstadt, en 1827, 3º Le Salut d'Oudine, avec une symphonie de fête, exécuté au théâtre de Koenigstadt, pour le mariage du prince Guillaume, en 1829, 4º Symphonic imitative sur la chute de Varsovie (en manuscrit). 5º Livre de chant choral et d'orgue; Berlin, Relmer. On y trouve environ deux cents préludes depuis les formes les plus s imples jusqu'aux plus compliquées du contrepoint, du canon et de la fugue, 6º Nahid. couronne de chants enmposés sur les poésies de II. Stieglitz (en manuscrit), 7º Saint Jean-Baptiste, oratnrin, executé deux fois, en 1855, dans l'église de la Trinité, par le chœur académique, avec accompagnement d'orgue

et de trombones. 7º (bis) Mose, oratorio. 8º Quelques cabiers de chansans à voix seule et de chants religieux et profanes en chœur.

MARASEN (ÉCOUARD), né le 25 juillet 1806, à Niendstædten, près d'Altona, où son père était arganiste. Celui-ci lui enseigna la musique dans son enfance; cependa ot le jeune Marxsen était destiné à l'état ecclésiastique : mais lorsqu'il entendit à Hambourg, à l'àge de dix-huit ans, un opéra pour la première fois, le plaisir qu'il éprouva décida de sa vocation de musicien. Bès ce mnment il s'appliqua à l'étude du piaco, sous la direction de Clasing, et apprit de ce maltre les principes de l'harmonie. Quoiqu'il eût à parcourir un espace de deux milles d'Allemagne pour aller prendre ses lecnas, il ne mit pas moins de persévérance à suivre ses études. Obligé de remplacer son père dans ses fonctions peodant trois aus, il ne pouvait cependant donner à ses travaux artistiques qu'un temps fort limité. En 1850, son père mourut, et devenu libre, Marxsen partit pour Vienne où li étudia le contrepoint chez le maître de chapelle Seyfried, et le piano avec M. Bucklet, Après un séjour de seize mois à Vienne, il retourna à Hambourg, ou il donna avec succès un concert le 15 novembre 1854, et y fit entendre un choix de dix-huit œuvres qu'il avait écrits dans la capitale de l'Autriche, Depuis ce temps il s'est fixé à Hambourg, où il donne des leçons de piann et de composition. On a publié de cet artiste : 1º Des marches pour piano à quatre mains, op. 1 et 2; Hambourg, Borbme et Christiani, 2º Variations brillantes idem, op. 3, Offenbach, André. 3º Divertissement idem, op. 4; Hambourg, Cranz. 4º Variations pour piano seul, op. 5 et 6; Hambourg, Boehme, 5° Sonates idem, op. 7 et 8; Hambourg, Meider, 6º Rondo hrillant idem, np. 9; ibid. 7º Plusicurs autres roodcaux, variations et recueils de pièces pour piann à deux ou à quatre mains, gravés à Vienne, Dresde et Brunswick. Le nombre des œuvres publiés jusqu'à ce jnur par M. Marxsen s'élève à peu près à soixante et dix. Il a écrit aussi des symphonies et des ouvertures pour l'orchestre, narmi lesquelles on remarque : Ooverture de Phèdre, exécutée à llambourg, eo 1845; l'Ombre de Beethoven, tableau musical et caractéristique pour prehestre avec quatro violoneelles obligés, op. 60, arrangé nour piano à quatre mains, Hambourg, Schuberth; Symphooie à grand nrchestre, exécutée dans les ennecrts de cette ville, en 1844 et 1845. On a aussi des chants nour des chœurs d'hnmmes, œuvres 53 et 58; Altona, Weihe, et Hambourg,

Bebnu: (New Y), compositur of WARIOOLA. (New Y), compositur of WARIOOLA. (New Y), can miste ce duppelle 3 (Paglic, mais tout, can miste ce duppelle 3 (Paglic, mais tout, can mostipe cat reside en manuscrit. L'althé Sautin, de Bone, possible cet artiste 1 (Paul Kypir et Glorea à quatre vaix arec des instruments à cortex et Glorea à quatre vaix arec dus in very acce quatre voix de répires. 3 Les Passars acudet Dominune fibrati omne, 25 Les Passars Londetz Dominune fibrati omne, 25 Les Passars Londetz Dominune fibrati omne, 25 Les Passars Voix avec uniter voix de répires. 3 Les Passars Voix avec instruments. 6 (Passars Ingeles per deux violon), altou dates. 7 Bet as-

MANAGONI (Pixan), musicien dorentio un vecul dans la première moitie du selizione siècle, rest consu que par le madrigal à cinq voix Ecco Signor Folterra, imprime dans le arsistime recenti qui a pour titre: Musiche fatte nelle Natze dello illustrismo Ducca di Firenze, il Signor Cossimo de Medica mante del primera, il Signor Cossimo de Medica. In frontia nella stampa mora del Toltero. In Frontia nella stampa del Admissi Gardone nella tuno (sic) dell'Simort 1530, petti in 4-9.

MASANELLI (PAS), organiste de la cour du due de Mantoue, récui dans la seconde moité du srizième siècle. Le premier l'irre de ses madrigaux à cinq vois fut poblié à Venise, en 1586. On troure aussi quelques mardigaux de cet artiste dans le recott inituale: De floridi Firtuasi d'Italia il terzo libro de' madrigali a cinque vost nuovemente composit et dati in luce; Venise, J. Vincerai et Richard Mandin, 1586, in-d' Richard vandin, 1586, in-d' Richard vandin, 1586, in-d'

MASCARIA (FLORAY), né à Crémone, dans la première moité du seitieme siècle, fut organiste à Brescia, et se distingua aussi par son alents un la volle. Suirant Arisi (Cremona litterata), il fut un des premiers artisse qui firent entendre sur l'orgue des Conzoni alla frances. Ce blographe cite de Mascara : Canzoni a quattro, libro primo; Venise, Gardane; mais in d'en indique pas la date.

MANCARIDO (GRULARVA), Je suis oblige de placer ici ce nom, afin de dissiper non erreur reproduite dans divers traités d'historie, de bibliographie et de hiegarphie rute isicale, depuis curron soitante ans. Arteaga, shahitu à défigurer les noms, dans son livre sur les révolutions de l'opéra italien, cite le Commentaire de Prosidocime de Bendemaldo (pour Prodoscimo de Beldomandis) concrant tel livres de Jean de Marris, on il est

parlé, dit-Il, de Guillaume Mascardio, chapteur célébre du temps du commentateur, dont les œuvres et les opinions ont éte avec tant d'autres soustraites à la connaissance humaine, etc. (Le Rivoluzioni del teatro mus. ital., t. I, p. 110). Forkel a copié exactement Arteaga dans la traduction allemande de son livre, et Gerber a tiré de cette traduction l'article Mascardio (Wilhelm) de son premier Bictionnaire des musiciens, Choron et Favolle ont copié cet article dans leur Dictionnaire, et l'abbé Bertini a copié Choron et Favolle, L'auteur de l'article Mascardio, du Lexique universel de musique publié par M. le docteur Schilling, a håtl un petit roman sur ce personnage supposé. Son véritable nom, dit-il, est Guillaume de Mascaredio; il fut un des ancétres des celèbres imprimeurs Mascardi, de Home. Puis il elte l'autorité de Belmandis (Beldomandis) concernant le mérite de ce Mascaredio. Or, il n'y a pas le moindre fondement dans tout ce qu'on a dit sur ce musicle n depuis Arteaga. L'artiste dont il s'ault n'a pas vécu dans le quinzlème siècle; mais dans le quatorzième; il ne s'appelait pas Guillaume Mascardio, mais Guillaume de Machau (voyez ce nom), en latin Guillermus ou Guilhelmus de Mascandio: c'est ainsi qu'il est nommé dans un traité de musique manuscrit, daté du 12 janvier 1375, que je possède, dans la copie de Prodoscimo de Beldomandis qu'on m'a envoyée de Bologne, d'après le manuserit de l'Institut de cette ville, et par Gafori. Enfin les ouvrages de Guillaume de Machau ne sont point perdus, car il s'en trouve plusieurs coples dans la seule hibliothèque Impériale de Paris, et dans divers recuells,

MASCHEK (Vincent), virtuose sur le plano et l'harmonica, compositeur et maître de chapelle à l'église Saint-Nicolas de Prague, naquit le 5 avril 1755, à Zwikowitz, en Bohéme. Bussek lui donna des leçons de piano, et il apprit à Prague l'harmonie et le contrepoint, sous la direction du célèbre organiste Segert. Lorsque son éducation musicale fut terminée, il visita les principales villes de l'Allemagne, et se fit entendre avec succès à Berlin, Bresde, Halle, Leispsick, Hambourg, et plus tard à Copenhague. Le 21 mars 1791, il donna un grand concert au théâtre national de Prague, et s'y fit applaudir autant par le mérile de ses compositions que par son talent sur le piano et sur l'harmonica. En 1794, il obtint la place de maltre de chapelle de l'église Saint-Nicolas. Deux ans après, il fut charge, par la députation des États de Bohème.

de composer une cantate qui fut exécutée au théâtre national, en l'honneur du prince Charles, généralissime dea armées autrichiennes. Vers 1802, cet artiste estimable se fit éditeur de musique. Il est mort à Prague, le 15 novembre 1851. On connaît de sa composition : 1º La Navigateur aux Indes orientales, opéra en langue bohème, représenté à Prague an théâtre national. 2º Der Spiegelritter (le Chevalier du Miroir), opéra représenté au même théâtre, le 7 mars 1794. 3º Sentiment de reconnaissance de la Bohême pour son libérateur, l'archiduc Charles, exécuté au théâtre national de Prague, par cent musiciens, le 18 novembre 1796, Publié à Prague par souscription, en 1797. 4º Poemes de Sophie Albreebt, mis en musique avec accompagnement de piano; Prague, 1791, 5º Huit messes solenpelles et trente-quatre motets, à quatre voix et orchestre (en manuscrit). 6º Chant du matin pour toutes les religions raisonnables; Prague, 1796, 7º Cantate exécutée le 10 février 1808, à l'occasion du mariage de l'empereur Francois I' avec Marie Béatrix (en manuscrit). 8º Plainte et consolation sur la tombe d'un amí, cantate à voix seule, avec accompagnement de piano: Prague, 1805, 9º Chapsons à voix seule, avec accompagnement de piano; ibid. 10º Symphonies à grand orchestre (en manuscrit). 11º Concertino à quatre mains pour la piano, avec deux flûtes, deux clarinettes, deux cors et deux bassons; Leipsick, Breitkopf et Hærtel. 12º Grand concerto pour lo plano, avec orchestre complet, quatre cors, trompettes et timbales (en manuscrit). 13º Quatuor concertant pour piano, flute, violon et violoncelle; Prague, Berra, 14º Sonate pour plano, à quatre mains : Leinsick, Breitkopf et Hærtel. 15º Grande sonate pour piano et violon; ibid., 1807. 16º Beaucoup da sonates pour piano seul (en manuscrit). 17º Douze variations pour piano sur un air allemand: Leipsick, Breitkopf et Hærtel. 18° Dix variations sur un air de danse d'Alceste : Prague, Baas, 1805. 19° Six petits roudeaux faciles pour le piano, Bonn, Simrock, 20° Plusienrs cabiers de danses pour le piano; Leipsick, Breitkopf et Hærtel. 21° Sonate pour l'harmonica, avec un écho pour des instruments à vent (en manuscrit). 22º Variations pour barmonica et piano (idem). 25º Fantaisie pour harmonica et orchestre (idem). 24º Duo pour deux barmonicas (idem). 25º Plusieurs recueils de chansons avec accompagnement de piano; Prague et Leipsick.

MASCHEK (PALL), frère du précédent, naquit en 1761 à Zwikowitz, en Bohéme. Son père, qui était instituteur, lui enscigna les éléments de la musique. Il était encore dans sa première jeunesse lorsqu'il commença à écrire quelques petites compositions, Appelé, dans sa quinzième appée, à Kreziecz, en qualité d'instituteur adjoint, il y trouvales moyens de continuer ses études musicales : plus tard il étendit ses connaissances à Zionitz et à Jarmeritz, en Moravie, où il remplit pendant quelque tamps les fonctions de sous-chantre. Vers cette époque de sa vie, il écrivit des messes, des litanies et plusieurs autres morceaux de musique d'église qui le firent connaltre avantageusement. Son taient sor l'orgue et le clavecin le faisait rechercher par beaucoup d'amateurs; mais il trouva un protecteur zélé dans le comte de Nadasdi, qui le prit dans sa maison pour donner des lecons à ses filles. Pendant cinq ans, il fut attaché à cette famille et fit avec elle des voyages à Stubiweissenbourg, en Hongrie, puis à Vienne. Attaché ensuite au comte Georges de Niczky, il le sulvit en Croatie. En 1792, il retourna à Vienne et s'y fixa. Cette époque de sa vie fut la plus brillante et la plus active. Il se fit entendre plusieurs fois avec succès à la conr impériale et dans des concerts publics. L'époque de sa mort n'est pas exactement connue; mais on croit qu'il avait cessé de vivre avant 1815. On connaît en manuscrit, sous le nom de cet artista, des messes, des motets et d'autres morceaux de musique d'église, les opéras der Riesenkampf (le Combat), et Waldraf der H'anderer (Waldraf le vovageur); une captate pour la société des musiciens: six symphonies à grand orchestre pour le théâtre national: six pièces à hult parties pour des instruments à vent; des qualuors, quintettes el sextuors pour violons, violes et violoncelles, Parmi les morceaux de sa composition qui ont été publiés, on remarque particullèrement : 1º Wiener Aufgebot (Appel aux armes), " grande sonate de piano dédiée au prince Ferdinand de Wurtemberg, sons les ordres de qui Maschek avait servi en qualité de premier lieutenant; Vienne, 1799. 2º Trois sonates pour piano, flute ou violon et violoncelle; Vienne, Artaria. 3º Trois trios idem: ibid. 4º Sonate facile pour piano, flûte ou violon, Brunswick, Spehr. 5º Trois duos pour piano et violon; Vienne, Artaria, 6º Marche de la bataille de Leipsick, pour piano; Vienne, Haslinger.

MASCHEK (A.), fils de Vincent, est né à

Prague, ren 1802, et a fait see úndes musicales soms la direction de som per. En 1854, il était direction de som per. En 1854, il était direction de som per. En 1854, il était direction de chieur de l'églier Saint-Nousia de cette ville. Il y fit exclusir dans in même aunées après, il y l'écalhit à Balle en qualité de direction d'une société chorate. Il y était ennée, cen 1841 et direction d'une société chorate. Il y était ennée, cen 1841 et direction d'une société chorate. Il y était ennée, la 164e musicale de Lucerne. De li, il se recold. L atausance, sia s'emme était engage écomme bourg, soi il fuit chargé de la direction du cheur de l'égalie de jasmies.

MASCITI (Micatt), violoniste napolitain, né dans les dernières années du dix-septième siècle, se fixa à Paris, après avoir voyagé en Italie, en Allemagne et en Hollande, et fut attaché au service du duc d'Orléans, régent du royaume. On a gravé de sa composition, à Amsterdam : 1º Six sonates de violon avec basse continue pour le clavecin. 2º Quinze sonates idem, op. 2, 3º Douze sonates idem, op. 3, 4º Douze sonates à violon seul, op. 4. 5º Douze sonates pour violon et violoncelle, op. 5. 6º Bouze idem, op. 6. 7º Concertos pour violon principal, deux violons de ripieno et basse continue, op. 7. Masciti est mort à Paris vers 1750. On a aussi de ce musicien des trios pour deux violes et basse, avec basse continue pour l'orgue.

MASEGOVILS (Casirus), doctor et du Consiprofessure de thologre, conceiler du Consistiore royal, et pasteur de l'églite de Kneiphof, à Kenigheer, au comencement du dit-huitième siecle, a fait imprimer un sermon d'anaguration pour le nouvel orgue de son églite, nous ce titre. Dick neiphoffische loute Orgotatisme sectient in dieum 1731 Jahre, am AIF Sonnlage nach Trinitatis, etc.; Kenigheer, 1731, 1nd-4 equatte ceuiles.

MASI (P. P. Euxly, ne 2 Pix, dans la premier motife dans, boulines niche; chest jeune dans Fordre des condeiers appelés Mentres conventuals, fut algreid au cottige des chapelains chantres de la chapelle positicale, en 1755, et cident la Rome la piez de maltre de l'annouver de la companio de la companio de motival la justifica de la companio de compositione des presentationes de la companio de compositione de l'égine des Bouer-Apières. La 1779, il dit chanter dans actic des frouvest dans les archives de l'égine des Bouer-Apières. La 1779, il dit chanter dans actic divie, en présenced paper, on Te Deum à deux churer, je sa composino. Bourrey, un estand ce consequent, donne les bourses de l'activation de l des éloges aux solos, mais dit que les chœurs étaient au-dessous du médiocre. Gerber, qui attribue au P. Masi un opéra bouffe, représenté en 1768 au théâtre Tordinone, l'a confondu avec le compositeur suivant.

MASI (Lras), malter de chapelle de l'egite son la Jeques de Repagnols, à Bonn Quant la seconde moltié du dix-huitime siètes, se di vàbrod connaître comme compositeure d'arantique. On a sous son ent . De Sportalité per puntifile, opera houffe représenté à Rome, on 1768. 2º Il Goerron dell' node Paria. L'albé Santilla, Bonn, possèle de ce maltre : l'Une messe à quatre voix avec orcheiter. L'albé Santilla, Bonn, possèle de ce maltre : l'Une messe à quatre voix avec orcheiter. L'albé Santilla, Bonn, possèle de ce maltre : l'Este messe à quatre voix avec orcheiter. L'albé Santilla, Bonn, possèle de se maltre : l'Este de l'albé Santilla, Bonn, possèle de l'albé de soffice une la gamme, et une set de Routien da cion, avec orcheiter.

messe de Requiem à cinq, avec orchestre.

MANINI (Asrony), compositeur de l'école
romaine, né en 1659, fui d'abend attaché à la
musique particultére de la reine Christine de
Suède, et chitait, le 1º mai 1674, la place de
maitre de chapitei de la basilique de l'ascian.
Il mourut à Rome le 20 septembre 1679, et
tir inhumé dans l'églies Sainte Narie in Posterula. L'abhé Santini possède de ce musicien 10 Deux motes à quitre, en füguere. 2º bix
motest à buit. 3º Le pasume Fece mea, à
quitre. 4º Dizié d'aquitre, rese corcheite.

MASIAI (Loun), decieve ne pillopoinie, membre et sercitive de l'academie de Philarmonique de Bologne, naquit o estevi ille vi yvazia ao commencentes de ce sière, le 22 node 1812, il premouge un telegé de contentande en mai, a l'occasion de la distribution de pris da lycée musical de Bologne. Ce discours a été impriré sous ce litre : Elboja de Gia-como Antonio Peri Bologner, prefessor de contegapune, ce recitato suelle grant sala del Loice filarmonico; il gibro 22 Agont del Loice filarmonico; il gibro 23 Agont del Loice filarmonico; il gibro 24 Agont del Loice fila

MANIAI (Fascon), as 2 Percence dans the premitiers annies de ce niede, y y livra, dans 15 pennesse, à la ceulture de la musiquer de de chant. Fich 2 Paris depuis 1850, il 3º est fait consultre par la composition de joiles ronances fascajuisce, sou Ton trouver quedque chose du godi des médoirs inhiennes. L'austimente donc et les souls excompagedes est la samment correcte. Cependant in sigérer parmient de la compage de la consultation de la samment correcte. Cependant in sigérer parle na antienn is conside de repupe qu'ont en des choiest du même gener qui ne les salent, sur Darnis cis médierre unerceaux, ou entampte: La Saur des anges; Il Lamento; Dieu m'a conduit vers vous; Où va mon d'me?; Chanson bretonne; Ton image, etc. Les paroles de la plupart des romances de Masini sont d'Émite Barateau, qui s'est distingué par la rece et l'étéquance de sa poésie.

MASIAOI (Wascassa), teizine et directour act bower de Vigilie de Peiplin (Presse occietatide), est nê en 1805, dans 1851ésie. Il a noublet un litre qui a pour titre: Lênbuch des gregorianischen Kirchengeannes (Describen de Lehn et eckstätigue gregorien); Brestan, Georges-Philippe Aderboit, 1830, pr. 10-5; conteann quater feuilites de titre, delizace, preface, index, et etus cent tingte pressent pages durate. Vizione preface preface, todas, et etus cent tingte pressent pages durate. Vizione prefere de la masique de Felel, et du titre d'Antonio (resurce como viu) more le mome titra.

MASLOWSKI (...), hortoger à Posen, interest vers ils600 un instrument à clarier anqueil il donna le nom de Clavecin hormoque (Harmonichen Clavecin, 11 est consultre à Beriin en 1805. La Gazette générale en usique de Leipsiet à rendo compte du système de cet instrument dans son septième volume (pages 101, 227, 400, 520 et 599), Comme la plupart des instruments de fantaise qui on fixé l'attention publique à leur appartition, celui-là est ensuite tombé dans l'oubli.

MASON (WILLIAM), poëte et philologue anglais, naquit à Saint-Trinity-Hall, dans le duché d'York, en 1725. Doué des plus heureuses dispositions, il fit de brillantes études au collège de Saint-Jean, à Cambridge, prit ses degrés de bachelier en 1745, et ceux de maltre ès lettres en 1749. Il fut ensuite chanoine d'York, puis de Briffield, et enfin chapelain du roi d'Angleterre. Il mourut à Aston. le 4 avril 1797. Poete distingué, Mason possédait aussi des connaissances assez étendues en musique; il a composé un Te Deum, plusieurs hymnes et d'autres pièces ponr le chœur d'York. Danste supplément de l'Encyclopédie britannique, par le docteur Gleich, on lui attribue des perfectionnements faits au piano. à l'article sur cet instrument. Il a publié : A copious Collection of those portions of the psalms of David, Bible and liturgy, which have been set in Music, and sung as Anthems in the cathedral and collegiate churches of England. To which is prefixed a critical and historical Essay on cathedral Music (Collection nombreuse de parties des psaumes de David, de la Bible et de la liturgie

BIOGR. UNIV. BES MUSICIENS. T. VI.

qui ont été mises en musique, et chantées comme anticanes dans les églises cathédrales et collégiales de l'Angleterre; précédée d'un Essah historique et critique sur la musique d'eglise), 10x4, 1783, 1n-4x. L'introduction historique de cet ouvrage a été réimprimée et publiée sous ce litre: Essay historical and critical on English Church-music, Londres, 1795, in 38-.

MASON (Joss.), littérature et amateur de musique angliss, voctu à Londres wer le milieu du dix hultilme siècle. Auteur de divers 
ouvrages concernant le rhythme et la prosodie, il y traile par occasion du rhythme muscal. Ces ouvrages cont pour titres : 1º Essay
on the Poucer of Numbern and the Principles
of Harmony in pacifical compactitions; Londramony of profession ou the Poucer of
Marmony of product. Authorize: Londres, 1740, 10-8°.

MASOTTI (Jeuss), compositeur de madriganx, naquit à Castro-Caro, dans les États romains, vers le milleu du seizième siècle. Il a publié trois livres de madriganx à clarq voix de sa composition, le premier, à Venise, chez Ange Gardane, en 1583, le deuxième, en 1588,

et le dernier, en 1588, chez le même éditeur. MASSAINI (TIBURCE), moine augustin, né à Crémone, dans la première partie du seizième siècle, fit ses vœux à Plaisance, où il demeura pendant plusieurs années, pois il obtint la place de maltre de chapelle de l'église Sainte-Marle det popolo, à Rome, En 1580, il fut appelé à Prague comme musicien de l'empereur Rodolphe II; mais il retourna ensuite à Rome, où il vivait encore en 1605. ear il dédia des motets à quatre chœurs au pape Paul V, qui ne fat étu que le 16 mai de cette année. On connaît de la composition dece maitre : 1º Sacri modulorum concentus gui 6-10 et 12 vocibus in duos tresve choros coalescentes concini possunt; Venetiis, 1567, in-4°. 2º Madrigali a quattro voci, lib. 1: Venezia, app. Antonio Gardane, 1560, in-4°. 3º Madrigali a 5 voci, lib. 1; ibid., 1571. 4º Madrigali a 4 voci, tib. 2; thid., 1573. 5º Concentus quinque vocum in universos psalmos in l'esperis omnium festorum per totum annum frequentatos, cum tribus Magnifical quorum ultimum 9 vocum modulatione copulatur: Venetiis, 1576, in-4°. 6° Motectorum cum quinque et sex vocibus liber primus; Venetiis, apud Josephum Guilicimum, 1576, in-40. 70 Missa quinque et sex vocum : ihid., 1578, in-40, 80 Satmi a 6 voci. lib. 1; ibid., 1578. 90 Motetti a 5 voci,

lib. III; ihid., 1580, in-4°. 9° (bis) Liber primus cantionum ecclesiasticorum ut vulgò Moteeta vocant quatuor voeum; Pragr, tupis Georgi Negrini, 1580, in 4º obl. Une antre édition du même ouvrage a paru chez le même éditeur, en 1592. Ces motets sont dédiés à Philippe de Mons, chanoine et trésorier de la cathédrale de Cambral, mattre de chapelle de l'empereur. L'épitre dédicatoire est datée de Prague, aux calendes de juin 1580 : Massaini y donne à Philippe la qualification de Senex venerandus; ce qui fait voir que l'âge de ce maître célèbre était dès lors fort avancé. 10º Il quarto libro di Madrigali a 5 voci; ibid., 1594, in-4°. 11° Musica super Threnos Jeremia propheta 5 vocibus cone.; ibld., 1509, in-4°. 12° Misse a otto voci ; ibid., 1600. 150 Motets à quatre chœurs, dédiés an pape Paul V (j'Ignore le lieu et la date de l'impression de cet ouvrage). 14° Sacrarum eantionum 7 voeibus lib. 1; Venetiis, 1607, in-4°. Cet ouvrage est Indiqué comme l'œuvre 35° de l'auteur. Il est vraisemblable que les titres cités en latin par Brandius ont été tradults par lui de l'italien, suivant sa méthode habituelle. On trouve des madrigaux de Massaini dans la collection intitulée : Melodia Olimpiea di diversi cecellentissimi musici; Anvers, 1594, in-4º obl., et dans le Paradiso musicale di Madrigali et cansoni a cinque voci; ibid., 1596, in-4º oblong; mais Diabaez et Gerber ont été induits en erreur par Walther lorsqu'ils ont dit qu'il se trouve aussi des moreeaux de la composition de ce maître dans la collection publiée par Hubert Waelrant sous le titre de : Sumphonia Angeliea ; car ce recueil n'en contlent pas un seui. D'ailieurs, la date de 1585, eltée par Walther, est fausse; la Symphonia Angelien n'a été imprimée qu'en 1594. L'abbé Santinl, de Rome, a de Massainl en partitlon manuscrite: 1º Les Lamentations à cinq voix. 2º Des psaumes et Magnificat à buit voix, poblies à Venise, en 1576. 3º Vingt-deux motets à huit voix. 4º Vingt et un motets à einq voix. 5º Des messes à quatre et einq voix.

MASSATT (LASSEAT JOSEPA), professear de violos au Comeradorie de Paris, est na à Linga, le 19 juillet 1811. Dans son enfacer, int au anne à Paris et condié aux soins de Rololphe Krentzer, dont les leçons dévelopment ser enanquables dispositions. Il u'avait pas atteint sa dia-huitième année troupul's est inenderé dans un concert à l'Opéra, en 1829, et y produisit une vive impression par le charme de son jeu, la justesse

de son intonation et la variété de son archet, Dans la même année, il fut admis comme élève de composition au Conservatoire; il suivit le cours de contrepoint et de fugue de l'auteur de cette notice jusqu'au mois de juin 1852. Le talent de Massart s'était perfectionné par la persévérance de ses études ; malheureusement, il se faisait rarement entendre en public et vivait retiré dans la famillo de Kreutzer, où il avait trouvé une affection dévouée. Il en résulta que sa timidité naturelle, loin de diminuer avec le temps, pe fit que s'acerolire ; car pour l'artiste exécutant, l'exhibition fréquente de son talent devant le nublic est de nécessité absojue, s'il ne veut perdre la confianceen lul-même. Si i'ai bonne mémoire. un concert de la société du Conservatoire, donné le 25 mai 1841, fut la dernière occasion où Massart donna des preuves de son talent, dans la sonate de Beethoven pour plano et violon, cruvre 47, qu'il exécuta avec Liszt. Il reçut sa nomination de professeur de violon au Conservatoire, le 24 janvier 1845. Au nombre des hons élèves de eet artiste, on distingue en première ligne Henri Wieniawski. M. Massart a publié quelques compositions pour le violon, parmi lesquelles on remarque une fantaisie avec orchestre sur la romance de madame Malibran, le Réveil du beau jour; Paris, Brandus, et les transcriptions des Soirées musicales, de Rossini, pour violon et piano: ibid.

MASSE (FELIX-MARIE-VICTOR), compositeur dramatique, né à Lorient (Morhiban), le 7 mars 1822, fut admis comme élève au Conservatoire de Paris, le 15 octobre 1834. Il y obtint l'accessit du solfége au concours de 1836, et le second prix lui fut décerné dans l'année suivante. Élève de Zimmerman pour le piano, il eut le deuxième prix de cet instrument, en 1858, et le premier prix en 1859, Le premier prix d'harmonie et d'accompagnement lui fut décerné en 1840, Comme éjève d'Halévy, il se présenta au concours de composition de l'Institut de France, en 1842, et y obtint le premier second prix, et dans l'année suivante, il ent, au Conservatoire, le premier prix de contrepoint et de fugue; enfin, ses brillantes études furent terminées en 1844, par l'obtention du premier grand prix de composition à l'Institut. Devenn pensionnaire du gouvernement français, à ce titre, il se rendit à l'Académie de France, à Rome, et y passa deux années; puis il voyagea en Italie et en Allemagne. De retour à Paris, il s'y fit connaître par des romances et par des mélodies dont la distinction fut remarquée, particulièrement sur les Orientales de Victor Bugo. Son début à la scène se fit en 1832, au théatre de l'Opéra-Comique, par la Chanteuse voilée, joli ouvrage en un acte qui donna aux connaisseurs une opinion favorable de l'avenir du compositeur. Il fut suivi des Noces de Jeannette (1855), dont la musique élégante et facile obtint aussi du succès; puis vinrent Galathée, en deux actes (1854), l'une des meilleures partitions de l'artiste : la Fiancee du diable, en trois actes, et Miss Fauvette, en un acte (1855); les Saisons, en trois actes (1856); tous ces ouvrages furent joués au thélire de l'Opéra-Comique. La Reine Topaze, en trois actes (1856), et la Fee Carabosse, en trois actes (1859), ont été représentés au Theatre Lyrique, M. Massé a écrit aussi à Venise, la Favorita e la Schiava (1855), et le Cousin Maricaux, en deux actes (1857), nour le théâtre de Bade. Tout n'a pas été progrès du talent du compositeur dans cette série de compositions dramatiques, parce qu'il y a cu trop de hâte dans ses travaux. M. Massé ne s'est pas pénétré d'une vérité incontestable, à savoir que l'expérience de la scène et le métler ne tiennent lieu de l'imagination qu'aux dépens de la renommée d'un artiste. Quelques hommes privilégiés par la nature ont pu écrire avec rapidité un grand nombre d'opéras dans l'espace de quelques années et y jeter d'heureuses inspirations; mais ces organisations d'élite sont des exceptions. M. Massé a succédé à M. Dietsch, en 1860, dans la place de chef du chant à l'Opéra.

MASSENZIO (Dominique) , compositeur du dix-septième siècle, naquit à Ronciglione, dans les États romains. Il fut d'abord ehanoine de l'église collégiale de cette ville, puis doyen des bénéficlés de l'église de Sainte-Marie in Fia Lata, à Rome, et enfin maltre de chapelle de la congrégation des nobles, dans la maison professe des jésuites. Ses compositions connues sout : 1º Six livres de motets à une, deux, trols, quatre, cinq et six voix; Rome, Zanetti, depuis 1612 jusqu'en 1624. Massenzio est un des premiers auteurs de motets à voix seule ou à deux voix avec accompagnement de hasse continue pour l'orgue, ainsi que le prouve le recueit qu'il a publié sous ce titre : Sacrarum modulationum singulis, duabus, tribus, quatuor, quinque vocibus in variis SS. solemnitatibus cum basso ad organum concinendarum auctore Dominico Massentio Roncilionens, Illustriss. Sodalium B. V. Assumpta in adibus professorum Soc. Jes.

Romer missier perfector i, Romm, 1018. 2" Troli litres de pasumes à quatre et einq voix, Rome, Zasetti, 1018 à 1028. 2" Competent et einquisse de l'activité de la constitution de l'activité quant de projettime trans de Dominicie quant de projettime trans de Dominicie quant de l'activité trans de Dominicie quant de l'activité de l'activ

MASSET (NICOLAS-JEAN-JACOUES), violoniste et chanteur, né à Llége, le 27 janvier 1811, fut admis comme élève au Conservatoire de Paris, le 31 janvier 1828, y reçut des leçons d'Habeneck pour le violon, et fit, sous la direction de Scuriot et des Jelensperger, des études de composition qu'il termina avec Dourlen et Benoist. Aprés avoir été, pendant deux ans, premier violon au théâtre des Variétés, il entra à l'orchestre du Théâtre-Italien, puis à celui de l'Opéra; enfin, Il retourna aux Variétés, pour y prendre la position de chef d'orchestre. Ce fut à cette époque qu'il publia divers ouvrages pour le violon, parmi lesquels ou remarque des fantaisies dédiées à Habeneck, à S. M. Léopold Irr, roi des Belges; trois fantalsies faciles avec accompagnement de piano, op. 5; Paris, Brandus; six caprices, op. 5; un concerto pour violon et orchestre, exécuté aux concerts du Conservatoire par M. Danela; quelques morceanx pour la flûte, joués par M. Dorus, et un grand nombre de romances, dont quelquesunes ont obtenu du succès. Possédant une belle voix de ténor, il suivit le conseil de ses amis, qui le pressaient d'embrasser la carrière de chanteur dramatique, et débuta au théâtre de l'Opéra-Comique, le 19 septembre 1859, par le rôle de Marcel, dans la Reine d'un jour. qu'Adolphe Adam avalt écrit pour lui. La Dame Blanche, Zampa, lc Chaperon rouge, Gulistan, le Concert à la cour, Adolphe et Clara, enfin, Richard Caur-de-Lion, furent pour lui autant d'occasions de succès et prouvèrent la flexibilité de son talent. En 1845, il quitta l'Opéra Comique pour se rendre en Italie, où il fit de nouvelles études de chant, Il débuta au théâtre de la Scala de Milan, au carnaval de 1845-1846, par le rôle du Bravo, de Mcreadante, et brilla dans cet ouvrage ainsi que dans Ricciardo e Zo-

raide, de Rossini; puis il chanta au théâtre ducal de Parme et au théâtre communal de Crémone. La révolution de 1848 le ramena à Paris, où l'administration de l'Opéra lui offrit un engagement avantageux pour les rôles de premier ténor de Jirusalem, la Favorite, Don Sébastirn, Lucir de Lammermoor et Freyschutz. En 1850, un bel engagement fut offert à Masset pour le théâire royal de Madrid: il y joua avec succès les rôles d'Otrllo, d'Ernani et d'antres ouvrages du répertoire Italien. Toutefois, il n'avait jamais pu vainere le dégoût que lui inspirait le théâtre; en 1852, il prit la résolution de se retirer de la scène, et de se livrer à l'enseignement. De retour à Paris, il réalisa ee dessein et donna des leçons de chant; dans l'année suivante, il recut sa nomination de directeur de musique de la maison Impériale de Saint-Benis, Depuis lors, il a publié un recueil de vocajises de soprano ou de ténor pour ses élèves, quelques airs détachés et un

recuell de mélodies. MASSIMINO (Frincinic), professeur de chant à Paris, est né à Turin, en 1775, et a appris la musique et le chant sous la direction de l'abbé Ottani (voyez ce nom). Arrivé à Paris vers 1814, il y établit, deux ans après, un cours d'enseignement collectif de la musique d'après un système dont il était l'inventeur, et dont on peut voir l'analyse dans le premier volume de la Revue musicale (ann. 1827). Il a écrit pour ce cours un ouvrage qui a pour titre : Nouvelle methode pour l'ensrignement de la musique. Première partie, contrnant l'exposition dra principes, le mode d'organisation d'un cours d'après la nouvelle méthode; l'indication des moyens d'ensrianement muturl, et une première suite de solfegrs avec accompagnement de piano: Paris, chez l'auteur, 1819, In-folio, Druxième partir, contenant une série de solfrgrs à deux voix principales et une bassr. arre accompagurment de piano; ibid., 1820, in-fol. On a aussi de cet artiste : Chænrs français à drux voix avec accompagnement de deux pianos à quatre mains, à l'usage des pensionnats et des rcolrs d'raseignement muturt, liv. I et II; Paris, Paeini. Massimino fut attaché à l'institution royale de Saint Benis, en qualité de professeur de chant et de solfége. Il est mort à Paris, en 1858.

MASSON (CHARLES), fut maltre de musique de la cathédrale de Châlons-sur-Narne, vers 1680, et se rendit ensuite à Paris, où l'i remplit les mêmes fonctions dans la maison professe des jésuites de la rue Saint-Louis. Il est auteur d'un Nouveau traité des rèales pour la composition de la musique, par lequel on apprend facilement à faire un chant sur des paroles, à composer à deux, trois et quatre parties, et à chiffrer la basse continue: Parls, 1694, in-80, Dans cette première édition, presque tous les exemples sont manuserits, et quelques-uns gravés. La deuxième édition est de 1699, în-8°; la troisième de 1705, et la quatrième, aussi in-8°, a été publiée en 1758, chez Roger, à Amsterdam, Dans la Théorie des beaux-arts, de Sulzer, on trouve l'indication d'une autre édition datée de Hambourg, 1737, in-4°, L'ouvrage de Masson ne manque pas de méthode, et les exemples en sont assez bien écrits. Il paralt que ce musicien avait cessé de vivre en 1705, car l'épltre dédicatoire de la troisième édition est signée par l'imprimeur Ballard.

MASSON (l'ahbé), vieaire de l'église d'Argentan (Orne), s'est fait connaître par une Nouvelle méthode pour apprendre le plainchant; Paris, imprimerie de Duverger; Argentan, Surène, 1839, in-12 de quarante-

buit pages. MASSONEAU (Louis), violoniste distingué, né à Cassel, dans la seconde moitié du dix-huitlème siècle, a recu des lecons de violon de Heuzé, maltre de concert du landgrave de Besse, et apprit la composition sous la direction de Rodewald, Massoneau avait été admis depuis pen de temps dans la musique du prince, quand celui-cl mourut; le licenciement de la chapelle et de l'Opéra l'obligea alors à chercher ailleurs une position. Pendant quelque temps il vécnt à Gorttingue, où il remplissait les fonctions de directenr du Concert académique. En 1792, il obtint un empioi à la petite cour de Detmold; mais avant qu'il s'y rendit le prince mournt, et Massoneau fut obligé de reprendre sa position à l'université de Gœttingue. En 1795, il fut appelé à Francfort-sur-le-Mein en qualité de premier violon du théâtre; deux ans après, il alla à Altona remplir la même place qu'il quitta en 1798, pour entrer dans la chaprile du duc de Dessau. Enfin, en 1802, il entra an service du duc de Mecklembonrg -Schwerin et n'en sortit plus. Cet artiste conserva longtemps les qualités de son talent, car on voit dans la Gazette générale de musique de Luipsiek (20° année. coll. 715), qu'il étonna les artistes dans uno fête musicale donnée à Hambourg en 1818, par la puissance de son exécution. Au mois d'octobre 1819, il était encore à Ludwigslust et

s'y faisait admirer (ibid; 21° ann. col. 777). Cette mention est la derniére qu'on frouve de cet artiste; après cetle époque, les journaux de musique se taisent sur lui, et ce qu'on trouve chez les biographes allemands ne va nas au detà de 1802. Parmi les compositions de Massonean, on remarque : 1º Symphonies à grand orchestre, op. 3, not 1 et 2; Offenbach, André. 2º La Tempéte et le Calme, symphonic imitative, op. 5; ibid, 5° Concerto pour violon, op. 6; ibid. 4º Trois quatuors pour deux violons, alto et basse, op. 4; ibid. 5º Duos pour deux violons, op. 1; Brunswick, Spebr. 6º Trois duos pour violou et violoncelle, op. 9; Hambourg, Bulume, 7º Airs variés pour violon et alto, op. 10; Brunswick, Spehr, 8º Idem pour violon et violoncelle, op. 11; ibid. 9° Symphonic concertante pour deux flûtes el orchestre; ibid. 10° Chansons allemandes avec accompagnement de piano, op. 7; Offenbach, André.

MASTIAUX (GASPARO-ANTOINE DE), fils alné d'un conseiller de l'archerèque de Cologne, grand amateur de musique, naquil à Bonn, en 1766. Aprés avoir achevé ses études de théologie, il obtint du pape Pie VI un canonieat à Augsbourg, en 1789, et fut prédicateur do la cathédrale. En 1805, il fut fait consciller de l'électeur, et l'anuée suivante, directeur général des affaires provinciales à Munich. Après l'organisation du royaume de Bavière, en 1806, il conserva le tilre de consciller privé du rol. Amateur distingué, il cultiva la musique avec passion, et ne négligea rien pour en rendre l'usage populaire en Bavière. Indépendamment de ses messes et de ses motets, qui soul considérés comme de bonnes compositions, il publia à Augsbourg, en 1800, un livre de chanls à l'usage des églises catholiques, pour toutes les fêtes de l'année, en trois volumes ; puis il rassembla les meilleures mélodies anciennes et modernes, pour le même usage, et les fit paraltre à Leipsick en six cahiers, depuis 1812 jusqu'en 1817. On voit dans le Lexique universel de muzique, publié par le docteur Schilling que M. de Mastiaux a donné à Munich, en 1815, an livre sur le chant chorat et sur le plain-chant; mais on n'y trouve pas le titre de cet ouvrage. On a anssi, du même auteur, un livre de chant pour les écoles étémentaires de Munich (Landsbut, 1817). Deputs 1818 jusqu'en 1825, il a continué la publication de la Gazette littéraire, à l'usage des prêtres catholiques qui s'occupent d'instruction religieuse. On y Irouve de bons articles sur la musique.

MATALNGHER (A), ecclesiatique, and an Boldene vers 1770, vicet à Vienne dymin le commencement du dix-neuvième siète i par une res 1910, i évent à l'enne de vers 1910, i évent fui connaitre par leaumaire de son comparinée Gelinel. Se principaux ourregies sont 1: 15 noaises pour paison este, op. 14, 37, 37; Vienne, Ilbaitique de son comparinée Gelinel. Se viouses pour paison est plus que de l'action d

MATELART (JEAN), compositeur beige, vécut à Rome, vers la fin du sciziéme siècle. et y fut maître de chapelle de l'église collégiale deSaint-Laurent in Damaso, Il était Flamand, suivant le titre du seul ouvrage de sa composition connu aujourd'hui; mais on n'a de renseignements ni sur le lieu de sa naissance ni sur le commencement de sa earrière. On connalt de lui une collection de répons, d'hymnes et d'antiennes intilulée : Responsoria, Antiphonæ et Hymni in processionibus per annum quaternis et quinis vocibus concinendo. auctore Joanne Matelarto Flandren. Collegiate ecclesia S. Laurentli in Damaso de urbe capella magistro, Roma, ex typogr. Nicolai Mutii, 1596. Matelart a ajouté à ses propres compositions dans ce recueil six motets de Palestrina.

MATELLI (...), compositors italien, delaist mattre de chaptel: a linante en 1764. Il s'est fait connaître par beaucoup de compositions instrumentates et par les opéras dont les titres suivent: 1º Die Reisendem noch Holland (ils vayagenes en hollande), 2º Der Bruntleg (ile Jone des noces), 3º Der Temple de Danbarbarkei), le Temple de Danbarbarkei, le Temple de Danbarbarkei, le Temple de Danbarbarkei, le crimpe de la cortesai), Ces our segue sont refaits en manuserii. On ignore l'époque de la mort de cet artitute.

MATERN on MATTERN (A.-W.-F.) violonelliste distinge, ful altache au sertice du duc de dê franswick, dans la seconde mostie du debuille seider. On dit qu'in évat jamais d'autre guide que lui-même pour set écules, Da a de concertos et les solos de violonecile, en concertos et les solos de violonecile, en concertos et des solos de violonecile, den concerto et de Matern pour violonecile, dens concerto de Matern pour violonecile, dens colones, aito et hause. Un fist de ceviruose, calones, aito et hause. Un fist de ceviruose,

directeur de musique à Liegnitz, en Silésle, et professeur de compositiou à l'académie de cette ville, a publié à Breslau des pièces pour le piauo. Il est mort à Liegnitz le 5 décembre 1829.

#### MATHALIN OU MATHELIN (GAIL-LARD). Foyez TAILLASSON.

MATHER (SAVELA), fils d'un organiste de Schfield, en Angeletrer, napuit dans cette ville en 1771. Eète de son père, Samuel Mahrer (en 1800). En 1808, il succès à son père dant Jacques en 1709. En 1808, il succès à son père dant Jacques la place d'ungainte de Saint Paul. En 1822, on lun a confei l'organ do la loge profineaité dans parties de la loge profineaité de Saint Paul au la confei l'organ do la loge profineaité au partie de la loge profineaité de l'apprentie de

# MATHIAS (Mairae). Voyez MAT-

M CTHIN S (HEXXXX), sorroum M ERI-RECOREXNS), et an om tatio de lies inconna, à mons qu'in r'indupe? Ferrels, tong transport de la consecución de la consecución de que Hermann. Machian étatts un musicien allemand de sictimes nucle. (bousqu'il en soci, o traver de chanoma lutines à quatre et eliq vost de so composition dans ir evend intuné; traver de chanoma lutines à quatre et eliq vost de so composition dans ir evend intuné; ne altra centam urrio idiomate vocum, fam sustriplicium quam etiom prucotrau. Espe quoque ut veccutar, a de su usue ad duat vocar, etc., vagante viauletorum, Mola Arrestrona caudidor, 1989, post, un-

MATHIAS (Groages Agipie Saint Chaia), compositeur et professeur de piano, né à Paris, le 14 octobre 1826, montra des son enfance une lieureuse organisation pour la musique. Admis au Conservatoire, le 4 avril 1857, il n'y resta qu'une année et se retira, le 18 avril 1858, pour se livrer à l'étude du piano sous la direction de Kalkbrenner, dont il recut les lecons pendant plusieurs années, Rentré au Conservatoire, le 18 novembre 1842, il v devint étève d'Halévy pour le contrepoint et de Berton, pour la composition. En 1848, le second grand prix lui fut décerné au concours de l'Institut. Il recut aussi des conseits de Chopin pour le style du plano. Doué de distinction dans les idécs, M. Mathias débuta par des succès dans ses compositions pour l'orchestre. Ses principaux ouvrages en ce genre sont : 1º Symphonie, exécutée deux fois par l'orchestre do la société de Sainte-Cécile et syement applaudie par l'auditoire. 2º Ouver-

ture d'Hamlet, exécutée aux concerts de la même société, 3º Camp de Bohémiens, fantaisie dramatique idem. Il y a lieu de s'étonner que, après de si beaux commencements, cet artiste se soit, depuis plusieurs années, condamné au silence, ou du moins se soit borné à la production d'œuvres de musique de chambre. Parmi les vingt-einq ou trente ouvrages qu'il a publiés, on remarque ; 1er Trio pour piano, violon et violoneelle, op. I ; Paris, Brandus : 2º Idem, op 15 ; Paris, Richautt ; Allegro appassionato, op. 5; Feuilles de printemps, pièces pour piano seul, op. 8 et 17; dix études dédiées à Halévy, op. 10; Paris, Brandus; Romances sans paroles, op. 18; Paris, Lemoine; Sonate, op. 20; Paris, Meissonnier. M. Mathias a en manuscrit des quintettes pour instruments à cordes et une messo solennelle. Il a été nommé professent de piano an Conservatoire de Paris, en 1862.

MATHIEC (Mazar), no 2 Paris, 1e 28 octobre 1809, e arra dans la musique du roit en 1728, et obtini as rétérance en 1761. Il mourt le 9 avril 1676, à 1728, de s'osinaté-discuse fins. Mathieu a laiste e na mausteri doux moteis, des moceans de musique intrumentate, quatre cantailles, dera directivissement, la reine, en 1771. La fremme de ce musicien, Jacquellac Françoise Barbier, note le 20 mai 1708, chanis longitemps les colos de premier dessus aux concerts de la reine. Elle mourul [17 avril 1773]

MATHEU (L'ELIN-ANNE), îlt saîncides précédents, sé Varsailles le l'Érrier 1734, fut premier violen de la chapetité du tois l'Eli Jaisse 1760, pais sectéde à l'abbed de la même chapetite. Il a publié de sa composition, à Paris, deux livres de souates de violen, deux livres de trios pour deux violons pour cleux violons, deux livres de trios pour deux violon et bases, no rouvre de quaturos, et a alsaée en unausserti des symphonies, des concertos de cut sum entre de violent de la discident productions de la discident production de la discident production de la discident d

called modes are concessive, comma sous promotes are concessive to make the procedure temporary to the comment of the comment

n'ont pas été joués avec ces changements, ou qui vont pas euté succès. Parmices ouvrages, La Borde cite l'École des filles, Marthesie, ancienne tragédie lyrique, les Amours de Protée, ancien opéra-haltet, qu'in tu csayé au théâtre du Magasin de l'Opéra, en 1778; le Départ des matelots; hiermède joué une seule fois au théâtre italien (norembre 1778), etc.

MATHEE (Léasard), professeur de musique et de jaino, né en 1753, meurit à lagouléne au mois d'août 1801. Il a publié pluseurs romanecs avez accompagnement de
piano, entre autres celle qui commence par
ecre mois : l'entendis sourer et trépat. Cet
artiste avait annoncé un nouveau système de
devait paraître sout ce titre : Nouvelle mihode telégraphique musicale, au language
exprimé par les sons sans articulation ;
exprimé par les sons sans articulation ;

MATHIEC (JEAN-BAPTISTE), né le 2 janvier 1762, à Billone, en Auvergne, a eu pour premier maltre de musique Cardot, maltre de chapelle de cette ville. En 1779, il cutra dans la musique du régiment des gardes françaises, en qualité d'élève : Il y jouait du serpent, Pendant une longue maladie qui le retiut près de six mois à l'hôpital militaire, il apprit seul à jouer de la guitare, et devint assez habile sur eet instrument pour pouvoir en donner des leçons et assurer ainsi son existence. Bientôt après, il sortit des gardes françaises pour cutrer à l'église Saint-Eustache, de Paris, comme serpentiste. Lorsque le Conservatoire de musique fut institué, Mathieu y fut appelé pour enseigner le solfége. Dans le même temps, il avait aussi été chargé de l'enseignemens de la musique à l'Institut des aveugles ; il écrivit pour ses éléves un opéra intitulé : la Rusc d'Accugles, qui fut représenté rue Saint-Victor, le 2 nivôse an V. Appelé à Versailles, en 1809, comme maltre de chapelle de l'église cathédrale, il en a rempli les fouctions avec zèle pendant trente ans, et a écrit heancoup de motets et einq messes solennelles, Quelques-unes de ces compositioos ont été exécutées avec succès dans diverses églises de Paris. Mathleu a composé aussi près de dix mille leçons de solfège pour ses élèves de la maltrise. On lui doit un des meilleurs et des plus instructifs traités de plaiu-chant qui existent; cet ouvrage a pour titre : Nouvelle méthode de plain-chunt à l'usage de toutes les eglises de France, traitant de tout ce qui a varport à l'office divin, à l'organiste, aux

chantres, aux enfants de chœur; contenant un abreg du phin-chant uneine; precédes d'uns notice historique, etc.; Paris, Augé, 1838, un volume in-12. Mahieu a traduit en français le Dodecechordon de Glaréan, et a mis en parition toutes les pièces de musique que renferme ect ouvrage. Un paredi travail n'a pu être fait que par un musicien très-instruit, Cet artiste est mortà Versailles.

en 1847. MATHIEU (ACOLPER-CRARLES-GRISLAIN), conservateur des manuscrits de la Bibliothèque royale à Bruxelles, est né à Mons (Belgique), le 22 juin 1804, D'abord membre de la société des arts, sciences et belles-lettres du Hainaut, 11 en a été nommé ensuite secrétaire. Auteur de plusieurs poemes, M. Mathieu en a publié un, intitulé : Roland de Lattra (Orlando di Lasso); Mons, 1858, in-18 de soixante - seize pages. Une préface historique, extraite de la notice de Delmotte (coyez ce nom), sur ce célèbre musicien, précède le poeme, qui est suivi de notes. Uno deuxième édition de cet ouvrage a été publiée à Mons, chez Piérart, en 1840, gr. in-8° de soixante et quatorze pages.

MATHU (ILA)-Bartury), né dann un vitalage de la Bertagne, en 1609, cent dans la chapeite du roi de France, en 1654, pour y chanter la parie de étoor, puis fui nomme maître de musique des cafants de France. Il cetti tâgé de ciupanare-quatre an forqui'i fit représenter, en 1714, al Neadémie royale de musique, drion, tragédie l'prique en cinq actes, de sa composition. Il mourat à Versilles, en 1764, al Yige de quatre-vinget-six ans.

MATHON DE LA COUR (Jacques), membre de l'Académie des lettres et des sciences de Lyon, naquit dans cette ville, en 1712, et y mourut en 1770. Cet académicien s'occupait spécialement de la théorie de l'harmonie, que les écrits de Rameau avaient mise en vogue. Il reprochait cependant à ce grand musicien d'avoir manqué de méthode, de clarté et de précision dans l'exposé de sa doctrine. Dans un premier mémoire qu'il lut à l'Académie, il s'est proposé de faire connaître les vrais principes do la composition, c'està dire, de la formation et de l'emploi des accords. Un second mémoire de Mathon de la Cour a pour objet de faire voir que les accords et les beautés de l'harmonie sont le produit de la nature, et que c'est par le calcul qu'on en a fait la découverte : vicilles erreurs que ne peut admettre une saine philosophie, et dont j'al démontré la fausselé en beaucoup d'endroits, Mabbo de la Cour cherche, à la fin de nos acondimientes, la solonio d'un problème qu'il conoce en ces ternes: Trouver un son qui finance cord autre tou les tons d'un modifiante donnée. Il ne s'est pas aperqu que cest l'inverse de sette donnée qui el le problème véritable, à savoir : Trouver de forme de l'autre de l'autre de la solonie de l'autre d'autre d'autre

MATIELLE (JEANATONES), clareciniste et compositeur, étère de Wagensein, virait à Vienne dans la seconde moité du dix-haitème siècle, et y avait de la réputation pour sa méthode d'enseignement. En 1785, il a publié dans cette ville six sonaies pour le clavecin. On connaît aussi, en manuscrit, sous son nom, plusieurs concertos pour cet instrument.

MATTEL (Savgajo), avocat et littérateur distingué, né dans la Calabre, en 1742, habita longtemps à Padoue, et monrut à Naples, en 1802. Des idées originales et un style élégant se font remarquer dans le livre qu'il a publié sous ce titre : Dissertazioni preliminari alla traduzione de' Salmi; Padone, 1780, huit volumes in-8°. Cet ouvrage est divisé en un certain nombre de dissertations sur des sujets relatifs aux psaumes. La neuviéme du premier volume a pour titre : Della Musica antica, e della necessità delle noticie alla musica appartenente, per ben intendere e tradurre i Salmi. La douzième du second volume traite de la psalmodie des Hébreux. La dix-huitième du cinquième volume est intltolée : La Filosofia della musica, a sia la musica de' Salmi. Le huitième volume de cet Intéressant ouvrage renferme une correspondance de Mattei avec quelques-uns de ses amis, et surtout avec Métastase, concernant la musique ancienne, qu'il considère comme supérieure à la moderne. En 1784, Mattel fit paraltre à Naples une dissertation in-4°, intitulée : Se i maestri di cappellu sono compresi fra ali artigiani (S) les maltres de chapelle sont compris parmi les artisans). Enfin, on a du même écrivain des Mémoires pour servir à la vie de Métastase, où l'on trouve l'éloge de Jometli. Cet ouvrage, qui n'a pas de nom d'auteur au frontispiec, a pour titre : Aneddoti secreti della vita dell' ab. Pietro Metastasio, colla storia del progresso della poesia e musica teutrale, memoria storico-satirico curiosa: Colle-Ameno, sans date (1785), in-8°. A la page 39 commence l'Elogio di Jomelli, o siu il progresso della poesia e musica teatrale. C'est en tête de eet éloge que Mattel a placé son nom. Il a publié aussi une dissertation intitulée : Memoria per la biblioteca musica fondata nel Conservatorio della Pietà; in-8°, sans nom de lieu et sans date (Naples , 1795).

MATTEI (l'abbé Stanistas), compositeur de musique d'église, et professeur de contrepoint au Lycée communal de musique, à Bologne, naquit dans cette ville, le 10 février 1750. Son père, simple serrurier, l'envoya aux éeoles de charité pour y apprendre les éléments du calcul et de la langue latine. Le hasard l'ayant conduit à l'église des cordeliers, appelés Mineurs conventuels, où l'on exécutait chaque jour l'office en musique, son penchant pour l'art se développa rapidement et le ramena si souvent dans cette église, que le P. Martini le remarqua, prit de l'intérét à lui, et le fit entrer dans son couvent comme novice. Dés ee moment, le jeune Mattel reçut son instruction musicale de l'illustre maltre de ehapelle du couvent de Saint-François, pendant qu'it se livrait à l'étude de la philosophie et de la théologie. A seize ans, il prononça ses vœux, et lorsqu'il eut atteint sa vingt et unième année, il fut ordonné prêtre. Une tendre affection l'attachait à son maître, dont il était devenu le confesseur; il ne le laissa presque jamais seul dans ses dernières années, l'aida dans ses recherches d'érudition, devennes pénibles à cause de ses infirmités, et lui prodigua les soins d'un fils dans sa dernière matadie. Je sals, disait le P. Martini en mourant, en quelles mains je laisse mes livres et mes papiers. Je ne sals pourtant si l'abbé Mattei justifia la confiance de son maltre, dans le sens qu'il y attachait; car un tel legs ne pouvait être fait que dans le but de la continuation de est travaux, et surtout du quatrième volume de l'Histoire de la musique, dont le P. Martini (teogre ce nom) s'occupa jusqu's ses derniers moments; or, son élère, qui pend-étre comprentis ton insufficace pour un semblable travail, n'en a pas publié une ligne, quotqu'il ait surrècu trente-neuf ans à son maître.

Le P. Mattel succéda au P. Martini dans les fonctions de maître de chapelle de Saint-François : déjà, depuis 1770, il en avait pris possession. Vers 1776, il commença à faire entendre ses propres compositions pour l'église, et depuis lors il écrivit un grand nombre de messes, de motets, d'hymnes, de psaumes et de gradueis, dont on trouve queiques copies à Rome, mais dont la plupart se conservent en manuscrit dans la Bibliothéque de Saint-Georges, à Bologne. Lorsque les couvents furent supprimés, en 1798, époque ou l'Italie était envable par les armées françaises. Mattei se retira dans un modeste logement avec sa vieille mère, et trouva des ressources pour son existence dans l'enseignement de la composition. C'est depuis cette époque qu'il a été connu sous le nom de l'abbé Mattei. De nombreux élèves fréquentérent son école, et bientôt il acquit de la céiébrité comme professeur. Son attachement pour la ville où il avait vu le jour lui avait fait refuser piusieurs places de maître de chapelle qui lui avaient été offertes; mais il accepta avec plaisir celle de Saint-Pétrone, à Bologne, et en remplit les fonctions jusqu'à la fin de sa vie. Le Lycée communal de musique avant été organisé en 1804, il y fut appelé pour enseigner le contrepoint, et forma un grand nombre d'élères, dont les principaux sont Rossini. Morlacchi, Bonizetti, J .- A. Perotti, Robuschi, L. Paimerini, Bertolotti, G. Corticelli, Nancini, Tadolini, Tesei et Pilotti. Ce dernice lui a succédé dans ses fonctions de maître de chapelle à Saint-Pétrone, Retiré, après la mort de sa mére, chez son ami D. Batistini, curé de Sainte-Catherine, il passa ses derniéres années dans le calme d'une vie uniquement remplie par des travaux de cabinet et par les soins qu'il donnait à ses élèves. Le 17 mai 1825, il termina son honorable carrière, dans la soixante-scizième année de son âge. La société des Philharmoniques et le conseil communal de Bologne jui firent de magnifiques obsèques, et jui élevèrent un tombeau, où l'on a placé son huste. L'abbé Mattei était membre de la société Philharmonique de Bologne; il en fut le président en 1791 et 1794. A l'époque

de la formation de l'Institut des sciences, l'estience at sai ou syspame d'Italie (1808), il fut chois i comme un des buil membres de la section de musique, u'Neademin des heaux-arts de l'Institut royal de France le nomme l'un de sea membres associet, e 25 janvier 1821. Les compositions de Natiet, qui toutes not restée en manescrit, ac troutest aniquer. U'hat dans in Bibliothèleur plant des parties de l'estie de l'

Comme la pjupart des maltres italiens des mcilleures écoles, Mattei possédait une bonne tradition pratique de l'art d'écrire ; c'est par là qu'il s'est distingué comme professeur et qu'il a formé de bons éléves : mais il n'y avait en iui ni doctrine, ni critique, ainsi que le prouve son ouvrage intitulé : Pratica d'accompagnamento sopra bassi numerati, e contrappunti a più voci sulla scala ascendente e discendente, maggiore e minore, con diverse fughe a quattro e ofto (Pratique d'accompagnement sur des basses chiffrées, et contrepoints à plusieurs voix sur la gamme ascendante et descendante majeure et mineure, suivis defingues à quatre et à huit parties); Bologne, Cipriani, 1825-1830, trois parties in-fol. Toute la théorie de Mattel sur l'harmonie est renfermée en six pages dans cet ouvrage : elle se horne à l'exposé de la forme de l'accord parfait, de celui de la septiéme dominante et de leurs dérivés, avec quelques notions des prolongations. Du reste, les faits particuliers n'y sont rattachés par aucune coosidération générale; nulle philosophie ne se fait apercevoir dans l'ensemble de ces faits. Quelques règles de contrepoint, avec les exemples qui y sont relatifs, composent toute la théorie de cette partie de l'art dans le livre de Mattei. Ces régles, contenues dans huit pages, sont présentées d'one manière empirique et sans aucune disenssion de principes; mais elles sont suivies de hons exercices en contrepoint simple, depuis deux jusqu'à buit parties réelles sur la gamme diatonique montante et descendante, dans les modes majeur et mineur. Ces exercices, quoique bien écrits, ont le défaut de n'être pas bien gradués, car, dès les premiers pas, on y voit dans les contrepoints simples à trois et à quatre, des imitations et des canons, bien qu'aucune notion de ces formes ne soit donnée dans l'ouvrage. Il parait que l'ensergnement oral de Mattei était tout aussi dépourru de raisonnement et de critique que ce

« seignalt. »

qu'on a publié de lui sur l'harmonie et le conterpoint, car Rossnim deisait à Bologne, cu 1841: « J'aurais eu du penchant à cultiver. Les formes de la musique sévère, il J'avais eu dans mon maltre de contrepoint un bomme qui m'ait expluyet la rasion des règles; mals forvare le demandais à Matie et des la contre de la contre del la contre de la contre de

Je ne connais des compositions de Matlei qu'une messe à quatre voix sans instruments ; une messe solennelle avec orchestre, et une messe à buit volx avec orgue. On cite de sa composition un intermède, intitulé : (I Librajo, composé pour le séminaire de Bologne, et un uratorio de la Passion, qui fut exécuté dans l'biver de 1792. Lea partitions de ces ouvrages paraissent être perdues. La collection musicale de l'abbé Santini, de Rome, renferme une messe pour deux ténors et basse, avec orgue et deux cors obligés; deux messes à quatre voix, avec orchestre; un Tantum ergo pour deux voix de soprano et basse : Aurie, Gloria et Credo concertés à huit voix. Le portrait de ce professeur a été gravé (in-folio) par Capuri, el publié à Bologne. On a sur lui une hiographie intitulée : Fita di Stanislab Mattei, scritta da Filippo Canuli, avvocato, all' Academia Filarmonica di Bologna dedicata: Bologna, 1829, in-8°, avec un portrait gravé par Romagnoli. Adrien De La Fage a publié une notice de Mattei dans le sixiéme volume de la Repue et gazette musicale de Paris (année 1859). Il en existe un tiré-à-part, et elle a été reproduite dans les Miscellances du même auteur.

MATTEI (Grovann), chapelain de l'église de S. Costaulino, et professeur de chant à Parme, né vers la fin du dit-builfeme séele, à Castelnuovo-di-Garfagnana, dans le duché de Modène, est auteur d'un livre intitulé : Elementi di canto fermo o sia gregoriano; Parme, de l'imprimerse de Bodoni, 1854, gr. in-8°.

MATTEUCCI (MATTO), clobbre chanteur perpairite, amount à Auples en 1649. Son nom veritable terrait (sporé si un passage d'un intere fort observe ne nous l'avait révelé; ce livre a pour titre : Memorie dell' abate l'avait pour titre : Memorie dell' abate pour titre : Memorie dell' abate pour suite : Memorie dell' abate pour suite : Memorie dell' abate pour suite della real coppella di Napoli; Naples, 1729, in 4°. On y 11 le passage (p. 77); office finalmentei forti imputsi del significant della suite della real consultation della suite per suite della s

Mutteucci, famosissimo cantor di voce soprano, mi esortarono di ricorrerne a dirittura al sig. Vicerè, etc. Ce passage nous apprend à la fois que Sassani était le nom du chanteur, et son prénom Matteo; de plus, qu'il avait le titre de marquis, quoiqu'il soit appele checulier par tous les biographes. La circonslance dont il s'agit dans ce passage se rapporte à l'année 1708. Après avoir été longtemps au service de la cour de Madrid el v avoir acquis des richesses considérables, il était retourné à Naples, où il vivait encore en 1750. Mancini nous apprend (Rifft. pratiche sopra il cauto figur., p. 18) que, par dévotion, il avait l'habitude de chanter alors dans les églises tous les samedis, et que sa voix avait conservé tani de fraleheur, quoiqu'il fût âgé de pins de quatre-vingts ans, que ceux qui l'entendalen! sans le voir se persuadaient qu'il devalt être dans la fleur de l'âge. On ignore l'époque de la mort de cet arliste extraordinaire, MATTILEI (CONRAD), avocat à Bruns-

wick, y naquit dans la première moillé

du dex-sepliéme siècle, et fil ses éludes à Kænigsberg, où il fut reçu docteur en droit. Il a fait imprimer un livre intitulé : Kurtzer doch ausführlicher Bericht von den Modis musicis, welchen aus den besten, æltesten, berühmtesten und bewahrtesten autoribus der Musik susammen getragen, auf den unbeweglichen Grund der Messkunst gesetzt und mit Beliebung der læblichen philosophischen Facultat Churf. Br. Pr. universitut zu Kanigsberg, herausgegeben, etc. (Avis court mais suffisamment détaillé sur les modes musicaux, etc.); Kornigsberg, 1652, in-4°. Bien que cet ouvrage porte le gom de Matthel au frontispice, cependant il avone, dans la seconde préface, qu'il n'en est que le rédacteur, et qu'il en doil le fond à un nommé Grymmius on Grimmius, dont il ne fait connaitre ni la patrie ni la profession; mais il le ette (p. 15) comme auteur d'un traité allemand sur le monocorde. Il est praisemblable que l'auteur dont il s'agit est Henri Grimm (voyez ce nom), cantor à Magdebourg au commencement du dix-septieme siècle. L'ouvrage de Matthel a pour objet de comparer les modes de l'anclenne musique grecque, suivant la doctrine de Plolémée, avec les tons du plainchant, Ou y Irouve (p. 65) d'anciens vers techniques latins qui indiquent d'une manière beaucoup plus claire que la plupart des Iraités du chant ecclésiastique les réperens sions des notes principales des tons de ce

chant suivant le système des muances.

MATTH EI (HENRI-AUGUSTE), violoniste et compositeur, naquit à Dresde le 50 octobre 1781, et se livra dès son enfance à l'étude de la musique. Quoiqu'il fût parvenu à jouer avec habileté de plusieurs instruments, lo violon était celul qu'il préférait et sur lequel il fit les progrès les plus rapides. Dans un vuyage qu'il fit à Leipsick en 1805, il obtint un si brillant specés au concert hebdomadaire, qu'il fut immédiatement engagé comme violon solo à l'orchestre du théâtre et du concert. L'intérêt que sa personne et son talent inspiraiont décida quelques amateurs à lui fournir les moyens de se rendro à Paris pour y perfectionner son jen d'après les conseils d'un grand maltre. Rodolphe Kreutzer fut celui qu'il choisit, et cet artiste célèbre lui prodigua ses soins. De retour à Leipsick, au mois de Janvier 1806, Matthæi étonna ses protecteurs par le briliant de son exécution, et justifia leurs bienfaits par les succès qu'il obtint dans les concerts. Dans l'automne de 1809, il se réunit à ses collégues Campagnoli, Voigt et Dotsauer pour former une société de quatuors. Les séanees où ces artistes faisaient entendre les productions de Haydn, de Mozart et de Beetboven excitérent l'admiration de tout ce qu'il y avait d'amateurs à Leipsick, et rémirent un auditoire nombreux. Le 21 juin 1810. Matthiei exécuta à la grando fête musicale de la Thuringe une symphonie concertante pour deux violons avec Spobr, et se montra digne de se mesurer avec un tel athléte. Le 16 décembre de l'année snivante, il donna un concert à Berlin et y justifia la réputation qui l'avait précésé dans cette ville. Après avoir fait un brillant voyago dans le nord de l'Allemagne, il retourna à Leipsick ou il succèda à Campagnoli comme maître de concert en 1817. Depuis cette époque jusqu'à sa mort, arrivée le 4 nuvembre 1855, if a rempli cette place avec distinction, et a montré beaucoup de talent dans la direction de l'orchestre, M. Ferdinand David ini a suceédé dans cette position. On a gravé de la composition de cet artiste : 1º Quatre concertos pour le violon, op. 2, 9, 15 et 20; Leipsick, Peters et Hofmeister, 2º Fantaisie pour violon et orchestre, op. 8; Leipsick, Peters. 3º Rondo idem, op. 18; Vienne, Haslinger, 4º Quatuurs brillants, op. 6 et 12; Leipsick et Hambourg. 5º Variations pour violon et quatuor, op. 7, 10, 21; Leipsick, Broitkopf et Hærtel, Hofmeister. 6º Duos pour deux violons, op. 3; Leipsick, Peters. 7º Chants joyeux pour deux sopranos, ténor et basse, op. 19; ibid. 8º Airs et chants allemands à voix seule et accompa-

gnement do piano, op. 1, 4, 5, 11, 13, 17; ibid.

MATTHEIS (NICOLAS), violoniste Italien, se fixa à Lundres vers la fin du règne de Charles II. Sa pauvreté était extrême lorsqu'il arriva en Angleterre, mais sa fierté égalait sa misère. Il parvint à sc faire entendre à la conr. mais if n'v plut pas, parce qu'il se plaignait avec banteur du bruit que faisaient les conversations pendant qu'il iouait. Quelques personnes qui estimaient son talent parvinrent à lui faire comprendre qu'il ne réussirait pas de cette manière à se faire des amis : Il écouta leurs conseils, et bientôt il eut beaucoup d'élèves dans les familles nobles. Il composait pour eux des leçons qui eurent beaucoup do succès et dont on recherchait les copies, ce qui le décida à les faire graver sur cuivre. Il en présentait des exemplaires reliés aux personnes riches qui les lui payaient einq ou six guinées. Ce fut le commencement de la musique gravée en Angleterre. Mattheis publia quatre recpeils de ces lecons, sous ce titre ; Ayres for the violin to wit : preludes . fugues . allemandes, sarabands, courants, giques, fancies, and likewise other passages, introductions for single and double stops, etc. Mattheis fit aussi graver des leçons pour la guitare, dont il jouait fort bien, et un traité de composition et de basse continue dont les exemplaires sont devenus d'une rareté excessive. Il avait composé plusieurs concertos et des solos qui n'ont pas été publiés. Les lecons qu'il donnait et la vente de ses ouvrages lui avaient procuré des richesses considérables : elles lui firent contracter des babitudes d'intempéranee qui le conduisirent en peu do

temps au tombeau. MATTHEIS (Nicotas), fils du précédent, né à Londres, fut aussi violoniste et compositeur de mérite. A peine au sortir du hereran, il reçut de son père des leçons de violon : ses progrés furent rapides. Vers 1717, il se rendit à Vienne, où il occupa pendant quelque temps la place de premier violon dans la chapelle Impériale, Plus tard, il vécut en Bohême, et l'on a la preuve qu'il était encore à Pragne en 1727, par les airs de danse qu'il écrivit ponr l'opéra intitulé : Costanza e Fortezza, que le maltre de chapelle Fux avait composé pour le conconnement de Charles VI; ear on lit au titre de cet ouvrage : Con le arie per i balli dal sign. Nicola Mattheis, direttore della musica instrumentale di S. M. Ces. e Catt. Pen de temps aprés, il retourna en Augleterre. Le docteur Burney lit sa connaissance à

Shrewhory, en 1737, et requi de lui des lecons de mosique et de largue française. Mattheis resta ann cette ville jusqu'à la fin de ses juner et mourt en 1740. Burney saure que Mattheis exécutai les sonates de Corelli avec une grace remarquable et une admirable simplicité. On a gravé de sa composition,  $\lambda$ Ansiterdam, en di urires de solso pour le violon, sous et litre : dric cantabili  $\alpha$  violino solo e violendello obstro continos.

MATTHESON (JEAN), compositeur et surtout écrivain sur la musique, naquit à Hambourg, le 28 septembre 1681. Son père, ayant remarqué ses beureuses dispositions pour la musique, lui donna les meilleurs maltres pour les développer. Tour à tour, il recut des leçons de Hanff, de Woldag, do Brunmuller, de Prætorius et de Kærner. Dès l'âge de neuf ans, il jonait déjà de l'orgue dans plusieurs églises, et chantait dans les concerts des morecaux de sa composition en s'accompagnant de la harpe. Il apprit aussi à jouer de la basse de viole, du violon, de la flute et du hauthois. En 1690, on lui fit commeneer ses études littéraires. Après avoir terminé ses humanités, il fit un cours de jurisprudence et apprit aussi les langues anglaise. Italienne et française. Pendant ce temps, Brunmutter, Prætorius et Kærner lul enselgnaient la basse continue, le contrepoint et la fugue, et le maître de chapelle Conradi lui donnait des lecons de chant. Pendant les années 1696 et 1697, il chanta les parties de soprano à l'Opéra de Kiel; puis il retourna à Hambourg, où il donna, en 1699, à l'àge de dix-huit ans, son premier opéra intitulé : les Pleiades. Vers le même temps, il entra au théatre de cette ville, en qualité de ténor, et, pendant plusieurs années, il y joua les premiers rôles. On ignore s'il eut quelque talent dramatique. En 1703, il se lia d'amitié avec Hændel qui venait d'arriver à llambourg. Ils firent ensemble le voyage de Lubeck, dans le but de conconrir pour le remplacement du célèbre organiste Buxtebude; mais celui-ci ne consentait à se retirer qu'à la condition que son successeur épouserait sa fille ; obligation qui ne plut ni à Hændel ni à Mattheson, et qui les fit renoncer à un emploi qu'ils avaicut mérité par leur talent. On peut voir, à l'article de Bændel, les eirconstances d'une brouillerie et d'un duel entre ces deux artistes. Ils redevinrent pourtant amis, et pendant leur longue carrière ils conservèrent des relations bienveillantes, ee qu'il faut, sans doute, attribuer à la différence de la direction qu'ils prirent dans leurs travaux. Mattheson ne pouvait lutter avec Hændel dans la composition. Celuiel lni était aussi supérieur comme organiste, mais Mattheson avait plus de grace et d'élé-

gance sur le clavecin. En 1705, il quitta la scène et alla à Brunswiek, où il éerlyit uu opéra français intitulé : le Retour de l'Age d'or. Béià il ressentait les premières atteintes d'une surdité qui s'accrut progressivement, et qui finit par devenir compléte. De retour à llambourg, il y fut nommé gouverneur du fils de l'ambassadeur d'Angleterre, avec qui il fit plusieurs voyages à Leipsiek, à Dresde et en Hollande. A Harlem, on lui offrit la place d'organiste avec quinze cents florins d'appointement; mais il la refusa. A son retour à Hambourg, le père de son pupille lul fit obtenir l'emploi de scerétaire de la légation anglaise. En 1709, il épousa la fille d'un ecclésiastique anglais. Les négociations où il fut employé ayant fait reconnaître en lul autant d'habijeté que de prudence, il obtint, en 1712, la place de résident par interim, après la mort de M. Wirth, qui en avait rompli précédemment les fonctions. Depuis plusieurs années, il occupait la place de maître de chapelle de l'église de Saint-Michel à llambourg; mais sa surdité l'obligea à demander sa retraite en 1728; elle lui fut accordée avec une pension dont il eut la joulssanco jusqu'à sa mort, e'est-à-dire pendant trente-six ans. Il cessa de vivre le 17 avril 1764 à l'âge de quatre-vingt-trois ans. Par son testament, il avait légué à l'église Saint-Miehel une sommo de quarante-quatre mille mares, pour la construction d'un orgue qui fut exécuté par llildebrand, d'après le plan de Mattheson,

Peu d'hommes ont déployé dans leurs travaux autant d'activité que ce savant musicien. Nonobstant, ses occupations multipliées, ses places d'organiste et de maltre de chapelle, ses fonctions do secrétaire de légation et de résident, enfin, les leçons qu'il donnait à un grand nombre d'élèves, il a composé beaueoup d'opéras, d'oratorios, de eantates, de pièces instrumentales et vocales, a écrit une quantité prodigiense de livres et de pampblets relatifs à la musique, et a été éditeur ou tradueteur do beaucoup d'antres ouvrages. Sa correspondance était d'ailleurs si étendue, que le nombre de personnes dont il recevait des lettres et à qui il écrivait, s'élevait à plus de deux cents. Ses compositions ont de l'analogie avec le sivie de Keiser, en ce qui coneerne l'harmonie et la modniation; mais on n'y trouve pas, à beaucoup près, autant d'imagination. C'est nertout comme naturer disputer et comme municier radique Attabacon est maintenant conou, quoque ses ourrages aftires plas aquiori miq u'une aviatera bian-rique pour la literature municiate. Si fective blorier et dissi partique; mais son esprit manquair de portée, et su manière d'exporte est idea était absoluteur dispositrare de met-thode. Dans la poténique, il ne gratali posti et de mourer cutre se auternative, et dans un de fameure cutre se auternative, et dans un mitte d'exporte de met-thode. Dans la poténique, il ne gratali posti in de mourer cutre se auternative, et, dans un mitte d'exporte de met-thode. Dans la poténique, il ne gratali posti injurier discissif profiquées à Ceux qui ne paragicalit pas se opisions.

Les ouvrages de Mattheson sont devenus rares, et peu de hibliothèques en possèdent la collection complète. Parmi ses compositions on cite les suivantes: 1º Les Plesades, opéra (allemand) en trois actes; Hambonrg, 1609, 2º Porsenna, Idem; ibid., 1702, 3º La Mort de Pan, idem; ibid., 1702. 4º Cléopdtre, idem ; ibid., 1704, 5° Le Retour de l'Age d'or; Brunswick, 1705. 6º Boris; Hambourg, 1710. 7º Henri IV. roi de Castille: thid., 1711. Oo a publié les airs choisis de cet opéra; Hambourg, 1711. 8º Prologo per il re Lodovico XV; 1715, 9 Vingt-quatre oratorios composés et exécutés à l'église Sainto-Catherine de Hambourg, antérieurement à 1728, 10° Piéces de musique d'église pour le jubilé de 1717, eo commémoration de la réforme luthérienne, 11º Messe à quatre voix et orchestre, exécutée à ses funérailles en 1764. 12º Différentes pièces de musique funèbre, ou de noces, ou pour d'autres occasions, au nombre d'environ quinze morceaux, 13º Epicedium, musique funébre pour la mort du roi de Suède, Charles XII, achevé le 26 février 1719, 14º Douze sonates pour deux et trois flûtes; Amsterdam, 1708, trois parties in fol. 15º Sonates pour le clavecin; Hambourg, 1713. 16º Monument harmonique, consistant en douze suites pour le clavecin; Londres, 1714. Ce recueil, gravé sur cuivre, porte sur un certain combre d'exemplaires cet autre titre : Pièces de clavecin en deux volumes, contenant des ouvertures, préludes, fugnes, allemandes, courentes (sic), Sarabandes, Gigues el Aires (sic); Londres, J.-D. Fletcher, 1714, in-fol. 17. Lo Langage des doigts, recueil de fugues pour le clavecin, première partie : Hambourg, 1755; id., deuxième partie; ibid., 1737. 18º Odeon morale, jucundum et vitale (Recueil de pièces de chant), paroles et musiquo de Mattheson; Hambourg, 1751, 19º Sérénado

pour le couronnement du roi d'Angleterre Georges I'r, publiée à Londres, eu 1714.

Les écrits de Mattheson sur la musique se divisent en théoriques, didactiques, historiques et polémiques. Dans la première classe on trouve les suivants : 1º Aristoxeni Junior. Phthongologia systematica. Versuch einer systematischen Klang Lehre wider die irrigen Begriffe von diesem geistigen Wesen. von dessen Geschlechten, Tonarten, Dreyklangen, und auch vom mathematischen Musikanten, nebst einer For-Erinnerung wegen die der behaupteten himmlischen Musik (Phthongologie systématique d'Aristoxène le jeune, ou essai d'une théorie systématique du son opposée aux idées erronées sur cet objet, ses espèces, etc.; avec une préface relative à la prétendue musique céleste (harmonie des sphères); Hambourg, 1748, in-8°de cent soixante-sept pages. Forkel dit (Allgem, Litter. der Musik, p. 230) que cet ouvrage renferme des observations acoustiques beauconp plus ingénienses que ce qu'on trouve chez les autres auteurs. Il me semble que ce jugement manque de solidité. La théorie de Mattheson n'est que le développement de cette proposition de Bacon de Verulam : Aer nullum pro creat sonum (Novum Organ, scient, 11h, 11): base de la théorie reproduite depuis lors par quelques philosophes, notamment par Azaïs, qui a voulu substituer au principe de la résonnance de l'air, dans la production du son, sa doctrine de l'expansion des corps dans un fluide sonore (voyez la Revue musicale, ann. 1852). 2º Reflexions sur l'éclaireissement d'un problème de musique pratique; Hambourg, 1720, in-4° de trente-trois pages. Ce petit ouvrage a pour objet la constitution de la gamme dans les modes maieur et mineur. L'éctaircissement du problème est d'uo auteur anonyme ; les réflexions seules sont de Mattheson qui les a écrites en français, parce que l'éclaircissement est dans cette langue. Mattheson a aussi traité assez longuement des proportions musicales dans sa Grande École de la basse continue, surtout dans la deuxième édition. Dans la riasse des livres didactiques de cet écrivain, on remarque : 3º Exemplarische Organisten-Probe im Artikel vom General-Bass; welche mittelst 24 leichter und eben so viel etwas schwerer Exempel, aus allen Tanen, etc.; nebst einer theoretischen Vorbereitung über verschiedene musikalische Merkwürdigkeiten (Science pratique do la basse continue ou explication de la hasse continue méiée de vingtquatre exercices, etc.; précédée d'une introduction théorique concernant différentes parties importantes de la musique); Hambourg, 1719, in-4. L'introduction théorique de cet ouvrage, en cent vingt-huit pages, contlent des principes d'harmonie, mélés de calculs sur les proportions numériques des intervalles, et sans iodication de la génération des aceords qui ne se trouve dans aneun traité de basse cootique publié antérieurement à 1722, où parut le livre de Rameau sur ce sujet. Le reste du livre est composé de vingt-quatre exercices de basse chiffrée où l'on ne remarque aueun ordre progressif; chaque exercice est suivi d'une explication plus ou moins étendoe sur les diverses circonstances barmoniques qui s'y rencontreot. Cette partie de l'ouvrage est composée de deux cent soixante-quatorze pages. La seconde édition du livre de Mattheson a poor titre : Grosse General - Bass-Schule, oder exemplarisehen Organisten-Probe (Grande École de la hasse continue, ou la science pratique de l'organiste); Hambourg (sans date), in-4° de quatre cent soixante pages. Il y a un second tirage de la méme édition qui porte la date de 1751, avec un supplément qui élève le nombre des pages à quatre cent quatre-viogt-quatre. Cette édition est très-différente de la première; elle contient des additions considérables, partieulièrement dans l'introduction théorique. Cependant, il est très-remarquable que Mattheson n'y fait aucune mention du Traité de l'harmonic de Rameau, ni de l'importante théorie qui y est exposée. Au surplus, il est évident par l'analyse qu'il a donnée du Traité de l'harmonie, dans sa Critica musica (t. 11. p. 7-11), qu'il p'avait compris pl cet ouvrage, ni la théorie du renversement des accords qui immortalise le nom de Rameau. Il existe une traduction aoglaise de ce grand traité d'harmonie et d'accompagoement, intitulée : Complete Treatise of Thorough-Bass, contoining the true Rules, with a Table of all the figure and their proper accomponyments, etc.; Londres (sans date), in-fol. 4º Kleine General-Bass-Schule, worin nicht nur Lernende, sondern vornemlieh Lehrende, etc. (Petite École de la basse continue, etc.); Hambourg, 1755, de deux cent einquante-trois pages; avec cette épigraphe ; Utilia, non subtilia. Ce livre n'est pas, comme on pourrait le croire, un abrégé du précédent, mais un ouvrage absolument différent. Celuici est un véritable traité d'harmonie, précédé des éléments de la musique et de la coonaissance du clavier. Mattheson y explique la forme

et l'emploi des accords; puis, il les applique dans des exemples. Il ne parle pas de la génération de ees accords, et garde un profond silonee sur la théorie de cette génération publiće par Rameau; mais son ouvrage n'est pas moios le plus méthodique de ceux qui avaient été publiés en Allemagne jusqu'à cette époque, quoique la deuxième édition du livre de lleinieben (voyez ee nom), solt plos riebe de faits harmoniques. 5º Kern mclodisches Wissenschaft , bestehend in der auserlesensten Haupt-und Grund-Lehren der musikalisehen Setz-kunst oder Composition, als ein Vorlæuffer der Vollkommenen Kapellmeisters , etc. (Base d'une science mélodique , consistant dans les principes naturels et foodamentana de la composition : introdoction au Parfait Maltre de chapelle, etc.): Hambourg, 1737, in-4° de cent quatre-vingt-deux pages. Après une explication des intervalles et de leurs proportions, Mattheson traite dans cet ouvrage des divers styles de musique d'église, de madriganx, de théâtre et de chambre, puis des successions d'intervalles favorables ou défavorables aux voix, de la forme des phrases et de la pooctuation musieale, des pièces de musique vocale ou instrumentale en psage de son temps; enflo, du style fugué et canonique. En 1758, il fit imprimer à llambourg des lettres remplies d'éloges sur eet ouvrage qu'il avait reçues de quelques musiciens, entre autres de Kunzen et de Scheihe. Ces lettres, qui forment quinze pages in-4°, ont pour titre : Gilling Zongnisse über die jüngste Matthesonisch-musicalisehe Kern-Schrift, als ein Fuglicher Anhang derselben (Témoignages authentiques en faveur du dernier éerst musical de Mattheson, etc.). 6º Der Follkommene Kapellmeister, dos ist grundliehe Anzeige alter der jenigen Saehen, die einer wissen, kannen, und vollkommen inne haben muss, die einer Kapelle mit Ehren und Nutzen vorstehen will, etc. (le Parfait Maltre de chapelle, etc.); Hamhourg, 1759, in fol. de quatre eeot quatrevingt-quatre pages. Une bonne préface sert d'introductioo à cet ouvrage qui renferme un hon traité de l'art d'écrire et de toutes les connaissances nécessaires à un compositeur et à un maitre de chapelle. Le Parfait Maître de ehapelle est incontestablement le meilieur livre sorti des mains de Mattheson. Dans la elasse de ses écrits bistoriques se rangent ; 7º De Eruditione musica, sehediasma epistolieum. Accedunt Litera ad V. C. Christophorum Friedericum Leisnerum de codem argumento scripta; Hamburgi, 1752, seize pages in-4°. Forkel ainsi que Lichtenthal et M. Becker ont rangé cet écrit dans une section de l'Esthétique musicale; mais la lecture de ce même opuscule fait voir qu'il est purement historique. Une deuxième édition de la dissertation de Mattheson a été publiée à Hambourg, en 1752, deux feuilles in 8°. 8° Etwas neues unter der Sonnen! oder das untsrerdische Klippen-Concert in Norwegen, aus glaubwürdigen Urkunden auf Begehren angezeigt (Quelque chose de nouveau sous le soleil; ou détails sur les concerts souterrains de la Norwége, d'après des documents authentiques); Hambourg, 1740, huit pages in-4°. Ce morceau a été publié aussi dans la Eibtiothèque musicale de Mizler (t. II, part. III, p. 151). Mattheson n'est auteur que de quelques notes dans ce morceau qui contient des lettres écrites de Christiania sur de prétendus concerts souterrains qu'on aurait entendus dans les montagnes de la Norwége, le jour de Noël. Un voyageur français, qui avait envoyé ces lettres à Mattheson, s'exprimait ainsi dans la sienne : « Voici, mon maître, deux récits « avérés de la musique sonterraine en Nor-\* wége, que je vous envoie ci-inclus. Tout « cela est très-véritable. Vous autres, philoso-· phes, examinez ce prodige; faites-le impri-. mer; dites-en votre sentiment publique-. ment. Pourquoi ce concert se fait-il presque « toujours à Noël? Ces musiciens des monta-« gnes, pourquoi ne font-ils de mal à pere sonne, quand on les laisse en repos? Pour-« quoi se taisent-ils et s'évanouissent lorsqu'ils « sont observés et questionnés? Y a-t-il de \* la musique dans l'enfer? Je crois qu'il n'y « a là que des hurlements et des grincements · de dents. · 9º Grundtage einer Ehrenpforte woran der tüchtigsten Capellmeister, Componisten, Musikgelehrten, Tonkunstler, etc., Leben, Werke, Verdienste, etc., erschienen sollen (Base d'un arc de triomphe où se trouvent la vie, les œuvres et le mérite des plus hahiles maltres de chapelle, compositeurs, savants, musiciens, etc.); Hambourg, 1740, un volume in-4º de quatre cent vingt-huit pages. Ce volume contient des notices sur un certain nombre de musiciens plus ou moins célèbres, d'après des renseignements autographes fournis à Mattheson, ou d'après des extraits de ses lectures. 10º Die neueste Untersuchung der Singspiele, nebst beygefügter musikalischen Gesmacksprobe (Nouvelles recherches sur le drame en musique, suivies d'un examen du gout musical, etc.); Ham-

bourg, 1744, in-8° de cent soixante-huit pages. Quelques bonnes choses mélées à beaucoup d'inutilités et de divagations se trouvent dans cet ouvrage, comme dans la plupart des écrits de Mattheson. 11º Das erlaüterte Seluh; nebst einigen andern nützlichen Anmerküngen, underbautlichen Gedanken über Lob und Liebe, als einer Fortsetzung seiner vermischten Werke, etc. (Le Selah éclairei, suivi de quelques autres observations utiles, etc.); Bambourg, 1745, in-8° dc cent soixantequatre pages. Après avoir examiné les oplnions des divers auteurs qui ont écrit sur l'expression héhraïque Selah qui se trouve dans l'inscription placée en tête de quelques psaumes, et qui a donné la torture aux érudits, Mattheson établit que ce mot devait indiquer la ritournelle du chant de ces psaumes. 12° Behauptung der himmlischen Musik aus den Gründen der Vernunft, Kirchen-Lehre und heiligen Schrift (Preuve de la musique céleste tirée de la raison naturelle, de la théologic et de l'Écriture salnte) ; Hambourg, 1747, in-8° de cent quarante-quatre pages. Ce n'est pas sans étonnement qu'on voit un musicien instruit tel que Mattheson, s'occuper de recherches sérieuses sur la nature de la musique que font les anges dans le ciel. Il est encorc revenu sur ce sujet dans un autre de ses écrits dont il sera parlé plus loin. 13º Philologisches Tresespiel, als ein kleiner Beytrag zur kritisehen Geschiehte der duitschen Sprache, vornehmlich aber mittelst geschenter Anwendung, in der Tonwissenschaft nützlich zu gebrauchen (le Jeu philologique des Treize, pour servir à l'histoire critique de la langue allemande, et principalement de son usage dans la science de la musique); Bambourg, 1752, in-8° de cent quarante-deux pages. Cet écrit est composé de treize dissertations, dont quelques-unes sculement son) relatives à des obiets de l'histoire de la musique. Mattheson y a réuni des anecdotes et des épigrammes contre les musicions français de son temps, particulièrement contre Rameau (p. 95). Il explique dans un passage de son livre, entrepris pour la défense d'un autre ouvrage qu'il avait publié longtemps auparavant, le titre hizarre qu'il a donné à celul-ci, et pour lequel il a forgé le mot Tresespiet, qui n'est pas allemand, par analogie avec un jeu de cartes anpelé tes treize, parce qu'il devait donner la solution de treize difficultés. Tout cela est fort ridicule. C'est à la snite de ce petit ouvrage que se trouve la deuxième édition de la dissertatiun De Eruditione musica. 14º Georg. Fricderich Hendels Leben Beschreibung, nebst einem Ferzichniss einer Ausbungsreibt und derer Beurtheilung überseitz, etc. (liibeite de la vie Georgea-Preider Mindel, swire den zu die Georgea-Preider Mindel, swire den zu die Georgea-Preider Mindel, swire dem Catalogue de sex ourrages, etc.), lambourg, 1761, n. 8-8 de die Krulles, Mattheon avxil donne preedemment une notice um Ilpaeld and as Baard'un are detriomphe: um Ilpaeld and as Baard'un are detriomphe: il y a quelques contradictions entre cer deux morecasts.

morceaux. Il v a un livre de Mattheson qui n'appartient proprement à aucune des classes précédentes, ni à celle de la critique, quoiqu'il particlpe de tous; car c'est à la fois un livre didactique, historique, philosophique et critique. Il est composé de trois volumes qui ont paru dans l'espace de huit années, à des distances égales, et qui portent chacun un titre différent. Le premier est intitulé : 15º Das Neu-Eraffnete Orchestre , oder universelle und gründliche Anleitung, wie ein Galant homme einen vollkommennen Begriff von der Hoheit und Würde der edlen Music erlungen, seinen Gout darnach formiren, die Terminos technicos verstehen und geschicklich von dieser vortrefflichen Wissenschafft raisonniren mæge (l'Orchestre nouvellement ouvert, son instruction universelle et fondamentale dans laquelle un galant homme pourra acquérir uue idée complète de la grandeur et de l'importance de la noble musique, entendre les termes techniques, et raisonner de cette science excellente avec habileté) ; Hambourg, 1715, in-8° de trois cent trentehuit pages. Le volume est terminé par des remarques de l'illustre compositeur Keiser, qu'l commencent à la page 550. C'est dans un but semblable à celui de Mattheson, que cent dixsept ans après lui j'ai écrit la Musique mise à la portée de tout le monde. Le deuxième volume a pour titre : Das Beschützte Orchestre, oder desselben zweute Eraffnung, worinn nicht nur einem wüscklichen Galant homme, dereben kein Professions-Verwandter, sondern auch manchem Musico selbst die alleraufrichtigste und deutlichste Vorstellung musikalischer Wissenschafften wie sich dieselbe vom Schulstaub tüchtig geszubert, eigentlich und wahrhufftig verhalten ertheilet, etc. (l'Orchestre protégé, ou deuxième ouverture de cet orchestre, dans lequel on donne, non-sculement à un galant homme étranger à la profession, mais aussi à plus d'un musicien, la connaissance la plus exacte et la plus elaire des sciences musicales, et où l'on explique dans quel rapport elles sont l'une à l'égard de l'autre, après qu'on en a séparé la poussière de l'école, etc.); Hambourg, 1717, in-8° de cinq cent solvante et une pages. La plus grande partie de ce volume est employée à la réfutation du livre de Buttstedt (voyez ce nom), intitulé : Ut, ré, mí, fa, sol, la, tota musica et harmonica aterna. Il y a dans cette réfutation de la solidité mélée à beaucoup de pédantisme et de divagation. On reconnaît la tournure d'esprit de Mattheson dans la partie du titre de son livre où il dit: Ut, re, mi, fa, sol, la, todte (nicht tota) Musica (Non toute la musique, mais la musique morfe dans ut, ré, mi, fa, sol, la) (1). Le troisième volume de cet ouvrage est intitulé : 17º Das Forschende Orchestre, oder desselben dritte Eræffuung darinu Sensus vindiciæ ct Ouartæ blanditiæ, dus ist der beschirmte Sinnen-rang und der Schmeichelnde Quarten-klang, etc. (l'Orchestre scrutateur, ou sa troisième ouverture, dans laquelle on trouve les droits des sens et les flatteries de la quarte, etc.); Hambourg, 1721, in-8° de sept cent quatre-vingt-neuf pages, non compris les tables. La première partie de ce volume, div:sée en quatre ehapitres, est un traité de la philosophie de la musique considérée dans l'aetion des sens relativement à la perception, au jugement artistique, et dans la construction rationnelle de la science. Mattheson, suivant sa méthode, y conclut plus souvent par autorité que par raisonnement. La seconde partie est curieuse : elle contient de savantes recherehes sur la quarte et sur les opinions de quelques savants, notamment de Calvisius, de Werckmeister et de Baryphonus (cogez ces noms), à l'égard de cet intervalle. 17° (bis) Der Reformirende Johannes, am andern LUIBEniscnex Jubelfeste, dem 1717, musikalisch aufgeführet; Hambourg, 1717, in-4°. Ce petit écrit a été publié par Mattheson à l'occa-

sion le la lite stellylare de la reformation.

Dana la classe des critis politiques et critiques de Mattheson, on trouve: 180 Critico
Musico, dassi sit. Grundrichitege Untertuchund Beurtheliung vieler, theils verspensten, telles incipitation Musico, dassi sit.

guardichien und Eritticia Minimum, Argumenten und Eritticia Minimum, Argumenten und Eritticia (p. so in olten und
enen, gedruchten und ungedruchten musicalitechen Schrifften zu finden (Vissique critique, "est-à-dice, exame et jogeneent rationnel de heaucoupd'opinions, d'argumentstet
d'objections zoildes on futiles, qu'ont trouve

(1) Il y a un jeu de mots dans l'adjectif todie sub-

dans les livres sur la musique aociens et modernes, imprimés et manuscrits); llambourg. 1722-1725, deux volumes in-4°, divisés en huit parties de trois numéros chacun. Ce journal, le premier qui ait été publié spécialemeul sur la musique, contient quelques bonnes eriliques, et même des théories complèles de certains objets de l'art; par exemple, la quatrième parlie est entièrement consacrée aux canons, et ce sujet y est traité en plus de cent vingt pages; mais il y a peu de sens et de goût dans le choix de plusieurs objets de la critique. Mattheson y donoe d'aitleurs tout au long des écrits relatifs à la musique, au lieu de les analyser; c'est ainsi qu'il a réimprimé dans le premier volume tout le Paraltèle de la musique italienne et de la musique fraocaise, de l'abbé Ragueoet, et jusqu'à l'approbation du censeur, 19º Der musikalische Patriot, welcher seine grundliche Betrachtungen, über Geist-nud Weltt.-Harmonien, etc. (le Patriote musicien et ses principales méditations sur l'harmonie spirituelle et mondains, etc.); Hambourg, 1728, in-4° de trois ecot soixante-seize pages. J'ignore ce qui a pu engager Forkel, copié par Lichtcothal et M. Becker, à placer ce livre parmi les écrits relatifs à l'histoire de la musique des Hébreux, parce qu'il s'y trouve plusieurs morceaux sur ce sujet; car le volume n'est formé que de la réunion des numéros d'un journal de musique où il est traité de différents sujets, et où l'ou trouve cotre autres l'Histoire de l'Opera de Hambourg. Les bonnes choses qui se tronvent dans est éerit périodique soot matheureusement gâtées par le ton de critique acerbe et même brutate qui se reneootre dans la plupart des ouvrages de Mattheson. Elles lui atlirèrent cette fois une rude attaque dans uu pamphlet aponyme intitulé : Ein paar derbe musicalisch natriotische Ohrfeigen dem nichts weniger als musicalischen Patrioten und nichts weniger als patriotischen Musico. solv. venia IIn. Mattheson, welcher zum neuen Jahre eine neue Probe seiner gewohnten Calumnianten-Streiche unverschamterweise an der Tag geleget hat, zu Wiederherstellung seines verlohrnen gehæres und verstandes und zu Bezeugnung schuldiger Dankbarkeit auff beyde Backen in einem zufælligen Discours wohlmeynend ertheilet von zween Brauchbahren Virluosen, Musondern und Harmonio (Une Paire de vigoureux soullets musicaux el patriotiques administrés, avec sa permission, sur les deux joues de M. Mattheson, qui n'est rien moios que paIriote musicien, et rien moins que musicien natriote, et qui a mis au jour, au commencement de l'année, un nouvel exemple de ses traits calomnicux, suivant son habitude; servant à rétablir son oute et son esprit perdus, et comme une marque de la gratitude qui lui est due); une feuille in-4°, 1728 (sans nom de lieu). 20° Der neue Gættingische aber viel schlechter, als die alten Lacedamonischen. urtheilende Ephorus, wegen der Kirchen-Music eines audern belehret (Le oouvel Ephore de Gæltingue, juge heaucoup plus mauvais que l'ancien de Lacédémone, à propos de la musique d'église, ele.); Hambourg, 1727, in-4º de cent vingt-quatre pages. Cel écrit est une critique fort dure de l'ouvrage de Joachim Meyer, concernant la musique des peuples de l'antiquité et de l'église. On peut voir, à l'artiele de eclul-ci, des détaits sur la polémique que fit naltre la critique de Mattheson. 21º Mithridat wider den Gift einer welschen Satyre, genannt : La Musica (Mithridate contre le poison d'une satire italienne, intitulée : La Musica); Hambourg, 1749, in-8° de trois ceot quarante pages. Cette satire, réimprimée par Mattheson, avec une traduction allemande au commencement du volume, est composée d'environ sept cents vers. Elle avait été publiée avec d'antres morceaux de poésie à Amsterdam, en 1719, Mattheson a montré peu de seos en faisant un long commentaire sur ce morceau de poésie cynique, où la musique est appelée : Arte sol da putana e da bardosse: une telle production ne méritait que le mépris. 22º Bew.xhrte Panacea. als eine zugabe zu das musicalischen Mithridat, überaus wider die leidige Kachexie irriger Lehrer, schwermüthige Ferzehter und gottloser Schander der Tonkunst, Erster Dosis (Panacie certaine, comme un supplément au Mithridate musical, trèssalutaire contre la fâcheuse cachexic d'un faux savant, d'un détracteur atrabilair, et d'un impie profanatour de la divine rausique, Première dose); Hambourg, 1750, quatrevingt-quatre pages in-8°. Cet écrit est une critique amère du pamphlet de Biedermann inlitulé : Programma de vita musica, où se trouvent rassemblés quelques passages des anciens coolre la musique et les musiciens. 25º Wahrer Begriff des harmonischen Lebens. Der Panacea zwote Dosis. Mit beygefügter Beantwortung dreyer Einwürffe wider die Behauptung der himmlischen Musik (Idée véritable de la vie harmooique ; avec une réponse péremptoire à trois objections contre

BIOGR. UNIV. DES MUSICIENS. T. VI.

notes.

l'assertion de la musique eéleste. Deuxième dose de la Panacée); Hambourg, 1750, in-8° de cent dix-neuf pages. 24° Sieben Gesprache der Weisheit und Musik samt zwo lieglagen; als die dritte Dosis der Panacea (Sept dialogues de la sagesse et de la musique, etc.; comme troisième dose de la Panacée); Hambourg, 1751, in-8° de deux cent sept pages. 25. Die neu angelegte Freuden Academic, zum lehrreichen Vorschmack unbeschreiblicher Herrlichkeit in der Feste gættlicher Macht (la Nouvelle et intéressante Académie joveuse, pour donner dans les fêtes religieuses un instructif avant-gout d'une inexprimable grandeur); Hambourg, 1751, in-8° de trois cent deux pages. Deuxième volume du même ouvrage, ibid., 1753, in-8° de trois cent vingt-deux pages. 26º Plus-Ultra, ein Stuckwerck von neuer und mancherley Art (Plus-Ultra, ouvrage composé de morceaux de différentes espèces); Hambourg, 1754, in-8° de six ceut six pages, divisé en trois parties, appelées provisions (Forrathe). Mattheson traite dans cet ouvrage de la musique dans le culte, de la mélodie et de l'harmonie, de l'effet de la musique sur les animaux, etc. Un des meilleurs morceaux est une analyse du Tentamen norx theorix musica d'Euler. On trouve à la fin du deuxième volume de la Critica musica de Mattheson une liste de dix ouvrages concernant la littérature, l'histoire et les sciences qu'il a publiés, et dont la plupart sont traduits de l'anglais, de l'Italien ou du frauçais. On dit qu'il a écrit aussi un livre concernant les longitudes en mer. Enfin. il a donné de nouvelles éditions du Traité de Niedt, sur la basse continue et le contrepoint, et de celui de Raupach (voyez ces noms) sur la musique d'église, avec des préfaces et des

Bode assure, dans le troisième volume de la traduction allemande des voyages musicaux de Eurney (p. 178), que Mattheson a laissé en manuscrit soixante et douze ouvrages préts à étre imprimés : il y a peut-être de l'exagération dans ce nombre ; mais il est certain que ce laborieux écrivain n'a pas fait imprimer tout ce qu'a prodnit sa féconde plume. Forkel et Gerber eitent de lui les ouvrages suivants qui, selon eux, existent dans la Bibliothèque de Hambourg et dans d'autres lieux : 1º Der Ecscheidene musikalische Dictator, mit einen Intermezzo für den sogenannten Menschen (le Bietateur musical modeste, etc.). 2º Eloquentia verticordia sonora, 5º Die Thorheit den Augenorgel, welche sich anjetzt

von neurm regel (is Folie de Porque coulsire (du P. Castel), etc.). At Rechte untlematische Form der Tonkunst, mit den weohlbestellten Paukenspiel (Veritable forme mathématique de la musique, etc.). 3º Nothwendige I erbaserung der Sprache und Reime im den gewohnlichen Kirchenliedern (Ambliostalon nécessaire du langage et de la rime dans les cantiques de Véglise).

On a gravé deux beaux portraits de Mattheson: le premier (in-fe') se trouve à la tèce des deux éditions de la Grande École de la basse continue; l'autre (in-fol.) est placé au commencement du Parfait Mattre de chapelle.

MATTHIAS (Malrag ou Mestag), ou MA-TIIIAS, musicien belge du seizième siècle, a été placé par Walther et par Gerber, dans leurs dictionnaires, sons le nom de De Meistre : je crois qu'ils ont pris pour le nom de eet artiste la qualification de maître qui se donnait autrefois aux ecclésiastiques qui cultivaient la musique, et que le nom véritable de celul dont il s'agit était réellement MAT-THIAS. Je suis conduit à cette conjecture par un de ses ouvrages où il est appelé M. Matthias, Fiamengo, et où l'on voit qu'en 1551 il était maître de chapelle de l'église cathédrale de Milan. Après la mort de llans Walther, il fut appelé pour le remplacer à la cour de Dresde parl'électeur Maurice de Saxe ; mais il n'arriva dans cette ville qu'après la mort de ce prince; Auguste, successeur de celul-el, le garda à son service, en qualité de maître de chapelle. Il retourna vraisemblablement en Italie après avoir publié à Dresde, en 1577. ses chansons allemandes et latines à trois voix ; car on voit dans le Catalogus script. Florent. qu'il étalt organiste à Florence, en 1589. On connait sous son nom : 1º La Battaglia Taaliana composta da M. Matthias, Fiamenao, maestro di cappella del duomo di Milano, con alcune villotte piaccvoli, nuovamente con ogni diligenza stampata e corretta, a quattro voei; in Venezia, G. Scotto, 1551, iu-4º obl. La bataille contenue dans ce recueil est une imitation de celle de Marignan, par Clément Jannequin. H y a une autre édition de cet ouvrage, publiée un an après celle de Scotto; elle a pour titre : Bataglia Taliana aggiontevi anchora une l'illotta a la Padovaua con quattro voci; in l'enezia, app. d'Antonio Gardano, 1332, in-4º obl. J'al vu un exemplaire de cette édition dans la Bibliothèque royale de Munich. 2º Magnificat octo tonorum; Bresde, 1557, in-fol. 5° Catechesis tribus vocibus composita; Nuremberg, 1563 . In-4. Geistliche und weltliche Gesange mit 4 und 5 Stimmen (Chants religieux et profanes, à quatre et einq voix); Wittenberg, 1566, in-4°. 4° Motteti a 5 voci, lib. I; Dresde, 1570, 5º Officia de Nativitate et Ascensione Christi 5 vocum; ibld., 1574. 6º Teutsche und Latinische Lieder von 3 Stimmen (Chansons allemandes et latines à trois voix); Dresde, 1577. On trouve, dans la Bibliothèque royale de Munich, des offices de Matthias en manuscrit, sous les nos 28, 42 et 43. Dans le recucil intlinlé : Motetti del fiore, dont il v a des éditions de Venise. de Lyon et d'Anvers, on trouve un motet de Matthias.

MATTIOLI (le P. André), cordelier, né à Faenza, vers 1617, fut d'abord attaché à la cathédrale d'Imola, en qualité de mansionaire et de directeur du chœur, puis Il devint chanoine et maître de chapello du duc de Mantoue. Il occupait encore eetto dernière position en 1671. De ses compositions pour l'église, je ne eonnais quo les ouvrages dout voici les titres: 1º Inni sacri concertati a 1, 2, 3, 4, 5 e 6 voci, con stromenti e senza, op. 2; Venise, Alex. Vincenti, 1646; e'est nne réimpression. 2º Salmi a otto voci pieni e brevi alla moderna, op. 4; Venise, François Magni, 1641. C'est au titre de eet œuvre qu'on voit que Mattioli occupait alors la place de direeteur du chœur d'Imola. Uno deuxième édition de cet ouvrage, dédiée à Cosme III de Médicis, grand-due de Toscane, a été publiéo sous ce titre : Al serenissimo Cosimo Terzo gran duca di Toscana, etc. Salmi a otto pieni e brevi alla moderna del canonico Andrea Mattioli, maestro di coppella del serenissimo duca di Mantova, opera quarta; in Fenetia, 1671, appresso Francesco Magni detto Gardano, In-4º. Suivant l'usage de l'époque où il véent, sa profession de prêtre régulier n'empécha pas le P. Mattioli d'éerire pour le théâtre. En 1650, il donna, à celui de Ferrare, l'Esilio d'amore; dans l'année suivante, Il Ratto di Cefalo, au meme theatre; en 1656, Didone, à Bologne; en 1665, Perseo, à Venise : en 1666, la Palma d'amore, cantate, à Ferrare, et, dans la même année, Gli Sforzi del desiderio, au méme théâtre,

MATTUCCI (PERRE), sopraniste, nédans un village des Abrazzes, en 1708, fit ses citudes musicales au Conservatoire de la Pietà, sous la direction de Sala. Dans sa jeunesse, il chanta pendant plusieurs. années à Rome, sur le théâtre Argentina, les rôles de

prima donna. Plus land, il parecurut l'Italie, chants partout avec succès, visita Londres, l'Espagne, la Russie, et reviat en Italie vers 1800. Beux ans après, il se fit entendre à Milan, pendant la saison du carnaval. Vers 1811, il se restreà à Naples. Depnis cette époque, on n'a plus eu de renseignements sur sa personne. Gervasoni dit qu'il possédait une voix fort étendue et fort égale.

MAUCLERG (Pirane), duc de Bretagne, était fils de Robert II, comie de Dreux. II mourut en 1250. Comme tous les princes de sa malson, il cultivait la poésie et la musique. Les mannscris de la Bibliothèque de Paris nous ont conservé nue chanson notée de sa composition.

MAUCOURT (Locis-Charles), fils d'un musicien français, naquit à Paris, vers 1760. et y fit ses études musicales sous la direction de son père. Plus tard, Il reçut des leçons de violon de Harranc, qui le fit débuter au Concert spirituel, en 1778, dans un concerto do Somis. D'après les conseils de son maître, Mauconrt voyagea; il visita d'abord la cour de Manheim; puis, il fut attaché à la chapelle du due de Brunswick, vers 1784, 11 publia alors un œuvre de trios pour deux violons et basse, op. 1, ebez André, à Offenbach. A eet ouvrage succédérent cenx-ci : Concerto pour le violon, avec accompagnement d'orchestre. op. 2; Darmstadt, Bossler, 1793; Deuxième concerto pour le violon, idem., op. 3; Brunswick, 1706; Sonates pour violon seul et basse, op. 4; ibid., 1797. A l'époque de la formation du royaume de Westphalie, Maueonrt fut admis dans la chapelle de Jérôme Napoléon. Une attaque de paralysie dont son bras gauche fut frappé en 1815, l'obligea de prendre sa retraite et lui fit obtenir une pension de ce prince. On n'a pas de renseignement sur les dernières appées de Maucourt. On connaît de cci artisto, outre les ouvrages cités précédemment, un quatuor brillant pour deux violons, alto et basse, dédié à l'empereur de Russie, Alexandre 1er; Offenbach, André, et deux solos do violon avec basse, op. 6; Brunswick, Mayer.

Le père de Maucourt, claveciniste à Paris, y a publié, en 1758, des Pièces pour le clavecin, avec accompagnement d'un violon.

MAUDUT (Jacques), musicien français, issu de noble famille, survant le P. Mersenne (Harmon, unicerselle, (w. Vil, p. 63), anquit à Paris, le 16 septembre 1557. Après paoir fait ses études dans un collège de cette ville, il voyaces dans plusieurs courtées de l'Europe,

Il succéda à son père dans la charge de garde du dépôt des requêtes du palais. Il était fort instruct dans les langues anciennes, savait l'italien, l'espagnol, l'allemand, et possédait des connaissances étendues dans la musique. Il mournt à l'âge de soixante et dix ans, le 21 août 1627. Ami de Ronsard, il fit exécuter, au service funèbre de ce poete, une messe de Requiem à cinq voix, de sa composition, qui fut chantée ensuite à l'anniversaire de la mort de Henri IV, puis à celul de Mauduit luimême, dans l'église des Minlmes de la place Royale. Mersenne a publié le dernier Requiem de cette messe dans son Harmonie universelle (liv. 7°, p. 66 et sulvantes), et M. Ch .-Ford. Becker l'a donné en partition dans la quarante-quatrième année de la Gazette genérale de musique de Leipsick. On trome deux autres morceaux de eet artiste dans les Questions sur la Genèse du même auteur. Dans sa Jeuuesse, Manduit avait obtenu, en 1581, le prix de l'orgue d'argent, au concours appelé Puy de musique, d'Evreux, pour le motet Afferte Domino, de sa composition. Son talent sur le luth était considéré comme extraordinaire. Il a laissé en manuscrit un grand nombre de messes, vépres, hymnes, motets, fantaisies et chansons. Le portrait de Mauduit a été inséré par Mersenne dans son Traité de l'harmonie universelle (liv. 7°, p. 65). On pent voir dans la notice de Lejeune (Claude), une anecdote qui fait honneur au caractère de

Manduit. MAUGARS (Arpr), prieur de Saint-Pierre d'Esnac, vivait à Paris, dans la première moltié du dix-septième siècle. Les Historiettes de Tallemant des Réaux, publiées par M. de Monmerqué, fournissent sur ce musicien des renseignements eurieux mélés d'anecdotes assez fades (t. 111, p. 108-114). " Mangars, dit-il, était un joueur de viole le « pins excellent, mais le plus fou qui ait « jamais été. Il était au cardinal de Riche-. lien. Bois-Robert, pour divertir l'éminentise sime, lui faisait toujours quelque malice. » Après une longue et sotte histoire sur une mystification faite à l'abbé Mangars, Tallemant rapporte cette anecdote : « Un jour, M. le e cardinal lui ayant ordonné de jouer avec . les volx en un lieu où était le Roi (Louis XIII), « le Roi envoya dire que la viole emportait les . voix (c'est-à-dire, qu'elle jouait trop fort). . - Maugré bieu de l'ignorant! dit Mangars, u je ne jouerai jamais devant lui. - De Niert, a qui le snt, en fit bien rire le Roi. » Cette

notamment en Italie, pois retini à Paris, ou :
accourse fit somir Mangara de chez le candiant
Il macedo à un prie dans techarpe de armé de Richelten. Post card, itali à lome, à la
macedo à un prie dans techarpe de armé de Richelten. Post card, italie à lome, à la
macedo à un prie de notament de la macedo de la
macedo à un prie per de notament en de la
macedo à la macedo de somana, la fit excellent dans la macedo de la
macedo à la macedo de somana, la fit excellent dans la
la macedo à la macedo de la macedo

« après, » Il était allé en Angleterre vers 1625, et en avait rapporté le Traité de Bacon De Augmentis seientiarum qu'il traduisit en français sous ce titre : le Progrès et avancement aux sciences divines et humaines; Paris, 1624. Pius tard, il donna aussi la traduction du petit traité anglais du même anteur : Considérations politiques pour entreprendre la guerre d'Espagne: Paris, Cramolsy, 1654, in-4°. Cette traduction, dédiée au cardinal de Richelieu, lui valut le titre de conseiller secrétaire interprête du roi en langue anglaise. C'est ectte même traduction que Buchon a insérée dans la collection des œuvres de Bacon (Panthéon littéraire). Parmi ses écrits, on remarque celui qui a pour titre : Response faite à un curieux sur le sentiment de la musique d'Italie, écrite à Home, le 1er octobre 1659 ; Paris (sans nom d'imprimeur), 1659, In-8°. Dans cet opuscule, l'abbé Mangars parle avec admiration du talent de Frescobaldi, qu'il avalt entendu à Rome. On a réimprimé ec morceau, sous ce titre : Discours sur la musique d'Italie et des opéras, dans le Recueil de divers traités d'histoire, de morale et d'éloquence ; Paris, 1672, petit in-12.

MÁLIGRED (Pr.s.), maltre du chont à Viglise collégiale de Saint-Pierre, à Lille, an commencement du dix-septième siècle, a composé un recueil de motets publié sous le titre de Cantiones senzer 4, 5, 6 e 8 courne, Anrers, 1605, in-4º. On a aussi de sa composition: Chamsons honnestes, d 4 el 5 partita; Anvers, 1906, in-4º.

MADPIN (MP), nee ven 1675, était die d'un sercicire du comte d'Armagnace, nomme d'Ambigny, Marice fort jeune, elle boblist, pour son époux nn emploi dans les aides, en province. Pendant son absence, ayant fait connissance d'un prévit de salle, nomme Séranne, elle s'eure, l'attende d'un prévit de salle, nomme Séranne, elle s'eure sitte avec lui à Marseille, on cle apprit à l'aire des armes, lieutot après, pressés par le béson, les deux annais v'angagérat comme chanteurs au thétre de cette ville; mais une venture exandatione obligas madembielle

Maunin de quitter le théâire et de s'éloigner de Marseille. Les parents d'uoe jeune personne, s'étant apercus de la passion que cette actrice avait concue pour elle, se hâtèrent de l'envoyer dans un couvent à Avignon, Mademoiselle Maopin alla s'y présenter comme novice. Peu de jours après, une religieuse mourut : l'actrice porta le cadavre dans le lit de son amie, mit le feu à la chambre, et dans le tumulte causé par l'incepdie, enleva l'objet de ses affectioos. Après quelques aventures en province, ello vint à Paris et débuta à l'Opéra par le rôle de Pallas dans Cadmus, on 1695. Elle y fut fort applandie; pour remercier le publie, elle se leva dans la machioc, et salua en étant son casque. Après la retraite de mademolselle Rochois, en 1698, elle partagea les premiers rôles avec mesdemoiselles Desmatins et Moreau.

Née avec des Inclinations masculines, elle s'babillait souveot en bomme, pour se divertir ou se venger. Duménil, acteur de l'Opéra, l'avant insultée, elle l'atteodit un soir à la place des Victoires, hahillée en cavalier, et Isi demanda raison l'épée à la main ; sur son refus de se hattre, Maupin lui donna des coups de canne, et lui prit sa montre et sa tabatière. Le lendemain, Duménil raconta à ses. camarades qu'il avait été attaqué par trois volenrs, qu'il leur avait tenu tête, mais qu'il n'avalt pu empêcher qu'ils ne lui prissent sa montre et sa tabatière. - « Tu mens ! » s'éerie Maupio, « tu n'es qu'un lâche; c'est moi « seule qui t'ai donné des coups de bâtoo, et « pour preuve dece que je dis, voici ta montre « et la tabalière que je le remis, » Dans un bal donné au Palais-Royal, par Monsieur, elle osa faire à une jeune dame ses agaceries indécentes. Trois amis de cette dame lui en demandèrent raisoo : elle sortit sans hésiter. mit l'épée à la main, et les tua lous trois. Rentrée dans la salle du Iral, clie se fit connaltre au prince, qui lui obtint sa grâce.

The call tempt appear make partity poor markets, do it deprish a malitress de Pélez-teur de Bartiere. Ce prince l'Parat quitte Bartiere. Ce prince l'Parat quitte pour une continue, jui convoya quarante mille franca sarc confre de sortir de Bravelles. Ce fui empt de la dame oli-même qui fui charge de porter l'oufre et le présent. Ausquis lui jui-parquit à latore a ini danni que c'esti une récomprense digne d'un m... et que lui. Il process l'avis des cervain a l'Oppera, qu'ette courve l'avis, que eran a l'Oppera, qu'ette courve l'avis, que eran a l'Oppera, qu'ette paratant, elle ravite en la frashisti des et necommoder avec son mair, qu'et le fix vieir de

la province; on dit qu'elle vécut avec lui dans une parfaite voin lusqu'à la mort de ce deruier, arrivée en 1701. Elle-méme mourrat vers la fin de 1707, Agé de terneti-reiso aos. On trouve dans les Ancedotes dramatiques. L. III, p. 353, me lettre que loi adresso le contre Albert sur lo projet qu'elle avait conque de se retierr du monde. Elle avait jue de l'ialent dans l'art du chant, mais sa voix était fort belle.

MAURER (Joseph-Bernard), né à Cologne, en 1744, s'est distingué dans la musique par des connaissances théoriques et didactiques très-solides. Il jouait bien de plusieurs lostrameots, particulièrement du piano et du violoncelle. Bon professeur, il a compté parmi ses meilleurs éléves Bernard Klein et soo frére Joseph, Bernard Brener et Zucalmaglio (voyez ces ooms), Maurer dirigea plusieurs sociétés mosicales de sa ville natale et fut longtemps un des plus fermes soutiens des progrés du goût de la mosique dans le cercle où il vivait. Il a écrit des cantates religieuses, des messes et d'autres œuvres pour l'église, ainsi que des compositions Instrumentales, Cet artisie estimable, est mort, à l'âge de quatre-vingt-dix-sept ans, à la fin d'avril 1841.

MAURER (Faircois-Antoine), chanteur allemand, naquit à Pætten, près de Vienne, en 1777. Ayant été admis fort jeone au sémiuaire de cette ville, il y fut remarqué par lo baron Van Swieten, qui lui fit donner une éducatlon musicale, et lui fit apprendre les langues italienne et française. La composition et le chant devinrent ensuite les objets particuliers de ses études. A peine âgé de quinze ans, il se faisait remarquer par de légères compositions. En 1796, Il débuta au théâtre de Schikaneder par le rôle de Sarastro, dans la Flute enchantée, où il obțint un brillant succès. L'étendue de sa voix dans le gravo était extraordinaire : on assure même qu'il descendalt jusqu'au confre-la , ce qui était presque sans exemple, sauf en Russie où se tronvent des voix de basse-contre qui descendent jusqu'au contre-fa. Ses discussions avec son protecteur, qui voulait qu'il ne eultivât que son talent de compositeur, se terminérent par des scènes désagréables qui l'obligèrent à s'étoigner de Vienne. Il se rendil d'abord à Francfort-sur-le-Mein, on il avait un engagement pour le Théâtre-National, Il v joua avec succés jusqu'à la fin de l'année 1800; puis II fut appelé à Munich, dont les habitants ne l'accueillirent pas moins bien; mais il ne jouit

pas longtemps des arrollages de sa nouvelle position, era me friver arlente le condustian tombeau, le 19 avril 1805. Comme composition, et arrollages de la mei me de d'une traduction allemande del Popéra comique mittulei: Micron d'endre et la mei specific opèra dont Daviel Tentiera était le sujet. De connaît unui de lui de petites pieces pour le piano; Viveno, Weisp jul des airs détachés et le piano; Viveno, Weisp jul des airs détachés et de l'entre de l'entre de l'entre de piano; Offrables. Aufect de plans;

MAURER (LOUIS-GUILLAURE), violaniste et compositeur, né à Potsdam, le 8 février 1789, est élève de Haak, maître de concert de Frédérie II, et vioioniste distingué. A l'àge de treize ans, il se fit entendre pour la premiére fois à Berlin, dans un concert : de vifs applandissements accucillirent son talent précoce, et cel heureux début décida de sa carrière d'artiste. Altaché d'abord à la musique de la chambre du roi de Prusse, il v puisa, dans la fréquentation de musiciens de mérite, des conseils et des modèles qui hâtèrent ses progrès. En 1806, la chapelle du roi ayant été dissoute après la hataille de Jéna, Maurer dut chercher des ressources en voyageant. D'abord, Il se rendit à Korninsberg, où it fut bien aceueilli, puis à Riga, où il connut Rode et Balllot, out lui donnèrent des conseils, et enfin à Mittau, d'où il se rendit à Pétersbourg. Les concerts qu'il y donna améliorérent sa position, et le firent connaître avantageusement. De là, il se rendit à Moscou, où il retrouva Baillot, qui lui fit obtenir la place de directeur de musique chez le chambellan Wsowologsky, riche amateur de musique qui avait formé un orchestre attaché à sa maison. Maurer resta chez ce seigneur jusqu'en 1817, et le suivit dans ses terres, aux frontiéres de la Sibérie, à l'époque de l'invasion de l'armée française. De retour à Berlin, en 1818, il y resta peu de temps, et fit un voyage à Paris, où il eut des succès comme violoniste. L'année suivante, il accepta la place de maître de concerts à Hanovre, et 11 resta dans cette ville jusqu'en 1852, époque où il reçut de M. de Wsowologsky l'invitation de se rendre à Pétersbourg, en qualité de directeur de sa musique. Il y jouissait de heaucoup d'estime comme virtuose et comme compositeur. En 1845, ii a entrepris un nouveau voyage dans lequel il a visité Stockholm, Copenhague, flambourg, Leipsick et Vienne; puis, il s'est fixé à Bresde, on il vivait encore en 1859. Parmi ses ouvrages, ceux uni ont eu le plus de succès sont sa symphonie concertante pour quatre

violons, qu'il a exécutée pour la première fois avec Spohr, Muller et Wich, et qui a été entendue à Paris, en 1858, dans un concert donné par Herz et Lafont, et son œuvre 14°. qui consiste en trois airs russes variés pour violon, avec orchestre. Il a écrit aussi quelques opéras et hallets, entre autres Alonzo. la Fourberie decouverte et le Nouveau Paris. dont on a public les ouvertures à grand orchestre; mais il n'a point réussi dans ces compositions. Ses onvrages publiés sont : 1º Les ouvertures citées ci-dessus. 2º Symphonie concertante pour quatre violons, op. 55 : Leipsick, Peters. 5º Symphonie concertante pour deux violons, op. 56; Leipsick, Ilnfmeister. 4º Romance de Joseph variée pour deux violons et vioioneelle principaux, avec orehestre, op. 25; Leipsick, Peters. 5" Variations pour deux violons principaux et orchestre, op. 50 ; Leipsick , Breitkopf et Hærtel, 6º Idem, op. 47: Leipslek, Hofmeister, 7º Concertos pour violon principal et orchestre, no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Leipsick, Peters. 8º Concertinos idem, not 1 et 2; Brunswick, Meyer. 9º Fantalsies pour violon principal et orchestre, op. 60 et 62; Leipsick, Hofmeister, 10° Airs variés idem., op. 2, 14, 16. 25, 35, 37, 51, 55, 59, 76; Leipsick, Hanovre et Brunswick. 11º Idem, avec accompagnement de quatuor, 12º Quatuors pour deux violons, alto et violnneelle, op. 17, 28; Bonn, Simrock; Hapovre, Bachmann, 15º Duos concertants pour deux violons, op. 61; Leipsick, Peters, 14° Chansons allemandes, avec accompagnement de piano.

Maurer a eu deux fils, Weerolod et Alexie, ne's tous deux à Pétersbourg; le premier, élère de son père pour le violon; l'autre, violoncelliste. Ils ont voyagé ensemble, pour donner des concetts, à Komgsberg, Leipsick et Berlin, en 1852 et 1855; puis ils sont retournée en Russle, où ils se trouvalent encore en 1848.

MALER IJ-N/for other drowburst of histories distrabutories, quipit 1859 jumpin 1850. Il a derit in monique pour la tragolistie Delitairira, qui la représentate dans cette ville en 1850. Dans la meine annet. Il y firstériers son artarolo de la Funesse de Duvid. Cer rensignements sont les sestis que j'al pu un procurer sur cet artiste. Pentel-freu de la maisse de la companie de la vinesse de la vinelantez, que ju faint che d'avecluerte en 1857, a mantez, que ju fixer freuerbeure, en 1857, a l'annet, penten l'envelentez, en 1857, a rensistante de la companie de la constitución de la contenir, en 1850, à Langueutovalhabe, dirigent une société de hant. MAINCE-AGGISTE, Indigrate de l'est-maissire, l'auteur des princes les plus instruits de son temps, et jui-maissire, les plus instruits de son temps, et jui-maissire de l'est accessire littérares de l'est-maissire, et de l'est-maissire, et de l'est-maissire, et de un destination de l'est-maissire, et de un del l'autres dans les Fioritgies na Peters au de l'autres dans les Fioritgies na Peters au de l'autres dans les Fioritgies na Peters au de l'autres dans les Fioritgies na Peters au des l'est-maissire de l'est-maissire l'est-maissire de l'est-maissire de l'est-maissire l'est-maissi

MAURO (le père), religieux de l'ordre des Servites, né à Florence en 1495, mournt le 27 septembre 1556, à l'âge de soixante-trois ans, et fut inhumé dans l'église de l'Annunziata de sa ville natale, couvent où il avait passé la plus grande partie de sa vie et dans lequel Il termina sa earrière. Ce moine était versé dans les lettres, la philosophie et les sciences; telle était l'étendue de ses connaissances, que, suivant Negri (1), il était appelé Bibliothèque scientifique (l'Archivio delle scienze). En 1552, il fut admis au nombre des théologiens de l'université. On le désignait quelquefois par le nom académique de Philopanareto; mais l'Académie à laquelle 11 appartint sous ee nom n'est pas Indiquée, Negri a écrit une notice sur ce moine (2), sous le nom de Mauro di Fiorenza, et donne la liste de ses ouvrages, parml lesquels il s'en trouve un indiqué de cette manière : Compendio dell' una e dell' altra Musica. Ce livre exista en manuscrit dans la Bibliothèque du convent de l'Annunziata insau'au commencement du dix-neuvième siècle; mais, après la suppression des monastères, qui fut la conséquence de la domination française en Italie, l'ouvrage disparut. On Ignorait ce qu'il était devenu, lorsque M. Casamorata, avocat et amateur distingué de musique à Florence, l'a retrouvé dans la Bibliothèque Mediceo-Laurenziana de cette ville, parmi les livres des couvents supprimes (armoire B. nº 149) : il en a donné une analyse dans le tome 7º de la Gazzetta musicale di Milano (1848, p. 5). Le titre latin de l'ouvrage de Mauro est celui-ci : Utriusque Musices epitome, M. Mauro Phonasco ae Philopanareto autore; Il est suivl du titre italien : Dell' ung a dell' altra

(1) Istoria de Fiorentini Scrittori, pag. 400.

musica, piana e misurata, prattica e speculativa, breve epitome, etc. En traitant des intervalles et de leur nature. Nauro fait cette remarque (pp. 57-58), bien digne d'attention et qui renferme une grande vérité, méconnue par tous les théorieiens, jusqu'au moment ou j'en ai donné la démonstration tonale, à savoir que le demi-tou majeur ne l'est ane de nont, mais non en fait, car « l'orcille le juge mineur. » Cette observation de Mauro s'applique aux demi-tons constitutifs de toute gamme de modes majeurs ou mineurs, parce que, contrairement à la théorie vulgaire des géomètres, ils sont dans la proportion 255 Le vrai demi-ton majeur 15 n'existe qu'entre deux sons qui n'appartiennent pas à la même gamme, comme ut-ut dièse, fa-fa dièse, etc. Bans le demi-ton mineur, les sons ont entre enx de l'attraction, comme mi-fa, si-ut, etc.; dans le demi-ton majeur, les sons se repoussent réciproquement. Sur cette simple base repose toute la théorie de la toualité.

MANILS (GRARER), professor de musique à Liciesce, ne à Beldion en 1800, est sique à Liciesce, ne à Beldion en 1800, est sique à Liciesce, ne à Beldion en 1800, est si rapides progrès dans la musique, qu'à l'àged, kière de non pler, il fit de dequatorze ans la obinit la place d'orgâniste à kettering. Plus tard, il est devenu éties de dequatorse ans piano, et de king pour l'har-nomoire et le chant. En 1820, il est fix à Liciesce. On grave de sa composition quedques moresaux de piano qui ont paru à Londres depuis 1817.

MAX (MANMARS), vicionire bablis, es de Minterierre, en Bodeme, le 27 desembre 1700, fit ses études musicales somme enfaite 1700, fit ses études musicales somme enfaite 1700, fit ses études musicales somme enfaite fit auxus les humanités et non correst passible des Priesses. Di 1702, fit entre dans l'écolories des Priesses de l'écolories de l'écolories de l'autour des constitutes de l'écolories de la Bodeme, man il justificat des l'écolories de la Bodeme, man il justificat des l'écolories de la Bodeme, man il justificat de l'écolories de la Bodeme, man il justificat de l'écolories de l'écolories, man il justificat de justification de l'écolories.

MANAY (JEAN-KFONCCINE-ABLEERY), organiste distingué et compositeuy, naquit vers 1750, dans la seigneurie de Rossenberg, a Biwiez, en Bohéme. D'abord élève d'un trèsibon organiste, nommé Robos, il reçut ensité des leçons de Koprziwa, un des meilleurs élèves du célèbre orvaniste Sezert. Aurès élèves du célèbre orvaniste Sezert. Aurès

avoir étudié pendant plusieurs années sons la direction de ce maltre, Il voyagea dans la haute et basse Autriche, fut attaché successivement comme musicien au service de plusieurs convents, et eufin fut nommé, en 1776, recteur du collège et directeur du chœur à Friedberg, où il vivait encore en 1817. Cet artiste a formé un nombre considérable d'excellents élèves, dont la plupart ont été nu sont organistes en Bohéme. Il a publié, à Lluz, une messe à quatre voix et orchestre composée pour les académiciens de cette ville. Il avait en manuscrit : 1º Dix-buit messes solennelles 2º Six motets. 3º Six messes de Requiem. 4º Beaucoup de chants détachés, 5º Des préludes et pièces d'orque, 6º Des sonates et variations pour le piane,

MAXIMILIEN-JOSEPH III, électeur de Bavière, naquit à Munich, le 28 mars 1727. et succéda à son père Charles-Albert, en 1745. Une instruction solide dans les sciences et dans les arts, un esprit droit et le désir sincère de rendre ses sujets beureux, en firent un des princes les plus accomplis du dixbuitième siécle. On le surnomma le Bien-Aimé, dénomination mieux méritée par lui que par son contemporain Louis XV, rol de France. Il mourut à Munich, le 30 décembre 1777. Ce prince jonait bien du vlolon, du vloloncelle, et surtout de la basse de viole, Bernasconi avait été son maltre de composition. Lorsque l'historien de la musique Burney v1sita la Bavière, le duc lui fit présent d'un Stabat mater de sa composition, que le célèbre chanteur Guadagni considérait comme un fort bon ouvrage. Précédemment, une copie de ce Stabat avait été portée à Venise à l'insu du prince, et le morceau avait été gravé sur des planches de enivre ; informé de cet événement, Maximilien fit acheter tonte l'édition et la supprima. On cite anssi de sa composition des litanies et une messe qui fut exécutée par les musiciens de sa chapelle,

MANWELL (Rasyons RELLY), decire en theloigh et chapelin de l'hôpital d'blimbourg appelé Auglum, naspit en George, error 1760, et nouvert à Limbourg, en 1782. Il a bit Imprimer un livre qui a pour litre du Anguer you faure, leing an at-tempt to free the seele of music, and the une of fratguments, from imperfection and the seele of music, and the control of surfavoures, from imperfection and the seele of music, and the control of the seele of music, and the control of the seele of th

frontispice de cet ouvrage a été renouvelé, avecs l'indication de Londres et la date de 1794. Le livre est divisé en deux parties, dont chacune est subdivisée en sept chapitres : la première est relative à la construction rationnelle des intervalles; la seconde, à la construction des gammes majeure et mineure de tous les tons. L'objet du livre de Maxwell est un des plus importants de la philosophie de la musique; il contient de curieuses recherches sur ce sujet, dont les difficultés sont considérables : malheureusement, l'auteur part d'une donnée fausse, eu considérant le système égal comme le dernier terme de la perfection dans la construction des gammes, et comme le seul moyen de rendre régulière la conformation de celles-ci. Quoi qu'il eu soit de l'erreur de Maxwell à cet égard, on ne peut nier qu'il ne fasse preuve de beaucoup de savoir, et d'un esprit élevé. Son livre, traité sous la forme la plus sévére, u'a point eu de succès en Angleterre ; l'édition a été anéantie, et les exemulaires en sont devenus d'une rareté excessive ; ce n'est pas sans peine que j'ai pu m'en procurer un à Londres même.

MANYLLEWICZ (VINCAY), composit, comp

MAYER (JASA-FAGORIG), swant thebogian, no à Loupie, to é decembre 1609, cusegua la théologie à Wittenberg, à Ilannoury, à Gerdievald et a Kiel. Nomme, consequence de la Companie de la Pomerante, de la Pomerante, il occupa ce poste jourgi? 2. Parsii ses nombreuses dissertations, on en trouve uno: De Maymon Erhalt una Herr beg deinem West, etc.; kiel, 1707, in-detinger-quitere poga. Enas non Stresson des originations paga. Enas non Stresson de l'accidente de la Contraction de l'antiquite chapitre, p. 37, de l'origine, de l'antiquite et de la contraction primitire de arogues.

MAYER (Goornon-Davin), docteur en médecine, et membre de l'Académie des serutateurs de la nature, à Breslau, naquit dans cette ville, le 9 novembre 1659, et y mourut le 28 novembre 1719. On a de lui une dissertation intitulée : Apologia pro observatinne sont enjusdam in pariete dubii invisibilis automati; Breslau, 1712, in-40. Elle a été aussi insérée dans les Acta eruditorum de la même apaée.

MAYER (Carirus), professor de pibliopolipie, naquis d'a Merrista, en Morsale, en 20 août 1710, entre chez its Lémites, à Agraces, le 30 aceste melle relative de l'Arriste, Agraces, le 30 aceste melle l'Arriste de l'Université de Wurzhourz, puis sortit de cette société, de cient professor de philosophe à Bredelherg, où in mourt le 10 avril 1785. La rispertate de l'Arriste de l'Arriste de l'Arriste de profectionnements dont il a donné la description aux de l'Arriste de l'Arriste de l'Arriste de profectionnements dont il a donné la description une de la placehe dans le journal futilité d'on une d'in Platencheme (de Vallemagne et paur une mois de l'airlie 1754.

MAYER (Avrous), compositor dramitique, no à Libric, no hobiem, vera le miliique, no à Libric, no hobiem, vera le milida da-habitime nietie, véest quelques amétes no il 1st maire de chapiele. Il visit nietie no il 1st maire de chapiele. Il visit nietie note derailev ville en 1795. Il a fait repritere la visit de la visit nietie et Zeimit, ni 1760. 2º Apolhon et Diplone, rotalique de lui les operas allemandes ? on Incluye de lui les operas allemandes ? on Incluye de lui les operas allemandes ? on Incluye de lui les operas allemandes ? on Prickele (Pastice). 4º Die Libridge (O'Die Breder) (Bonisugel). On a gravé de l'ecompgne y les balletes . 9º Arribrough. O'Die Gravino de la company. Il visit de l'ecompcier visione et la ballete, en 1,1 [100], Sinreck.

MAYER (JEAN-BERNARD), professeur de harpe, né en Allemagne vers le milleu du dixbuitième siècle, se rendit à Paris en 1781, et y publia nne méthode pour son instrument, en 1783, et quelques compositions parmi lesquelles on remarque : 1º Divertissement pour harpe et flute; Paris, Janet. 2º Bnos pour deux harpes, no 1 et 2; Paris, Naderman. 5º Divertissement pour harpe seule; Paris, Pacini, 4º Deuxième idem ; Paris, Erard. 5º Sonates pour harpe scule, nºº 1 et 2; Paris, Naderman, Plus tard, il s'est fixé à Londres, où il a été attaché comme harpiste à l'orchestre de l'Opéra italien. Il est mort dans cette ville en 1820. Des variations, des fantaisies et des pots-pourris pour la harpe ont été aussi pubiiés sous le nom de cet artiste.

MAYER ou MAYR (Jean-Sinos), compositeur, est né le 14 juin 1703 à Mendorf, petit village de la haule Bavière. Son père, or ganiste de l'endroit, lui enseigna les éléments de la musique, poor laquelle il montrait d'heureuses dispositions. Enfaut de chœur à l'âge de huit ans, il fut bientôt en état sle chanter à vue toute espèce de musique, et à dix ans il exécutait sur le elaveeln les sonates les pips difficiles de Schobert et sie Bach, Vers cette époque, il entra au séminaire d'Ingolstadt pour y faire ses études, et, pendant tout le temps qu'il fréquenta cette école, il négligea l'étude de la musique et du piano : mals à sa sortie de l'université, il se livra de nouveau à la culture de cet art et apprit à jouer de plusieurs instruments, Conduit, en 1786, par différentes eirconstances dans le pays des Grisons, Il y demeura deux ans, se livrant à l'enseignement de la musique, après quoi il se rendit à Bergame pour y étudier l'harmonie et l'accompagnement sous la direction du maltre de chapelle Carlo Lenzi. Déjà, sans autre guide que son instinct, il avait composé quelques morceaux, entre autres des chansons allemandes qui avaient été publiées à Ratisbonne, Lenzi, maltre médiocre, ne pouvait conduire fort loin son élève dans l'art d'éerire. et les ressources de Mayer ne Ini permettaient pas d'alter ebercher aitlenrs les conseils d'un harmoniste plus habite. La difficulté de ponrvoir à son existence l'avait même décidé à retourner dans son pays; mais les secours généreux du comte Pesenti, chanoine de Bergame, vinrent le tirer d'embarras, et lui fonrnirent les movens d'aller continuer ses études à Venise auprès de Ferdinand Bertoni, maltre de chapelle de Saint-Mare. Mayer ne trouva pas dans ce maltre les ressources qu'il avait espérées ponr son instruction. Soit que Bertoni le erut plus avancé qu'il n'était réellement, soit qu'il n'eut noint l'habitude de l'enselgnement et qu'il n'en connût pas la marche progressive, au lieu d'exercer son élève sur les diverses espèces de contrepoints, de canons et de Ingues, il se contenta de le guider de ses consells dans la facture des morceaux de musique, et de corriger partiellement les fautes qu'il remarquait dans ses ouvrages. Cette édueation pratique fot la seule que reçut Mayer dans l'art d'écrire ; il y joignit de lui-même la lecture de quelques bons livres didactiques et des nartitions de piusieurs grands maltres.

Apres avoir cerit quelques messes et des répres, il composs, en 1791, l'oratorio Jacob a Labano l'ugiens, pour le Conservatoire des Mendicanté, à Venise; cet ouvrage fut exéenté en présence du roi de Napiles, du grandlue de Toseane, et de l'archidue, vice-roi de Milan. Trois autres oratorios (David, Tobia Milan. Trois autres oratorios (David, Tobia matrimonium, et Sisara) furent ensuite demandés à Mayer pour Venise, et il écrivit pour Forti la Passion et Jephté. Le brillant succès de tontes ces productions avait justifié la protection accordée au compositeur par le chanoine Pesenti : ce noble ami des arts rappela près de lui son protégé, dans le dessein de passer avec lui ses dernières années; mais à peine quelques dispositions avaient-elles été prises pour la réalisation de ce projet, que le comte mourut, el que Mayer resta livré à ses seules ressources. Cet événement le jeta dans la carrière de la composition dramatique, où il ne fûl peut-être jamais entré si son protecteur eut vécu. Il fut déterminé à écrire pour le théâtre par les conseils de Piecinni, qui se trouvail alors à Venise. Son premier opéra fut Saffo, o sia I riti d'Apollo Leucadio ; on le ' représenta au théâtre de La Fenice, à Venise, en 1794. Depuis cette époque jusqu'en 1814, c'est-à dire pendant l'espace de vingt années, le nombre des opéras et des cantates théàtrales composées par Mayer s'est élevé à sorxante-dix-sept. La plupart ont été favorablement acqueillis par les amateurs des villes principales de l'Italie, et pendant cette période, le nom de ce compositenr a joul d'une célébrité supérieure à celle des meilleurs artistes italiens. Quoiqu'il ne fût pas précisément doué de facultés créatrices, il y avait assez de mérite dans ses ouvrages pour qu'on les considérat comme le type du style dramatique de son temps. L'aurore de la carrière de Rossini marqua la fin de celle de Mayer. Celui-ci n'avait été qu'un homme de transition : son jeune rival étail destiné à faire une transformation de l'art. L'activité productrice de Mayer avait été prodigieuse dans les premières années; plus tard, elle se ralentit. En 1801, on lui donna le titre de membre honoraire du Collège philharmonique de Venise; dans l'année suivante, la place de maître de chapelle de la hasilique de Sainte-Marie-Maienre à Bergame lui fut confiée, et depnis lors il n'a cessé d'en remplir les fonctions. Diverses autres positions loi ont été offertes postérieurement à Londres, à Lisbonne et à Dresde; mais son attachement à la ville de Bergame et son goût pour l'existence paisible qu'il y trouvait lui firent refuser les avantages qu'on lui offrait ailleurs. C'est par les mêmes motifs qu'il n'accepta pas la placede censeur du Conservaloire royal de Milan, à laquelle il avait été appelé par un décret du vice-roi d'Italie, daté du 29 avril 1807. Lorsqu'il cut cessé d'écrire pour le théâtre, il ne s'éloigna plus de Bergame et ne composa plus que pour l'église. Partageant son, temps entre ses élèves et la littérature de la musique, il s'est en quelque sorte isolé pendant vingt-cinq ans du mouvement musical qui l'environnait, el n'a cherché de délassement à ses travaux que dans le plaisir de former et d'augmenter chaque jour une collection de partitions de grands maltres el de livres relatifs à la théorie et à l'histoire de la musique qu'il a rassemblée pendant près de quarante ans. La direction de l'Institut musical de Bergame, fondé par un décret du 18 mars 1895, et réorganisé par celui du 6 juillet 1811, lui a été conflée deuus son origine. If y enseignait la composition, et y a formé quelques bons élèves, parmi lesquels on compte Donizetti. En 1841, j'ai visile à Bergame cet homme respectable, aussi intéressant par sa simplicité, par sa bonté parfaite, que distingué par son talent. Il avait alors perdu la vue depuis plusieurs années; mais sa cécité n'avait point altéré sa douce galeté naturelle. Nous causames près de deux heures, et je lui trouvai beaucoup d'instruction dans la littérature et l'histoire de la musique, particulièrement en ce qui concerne l'Italie. L'Union philharmonique de Bergame venait de faire frapperen son honneurune médaille qu'il m'offrit avec autant de plaisir que j'en eus à l'accepter. Elle représente d'un côté son effigic, et porle de l'autre celle inscription :

AL SCO ISTITUTORE
L'CNIONE PILARNONICA
DI BERGANO
MDCCCXLI

Mayer a cessé de vivre le 2 décembre 1845, à l'âge de quatre-vingt-deux ans. Des obséques magnifiques lui ont été faites par la ville de Bergame.

La litté des ouvrages de cel artiste seities de la mairies autient : l. Neuque n'écanse; 19 ha-sept messes solemelles avec orbeiter. 20 nate messes de Requiem, idem. 2º Vingécine passumes. 4º Jesoba e Labano Fagiera, cionip passumes. 4º Jesoba e Labano Fagiera, cionip passumes. 4º Jesoba e Marina judid., 1793. 5º Jesoba matrimonism, intend. 1793. 6º Parisin, 1794. 8º Daniel, 1794. 7º Le Passimon, à Ford, 1795. 10º Vinne de Jeffe, idem. à Venine, 1795. 10º Vinne de Jeffe, idem. à Venine de Jeffe, idem. à Venine, 1795. 10º Vinne de Jeffe, idem. à Venine de Jeffe de

cantale à trois voix, à Venise, en 1701. 16º Ero, cantate à voix seule, pour la cantatrice Branca Sachetti, en 1794. 17º Saffo, ossia I riti d'Apollo Leucadio, opéra seria, à Venise, 1794. 18º Temira ed Aristo, cantate pour le théâtre de La Fenice, à Venise, 1795, 19º Lodoiska, opéra seria, ibid., 1796. 90º Un Pazzo ne fà cento, opéra bouffe, au théàtre Saint-Samnel, à Venise, 1797. 21º Telemacco, opéra seria, à La Fenice, 1707. 22º Il Segreto, farce, au théâtre de San-Mosè. à Venise, 1797. 23º L'Intrigo delle Lettere. ibid., 1707. 24º Le Sventure di Leandro. cantate en deux parties pour le comte Carcano, de Vienne, 25º Avviso ai maritati. opéra houffe, au théâtre Saint-Samuel, à Venise, 1708. 26º Lauso e Lidia, opéra seria, pour le théâtre de La Fenice, 1798, 27º Adriano in Siria, idem, pour le théâtre San-Benedetto. 28º Che originali! farce, pour le même théàtre, 1708. 29° L'Amor ingegnoso, 5 Venisc, 1799. 30° L'Ubbidienza per astuzia, farce, pour le théâtre San-Benedetto, ibid., 1709. 31º Adelaide di Guesclino, opéra seria, pour le théâtre de La Fenice, ibid., 1709, 32º L'Avaro, farce, au théatre San-Benedetto, 1799, 33° Sabino e Carlotta, Ibid. 34º L'Academia di musica, idem, ibid., 1799. 33º Lodoiska, avec une musique nouvelle, pour le théàtre de la Scala, à Milan, 1800. 36° Gli Scitti, opéra seria, pour le théâtre de La Fenice, à Venise, 1800. 37º La Locandiera, opéra bouffe, pour l'ouverture du théâtre Berico, à Vicence, 1800. 38º Il Carretto del venditor d'aceto, farce, pour le théatre Saint-Ange, à Venise, 1800. 59º L'Equivoco, opéra bouffe, pour le théâtre della Scala, à Milan, 1800. 40° L'Imbroglione ed il Castigamatti, farce, pour le théâtre San-Mosè, à Venise, 1800. 41º Ginevra di Scozia, opera seria, pour l'ouverture du théâtre de Trieste, 1801, 42º Le Due Giornate, opéra semi-seria, pour le théâtre de la Scala, à Milan, 1801. 43º I Virtuosi, farce, pour le théâtre Saint-Luc, à Venise, 1801. 44º Argene, opéra serla, pour le théâtre de La Fenice, à Venise, 1801. 45º I Misteri Eleusini, opéra seria, au théàire de la Scala, à Milan, 1802. 46° Ercole in Lidia, opéra seria, à Vienne, 1805. 47° Le Finti rivali, opéra housse, au théâtre de la Scala, à Milan, 1805. 48º Alfonso e Cora, thid., 1803. 40° Amor non ha ritegno, opéra bonffe, ibid., 1804. 50° Elisa, opéra semiseria, au théâtre San-Benedetto, à Venise. 51º L'Eroe delle Indie, pour l'ouverture du théâtre de Plaisance, 1804. 52º Eraldo ed

Emma, opéra séria, à la Scala, à Milan, 1805. 53º Di locanda in locanda, farce, pour le théâtre de San-Nose, à Venise, 1803. 54º L'Amor conjugale, opéra semi-seria, à Padoue, 1805, 55º La Roccia di Fahenstein, opéra semi-seria, au théâtre de La Fenice, à Venise, 1805. 56º Gli Americani, opéra seria, ibid., 1806. 57º Ifigenia in Aulide, opera seria, à Parme, 1806, 58º Il picciol Compositore di musica, farce, au théâtre de San-Mosè, de Venise, 1806. 50º Adelasia ed Aleramo, opéra seria, pour le théâtre de la Scala, à Milan, 1897, 60° Le Due Giornate, avec une nonvelle musique, pour le théâtre de La Fenice, à Venise, 1807, 61º Ne l'un ne l'altro. opéra bouffe, pour le théâtre de la Scala, à Milan, 1807, et dans la méme ville une cantate pour la paix de Tilsit. 62º Belle ciarle e tristi fatti, opéra houffe, pour le théâtre de La Fenice, à Venise, 1807. 63º I Cherusci, opéra seria, pour le théâtre Argenlina, à Rome, 1808. 64° Il Vero originale, opéra bouffe, au tréatre Valle, 1808, 65º Il Ritorno d'Ulisse, opéra seria, pour le théâtre de La Fenice, à Venise, 1800. 66º Il Raoul di Crequi, opéra seria, au théâtre de la Scala, à Milan, 1810. 67º Amore non soffre opposizione, opéra bouffe, au théâtre de San-Mosè, à Venise, 1810. 68° Cantate en deux parties, pour le mariage de l'empereur Napoléon, exécutée à l'Institut musical de Bergame, 69º Ifigenia in Aulide, opéra seria, avec une nouvelle musique, pour l'ouverture du théâtre de Bresela, 1811. 70º Il Disertore ossia Amore filiale, opéra semi-seria, au théâtre de San-Mosé, à Venise, 1811, 71º Medea , opéra seria, au théâtre de La Fenice, à Venise, 1812, 72º Tamerlano, idem, au théâtre de la Scala, à Milan, 1813. 73º Le Due Duchesse, opéra bouffe, ibid., 1814. 74º Rosa bianca e Rosa rossa, opéra seria, à Rome, 1814. 75º Atar, opéra seria, an theatre de la Scala, à Milan, 1815. 76º Elena e Costantino, opera seria, ibid., 1816.77º Alcide al Rivio, cantate, à Bergame. 78º Environ dix cantates à plusieurs voix, sans orchestre, pour l'usage de l'Institut musical de oette ville. Les ouvertures à grand orchestre d'Adelasia, de l'Equivoco et de Médée, ont été gravées à Offenhach et à Paris. Mayer a composé aussi plusieurs morceaux de musique instrumentale ponr l'école de musique qu'il dirigeait.

qu'il dirigeatt.

Comme directeur de l'Institut musical de Bergame, il est auteur de plusieurs ouvrages relatifs à l'enseignement, entre autres de ceux-ci: la Dottrina degli elementi musicali,

en manuscrit. Errer metode d'accompagnamento, isten. On tie aussi de tiu in atmanach musical, et une noice sur 3. Bayin ministee. Errer noilies tiercie della vitar en delle oper di Giuseppe Haydo: Bergane, 1809, 10-3e quatorez pags. Enfo, il 3 Cerit une noilee initialee. Crant biographic chiesa di 5. Maria Maygiore di Bergano. Ce morcas et trone dan le recordi Initiale; Possic in morte di Ant. Capuzzi; Bergame, 1818, in 8°.

MAYER (CHARLES), planiste et compositeur, est ne en 1792, à Clausthal, dans le Harz, suivant l'Universal Lexikon der Tou-Aunst, de Schilling, lequel ajoute que son premier maltre de musique fut l'organiste Robrmanu, que son père te destinait à l'étude du droit, qu'il ne le laissa se livrer à la musique qu'ans heures de récréation, de manière à ne point interrompre ses fravaus, et que, parvenu à l'âge de la conscription, Mayer fut enrôlé dans un régiment et ne fit point d'autre service militaire que celui de secrétaire de son cotuoel; enfin, que, couduit en Russie dans l'expédition française de 1819, il y fut accueith dans ta maison d'un grand seigneur, où il resta pendant la retraite. D'antre part, M. Bernstorf dit, dans son Universal Lexikon der Tonkunst, que Charles Mayer est né à Kænigsberg, en 1802; ce qui le rajenoirait de dix ans. Je peuse que ces deux notices sont également erronées, et j'ai pour garant de mon opinion que lettre écrite de Francfort à la Gazette générale de musique de Leipsick (1816, p. 8), dans laquelle il est rendu cumpte d'un concert donné, au mois d'octobre 1815, dans cette ville, et où le jeune Charles Mayer, dge de seize ans, avait exécuté, d'une manière remarquable, un concerto de Bussek et un grand rondo de Field. son maltre. Charles Mayer est donc né en 1709.

On volt, dans le même comple rendu que on pier, no à Francier, a nai de divieux en clarimettis dans sa jemenes qu'ul fied times e darimettis dans sa jemenes qu'ul fied autre jemene d'aux que cette quaiste, à l'erchestre du thétate de sa ville matter, qu'ul fied neuntie engage dans la monique d'autre régiment l'oragion avec lequel tif fair on Rennée dans la compage de 1813; que sa femmes veu de nit y accompagnaterent, que maislante Rhyer, not entre de l'autre de l'autre de l'autre d'autre de l'autre d'autre de l'autre d'autre d'a

sérienses de piano. Ensulte, il s'établit à Moscou et y devint éléve de Field. Par les terous de ce professeur et par un travait assidu il est devenu lui-même un pianiste très-distingué. Je t'ai connu à Paris, en 1818, et lui ai tronvé un talent remarquable. S'étant rendu en Betgique pour y donner des concerts, en 1819, ti résida à Bruxelles pendant prés d'une année. Aprés avoir voyagé en Allemagne, il est retourné à Moscou, où il jouissait de beaucoup de considération comme professeur, et d'une position fort heureuse. Plus tard, it s'est établi à Pétersbourg, où il se livrait avec succès à l'enseignement, sans négliger ses propres études, particulièrement dans la composition. Ouelques ones de ses œnvres les plus importantes se font remarquer par le mérite de la facture et par une instrumentation pleine d'effet. En 1845, Charles Mayer fit un grand voyage dans lequel II visita ta Suède, le Dancmark, Hambourg, Leipsick, la Belgique, t'Allemagne rhénane, Vienne, la llongrie, Dresde, on it était en 1846, et qu'il revit dans l'année suivante, après avoir passé six mois à Pétersbourg. Depuis tongtemps il éprouvait du dégout pour l'habitation en Russie; il m'en parlait sonvent et avait même désiré oblenir une place de professeur au Conservatoire de Bruxelles. Vers 1850, it s'est fixé à Dresde, on il est mort, te 2 juillet 1862.

Le nombre des œuvres publiées de Charles Mayer s'élève à plus de deux cents. Les plus importantes sout : 1º Grand concerto (en re) avec orchestre, op. 70; Berlin, Paer. 2º Cuncerto symphonique (en re), op. 89; Hambourg, Schuberth, 5º Grand rondo brillant avec orchestre, op. 28; Leipsick, Peters. 4º Premier, deuxième et troisième allegro de concert avec orchestre; Leipsick, Hofmeister, 5º Grandes variations (sur un thème de Cenerentola) avec orchestre; Leipsick, Kistner, 6º Grandes éludes mélodiques et de concert, en plusieurs recueils ou détachées. 7º Des toccates, 8º Des eaprices, 9" Des nocturnes, 10" Des romanees saos parotes, 11º Des fantalsies sur des thèmes d'opéras, 12º De grandes valses, 15º Des variations, 14º Des moreeaux de fantaisie, 15º Des rondeaux pour piano seut, nºs 1, 2, 5, 4. 16° Des exercices.

MAYER (Ebovand DE), amaleur distingué de musique, né à Rotterdam, dans tes dernières soncès du dix-huitième siècte, étail, vers 1825, l'àme de l'activité musicate dans cette ville. Il vécul quelque temps à Vienne, et y publia un grand eoncerto pour le piano, avec orchestre, op. 6 (en mi mineur), chez Witzendorf. Ses autres compositions ont été publiées en Hollande.

Un autre artiste, nommé Édovard Mryer, étit, en 1848, directeur de musique à Neu-Strelitz, où il publia : 1º Cinq chants pour soprano, contralto, ténor et basse, op. 5, chez Barnevitt. 2º Cinq chants pour quater voix d'hommes, op. 6, ibid. 5º Trois Lieder pour soprano ou ténor, avec accompagnement de piano, op. 7, bid.

On ne trouve rien sur ces artistes chez les biographes aliemands, ni sur Auguste Mayer, de Cassel, chanteur qui remplit les roies de hasse à l'Opéra allemand de Dresde, depuis 1819 jusqu'en 1826; qui y fit représenter, en 1825, lo drame musical en deux actes de sa composition: die Burgschaft (la Caution), d'aprés la bailade de Schiller, et qui publia à Leipsick, chez Hofmeister, en 1820, six Lieder pour voix de basso avec accompagnement de piano : ni sur un autre Auguste Mayer, de llanovre, qui perfectionna l'Æolodicon de Ickier, et qui le jouait à Bréme, en 1827 ; ni sur Louis Mayer, violoniste, qui publiait à Leipsick, chez Hofmeister, en 1841, douze compositions brillantes pour le violon, avec accompagnement de piano, œuvres 80 et 81; ni, enfin, sur Emile Mauer, qui faisait jouer à Linz, en 1848, l'opéra de sa composition Don Rodrique, ou le Cid. Le biographe Ernest-Louis Gerber n'était pas un aiglo; mais il était plus soigneux de son travail que ses successeurs d'ontre-Rhin.

MANAARD (Ixx), musiclen anglais et ultibite babis; which I donders an commencement du dis-reptième sichel. On a de lui un recueil intiluié. The trecte W noders of the World, set and composed for the viold da gamba, the but and the voepe, to ning the veru, all three jointly and none several, etc. (les doure Merveilles du monde, composées pour la basse de viole, le buth et la voix, etc.); Londres, 1611, ln-01.

MAYR (Jeas), musicien bavarols qui vivalt vers la fin du seizième siècle, paquit à Frisinge, et fut curé à Jahrz, près de Munich. On connaît de sa composition : Cantiones saera trium vocum etaborata; Munich, 1506, in-4°.

MAYR (RUERN-LOSACE), en dernier lien maltre de chapelle do l'évêque de Frising, naquit, vers le milleu du dix-septiène siècle, à Schardingen, en Bavière. Après nour été successivement musiclen de cour à Aichsteat, à Ratishonne, et viuloniste de la chapelle éléctorale de Munich, il entra, en 1706, au sercorale de Munich, il entra, en 1706, au ser-

vice de l'évéque de Frisinge, et mourut, en 1716, dans cette positiou. Il a fait imprimer de sa composition : 1º Palestra musica, consistant en treize sonates à deux, trois et quatre parties, et un Lamento à cinq parties ; Augsbourg, 1674, in-folio. 2º Vingt-cinq Offertoria dominicalia, ou motets à quatre et cinq voix concertantes, deux violons, trois trombones ou violes et hasse continue, 3º Sacri concentus psalmorum, antiphonarum, piarum cantionum, ex sola voce et diversis instrumentis compositi; Ratisbonne, 1681, in-4°. 4° Psalmodia brevis ad vesperas totius anni, à quatre voix, deux violons, trois violes on trombones et basse continue; Augshourg, 1706, in-4°.

MAYR (Tout-Gassitt), né en Souabe, était éindiant de l'université d'Altdorff, lorsqu'il soutint, pour obtenir le doctorat en philosophie, une thèse qu'il a fait imprimer sous ce ittre: Disputatio musica de dicisione monocordi et deducendis inde sonorum concinnorum speciebus; Altdorffi, 1602, in-é-MAYSEDER (Josten), violoniste distin-

gué et compositeur élégant, est né à Vienne, le 26 octobre 1789. Les éléments de la musique et du violon lui forent ensoignés par un maltre obscur; mais plus tard ii devint élève de Schuppanzigh qui le choisissait toujours nour jouer la partie de second violon dans ses matinées ou soirées de quatuors. Un son pur, une exécution brillante dans les traits, enfin, nne certaine élégance de style, forment le caractère de son talent d'exécution, qui laisse sculement désirer un pen plus de variété d'archet et plus d'énergic. Ses compositions, particulièrement ses rondeaux briliants, ses airs variés pour violon, et ses trios pour piano, violon et violoncelle, ont obtenu des succès européens. Ces ouvrages se font moins remarquer par le mérite de la facture que par un henreux instinct de mélodie, et heaucoup de gout dans les détails. Mayseder a toujours vécu à Vienne et n'a fait aucuu voyage pour se faire entendre en Allemagne ou à l'étranger. Successivement nommé virtnose de la chambre impériale, premier violon solo de l'église de Saint-Étienne et du théâtre de la cour, il a été chargé en dernier lieu de la direction de l'orchestre de la chapelie impériale, où il a montré du talent. Cet artiste a publié environ soixanto œuvres de musique instrumentale, parmi lesquelles on remarque : 1º Concertos pour vicion, nº 1 (œuvre 22), 2 (œuvre 26), 3 (œuvre 28); Vienne, Berlin et Paris. 2º Concerto varié

idem, op. 45; Vienue, Bialielli, 3º Grand morceau de concert, op. 47; ibid. 4º Polonaises pour violon principal, avec accompagnement d'orchestre ou de quatuor, nos 1 à 6; Vienne, Artaria, Diabelli et Haslinger, 5° Rondeaux brillants pour violon principal et orchestre ou quatuor, op. 21, 27, 29 et 36; ibid. 6º Airs et thèmes originaux variés pour violon principal avec orchestre ou quatuor, op. 18, 25, 35, 40 et 45; ibid. 7º Thémes variés, avec accompagnement de second violon, alto et violoncelle, op. 1, 4, 15; ibid. 8º Quintettes pour deux violons, deux altos, violoncelle et contrchasse ad libitum, no 1 et 2, op. 30 et 51; ibid. 9º Quatuors pour deux violons, alto et hasse, op. 5, 6, 7, 8, 9, 25; ibid. 10° Trios ponr piano, violon et violoncetle, op. 34 et 41; ibid, 11º Sonates pour piano et violon, op. 16 et 42; ibid. Beaucoup de morceaux de moindre importance. Cette musique est en général agréable, mais elle n'indique pas une forte conception dans le développement des idées.

MAZAS (Jacques-Fénéou), né à Beziers, le 25 septembre 1782, fut admis, le 16 floréal an X (1802), au Conservatoire de musique de Paris, où il devint élève de Baillot pour le violon. Le premier prix lui fut décerné, en 1805, au concours public, et hieutôt il se fit remarquer par la manière large et suave en même temps dont il exécuta, any concerts de l'Odéon, quelques concertos de Viotti, et par son jeu élégant et gracieux dans le concerto (en re) que M. Auber avait écrit pour lui, et qu'il joua dans les concerts du Conservatoire, en 1808. D'abord attaché à l'orchestre de l'Opéra italien, il quitta cette position, en 1811, pour voyager en Espagne. De retour à Paris, vers la fin de 1813, il visita l'Angleterre, l'année suivante, revint à Paris par la Hollande et la Belgique, et partout se fit entendre avec succès. En 1822, il s'éloigna de nouveau pour voyager en Italie, puis en Allemagne et, enfin, en Russie. Il ne paralt pas que cette longue excursion ait été avantageuse à sa fortone, car plusieurs années après on le retrouve en Pologne dans une situation fâcheuse, Des liaisons intimes avec une femme peu digne d'un artiste si distingué vin rent encore aggraver sa position. Vers la fin de 1826, il était à Lemberg, sur les frontières de la Pologne, malade et presque dénué de ressources. Des jours plus heureux vincent enfin pour lui. En 1827, il reparut en Allemagne et obtint de brillants succès dans les concerts qu'il donna à Berlin et dans quelques autres grandes villes. De retour à Paris en 1829, il se fit entendre dans les concerts du Conservatoire; mais il n'y retrouva plus les vifs applaudissements qui l'accueillaient autrefois. Ses meilleurs amis ne purent se dissimuler que son talent avait perdu quelque chose des qualités qu'l en faisaient autrefois le charme, En 1851, l'administration du théâtre du Palais-Royal l'engagea comme premier violon; mais Il ne garda pas longtemps cette position, à laquelle il préféra celle de professeur et directeur des concerts à Orléans. Après plusienrs années de séjour en cette ville, il accepta la place de directeur de l'école communale de musique à Cambrai. en 1857, qu'il a aussi abandonnée en 1841. Depuis cette époque, je n'ai plus trouvé de renseignements sur cet artiste, si ee n'est qu'il fit jouer au théâtre de l'Opéra-Comique, au mois de novembre 1842, un ouvrage en un acte, Intitulé : le Kiosque, dont le livret était de Scribe et Paul Duport. Il y avait peu d'intérét dans le snjet de cette plèce qui n'obtint qu'un médiocre succès. La Revue et Gazette musicale de Paris a annoncé la mort de Mazas en 1849, mais sans indiquer le fieu ni la date du décès.

Mazas a beaucoup écrit pour le violon et pour l'alto : ses compositions ont été hien accueillies par le public. Ses principaux ouvrages sont : 1º Premier concerto pour violon et orchestre; Paris, Naderman. 2º Premier air varié pour violon et quatuor, op. 2; Paris, Frey. 3º Première fantaisie nour violon et orchestre, op. 5; ibid. 4° Barcarolle française, idem, op. 6; Paris, Pacini. 5º Fantaisle espagnole, idem, op. 19; ibid. 6° Fautaisie sur la quatrième corde, op. 20; ibid, 7º Le Retour du printemps, idem, op. 27; Paris, Plevel, 8º La Rabillarde, scène-caprice, avec quatuor, op. 57; Mayence, Schott. 9º Trois quatuors pour deux violons, alto et basse, op. 7; Paris, Pacini. 10° Trois trios pour deux violons et alto, op. 4; Paris, Frey. 11º Duos pour piano et violon, sous le titre de Récréations, op. 8, 9, 10, 32; Paris, Pacini; Leipsick, Peters, 12º Trois duos concertants pour deux violons, op. 34; Bonn, Simrock, 15° Collection de duos faciles pour deux violons, op. 38; Mayence, Schott. 14º Idem, op. 39; ibid. 15º La Consolation, élégie pour l'alto, avec accompagnement d'orchestre, op. 20; Paris, Pievel. 16º Methode de violon, suivie d'un traité des sons harmoniques en simple et double corde; Paris, Frey; Bonn, Simrock. 17º Méthode pour l'atto; ibid. Ces ouvrages ont été traduits en allemand, 18º Romances

area accompagnement de pinos; filod. Mass a compose quodres pieces charmantes can e garare. Il a derit la mositure d'un grand optiva, justicule c'arrivare un Cappilor, d'unit apres l'availlon qui en fat faite à la seete, a pres l'availlon qui en fat faite à la seete, a mosi d'ectobre 1850, mais qui o'à plantique de l'arrivare, de cet ouvrage fin la major de Londres, o 1852, et à levrie, dans l'année univanie. Dans un concert qu'il donne l'arrivare de l'arrivare, et 1852, et à levrie, dans l'arrivare de Austrajade, aprèse comique de a compezit de Austrajade, aprèse comique de la conspection de l'arrivare de l'ar

MAZINGLE (JEAN-BAPTISTE), né à Saméon, cantun d'Orebies (Nord), le 30 septembre 1809, y apprit les éléments du plainchant et de la musique, Admis ensuite comme élève au Conservatuire de Lille (1825), il y recut des lecons d'harmonie d'un professeur de quelque mérite, nommé Baumann; mais plus occupé de plain-chant que de musique, et en quelque sorte étranger à la tonalité de la musique moderne, il fit peu de progrés dans cette seienee, quoique son instinct fût remarquable. On peut dire que pour lui il n'y eut jamais de mode majeur ou mineur; il ne connaissait que les huit tons du plain-chant; il ne comprit jamais autre chose et ne fut sensible qu'à cette tonalité. Sorti du Conservatoire, il fut d'abord simple chantre de paroisse; plus tard, il fut nommé maltre de chapelle de l'église Saint-Étienne, à Lille, et conserva cette position jusqu'à sa mort, arrivée le 26 juin 1860, à l'âge de prés de einquante et un ans. Sous sa direction, le plain-chant harmonisé fut exécuté dans le chœur de Saint-Étienne avec une perfection qu'on chercherait vainement dans les autres églises de France. Lui-même composa une grande quantité de messes et de psaumes en plain-chant, dans lesquels on remarque un sentiment religieux comparable au caractère des plus belles pièces de l'Antiphonaire. Il publia ses productions en ce genre sous ce titre : Recueil de plain-chant et de musique religieuse; Paris, 1845, deux volumes in 4º, La Revue de la musique religieuse de M. Danjou (troisième année, 1847, p. 73-77), contient une analyse de eet ouvrage. On a aussi de Mazingue : les Psaumes en faux-bourdon: Lille, 1855, un volume grand in-8°. Cet onvrage n'est qu'une nouvelle édition améliorée et presque entièrement refondue du précèdent.

MAZOUYER (Nicolas), mailre des en-

fants de chœur de la eathédrale d'Autun, en Bourgone, né vers le milleu du seixeme siecle, oblint au coneours du Puy de musique d'Évreux, en 1582, le prix de la lyre d'argeut, pour la composition de la chanson française à plusieurs voix, commençant par ces mots : Mon Dieux mon Dieux musi frainse.

Mon Dieu, mon Dieu que j'aime. MAZZA (Axer), abbé, professeur de gree, né à Parme, le 21 novembre 1741, est mort dans cette ville, le 11 mai 1817. Il est auteur de trois odes qu'il a publiées sous ee titre : Gli effetti della musica; solennizandosi il giorno di Sauta Cecilia da' signori Filarmonici : Parme, 1776, in-8°, Ces petits pormes relatifs à la musique ont été réimprimés avec le titre suivant: Sonnetti sull' armonia; Parme, 1801, in-4". On a aussi de l'abbé Mazza des vers remplis d'enthousiasme, qu'il improvisa en quelque sorte à l'occasion de la représentation de l'Aguese de Paer (voyez ee nom), à Parme, et qui unt été publiés sous ce titre : All' aura armonica, versi estemporanei rappresentandosi nel teutro del Sig. Fubio Scotti l'Agnese di Ferdinando Paer ; Parma, nellu stamperiu imper., 1809, petit iu-4º. Ces vers ont été réimprimés dans le tome III des œuvres de l'auteur (Parme, 1819, einq volumes in-8-).

MAZZA (Josseys), de la même famille, disneuvième sielet, s'est fait conaître, comme le parme, dans le primiera années, des compositeur d'anniques, par les opéras dont voiel les tures: 1º La l'igilianza delusa, 3critica, n. 1872. J. 2. Adrega monanties, opera de la comme de la comme de la comme de la comme partica, n. 1872. L'adrega monanties, peter de la comme dela comme del comme de la comme de la comme de la comme de la comme de

La femme de cet artisté, Adelina Mazza, était cantatrice dramatique et chanta, depnis 1853 jusqu'en 1840, à Naptes, à Rome, à Trieste et à Ferrare, mais surtout dans les villes de second et de troisième ordre.

MAZZAFERRATA (Irss-Bernsty). compoilers, ad Come (uivaria les Noticie de contrappunitati d'Uttavio Pitoni), et a l'acceptate les Irsafestes de la Norte, a l'acceptate les Irsafestes les Irsafestes les Irsafestes de Irsafestes les Irsafestes les Irsafestes les Irsafestes les Irsafestes les Irsafestes les Instituciones les Irsafestes les Instituciones les Irsafestes les Irsafestes

été imprimée dans la même ville, en 1685, chez le même éditeur. Le second livre parut en 1675: ll en fut fait nue autre edition, en 1685, à Bologne, chez Monti. 2º Canzonette a due voci, op. 4; ibid. 3º Canzonetts e cuntate a due voci, op. 5. On a fait de cet ouvrage une première édition en 1668; deux antres éditions ont été publices en 1677 et 1685. 4º Cantats da camera a voce sola; Bologne, 1677, in-4. La deuxième édition est datée de Bologne, 1685, in-4°, 5° Sonalc a due violini, con un bassetto di viola se piace, opera quinta; Utrecht, 1682, in-fol. 6º Salmi concertati a 5 e 4 roci, con violini, op. 6; Venise, 1684, in-4. 7. Cantate morali e spirituali a duce tre voci, op. 7; Bologne, 1690, in-4°.

MAZANTI (Fransus), composition; violotite et chancer disciped, ne à Bone, vivait dans cette ville, en 1770, lorsque bursey bu vita. Il prostèdia une hibitoliseque considerable de livres imprimes et de manuerim ous terousient. Il pulpart des compositions de Patietins. Il montra à Bursey on treuit de muisque qui citai à que peix a desche quates et compositions, on remarqual des opiras, anotes, quintiente, quatores et tires pour le vision. L'habb Saintinj, de finen, posselé sons ao moite sa canocite a see a compagnement de servicion. L'habb Saintinj, de finen, posselé sons ao moite sa canocite a see a compagnement.

de piano. MAZZINGHI (Josepa), planiste et compositeur, naquit à Londres, de parents italiens, cu 1765. Son pere, organiste de la chapello portugaise, îni enscigna les éléments de la musique et du piano : le jeune Mazzinghi recut ensuite des leçons de composition de Jean-Chrétien Bach, pais de Bortolini, de Sacchini et d'Aufossi. A dix ans, il était déjà assez avaucé pour remplacer son père comme organiste à la chapelle portugaise; à dix-neuf ans, il était accompagnateur et directeur de musique à l'Opéra italien. On rapporte que lorsque le théâtre du Roi fut brûlé, en 1789, on venait de jouer l'opéra de Paisiello la Locanda, qui avait ohtenu un succès d'enthousiasme, et tous les amateurs regrettaient qu'on ne pût plus représenter cet ouvrage avant d'avoir fait venir de Napies une autre partition; mais Mazzinghl, sans autre secours que sa mémoire et les rôles des acteurs, écrivit toute l'instrumentation en quelques jonrs. C'est vers le même temps qu'il composa luimême l'opera stalien Il Tesoro, qui fut bien accueilli du public. En 1791, il commença à écrire, pour le théâtre anglais, des opéras, ballets et mélodrames. Le nombre de ses ouvrages en ce genre est considérable : on a re-

tenu particulièrement les titres de ceux-ci : 1º A Day in Turkey (une Journée en Turquie), opéra comique, au théâtre de Covent-Garden. 2º The Magician (te Magicien), idem. 30 Le Siège de Bangalore, mélodrame, idem, 4. Paul et Virginie, ballet, au théâtre de Hay-Market. 5. Les Trois Sultanes, idem., ibid., au même théâtre. 6º Sapho, idem, ibid. 7º La Belle Arsène, opéra comique. 8º Le Bouquet, divertissement, idem. 9. Elisa, hallet pastoral. 10º Ramah-Droog, grand opéra, en société avec Reeve, au théâtre de Covent Garden. 11º The Turnpikegate (la Barrière), opéra comique, avec Reeve, au meme théâtre. 12º Blind Girl (la Fille aveugle), ideus. 130 Wife of two Husbands (la Femme à deux maris), mélodrame. 14º L'Exilé, opéra comique. 15º Free Knights fles Chevaliers errants). On a gravé en partition pour te piano : Paul el Virginic, les Trois Sultanes, la Belle Arsène et Sapho. Mazzinghi a été tongtemps professeur de plano à Londres, et a acquis des richesses assez considérables dans l'exercice de cette profession. Ayant été élevé au rang de comte, par le roi Georges IV, il se retira à Bath, nú il fit un noble usage de sa fortune. Il y est mort à l'âge de quatre-vingtneufans, le 15 janvier 1844. On a Imprimé de sa composition soixante-sept sonates de piano, divisées en vingt-deux œuvres, publiés chez Clementi, Dalmaine, Broderip, etc.; trois quatuors pour piano, flûte, violon et alto, op. 3, ibid.; une méthode de piano pour les commençants, intitulée : Tyro-Musicus, being a complete introduction to the pianoforte; Londres, Clementi; une symphonie concerlante pour deux violons, flute, alto et basse, op. 41; des pièces d'harmonie pour quatre clarinettes, deux pelites flutes, deux bassons, deux cors, trompette, serpent et trombone, op. 35; et beaucoup de petites pièces pour différents instruments. MAZZOCCHI (Boninique), compositeur

M. AZUCCIII (Bennyet), compositure of Feder General end et decire en devide en decire el decire

positions impermète, on comasti. 1: Musiche morait a 1, 9, 5 ceri fismes, Fancius, 1025. 2: Materia i 2, 5, 6, 5, 8, 9 ceri ismes, Fancius, 1025. 2: Materia i 2, 5, 6, 5, 8, 9 ceri ismed, 1025. 2: Materia i 2, 5 ceri concernat con instrumenti, 1041, 1040. 4: Madrigali a 5 ceri concernat con instrumenti, 1041, 1040. 4: Madrigali a 5 ceri de con average, volo i revent Perbia coloristica ceri de ci norregio, volo i revent Perbia coloristica ceri si con average, volo i revent Perbia coloristica con consultata con accessione con consultata con successione con consultata con accessione con consultata con successione con consultata con successione con consultata con successione con consultata c

MAZZOCCHI (Vincine), frère pulné du précédent, naquit à Civita-Castellana, vers la fin du seizième siècle. Après avoir été maltre de chapelle de Saint-Jean-de-Latran, depuis le mois de juin 1628 jusqu'à la fin de septembre 1629, il passa à Saint-Pierre du Vatican, en la même qualité. Il mourut au mois d'octobre 1646, dans un voyage qu'il fit à Civita-Castellana, Pitoni dit, dans ses nolices manuscrites sur les compositeurs, que Virgile Mazzocchi introduisit dans la musique d'église uu style plus agréable et plus brillant que celni de ses devanciers. Il établit aussi à Rome une école de chant et de composition où se formèrent d'excellents artistes. Enfiu, e'est à Mazzocchi qu'on attribue les premières améliorations considérables qui furent introduites dans le rhythme régulier de la musique. On n'a imprimé qu'un petit nombre de ses ouvrages; les plus conuus sont deux livres de motets à quatre et à buit voix, publiés à Rome, chez Graguani, 1640. Après sa mort, un de ses élèves publia un de ses deruiers ouvrages sous ce titre : Virgilii Mazzocchi in Vat. basil. musica prafecti psalmi vespertini binis choris concinendi; Romm, Grignani, 1648. Mazzoechi a laissé aussi en manuscrit, dans les archives de la chapelle du Vatican, des messes, psaumes, offertoires et antiennes, mais en petit nombre.

MAZZOLINI (Jacques), compositeur de l'école romaine, vivait à Rome vers la fin du dix-septième siècle, et y a fait représenter avec succès, en 1694, l'opéra intitulé: la Costanza in amor vince l'inganno.

MAZZOM (Jacquas), professeur de philosophie à l'Université de Pise, naguit à Césèue en 1548, et mourut dans la même ville, le 10 avril 1598. On a de lui un traite philosophique intuite: De Triplicé hominis vita : actica, contemplativa ac religiosa; Césène, 1576. in 4-9. Il y a plusseurs autres éditions de

BIOGE, UNIV. DES MUSICIERS. T. V.

ce livre, où Mazzoni traite de la musique depuis la question 2684 jusqu'à la 2777°.

MAZZONI (ANTOINE), compositeur de musique dramatique et religieuse, paquit à Rologne en 1718. Élève de Predieri, il étudia sous ce maltre le contrepoint et le style dramatique. Très-jeune encore, il remplit les fonctions de maître de chapelle de plusieurs églises à Fano, particulièrement de celle des Oratoriens ou PP. Filippini, et dans d'autres villes de la Marche d'Ancôue, De retour à Bologne, il fut agrégé à l'Académie des philharmoniques, en 1745; dans l'année suivaute. il partit pour l'Espague et composa plusieurs opéras pour les théâtres de Madrid et de Lishonne. On le retrouve en Italie, en 1752, où il écrivait à Parme et à Naples. Bans les années suivantes, on joua aussi plusieurs de ses ouvrages à Venisc, à Bologne et dans d'autres villes. L'Académic des philharmoniques de Bologne le désigna comme prince, c'est-àdire, président, en 1757. Appelé à Pétersbourg, dans l'année suivante, Mazzoni composa, pour le Théâtre-Impérial, des cantales et des opéras dont les tilres ne sont pas connus; puls il visita la Suède et le Danemark. Après son retour à Bologne, en 1761, il fut choisi comme maltre de chapello de Saint-Jean in Monte, église des chanoines de Latran; puis, en 1767, il fut désigné comme substitut de Caroli, pour la place de maître de chapelle de la cathédrale de Saint-Pierre. En 1773, il fut prince de l'Académic des philharmoniques pour la quatrième fois. Il avait écrit en 1756, pour le théâtre de Parme, l'opéra houffe intitulé : I Figggiatori ridicoli, A Naples, il dopua Achille in Sciro. En 1754, Il écrivit, à Modène, le Astuzie amorose, opéra bouffe, et, en 1756, Ifigenia in Tauride, à Trévisc. En 1770, il se trouvait à Bologne, où il fit entendre un Magnificat à huit voix réclles, Dans la Bibliothèque royale de Copenhague, ou trouve une messe à huit voix réelles de la composition de Mazzoni, et un Laudate pueri à voix seule avec orchestre. Le catalogue de la Bibliothèque du Lycée communal de musique de Bologue indique, sous le nom de Mazzoni : Musica sacra manoscritta, mais sans aucune

désignation des œuvres qui y sont contenues.

MAZZUCATO (ALEXEY), composițeur
dramatique, professour de chant au Conservatoire de Milan, et lititărateur musicien, est né
a Unine (Frional), le 20 juillet 1815. Des son enfance, il lit à la fois des études littéraires et musicales; sa mère lui donna les premières lecrous de solfège et de chant; puis il suivit les lecrous de solfège et de chant; puis il suivit les

cours de l'Université de Padoue et y acheva ses études de mathématiques en 1834. Ce fut alors qu'abandonnant la carrière des sciences, il résolut de suivre son penchant pour la culture de l'art vers lequel il se sentait un penchant irrésistible. Bresciani, élève de Calegari (rouez ce nom), lui donna quelques leçons de composition; cependant son instruction musicale était peu avancée lorsqu'il écrivit la musique du drame : la Fidanzata di Lammermoor, qui fut représenté avec succès, d'ahord à Padoue, puis à Milan. La boune opinion que cet essal avait donnée de l'avenir du jeune compositeur, lui procura bientôt l'accès du théàtre de la Canobbiana, dans cette dernière ville, où il fit représenter son opéra bouffe : ii Don Chisciotto, Cette fois Mazzucato fut moins heureux, bien qu'on cût distingué dans son ouvrage deux airs, deux dnos et plusieurs chœurs où se faisait remarquer le sentiment dramatique. Peu de temps après, il fit un vovage à Paris, ou ses idées se modifièrent à l'audition des symphonies de Becthoven, exécutées par l'orchestre de la Société des concerts, et par l'impression que firent sur lui les opéras de Meyerbeer et la Juive, d'Balévy. Grâce à sa rare intelligence, la lecture des partitions de ces ouvrages lui tint lieu d'études plus régulières, et lui fit faire de rapides progrés dans l'art d'écrire. De retour en Italie, il y donna, dans son Esmeralda, la preuve de ses progrés : cet opéra réussit également à Mantoue, à Udine et à Milan. I Corsari, opéra composé dans le style déclamé du précédent, eut une chute éclatante au theatre de la Seala, de Milan, dans l'année 1859, et le compositeur, découragé, garda le silence penilant prés de deux années. Au carnaval de 1841, il donna, au théâtre Re, le drame lyrique i Due Sergenti, ouvrage dans lequel il avait modifié de nonveau sa manière, et dont quelques morceaux furent chaleurensement applaudis à Milan et à Génes. Luigi F', re di Francia, que Mazzucato fit représenter le 25 février 1845, fut aussi bien accuellii; mais dejà Verdi avait fixé l'attention du public milanais; dès ce moment, il n'y eut plus de vugue que pour lui, et les autres compositeurs ne marchérent qu'à sa suite. Ernani, dont Mazzucato osa refaire la musique pour le théatre de Génes, tomha tout à plat en 1844.

Dès 1859, cet artiste distingué avail succédé à Mauri dans le position de professeur de chant des jeunes filles, au Conservatoire de Nitan. Il a été, depuis l'origine de la Gazetta musicale di Milano, un de ses meilleurs rédacteurs, et l'un des plus actifs. On a de lui une tralention l'attenue de la Melhode de chain de Garcia, sain qu'hine versions, dans chain de l'actie, sain qu'hine versions, dans l'auteur de cette hisparable, laspette actie. l'auteur de cette hisparable, laspette actie. l'auteur de cette hisparable, laspette actie. Torine a delta pratica dell' afmonia; Mel lanne, Ritordi, un volume grand ne's date (1985). Plusieurs autres cerits et tradestions d'autrages restité à la mouste du dus à M. Mazzucato; mais je n'en ai pas les titres exacts.

titres exacts. MAZZI CHELLI (JEAN-MARIE, comte DE), né à Brescia, le 28 octobre 1707, mort le 19 novembre 1765 des plus savants écrivains de son temps, en Italie. Après avoir fait ses études à Bologne, il se livra à d'immenses recherches sur la biographie des savants et des littérateurs italiens. Ses Scrittori d'Italia, cioè notizie storiche ecritiche intorno alle vite ed agli scritti dei Letterati italiani (Brescia, 1755-1765, six volumes in-fol.) sont l'ouvrage le plus complet et le plus savant de tous ceux du même genre. Il n'est point achevé : il était meme impossible qu'il le fut par un seul homme, les forces humaines étant insuffisantes pour un travail conçu sur un plan si vaste. On y trouve d'excelientes notices sur quelques écrivains qui ont traité de la musique, particulièrement sur Guido, au mot Aretino.

MEAD (RICHARD), modecin celebre, nd le 2 aout 1073, 4 Stepner, près de Londres, fit ses études à Utrecht, on son père récait retire pour de causes politiques, et obtint le titre de docteur à l'Utiversité de Padou. Il monrut à Londres, le 24 février 1754. Au nombre de ses écrits, on trouve une dissertation initulée: De Tarntulis deque opposita ils Musica; Londrai, 1704, in-8°.

MECHELÍN (J.-H.), né en Finlande, dans la première moitié du dix-huntième siècle, était étudiant à l'Université d'Also, lorsqu'il a fait imprimer une thèse: De Usu musices morali; Also, 1765, in-4\*.

MECHI (JEAN-BAPTINE), organiste à l'église Saint-Pétrone, de Bologne, au commencement du dix-hutième siécle, a publié de sa compositium: Motetti a 5, 6, 7 e 8 voei; Venise, 1611, in-4°.

MECR (Joseph), violoniste de la chapelle de l'archevique de Mayence, vers 1750, a fait imprimer : XIII Concerti per il violino a 5 c 6 atromente; Amsterdam, Roger. Il a laisse aussi en manuscrit quelques concertos et des sonates de violon.

MECKENHEUSER (Jacques-Georges),

organiste de la cour et de l'église de Saint-Wipert, à Ouedlinbourg, né à Gostar, vers 1660, étail, en 1688, organiste au couvent de Hammersleben, où il s'appliqua à l'étude des mathématiques, particulièrement au calcul des proportions des intervalles el du lempérament. Longtemps après, il a publié sur cet ohiet un livre intitulé : Die Sogenannte allerneucste musikalische Temperatur, oder die von den Herrn Kapellmeistern Bümlern und Mattheson communicirte 12 rational alciche Toni minores oder scmitonia (le Tempérament musical le plus nouveau, etc.), (sans nom de tieu), 1727, in-4° de huit feuilles. Cet écrit renferme une critique sévère des principes de Mattheson concernant les proportions des douze demi-tons de l'échelle chromatique.

MEDA (Blaxent), religieuse du couvent le San-Martino del Lenno, à Parme, rela fin du dis-septième siècle, s'est fait connaître par la composition d'un œuvre de motets, intuité: Mortett a una due, tre e quattre voci, con violini e senza; Bologna, J. Monti, 1091, in-4°.

MEDARD (Nicotas), tuthier torrain, véent à Nancy dans les deroiters années du disseptième siècle. Contemporain des Amati fils, il prit leurs instruments pour modéles. Ses violons, comme ceux des Amati, sond 'dun petit patron, et n'ont qu'un son peu intense; mais ils sont moelleux et argentins. On les souvent confondus avec eenx des Amatil. Medred se fixa à Paris, en 1701. J'ai vu à Lon-

ders nn violon fait par lui, et qui portait la

date : Parisiis, 1709.

MEDECK (Madame), née dans la Lithuanic, en 1791, fut condulte fort jeune à Paris, on elle fit ses études musicales an Conservatoire, Élère de Louis Adam, elle acquit par ses leçons un talent distingué pour le piano, et commença à se faire connaître vers 1814. Beux ans après, elle épousa Medeck, violoncelliste allemand, et voyagea avec son mari dans le midi de la France et en Espagne. Aprés avoir vécu queique temps à Valence, elle s'est fixée à Madrid, où son mari était engagé pour la chapelle du roi. A la suite des événements de 1825, la chapelle ayant été supprimée, Medeck et sa femme ont continuè de résider dans la capitale de l'Espagne où le talent de celle-ci, et son mérite comme professeur, l'ont mise en vogue. Sa maison est le rendez-vous de tous les amateurs de cette ville. et l'on y entend chaque semaine de honne musique. Madame Medeek a écrit quelques mor- 1

ceaux pour le piano, qui sont restés en ma-

MEDERRA (ÉOGUARD), savant Portugals, a fait imprimer un recueil de discretations sous le illre: Noræ philosophiæ et medecinæ; Lisbonne, 1630, in-8v. On y trouve deux morecaux dont l'un a pour titre: Inaudita philosophia de Piribus musicx, et l'autre: De Tarrentula.

MEDER (IX-VALENTS), maltre de Especial Datalel, aquid dan la Francoise, en 1600, Jusqu'à Dale Francoise, en 1600, Jusqu'à Dige de quarante aus, it fut altaché as service de blusieurs princes d'Allemagne, en qualité de muticlen. En 1788, il excludi à Datacit, et y fut embyée énome maltre de chapelle; douze ans aprec, il se centid à Datacit, et y fut embyée énome pours, Quoqu'il est beaucoup perfit, on a 3 parties de la company de la

MEDER (Ira-Cassarz), his d'un issiliure du duchée de dobts, yeut dans la sconde moilté du dis-buitteme siècle, et parell avoir voige en Bolisade. Il a publici : 1º Six ymphonies à bant parties, op. 1. 2º Deux tôrm, 100 de 7 rois ymphonies à dours parties, op. 5. Berlin, 1732. 4º Symphonies à dours parties, op. 5. Berlin, 1732. 4º Symphonies à grant parties, op. 5. Berlin, 1732. 4º Symphonies à grant parties, op. 5. Berlin, 1732. 4º Symphonies à grant parties, op. 5. Berlin, 1732. 4º Symphonies à grant parties, op. 5. Berlin, 1732. 4º Symphonies à grant parties, op. 5. Berlin, 1732. 4º Symphonies à grant parties, op. 5. Berlin, 1732. 4º Symphonies à grant parties, op. 5. Berlin, 1732. 4º Symphonies à grant parties, op. 5. Berlin, 1732. 4º Symphonies à grant parties, p

opéra sérieux. MEDERITSCH ou MEDRITSCH (JEAN), surnommé GALLUS, mais dout le véritable nom bohémien est MEGDRZICKY, qui signific Coq, était 61s d'un hon organiste, et nagnit à Nimbourg, sur l'Elbe, vers 1765. Après avoir commencé ses éludes musicales à Prague, il alla les terminer à Vienne. Pianiste hahile et compositeur élégani, il 'eut des succès vers la fin du dix-liuitième siècle et dans les premières années du siècle sujvant, En 1794, il fut appelé à Ofen, en llongrie, pour y remplir les fonctions de directeur de musique; mais il ne garda pas longtemps cet emploi. De retour à Vienne, en 1796, il s'y élahlit, et composa pour l'église et pour le théâtre. On connaît de lui les petits ouvrages suivants, qui ont été représentés à Vienne avec succès : 1º Le Marin. 2º Les Recrues, en 1794, 3º La

Dernière Debauche de l'icrogne, 4º Les Buines de Babulone, Mederitsch a composé seulement le premier acte de cet ouvrage ; le second a été écrit par Winter. La partition, réduite pour le piano, a été gravée à Vienne, à Offenhach, à Leipsiek et à Brunswick. Cette pièce a été représentée pour la première fois, au théâtre de Schikaueder, le 23 octobre 1797. 5º Musique pour la tragédie de Mnebeth. 6º Des ouvertures et des chœurs pour quelques drames. On a publié de la composition de cet artiste : 1º Deux sonates pour le piano, nºº 1 et 2; Vienne, 1791. 2º Deux quatuors pour piano, violon, allo et basse; ibid., et Offenbach, André. 3º Vingt-quatre variations pour piano; Vienne, 1792. 4º Trois sonates pour piano et violon; Vienne, Artaria, 1797. 5-Six variations pour piano; ibid. 6" Six ideni sur un thème des Ruines de Babylone, ibid. 7º Neuf variations sur un autre thème du mémeopéra, ibid. 8º Trois sonates dialoguées pour piano et violon; ibid. On trouve aussi en manuscrit dans le catalogue de Traeg (Vienne, 1799) ; 9º Six concertos pour le piano avec orchestre. 10° Six sonates faciles pour clavecin. 11° Trois trios pour deux violons et violoncelle, op. 12, 12º Trois caprices faciles pour le piano, 13º Stabat Mater à quatre voix et orchestre. 14º Messe solennelle (en re) à quatre voix et orchestre, 15° Autre idem (cn ut), 16° Chaur de Bandits, à quatre voix 17° Chaur de Chevaliers du Temple, à quatre voix, deux flutes, deux clarinettes, deux hassons, deux trombones et orgue. L'époque de la mort de Mederitsch n'est pas connue; il vivait a Lemberg, en 1850, et était àgé de soixante-six

MEDICIS (Latavvi), petre et noble de crimene, vicul dans la première partie du dis-septième siècle. Il à certi plusueurs awarete mosque d'estile, avice (L'remon litterate, i. Ill, Appradé) au cet que cetui que primote, qu. Il. Apprendén no un parte organi. Sub signo Gardoni, Fractie, 1919. Gerte 2 confonte e gette ave Eunem de Medicis, du le Magnifique, qui asquite le 1º Janieri 1418, e qui succède, que 1609, à son pèter Pierre, dans le gouvernement de la gradifique del Puerce. Lu méprire ceis un peu

MEERTS (LANSERY-JOSEPH), professeur de violon au Conservatoire royal de musique de Bruxelles, est né dans cette ville en 1802. Destucelle commerce, il n'étudia d'abord la musique que comme art d'acrément: mais plus

tard, des revers de fortune obligérent ses parents à lui faire chercher des ressources dans son lalent précoce. A l'àge de quatorze aus, il étail répétiteur des rôles et premier violon au théàire d'Anvers. Vers cette époque, il devint élève de Fridzerl, qui lui fit faire des progrès par l'étude des sonates et des concertos des auciens maltres italiens. Plus tard, M. Meerts fit à diverses reprises des séjours plus on moins prolongés à Paris et y recut des lecuns de Lafont, d'Habeneck et des conseils de Baillot. De retour à Bruxelles, il s'y est livré à l'enseignement. Entré à l'orchestre de cette ville, en 1828, il y a été nommé premier violon solo en 1852, et s'est fait entendre avec succès pendant quatre ans dans cette position. La composition occupant ses loisirs, et sans autre guide que son Instinct, aidé seulement de quelques notions élémentaires d'harmonie, il écrivait des concertos, des fantaisies et des airs variés qui obtenaient du succès dans les concerts de cette époque.

Au mois d'avril 1855, je vins prendre la direction du Conservatoire de Bruxelles; l'un de mes premiers soins fut d'y créer un enseignement fondamental et rationnel de l'harmonie et du contrepoint, seules bases de l'art d'éerire en musique, par lequel se sont formés les plus illustres compositeurs. Rien de semblable n'était connu en Belgique avant que j'y revinsse. M. Meerts, avant entendu parler par mes élèves des progrés que leur faisait faire cel enseignement, si nouveau pour eux, vint me vuir et me prier de lui donner des lecons de composition par ma méthode, ce que je lui accordai sans peine. Il fit avec moi un cours complet de la science; mais il tira de mes lecons un fruit auquel je n'avais pas songé. En me voyant commencer son instruction par les simples relations de deux voix qui chantent à notes égales de simples consonnances, lui expliquant la raison de chaque règle, et le conduisant ainsi pas à pas du connu à l'inconnu, et de conséquence en conséquence, jusqu'aux combinaisons les plus ardues d'un grand nombre de parties, il s'était dit que tout art, exigeant chez celui qui le cultive un mécanisme complet d'exécution et de rendu de la penséc, ce mécanisme, quel qu'il fût, ne pouvait être bien enseigné qu'en le décomposant jusqu'à ses éléments les plus simples, et allant, comme dans le contrepoint, jusqu'à la réunion d'un tout complet et parfait. Donc, se disail-il, il doit en être ainsi de l'art de jouer du violon, et les véritables bases de l'enseignement de cet art sout cucore à poser. Des ce moment, MEERTS

il s'opéra dans M. Meerts une complète trausformation d'idées et de vues.

Je lui avais fait remarquer qu'il y a dans la composition deux ehoses également nécessaires pour la production de beaux ouvrages, à savoir, la faculté de création qui réside dans l'organisation de l'artiste à des degrés divers, et l'acquit dans l'art de réaliser la pensée par le mécanisme de ce même art. J'enseigne, lui dis-ie, les éléments de l'art d'écrire : quant à la production des Idées, quant à l'originalité de formes sous lesquelles elles se manifestent. c'est à la nature qu'il appartient de faire son œuvre. M. Meerts avait parfaitement saisi cette distinction et en avait conclu qu'il y a quelque chose de vicieux dans l'enseignement des Instruments, particulièrement du violon. lorsqu'il se fait par la transmission pure et simple de l'exemple, en supposant même nue cette transmission soit faite par les plus grands artistes : car ce que le maltre veut faire passer alors dans le jeu de son éléve, c'est sa propre nature ; au lieu d'un lalent original, il ne peut faire qu'un copiste. Ce qui fait le grand artiste ne se peut enseigner; mais celui que la nature a doté des facultés les plus henreuses n'en tirera pas tous les avantages dont elles sont suscentibles, si l'étude régulière et persévérante de toutes les difficultés de mécanisme ue lui a fourni le moven de rendre toujours avec perfection ce que iui dictent ses inspirations. Mais quels sont les éléments du mécanisme du violon? Comment neut-on les classer d'une manière méthodique, ainsl qu'on l'a fait pour ceux du contrepoint? Enfin, comment peut-on formuler un système d'étude régulière de ces éléments? Tels furent, depuis 1855, les sujets des méditations de M. Meerts et des ouvrages remarquables qu'il a publiés depuis

Divisant d'abord l'art de Jouer du violon en set deux parties principales qui sons : 1º la main de l'archet; 2º la main du manche de l'instrument, d'est-d-dre la main gauche, il s'occupa en premier lieu de l'archet, priscipe di nois, del l'accest, de la nuance et du main gauche, de laquelle dépendent la justies dei rinosaions, indivision des positions, le doiglé, la sâreté dans l'exécution des traits et les combinaions de doibnée corde.

L'archet, comme producteur du son, est indépendant des doigts; le premier élément de l'art de jouer du violou consiste done à faire mouvoir l'archet sur les cordes à vide. N'ayant pas à s'octuper de justesse d'intonations, et n'ayant pas à faire fonctionner les doigts de la main gauche, l'élève porte toute son attention sur la tenue de l'instrument ainsi que sur la direction de son hras droit, en tirant et poussant l'archet. L'action de tirer et de pousser l'archet sur les cordes, dans la musique, répond à l'un de ces deux sentiments, le vif ou le lent. Décomposant tous les traits qui peuvent correspondre à l'un ou à l'autre de ces deux sentiments, M. Meerts trouva que tous out pour principes six coups d'archet fondamentaux qui constituent tout l'art de l'archet, et son premier ouvrage, intitulé : Etudes pour violon avec accompagnement d'un second réolon, divisées en deux suites (Mayence et Bruxelles, Schott), eut pour objet de montrer l'application de ces six coups d'archet dans tous les genres de difficultés, en mettant sous les veux, par un dessin figuré de l'archet, le point d'atlaque dans chacun des six coups fondamentaux, Pour se livrer au grand travail d'analyse exposé dans cet ouvrage, M. Meerts, ayant été nommé professeur au Conservatoire de Bruxelles, en 1855, donna sa démission de la place de violon solo du Ihéâtre. Il fallut quelque temps pour que la valeur considérable du nouveau système d'enseignement qu'il venait de produire fût comprise et appréciée à sa juste valeur; mais les résultats évidents que le maître obtint dans son cours au Conservatoire, et l'opinion de quelques artistes étrangers avant fait connaître l'excellence de cetle méthode, plusieurs éditions de l'ouvrage de M. Meerts furent épnisées en quelques années. Sons le titre de Mécanisme du violon, ce maltre donna, en denz sultes d'études, les développements transcendants de sa méthode analytique et progressive. Aprés avoir épuisé les applications des six

coups d'archet fondamentaux, M. Meerts porta son attention sur le mécanisme de la main gauche et publia sur ce sujet important deux ouvrages remplis de vues neuves concernant les difficultés des changements de position, particulièrement en descendant, et sur la double corde; ces ouvrages ont pour titres : 1º Douze études considérées comme introduction à la seconde parlie du mécanisme du violon en ce qui regarde la double corde. 2º Troislivraisons sur l'étude de la deuxième. de la quatrième et de la sixième position, Les avantages du mécapisme des six coups d'archet fondamentaux ont ensuite été mis en évidence par M. Meerts dans ses sultes d'étndes sur les difficultés des divers genres de rhythmes, particulièrement dans ses Douze litrations d'études de rhythmes sur des motifis de Betheorn; car à chaque rhythme enrespond une articulation partieulière de l'arelect qui lui donne son caractère spécial. Il vient de complèter cette partie de son œuvre par des études de rhythme sur les motifs de Mendelssohn.

Enfin, un des objets les plus importants de la musique moderne, l'art de rendre toutes les unances de piano, de forte, de ereseendo. de dintinuendo, sans faire intervenir l'action du bras sur l'archet, cet art si riche d'accentuation est devenu facile par une découverte de M. Meeris, aul complète tout ce qui concerne le mécanisme du violon. Les violonistes savent que rien n'est plus difficile que de soutenir un son fortissimo, soit en tirant, soit en poussant l'archet, parce que l'éloignement plus ou moins grand où se trouve le poignet de la corde qui résonne diminue progressivement la puissance sonore, laquelle devient presque nulle près de la pointe de l'archet, tandis qu'elle est très-intense près du talon. M. Meerts a démontré que l'équilibre de la force ne peut s'établir sur tous les points de la longueur de l'archet qu'en augmentant progressivement la pression des doigts sur la haquette de l'archet en raison de la diminution de la force musenlaire au fur et à mesure que le poignet s'éloigne de la corde ; en sorte que cette pression, presque nulle près du talon de l'arehet, est considérable vers la pointe. Cette loi de la pression balancée fournit les moyens d'exéeution des nuances les plus délieutes et les plus accentuées. M. Meerts, après avoir expliqué les règles de l'art de nuancer par ce prorédé, a publié trois études spéciales sur eet objet.

C'est ainsi qu'a été accomplie la mission que s'est doppée dans son enseignement ec professeur digne de la plus haute estime, Ne voulant rien laisser dans le doute nour les applications de son système de mécanisme de l'instrument, à quelque point de vue que ce soit, il a fait lui-même ces applications dans quelques ouvrages supplémentaires, parmi lesquels on remarque: Trois études pour le style fugué et le stacento; le Mecanisme de l'archel en douze ctudes pour violon seul; le Travail journalier des jeunes solistes; Six fugues à deux parties pour violon seul; Trois études brillantes, etc. Tous ces ouvrages ont été publiés par les maisons Sebott, de Mayence et de Bruxelles.

L'enseignement de M. Meerts au Conservatoire de Bruxelles a porté ses fruits en donnant aux jeunes violonistes de cette école une sû-

reté de mécanisme qui s'applique à tous les effets de l'instrument, et l'unité d'archet qu'on admire dans l'orchestre de ses concerts. Ce sont ces mémes qualités des Instruments à cordes, qui, réunies à l'excellence des instruments à vent, ont placé eet orchestre au rang des deux ou trois plus célèbres de l'Eurone. C'est là surtout que se fait sentir le mérite de l'enseignement analytique eréé par le digne professeur. Les solistes, dominés par leurs facultés personnelles, ne se soumettent nas aux conditions d'un mécanisme raisonné : ils s'attachent aux choses dans Jesquelles ils réussissent, en font le caractère individuel de leur talent, et s'abstiennent de celles où ils sentent qu'ils seraient faibles. Ce sont des artistes d'exception, à moins qu'ils ne soient complets, ee qui est une exception beancoup plus rare.

Parmi les virtuoses violonistes qui ont ponr les travaux de M. Meerts la plus haute estime, on peut citer les noms de Vieuxtemps, Joachim, Léonard, Sivori, Lauh et heaucoup d'autres. Le violoucelliste Bockmuhl, de Francfort, a fait une application de ses principes dans ses Études pour le développement du meennisme du violoneelle (Offenbach, André); Servais a transcrit pour le même instrument buit de ses études de rhythme, et MM. Warot, professeur de violoncelle du Conservatoire de Bruxelles, et Bernier, professeur de contrebasse à la même institution, ont appliqué d'une manière très-heureuse les mêmes prineipes dans leurs méthodes de violoncelle et de contrebasse. M. Meerts est ebevalier de l'Ordre royal de Léonold.

MEES (HENRI), né à Bruxelles, en 1757, fut attaché au théâtre de cette ville, en qualité de première hasse-taille. Un extérieur agréable, une belle voix, la connaissance de la musique et de l'art du chant, lui firent obtenir de brillants succés à la scène. En 1796, il étahlit un opéra français à Hambourg; mais son entreprise ne réussit pas, et il fut obligé de s'éloigner de eette ville pour se rendre à Pétershourg, où il fut employé an théâtre de la cour. En 1810, il se retira à Varsovie, avce une pension de l'empereur de Russie. Il est mort dans cette ville, le 31 janvier 1820. L'estime dont il jouissait fit assisterà ses obséques tout ee qu'il y avait de plus distingué parmi les habitants de Varsovie.

MELS (Joseph-Hann), fils du précédent et petit-fils de Witzthamb (royez ec nom), est né à Bruxelles, en 1779. Ses études musicales furent dirigées par son aieul. En 1796, il survit son père à Hambourg ; quoiqu'il ne fût âgé que de dix-sept ans, il dirigeait déjà l'orchestre avee la partition. Deux ans après, il fut engagé au service du duc de Brunswick pour remplir les mêmes fonctions. Depuis lors, il a visité l'Allemagne, la Suède, la France et l'Angleterre. De retour à Bruxelles, en 1816, il y a établi une école de musique d'après la méthode du Métoplaste, sous le titre d'Académie, et l'a dirigée ronjointement avec Suel (voyez cc nom) jusqu'en 1850; mais les événements de la révolution ayant porté alors atteinte à l'existence de cet établissement. Mees s'est mis de nouveau à voyager, a visité Paris, l'Italie, l'Angleterre et en dernier lien la Russie. Il avait établi d'abord une école de musique à Varsovie; mais la guerre et les événements de 1851 l'obligèrent à s'éloigner précipitamment de cette ville et à se réfugier à Kiew. Il y ouvrit une école, dans laquelle il enseignait la musique par la méthode du Méloplaste, Après avoir passé plusieurs années dans cette situation peu satisfaisante, il se rendit à Pétersbourg, où il remplissait encore les fonctions de chef d'orchestre de l'Opéra, en 1858 (voyez la Gazette générale de musique de Leipzick, 40m année, p. 485). Il est mort dans cette ville, peu de temps après cette époque. Comme compositeur, Mees a donné au théâtre du Parc, à Bruxelles, le Fermier belge, opéra-comique en un acte, paroles de Lesbroussart, en 1816, et a fait exécuter à Aix-la-Chapelle une grande cantate pendant le congrès de 1818. On connaît aussi de lui l'Oratorio Esther, dont des fragments ont été exécutés à Bruxelles en 1825, un trio comique intitule Les Mirlitons, qui fut chanté en Italie par madame Mahhran, le tenor Masi et Lablache. Enfin, il a écrit plusieurs compositions pour alto principal. On a de cet artiste : 1º Methode raisonnée pour exercer la voix et in preparer aux plus grandes difficultés : Bruxelles, 1828, in-4º de quarante et une pages. 2º Tableaux synoptiques du Méloplaste; ihid., 1827, In-4°. 3º Explication de la basse chiffrée; Ibid., 1827, In-4º. 4º Théorie de la musique mise en canons, à l'usage des ecoles de musique, et disposée pour les classes; ibid., 1828, quatre parties in-4°, Meca a publié une nouvelle édition du Dirtionnnire de musique moderne, par Castil-Blaze (Bruxelles, 1828, un volume in-8"), et y a ajouté une préface, un ahrégé historique de la musique moderne, et une Biographie des theoriciens, compositeurs, chanteurs et nusiciens célèbres qui ont illustré l'école flumande, et qui sont nes dans les Pays-Bas. Ces additions sont de peu de valeur. Enfin, on doit à Necs une nouvelle évilition des Mémolres ou Essais sur la musique, par Grétry, avec des notes; Bruxelles, 1829, trois volumes in-18.

MEGELIN (IRANI), violoncelliste à la chapelle de l'Velecteur de Sarce, vivait à Dreade postéricurement à 1774. Il était alors considéré en Altemagne comme un des artistes les plus babiles sur son instrument. Il a laissé en manuscrit plusieurs concertos et d'autres morceaux pour le violoncelle.

MEGERLE (ABRANAN), chanoine de Saint-Marce da nieze et maltre de chapile de l'église cathétrale de Salzbourg, vivait tans cette ville vers le milieu du dix-huitième siècle. Il a publié de sa composition un recueil d'offertoires, sous ce titre: Ara musica, seu offertoria 1-10 voc., tom. I, II, III, cum instrumentie; Salzbourg, 1740.

MEGUIN (n. N.), régleur de papier et typographe à Paris, est autur d'un livre qui a pour titre : l'Art de la réglure des régistres et des papiers de musiquer, méthods simple et facile pour apprendre à régler, contenant la fabrication et le montage des outlis fazes et mobiles, la préparation des coress, et différents modèles de réglure; Paris, Audoi, 1828, un volume in-18, avec une planche et des modèles.

MEHRSCHEIDT(...); on a soute comp, under probablement celul virus musicien allemand, un ouvrage intitude: Table raisonate des principes de musique et «Table raisonate des principes de musique et «Tabramonte, contranat ce qui est le plus essentiel a doserved dans la musique pour cuesqui veulent tracculter à la composition, arrangée d'une musicien aixés pour que choque musicien musicien aixés pour que choque musicien part et deit faire concernant l'harmonie; paris, 1780.

MEMILL (Ériersve-lexan), l'un des plus grands musiciens qu'alt produits la France, naquit à Givet, petite ville du département des Artiennes, le 24 juin 1763. Jamais circonstances ne parurent moins proptes à déveloper en talent naturel que celles qui accompagarieral la nalissance et les premières annes de la vie de cet artiste célèbre. Fils d'un cuisiaire (1) qui ne put fournir qu'aver peine à

(1) M. Quatremére de Qainey, dons une Nolice historique sur la nie et les nursque de Ménd, a écrit que les pere de ce grand musicien evait servi dans le genie et avait et inspecteur des fortifications de Charlemont. Le fait est increat. Le père de Ménd a musi a neuen instruction ; il ne du la place subalterne dont il angit qu'à l'influence de son fils.

son entretien et aux frais de son éducation; n'ayant pour s'instruire dans la musique d'antre ressource que les leçons d'un organiste pauvre et avengle; habitant un pays où l'on n'entendait jamais d'autres sons que ceux de plain-chant de l'église ou du violon des ménétriers; tout semblait se réunir pour étouffer dès sa naissance le germe d'un grand talent, et nour faire un marmiton de celui que la nature destinait à devenir le chef de l'école française. Mais quels obstacles neuvent arrêter l'homme supérieur dans sa carrière? A défaut de maîtres. Méhul avait son instinct, qui le guidait à son insu. Sans être un artiste fort habile, l'organiste de Givet cut du moins le talent de deviner le génie de son élève, de lui faire pressentir sa destinée, et de le préparer à de meilleures leçons que celles qu'il pouvait lui donner.

Mébul avait à peine alteint sa dixième année quand on lui confia l'orgue de l'église des Récollets à Givet. Bientôt le talent du petit organiste fut assez remarquable pour attirer la foule au eouvent de ces passvres moines, et faire déserter l'église principale. Cependant, il était difficile de prévoir comment il s'élèverait au-dessus du point où 11 était arrivé. Inrequ'une de ces circonstances qui ne manquent guère à ceux que la nalure a marqués du sceau d'une vocation particulière, se présenta, et vint fournir au jeune musicien l'oecasion d'aequérir une éducation musicale plus profitable que celle qu'il avait recue jusqu'alors. Le fait mérite d'étre rapporté avec quelque détail.

Non loin de Givet, dans les montagnes des Ardennes, se trouvait, avant la révolution de 1789, une communauté des Prémontrés qu'on appelait l'abbave de Lavaldieu. En 1774, l'abbé de ce monastère, M. Lissoir (qui fut depuis lors aumônier des Invalides et qui mourut en 1808), reçut de général des Prémontrés la commission de visiter plusieurs maisons de cet ordre. Arrivé au couvent de Schussenried, en Souabe, il y trouva Guitlaume Banser (vouez ce nom), inspecteur du chœur de cette abhaye et musicien distingué, surtout pour le style de la musique sacrée et celui de l'orgue. Charmé de ses talents, M. Lissoir l'invita à sa rendre à Lavaldieu, pour y passer plusieurs années, ce qui fut accepté. Hanser y arriva en 1775. A peine se fut-il fait entendre sur l'orgue de l'abbaye, que sa réputation s'étendit dans tout le pays. Méhul, alors âgé de douze ans, pressentit toute l'importance du séjour de Hanser à Lavaldieu pour ses études; il n'eut point de repos qu'il ne lui cût été présenté, et que le bon Allemand ne l'eût adopté comme son élève.

La musique est un art difficile, singmer, unique en ee qu'il est à la fois un art et une science. Comme art, la musique est plus que la peinture daus le domaine de l'imagination ; sa fantalsie est moins limitée, son allure est plus libre, et les émotions qu'elle éveille sont d'autant plus vives, que ses accents sont plus vagues et rappellent moins de formes conventionnelles. Comme science, elle est aussi d'une nature particulière. Plus morale, plus métaphysique que mathématique, elle appelle à son secours le raisonnement plutôt que le ealeul, et repose bien plus sur des inductions que sur des formules rigoureuses. Be là, la ténutté des liens qui, dans cette science, rattachent les faits entre eux; de là, les imperfections de sa théorie, l'obscurité de son langage et la lenteur de ses progrès; de là, enfin, la difficulté qu'on éprouve à l'enseigner et à l'apprendre. Outre le talent naturel qui, pour la pratique des arts, est une condition indispensable, il faut, pour apprendre la musique, un professeur babile, de la patience et de longues études. Il ne suffisait done pas que Méhul eut trouvé un guide, il fallait qu'il put profiter à chaque Instant de ses conseils, et qu'it passat sa jeunesse sons ses yeux. Mais l'éloignement où l'abbave de Lavaldieu était de Givet ne permettait point à l'élève de faire tous les jours un double voyage de plusieurs lieues pour recevoir les leçons du maltre. D'un autre côlé, les ressources bornées du nère de Mébul s'onposaient à ce qu'il pavât une pension pour son fils. Le digne abbé dont il a été parlé leva toutes ces difficultés, en admettant le jeune artiste au nombre des commençaux de la maison. Plus tard, Méhul, devenu habile, s'acquitta envers l'abbaye, en remplissant pendant.

dens an ice fonctions d'organiste adjoint. Kien ne pomait d'et plus favorable aux ciusles du journe musicien que is solitoire du il l'Especte le plus pitureeque, éclogific des grandes routes et privice des communications avec le monte, l'abbaye de L'avaldeur de à sei subtinuis l'arile te plus sele contre d'inta sei subtinuis l'arile te plus sele contre d'inpençal au vez ergonait, y d'exil l'iren et la disposit au recuellement. Mesta, qui ca cui ture des fleues, y remarat un delassement de die my l'ava avai adament d'accomment de de monte de l'avalence de sei non d'ava avai adament de de monte de l'avalence de sei non l'avalence de de l'avalence lears, il nº/ éprouvait pas la privation de toute société conremble à ona des. Hanser, qui aimait à parler de l'art qu'il cultivait et enségoait avec aucés, avait rassemble prés de lui plusieurs enfants antquels: il donnait des leçons d'organe et de composition (i), circonstance qui accélérait les progrès du Jenne Achti par l'amaition, et qui hi noverait un constance participation de la contrata proportion de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de activité participation de la contrata del la contrata de la contrata de

Tout semblait devoir l'y fixer ; l'amitié des religieux. l'attachement qu'il conserva toujours pour son maltre, la reconnaissance, une perspective assurée dans la place d'organiste de la maison, et, de plus, le désir de ses parents, qui bornaient leur ambition à faire de lui un moine de l'abhaye la plus célèbre du pays, telles élaient les circonstances qui se réunissaient pour renfermer dans un clollre l'exercice de ses talents. Il n'en fut heureusement pas ainsi. Le colonel d'un régiment, qui était en garnison à Charlemont, humme de goût et hon musicien, ayant eu occasion d'entendre Mébul, pressentit ce qu'il devait être un jour, et se chargea de le conduire à Paris, séjour nécessaire à qui veut parcourir en France une brillante carrière. Ce fut en 1778 que Méhul quitta sa paisible retraite pour entrer dans l'existence agitée de l'artiste qui sent le besoin de produire et d'acquérir de la réputation. Il était alors dans sa seiziéme année. Un an après il assistait à la premiére représentation de l'Inhigénie en Tauride de Gluck, et s'enivrait du plaisir d'entendre ce chef-il'univre ainsi que de l'éclat du succés.

A poine arrivé dans cette grapée ville, il vécepud ne hois d'un maître qui pit perfecvécepud ne hois d'un maître qui pit perfectionner à la fois son talent sur le piano et ses connaissances dans l'est d'écrire la musique. Edelmann, claveciniste habile et compositeur intartul, fut cettu qu'il choisti. Les pleons qu'il donnait lui-méme fournissient à son entretien et lui-procratient les moyens de se produire dans le moude. Il avail de l'espeti, nétait pas téranger à la litérature, et savair mettre à téranger d'a la litérature, et savair mettre à profit ses relations avec les hommes distingués qu'on appetit alors les philosophes.

Ses premiers essais, qui avaient eu pour objet la musique instrumentale, donnérent naissance à des sonates de piano, dont ll publia deux œuvres chez La Chevardière, en

(1) Apréa Méhul, ceux qui se sona distingués sont Frerard, de Bouallon, qui, plus tard, fut organiste à Calais, et Georges Scheyermann, de Montkerme, habide clareciniste, qui est murt à Nontes, au mois de juio 1827. 1781. Ces productions étaient faibles et n'indiquaient pas que le génie de leur auteur fot dans la ronte qu'il devait parcourir avec gloire. Mebul paralt l'avoir senti, car il renonca hientôt à ce genre de composition. La musique vocale, et surtout le style dramatique lui convenalent mieux; aussi s'en occupa-t-il avec ardeur. Le honbeur qu'il eut d'être présenté à Gluck et de recevoir ses conseils fut, sans doute, l'événement qui influa le plus sur la direction qu'il donna dés lors à son talent. La régénération, encore récente, de l'opéra français par Gluck; les vives discussions qui agitaient toule la nation à ce sujel, et qui la partageaient en deux partis ennemis (les piccinnistes et les gluckistes); l'importance que chacun attachait au triomphe de ses opinions : les épigrammes, les bonnes ou mauvaises plaisanteries (2), tout prouvait que la véritable route de la renommée était le théâtre. La conviction de cette vérité fortifia Mébul dans ses résolutions. Il préluda à ses succès par une ode sacrée de J.-B. Rousseau qu'il mit en musigne, et qu'il fit exécuter au Concert spirituel. en 1782. L'entreprise élait périlleuse; car s'il est utile à la musique que la poésie soit rhythmée, il est désavantageux qu'elle soit trop harmonieuse et trop chargée d'Images. En pareil cas, le musicien, pour avoir trop à faire, reste presque toujours au-dessous de son suiet. Loin de tirer du secours des paroles, il est ohligé de lutter avec elles. It parail cependant que Méhul fut pius heureux ou mieux inspiré que tous ceux qui, depuis, ont essavé leurs forces sur les odes de Ronsseau; car les journaux de ce temps donnérent des éloges à son ouvrage.

ouvrage.

Sous la direction du grand arisise qui l'avait acceptili avec hiemerillance, il écrivitre operate, ana sour but que devenue present a l'acceptili avec persona avait le but que d'acceptilité par le la compartie de la compartie de

Irrité de ce qu'il considérait comme une

(2) On sait que les détrocteurs de Glock indiquaient son adresse rue du Grand-Harfeur, et que ceux de Piesinns le logeaient dans la rue des Petets-Chante. injustice, mais non découragé, Méhul congea | quable par sa physionomie originale; c'est à se frayer une route sur un autre theatre. L'Opéra-Comique lui offrait l'espoir d'une mise en scène plus prompte ; cette considération le décida, et le drame d'Euphrosine et Corradin vit le jour. C'était en 1790 : ainsi. telles sont les conditions désavantageuses de la carrière du musicien en France, qu'un homme né pour opérer une révolution dans la musique dramatique, ne put se produire en public qu'à l'âge de vingt-sept ans, et après nenf ans d'efforts pour arriver à la scène. S'il ful né en Italie, vingt théâtres lul eussent ouvert leurs portes, et vingt ouvrages auraient signale son génie avant qu'il eut atteint l'age où il put débuter dans sa patrie.

Quoi qu'il en soit, on peut affirmer que la mission de Méhul se trouva accomplie tout d'un coup par sa partition d'Euphrosine. C'était le produit de longues études et de méditations profundes; aussi, y trouve-t-on toute la matorité du talent. Les qualités de son génie et quelques-uns de ses défauts se montrent dans cet ouvrage, tels qu'il les a produits depuis lors dans heaucoup d'autres. Un chaut noble, mais on l'on désire quelquefois un peu plus d'élégance; une instrumentation beaucoup plus brillante et plus forlement conçue que tout ce qu'on avait entendu en France jusque-là, mais trop d'attachement à de certaines formes d'accompagnement qui se reproduisent sans cesse; un sentiment juste des convenances dramatiques; mais surtout une grande énergie dans la peinture des situations fortes : voilà ce que Méhul fit voir dans son premier opéra. Tout le monde connaît le beau duo: Gardez-vous de la jalousie; il n'y avait nas de modèle pour un semblable morceau; c'était une création; et quoiqu'en pût désirer d'y trouver plus de mélodie, les connaisseurs avouèrent que jamais la vigueur d'expression n'avait été poussée si loin.

On se doute bien que le succès ayant couroppé le début de Méhul, la représentation de Cora ne se fit pas atlendre ; ear s'il est des dégouts pour l'artiste inconnu, tout sourit à celul dont les premiers pas ont été heureux. Néanmoins, cet opéra réussit peu et ne prit point place au répertoire de l'Académie royale de musique. A Cora succèda (en 1792) Stratonice, l'une des productions de Méhul qui ont le plus contribué à sa brillante réputation. Un air admirable (Ferses tous cos chagrins), et un qualuor, ont surtout rendu céléhre cet opéra. Ce quatnor, objet de l'admiration de beaucoup d'artistes et d'amateurs, est, en effet, remarune empreinte du talent de son auteur avec tous les développements qu'elle comporte, On y trouve one manière large, une noblesse, une entente des effets d'harmonie, dignes des plus grands éloges. En revanehe, les défauts de Méhul s'y font aussi remarquer. Rien de plus lourd, de plus monotone que cette gamme de hasse accompagnée d'une espèce de contrepoint fleuri qui se reproduit saus cesse; rien de plus scolastique que ces accompagnements d'un seul motif (d'un sol passo) qui poursuivent l'auditeur avec obstination. L'ensemble du morecau offre le résultat d'un travail fort heau, fort estimable sous plusieurs rapports, mais ce travail se fait trop remarquer et nuit à l'inspiration spontanée, Toutefois, le quatuor de Stratonice aura longtemps encore le mérite de signaler Méhul comme l'un des plus grands musicieus français, parce que les qualités sont assez grandes pour faire pardonner les imperfections.

Horatius Coelès, le Jeune Sage et le Fieux Fou, Doria, sujets peu favorables à la musique, ou mal disposés, n'inspirèrent point beureusement l'auteur d'Euphrosine; nonsculement, ees pièces ne résssirent pas, mais de toute la musique qu'on y trouvait, rien n'a survéeu, si ce n'est l'onverture d'Horatius, morcean du plus beau caractère, qui depuis lors a servi pour Adrien, autre opéra du même auteur, écrit et reçu avant les autres, mais joué seulement en 1799, par des causes politiques, Phrosine et Melidor aurait du trouver grâce devant le public par le charme de la musique, où règne un beau sentiment, plus d'abandon et d'élégance que Mebul n'en avait mis iusqu'alors dans ses ouvrages; mals un drame froid et triste entraina dans sa chute l'œnyre du musicien. Toutefois, la partition a été publiée, et les musiciens y peuvent trouver un suiet d'étude rempti d'intérét.

La rivalité qui existait alors entre l'ancien Opéra-Comique et le théâtre de la rue Feydeau, rivalité qui fut si favorable à la musique française, donna naissance, eu 1795, à la Caverne, opera de Mehul qu'on voulait opposer à l'ouvrage du même num que Lesneur avait fait représenter au théâtre Feydeau deux ans auparavant. Ce dernier seul est resté : on ne connaît rien aujourd'hui de l'autre partition. Adrien, autre composition du même temps, était digne en tous points du génie de Méhul. On y trouvait une multitude d'effets nouveaux, des chœnrs admirables et un récitatif qui n'était point inférieur à celui de Gluck; mais par une sorte de fatalité, les divers gouvernements qui se succèdérent proscrivirent l'ouvrage à chaque reprise qu'on en fit. En 1797, un événement unique dans les annales du théâtre illustra la carrière du grand artiste. Il s'agit du Jeune Henri . opéra comique dont l'ouverture excita de tels transports d'enthousiasme, qu'on fut obligé de l'exécuter deux fois de suite. Le sujet de l'ouvrage était un épisode de la jeunesse de Benrl IV, roi de France. Ce fut une affaire de partis : les royalistes espéraient un succès, mais les républicains, indignés qu'on osât mettre en scène un prince, un tyran, et de plus un turan qui avait fait le bonheur de la France, sifflérent la pièce dès la première scène, et firent baisser le rideau avant qu'elle fut finie; espendant, voulant donner au compositeur un témoignage de son admiration, le public demanda que l'ouverture fût jouée une troisième fois. L'usage de faire entendre ee beau morceau entre deux pièces s'est conservé longtemos au théâtre de l'Opéra-Comique.

La tragelle de Pimoléon, par Chéoler, lumin à Mélni, vers le même temps, l'occasion d'écrire une autre ouverture et des chours du plus grand effet. Depuis "Esther et les accessés de la tragédie à ceux de la musique, ten accessá de la tragédie à ceux de la musique, les species de la tragédie à ceux de la musique, plus convenable pour cette alliance que celui d'aucun autre. Majer le pen de succès de la pièce de Chéoler, fouverture et les chours not taissé des traces dans la mémoir de a connut taissé des traces dans la mémoir de a con-

Un silence de près de deux ans suivit ces travaux. Les soins qu'entrainait l'organisation du Conservatoire en occupérent tons les moments. Méliul avait été nommé l'un des quatre inspecteurs de cette école; les devoirs de sa place l'obligeaient à surveiller l'admission des élèves, à concourir à la formation des ouvrages élémentaires destinés à l'enseignement; enfin, à prendre une part active à tout ee qui concernait l'administration d'un grand établissement naissant. Il est vraisemblable que ce fut alors que Méhul commenca à s'apereevoir de l'insuffisance de ses premières études. Le compositeur dramatique a plus besoin d'inspirations que de science; mais cetteci est indispensable au professeur. S'il ne la possède pas, il éprouve à chaque instant les embarras d'une positiun fausse. Les discussions les comités, les instructions qu'il faut être toujours prét à donner, les exemples qu'il faut

ceirie à l'appui du précepte, obligent celui-qui cui rectu de ce titre à pu au reindre l'examen de sa capacite; or, Mébul ent plus d'une fois occasion de remarquer l'avantage qu'avaient sur lui, dans le Comervatoire, des hommes qui citaient loin de le valoir comme compositeurs. Les leçons qu'il a écrite pour le soffige de Comervatoire sont inches pour le soffige de Comervatoire sont inches et Martial, hien que le génie de cena-ci fui inférieur au sice.

Ce fut par Ariodant que Néhul reparut sur la scène, en 1799. Cet onvrage contient des beautés dramatiques; on y trouve un duo ct plusieurs autres morecaux qui sont devenus classiques, et qu'on a chautés longtemps dans les concerts. Toutefois, la similitude du sujet avec celui de Montano et Stéphanie, opéra célèbre de Berton, nuisit au succès de la nouvelle production de Mehul. Sans parter de la . disposition du poeme, qui n'est point benreuse, Ariodant, il faut le dire, ne se fait point remarquer par la fraicheur d'idées, la grâce du chant, ni la variété de couleurs qui hrillent dans Montano, bien que la partition de Mébul fût mieux écrite et plus riche d'instrumentation que l'autre. Cette production était une de celles pour lesquelles Méhul montrait le plus de préditection. A la même énoque où Ariodant fut joué à l'Opéra-Comique, l'administration du Grand-Opéra obtint du directoire l'autorisation de faire enfin représenter Adrien, bette composition d'un style sévère qui obtint un succès d'estime, mais qui, dépourvu de spectacle et de danse, ne put se soutenir à la scène. Bion, opéra comique uni suivit Ariodant, était faible et ne réussit pas parce que la pièce d'Hofman était froide et monotone, Epicure trompa l'attente des artistes et du public, qui espéraient un chef-d'œuvre de l'association de deux maltres tels que Mebul et Cherubint. Un duo déficieux (Ah! mon ami, de notre asile, etc.) fit, du moins, reconnaître l'auteur de Medee et de Ludorsku: mais la muse du chantre d'Euphrosine et d'Adrica le laissa sans inspira-

tion. Nous arrivous à une des époques les plus remarquables de la carrière de Nichul. Des critiques lui avaice touvent reproché de manquer de grâce et de l'égéreté dans ses chaust. L'arrivée des nouveaux bouffes, qui s'établirent au thétire de la rue Chantereine, en 1891, avait réveille, parmi quelques amatters, le goût de cette musique italienne si éfégante, à suver, qu'on derait aux inspirations de l'aisiello, de Cimarosa el de Gugitelmi. On faisait entre elle el les productions de l'école française des comparaisons qui n'étaient point à l'avantage de celle-ci. L'amour-propre de Métal's en latrars; mais une creure singulière lui fit concevoir la pensée de défeulre ce qu'il considérait comme une injuste prévollon, et de lutter avec les maîtres que nous venous de

nommer. Méhul, persuadé qu'oo peut faire à volonté de bonne musique Italienne, française on allemande, ne douta pas qu'il ne put écrire un opéra houffe, où l'on trouverait toute la légèreté, tout le charme de la Molinara et du Matrimonio segreto; et sa convictiun était si hien établie à cel égard, qu'il entrepril l'Irato pour démontrer qu'il ne se trompait pas, et qu'il fit afficher la première représentation de cette pièce sous le nom d'un compositeur Italien. Il faut l'avouer, la plnpart de ceux qui fréquentaient alors les spectacles, étaient si peu avancés dans la connaissance des styles, qu'ils furent pris au piège, et qu'ils crurent avoir enicadu, dans l'Irato, des mélodies enfantées sur les hords du Tibre ou dans le voisinage du Vésuve. Certes, rien ne ressemble moins aux formes italiennes que celles qui avalent été adoptées par le compositeur français. Méhul a eu beau faire, il n'y a rien dans son ouvrage qui ressemble à la verve bouffe des véritables productions seéniques de l'Italie. Eh! comment aurait-il nu en être autrement? Il méprisait ce qu'il voulait imiler; il ne se proposait que de faire une satire. N'oublions pas toutefois que le quatuor de l'Irato est une des meilleures productions de Pécole française, et que ce morecau vaul seul un opéra. Le succès que cet ouvrage avait ohtenu dans la nouveauté détermina son autenr à traiter des sujets moins sérieux que ceux de ses premières productions. Une Folie et le Tresor suppose succederent à l'Irato en 1802 et 1805. Plusieurs morceaux d'une facture élégante el facile, qu'on trouve dans le premier de ces ouvrages, le firent réussir; le deuxième est très-faible : on peut même dire qu'il n'est pas digne du talent et de la répniation de Méhal. Joanna, l'Heureux malare lui, Helena et Gabrielle d'Estrees n'onl laissé que de faibles traces de leur passage sur la scène; il n'en fut pas de même d'Uthal. Ce sujet ossianique, rempli de situations fortes, ramenait Mehnt dans son domaine. Il y retrouva son talent énergique : il est vrai qu'on y désirerait plus de métodie, et que la couleur en est un peu trop uni-

forme (1); mais majgré ses défauls, cet ouvrage n'a pu être conçu que par un homme supérient. Un joil duo est à peu près tout ce qu'il y a de remarquable dans les Arcugies de Toléde; toutefois cette bouffonnerie spirituelle, jouée en 1806, cui un certaiu succès, auquel ne fut pas étranger le caractére original de quelques mélodics espagnoles, introduites par Ménul dans sa partition.

C'est vers le lemps ou ce dernier opéra fut composé, que Chéruhini se rendit à Vicane pour y écrire son opéra de Faniska. Les journaux allemands exprimèrent alors une admiration profonde pour l'auteur de cette composition, et le proclamèrent le plus savant et le premier des compositeurs dramatiques de son temps. Méhul, qui jusqu'alors avait élé considéré comme son émule el son rival, souscrivit à ces éloges; mals quiconque l'a connu salt combien lui coûta un parcil aveu ; Il ne le fit que par ostentation de générosité et pour cacher son désespoir. Dés ce moment, Il prit la résolution de ne rien négliger pour acquérir cette seience des formes scolastiques qui lui manquait, et dont le nom l'Importunait. Il ne voyait pas que la véritable science en musique consiste bien moins dans des connaissances théoriques dont on charge sa mémoire, que dans une longue hahitude de se jouer de ses difficultés, habilude qu'il faut contracter dès l'enfance, afin d'être savant sans y penser et sans gêner les iuspirations du génic. Quoi qu'il en soit, Méhul se mit à lire des traités de fugue et de contrepoint, et à écrire des formules harmoniques. comme aurait ou le faire un jeune élève. Il en résulta qu'il perdit la liberté de sa manière, et que ses compositions s'alourdirent. Ses accompagnements, surchargés d'imitations basées sur la gamme, prirent une teinte de monotonie qui se répandit sur ses ouvrages. Joseph, qui n'oblint d'abord qu'un succès

Joseph, qui n'oblini d'abord qu'un succès d'estime à Paris (le 17 férrier 1807), r'éusit beaucoup micux dans les déparlements et en Allemagne. C'est que, malgré le défaut qui 'rient d'être signalé, il y a daus cet ouvrage d'admirables mélodies, un grand sentiment d'entantique, enfin, une couleur locale excéllente. Après Joseph, Mehul garda le silence pendant (inj ans, peu-l-étre é cause des succès pendant (inj ans, peu-l-étre é cause des succès

(1) Ce fui à l'occesion de cet ouvrage, où les violons sont remplacés par des oltos, que Grétry dit un mot asset plaisant: Medant liui syant demonde ce qu'il les ponsits, à lo fin de la répétition générale. Je pense, répondit le malin vieillerd, que je donnerais volonières aux fronts pour entendre une choastretté. MÉHUL 61

jusqu'alors sans exemples de la Vestale et du Fernand Cortes, de Spontini : dans eet intervatle. De 1807 à 1812, Méhul n'écrivit que la musique des ballets la Retour d'Ulusse, et Persée et Andromède Dans les Amazones. qu'on joua à l'Opéra, en 1812, et dans l'alentine de Milan, qui ne vit le jour que plusieurs années après la mort de Méhul, le défaut de lonrdeur est plus saillant que dans ses ouvrages précédents, et les qualités sont affaiblies : ces opéras n'ont pu se soutenir au théâtre. Les symphooies de ce maître furent exécutées dans les concerts du Conservatoire qu'on aquelait modestement des exercises. Elles étaient le résultat de cette idée dominante dans l'esprit de Mékul, qu'il y a des procélés pour faire toute espèce de musique. Il ne voyait dans les symphonies de Haydn qu'un motif travaillé et présenté sous toutes les formes. Il prit donc des thèmes, les travailla avec soin, et ne procura pas une émotion à son auditoire. C'était un enghalnement de formules hien arrangées, mais saos charme, sans méiodie, sans ahandon. Le peu d'effet produit par ces symphonies sur les habitués des concerts du Conservatoire fut la cause d'un des plus vifs chagrins de Mébul, En 1815, il donna à l'Opéra-Comique le Prince troubadour, qui disparut hientôt de la scène.

Découragé par ees échecs, Méhul sentit sa sauté s'altérer sensiblement. Une affection de poltrine que les secours de l'art adoucirent pendant plusieurs années, le livrant à une mélancolie habituelle, ôtait à ses travaux l'agrément qu'il y trouvalt autrefois. Il travaillait encore, mais plutôt entraîné par la force de l'habitude que par une vive impulsion de son génie. Les langueurs d'une cadueité précoce le forçaient à suspendre ses travaux, et lui laissaient à peine la force de sultiver des fleurs, dans le jardin d'une petite maison qu'il possédait prés de Paris. Situation déplorable! s'écrie l'académicien qui fut chargé de prononcer son éloge, dont l'effet le plus fàcheux est que l'affaibiissement des facultés morales p'accompagne pas toujours celui des facultés physiques, et que l'âme, encore debout dans la chute de ses organes, semble présider à leur destruction.

La Journée aux Aventures, dernier ouvrage de sa main déble, briliait encore de quelques éclairs de son heau talent : eet opéraeut un grand succès. Le public semblait pressentir qu'il recevait les adicux de celui qui avait coosaeré sa vie à ses plaisirs, et vouloir lui montrer sa reconnaissance.

Cependant la maladie empirait : Méhul prit enfin la résolution de quitter Paris, pour aller en Provence respirer un air plus favorable à sa guérison. Mais, comme il arrive toujours, cette résolution était prise trop tard. Sorti de Paris le 18 janvier 1817, il n'éprouva dans le voyage que les incommodités du déplacement, dit M. Quatremère de Quiney, et dans son séjour en Provence, que le déplaisir de n'être plus avec ses élèves et au milieu de ses amis. L'air qui me convient encore le mieux, écrivait-il à ses collégues de l'Institut, est celui que je respire au milieu de vous. Le 20 février de la même année, il écrivait aussi à son intime ami, et l'un de ses biographes : Pour un peu de soleil, j'ai rompu toutes mes habitudes, je me suis privé de tous mes amis et me trouve scul, au bout du monde, dans une auberge, entouré de gens dont je puis à peine entendre le langage. On le revit à une séance de l'Académie des heaux-arts, mais ee fut pour la derniére fois. Il mourut le 18 octobre 1817, à l'âge de cinquante-quatre ans. Bans l'espace de quatro ans, la France avait perdu quatre compositeurs qui avaient illustré la scéne lyrique, savoir : Grétry, Martini, Monsigny et Mébul,

Les regrets qui accompagnérent la perte du dernier de ces artistes célèbres prouvérent que sa personne était autant estimée que son talent était admiré. Il méritait cette estime par sa probité sérère, son désintéressement et son penehant à la hienveillance. Enthousiaste de la gloire, jaloux de sa réputation, mais étranger à l'intrigue, il ne chercha jamais à obtenir par la faveur les avantages attachés à la renommée. Sa délicatesse à cet égard était poussée à l'exeès; en voici un exemple : Napoléon avait songé à le faire son maltre de chapelle, en remplacement de Paisiello qui retournait en Italie; il lui en parla, et Mchul, par une générosité fort rare, proposa de partager la place entre lui et Chéruhini : l'empereur lui répondit : Ne me parles pas de cet homme-là (1) ; et la place fut donnée à Lesueur, sans partage. Lors de l'institution de la Légion d'honneur, Méhul en avait reçu la décoration ; il ne cessa de solliciter pour qu'elle fut accordée aussi à son illustre rival; mais ee fut toujours en vain.

Méhul avait beaucoup d'esprit et d'instruetion; sa conversation était intéressante. Son caractère, méiange heurenx de finesse et de

<sup>(1)</sup> On sait quelles étaient les préventions de Napoléen

bonhomie, de grâce et de simplicité, de sérieux et d'enjouement, le rendait agréable dans le monde. Neanmoins, il n'était pas heureux : tnuionrs inquiet sur sa renommée, sur ses succès, sur le sort de ses ouvrages dans la postérité, il se crovait environné d'ennemis cunjurés contre son repos, et maudissalt le jour où il était entré dans la carrière dramatique. Dans ses moments de chagrin, il se plaisait à dire avec amertume qu'aprés tant de travaux, il ne tenait du gouvernement qu'une place de quatre mille francs. It savait cependant que la moindre sollicitation de sa part lui aurait procuré des pensions et des emplois lucratifs ; mais il ne demanda jamais rien : il voulait qo'on lui offrit.

Son opéra de Falentine de Milan ne fut représenté qu'en 1822, cinq ans aprés sa mort Il avait été terminé par son neveu M. Daussoigne, aujourd'bul directeur honoraire du Conservatoire de Liége, qui avait été anssi son étève. Tous les littérateurs et les musiciens qu' avaient travaillé ponr l'Opéra-Comique assistérent à la première représentation de cette pièce, pour rendre hommage à la mémoire du chef de l'école française. Ils étaient au balcon et se levérent tous lorsque le buste de Méhui fut apporté sur la scéne et conronné par les acteurs. Ce ne fut pas seniement en France qu'on rendit des bonneurs à ce graud musicien ; l'Académie royale de Munich avait déjà fait exécuter un chant funèbre en son honneur dans une de ses séances, et les journaux de l'Atlemagne s'étaient empressés de donner à son talent les éloges qu'il méritait à tant de titres.

Outre les opéras eités précédemment, Méhul avait composé : Hupsipile, recu à l'Onéra, en 1787; Arminius, idem, en 1794; Scipion, idem, en 1795 : Tancrède et Clorinde, idem, en 1796: Sésostris: Agar dans le désert. Aucun de ces ouvrages n'a été représenté. Il en fut de même de la tragédie d'Œdipe roi. pour laquelle il avait éerit une ouverture, des entr'actes et des chœurs. On jui doit aussi la musique de quatre grands haliets, le Jugement de Paris (1793); la Dansomanie (1800); le Retour d'Ulysse (1809); Persée et Audromede (1811); un opera de eirconstance, Intitule : le Pont de Lodi (1797) : le petit opera comique de : la Toupie et le Papillon, joué au théâtre Montansier, dans la même année, et les Hussites, métodrame, rcprésenté au théâtre de la Porte-Saint-Martin, en 1804. Il a amsi travaitle au Baiser et la Quittance, opéra comique, en collaboration aver berton, Krustzer et Nicolo Housels, sinsi ugin Configurus, grand opfrå et eirenstance, avec Berton, Parer ik Krustzer. Edits et entite et et elemente påret et krustzer. Edits et et entite et et elemente påret et et et feles rejublication, entre autres : le Chant du et elever et el Chanson de Richtel gour la prete et elever et el Chanson de Richtel gour la prete quirant; le plan, non grande exaltate avec orchestre, pour l'inauguration de la statuel que de l'itantita. Ce devenir everge a été grave de l'itantita. Ce devenir everge a été grave Mehts sont an ombre de quarant écur.

Cet artiste célébre a lu, dans des séances publiques de l'Institut, deux rapports dont il était auteur; le premier Sur l'état futur de la musique en France; l'autre, Sur les travaux des élèves du Conservatoire à Rome. Ccs deux morceaux ont été imprimés dans le cinquième volume du Magasin eucyclopédique (Paris, 1808). M. Vicillard, ami intimo de Mihul, a écrit une notice biographique remplie d'intérêt sur ce grand artiste : elle a été imprimée à Paris, en 1859, in-12 de 56 pages; Quatremère de Quincy en a lu une autre dans la séance publique de l'Académie royale des beaux-arts de l'Institut (octobre 1818), à Paris, imprimerle de Firmio Bidot, 1818, in-4°.

MEHWALD (FRÉDÉRIC), et non MEY-WALD, comme il est écrit dans le Lexique universel de musique publié par le docteur Schilling, est né en Silésie, vers 1802. Il a fait ses études au Gymnase catholique de Breslau, et dans le même temps a été employé comme premier dessns au ebœur de l'église cathédrale de ectte vitte, où it apprit la musinne, le chant et la composition sous la direction de Schnabel. Vers 1825, il a été appelé à Inner, en Silésie, pour y remplir les fonctions de chantre de l'église paroissiale catholique et d'organiste; mais il a quitté eet emploi pour reiourner à Breslau, où il se livre à l'enseignement. It a publié quelques cabiers de chants à voix seule et à plusieurs voix, à Breslau, chez Leukart, et on jui doit une bonne biographie de son maitre Schnabel, publice sous ce titre : Biographic Hernn Joseph-Ignatz Schnabel's, Weiland kanigl. Universitæts-Musikdirectors, Domkapellmeisters, Lehrers an katolischen Seminario, ctc.; Breslau, 1851, deux feuilles in-8° avec le portrait de Schnabel. M. Mehwald a été rédacteur de la Gazette musicale de Silésie, qui

a été publiée dans les années 1855 et 1854, à Rieslau, chez Grantz.

MEI (Jinous), noble florentin, savanl dans les langues grecque et latine, dans la philosophie, les mathématiques et la musique, naquit vers le milieu du seiziéme siècle, et fit ses études sous la direction de Pierre Vettori, à qui il a dédié son traité de Modis musicis. Il fut membre de l'Académie del Piano, sous le nom de Decimo Corinello da Peretola. Aussi bizarre qu'érudit, il se montra toujours peu sociable (royez Nesas, Istoria de' Fiorentini scrittori, p. 505). Une lettre inédite du P. Mersenne, datée du jour de la Purification de l'année 1655, et que l'ai extraite de la collection de Peiresc (Bibliotbèque impériale de Paris) pour la publier dans la Revue mualcala (ann. 1832, p. 249 et suiv.), contient un passage où il est dil que Mel était mort depuis peu; Mersenne tenait ce renseignement de J.-B. Doni. Il y a à ce sujet une difficulté assez grande; car Possevin, qui écrivalt sa Bibliothéque choisie vers 1595, parle de Jérôme Mei comme d'un homme qu'il connaissait bien, et dit qu'il avait alors environ soixante-dix ans (In argumento lib. XV Bibliotheca selectar, p. 213, t. II). En supposant que par les mots mort depuis peu Mersenne entende depuis dix ans, Mel aurait cessé de vivre à l'âge de près de cent ans : ce qui, au surplus, n'est pas impossible. Il est bon de remarquer que l'assertion de Possevin s'accorde avec le temps où Mei a pu étudier sous la direction de Vettori. M. Caffi (voyez ce nom) semble attribuer à Mei (dans son Histoire de la musique de la chapelle de Saint-Marc de l'enise, t. I. p. 216) les lettres publiées sous ie pseudonyme de Braccino da Todi, contre les inventions musicales de Monleverde (vouez ce nom) : s'il en était en effet l'auteur, il serait mort postérieurement à 1608, car la deuxième de ces lettres fut imprimée à Venise dans cette même année (voyez Bracciso). An reste, je ne connais aucun témoignage contemporain qui confirme cette conjecture. Mei est connu des philologues par ses travaux sur la Poétique et sur le traité de la République d'Aristote, et par des corrections faites à l'Agamemnon d'Eschyle. Il a cerit un traite Intitulé : Consonantiarum genera, qui se trouve en manuscrit à la Bibliothéque du Vaticau. Il y traite des espèces et des genres de consonnances suivant les doctrines des anciens et des modernes. Pierre Del Nero a traduit en italien et ahrégé ce même ouvrage qu'il a pubijé sous ce titre : Discorso sopra

la musica antica e moderna, Venetia, 1602, In-4°. Draudius en cite une édition antérieure publice à Venise, en 1600, appresso Giotti, in-4º (Bibliot. exotica); mais il faut se tenir en garde contre les fautes de ce bibliothécaire. Negri (loc. cit.) et d'après lui plusieurs bibliographes ont cité aussi nu autre livre dont il est auteur, et qui a pour titre : Tractatus de Modis musicis, ad Petrum Victorii præceptorem; mais aucun d'eux n'indique où se trouve cet ouvrage. Je puis fonrnir à cet égard un renseignement plus positif, car ce traité est en manuscrit à la Bibliothèque impériale de Paris (nº 7209, in-fol.), sous le titre de Tractatus de Musica. Il contient cent quatrevingt-quinze pages, est divisé en quatre livres, et commence par ces mots : Quod tibi periucundum futurum putavi, eo libentius totave hanc, Fictori, de Modis musicis. quastionem explicandum suscepi, etc. Ce traité est reilé avec un autre en langue ltalienne, Intitulé : Trattato di musica fatto dal signor Hieronymo Mei gentiluomo fio rentino, et qui commence ainsi : Come potessa tanto la musica appresso gli autichi. Ce n'est pas la traduction de Pierre Del Nero qui a été imprimée à Venise. Enfin, dans le méme volume, on trouve un autre traité de Mel Del verso toscano, en cent cinquante et nne pages in-folio. Ce dernier ouvrage est étranger à la musique. Tout ce qui concerne Mei et ses onvrages a été à pen prés inconnn des bibliographes.

MEI (Hoance), né à Pise, en 1719, eut pour maltre de composition le célèbre Jean-Marie Clarl, et devint excellent organiste et bon compositeur. Ses études terminées, il obtint la place d'organiste à l'église cathédrale de Pise et la conserva jusqu'en 1763. A cette époque, Il fut appelé à Livourne pour y remplir les fonctions de maître de chapelle de la cathédral c. Il est mort en cette ville, au mois d'octobre 1787, à l'âge de soixante-buit ans. Le caractére sérieux, mélancolique et timide de cet artiste ne lui permit pas de se faire connaître de ses contemporains comme il auralt dit l'être; mais depuis sa mort, les copies qui se sont répandues de ses ouvrages l'ont signalé comme un homme de rare talent. Ses fugues pour l'orgue et le clavecin méritaient d'être publices comme des modèles pour les jeunes organistes. On connaît de lui : 1º La Circoncision, oratorio à quatre voix et instruments. 2º Douze messes concertées à quatre et cinq voix, avec instruments. 3° Denx messes solennelles à quatre voix, orgue et orchestre.

4º Douge messes brèves à quatre voix, deux violons, viole et orgue. 5º Huit messes à cinq, six el huit voix, a Coppella, avec orgue. 6º Deux messes de Requiem avec toutes les prieres des morts, à quatre voix et orchestre. 7º Stabat mater à quatre voix concertantes et instruments. Krause, qui entendit ce morceau à Livourne, le considérait comme un chef-d'œuvre et en fit faire une copie. 8º Te Deum à deux chœurs et orchestre, 9° .Des hymnes, introits et graduels. 10° Bes vépres à quatre, cinq et huit voix concertées avec orchestre. 11º Deux suites de litanies à quatre soix avec orchestre. 12º Des motets à quatre voix avec accompagnement obligé. 13º Deux idem à voix seule et orque, 14º Lamentations de Jerémie pour la semaine sainte. 15° Cantate nour youx de soprano et orchestre, intitulce : La Musica, 16º Trois concertos pour le clavecin. 17º Six sonates pour clavecin et violon, 18º Suites de fugues pour l'orgue et le clavecin. Tous ces ouvrages sout restés en manuscrit.

MEI (RAINORD), né à Pavie, cu 1745, a été longtemps maître de chapelle dans cette ville, et y a écrit heaucoup de messes et de molets. En 1776, il s'est établi à Marseille ou il se 4004 ait encore en 1812.

MEIBOM ou MEYBAUM, en latin MEI-BOMIUS (MARC), savant philologue, naquit en 1626, à Tonningen, dans le duché de Sleswig. Moller, qui lui a consacré un long article dans sa Cimbria Litterata, n'indique pas où il a fait ses études. Après les avoir terminées, il voyagea et habita quelque temps en Hollande ou il publia, en 1652, le texte gree de sent anciens traités sur la musique avec une version latine et des notes. Il offrit la dédicace de cette collection à la reine de Suède. Christine, qui l'engagea à se rendre à sa cour ct lus assigua une pension, Bourdelot, médecin de cette princesse, lui suggéra la pensée de faire chanter par Meihom un des airs de l'ancienue musique grecque en présence de ses courtisans; ce savant, dont la voix était aussi fausse que l'oreille, ne se tira pas Irop bien de cette épreuve, Furieux du ridicule qu'il s'y était donné, il se vengea par de mauvais traitements coutre Bourdelot, puis il s'éloigna de Stockholm et se rendit en Danemark, ou le roi Frédéric III l'accueillit avec bienveillance. La protection de ce prince lui fit obtenir une chaire à l'université d'Upsal, et le roi le nomma son hibliothécaire. Cette position semblait devoir fixer le sort de Meihone; mais par des motifs inconnus, il l'aban-

donna quelques années après, et retourna en Hollande, où il s'occupa de la découverte qu'il crovait avoir faite de la forme des vaisseaux à trois rangs de rames des anciens, se persuadant qu'il en pourrait faire adonter l'usage. et qu'il en retirerait de grands avantages pour sa fortune; mais il ne trouva, ni en Hollande ni en France, quelqu'un qui voulût îni acheter son secrel. En 1674, il fit un voyage en Angleterre pour s'y livrer à des recherches philologiques, et dans l'espoir qu'il y pourrait nublier une édition de l'Ancien Testament. dont il avait corrigé le texte hébreu; mais il échoua encore dans cette entreprise, et revint un troisième fois en Hollande plus pauvre qu'il n'en était parti. Il y passa le reste de ses jours dans une situation peu fortunée, ne vivant que des secours qu'il recevait des IIhraires : Vers la fin de sa vie, il fut même obligé de vendre une partie de ses livres pour subsister. Il mourut à Utrecht, en 1711, dans

un âge avancé. Ce savant n'est ici placé que pour ses travaux relatifs à la musique. Parmi ceux-ci, on remarque : 1º Des notes dans la belle édition de Vitruve publiée par J. de Lact; Amsterdam, 1649, in-fol. On y trouve de bonne choses concernant la musique des anciens; particulièrement sur l'obscure description de l'orgue hydraulique donnée par l'auteur latin. 2º Antique musice auctores septem, grace et latine, Marcus Meibomius restituit ac notis explicavit; Amstelodami, Ludov. Elrevirium, 1652, deux volumes In-4°. Les auteurs dont les traités de musique se trouvent dans celte collection sont ; Aristoxène, Eu+ clide (Introduction harmonique), Nicomaque, Alypius, Gaudence le philosophe, Bacchius l'ancien et Aristide Quintillien (voyez ces noms). Meihom y a joint le neuvième livre du Satyricon de Martianus Capella (coyez Capzela), qui traite de la musique d'après Aristide. Cette collection, dont l'utilité ne peut être contestée, est un service important rendu à la littérature musicale par Meibom. Toutefois son travail a été trop vanté par des critiques qui n'ont considéré que le mérite littéraire de l'œuvre. La manie de ce savant était de voir des altérations dans les manuscrits, et d'y faire des corrections qui n'étaieut souvent que des conjectures liasardées. C'est ainsi que, d'après ses vues particultères sur le mètre héhraique, il fit des changements considérábles dans le texte original de quelques psaumes et d'autres parties de la Bible ; entreprise qui lui attira de rudes

attaques de quelques savants allemands, anglais et bollandais. Les mêmes idées l'ont conduit à mettre du désordre dans quelques parties des traités de la musique grecque qu'il a publiés. On peut voir, aux artieles d'Aristoxene, d'Aristide Quintillien et de Bacebius, des éclaircissements sur quelques-unes de ses principales errours à ce sujet; on consultera aussi avec fruit les savantes remarques contennes dans un artiele de Perne sur la musique grecque, inséré dans le troisième volume de la Revue musicule (pp. 481-491). Pour no citer qu'un fait qui pourra donner une idée de la légèreté portée par Meibom dans certaines parties de son travail, il suffit de dire qu'ayant trouyé, dans le premier livre du traité d'Arististe, une série de caractères de musique antérieure à la notation attribuée à Pythagore, dont on trouve t'exposé dans le livre d'Alypius, et n'ayant pu en trouver t'explication, ij s'est, suivaut son habitude, élevé contre les fautes des conistes, et a substitué à cette antique notation cette d'Atypius. C'est à Perne qu'on dolt cette observation. 3º De Proportionibus dialogus: Copenbague, 1655, in-fol. Dans ce dialogue sur les proportions, les interlocuteurs sont Euclide, Archimède, Apollonius, Pappus, Eutocius, Theon (d'Alexandrie) et Hermotime, Meibom y traite, entre autres choses, des proportions musicales, d'après la doetrine des aneiens, dont il rapporte en plusieurs endroits les textes avec une version latine. Mais il n'a pas toniours saisi te sens de cette doctrine : ainsi, il s'égare complétement (p. 77) dans l'analyse de la valeur réelle du comma \$1, et suivant son liabitude il propose, en plusieurs endroits de son livre, des corrections inadmissibles dans certains passages dont il avait mal saisi le sens. Il avait attauné dans cet ouvrage la latinité d'un livre de Guillaume Lange, professeur de mathématiques à Copenhagne : eetui-ei répondit par une eritique solide des erreurs de Meihomius, dans son Traité Intitulé : De veritatibus Geometricis Libri II. quorum prior contra Sceptieos et Sextum Empiricum, posterior autem contra M. Meibomii disputat.; Copenbague, 1656, in-4°. Ce livre est suivi d'une lettre à Mcibom que celui-ei fit reimprimer avec une réponse remplie de grossièretés, où Il dit en plusieurs endroits que son adversaire l'a calomnié Impudemment. La lettre de Lange avec la réponse de Meibom a été publice sous ee titre : Withelmi Langii epistola. Accessit Marei Meibomii responsio; Copenhague (sans date), in-fol. de RIGGR. UNIV. DES MUSICIESS. T. VI.

quarante-buit pages en quatre-vingt-seize eolonnes. Ce morceau est ordinairement aiouté anx exemplaires du Traité des proportiues. Le P. Fr .- Xav. Aynscom, jésuite d'Anvers, fit aussi paraître, dans le même temps, une réfutation de ce livre : elle avait pour titre : Libellum de natura rationum, contra M. Meibomium : Anvers, 1655, In-4\*, Meibom ne traite pas mieux cet adversaire que Lange dans sa réponse à cetul-ci, ear il en parte en ees termes (col. 9) : Tux et Jesuitx stupidissimi impudentia alque ignorantia dieato, toti literato orbi ante oculos ponam. Mais il tronva dans Wallis un adversaire plus redoutable qui, examinant ses erreurs en mathématicien de premier ordre et en helléniste consommé, le pressa de raisonnements et de citations sans réplique dans un écrit intitulé : Tractatu elenchtico adversus Marci Meibomii Dialogum de proportionibus; Oxford, 1657, in-4r. Cet éerit a été réimprimé dans le premier volume des œuvres mathématiques de Wallis (Oxford, 1695, quatre volumes infol.). Jamais l'illustre savant ne s'écarte des règles de la plus striete politesse dans sa critique : la senle expression un peu vive qu'on y remarque, après avoir rapporté les oninions erronées de Meibom concernant l'intervalle minime de musique appeté L'immu, est que ee sont absolument des réveries : Omníno somníasse vídetur (Wallis, Opera, t. I, p. 265). Il termine aussi par cette proposition aceablante : Falsa denique sunt ca omnia que, in suo de Proportionibus Dialogo, nove protulit Meibomius (p. 288), Meihom comprit qu'it ne pouvait lutter contre un pareil athlète : il garda prudemment le silence.

Molier place parmi les écrits inédits de Meibom (Cimbria Literata, t. 111, fol. 451) : 1º Le Traité des harmoniques de Ptolémée. en grec, avec une version latine et des notes. 2º Les éléments barmoniques de Manuet Bryenne, texte grec, version latine et annotations. 3º Le diatogue de Plutarque sur la musique, idem; mais it n'avait d'autre autorisé pour l'existence de ses écrits que ce que Meibom en dit lui-même dans la préface de son requeil des sept auteurs grecs, eité précédemment, et dans sa lettre à Gudius sur les écrivains de musique. Il y a lieu de eroire que ees ouvrages, ainsi que le travail sur la seconde partie de Bacchius (voyez ce nom) et le traité gree anonyme sur le rhythme, qu'il avait également promis, n'étalent qu'en projet, ear parmi les manuscrits qu'on a retrouvés dans ses papiers, il ne s'un est rien rencentré. Pottérieurement, Wallis a publié de honnes éditions des Harmoniques de Ptolémée, du commentaire de Porphyre sur ces harmoniques, du Traité de Nanuel Bryenne (voyer Wattus), et Burette (coyer ce nom) a publié le texte du dialogue de Plutarque arec une traduction française et beaucoup de notes excellentes.

On a de Melhom an petit écrit initulé: Epistola de Scriptoribus variis musicis, ad Marquardum Gudium. Cette lettre, datée du 14 avrii 1667, a été insérée dans le recuell des Épltres de Gudius publié à Utrecht, en 1697 (p. 56).

MEIER (FRIOERIC-SEBASTIEN), né le 5 avril 1773, à Benedict-Bayern, était fiis d'un jardinier. Destiné par ses parents à l'état monastique, il alla faire ses humanités à Munich, et y apprit la musique comme enfant de chœur; puis II fut envoyé à Salzbourg pour y suivre un cours de philosophie. Mais le goût de la vie d'artiste s'était emparé de lui et lui faisait négliger ses études scientifiques. Il jouait de plusieurs instruments et y trouvait des ressources, en faisant sa partie dans les orchestres de danse. A l'âge de dix-huit ans, il débuta au théâtre de Munich ; parcourut ensuite une partie de l'Allemagne avec une troupe de comédiens ambulants, et enfin entra au théâtre de Schikaneder, à Vienne, vers la fin de 1795. Longtemps il y brilla dans les rôles de première basse. Plus tard, il réunit à cet empioi celui de régisseur en chef du théâtre, et profita de l'influence que lui donnait cette place pour opérer un changement dans le goût du public, en faisant représenter les plus beaux opéras de Chéruhini, de Méhul, de Berton et d'autres célèbres compositeurs français: ce fut lui aussi qui, dans ses concerts, fit entendre à Vienne pour la première fois quelques-uns des oratorios de Hændel. A l'époque de la réunion des trois théâtres principaux de la capitale de l'Autriche, Meier entra au théâtre de la cour: mais lorsque M. de Metternich y appela l'opéra italien. le chanteur allemand comprit qu'il ne pouvait futter avec son ancien répertoire contre la vogue des opéras de Rossini, ni contre des chanteurs teis que Labiache; il demanda sa retraite et obtint la pension qu'il avait méritée par de longs services. Déjà il sentait les premiers symptômes d'une ossification du larynx, qui fit de rapides progrès et le mit au tombeau, le 9 mai 1835.

MEIFRED (Josepa-Enite), né le 25 octobre 1795, apprit dans sa jeunesse la musique

et le cor, et fui d'abord éjève de l'école des arts et métiers de Châlons. Il était déjà âgé de vingt et un ans lorsqu'il se rendit à Paris et entra au Conservatoire, ou il fut admis comme élève, le 20 jain 1815. Il y reçut des leçons de Dauprat. Peu de temps après, il entra à l'orchestre du Théâtre-Italien comme second cor: mais, en 1822, il ahandonna cette place pour entrer à l'orchestre de l'Opéra. Il était aussi cor basse à la chapetie du roi lorsqu'eile fut supprimée après la révolution de 1850. Lorsque le cor à pistons fut introduit en France. M. Meifred perfectionna cet instrument en ajoutant de petites pompes particulières aux tubes qui baissent l'instrument dans le jeu des pistons, et en appliquant ces pistons aux hranches de l'instrument au lieu de les placer sur la pompe, afin de donner à celie-ci plus de liberté, et de conserver les tons de rechange. Il fit exécuter ces perfectionnements en 1827, par Labhaye, facteur d'instruments de cuivre à Paris. L'étude spéciale que M. Meifred avait faite des ressources du cor à pistons, lui fit ohtenir, en 1835, sa nomination de professeur de cet instrument au Conservatoire pour la formation de cors-hasses nécessaires aux orchestres. Il occupe encore (1861) cet empiol, ainsi que celui de chef de musique de la troisième légion de la garde nationale de Paris. Cet artiste a publié : 1º Douze duos faciles pour deux cors, op. 1; Paris, Zelter. 2º Ds l'étendue, de l'emploi et des ressources du cor en général, et de ses corps de rechange en particulier, avec quelques considérations sur le cor à pistons; Paris, Launer, 1829, in-4°. 3º Mélodies en duos faciles et progressifs pour deux cors ; Paris, Brandus. 4º Methode pour le cor d deux pistons, à l'usage du Conservatoire de Paris; Paris, Richault, 5º Methode de cor chromatique à trois pistons : ibid.: 6º Notice sur la fabrication des instruments de cuivre en general, et sur celle du cor chromatique en particulier; Paris, de Soye et Ce, 1851, in-8° de 16 pages avec 2 planches, 7° Quelques mots sur les changements proposés pour la composition des musiques d'infanterie. Paris, 1852, in-16 de 14 pages (Extrait du journal la France musicale). M. Meifred a pris part à la rédaction de la critique musicaie dans piusieurs journaux. On a publié de lui trois opuscules en vers sous les titres suivants : 1º Commentaire du chantre Jérôms sur la première représentation des lluguenots, opera (Paris), 1856, in-8°. 2º Foyage et retour, silhouette en vers, à l'occasion du

bangust donnt å Habeneck aint, par les artitutes de Vorchestre de l'Opéra, le 90 juillet 1881, Paris; 1881, in-8°, 5° Le Café di Vopéra, Peña didactique (en vers libres), dédit aux amateurs du jeu de dominos; Paris, 1852, in-86 de trenet-deun pages. Ces versis sont attributs à M. Meifred par Quetard (Pranet Iltérarie, v. V. p. 10), el par les auteurs de la Littérature françaiss contemporatur (l. V., p. 353), el

MEILAND (Jacques), et non MEYLAND. comme l'éerit Samuel Grosser, dans ses Curiosités de la Lusace (1), nl MAILAND ou MAYLAND, variantes données par les Lexiques de Schilling, de Gassner et de Bernsdorf, fut un compositeur allemand de mérite. Il naquit en 1542, à Senftenberg, dans la Haute-Lusace, et non dans la Misnie, comme le prétend Nicodéme Frischlin (2), Il fit ses études musicales, comme enfant de chœur, dans la ehapelle électorale de Bresde. Ayant été nommé maltre de chapelle de la petite cour d'Anspach, il obtint de son maltre la permission de faire nn voyage en Italie, visita Rome et Venlse, et y étudia le contrepoint sous la direction des meilleurs maltres. De retour à Anspach, en 1565, il publia dans l'année suivante son premier ouvrage, composé de motets, sous ee titre : Cantiones saerar quinque et sex vocum, harmonieis numeris in gratiam musicorum composita et jam primum in lucem edita: Noriberax, exeudebat Ulrieus Neuberus et haredes Joan. Montani, 1564, in-4° ohl. Ce recueil, qui renferme douze motets à cinq volx, et cinq à six volx. a été inconnu à tous les biographes et hibliographes : il s'en trouve un exemplaire dans la Bibliothèque de Leipslek. On a eru qu'il entra au service du landgrave de Hesse, Jorsqu'il eut obtenu son congé du landgrave d'Ansnach, en 1575, et qu'il mourut à Cassel, en 1607. Je me suis conformé à ces repseignements dans la première édition de cette Biographie des musiciens; mais ils sont inexacts. L'erreur provient de ce qu'il a dédié un de ses ouvrages, en 1575, à Guillaume, landgrave de Hesse, parce que ce prince posséda en commun te duché de Brunswick avec Guillaume, fils d'Ernest, duc de Zell et de Lunebourg, au service de qui Meiland était entré, après avoir quitté la cour d'Anspach. Il semble que Meiland n'alla pas directement d'Anspach à Zell, et qu'il véeut quelque temps à Francfort où il

(1) Lousitsischen Merkwürdigkeiten, part tV, p. 179. (2) Orationes insigniores sliguet. Strasbourg, 1005, in-Re. a public plusieurs ouvrages. N. de Winterfel croil que, dans se denzières années, il ne
fut que simple entre (voyze De Econg,
Rechespungs), i. 1, 1, 203-500, Cen fut
Rechespungs), i. 1, 1, 203-500, Cen fut
Rechespungs, i. 1, 203-500, C

Après l'œuvre de motets oublié à Nuremberg, en 1564, on ne trouve plus de compositions de Meiland publiées avant 1572; il est vraisemblable cependant qu'il n'est pas resté huit années sans publice quelque ouvrage dont l'existence a été ignorée jusqu'à ee jour. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé à la Bibliothèque royale de Berlin (fonds de Pælchau) un reenell de motets de cet artiste, intitulé : Selectæ eantiones quinque et sex vocum : Noriberga. 1572, einq volumes petit in-4°. Aueun biographe ou bibliographe n'a connu cet ouvrage. après lequel viennent ceux-ei : 3º Cantiones sacræ quinque et sex vocum; Nuremberg, 1575, eité par Walther, On y troure dix-huit motets. 4º XXXIII Motetten mit deutsehen auch lateinischen Text; Francfort, ebez Sigmund Feyerabend, 1575, In-4º ohl. C'est eet ouvrage qui est dédié à Gulllaume, margrave de Hesse. On y trouve dix-neuf motets latins et quatorze motets allemands, M. de Winterfeld en a extrait un morceau à einq parties sur une mélodie populaire du quinzième slècle, et l'a publié en partition parmi les exemples de musique de son important ouvrage sur le chant évangélique (t. Irr., nº 43). 5º XVIII weltliche teutsche Gesangs von 4 und 5 Stimmen (Dix-bult chansons allemandes et mondaines à quatre et cinq voix); Francfort, de l'imprimerie de Rab et chez Feyerabend, 1575, in-4° ohl. On trouve à la Bibliothèque royale de Munich un exemplaire du même ouvrage avec cet autre titre : Neue auserlesene teutsehe Gesang, mit vier und fünf Stimmen zu singen, und auf allerley Instrumenten zu gebrauehen (Chants allemands nouvellement publiés, pour chanler à quatre et elnq voix, et pour l'usage de toutes sortes d'instruments); Francfort, Graben et Sigmund Feyerabend, 1575, in-4° obl. Ce recueil offre un inlérél rhythmique qu'on ne

trouve pas chez les compositeurs allemands de cette époque (à l'exceptiun du chant choral), en ee que toutes les parties sont astreintes à un rhythme identique, dont on voit d'intéressants exemples dans les villanelles de Donati et dans les œuvres de Croce et de Gastoldi. M. de Winterfeld en a extrait un chant à quatre voix qu'il a publié en partition dans les exemples de musique (nº 44) de l'ouvrage eité ei dessus. 6º Sacra aliquot cautiones latiux et germanicx quinque et quatuor vocum; Francofurti per Georgium Corvinum et Sigismundum Feyerabend, 1575, In-4º obl. Ce requeil, qui contient vingt-deux motets, est à la Bibliothèque royale de Munich. 7. Cantiones aliquot novæ, quas vulgo motetas vocant quiuque vocibus composita; quibus adjuneta sunt officia duode S. Joanne Evangelista et Innocentibus; Francofurti per Georgium Corvinum et Sigismundum Feuerabend, 1576, In-4° obl., à la Bibliothèque royale de Munich. C'est le même onvrage qui a été reproduit à Erfort, en 1588, sous le titre de Harmonix sacra quinque vocum. Cette édition se trouve aussi à la Bibliothèque royale de Munich ; le l'ai comparée avec l'autre et j'ai constaté l'identité de l'œuvre. 8º Cuanex Cantiones lating et germanica Jacobi Meilandi Germani, quinque et quatuor voeibus, in illustrissima aula Cellensi (de Zell), paulo ante obitum summa diligentia ab ipsomet composity. Nune primum in lucem editæ opera et studio Eberhardi Sehelii Danuenbergii. Cum przfatione ejusdem; Witteberge, excudebat Mattheus Welack, 1590, In-4° obl. Je possède un exemplaire comulet de cet ouvrage très-rare. Le portrait gravé en bois de Meiland, dans l'année de sa mort, se trouve au frontispiec de chacun des cinq volumes. Ainsl qu'on le voit par le titre, les nièces qui composent ce recneil, au nombre de vingt-deux, ont été composées peu de temps avant le décès de l'auteur, c'est-àdire dans l'année 1577. Elles consistent en neuf motets latins à einq voix, six à quatre soix, quatre captiques allemands à einq voix, et trois à quatre voix. À la fin de l'ouvrage on trouve un chant latin et un allemand, tous deux à einq voix, avec ce titre : Typographus. Sequentes contiones ex psalmo XIII desumptas, atque in honorem Dn. Eberhardi Schelif, per Petrum Heinsium Brandeburgensem : in Academix Witebergens is templo ad oreem eantorem, quinque vocibus compositas, ne pagellæ vacarent, hue adjicere libent, vale et fruere. La preface de Schell,

qui est fort longue, est digne des commentaires de Mathanasius sur le chef-d'œuvre d'un inconnu : à l'exception de quelques renseignements sur Meiland, l'éditeur y parle de tont, sauf de l'ouvrage qu'il publie. Il y est question d'Aristote, de Ciréron, de Marsile Ficin, de la politique et des tyrans qui naissent nour le malbeur de l'humanité. Le rédacteur du catalogue de la musique de la Bibliothèque royale de Munich y a inscrit, comme un ouvrage de Meiland, un fragment intitulé : Teutsche Gesäuge mit fünf und vier Stimmen, bei dem fürstliehen Lüneburgischen Hofflogear zu Zell (sine loeo et anno). Il n'a pas vu que ces chants ne sont que la deuxième partie des Cygnex eantiones dont il vient d'étre parlé.

Waither nous apprend qu'à la sollicitation de quelques-uns des amis de Melhand, il prit part à la composition du chant du pasutier altemand de Luther. Gether pense que le travail dont il s'agit consistait à neutre le chant choral à quatre parties; mais M. de Winterfeid croit que Melhand à écrit seutement quelques mélodies chorales pour le Getampbuch de Woff, publis à Francfort, en 1500.

MEINCRE (CHARLES). Foyez el-après MEINERE.

MEINDRE (L'abbé E.), mattre de chapelle de la cathédrale d'Agen, et professeur de chant ecclesiastique au petit séminaire de cette ville, est auteur d'un ouvrago intituté : Méthode élémentaire et compléte pour l'accompagnement du plain-chant. Dijon, 1858, in 12.

MEINERE (CHARLES). Il y a beaucoup d'obscurité sur la personne de cet artiste, si toutefois it n'y en a qu'un seul. Snivaut l'Universal Lexikon der Tonkunst de Schilling, Charles Meineke est un pianiste et organiste, né en Allemagne, qui, en 1856, occupait la position d'organiste à l'église Saint-Paul de Baltimore, dans les États-Unis d'Amérique. C'était alors, dit le rédacteur de l'artiele, un homme d'environ quarante-ring ans. Jusqu'en 1810, il avait véeu en Allemagne, mais, en 1822, il était déjà à Baltimore, et il avait fait exécuter, en 1825, un Te Deum pour voix solo aver chœur et accompagnement d'orgue; eet œuvre avait été publié à Philadelphic. Enfin, avant d'arriver en Amérique, M. Meineke avait véeu quelque temps en Angleterre. De plus, il avait publié en Allemague des ouvres diverses pour le piano et pour l'orgue. D'autre part, on lit dans la trente sixième année de la Gazette générale de musique (p. 57-58) une notice sur la situation de la

musique à Oldenbourg, datée de cette ville, le 10 décembre 1853, ou l'on voit que M. Pott, mattre de concert et élève de Kiesewetter et de Spohr, venait de prendre la direction de la société de chant qui, jusque-tà et pendant douze ans, avait été dirigée par M. Meineke, organiste et, précédemment, musicien de chambre (Welcher (Singverein) hier seit swalf Jahren, bis jetzt unter Leitung des Hrn. Organisten, früher Kammermusikus, Meineke besteht). Or, le prénom de cet organiste d'Otdenbourg est aussi Carl (Charles) sur les morceaux de sa composition, et en particulier sur une messe à quatre vuix et orgue, publice à Leipsick. Il est évident qu'il ne peut y avoir identité entre l'organiste de Baltimore, habitant cette ville depuis 1822 jusqu'en 1856, et l'organiste d'Otdenbourg, qui y dirige une société de chant depuis 1821 jusqu'en 1855, bien que tous deux aient les mêmes noms et prénoms. Je pense que cette confusion ne provient que d'une faute d'impression au nom de Meincke, dans le Levique de Schilling, et qu'il y faut lire Meincke; car on trouve dans la Gazette générale de musique de Leipsick (ann. 1825, p. 574) l'anatyse d'une composition qui a pour titre : A Te Deum, in four Focal-Parts, with an accomp. for the Organ or Piano-forte, comp. by C. Mcincke, Organist of St. Paul's church Baltimore; Battimore, publ. by John Cole. Bien que l'adresse de l'éditeur solt tel à Baltimore, on voit dans l'analyse que l'ouvrage a été gravé à Phitadetable. Il résulte de cet éclaireissement que tous les ouvrages publiés en Allemagne sous le nom de Meineke (C.) appartiennent à l'organiste d'Otdenkourg. On connaît de cet artiste : 1º Six chansons maçonniques pour voix solo avec chœur d'hommes et accompagnement de piano; Offenbach, André. 2º Messe à quatre voix et orgue, op. 25; Leipsick, Siegel. 5º Variations pour le piaco, sur divers themes; op. 12, Leipsick, Peters; op. 13, Bonn, Simrock; op. 14, Mayence, Schott; op. 20, Leipsick, Kistner. 4 Gammes et prétudes pour le piano, dans tous les tons ; Offenbach, André; chants détachés à voix seule, avec piano; quelques pièces d'orgue.

MEINEUS (...), filis d'un employé da gouvernement autrichen à Milan, a fait ses études musicales au Conservatoire de cette ville. Comme premier essai de sou talent, il a cérti, en 1841, le second acie de l'optera Francesca di Rimini. Dans l'année suivante, il donna, au théàtre de la Scala, a Milan, il Disertor Sécizero, dans l'equel le public restors Sécizero, dans lequel le public restors.

marqua pilutieurs beaux morceaux qui le firent considérer comme un artiste d'avenir. Cependant rien n'est veno justifier depuis lors les espérances que son début avait fait naître. En 1840, M. Meiners a été nommé maître de chapelle de ta cathédrale de Verceit. Il parait n'avoir éérit, depuis lors, que de la musique d'égtise.

Un autre compositeur du même nom (C. de Mêiners), manûteur de chant à Dresde, (C. de Mêiners), manûteur de chant pour quatre vis est d'hommes, c'h par de Lifeder à nois seule avec accompagnement de piano, au nombre d'environ buit cucells. Ces ouvrages ond cié d'environ buit cucells. Ces ouvrages ond cié publiés depuis 1832 jusqu'en 1840. Depuis pissa de vingt aus (1801), il n'a ric no para de M. de Melners, ce qui peut indiquer que cet manteurest décès.

MEINERT (ILM-Illand), factour d'orguet à Labn, vers le milieu du dix-hultième siècle, a construit, en 1740, cetui de l'église érangelique de Freystadt, composé de einquante-trois jeux; en 1745, celui de Ilternadorff, de vingt-six jeux; en 1755, un bon instrument de trente-six registres à Goldberg, et vers le même temps un autre à l'arpesdorff, de vingt-six jeux;

de vingles s Jeur.

MEIASCH (Gostro), chanteur distinguis MEIASCH (Gostro), chanteur distinguis da dis-huiltime stele. Dans 1 jeunes, livilia Flatie, y appril Tarduc chan, et brita sur les théatres de Pirs, de Forence, de Nagne et chanta sure successée à Vienne, Munich, Wartschwer, Suttigené, Copique et Liege, ne éconse de l'autre de Roman de Company de l'après de Roman de l'après de la devine d'après de la comme de l'après de la desertion de l'après de l'après de la desertion de l'après de la desertion de l'après de la desertion de l'après de l'après de la desertion de l'après de la desertion de l'après de l'après de la devenir de l'après de la desertion de l'après de l'après de l'après de la desertion de l'après de l'après de la desertion de l'après de la desertion de l'après de l'après de l'après de l'après de l'après de la desertion de l'après de l'après de la desertion de l'après de l'après de l'après de l'après de l'après de l'après de

hasse aux sons les plus élevés du ténor. MEISSNER (PRILIPPE), virtuose clarinettiste, naquit le 14 septembre 1748, à Burgprepuach, dans la Franconie. A l'âge de sept ans, il commença ses études au collége de Wurzhourg et v montra de rares dispositions pour la musique, particuliérement pour la clarinette. Lorsqu'it eut atteint sa douzième année, son père consentit enfin à lui donner un hon instrument, et le confia aux soins de Hessler, clarinettiste de la cour. Dès ce moment, le jeune Meissner se livra avec ardeur à l'étude, et qua're ans lui suffirent pour être en état de se faire entendre devant le prince, à Wurzhourg. Il reçut en récompense une somme considérable pour voyager, et se mit

en ronte au mois de mai 1766, se dirigeant i vers Mayence, Manheim, Bruchsal et Strasbourg. Arrivé dans cette dernière ville, il y fut atlaché au service du cardinal, prince de Roban qui, bien lot après, le conduisit à Paris. La clarinette était alors peu connue en France: Meissner, quolque fort jeune, eut la gloire de faire comprendre aux musiciens français les beautés de cet instrument, et les ressources qu'on en pouvait tirer dans l'instrumentation. Plusieurs fois il se fit entendre avec succès au Concert spirituel et à celui des amateurs. Gerber dit que Melssner fut alors attaché à l'Opéra : c'est nne errenr, car il n'y enl de clarincties fixées dans l'orchestre de ce théâtre qu'en 1773, et les deux artistes qu'on engagea pour cet instrument étalent deux musiciens allemands, nommés Ernst et Scharf. Maia Meissner fut engagé par le marquis de Brancas pour la musique des gardes du corps. Séduit par les offres avantageuses du prince Potockl, il consentit à le suivre en Pologne et quitta Paris avec lul. Arrivé à Francfort, il ne put résister au désir de revoir sa famille, dont il était séparé depuis dix ans, et il se rendit à Wurzbourg, où il arriva au mois de mai 1776. Ayant appris son arrivée, le prince régnant le fit venir à sa résidence de Weitshæchheim et fnt si satisfait de son talent, qu'il l'engagea immédiatement à son service. Dennis cette époque, l'artisie ne s'éloigna plus de Wurzbourg, si ce n'est pour un voyage qu'il fit à Munich, à Dresde et dans la Suisse. Il se livra à l'enseignement et forma un grand nombre d'élèves, parmi lesquels on remarqua quelques artistes distingués tels que Behr, de Vlenne, Gopfert, les denx frères Viersnickel et Kleinhans. On peut done considérer Meissner comme un des premiers fondateurs de la belle école de clarinette qui ae distingua autrefois en Allemagne. C'est à cette école qu'appartiennent Beer, mort à Paris, et M. Bender, directeur de musique du régiment des guides, en Belgique. Meissner a composé beaucoup de concertos pour la clarinctte, des quatuors, des airs variés et d'autres pièces de différent genre, Il a publié : 1º Pièces d'harmonie pour des Instruments àvent, liv. I et 11; Leipsick, Breitkopf et Hæriel, 2º Quatuors pour clarinetie, violon, alto et basse, nº 1 et 2; Mayence, Schott. 5º Duos pour deux clarinettes, op. 5; ibid. 4º Idem, op. 4; ibid. Cet artiste est mort à Wurzbourg, vers la fin de 1807.

MEISSNER (Arguste-Gottlies ou Tréo-Prile), né à Bantzen, en 1753, fut d'abord archiviste à Bresde, puis professeur à Prague. Il mourut à Fuide, en 1807. On a de lui un litre Intéressant, Intitulé: Bruchstücke zur Biographie J. G. Nauman's (Pragments pour la Biographie de J.-G. Naumann);

Prague, 1803-1894, deux volumes in-8°, MEISSONNIER (ASTOINE), né à Marseille, le 8 décembre 1783, était destiné au commerce par ses parents; mais son goût pour la musique lui fit prendre la résolution de se rendre en Italie à l'âge de seize ans. Arrivé à Napics, il y reçut des leçons d'un maitre nommé Interlandi, tant pour la guitare que pour la composition. Il y écrivit un opéra bouffe, lutitulé : la Donna corretta, qui fut représenté sur un théatre d'amateurs. Après plusieurs années de séjour à Naples, il rentra en France, el alla s'établir à Paris où il a publié une grande sonate pour la guitare, trois grands trios pour guitare, violon et alto; Paris, chez l'auteur ; des variations, divertissements et fantaisies pour le même instrument; une Méthode simplifiée pour la ture ou guitare (Paris, Sieber), et un grand nombre de romances. En 1814, il a établi à Paris une maison de commerce de musique

qu'il a conservée nendant plus de vinct ans. MEISSONNIER (Joseph), frère du précédent, connu sous le nom de MEISSON-MIER JEUNE, est né à Marseille, vers 1790. Élève de son frère pour la guitare, il a donné longtemps des leçons de cet instrument à Paris, puis y a succedé à un ancien marchand de musique nommé Corbaux. Depuis 1824, il a été éditeur d'un nombre considérable d'œuvres de musique de tout genre. Il a arrangé pour la guitare beaucoup d'airs d'onéras et d'autres morceaux. On a gravé de sa composition : 1º Trois duos pour guitare et violon ; Paris, Hanry . 2º Trois rondeaux idem. ibid. 3º Des recueils d'airs connus pour guitare seule, op. 2 et 4; Paris, Pb. Petit. 4º Des airs d'opéràs variés; Paris, Haury, Ph. Petit, Dufaut et Duhois, et chez l'aujeur, 5º Des recueils de contredanses; idem, Ibid. 6º Benx méthodes de guitare. Dans son catalogue général de la musique imprimée, Whistling a confondu les ouvrages des deux frères Meis-

Joseph Meissonnler eut un fils qui lul succéda comme éditeur de musique, et qui, après avoir fait une fortune considérable dans sou commerce, s'est retiré en 1855, à cause de sa mauvaise santé.

MEISTER (JEAN-FRÉOÉRIC), né à Hanovre, dans la première moitié du dix-septithen sieler, fat d'abord attaché à la masigne doube de l'amossite, pois carta an service de l'évêque de Lubech, à Eulin, et, collo, devini de l'évêque de Lubech, à Eulin, et, collo, devini de l'amondation de l'amondation de l'amondation de 1807. On a publié de sa composition : l'Euri soit de morcusa de chast à l'ausga de habitants da liositin, intitute : Firstifiche Hoderia-Giochèsque's de basta d'ausga de habitants da liositin, intitute : Firstifiche Ho-Hontifiquage ; l'amondation d'aversi foriment de l'amondation de l'amondation de l'amondation de parties locks. Il Remolta di diversi forimant production de l'amondation de l'amondation de parties locks. Il Remolta di diversi foriment de l'amondation de l'amondation de l'amondation de cour, ce l'amondation de l'amondation de l'amondation de cour, ce l'a Lepipid, 1905.

MEISTER (Micusz), cantor à Halie (Saxe), a donné une édition améliorée du Compendium musicaz de Henri Faber, arec la version alternande de Melchior Vulpius, et y a ajouté uno petite préface, à Leipsick, en 1624, petit in-8°.

MEISTER (Atarat-Frederic-Louis), fittérateur ailemand, né en 1724, à Weichersbeim, dans la principauté de Bobenlobe. fit ses études à Gœttingue et à Leipsick. Après les avoir terminées, ii fut d'abord instituteur, puis professear de philosophie à l'Université de Gættingue. Ii mournt dans cette position, ie 18 décembre 1788. On trouve dans les popveaux mémoires de la Société royale de Gorttingue (t. II, p. 159 et suir.) un discours qu'il prononca, en 1771, concernant l'orgue bydraulique des anciens, intituié : De Feterum hudraulo. Ce mocceau se fait remarquer par de l'érudition et des considérations ponveiles. On a aussi de ce savant une dissertation sur l'barmonica, insérée dans la Magasin de Hanoure (ann. 1766, p. 59), et dans Jes Notices hebdomadaires de Hiller (ann. 1766, p. 71). sous ce titre : Nachricht vou einem neuen musikalischen Instrumente Harmonica genannt.

MEINTER (In-Scossel), organite de Piglie de la ville, professer as Meiniaire de Hiddurghausen et organise de Viglies petrujeajs, de is 50 aust 1795, de Getterhausen, pris de Heidbourg, dans le duebe de San Reinlagen, des auteur d'un livre qui a pour titer l'alitarniège Generalbau-Seinel. San Reinlagen, act auteur d'un lière qui apour titer l'alitarniège Generalbau-Seinel. Duch une Nöbteunterriekt für dépenique, etcle de genament bestreites Kentatus etcle de genament bestreites Kentatus etcle de genament bestreites Kentatus etcle de la des des des des des des crierces, registratiq un dei Leichigue compositere lerras sollon (Eccle compiéte de la baue coalitose et introdection à la composition. Methode pour s'instruire soimême, etc.); limenau, Voigt, 1854, in-4° de quatre-vingt-dix pages. On a aussi du même artiste plusieurs cabiers de pièces d'orque. parmi lesquels on remarque : Io Six nièces d'orgue à l'usage du service divin, op. 11: Schlensingen, Glaser. 2º Six nouvelles pièces facites pour l'orgue ; Cobourg , Reimann. 3º Bouze pièces d'orgue d'une moyenne force, en deux suites ; ibid. L'œuvre quatorzième, cenfermant soixante pièces d'orque faciles pour jouer avec ou sans pédaie, a été publié en 1841, à Erfurt, chez Kærnec. Cet éditeur a inséré des pièces d'orgue de Meister dans les deuxième et troisième iivres de son Postludien-Buch für Orgelspieler; Erfurt, sans

MEISTER (Cnarles-Sévenix), de la même familie et vraisemblablement fils du précédent, fut d'abord professeur adjoint du Séminaire de Hiidhurghausen et organiste d'une des églises de cette ville, puis a été nommé professent de musique au séminaire des institutenrs, à Montabaur. Il occupait déjà cette position en 1844. On a de cet artiste une petite méthode pratique d'orgue, à l'usage des commençants, sous ce titre : Aleine practische Vorsehule für angehende Orgelspieler, op. 5; Mayence, Schott. Ses autres ouvrages les pius importants sont : Bonze préiudes pour l'orgue, op. 5; Bonn, Simrock; douze idem, op. 4; Neuwied, Steiner; Singwaldlein der Kleinen, colicetion de chants pour les enfants, op. 2; Bonn, Simrock. L'œuvre sixième consiste en Cent soixante eadences et petits préludes pour l'orque, dans les tons maieurs at mineurs les plus usites, en deux suites; Erfurt, Kerner.

MEJO (AUGUSTE-GUILLAUNE), directeur de musique à Chemnitz, est né en 1795, à Nossen, en Silésie. Il commença son éducation musicale à Oederan, et l'acheva à Leipsiek, où li fut pendant sept ans attaché à l'orchestre du concect. Plus tard, li aila s'établir à Domanzi, en Silésie, en qualité de directeuc de musique d'une chapelle particulière. Aprés v avoir demeuré pendant onze ans, il fut appelé à Chemnitz, en 1852. On dit qu'en peu d'années son activité et sa connaissance de la musione ont fait faire de rapides progrès à l'art dans cette vijie, où il dirige de bons concerts. M. Meio est égajement habite sur la clarinette. sur ie violon et dans la composition. Il a publié : 1º Variations à grand orchestre : Leinsick, Breitkopf et Bærtel. 2º Pinsieurs recueils de danses de différents caractères, à grand orchestre. 5° Bes variations en harmonie, n° 1, 2, 5, 4; tbid. 4° Rondo pour cor et orchestre; ibid. En 1840, il a fait représenter à Brunswick un apéra intitulé: Der Gang nach dem Eisenhammer (le Mouvement du martinel), and a philandic presente.

martinet), qui a obtenu du succès. MELANI (ALEXANDRE), né à Pistoie, ou, suivant d'autres indications, à Modène, d'abord maître de chapelle à Saint-Pétrone de Bologne (en 1660), puis maltre de chapelle de l'église Sainte Marie Majeure, à Rome, le 16 octobre 1667, quitta cette place, en 1672, pour entrer en la même qualité à l'église Saint-Louis des Français. Il occupait encore ee poste en 1682, car dans le Mercure galant du mois d'octobre de cette année (denxième partie, p. 280), on l'on rend compte d'une messe que le duc d'Estrées fit chanter dans l'église Saint-Louis, le 25 août, à l'occasion de la naissance du duc de Bourgogne on ht : . Le sieur Melani y fit « entendre une musique excellente et des « symphonics admirables, » Ce compositeur vivait encore en 1698, comme on le voit par la dédicace de sou œuvre quatriche, contenant des Motetti a una, due, tre e cinque voci; Rome, 1698, in-4°. Mclani est connu aussi par divers opéras, dont un représenté à Florence, en 1681, et à Bologne, au théâtre Malvezzi, en 1697, sous le titre : il Carceriere di se medesima, et qui fut fort applaudi. Le second ouéra de ce maltre est intitulé : Amori di Lidia e Clori : il fut représenté au théâtre de Bologne, en 1688, et il fut joué de nouveau, en 1691, dans la villa Bentivoglio di Foggianoca nel Bolognese. L'abhé Quadrio, qui nomme ce musicien (t. V. p. 517), dit qu'il unt aussi en musique le Rubertu d'Adimari. On voit aussi par les livrets de deux oratorios que Melaul eu avait composé la musique. Le premier a pour titre : Giudizio di Salomone, Oratorio per musica dato in luce da Bonaventura Aleotti, min. Convent.; Bologna, 1686, in-12. L'autre est intitulé : Oloferne, oratorio da recitarsi nella Cappella del castello di Ferrara, la sera del Natale di N. S.; ibid., 1689, iu 12. Mais e'est surtout par ses motets à trois et à quatre chœurs que ce maltre s'est fait connaître. Ou les trouvait autrefois en manuscrit dans l'église Sainte-Marie Majeure. L'abbé Santini possède sous le nom de Melani : 1º Deux Crucifixus à cinq voix. 2º Le psaume Dilexi quoniam, à buit 10ix. 5º Deux Magnificat, denx Benedictus, ct deux Miscrere à huit voix. 4º Les psaumes Dixit Dominus, Memento Domine et In Exita Israel, à douze voix. 5º Credo, et In

Veritas mea, à huit voix. 6° Deux litanies à neuf voix. L'œuvre troisième de Melani a pour titre: Concerti spirituali a due, tre, e cinque voci; Roman Mascardi. 1682.

coci; Roma, Muscardi, 1682.

Majec les (loges qui ont été donnés à ce
musicien par quelques-uns de ses contempocatin, ectais un actise médiocre, qui écrivait
d'une manère incorrecte, suvant ce que f'ai d'une manère incorrecte, suvant ce que f'ai utant qualité de la contraction de la contraction de la littor, cher l'alie Santini. En de use sourrage hinti, fernis, quartrait qu'unique cochius concinendus; Romar, typis Muscardi, 1073, in-4°.

MELANI (Avoiss), musicien italien an service de Parchidue d'Autriche Ferdinand-Charles, a fait imprimer de sa composition : Scherzi musicali ossia capricci, e balletti da suonarsi ad uno, 2 violini e viola; Inspirick, 1659, in-4:

MELANIPEDE, poete-musicieu, né dans l'île de Mélos, l'une des Cyclades, était fils de Crition, et vivait vers la soistante-mquième olympiade. Plutarque (De Muzico) dit qu'on lui attribuait l'invention du mode lydien; mais d'autres ont accordé l'honneur de cette invention à un autre musieue nomme Anthipue (cource anom).

MELCAINE (Jisone), surnommé IL MONTENARDO, parce qu'il était né dans le bourg de ce onn (royaume de Naples, dans la terre d'Olivante) fut maître de chapelle à Zecce (Calabré, au commencement du disseptième siècle. Il a fait imprimer nie as composition : Il Paradisio terrater con motetif détersi e capricciosi, a 1, 2, 3, 4 e 5 voci; Venisc, 1610, 10-4\*.

MELCHER (Josapu), directour de l'Académie de chant, à Francfort-sur-l'Oder, pianiste et compositeur de mélodics vocales, a commencé à se faire connaître vers 1854. Ou a de lui des recneils de Lieder à voix scule, avec accompaguement de piano, op. 5 (Lieder et romances de divers poètes), Essleben, Reinhardt; op. 6 (Lieder et chants), Berlin, Pacz; on. 7 (trois chants pour soprano ou ténor). ibid.; op. 9 (trois chants idem), Berlin, Ende; ou, 12 (cinq Lieder pour sourano), Berlin, Bote et Boeke ; op. 15 (chants religieux), Berlin, Challier: chants à quatre voix, à l'usage des écoles, op. 8; Berlin, Paez; six chants à quatre voix, op. 14, en deux suites; Berlin, Bote et Bocke; chant pour quaire voix d'hommes, sur un poème de Ubland; ibid. Meleber a publié aussi quelques petites pièces pour piano.

MELCHERT (Jeuss), professeur de plano, et compositeur pour son instrument et pour le chant, fixé à Hambourg, a publié quelques petiles choses pour les pianistes amateurs e tels que deux rondeaux agréables, op. 7; Hamhourg, Crauz; deux morceaux de salon, op. 11; ibid.; valse d'Adelaide; ibid.; mais c'est surtont par ses compositions pour le chant qu'il s'est fail une bonorable réputation en Allemagne. On remarque parmi ses ouvrages de ee genre : 1º Liederkranz (collection de Lieder), en deux suites, pour voix seule avec piano, op. 5; Hambourg, Niemover. 2º Boux poemes de Reinick, pour contralto et piano, op. 16; ibid. 3º Quatre Lieder pour haryton, op. 22, ibid. 4º Trois Lieder pour soprano, op. 27; ibid.; el une multitude de chants détachés, dont la Nuit, pour Jénor, op. 17, ibid.; le Chant du printemps, pour soprano, op. 21, ibid; Maria, de Novalis, op. 26; ibid. Melchert a publié aussi des chants à quatre voix ; ibid.

MELDERT (Lioxano), musicien belge, ne dans la province de Liége, vers 1535, a fail un voyage en Utalic. Pendant son séjour à Venise, il publia le premier livre de ses madrigaux à cinq voix, chez les hériliers de Scollo, 1578, in-4.

MELETIUS, moine gree du dixième siècle, vécut au couvent de la Trinité, à Strumizza, dans la Bulgarie (en latin Tiberiopolis). Dans la Bibliothéque du coliége de Jesus, à Cambridge, on trouve, sous le numero 212, un traité manuscrit, en grec, concernant la musique et le chanl de l'Église grecque, sous ce titre : Melstius monachus. de Musica et canticis ecclesix graca, cum hymnis musicis. A la sulte des régles du chapl, on a placé un recueil d'hymnes el de cantiques notés, dont les auteurs sonlindiqués par leurs noms. Je pense que les règles seules du chant doivent être de Melelius, car le requeil des hymnes dale évidemment d'un temps postérieur à celui où vivait ce mnine, comme le pouvent les noms de Jean Lampadaire, Manuel Chrysaphe, Jean Kukuseli, Georges Stauronole, etc.

MELFIO (JEAN-BAPTISTE), compositeur né à Bisignano, en Calabre, dans la première moitié du sciziéme siècle, a fait imprimer : Il primo libro de' Madrigali a quattro voci; Venisc. 1836. in-4:

MELGAZ ou MELGACO (Direce-Dias), moine porlugais, né à Cubao, le 11 avril 1658, fut nummé maître de chapelle à l'église cathédraie d'Evora, et mourut dans cette ville, le 9 mai 1700. Ses compositions, très-nombreuses, sont resiées en manuscril dans la chapelle qu'il a dirigée : on y remarque des messes, lamentations, Miserrer, psaumes, répons, hymnes, el un recucil dédié àl'archevéque d'Erpra, en 1004, où se troure Messa ferial a 4 vezes, motetos de defuntos a 4, Gloria, Loust homen a 8 vezes.

MELISSA (Matteuto), organiste de l'église des Jésoites à Goritza, dans l'esprioul, vers le milieu du dix-septiéme siécie, a publié de sa composition un recueil de psaumes intitule; Salmi concertati a 2, 3, 4 e 5 voci; Venise, 1655, ln-4.

MELLARA (Casaxa), composition draming, et al Pares, e 1783, a cluid l'harmonie et le contrepoint son in decesion de mais et le contrepoint son in decesion de la contre del la contre de la contre del la contre de la contre del la contre del la contre del la contre del la contre de la contre de la contre del la con

MELLE (RENAUT (sic) DE), on DE MELL. en Italien Rinaldo del Mele, musicien helge du seiziéme siècle, est né vraisemblablement dans le pays de Liége, où il y a encore des familles de ce nom. D'ailleurs, dans l'épltre dédicatoire de son recueil de madrigaux à six voix, datée de Liége, le 14 juillet 1587, et signée Rinaldo del Melle, il dit que sa famille a été attachée au service du duc Ernest de Bavière, archevêque de Cologne et évéque de Liége. Cependant, au litre de ce même ouvrage, imprimé à Anvers, en 1588, il est appelé gentiluomo fiamengo, ce qui semble indiquer qu'il était de la Flandre : car blen que les Italiens aient appelé en général flamands tous les artisles des Pays-Bas, on ne donnait ce nom, dans les ouvrages imprimés en Belgique, qu'à ceux qui étaient nes dans les deux Flandres, on dans le duché de Brahani, el dans le marquisat d'Anvers, Quoi qu'il en soil, Renaut de Meile fut un musicien dislingué du seizième siècle, Walther, dans son Lexikon, a placé vers 1558 l'épo que où il florissait, et son errenr à cet égard a mis Burney en doute si ce n'est pas Renaut de Melle, et non Goudimel (voyez ce nom), appelé Gaudio

Mell par les Italiens, qui a été le maltre de

Pierluigi de Palestrina (A General history of Music, t. III, p. 186); Hawkins dit positivement, dans son Histoire de la musique, que ce fut, en effet, Renaut de Mell qui eut l'bonneur d'instruire cet illustre musicien. Mais l'abbé Baint a fort bien prouvé dans ses Mémoires sur la vie et les ouvrages de Palestrina, d'après les notices manuscrites de Pitoni sur les compositeurs, qui se trouvent dans la Bibliothèque du Vatican, que Renaut de Melle se rendit à Rome vers 1580, environ six ans avant la mort du maître célèbre dont on voulait faire son élève, et que lui-même y continna ses études, quoiqu'il ent déjà été maltre de chapelle en Portugal; qu'il y sut attaché au service du cardinal Gabriel Paleotto, et que lorsque ce cardinal fut fait évéque de Sabina, en 1591, il nomma Renaut de Melle maltre de chapelle de son église, et professeur de musique du séminaire, L'abbé Baini fait remarquer enfin (t. I, p. 25) que le cinquième livre de motets de ce compositeur est dédié à ce meme cardinal Paleotto, et que l'éplire dédicatoire est datée de Magliano in Sabina, le 1rr mars 1595. Il est nécessaire de faire observer, toutefois, que Renaut de Melle quitta l'Italie, en 1587, après avoir publié à Venise le quatrième livre de ses madrigaux à cinq voix, pour faire un voyage dans sa patrie, ainsi que le prouve l'épltre dédicatoire de son livre de madrigaux à six voix publié à Anvers,

en 1588. L'abbé Baini nous apprend (loc. cif.) que Renaut de Melle a publié de sa composition à Venise, chez Gardane : 1º Quatre livres de madrigaux à trois voix, en 1582 et 1585. Ils ont été réimprimés en 1595, à Venise, chez le meme. Une autre édition fut faite dans la méme ville, en 1596. 2º Quatre livres de madrigaux à quatre et cinq voix, depuis 1584 jusqu'en 1586. 3º Cinq livres de madrigaux à cing voix, depuis 1587 jusqu'en 1590, 4º Deux livres de madrigaux à six voix, en 1591. Le premier livre de ceux-ci est une réimpression de celui que Phalèse avail imprimé à Auvers, en 1588, sous ce titre : Madrigali di Rinaldo del Melle, gentiluomo fiamengo, a sei voci, in-4° obl. 5° Litanie della B. V. a cinque voci; Anvers, 1589, in-8°. 6° Cinq livres de motets à cinq, six, buit et douze voix; Venise, Gardane, 1592 à 1595. Le cinquième livre a pour titre : Liber quintus motectorum Reynaldi del Mel, chori ecclesia cathedralis ac Seminarii Sabinensi præfecti, quæ partim senis, partimque octonis ac duodenis vocibus concinantur; Fenetiis ap. Angelum

Gardanum, 1905, in-4° obl. L'épitre dédicatoire, au cardinal Gabriel Palestie, es tâde Mantoue, aux calendes de mars 1905. Ce recueil contient dix-sept motets à ux roig. Goux à buit vois, et un à douze roix. L'abbé Bălni ajoute à ces renseignements qu'il existe baucoop d'autres compositions manuscrites de Renaut de Melle dans les archives de quelques églises de Rome.

MELLI ou MELII (Pizzne-Parc), luthiste et compositeur, né à Reggio, dans la seconde moitié du seizième siècle, fut connu généralement sous le nom de MELLI REGGIANO. à cause du lieu de sa naissance. Il fut attaché an service de l'empereur Ferdinand II, qui regna depuis 1619 jusqu'en 1637. On a de lui trois recueils intitules : Prime musiche, cioè madrigali, arie, scherzi, efc., a più voci: in Venetia, Gia. Vincenti, 1608, in-4; seconde musiche, etc., ibid., 1609, in-4; terze musiche, etc., ibid., 1609, in-4°. La collection des œuvres de Melli pour le luth, ou plutot l'archiluth, a pour titre : Intavolatura di Liuto attiorbato di Pietro Paolo Melii da Reggio lautenista e musico di camera di S. M. Cesarea, libri cinque; in l'enezia. per Giacomo l'incenti, 1625 et années suivantes, in-4°.

MELLIANT (Casulad), né à Nantes, ters 1750, except à profession d'imprimeur, et de 1750, except à profession d'imprimeur, et de mouvre dans cette ville, au mois d'auti 1851. Il était amateur de messique et jouait de plusiens instruments. On a de lui un écrit qua à pour titre: De la musique d'Anates, Nantes, 1837, la-8". Mellinet était membre de la 50-cetté accodémique de sa ville natale, dont les volumes de mémoires renferment plusieurs de se sec érits.

MELLINI (le P. ALESSANDRO), moine servite, né à Florence dans la seconde moitié du quinzième siècle, fut appelé à Rome par le pape Léon X, non comme maître de la chapelle pontificale, comme le disent Arch. Giani (Annal, Servorum, part. 11, cent. 4) et Negri (Istoria de' Fiorentini scritt., p. 22), car cette charge n'existait pas alors, mais comme chapelain chantre, Le P. Mellini monrut à Rome, en 1554, suivant Negri, ou deux ans plus tard suivant Giani. Ces deux auteurs et Poccianti (Catal. Script. illustr. Fiorent.) disent que Mellint a fait Imprimer beaucoup de madrigaux à plusieurs voix, des motets, des bymnes, et des psaumes pour les vépres, mais ils n'ind. juent ni le lieu, ni les dates de l'impression de ces ouvrages, dont je n'ai pas trouvé d'exemplaires jusqu'à ce jour. Il est à remarquer que le nom de Mellini ne figure pas dans le catalogue des chapelains chantres de la chapelle pontificale, donné par Adami de Bolsena dans ses Osservazioni per ben regolare il coro della cappella pontificia (Rume, 1711, In-47).

MELONE (ANNIBAL), musicien, né à Bologne, dans la première moitié du seizième siècle, était, en 1579, doven des musiciens de la seignenrle de cette ville. La discussion de Nicolas Vicentino et de Vincent Lusitano, concernant la connaissance des genres de la musique, et le livre que Vicentino publia ensuite sur celle matière (voyer Vicentino) avalent fixé l'attention des musiciens de toute l'Italie sur la question des trois genres, Plusieurs années après que le traité de Vicentino eut paru, Melone éerivit à son ami Bottrigari (voyez ce nom) une lettre sur ce sujet : Se le canzoni musicali moderne communemente dette madrigali o motetti, si possono ragionevolmente nominare di uno de' tre puri e semplici generi armonici, e quali debbono esserie veramente tali. Cette lettre, publice par Bottrigari, fut l'occasion de l'écrit de celui-ci, intitulé : It Melone, discorso armonico, etc.

Le nom du musicien dont il s'agit et l'ouyrage de Bottrigari Il Desiderio ovvero de' concerti di varii Stromenti musicali, etc., ont donné lieu à une enmulation d'erreurs vraiment plaisantes. Apostolo Zeno, qui possédait une médaille de bronze frappée en l'bonneur de Buttrigari, où l'on voyait divers emblèmes, crnt y apercevoir la figure d'un meion, et se persuada que ce melon représentait un instrument de musiqua dont Buttrigari aurait été l'inventeur, at dont il anrait donné la description dans son Melone. Il exposa toute cette réverie dans ses notes sur la Bibliothèque de Fontanini (t. I, p. 249); Salfi, continuateur de l'Histoire littéraire d'Italie de Ginguené, voulant corriger Zeno (t. X. p. 420), dit que ce meinn désignait, seion tonte apparence, Annibal Melone, son ami (de Bottrigari). En effet (ajonte-t-11), e'est sous son nom anagrammatique d'Alemanno Bonelli (Benelli) que Bottrigari fit paraitre son outrage, intitulé : La Désin. Or, le melon de Zeno est le dos d'un luth, et l'on ne comprend pas ce que veut dire Salfi avec sa désignation d'Annibal Melone par un meinn, Mais le pins plaisant est l'ouvrage intitulé : le Désir, anivant celui-cl. Il est très-vrai que Buttrigari s'est caché sous le nom d'Alemanno Beneilli, anagramme d'Annibal Melone; mais en intitulant son dialogue sur les concerts d'instruments de son temps Il Desiderio, il a voulu honorer son ami Grazinso Desiderio, l'un des interlocuteurs du dialogue, et non exprimer nn désir quelconque. Le Dictionnaire historique publié à Paris, en vingt volumes in-8°, par Prudhomme, a renouvelé l'histoire du melon, Gerher, dans son premier Lexique des musiciens, dit que Melone s'est rendu utile à l'histoire de la musique par son ouvrage : Desiderio di Allemano Benelli, anagramme d'Annihal Melone. Il aloute : « On « crut d'abord que Bottrigari en était l'anteur, « et eette opinion acquit encore plus de vrala semblance, parce que, lnin de la contredire, a ce dernier fit publier sous son nom une se-· conde édition de l'ouvrage. » Voilà danc Bottrigari dépossédé de son livre : mais voici bien autre chose : Haym a placé dans sa notice des livres rares, sous le nom de Benelli, le Desiderio, dont il donne tout le titre, en citant l'édition publiée à Venise, en 1594, par Richard Amadino. Forkei, copiant llaym, a placé (Attgem, Litteratur der Musik, p. 445) l'article Benelli après celui de Bottrigari, et a fait deux ouvrages différents du même livre portant le même titre; enfin, dans son second Lexique, Gerher ajoute ee supplément à son article Melone : « Il s'appelait ordinaire-« ment Alemanno Benelli, anagramme de son » véritable nom. Il n'était pas seulement coma positeur, comme il est dit dans l'ancien . Lexique, mais aussi théoricien, comme le o prouve l'écrit poiémique suivant dirigé o contre François Patrizio : Il Desiderio, a oppero de' concerti, etc. a Or. l'écrit polémique dirigé contre Patrizio, on Patrizi, savant italien, zélé platonicien qui avait attaqué Aristoxène dans un de ses écrits, n'est point intitule Il Desiderio, mais Il Patrizio, ovvero de' tetracordi armonici di Aristosseno, et ce n'est point Melone, mais Bottrigari (voyez ce nom) qui en est l'auteur. Choron et Fayolie ont copié aveugiément le premier Lexique de Gerber dans leur Dictionnaire historique des musiciens (Paris, 1810-1811), et le Dictionary of musicians (Londres, 1824) l'a abrégé en quelques lignes. Fantuzzi, dans l'article Bottrigari de ses notices sur les écrivatus de Bologne (t. II), dit que Bottrigari avait donné son ouvrage à Meione avec la permissinn de le faire Imprimer sous l'anagramme de son nom; mais que plus tard Melone divulgua le secret du pseudonyme et se donna pont l'auteur du livre. Offensé de ce procede, Bottrigari publia alors une autre Giltion de ce même livre sous son nom. Il est au moins singuiler que Lichtenthal et M. Becker, qui ont cité ce passage de Fantuzzi, aient fait, comme Forkel, deux articles pour le même livre, et qu'ils aient répété ses erreurs sur le Patrizio.

Melone, qui, suivant ce qui était convenu entre Bottrigari et lui, avait fait Imprimer, à Venise, Il Desiderio, sons l'anagramme de son nom Alemanno Benelli, puis avait révélé le secret de eet anagramme à quelques amis, laissant croire qu'il était le véritable auteur de l'ouvrage, Melone, dis-je, voyant que Bottrigari avait fait faire une nouvelle édition du livre à Bologne, sous son propre nom, eut un moment d'humeur qui le poussa à faire paraffre ce qui restatt d'exemplaires de l'édition de Venise de 1594, avec un nouveau frontispice portant ce titre : Il Desiderio, ovvero de' concerti musicali, etc. Dialogo di Annibale Melone; Milano, appresso gli Stampatori Arciepiscopali, 1601. Mais bientôt aprés, Il sentit ee qu'il y avalt d'indélieat dans ee procédé, et il se réconcilia avec son ami. C'est alors qu'il lui écrivit la lettre qui donna naissance à l'éerit de Bottrigari : Il Melone, discorso armonico, etc. (conférez cet article avec celui de Bottrigari).

Melone était compositeur. On trouve quelques-uns de ses motets à quaire voix dans les Muteta sacra publiés par Lechner, en txex

MELTON (GUILLURE). chancelier du duché d'York, au commencement du seizléme siècle, a laissé en manuserit un traité De Musiècle celesiastied.

MELVIO (Fastques Mant), maltre de chapelle à Castello, dans l'État de Venies, vers le milieu du dix-septième siècle, a fait impeimer, à Venies, La Galaten, recueil de chanist à voix seule, en 1648. On a aussi de lui un recueil de moteta initiaté: Cantiones sacre 2-5 roccibur coucinames, Venies, 1650.

MELZEL (Gronzol), channion regulate de Vocire des Prénoutes), à Siralony, naqui à Trin, en Bohlme, en 1624. Bans a plenesse, i fronda la muèbre comme enfante de cheur, et acquit des connaissances étrection de la musique à l'église de Sinti-Reouit, à Prayer. En 1669, i quita cet emple et la Prayer. En 1669, i quita cet emple et la prayer. En 1669, i quita cet emple et prisi I talla chercher du reprès ai courent de siralony de la Siralony, de la mour Es III mars 1603, i l'ège de roissance nonf ann. Il a lisse en manuerit des vipees et des moetre qui out été de roissance nonf ann. Il a lisse en manuerit des vipees et des moetre qui out été de la lisse en maconsidérés en Bohéme comme des modéles en

leur genre. MENAULT (Prenne-Richand), prêtre et chanoine de Chàlons, naquit à Braune, où il se trouvait, en 1676, comme maltre des enfants de chœur de l'église de Sainte-Marie, 11 fut ensuite maître de musique de l'église collégiale de Saint-Étienne de Dijon, ou il se trouvait en 1691. On a de lui : 1º Missa quinque vocibus ad imitationem moduli O felix parens; Paris, Christophe Ballard, 1676, in-fol. 2º Missa sex vocibus ad imitationem modulí Tu es spes mea; ibid., 1686, in-fol. 3º Missa quinque vocibus ad imitationem modulí Ave senior Stephane; ibid., 1687, in-fol. 4º Missa sex vocibus Ferte rosas; ibid., 1691, in-fol, 3º Missa sex vocibus Date tilia; ibid., 1692, in-fol. Meuantt a fait aussi imprimer des vépres qu'il a dédiées au père Lachaise, confesseur de Louis XIV. Il est mort en 1694, ågé d'environ einquante ans.

MENDE (JEAN-GOTTLOS), facteur d'orgues, à Leipsiek, né le 3 août 1787, à Siebenlehn, près de Freylerg, a construit, en 1846, l'orgue de l'église Sainte-Pauline, à Leipsiek, et, en 1847, celui de l'église Neuve, dans la même ville.

MENDEL (JEAN), directeur de musique, pianiste et organiste de l'église principale, à Berne; professeur de piano et compositeur, est né à Darmstadt, et a fait ses études musicales sous la direction de Rink (voyez ce nom). Ayant obtenu, en 1851, la place d'organiste à Berne, il y ajouta bientôt ceile de directeur de musique et devint en pen de temps l'àme de l'activité musicale de ectte ville. Il y organisa des concerts et dirigea l'orchestre avec talent, En 1840, il voulut revoir le lieu de sa naissance et son vieux maltre, et le 9 octobre 1840, il donna un concert d'orgue dans l'église de Barmstadt, et y fit admirer son habileté. Cet artiste a publié: 1º Vingt-quatre chants à deux voix pour les écoles de garçons et de filles, op. 5; Berne, Dalp, 1833. 2º Vrugtquatre idem, op. 6, ibid. 3º Theoretische praktische Anleitung zum Schulgesunge (Introduction théorique et pratique au chant pour les écoles); ibid., 1856, in-12. 4º Lieder à quatre voix pour un chœur d'hommes, op. 9; ibid., 1857. 5º Idem, op. 10 ; ibid., 1838. 6º Bouze préludes d'orgue, op. 11; ibid., 1840. 7º Lieder avec accompagnement de piano, op. 15; ibid., 1841. 8º Lieder à à voix seule avec piano, op. 14; Mayence, Sebott. 9. Idem, op. 15; ibid. 10. Chants pour quatre voix d'hommes; Berne, Huber, Quelques œuvres pour le piano.

MENDELSSOHN (Muses on Moise), célébre philosophe et littérateur israélite, naquit à Dessau, le 9 septembre 1729. Fils d'un écrivain public employé à faire des copies de la Bible pour les synagogues, il passa une partie de sa jeunesse dans une situation voisine de la misère; mais il trouva des ressources en lui-même nour son instruction, et son gênic, qui se manifesta de bonne heure, l'éleva audessus de tous ses coreligionnaires, et le rendit un des bommes les plus remarquables de son temps. Après une vic consacrée à des travaux qui illustrérent son nom et qui excreérent une influence bienfaisante sur la situation des Juifs en Allemagne, il mourst à Berliu, le 4 janvier 1786. La plupart des écrits de Mendelssohn sont étrangers à l'objet de ce dictionnaire : il n'y est cité que pour ce qu'il a écrit concernant l'Esthétique de la musique dans la dissertation sur les principes fondamentaux des beaux-arts et des sciences insérée dans le deuxième volume de ses œuvres philosophiques (p. 95-152, édition de Berlin, 1761). On trouve aussi des vues élevées concernant cet art dans ses Lettres sur les sentiments (Berlin, 1755).

MENDELSSOHN-RARTHOLDY (c)-Lix), compositeur célèbre, petit-lils du précédent et fils d'un riche banquier, naquit à Hambourg (1), le 5 février 1809. Il n'était âgé que de trois ans lorsque sa famille alla s'établir à Berlin. Dans ses premières années, Mendelsoulin montra de rares dispositions pour la musique. Confié à l'enseignement de Berger, pour le piano, et de Zelter, pour l'harmonie et de contrepoint, il fit de si rapides progrès, qu'à l'àge de huit ans il était eapable de lire toute espèce de musique à première vue, et d'écrire de l'barmonie correcte sur une basse donnée. Une si belle organisation promettait un grand artiste. Le travail lui était d'ailleurs si facile en toute chose, et son intelligence était si prompte, qu'a l'âge de scize ans Il avait terminé d'une manière brillante toutes ses études littéraires et scientifiques du collège et de l'université. Il lisait les auteurs latins et grecs dans leurs langues ; à dix-sept ans, il fit une traduction en vers allemands de l'Andrienne de Térence, qui fut imprimée à Berlin sous les initiales F. M. B. Enfin, les langues française, anglaise et italienne lui étaient aussi familières que celle de

(1) L'ai dit, dans la première édition de cette Biographie des Musiciens, que Meudelssohn était né à Berlin; le Leaique uniserrel de musique, publié par Schilling, m'avait flurni ce renseignement inexact (T. IV, p. 66). sa patrie. De plus, il cultiva aussi avec succès le dessin et la peinture, et s'en occupa avec plaisir lusqu'à ses derniers jours. Également bien disposé pour les exerclees du corps, Il maniait un cheval avec grâce, était habile dans l'escrime et passait pour excellent nageur. Obligé de satisfaire à tant d'occupations. il ne put jamais donner à l'étude du piano le temps qu'y consacrent les virtuoses de profession; mais ses mains avaient une adresse naturelle si remarquable, qu'il put briller par son babileté partout où il se fit entendre. Il n'v avait pas de musique de piano si difficile qu'il ne put exécuter correctement, et les fugues de J.-S. Bach lui étaient si familières, qu'il les jouait toutes dans un mouvement excossivement rapide, Son exécution était expressive et pleine de nuances délicates. Bans un séjour qu'il avait fait à Paris à l'age do seize ans, il avait reçu de madame Bigot (voyez ce nom) des conseils qui lui furent très-utiles pour son talent de pianiste; jusqu'à la fin de sa carrière, il conserva pour la mémoire de cette femme remarquable un sentiment de reconnaissance et d'affection.

On a vu ci-dessus que l'éducation de Mendelssohn pour la composition fut confiée à Zeiter (voyez ce nom), qui parle de son élére avec un véritable attachement dans ses lettres à Gœthe; le jeune artiste resta longtemps dans son école; trop longtemps peut-étre, ear la science roide et scolastique du maltre ne paralt pas avoir laissé à la jeunc imagination de l'élève toute la liberté qui lui aurait été nécessaire. En 1821, Zelter fit avec Mendelssohn un voyage à Weimar et le présenta à Gothe, qui, dit-on, s'émut en écoutant le jeune musicien-né. Béjà il jouait en maltre les pièces difficiles de Bach et les grandes sonates de Beethoven. Quoiqu'il n'eût point encore atteint sa treizième année, il improvisait, sur un thème donné, de manière à faire naître l'étonnement. Avant l'age de dix-buit ans, il avait écrit ses trois quatuors pour piano, violon, alto et basse; des sonates pour piano seul ; sept pièces caractéristiques pour le mémoinstrument; douze Lieder pour voix seule avec piano; donze chants idem, et l'opéra en deux actes, intitulé : les Noces de Gamache, qui fut représenté à Berlin quand l'auteur n'avait que scize ans. S'il y avait peu d'idées nouvelles dans ces premières œuvres, on y remarquait une facture élégante, du goût, et plus de sagesse dans l'ordonnance des morceaux qu'on n'eut pà l'attendre d'un artiste si jenne. Plus heureux que d'autres enfants prodiges, à cause de la position de fortune de ses parents, il ne voyait pas son talent exploite par la spéculation, et toute liberté lui diatt laisée pour le développement de ses faculés. Le succès des Nores de Gamoche n'ayant pas réponda aux espérances des amis de Mendelssohn, il retira son ouvrage de la scène, mais la partition, réduite pour le piano, fut publiée.

En 1829, Mendelssohn partit de Berlin pour voyager en France, en Angleterre et en Italie. Je le trouvai à Londres au printemps de cette année, et j'entendis, au concert de la Société philharmonique, sa première symphonie (en ut minenr). Il était alors àgé de vingt ans. Son extérieur agréable, la culture de son esprit, et l'indépendance de sa position le firent accueillir avec distinction, et commencèrent ses succès, dont l'éclat s'augmenta à chaque voyage qu'il fit en Angleterre. Après la saison, il parcourut l'Écosse. Les impressions qu'il éprouva dans cette contrée pittoresque lui inspirérent son ouverture de concert connue sous le titre de Fingalhahle (la Grotte de Fingal). De retour sur le continent, il se rendit en Italie par Munich, Salzbourg, Linz et Vienne, en compagnie de Hildehrand, de Hubner et de Bendemann, peintres de l'école de Dusseldorf. Arrivé à Rome, le 2 novembre 1850, il y trouva Berlioz, avec qui il se lia d'amitié. Après cinq mois de séjour dans la ville éternelle, qui ne furent pas perdus pour ses travaux, il partit pour Naples, où il arriva le 10 avril 1851. Il y passa environ deux mois, moins occupé de la musique italienne que de la heauté du ciel et des sites qui exercèrent nne heureuse influence sur son imagination; puis il revint par Rome, Florence, Génes, Milan, parconrut la Suisse, et revit Munich an mois d'octobre de la même année. Arrivé à Paris vers le milieu de décembre, il y resta jusqu'à la fin de mars 1832. On voit dans ses lettres de voyage (1) qu'il n'était plus alors le jeune homme modeste et candide de 1829. Il se fait le centre de la localité où il se trouve et se pose en critique peu bienvelllant de tout ce qui l'entoure. Parlant d'une des soirées de musique de chambre données par Baillot, à laquelie il assista, et dans laquelle ce grand artiste avait exécuté le quatuor de Mendelssohn en mi majeur. il dit : Au commencement on foug un quintette de Boccherini, une perruque (Den Anfang machte ein Quintett von Boceberini. eine Perrucke)! Il ne comprend pas que sous

cette perruque il y a plus d'idées originales et de véritable inspiration qu'il n'en a mis dans la plupart de ses ouvrages. Mécontent, sans doute, de n'avoir pas produit à Paris, par ses compositions, l'impression qu'il avait espérée, il s'écrie (2), en quittant cette ville : Paris est le tombeau de toutes les réputations (Paris sei das Grah aller Reputationen). Le souvenir qu'il en avait conservé fut, sans ancun doute, la cause qui îni fit prendre la résolution de ne retourner jamais dans cette grande ville, tandis qu'il fit sept longs séjours en Angleterre, pendant les quinze dernières années de sa vie, parce qu'il y était aceneilli avec enthonsiasme. En toute occasion, il ne parlait de la France et de ses habitants qu'avec amertume, et affectait un ton de mépris pour le goût de ceux-ci en musique.

Un des amis de Mendelssohn avant été nommé membre du comité organisateur de la féte musicale de Dusseldorf, en 1853, le fit choisir pour la diriger, quoiqu'il n'eût pas encore de réputation comme chef d'orchestre ; mais le talent dont il fit preuve en cette circonstance fut si remarquable, que la place de directeur de musique de cette ville lui fut offerte: il ne l'accepta que pour le terme de trois années, se réservant d'ailleurs le droit de l'abandonner avant la fin, si des circonstances imprévues lui faisaient désirer sa retraite. Ses fonctions consistaient à diriger la Société de chant, l'orchestre des concerts et la musique dans les églises catholiques, nonobstant son origine judatque. C'est de cette époque que date la liaison de Mendelssohn avec le poète Immermann, heaucoup plus âgé que lui. Des relations de ces deux hommes si distingués résulta le projet d'écrire nn opéra d'après la Tempéte de Shakespeare. Les idées poétiques ne manquaient pas dans le travail d'Immermann; mais ce littérateur n'avait aucune notion des conditions d'un livret d'opéra : son ouvrage fut entièrement manqué sous ce rapport. Mendelssohn jugea qu'il était impossible de le rendre musical, et le projet fut ahandonné. Cependant le désir de donner au théâtre de Dusseldorf une meilleure organisation détermina les denx artistes à former une association par actions; les actionnaires nommèrent un comité directeur, qui donna an poëte Immermann l'intendance pour le drame, et à Mendelssohn pour l'opéra. On monta Don Juan de Mozart, et les Deux Journees de Cherubini; enfin, Immermann ar-

(2) Lettre du 31 mars 1832, ibid., 228.

<sup>(1)</sup> Reisebriefe von Felix Mendelzsohn-Bartholdy, and den Jahren 1830 bis 1832. Leipzick, Hermann Mendelssohn, 1861, 1 vol. in-8s.

rangea pour la scène allemande un drame de Calderon, pour lequel Mendeissohn composa de la musique qui ne fut pas goûtée et qui n'a pas été connne. De mauvais choix d'acteurs et de chanteurs avaient été faits, car ces deux hommes, dont le mérite, chacun en son genre, ne pouvait être contesté, n'entendaient rien à l'art dramatique. Des critiques désagréables furent faites; Mendeissohn, dont l'amourpropre n'était pas endurant, sentit qu'il n'était pas à sa place, et donna sa démission de la place de directeur de musique, au mois de juillet 1855. Je l'avais retrouvé, en 1854, à Aix-la-Chapelle, où il s'était rendu à l'oceasion des fêtes musicales de la Pentecôte. Une sorte de rivalité s'étalt établie entre lui et Ries, parce qu'ils devaient diriger alternativement ces fêtes des villes rhénanes, Malheureusement, Il n'y avait pas dans cette rivalité les égards que se doivent des artistes distingués, Mendelssohn parlait de la direction de son émule en termes peu polis qu' furent rapportés à celui-ci. Ries me parla aiors des chagrins que lui causait le langage inconvenant de son jeune rival.

Mendelssohn avait écrit à Dusseldorf la plus grande partie de son Paulus, oratorio: il l'acheva, en 1855, à Leipsick, où Il s'était retiré, aprés avoir ahandonné sa position. Avant été nommé directeur des concerts de la Halie-aux-Draps (Gewandhaus), dans la même ville, il prit possession de cet emploi le 4 octohre, et fut accueilli, à son entrée dans l'orchestre, par les acclamations de la foule qui remplissait la salle. Dès lors, la musique prit un nouvel essor à Lelpsick, et l'heureuse influence de Mendelssohn s'y fit sentir nonseulement dans les concerts, mais dans les sociétés de chant et dans la musique de chambre. Lui-même se faisait souvent entendre comme virtuose sur le piano, Par reconnaissance pour la situation florissante où l'art était parvenu, grace à ses soins dans cette ville importante de la Saxe, l'université lui conféra le grade de docteuren philosophie et beaux-arts, en 1836, et le roi de Saxe le nomma son maltre de chapelle honoraire. En 1837, Mendelssohn énousa la fille d'un pasteur réformé de Francfort-sur-le-Mein, femme aimable dont la bonté, l'esprit et la grâce firent le bonheur de sa vie.

Appelé à Berlin en qualité de directeur général de la musique du roi de Prusse, il alia s'y étabiir et y écrivit pour le service de la cour la musique intercalée dans les tragédies antiques l'Antigone, l'Œdipe roi, ainsi que dans Athalie. Ce fut aussi à Berlin qu'il composa les morceaux introduits dans le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, dont il avait écrit l'ouverture environ dix ans aupavant. Cependant les honneurs et la faveur dont il jouissait prés du roi ne purent le décider à se fixer dans la capitale de la Prusse, parce qu'il n'y trouvait pas la sympathie qu'avaient pour lui les hahitants de Leipslek, Berlin a toujours, en effet, montré peu de goût pour la musique de Mendelssohn. Nul doute que ce fut ce motif qui le décida à retourner à Leinsick, où, à l'exception de quelques voyages à Londres ou dans les villes des provinces rhénanes, il se fixa pour le reste de ses jours. Les époques de ses séjours en Angleterre furent 1832, 1833, 1840, 1842, 1844, 1846, où il fit entendre pour la première fois son Elie, au festival de Birmingham, et, enfin, au mois d'avril 1847. Cette fois, il ne resta à Londres que peu de jours, car il était de retour à Leipsick à la fiu du même mois. Il avait formé le projet de passer l'été à Vevay; mais au moment où Il venait d'arriver à Francfort, pour v retrouver sa femme et ses enfants, il recut la nouveile de la mort de madame Hansel, sa sœur hien-aimée. Cette perte cruelie le frappa d'une vive douleur. Madame Mendelssohn . dans l'espoir de le distraire par les souvenirs de sa jennesse. l'engagea à parcourir la Suisse : il s'y laissa conduire et s'arrêta d'ahord à Baden, puis à Laufen, et, enfin, à Interlaken, où il resta jusqu'au commencement de septembre. Peu de jours avant son départ, il improvisa sur l'orgue d'une petite église de viliage, sur les bords du lac de Brienz : ce fut la dernière fois qu'il se fit entendre sur un instrument de cette esnéce. Peu d'amis se trouvaient réunis dans l'église ; tons furent frappés de l'élévation de ses idées, qui semblaient lui dicter un chant de mort. Ii avait eu le dessein d'aller à Fribourg pour connaître l'orgue construit par Moser; mais le mauvais temps l'en empécha. L'hiver arrive, dit-il à ses amis; il est temps de retourner à nos foyers.

Arrie à Leipuick, il y repit tes occupations ordinaires. Bien que l'aménité de non caractere nes déments par les pendres de traiter ne se dément par les pendres de la companie de la comp

qu'on s'était empressé d'aller chercher, n'hésita pas à faire usage des moyens les plus énergiques dont l'heurenx effet fut immédiat. Rétabli dans un élal de santé satisfaisant, du moins en apparence, vers la fin dn mois, Mendelssohn reprit ses promenades habilnelles, soit à pied, soit à cheval; il espérait même être blentôt assez fort ponr se rendre à Vienne, pour y diriger l'exécution de son dernier oratorio el II s'en réjouissait; mais le 28 du même mois, après avoir fait une promenade avec sa femme et diné de bon appétit, il subit une seconde attaque de son mal, et le médeein déclara qu'il était frappé d'une apoplexie nerveuse et que le danger était imminent. Les soins qui lui furent prodigués lui rendirent la connaissance. Heut des moments de calme et doemit d'un sommeil tranquille : mais, le 3 norembre, l'attaque d'apoplexie se renouvela, et dés ee moment il ne reconnut plus personne. Entouré de sa famille et de ses amis, il expira le lendemain, 4 novembre 1847, à 9 beures dn soir, avant d'avoir accomuli sa trente-nenviéme année. On lui fit des obsèques somptueuses, auxqueffes prit part toule la population de Leipsiek, en témoignage du sentiment donloureux inspiré par la mort prématurée d'un artiste si remarquable. L'Allemagne tout

entière fut émue de ce triste événement. Si Mendelssohn ne posséda pas un de ees cénies puissants, originaux, tels qu'en vit le dix-buitiéme siécle; s'il ne s'éleva pas à la hauteur d'un Jean-Sébastien Baeb, d'un Hændel, d'un Gluck, d'un Haydn, d'un Mozart, d'un Beethoren; enfin, si l'on ne peut le placer au rang de ces esprits eréateurs, dans les diverses déterminations de l'art, il est bors de doute qu'il tient, dans l'histoire de eet art, une place considérable immédiatement aprés eux, et personne ne lui refusera Jamais la qualification de grand musicien. Il a un style à lui et des formes dans lesquelles se fait reconnalire sa personnalité. Le señerzo élégant et coquet, à deux temps, de ses eumpositions instrumentales, est de son invention. Il a de la mélodie; son barmonle est correcte et son instrumentation eolore bien ses idées, sans tomber dans l'exagération des moyéns. Dans ses oratorios. Il a fail une beureuse allianee de la gravité des anciens maîtres avec les ressonrees de l'art moderne, Si son inspiration n'a pas le caractère de grandeur par lequel les géants de la pensée musicale frappent tont un auditoire, il intéresse par l'art des dispositions. par le goût et par une multitude des détails qui décèlent un sentiment fin et délicat. Mal-

beureusement il était préoccupé d'une crainte qui doit avoir été un obstacle à la spontaoéité de ses idées ; eette erainte était de tomber dans certaines formes habituelles par lesquelles les compositeurs les plus originaux laissent reposer de temps en temps l'attention : il la portait jusqu'à l'excès. Dans la plupart de ses compositions, on sent qu'elle lui fait éviter avec soin les eadences de terminaison, et faire un constant usage de l'artifice de l'inganno. appelé communément cadence rompue; aux conclusions de phrases, qui sont de nécessité absolue pour la clarté de la pensée, il sobstitue avec une sorte d'obstination ce meme artifice, et multiplie, par une consequence inévitable, les modulations Incidentes. De là un enchevétrement incessant de phrases accessoires et surabondantes, dont l'effet est de faire perdre la trace de la pensée première, de lomber dans le vague, et de faire naître la fatigue. Ce défaut, remarquable surtout dans les œuvres instrumentales de Mendelssohn, est un des traits caractéristiques de sa manière. Il y a de belles pages dans un grand nombre de ses compositions : mais il est peu de ceiles-ei où l'intérét ne languisse en de certaines parties, par l'absence d'un rhythme périodique bien senti. Parmi les œuvres de musique vocale de

Mendelssohn, ses oratorios Paulus et Elie ne sont pas senlement lés plus importantes par leurs développements : elles sont aussi les plus belles. Ses psaumes 42°, 65°, 98° et 114°, avec orebestre, renferment de belles choses, prineipalement au point de voe de la facture. Il a fait aussi des ebœurs d'église avec orchestre, qui sont d'un beau caractère, ainsi que d'autres psaumes sans instruments, composés pour le Dom-Chor de Berlin; enfin, on a de lui des motets pour une, deux ou quatre voix avec orgue. Sa grande cantate de Walpurgischenacht a de la réputation en Allemagne; elle y a été exécutée dans plusienrs grandes fêtes musicales. Pour moi, après l'avoir entendue deux fois, i'en ai trouvé le style lourd. Mendelssobn avait écrit cel ouvrage à Rome, dans le mois de décembre 1850, à l'âge d'environ vingt-deux ans ; mais il le changea presque entiérement quatre ou einq ans avant sa mort. C'est sous sa dernière forme qu'il est maintenant connu. A l'égard de la musique de l'Antigone et de l'Œdipe à Colone, de Sophoele, ainsi que de l'Athalie de Raeine, écrits à la demande du roi de Prusse, Frédérie-Guillaume IV, on ne les a publiés qu'en partition pour le piano. Ces ouvrages sont peu connus; ecoendant l'Ædipe a été essayé au théâtre de

l'Odéon, à Paris, mais sans succès. Ainsi qu'il a été dit daus cette notice, le génie de Mendelssohn n'était pas essentiellement dramatique; il avait lui-même eonscience de ce qui lui manqualt pour l'intérét de la seène, ear son goût ne se portait pas vers ce genre de composition. On sait que les Noces de Gamache, ouvrage de sa première jeunesse, n'ont pas réussi. Après cet essal, la plus grande partie de sa carrière d'artiste s'éconta sans qu'il produisit rien-nour le théâtre. Il écrivit pour sa famille une sorte d'intermède, Intitulé : Die Heimkehr aus der Fremde (le Retour de voyage à l'étranger); il ne le destinait pas à la publicité et l'avait gardé dans son portefeuille : mais ses héritiers l'ont fait graver au nombre de ses œuvres posthumes. On y trouve quatorze morceaux écrits d'un style gracieux et leger, dont une romance, six Lieder pour différentes voix, un duo pour sourano et contraito, deux trios, un chœur et un finale. Cette composition, à laquelle Mendelssohn ne paralt pas avoir attaché d'importance, est néanmoins une de ses meilleures productions, au point de vue de l'inspiration originale, Il est un autre ouvrage mélodramatique de cet artiste qui a droit aux éloges, non-seulement des connaisseurs, mais du public, et qui fut écrit dans le même temps que celui qui vient d'être mentionné : je veux parler de la musique composée pour la traduction allemande du drame si original de Shakespeare, le Songe d'une Nuit d'été (Ein Summernachtstraum). L'ouverture inspirée par ce sujet était écrite dès 1829; mais le reste de la partition ne fut composé que longtemps après, pendant le sejour de Mendelssohn à Berlin, comme directeur général de la chapelle du roi de Prusse. Tout est hien dans cet ouvrage ; les nièces instrumentales des entr'actes, la partie mélodramatique des scènes, la chauson avec le chœur de femmes, la marche ; tout est plein de verre, de fantaisse et d'éléцансе.

Mendetsoha a peu reiusi dans la symphonie, une seule exceptée. La première (m ut nieure) viest que le travai la Van Jenne homme en qui l'on a perçot de l'àvenir. Le Chant a de louange (Lolgesang), ou Symphonie cantati (op. 32), comptée par le componieur comme sa secoule symphonie, n'est pas une heureuse conception : ou y sent plus le travail que l'inspiration. Les essais qu'ou en a faits La troistème symphonie (en la mineur) esta l'artic et allerien son par été assistaiants. La troistème symphonie (en la mineur) esta

BIOGR, UNIV. OES MUSICIENS. T. VI.

Le premier morceau est d'un bon sentiment; il est écrit avec le talent connu du maltre. Le vivace, ou scherzo, à deux temps, est une de ces heureuses fantaisies dans lesquelles sa personnalité se manifeste quelquefois, Dans l'adagio, la pensée est vague, diffuse, et l'effet en est lauguissant. Le mouvement final a de la verve; il est traité de main de maltre; main la malheureuse idée qu'a cue Mendelssohn de terminer cette partie de son ouvrage par un thème anglais qui ne se rattache en rien au reste de l'œuvre, lui enlève la plus grande partie de son effet. La quatrième symphonie (en la majeur), œuvre posthume, ne fait aperecvoir dans aucun de ses morceanx le jet de l'inspiration. Cette symphonie n'a cu de succès ni en Allemagne, ni à Paris, ni à Bruxelles.

Dans le concerto, sorte de symphonie avec un instrument principal, Mendelssohn a été plus heureux; son concerto de violon, particulièrement, et son premier concerto de piano (en sol mineur), ont obtenu partout un succès mérité et sont devenus elassiques. Le second eoncerto de piano (en re mineur), dont le caractère général n'est pas exempt de monotonie, a été heaucoup moins joué que le premier, Parmi ses œuvres les plus intéressantes de ce genre, il fant eiter sa Serenade et Allegro giojoso pour piano et orchestre, composition dont l'inspiration se fait remarquer par l'étégance, la délicatesse et par les détails charmants de l'instrumentation. Il ne faut pas plus chercher dans ces ouvrages que dans les autres productions de cet artiste ees puissantes conceptions, ni cette originalité de pensée qui nous frappent dans les concertos de quelques grands maltres, de Beethoven en particulier; mais après ces beaux modèles, Mendelssohn tient une place honorable.

Les ouvertures de ce maître ont élé beaucomp jouées en Allemagne et en Angleterre ; mais elles ont moins réussi en France et en Belgique. Etles sout au nombre de cinq, dont les titres sont : le Songe d'une Nuit d'été, qui est incohtestablement la meilleure; la Grotte de Fingal (ou les Hébrides), en si mineur, bien écrite et bien instrumentée, mais monotone et languissante; la Mer calme et P.Heureux retour (Meeresstille find glackliche Fahrt), en re majeur; la Belle Melusine, en fa majeur, et Ruy Blas. Il y a de l'originalité dans ecs compositions, mais on sent, à l'auditiou comme à la lecture, qu'elle est le fruit de la recherche; la spontancité y pranque.

La musique de chambre est la partie la plus riche du domaine instrumental de Mendelssohn; la plupart de ses compositions en ce genre, soit pour les instruments à archet, soit pour le plano accompagné, on seul, ont de l'intérêt. La distinction de son caractère s'y fait reconnaître. Il y est plus à l'aise que dans la symphonie, et, pour qui sait comprendre, il est évident qu'il y porte plus de confiance dans la suffisance de ses forces. Un ottetto pour quatre violons, deux altos et deux violoncelles ; deux quintettes pour deux violons, deux altos et violoncelle, et sept quatuors (œuvres 12, 15, 44, 80 et 81) composent son répertoire dans cette catégorie de musique instrumentale. L'ottetto, qui est une des productions de sa jeunesse, était une de celles qu'il estimait le pins dans son œuvre ; il s'y trouve des choses intéressantes; mais le talent s'y montre inégal. Son second quintette (en si bémoi, œuvre posthume), et les trois quatuors de l'œuvre 44° sont, à mon avis, les plus complets et ceux où l'inspiration se soutient sans effort. Dans la musique pour plano accompagné, on trouve d'abord trois quatuors pour cet instrument, violon, alto et violoncelle (op. 1, en ut minenr; op. 2, en fa mineur; op. 3, en si mineur). Si l'on songe à la grande jennesse de l'artiste au moment où il écrivit ces ouvrages, on ne pent se soustraire à l'étonnement qu'un pareil début p'ait pas conduit à des résultats plus heaux encore que ceux où son talent était parvenu à la fin de sa carrière. De ses deux grands trios pour piano, violon et violoncelle, le premier, en ré mineur, op. 49, a eu peu de succés; son caractére est monotone; les mémes phrases s'y reproduisent fréquemment sans être relevées par des traits inattendus; enfin, ce n'est qu'un ouvrage bien écrit; le second, en ut mineur, op. 66, est beaucoup mieux réussi; on y trouve de la verve et de l'originalité. On ne connaît de Mendelssohn qu'une sonate ponr piano et violon (en fa mineur, op. 4); ce n'est pas un de ses meilleurs ouvrages; mais ses deux sonates pour piano et violoncelle renferment de belles choses.

Ag me sois sourent demande pourquoi, avec un talent si distinged, Sendelssonh nº pu ési-ter une teinte d'uniformité dans l'effet de sa mussique instrumentaix; en y songecan, jºai eru pouvoir attribure cette impression au penchat trop persistant du compositeur pour le mode mineur. En effet, sa première symphonie et et ou financer; la troisième, en la mineur; l'ouverture instituté: la Grotte de Fingal est en si mineur; l'ouverture instituté:

du concerto de violon est en mi mineur; le premier concerto de piano est en sol mineur; le second, en re mineur; la serénade pour piano et orchestre est en si mineur; le premier quatuor pour piano, violon, alto et violoncelle est en ut mineur, le second en fa mineur, le trolsième en si mineur; la sonate nonr piano et violon est en fa mineur: le premier trio pour piano, violon et violoncelle est en ré mineur; le second, en ut mineur. Son deuxiéme quatnor est en la mineur; le quatriéme, en mi mineur, et le sixiéme, en fa mineur. Sur quatre caprices qu'il a écrits pour piano seul, trois sont en modes mineurs; sa grande étude suivie d'un scherzo pour le même instrument est en fa mineur; deux de ses fautaisies sont également en mode mineur; son premier scherso est en ai mineur; le second, en fa dièse mineur; enfin, de ses Lieder sans paroles, seize sont en mineur. Si l'on voulait faire une récapitulation semblable dans la musique de chant de Mendelssohn, on constaterait la même tendance. Je viens de parier de ses Lieder sans paroles; il est créateur dans ce genre de petiles pièces instrumentales, dont il a publié sept recueils; celui qui porte le numéro d'œuvre 38 me paraît supérieur aux autres. J'en ai donné l'analyse dans le quatoraième volume de la Bibliothèque classique des pianistes (Paris, Schonenberger). Les chants à voix seule avec plano, de Men-

Les chants à vois seule avec planes, de Némodelssohn, et as l'infert à deux, roise et quatre voix, out de la distinction, quelquefois andre de la Franche originalité; espendant son imagination ne s'élère Jamisi dans ce genre à la hanteur de François Schubert. Comme tous licompositions alternands du dix, neuvième, hanteur de François Schubert. Comme tous lide ces chants, soit pour le quatre genres de voix de femme et d'hommes, soit pour quatre voix de femme et d'hommes, soit pour quatre voix d'hommes sons au ecompagnement.

tools a robomist sins accompagements. Let catalogue systematique des worves année. Le catalogue systematique des worves mois constitution de la constitution de la compagement de la compagement

Blus, op. 95; Leipsick, Kistner, 10° Concerto | pour violon et orchestre en mé mineur et majeur, op. 64; Leipslek, Breitkopf et Hærtel. 11º Premier coucerto pour piano et orchestre (cn sol mineur), op. 25; ibid. 12º Deuxième coucerto idem (en re mineur), op. 40; ibid. 15º Capriccio heillant pour piano et orchestre (en si minenr), op. 22; ibid. 14º Rondeau brillant idem (en mi hémol), op. 29; ibid. 15º Sérénade et allegro giocoso idem (en si mineur et en re), op. 45; Bonn, Simrock. 16º Ouverture pour des instruments à vent (en ut), op. 24; ibid. B. Musique ne CRANBRE : a. Pour instruments à archet : 17º Ottetto pour quatre violons, denx altos et denx violoncelles, op. 20; Lelpsick, Breltkopf et Hærtel. 18º Premier quintette (en la majeur), pour deux violons, deux altos et violoncelle, op. 18; Bonn, Simrock, 19. Second quintette idem (en si bemol), op. 87; Leipsick, Breitkopf etHærtel. 20° Premier quatuor pour deux violons, alto et basse (en mi hémol), op. 12; Leipsick, Hofmeister. 21° Deuxième idem (en la), op. 15: Leipsick, Breitkopf et Hærtel. 22º Trois quatuors idem (en ré, en mi mineur et en mi hemol), op. 44; ibid. 23º Sixième quatoor idem (en fa mineur), op. 80; ibid. 24° Septième idem, Andante, Scherzo, Capriccio et Fugue, op. 81; ibid. b. Pour piano accompagné : 25º Premier quatuor ponr piano, violon, alto et violoncelle (en ut mineur), op. 1; Berlio, Schlesinger. 26° Deuxième idem (en fa mineur), op. 2; ibid, 27º Troisième idem (en si minenr), op. 3; Lelpsick, Hofmeister. 28° Premier grand trio pour piano, violon et violoncelle (en re minenr), op. 49; Leipsick, Breitkopf et Hærtel. 29° Deuxième idem (en ut minenr), op. 66; ibid. 30° Sonale ponr plano et violon (en fa mineur), on, 4: Leipsick, Hofmelster, 31° Première sonate pour piano et violoncelle (en si bémol), op. 45; Leipsick, Kistner. 32" Deuxième idem (en ré majeur), op. 58; ibid. 33º Variations coocertantes pour piano et violoncelle (en ré majeur), op. 17; Vienne, Mechetti. c. Pour piano à quatre mains : 34º Andante et variations (en sí hémol), op. 85; Leipsick, Breitkopf et Hærtel, 35º Allegro brittant (en la majeur), op. 02; ibid. d. Pour piano seul : 36º Andante cantabile et Presto agitato (en si mineur); ibid. 37º Capriccio (en fa diese mineur), op. 5; Berlin, Schlesinger. 58° Trois caprices, op. 16; Vienne, Mechetti, 59º Fantaisie (en fa diesc mineur), op. 28; Bonn, Simrock. 40° Pièces caractéristiques, op. 7; Leipsick, Hofmeister. 41º Etude et

Scherzo (en fa mincur); Berlin, Schlesinger. 42º Fantaisie (en mi majeur), op. 15; Vienne, Mcchettl, 43° Six morceaux d'enfants, ou. 72 : Leipsick, Breitkopf et Hærtel. 44°Sept recueils de romances ou Lieder sans paroles, op. 19. 50, 58, 53, 62, 67, 85; Bonn, Simrock. 45°Six préindes et six fugues, op. 35; Leipstek. Breitkopf et Hærtel. 46° Rondo capriccio (en mi majeur), op. 14; Vienne, Mechetti, 47° Sonate (en mi majeur), op. 6; Lelpsick, Hofmeister. 48° Bix-sept variations sérleuses, op. 54; Vienne, Meehciti. 49° Variations sur des thèmes originaux, op. 82 et 85; Leipsick, Breitkopf et Hærtel. C. Musique roun onqua: 50° Trois prèludes et fugues, op. 37; Leipsick, Breitkopf et Hærtel, 51° Six sonates, op. 63; ibid. D. OBATORIOS, CANTATES, PSAUMES, etc. : 52º Paulus, oratorio, op. 36; Bonn, Simrock. 55° Elie (Elias), idem, op. 70; ibid. 54° Le Christ, oratorio non archevé, fragments, op. 97; Leipsick, Breitkopf et Bærtel. 55° Musique pour l'Antigone de Sophocle, op. 55; Leipsick, Kistner, 56º Musique pour l'Athalie de Racinc, op. 74; Leipsick, Breitkopf et Hærtel. 57º Musique pour l'Œdipe à Colone de Sophocle, op. 93; ibid. 58º Musique pour le Songe d'une Nuit d'été de Shakespeare , op. 61; ibid. 59° Lauda Sion, hymoe pour chour ct orchestre, op. 73; Mayence, Schott. 60° La première nuit de Sainte-Walpurge (Die erste Walpurgisnacht), ballade, op. 60; Leipsick, Kistner, 61° Chant de fêtes. Aux artistes, d'après le poeme de Schiller, pour chœur d'hommes et instruments de cuivre, on, 68: Bonn, Simrock, 62° Chant pour la quatrième fête séculaire de l'invention de l'imprimeric, ponr chœur et orchestre; ibid. 65° flymne pour contralto, chœur et orchestre. paroles anglaises et allemandes, op. 96; Bonn, Simrock, 64° Hymne pour soprano, chœur et orgue; Berlin, Bote et Bock. 65° Trois chœurs d'eglise avec solos et orgue, op. 23; Bonn, Simrock. 66° Trois cantiques pour contralto, chœur et orgue; ibid. 67º Trois motets pour des voix de soprano et contralto et orgue, op. 59; ibid. 68° Trois motets en chœur avec des solos ponr le Dom-Chor de Berlin, op. 78; Lelpsick, Breitkopf et Hærtel. 69º Psanme 115º popr chœur, solo et orchestre, op. 31; Bonn, Simrock. 70° Psaume 42° pour chœur et orchestre, op. 42; Leipsick, Breitkopf et Hærtel, 71° Psaume 95° idem, op. 46; Leipsick, Kistner. 72º Psaume 114º pour chœur à buit voix ct orchestre. op. 51; ibid. 75° Trois psaumes pour voix solos et chœur, op. 78; Leipsick, Breitkopf et Hærtel, 74° Psaume 98°

d'œuvres.

pour un chœur à huit voix et orchestre, op. 91; Leipsick, Kistner. E. Orenas : 75° Les Noces de Gumache, opéra comique en deux actes, on, 10; partition pour piano; Leipsick, Hofmeister. 76° Le Retour de voyage à l'etranger (Heimkehr aus dem Fremde), opéra sle salon en un acte, op. 89; Leipsick, Breitkopf et Hærtel. 77º Lorcicy, opéra uon terminé, op. 98; ibid. Le finale du premier acte seul a été publié en partition pour le piano. 78º Air pour voix de soprano et orchestre, op. 04; ibid. F. CHANTS A PRESIDERS VOIX : a. Chants pour soprano, alto, tenor et basse, op. 41, 48, 59, 88 et 100; Leipsick, Breitkopf et Hiertel, b. Chants à quatre voix d'hommes, op. 50, 75, 70; Leipsick, Kistner. c. Chants d deux voix, op. 63, 77; ibid. G. CHANTS A VOIX SEULE AVEC PIANO (recueils de Licder), op. 8, 9, 34, 47, 57, 71, 84, 86, 99; Berlin, Schlesinger; Leipsick, Breitkopf et Bærtel. Il existe aussi un certain nombre de compositions de Mendelssohn, sans numéros

MEADES (Marcel), étricia nes la maique et composition protugals, ne à Exera, vera la milieu du seitième seitel, nut d'abunc autre de chapelle à Pertalagre, puis alla rempir les mêmes fonctions dans as vitamente, de la matte, ne il morrar et 1065. Obelieux biens musiciens portugais ont été interitis par laul. Il a laisée en manetent i: 1º Arte de la mortin de de Sième du phin-chan). 2º Meses kind not. 3º Meses kind a quatre et ciud. S' Mossificat à quatre et ciud. S' Mossificat à quatre et ciud. S' Mossificat à quatre et ciud. S' Mossificat de particular qui le trouvalent attrefois à la hibbilistication rerade de Lisbonne.

MENDES (Jacques FRANCO-), Foyez FRANCO-MENDES (Jacques).

MENDES (JOSEPH FRANCO-). Voyes FRANCO-MENDES (JOSEPH).

MENEGHELL (Wabbe Avrous), vicaire in Figlieu da Saint, à Padous , prononcé ann cette égites, ie 0 mai 1841, su éloge de Logarella, à Peccasion d'un servire solemnel Logarella, à Peccasion d'un servire solemnel positen, Ce discours à qu'imprint éous ce positen, Ce discours à qu'imprint éous ce l'autre : Per le solemnel Esquit del Cas Nicolo Zingardii, celebrate suél! insigne Basilieu del Santo il di O. Maggio del 1841. Discorso dell' Ab. Antonio Menaghelli; Padous, ou tupi di 3. Sacci, 1841, no "è de vinget une con tupi di 1. Sacci, 1841, no "è de vinget une con tupi di 1. Sacci, 1841, no "è de vinget une con tupi di 1. Sacci, 1841, no "è de vinget une con tupi di 1. Sacci, 1841, no "è de vinget une con tupi di 1. Sacci, 1841, no "è de vinget une con tupi de l'acci, 1841, no "è de vinget une con tupi de l'acci, 1841, no "è de vinget une con tupi de l'acci, 1841, no "è de vinget une con tupi de l'acci, 1841, no "è de vinget une con tupi de l'acci, 1841, no "è de vinget une con tupi de l'acci, 1841, no "è de vinget une con tupi de l'acci, 1841, no "è de vinget une con tupi de l'acci, 1841, no "è de vinget une con tupi de l'acci, 1841, no "è de vinget une con tupi de l'acci, 1841, no "è de vinget une con tupi de l'acci, 1841, no "è de vinget une con tupi de l'acci, 1841, no "è de vinget une con l'acci, 1841

MENEHOU (Mener DE), maltre des enfants de chœur de l'église Saint-Maur-des-Fossés-lez-Paris, vers le milien du seizème siècle, est auteur d'un livre qui a pour titre :

Instruction familière en laquelle sont contenucs les difficultes de la musique, avec le nombre des concordances et des accords, ensemble la manière d'en user; Paris, Nicolas Do Chemin, 1555, iu-4º ohlong. La deuxième édition est lutitulée : Nouvelle instruction familière en laquelle sont contenues les diffieultés de la musique, avec le nombre des euncordances et accords, ensemble la manière d'en user, tant à deux, à trois, à quatre et à cinq parties; Paris, Nicolas Da Chemin, 1558, in-4° ohlong. Il y a une truisième édition du même ouvrage qui a pour titre : Nouvelle instruction des préceptes et fondements de musique; Paris, 1571. Ce livre est remarquable en ce qu'il est le premier publié en France où l'on trouve le mot accord employé pour indiquer l'harmonie de plusieurs sons réunis ; cependant on sc tromperait si, sur le titre de l'ouvrage et ceux de quelques chapitres, par exemple du dix-neuvième (Règles générales pour les accords parfaits), on se persuadait qu'on y trouve un véritable traité de l'harmonie qui enlèverait à Viadana et à quelques autres musiciens du commencement du dix-septième siècle, la priorité de considération des accords isolés: car les accords dont parle Michel de Monehou ne sont que des intervalles, et ses règles générales pour les accords parfaits ne sont que celles qui défendent de faire des octaves et des quintes consécutives. Il est vrai que les chapitres 22° et 23° euseignent à faire un accord d trois ct d quatre parties; mais on n'y trouve que les règles du contrepoint à trois et à quatre, connues depuis longtemps ; règles dont la plupart étalent arbitraires, et unt cessé d'être admises dans les traités modernes de l'art d'écrire. Il faut cependant remarquer que Michel de Menchou est le premier qui a parlé des cadences parfaites et Imparfaites (chap. 23, 24 et 25).

Company Service 12. (Searce Taxyon), a 10 mars 10.51, d'une famille originare de la Franche-Consid. Après avoir fait set écoles, il professa les humanités à Chamber, Yunne en langular et Grenable, nois rique, et surcéals, en 1007, a m. F. Labbe dans Prompios de hibitotheries. Il mourant 3 Paris, le 21 janvier 1705, à 1'ège de soinant-quarte 1705, à 1'

29. Des Representations cu mustique, ancienteste dimedracy Paris, 1637, in-12, 51 Yon a recueilli depuis le P. Menestrier un plus grann ammer de faits concernant les objets de ers deux livres; si l'on a mis plus de critique dans la discussion de ces falts, on ne peut nier que ce savant religieur a le métite d'avoir ouvert la voie de se cerberches, et que ses ouvrages renferment de curieux renseignement.

MENGAL (MARTIN-JOSEPH), connu sous le nom de MENGAL AINE, directeur du Conservatoire de musique à Gand, est né en cette ville le 27 janvier 1784. Son père fut son premier maltre de musique, puis it reçut des lecons de plusieurs artistes, particulièrement pour te cor, sur lequel il fit de rapides progrès. A t'age de douze ans, il composalt des morceaux pour cet Instrument et d'autre musique, sans connaissances d'harmonie et sans autre guide que son instinct. En 1804, il entra comme élève au Conservatoire de Paris : It y ent pour professeur de cor Frédéric Davernoy; Catel lui enseigna l'harmonie. En 1808, il obtint, au concours, le second prix de cette science, et le premier prix de cor lui fut décerné l'année suivante. Devenu ensuite élève de Reicha, il fit, sous sa direction, un cours complet de composition. Entré dans la musique de la garde impériale au mois de décembre 1804, il servit dans les campagnes d'Autriche en 1805 ct de Prusse l'année suivante. De retour à Paris en 1807, il obtint sa retraite, reprit ses études et dans le même temps entra en qualité de premier cor, à l'orchestre de l'Odéon, d'où il passa à celui du theatre Feydeau, en 1813. Après treize années de service à ce théâtre, il donna sa démission pour retourner à Gand comme directeur du théâtre. Cette entreprise ne fut point beureuse ; Mengal l'abandonna bientôt après, pour prendre les fonctions de directeur de musique. Il remolit celles-ci jusqu'à la révolution de 1850, puis il alla prendre une position semblable an théàtre d'Anvers, et retourna à Gand en 1852. Des propositions lui furent faites alors pour aller diriger l'orchestre du théâtre de La llaye; il les accepta et occupa cette nonvelle position pendant deux ans. De retour à Gand en 1855, il y fut nommé directeur du Conservatoire de musique établi par la régence de cette ville. Mengal est mort à Gand, des suites d'une apoplexie, dans la nuit du 2 au 3 juillet 1851.

Cet artiste a écrit pour le théâtre : 1º Une Nuit au château, opéra-comique en un acte, joué au théâtre Feydeau avec succès, en 1818, et resté pendant plusieurs années au répertoire des théâtres lyriques. La partition a été gravée à Paris, chez Dufaut et Bubois. 2º L'Ile de Babilary, opéra-comique en trois actes, au même théatre, en 1819, qui n'a point réussi, 3º Les Infidèles, drame en trois actes, représenté au théâtre de Gand avec un brillant succès, en 1825. 4º Un Jour à Vaucluse, opéra-comique en un acte, au méme théatre, en 1828. Les compositions instrumentales de Mengal sont au nombre d'environ cent œuvres; on y remarque : 5º Harmonie militaire, piusieurs suites; Paris, Naderman, Dufaut et Duhois. 6º Trios pour deux violons et basse, op. 1; Paris, Leduc. 7º Trois quatuors pour deux violons, alto et basse. 8º Trois quintettes pour flûte, hauthois, clarinette, cor et basson ; Paris, Pieyel. 9º Trios pour flute, violon et alto; Paris, Naderman, 10º 1er et 2º concertos pour cor et orchestre, op. 20 et 27 : Paris, Dufaut et Duhois. 11º Trois quatuors pour cor, violon, alto et basse, op. 8; Paris, Naderman, 12º Buos pour cor et harpe, no 1, 2, 3; Paris, Janet. 13º Idem pour cor ct piano, no 1, 2, 3, 4; ibid. 14º Idem. nºº 5 et 6; Parls, Frère. 15º Fantaisies pour piano et cor, nºs 1, 2, 3; Paris, Dufaut et Dubois. 16º Quatuors pour instruments à vent, plusieurs œnvres. 17º Beaucoup de romances avec accompagnement de piano, entre autres le Chevalier errant (Dans un vieux château de l'Andalousic) qui a obtenu un sucrès populaire. Mengal a laissé en manuscrit beaucoup de morceaux d'harmonie ponr instruments à vent; ouverture à grand orchestre, composée à La Haye; quintettes pour cinq cors; trios pour les mêmes instruments : plusieurs morecaux de chant, entre autres un chœur à cinq voix sans accompagnement, souvent exécuté dans les concerts.

WENT ACTUAL OF THE ACTUAL OF T

nenherger. 2º Plusicurs solos idem. 3º Fantasis hitilante pour cor et orchestre, sur des moitis de Donizetti, op. 20; Paris, Richault. 4º Fantaisie pour cor a pistons, avec accompageneent de piano, sur des moitis de Guido et Ginevra, op. 23; Paris, Schlesinger. 3º Duos nour deux cors, etc.

MENGEL (Gronges), né à Bamberg, an commencement du dix-septième siècle, apprit la musique dans son enfance, puis entra au service militaire, dans les troupes de l'électeur de Bavière, et parvint au grade de capitaine. En 1646, il donna sa démission et entra chez l'évéque de Bamberg, en qualité de maître de chapelle. Il a fait imprimer de sa composition des psaumes avec des motets sons ce titre : Quinque limpidissimi Lapides Davidici, seu Psalmi 151 cum Motetta centuplici varictate; Wilrzhourg, 1644, in-fol. On connalt aussi sous son nom : Sacri concentus et dialogi 1, 2, 3, 4, 5 et 6 roc. cum motetta 4 voc. et 2 instrument., op. 4; Inspruck, 1662, in-4°

MENGELIUS (Paures), professor de belles-lettres et docteur en méderine à l'université d'Ingolstadt, dans le seizième sivele, fui astrait dans la muisque et balles lubiste. Il se maria en 1562 et mourut à Ingolstadt, vivile en 1509. Après a mort, on receivilli es poésies balince, et elles furent jubisées en cette vivile en 1509. Après a mort, on receivilli es poétres moreans, incluides : In Organum musicum monasterii Rendelto Buranti; In effettin Philippi de Noute music, etc.

MENGOLI (Pizzaz), géomètre, né à Bologne en 1625, recut des leçons de mathématiques du P. Cavalieri, considéré comme le premier inventeur du calcul infinitésimal, et s'appliqua aussi à l'étude de la jurisprudence, de la philosophie et de la théologie. Dans sa jeunesse, il enseigna publiquement, à Bologne, les dectrines de Zarlino et de Galilée, concernant la théorie mathématique de la musique, Plus tard, il embrassa l'état ecclésiastique, obtint un bénéfice et fut chargé d'enscigner les mathématiques dans le Collège des nobles. li mournt à Bologne, le 7 juin 1686. Au nombre de ses écrits sur diverses branches des mathématiques, on remarque celui qui a pour titre : Speculazioni di Musica; Bologne, 1670, in-4º. En 1673, le frontispice a été changé, et le livre a reparu comme une denxième édition. Dans la première parlie de son ouvrage, Mengoli expose l'anatomie de l'orcille, et trouve dans sa conformation le

principe des combinaisons de la musique et des sensations qu'elle dévelopre. C'est cette idee fausse qui, longtemps après, est devenue la hase du livre de Morel (vogez en omn), inituté: Principe acoustique nouveau et universel de la theorie musicale. MENGOZZI (BENNAO), chanten et com-

positeur distingué, né à Florence en 1738, fit ses aremières études de musique en cette ville, puis alla étudier le chant sous la direction de Pasquale Potenza, chanteur de la chapelle de Saint-Marc, à Venise. Il brilla ensuite sur plusieurs théâtres d'Italie. En 1786, il se rendit à Londres avec sa femme, connue apparavant sous le nom d'Anne Benini. L'année suivante, il vint à Paris et se fit entendre avec succès dans les concerts donnés à la cour par la reine Marie-Antoinette, Lorsque l'excellente troupe d'opéra italien du théâtre de Monsieur fut organisée, il y entra et sul se faire applaudir à côté de Mandini et de Viganoni. Après les événements révolutionnaires qui dispersèrent cette réunion de chanteurs d'élite, Mengozzi resta à Paris, et y vécut en donnant des leçons de chant et écrivant de petits opéras pour les théâtres Feydeau et Montansier. A l'époque de l'organisation du Conservatoire de musique, il y fut appelé comme professeur de chant et y forma plusieurs éléves, parmi lesquels on cite Batiste, qu'on a longtemps entendu à l'Opéra-Comique, et qui, plus tard, a quitté le théâtre pour la place d'huissier de la chambre des Pairs, qu'il occupait encore en 1839. Mengozzi a surtout contribué aux progrès de l'art du chant en France par les matériaux qu'il avait prénarés pour la rédaction de la méthode du Conservatoire, et qu'il n'eut pas le temps d'achever, parce qu'il mourut au mois de mars 1866, des suites d'une maladie de langueur. Ce fut Langlé qui rédigea cet ouvrage. Les opéras connus de Mengozzi sont : 1º Gli Schiavi per amore, opéra bouffe en deux actes, au théâtre de Monsieur, en 1790, Ouclques morceaux de cet opéra ont été gravés en partition avec les parties d'orchestre. 2ºL' Isola disabitata, au même théaire, en 1790. 5º Les Deux l'ixirs, au théâtre Montansier. 4º Une Faute par amour, au théaire Feydeau, 1793. 5º Aujourd'hui, opéra en trois actes, au théâtre Montansier, 1791. 6º Isabelle de Salisbury, en trois actes, au même theatre, 1791, en collaboration avec Ferrari. 7º Le Tableau parlant, en un acte, au méme théâtre, 1792. Cette piéce avait été mise en musique par Gretry, slont elle est un sles meilleurs ouvrages; la nouvelle musique de Mengozzi n'eut point de succès. 8º Pouresauanae. en trois actes, au même théâtre, 1793. 9. L'Amant jaloux, en trois actes, au Theatre national, rue de Richelieu, 1795. 10° Selico, en trois actes, au meme theatre, 1793. 11º La Journés de l'amour, hallet en un acte. 1795, 12º Brunct et Caroline, en un aete, au théâtre Montansier, 1799. 13º La Dame voilée, en un acte, au theatre Favart, 1799. 14º Les Habitants de Vaucluze, en deux actes, au théâtre Montansler, 1800. Mengozzi avait introduit quelques morceaux de sa composition dans les opéras italiens qu'on jouait au théâtre de Monsieur; on cite particulièrement un trio de l'Italiana in Londra. et le rondo Se m'abbandoni, qu'il chantait avec une expression tonchante, et qui eut un succès de vogue.

MEXON (Terrotato ou Terrotat?), musicien francja, vient dana la première molité du seiziame siète. Il fit, comme beaucomy d'autres aritiste français et helge, un oryage en Italie et séjonra à Corregio (l). Il fut le premier maitre de musique du célèthe organiste et compositeur Claude Merulo. Il fut le de la nourrage intuite : Madrique di « Amore a quattro coci composit da Tuttorah Monon. Et nuocamente alampeti, et on diligentia corretti. In Ferrara sudia atompa di Govanna de Bulghat et Aniano Sincher com-

pagni del 1558. MENSCHING (B.-L.), étudiant en droit de l'université de Francfort-sur-l'Oder, dans les premières années du dix-hultième siècle, cultiva la musique et fut compositeur, ainsi qu'on le voit dans un volume qui a ponr titre : Secularia sacra academix regix Viadrinx; Francofurti ad Fiadrum (s. a.), in-fot. Parmi les pièces séculaires en vers et en prose, faites à l'occasion de l'anniversaire de la fondation de l'université et de la présence, à Francfort, de Frédéric III, due de Brandehourg et premier roi de Prusse, se trouvent vingt pages de musique en partition, dont le titre particuller est ainsi conçu : Screnade presentee à S. M. R. (Sa Majesté Royale) de Prusae par lea ctudiants de Francfort-sur-l'Odre (slc), la veille du jubilé, composée par B.-L. Mensching, cludiant en droit, le 25 d'aurit 1706. La sérénade renferme une ouverture et un air chante alternativement avec lea instruments, suivi de Sarabande, allemande et gique.

(1) Voyez la notice de M. Angelo Catelani intitulee: Memorie della vina e delle opere di Claudio Meralo (Milano, Tito de Gio. Ricordi), p. 16, note 2.

MENSI (Faançois), ecclésiastique de la Bohême, naquit le 27 mars 1753, à Bistra, ou son père, Vénitien de naissance, était gouverneur chez le comte de Hohenems. Il apprit les éléments de la musique dans ce lieu, puis à Clamecz et à Krzinecz. Ayant sulvi ses parents à Prague, il y fit ses humanités chez les jésuites, et étudia la philosophie et la théologie à l'université. Ce fut aussi dans cette ville qu'il prit des leçons de violoncelle de Joseph Reicha, et de composition chez Cajetan Vogel. Bientôt il fut considéré en Bohême comme un habile violoniste et violoncelliste, et comme un compositeur distingué. Il a écrit une trèsgrande quantité d'offertoires, graduels, antiennes, litanies, messes, symphonies et quatuors, dont une partie se trouvait au convent de Strahow. Après avoir été vicaire à Smeczo nendant onze ans. Il fut nommé curé à Hrobeziez, puis à Pher, où il se trouvait encore en 1808.

MENTA (Fanaçois) musicien qui véent à Rome, ciali né à Venile, dans la première moitié du seitleme siècle. Il s'est fait connaître comme compositeur par les ouvrages suivants: 1º Madrigali a quattro vecir, Roma, app. Antonio Barré, 1500. 2º Madrigali a cinque voci, libro primo; in Venesia, app. Ant. «Gardane, 1504, in-4º ohl.

MENTE (JEAN-FREBERIC), naquit le 9 novembre 1698, à Rothenbourg, sur l'Oder, Fils de Samuel Mente, hon organiste en cette ville, il apprit de son père les éléments de la musique, puis, en 1715, il alla à Francfort-surl'Oder, et y continna ses études musicales chez Simon, professeur de musique de l'université. En 1718, il visita Dresde et Leipsick, puis se rendit à Glaucha, où il étudia le contrepoint sous Meischner. Après avoir été organiste dans plusieurs petites villes, il fut appelé, en 1727, à Liegnitz, en la même qualité. Il mourut vers 1760, après avoir rempli son emploi pendant trente-trois ans. Le nombre de ses compositions pour l'église et pour les instruments est considérable, mais on n'a imprimé qu'un concerto pour la basse de viole, à Leipsick, et six trios pour flûte, hasse de viole et hasse continue pour le clavecin. Le reste de ses ouvrages consiste en sonates et concertos pour le claveein et pour la basse de viole.

MENTER (Joseph), violoncelliste distingué, est né, le 18 janvier 1808, à Teyshach, pété de Landshut (Bavière). Les premières années de son enfance se passèrent dans les villes de Salzbourg, puis de Ralisbonne, et enfin d'Efeishetd, où son père,

employé de l'administration des finances, fut envoyé tour à tour. Le premier instrument qu'on lui mit dans les mains fut le violon; mais, plus tard, il devint élève de Moralt, à Munich, pour le violoncelle. En 1829, il fut admis dans la chapelle du prince de Holienzollern-Hechingen, et, en 1855, il entra dans la chapelle royale à Munieh. Cet artiste a . voyagé avec succès dans l'Allemagne du Nord, en Autriehe, en Hollande, en Suisse, en Belgique et en Angleterre. Il est mort jeune encore, le 18 janvier 1856. Ses œuvres nour son instrument ont été publiées après son décès, à Offenbach, chez André. Il avait publié pré--cedemment, à Vienne, chez Baslinger, ses premiers ouvrages, parmi lesquels on remarque un thème varié pour violoncelle et piano, op. 4, et une fantaisie pour violoncelle et orchestre, op. 5.

MLNEEL (Issver), habite factor d'experà l'archive factor d'experà à Brellay, vecia a commencement di dis-britisme siècle. Ses principaux currages soit : 1º L'orgue de l'eyighe Notre-Dane, à Breislay, en 1712, composé de trente-sia jeux, normal de l'archive factor peut no factor. D'est de l'archive factor peut no factor de l'archive factor peut no factor de l'archive factor de l

MERBAČII (Groness Faiolate), directors de la justica de Aldreberre, dans la Basse-Laisace, vers la fin du dix-lutifième siècle, vectu d'abord à Leipistic. On a de lui une méthode de piano pour les enfants, initiales : Carderienchue für Kindery, Leipistic, 1782, in fol. oh. de soixante et une pages. On voit par a dédicace à lombilises et à l'illier qu'il ésité élève de ces deux sarants musiciens. En 1785, il a pare une supplément à ce ouvrage, dont l'anteny, qui a gardé l'anonyme, était inconnu l'Arestace, qui a gardé l'anonyme, était inconnu

MERCADANTE (Savano), compositeur dramatique de l'épopue actueile, n'ext pas nd la Naplea, comme il est dit dans plusieurs reuceils hiographiques, mais à Altamura, dans la province de Bari, en 1797. A l'êge de douze nas, il flet envoy à Naples et y catre au college royal de mussique de Saint-Schastien. Ses en premières duues semblaient le destine à étre l'instrumentiste; il joualt du violon et de la instrumentiste; il joualt du violon et de la propie de morecaux de sa composition pour ces instruments forent publics à Raples, et pendant plusieurs arandes, il tina
Raples, et product plusieurs arandes, il tina

l'emploi de premier violon et de elief d'orchestre à ce conscrvatoire. Zingarelli, directeur de l'école, qui était son maître de composition, l'ayant surpris un jour occupé à mettre en partition des quatuors de Mozart, le chassa impitoyablement. Il fut alors obligé de chercher des ressources dans la composition dramatique, et il essaya ses forces dans une cantate qu'il écrivit pour le théâtre Del Fondo. et qui fut exécutée en 1818. L'année suivante, il composa pour le théâtre Saint-Charles l'Apoteosi d'Ercole, qui fut représenté avec succes, et dont on applaudit surtout un beautrio qui a été publié avec accompagnement de piano. Cet ouvrage fut sulvi, dans la même année, de l'opéra bouffe Violenza e Costanza. représenté au théâtre Nuovo. Applaudi de nouveau dans cette production, Mercadante fut engagé, en 1820, pour donner à Saint-Charles Anacreonte in Samo, dont le succès surpassa celui de ses premiers ouvrages. Des ce moment, son nom commença à retentir en Italie, et l'administration du théâtre Valle. de Rome, lui envoya un engagement. Il partit pour cette ville, et y fit représenter l'opéra bouffe HGeloso ravveduto, qui fut suivi, dans la saison du carnaval, de l'opéra sérieux : Scipione in Cartagine, au théatre Argentina de la même ville ; ces deux ouvrages furent accucillis avec faveur. Au printemps de 1821, Mercadante alla à Bologne écrire Maria Stuarda, qui n'eut qu'un médiocre succès ; mais il se releva brillamment à l'automne de la méme année en donnant, à Milan, son Elisa e Claudio, le meilleur de ses ouvrages, et celui qui a trouvé partout le meilleur accueil. Telle fut la fortune de cette partition, que les journaux parlèrent d'un rival trouvé à Rosini : jugement téméraire comme on en porte dans le monde, où le mérite se mesure au suecès.

Charge des lauréers qu'il avait costills à Milas, Mercidant arriva à Venile pour y derire l'Antronées, qui fut reprisente, penante caranal et Caranal et 1824, au théaire de la Fenire. Là commença pour le compositieux un suite de revers mells de quedques succis. A la teluire d'Andronées succéde, à Milas, qu'il conse un site de revers mells de quedques succis. A la teluire d'Andronées succéde, à Milas, qu'il conservation de la milien sanc (1821), la chate plus humiliante encore de l'Andronée de Elise, re-priscant à Nandones au printengue de 1824, et l'appare de Elise, pre-priscant à Nandones au printengue de 1824, per l'odification de l'Andronée de Elise, re-présent à Nandones au printengue de 1824, per l'odification de 1824, per l'odificatio

De retour à Naples aprés ces vicissitudes, il y écrivit, à l'automne de l'année 1825, Gli Sciti, opéra sérieux qui fut représenté au théâtre Saint-Charles, et qui ne réussit pas; mais il se releva à Rome, au carnaval de 1824, par Gli Amici di Siracusa. Tout semblait conspirer à assurer la fortune dramatique de Meracdante, car, depuis un an, Rossini avait quitté l'Italie pour s'établir à Paris, Morlacchi était à Dresde, et les autres compositeurs italiens avaient vieilli, ou n'avaient point de crédit prés du public ; mais il manquait à Mercadante la qualité essentielle ; je veux dire l'originalité qui cree le style, qualité indispensable pour exercer à la scéne une domination non contestée, et pour éviter les alternatives de snecés et de chutes. Au mois de juin 1824, Il arriva à Vienne et y débuta par la mise en scène de son Elisa e Claudio, que suivirent de près Doralice, en deux actes, le Nozze di Telemacco ed Antiope, drame lyrique, et Il Podestà di Burgos. Écrits avec trop de rapidité, et conséquemment avec négligence, ces ouvrages ne réussirent point à la scène et furent maltraités dans les journaux. En 1825, Mercadante donna, à Turin, la Nitocri, opéra sérieux qui fut applaudi ; mals Erode ossia Marianna tomba à Génes, L'Inermestra, ou il y a de belles choses, ne réussit pourtant pas au théâtre Saint-Charles de Naples, mais la Donna Caritea, jouéc au printemps de 1826. à Venise, eut un succés d'entbouslasme.

Ce fut à cette époque que l'entrepreneur du théâtre italien de Madrid engagea Mercadante pour sept ans, aux appointements annuels de deux mille piastres, sous la condition qu'il écrirait deux opéras nonveaux ponr ce theatre. On ne connaît pas les circonstances qui empéchérent ce contrat de recevoir son exécution : mais il est certain que Mercadante revint à Turin à la fin de la même année pour y éctive l'Ezio, qui n'obtint qu'un succés douteux, puis Il Montanaro, au printemps de 1827, ponr le théatre de la Scala, à Milan. De là il retourna en Espagne. Il passa à Madrid les aunées 1827 et 1828 et y fit jouer quelques-uns de ses anciens ouvrages. On le trouve à Cadix au printemps de 1829 : il y donna l'opéra bouffe intitulé : La Rappresaglia, dont le succès fut brillant, puis il fit un voyage en Italie pour y engager des chanteurs qu'il emmena à Cadix. En 1859, Mercadante retourna à Madrid, y prit la direction de la musique du théâtre italien, et y composa la Testa di bronzo. De là il alla à Naples, en 1851, où il fit représenter la Zaira, qui recut

un bon accuell. L'année suivante, il donna à Turin I Normanni a Parigi, ouvrage qui réussit; puis alla à Milan écrire l'opéra romantique Ismala ossía Morte ed Amore, dont le succès înt contesté.

Vers ce temps, la mort de Generali avais laissé vacante la place de maître de chapette de la eathédrale de Novare; Mercadante se présenta pour la remplir et l'obtint au commencement de l'année 1855. Depuis lors il a écrit à Milan Il Conte d'Essex, qui a été joué sans succès, et qui a été suivi du drame I Briganti, d'Emma d'Antiochia, de La Gioventà di Enrico F. de Il Giuramento. mélodrame et belle composition, où le malbeureux Nonrrit se fit applaudir à Naples, et de Le due illustri Rivali, à Venise, au carnaval de 1850. L'opéra I Briganti avait été composé pour Paris; Mercadante vint le mettre en scène lui-même, et l'ouvrage fut joué au mois de mars 1856. Mais bien que les chanteurs fussent Rubinl, Tamburini, Lablache et mademoische Grisi, l'opéra n'ent point de succès. Dans l'opéra Le due illustri Rivali, Mercadante transforma son siyle, y + mit plus de verve, plus d'élévation, et se plaça au premier rang des compositeurs de cette époque. Cet ouvrage a été composé dans des circonstances pénibles, car une affection onhthalmique aigue menacait le compositeur de le priver entiérement de la vue. Retiré à Novare pendant ce temps, il était obligé de dicter sa musique en l'exécutant au piano. Du malbeur qu'on craignait pour Mercadante, la moitié seulement se réalisa alors : il perdit un œil. L'artiste trouva un adoucissement à ce cruel accident dans le succès éclatant de sa partition, Postérieurement il a écrit Gabriela di Fergi, Elena di Feltre, La Vestale, Il Bravo, Il Fascello di Gama, Leonora, Gli Orazzi ed i Curiaci, Il Proscritto, Il Regente, Il Signore in viaggio, la Solitaria delle Asturie, et quelques autres outraces.

Pregen.

Des nombreux our rages de Nercadante, on a grave en partition de passo, Eliva e Cinudio, a grave en partition de passo, Eliva e Cinudio, a Domon Carrilla, P. Glormanento, Nandia, J. Tormanento, Francis, Tormanento, et al. (2014). The control of the partition of the Enrich of the Enrich, Enne de and University (2014). The Presentation of the Enrich of the Enrich, Enne de data (Elivaria, Rosalla, Ill. Bravo, Elion at Entire, Ill. Glormanento, Da Fratale, et dif. Orazifa di Curiote, ainsi qu'une immere quantité d'aire et dono détacles). A Nilan, cher Ricardi, à Paris, cher Bernard. Late et allieurs, de consoli aussi dec composition.

1º Deux recueits de six ariettes italiennes; Vienne, Artaria. 2º Firginia, cantate; Vienne, Mechetti. 5º Sorge in vano, cantate; Vilan, Ricordi. 4º Soirées italiennes, collection de huit arlettes et de quatre duos; Paris, Bernard Latte.

Considéré dans l'ensemble de sa carrière, Mercadante fait regretter qu'il ait mls trop de précipitation dans ses travaux et n'ait pas réalisé ec qu'on pouvait attendre de lui. Le don d'invention, qui fait subir à l'art des transformatiuns, ne lul avait pas été accordé; mais il y avait en lui assez de mélodie natnrelle, de sentiment de honne harmonie, d'expérience de l'instrumentation et de connaissauce des voix, assez même de sentiment dramatique, pour qu'on put espérer de voir sortir de sa plume un plus grand nombre d'ouvrages complets, dignes de l'estime des connaisseurs. Toutefols, il est certain que cet artiste est le dernier maître italien qui conserva dans ses ouvrages les traditions de la bonne école. Ses partitions sont hien écrites, et l'on y trouve un sentiment d'art sérieux qui a disparu après lui, Malbeureusement il aimait trop le bruit et les effets de rhythme. Bon harmoniste, il a donné, dans ses messes et autres ouvrages de musique d'église, les preuves d'un savoir qui l'a fait choisir, en 1840, pour la direction du Conservatoire royal de Naples, qu'il a conservée jusqu'à ce jour (1862). L'Académie des heaux-arts de l'Institut de France l'a choisi pour un de ses membres associés. En 1862, ect artiste distingué est devenu complétement aveugle.

MERCADIER (JEAN-BAPTISTE) est communément surnommé DE BELESTAT. parce qu'il était né, le 18 avril 1750, dans le hourg de ce nom, au département de l'Ariège. Bestiné à l'état ecclésiastique, on lui fit faire des études propres à le préparer à cet état, partieullèrement celle des langues anciennes; mais au moment d'entrer au sémlnaire, il déclara à sa famille que son goût pour les mathématiques ne lui permettrait pas de donner à la théologie l'attention qu'elle exigeait, et qu'il ne se sentait aucune disposition pour être prêtre. De retour à Mirepoix, ou demeurait son père, il s'entoura de livres d'algébre et de géométrie, et dès lors, il ne s'occupa plus que des sciences exactes.

Après avoir rempli, depuis 1784, l'emploi d'ingénieur de la province du Languedoc, il foi nommé dix ans après ingénieur en chef du département de l'Ariége. Il est mort à Foix, le 14 jauvier 1816, à l'àge de soixante six ans.

La théorie de la musique occupa les loisirs de ce savant, et après avoir étudié les systèmes par lesquels on avait cru l'expliquer, il se persuada qu'il en avait trouvé un meilleur, et l'exposa dans un livre intitulé : Nouveau système de musique théorique et pratique; Paris, Valade, 1776, un volume in-8º de trois cent quatre pages et huit planches, avec un discours préliminalre de LXVI pages. La crltique que fait Mercadier, dans son discours préliminaire, des systèmes de Rameau et de Tartini, qui étaient en vogue de son temps, ou du moins dont on parlait heaucoup, est en général assez juste; mais Il est moins heureux lorson'il essave d'établir son propre système; car, après avoir attaqué Rameau dans ses prinripes, il lul emprunte l'idée de la génération de la gamme par des cadences de sons fondamentaux, celle de l'identité des octaves, enfin, il fait dériver comme lul les successions mélodianes de l'harmonie. Les principes qui servent de guide à Mercadier, pour la recherche de la base de son système, sont en partie empiriques, en partie arbitraires. C'est par le témoignage de l'oreille qu'il vérifie la justesse des successions dans la multitude d'intervalles que lui donnent toutes les divisions possibles d'une corde tendue ; 11 ne remarque pas que ce témoignage, pris comme criterium, n'a pas hesoin de tout cet échafaudage; il suffit pour la construction de la gamme à priori, mais il ne peut conduire à une démonstration rigonreuse de la justesse des sons. MERCADIER (P .- L.), fils du précédent,

né dans le département de l'Ariége, en 1805, fut élève de l'École militaire de Saint-Cyr. Après y avoir terminé ses études. Il fut nommé officier, en 1831, dans le 26° régiment de ligne, et servit jusqu'en 1858. Fixé depuis ce temps à Paris, il fut décoré de l'ordre de la Légion d'honneur pour son honorable conduite dans les rangs de la garde nationale pendant l'insurrection des journées de juin. Comme son père, il s'est occupé de la musique, mais au point de vue de la recherche d'une méthode pour son enseignement élémentaire. Le resultat de ses travaux a été publié sous ce titre : Essai d'instruction musicale à l'aide d'un jen d'enfant; Paris, J. Claye, 1855, un volume in 8° de cent cinquante-sept pages, avec un tableau mécanique, et une bolte divisée par cases ou sont classés des dés qui portent les noms des notes avec les divers signes qui les modifient, pour la formation des gammes dans tous les tons : c'est ce que M. Mercadier nomme un jeu d'enfant. Sa methode n'est pas destinée aux écoles d'artistes, mais à l'enseignement privé.

MERCHI (...), guitariste et joueur de mandoline, naquit à Naples vers 1750 et vint à Paris, en 1753, avec son frère. Tons deux se firent entendre dans des duos de calascione, sorte de guitare à long manche en usage antrefois chez le peuple napolitain. Très-babile aussi sur la guitare ordinaire et sur la mandoline, Merchi fut longtemps en vogne à Paris comme maître de ces instruments. Il vivait encore et enseignait en 1789. Chaque année, il publiait un recuell d'airs avec accompagnement de guitare, de préludes et de petites pièces dont il avait paru vingt-six volumes en 1788. Le nombre de ses ouvrages pour guitare ou pour mandoline est d'environ soixante. On ne connaît plus aujourd'hui de toute cette musique, que des trios pour deux violons ou deux mandolines et violoneelle, œuvre 9 : Le Guide des écoliers pour la guitare, ou préludes aussi agréables qu'ntiles, avec des airs et des variations, op. 7, et Menuets et allemandes counus et variés, op. 25. Merchi a aussi publié un Traité des agréments de la musique executée sur la auitare. contenant des instructions claires et des exemples démonstratifs sur le pincer, le doigter, l'arpege, la batterie, l'accompagnement, la chute, la tirade, le martellement, le trille, la glissade et le son file; Paris, 1777, in-8°.

MERCIER (ALERY), professeur de musique à Paris, vers la fin du dix-hultième siecle, a fait imprimer un petit ouvrage intitulé: Méthode pour apprendre à lire sur outes les cleip; Paris, 1788. On a aussi gravé de sa composition, à Berlin, un air varié pour le violon.

MERCIER (Jules), violoniste et compositeur, est né à Dijon, le 23 avril 1819, Dès l'âge de quatre ans, il reçut de son père des leçons de violon qui lui furent continuées jusqu'à l'arrivée, à Dijon, d'un bon violonista nommé Lejeune, qui devint son maître. A l'âge de dixsept ans, Mercier se rendit à Paris et fut admis au Conservatoire comme élève de Guérin. puis désigné ponr suivre le conrs de Baillot; mais il ne recut jamais de lecons de ce grand maltre, parce qu'une grave maladie lui fit suspendre ses études et l'obligea à retourner dans sa ville natale, Sa santé chancelante fut toujours un obstacle à la manifestation publique de son talent, mais n'a point empéché ce talent de se développer et d'acquérir toutes les qualités qui font l'artiste distingué, à savoir, la heauté du son, la justesse de l'intonation, le mécanisme de l'archet, et le sentiment juste de l'art. Mercier s'est fait entendre avec succès dans les villes les plus importantes de la Bourgogne, de la Franche-Comté, de l'Alsace et de la Lorraine, ainsi qu'à Carlsruhe, à Wurzbourg et à Stuttgard. Arrivé à Francfort, il y fut atteint de nouveau par une longue maladie qui le fit renoncer à ses projets de voyage et le ramena à Dijon. On a publié de cet artiste : 1º Fantalsie pour le violon sur la Favorite; Paris, Brandus. 2º Fantaisie sur Robert le Diable; idem, ibid. 3º Fantaisie dramatique sur les Huguenots; idem, ibid. 4º Idem sur Charles FI; thid, 5º Idem sur Robin-des-Bois. 6º Idem sur le Pré-aux-Clercs. 7º Caprice sur l'Elisir d'amore, 8º Symphonic concertante pour deux violons sur Norma. Cet artiste a aussi en manuscrit : 9º Concerto pour violon et orchestre. 10º Pastorale idem. 11º Trois airs variés idem. 12º Trois morceaux de salon : Élégie, Saltarelle, Fillanelle, 13º L'Orage, avec orchestre. 14º Six prières pour denx violons. 15º Duos pour piano et violon, 16º Fantaisie caprice pour violon, 17° Divers morceaux pour musique militaire; quadrilles, pas redoubles, etc. On trouve une appréciation du talent de Mercier dans les Souvenirs de la musique, par M. Nault (Dijon, Loireau-Feuchot, 1854, in-84).

MERCKER (MATTRIAS), cornettiste et compositeur du comte de Schaumhourg, naquit en Hollande et florissait au cummencement du dix-septième siècle. Ses compositions, qui consistent toutes en musique instrumentale, sont les suivantes : 1º Fantasix seu Cantiones gallica 4 vocum accommodata cymbalis et quibuscunque aliis instrument. musical.: Arnbeim, 1604, in-4. 2. Concentus harmonici 2, 3, 4, 5, 6 vocum et instrumentorum variorum : Francfort-sur le-Mein. 1615, in 4°. 5° Neue kunstliche mus. Fugen, Paduanen, Galliarden und Intraden, auf allerley Instrum. zu gebrauchen, mit 2, 5, 4, 5 und 6 Stimmen; Francfort, 1614, In-40.

MERCY (Lovis), né en Angleterre, d'une famille française, dans les premières années den dist-huitéme siècle, se distingua par son talent sur la flûte à hec, à l'appelle il fit des améliorations conjointement avec le facteur d'un-truments Staneshy, de Londres; mais il ne pot remettre en foveur cet instrument, pui la flût craversière avait fait abandonner. On connait de la composition de cet artiste:

1º Six solos pour la flûte à hec; Londres, Walsh. 2º Six idem, op. 2; ibid. 5º Bonze solos pour la flûte anglaise (flûte à hec en ut), avec une préface instructive sur la gamme; ibid.

MEREAUX (JEAN-NICOLAS LE FROID DE), compositeur, naquit à Paris, en 1745. Après avoir terminé ses études de musique sous divers maltres français et italiens, il fut organiste de l'éulise Saint-Jacques-du-Haut-Pas, pour taquelte il écrivit plusieurs motets. En 1775, il fit exécuter, au Concert spirituel, l'oratorio l'Esther, qui fut fort applaudi, La cantate d'Aline, reine de Golconde, fut le premier ouvrage qu'il publis en 1767, Il fit représenter à la comédie stalienne les opéras suivants : 1º Le Retour de la tendresse, le I'r octobre 1774. 2º Le Duel comique, le 16 septembre 1776. 3º Laurette, en 1782, 11 a donné aussi à l'Opéra : 4º Alexandre aux Indes, (1785), dont la partition a été gravée. 5º Œdipe et Jocaste, en 1791. Mereaux a laissé en manuscrit : les Thermopyles, grand opéra, et Scipion à Carthage. Il est mort a

Paris, en 1797.

MEREAUX (JOSEPH-NICOLAS LE FROID DE), fils du précédent, né à Paris, en 1767, fut élève de son père. En 1789, ce fut lui qui joua de l'orgue qu'on avait élevé ou Champde-Mars pour la fête de la Fédération du 14 juillet. Il entra ensuite comme professeur à l'école royale de chant attachée aux Menus-Plaisirs du roi. Depuis tors, it a été professeur de piano et organiste du temple protestant de l'Oratoire, quoiqu'il fut catholique. Il comnosa, à l'occasion du couronnement de Nanoléon Ire, une cantate à graud orchestre, qui fut exécutée dans ce temple, en 1804. Parmi tes compositions de Mereaux qui ont été nublices, on remarque : 1º Sonates pour piano et violon ou flute; Paris, Pacini. 2º Nocturne pour piano et flute, op. 55; Paris, Richault. 3º Sonate pour piano seul, op. 5; Paris, Omont. 4º Grande sonate, idem; Paris, Lcduc. 5º Plusieurs fantaisies pour piano. Il a laissé en manuscrit une grande méthode de piano non terminée. M. de Mereaux a formé quelques élèves distingués, au nombre desquels on compte son fils et mademoiselle Auguste Compel de Saujon, amateur qui brilla par son talent d'exécution, et qui a écrit de jolics fantaisies pour le plano.

MEREAUX (JEAN AnidÉR LE FROID DE), fils du précédent, est né à Paris, en 1805. Étiece de son pière pour le giano, il fit de rapides progrès sur cet instrument, ce qui

ne l'empécha pas de faire de bonnes études an Lycée Charlemagne, et d'obtenir un uremier prix au grand concours de l'université. Sa mère était fille du président Blondel, qui, jeune avocat, avait plaidé la cause de mademoiselle d'Oliva, dans la fameuse affaire du collier de la reine, puis fut secrétaire des sceaux sous Lamoignon de Malesberbes, et qui devint cufin président de la Cour d'appet de Paris. Cette dame voulait que son fits suivit la carrière du barreau; mais l'organisation musicale du jeune Mereaux en décida autrement, A l'âge de dix ans, il fit avec Reicha un cours complet d'harmonie; il était à peine parvenu à sa quatorzième année lorsque son père fit graver, chez Richault, ses premiers essais de composition. Après avoir terminé ses études de collège, il apprit de Reicha le contrepoint et la fugue, dont il avait étudié auparavant les premiers principes avec le vienx Porta (coyez ce nom). Bevenu artiste, Mereaux se livra à l'enseignement et publia un grand nombre de compositions pour le piano. En 1828, son ancien camarade de collège et ami, l'archéologue Charles Lenormant, lui fit avoir le titre de pianiste du duc de Bordeaux, sinéeure qu'il ne garda nas tongtemus, ear, moins de deux ans après, la révolution de 1830 changea la dynastie régnante. Après cet événement, Mereaux parcourut la France en donnant des concerts; puls il se rendit à Londres, en 1832, et y séjourna pendant deux saisons comme virtuose, professeur et compositeur pour son instrument. Au nombre des élèves qu'il forma à cette énoque, on compte mademoiselle Clara Loveday, qui, plus tard, acquit une certaine renommée. Fixé à Rouen vers 1835, Mereaux s'y est livré à l'enseignement jusqu'à ce jour (1862), et y a formé beaucoup de bons élèves, parmi jesquels on remarque mademolselle Charlotte de Malleville, connuc plus tard sous te nom de madame Amédée Tardieu, et qui a mérité l'estime des connaisseurs par la manière dont elle interprétait les œuvres classiques. Bien qu'absent de Paris pendant une longue suite d'années, Mereaux n'y fut pas oublié, parce qu'il y fit mettre au jour plus de quatre-vingt-dix œuvres, narmi lesquels on compte cinq livres de grandes études pour le piano, qui furent publiés en 1855, et qui, après avoir recu t'approbation de la section de musique de l'Institut de France, ont été adoptés pour l'enseignement au Conservatoire de Paris. Au nombre de ses compositions de musique vocale, on compte une messe solennelle à quatre voix, chœur et

orchestre qui a été exécutée à la cathédrale de Rouen, en 1852, des cantates pour diverses circonstances, dont une a été publiée à Paris, chez Maurice Schlesinger, et une autre, écrite pour le chanteur Baroilbet, et qui a paru ebez les frères Escudier. Il a écrit des pièces chorales à huit voix en deux chœurs, pour les Orphéonistes de Paris, Recu membre de l'Académie impériale des sciences, belles-lettres et arts de Rouen, en 1858, Mercaux a prononcé, à la séance publique de celte société, un discours sur la musique et sur son influence sur l'éducation morale des peuples. Après avoir été publié dans les mémoires de cette académie, ce morceau a été reproduit dans divers journaux. Comme littérateur musicien, eet artiste a pris part à la rédaction de plusieurs journaux, et a fait, pendant plusieurs anuées, la critique musicale dans le journal principal de Rouen. Piusieurs fois Mereaux s'est fait entendre à Paris comme virtuose et y a obtenu des succès. En 1844, il a donué, dans la grande salie du Conservatoire, un concert au bénéfice de l'Association des musiciens, et y a exécuté le concerto en re mineur de Mozart. En 1855, il fit entendre, pour la première fois à Paris, dans un concert donné à la salle Pleyel, avec mademoiselle de Maileville, son élève, je concerto en mí bémol pour deux pianos du méme maitre, et écrivit pour cet œuvre un grand point

d'orguequi aété publié chez l'éditeur Richault.

MERELLE (...). On a, sous ee nom, uue méthode de barpe, divisée en trois livres, et initiulée : New and complete instruction for the Pédal Harp: Londres, 1800.

MERIC-LALANDE (HENRIETTE). Foyez LALANDE (HENRIETTE-CLERENTINE MÉ-RIC-).

MERK (Danit), musicien bavarois, not vers le milleu du dix-reptième siècle, fut instituteur, chantre et directeur de musique à Augsbourg après la mort de Georges-Schmetzer. Il a publie une méthode de musique instrumentale institutée: ¿fucerisung zur Instrumentalmusik; Augsbourg, 1605. Merk est mort en 1715.

MERK (Joszen), violoncelliste distingué, anquit à Vienne, le 18 janvier 1795. Il ciait encore dans ses premières années quand on just fix commencer l'étude du siolon à 1ºsge de quinze ans, il possédait déjà un talent remarquable sur cet instrument ets e faissist ceitendre avec succès dans les concerts; mais unaccident, qui poustitatoir les consequences. les plus graves, l'oblige d'abandonner le tolonc et de prendre la violoncele: morédo

par un chien de grande taille, aux deux bras, il regut au hras gauche des hiessures si profondes, qu'il lui devint désormais impossible de le tourner pour tenir le violon dans sa position ordinaire. Merk éprouva beaucosp de chagrin de cet événement; mais son goût passionné pour la musique lui fit prendre immédiatement la résolution de se livrer à l'étude du violopeelte. Le pom du maître qu'i lui donna les premières leçons de cet lustrument (Schindlæcker) est à pelne connu parmi les artistes : cependant ee dut étre un homme de talent, car il fit faire à son élève de si grands progrès, que Merk put être engagé, après une année d'études, comme violoncelliste de quatuors chez un magnat de Hongrie. Il véeut deux ans chez ce seigneur: puis il entreprit un voyage pour se faire connaître et se fit entendre dans les viites principales de la Hongrie, de la Bohéme et de l'Autriche. Après einq années de cette vie nomade, il retourna à Vienne et entra comme premier violoncelle à l'Opéra de la cour (1816). Admis à la chapelle impériale, en 1819, il vit sa réputation de virtuose violoncelliste s'étendre dans toute l'Allemagne. Lorsque le Conservatoire de Vienne fut institué (en 1825), Merk y fut appelé en qualité de professeur de son instrument. En 1854, l'empereur lui accorda, conjointement avec Mayseder, le titre de virtuose de la chambre impériale; distinction qui ne pouvait être accordée à un artiste plus digne de l'obtenir. Dans ses voyages, il fit admirer son talent à Pragne, Dresde, Leipsick, Brunswick, Hanovre et Hambourg, d'où it se rendit à Londres, De retour à Vienne, en 1839, Merk y reprit ses fonctions de professeur, dans lesquelles il s'est particulièrement distingué, avant formé un grand nombre de bons violoneellistes répandus en Allemagne et dans les pays étrangers. Ce digne artiste est mort à Vienne, le 16 juin 1852. On a publié de sa composition : 1º Concerto pour violoncelle et orchestre, op. 5; Leipsick, Breitkopf et Hærtel, 2º Concertino idem (en la), op 17; ibid. 5º Adagio et rondo idem (en re), op. 10; Vienne, Mechetti, 4º Adanio et polonaise (en la), op. 12; ibid. 5º Variations sur un thême original (en sol), op. 8; ibid. 6º Variations sur un thème tyrolien (en aol), op. 18; Brunswiek, Meyer, 7º Divertissement sur des thèmes hongrois (en ré mineur), op. 19; ibid. 8º Introduction et variations (en ré), on 21; Vienne, Mccnelti. 9º Vingt exercices nour le violoneelle, op. 11; Vienne, Hashinger, 10' Six études idem, op. 20; ibid.

MERREL (BANKOOT-ERRANER), litterateur allemand, naquit à Schwartzenberg, au pied des montagnes du Harz, le II juin 1703, fit se étude à Zittau et à Leipute, puis se fixa à Bresde, où il mourt le 4 octobre 1708, à Pàge de 35 ans. Il cultiva la musique comme amateur, et publia un recueil de péces luitule : Quelques compositions pour la primor et le Annat, Frende, Blischer, 1701.

MERKLIN (Joseph), habite facteur d'orgues, est né, le 17 janvier 1819, à Oberbausen, dans le grand-duebé de Bade. Fils da J. Merklin, facteur d'orgues à Freibonra. dans la même principauté, il fit ses premières études sons la direction de son père, puis il compléta ses connaissances par ses voyages en Suisse, en Allemagne, et travailla chez M. Walker, à Louisbourg, puis chez Korfmacher, à Linnich. Arrivé en Belgique, M. Merklin posa les premiéres bases de sou établissement à Bruxelles, en 1845. En 1847, l'exposition nationale belge lui procura l'oceasion de se faire connaître avec avantage par les bonnes qualités de l'orgue qu'il y fit entendre : une médaille de vermeil lui fot décernée en témoignage de la satisfaction du jury. Dans la même année, M. Merklin appela près de lui M. F. Schutze, son beau-frère, facteur trés-habile, particuliérement pour la mise en barmonie des jeux. Ce fut pen de temps après que l'auteur de cette notice, par un rapport lu à l'Académie royale des sciences. des lettres et des beaux-arts de Belgique, appela l'attention des facteurs d'orgues beiges sur la nécessité de perfectionner leurs instruments en ce qui concerne les diverses parties du mécanisme, et d'étudier les découvertes qui avaient été faites à ce suiet en Angleterre et surtout en France. De tous les facteurs d'orgues du pays, M. Merklin fut le seul qui comprit l'importance des considérations exposées dans ce rapport; sans perdre de temps, Il examina avec l'attention la plus scrupuleuse les améliorations introduites récemment dans la facture de l'orgue par les artistes étrangers, adopta celles qui lui parurent résoudre des problémes fondamentaux de son art, et en puisa d'autres dans son propre fonds pour la production de timbres caractérisés et variés . fit disparaltre de l'instrument les anciens jeux qui forment double emploi avec d'autres et compliquent la machine sans utilité pour l'effet; enfin, il réunit dans ses orgues tous les éléments d'une perfection relative, au fur et à mesure que l'expérience l'éclairait, et parvint ainsi, par degrés, en peu d'années, à se

placer au premier rang des factors, et à produire des organs de loutes les dimensions, qui sont aujour'hui considérés comme des modèles acherés, tant pour les détails de la construction mécanique que pour la richesse, l'ampleur et la variété des sonorités.

En 1853, Merklin, dans le dessein de donner plus de développement à son industrie, fonda . une société par actions, sons la dénomination Merklin, Schutze et compagnie. En 1855, cette société acheta la fabrique d'orgues de Ducroquet, à Paris. Dans la même année, elle obtint des récompenses très-honorables à l'exposition universelle de cette ville. En 1858, la société fut transformée en Société nnonyme pour la fabrication des orgues, etc.; établissement Merklin-Schütze. Cette nouvella organisation permettait à une administration composée d'hommes bonorables et expérimentés d'apporter son concours dans les travaux de l'établissement. Par la bonne gestion de cette administration; par la réunion des deux grandes maisons de Bruxelles et de Paris; par les travanx qui y sont exeeutés; enfin, par le talent incontestable de MM. Merklin et Schutze, cet établissement est devenu sans égal en Enrope. Les orgues les plus remarquables qu'il a produites depuis 1845 sont (en Belgique) .: 1º Le grand orgue de S. Barthélemi, à Liége; 2º Celui de l'abbaye de Pare, prés de Louvain; 3º l'orgue du collège des Jésuites, à Namur: 4º Celui de l'Institut des avengles, faubourg de Schaerberk, à Bruxelles; 5º Le grand orque de treotedeux pieds pour le Conservatoire de Bruxelles, dans la grande satte du palais des beauxarts : instrument magnifique, à quatre elaviers manuels, elavier de pédates, cinquante quatre registres, avec tous les accessoires de pédales de combinaisons, d'accouplement et d'expression. (En Espagne) : 6º Le grand orgue de la eathédrale de Mureie. (A Paris) : 7º Le grand orgue de Saint-Eustache; 8° celul de l'église Saint-Engéne; 9º celul de 5. Philippe du Roule. (Dans les départements de la France) : 10° Le grand orque de la eathédrale de Rouen; 11º celui de la cathédrale de Bourges; 12º eclui de la cathédrale de Lyon : 13º idem de la cathédrale de Dijon ; 14º idem de la cathédrale d'Arras: 15º l'orgue de l'église Saint-Nieolas, à Bonlogne-sur-Mer; 16° celui de Peglise Soint Sernim, à Toulouse, grand trente-

deux pieds.

Par ses travaux dans la construction des harmonium, M. Merklin a porté ect lustrument à la plus grande perfection obtenue jus-

qu'ac e jour (1869); perfection qui ne semble meme pas puorior fire dépasée, tant pour le fini et la solidité du travail, que par la beauté du son et la variété des limbres des divers registres. La société anonyme dont il dirige les actiers a construit de grandi aistruments de cette espèce dont la puissance sonce l'appe les diverses de la construit de partie situation de la configuración un grand combre de petites localités, et ont sur celles-et l'avantage d'occuerpe pue de place.

MERLE (JEAN-TOUSSAINT), littérateur, né à Montpellier, le 16 juin 1785, fit de bonnes études à l'école centrale du département de l'Hérault, puis se fixa à Paris, en 1803. D'abord employé au ministère de l'inlérieur, il quitta cette place pour le service militaire, et ne revint à Paris que vers la fin de 1808. Tour à lour attaché à divers journaux, il le fut en dernier lien à la Quotidienne, en qualité de rédacteur pour la litlérature. Il a fait représenter aux théâtres du Vaudeville, des Variétés et des Boulevards beaucoup de pièces dont quelques-unes ont oblenu du succès. Bepuis 1822 jusqu'en 1826. il ent la direction privilégiée du théâtre de la Porte-Saint-Martin, On a de lui deux petits écrits, dont le premier a pour titre : Lettre à un compositeur français, sur l'état actuel de l'Opéra; Paris, Barha, 1827, in-8º de quarante-quatre pages, el l'autre : De l'Opera; Paris, Bandouin, 1827, in-8º de trente-deux pages. J'ai donné, dans la Revue musicale ( t. I" ), des analyses de ces opuscules. Merle est mort à Paris, le 18 février 1852.

MERLIN (...), mécancien anglals, a laventé à Londres, en 1770, une machine pour noter la musique, qu'il a envoyée au prince de Galitzin, à Pétersbourg; mais les difficultés de la traduction des signes firent renoncré a cette machine, sur laquelle on trouve une notite dans le Correspondant musical de Spire, année 1702, p. 508.

andre 1/19/5, 1000.

MERLING ((Auxa), professor de muisque la Tecute supriseur des filles, à Mapcheurg, la Tecute supriseur des filles, à Mapcheurg, lattice, (antituté, Theoretisch-praticalerdes Grangs-Gurrau (Gours de chant thorsique et perajuny); Magdebourg, Heinrichsdore, 1853. Ce cours est divisé en quatre degrés : le premier, pour les cafasts de huit à neuf ans; le second, d'enseignement moyen, pour ceux de divisé on quatre degrés : le present professor de fasts de huit à neuf ans; le second, d'enseignement moyen, pour l'âge de douz à treze ans, et le crieire, pour l'enseignement moyen, pour l'âge de douz à treze ans, et le crieire, pour l'enseignement de l'entre professor de l'entre professor de l'entre professor de l'entre professor des descriptions de l'entre professor des generals de l'entre professor des generals de l'entre professor de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre l'entre de l'entre l'entre

supérieur, de trête à quinne ans. A cet ouvage, M. Methig en à fait succèder un autre vage, M. Methig en à fait succèder un autre qui a pour titre: Der Geang in der Schule, etc. (le Chant dans les écoles, son importance, et l'application qu'un peut en faire, etc.), L'espiete, 1826, un volume în-8º. Ce livre est l'eurre s'un espiri distingué, dont les vues sont philosophiques. Ainsi que le dit M. Methig (D. 7), c'est le commentaire du Gours de chant théorique et pratique. Le c'ài pas de renseignements un Fouster de ces ouvrages ment sur Fauter de ces ouvrages.

MERNET ("thible Louss-Fassqua-Exassext), a fet 82 janvier 1703, 3 Descrtin, hourg du hameau de Rouchoux (Jura), a sié d'abnd professor de helles-lettres à l'école centrale du département de l'Ain, puis au Jaccé de Moullan, membre de Pladedieni de Montauban, et de la Sortité des seiences et aris de Gerondue. Il est mort à Saint-Claude, le 27 soit 1825. Ce l'illérateur a public 2 dele 27 soit 1825. Ce l'illérateur a public 2 dela 1825.

MERMET (Louis BOLLIOUD DE).

Foye: BOLLIOUD DE MERMET (Louis).

MERRICK (Anoso,) organice of regime provisiate of concenter, data to exemit de Gioceate, occupair cette poulton avant 1826. Il est mord danc etch ville, en 1843. Cet article etc. 1945. Cet article etc. 1945

MERSENNE (le P. Maain). Si la persévérance et l'activité dans le travail suffisaient pour conduire un écrivain à la gloire, nul n'aurait plus de droits à la célébrité que le P. Mersenne, religieux minime de la Place-Royale de Paris, sous le règne de Louis XIII. Matheureusement ee bon moine, fort savant d'ailleurs, n'était pas de trop bon sens, sclon l'opinion d'un critique, et l'on ne peut nier que le critique ait raison. Le P. Mersenne a laissé beaucoup d'ouvrages volumineux qui attestent son courage et sa patience : mais les choses utiles qu'on y trouve sont novées dans une multitude d'extravagances plus étonnantes encore que l'élendue des connaissances de celul qui les a imaginées. Au reste, ses défauts tiennent un peu de son temps, où la philosophie des sciences n'existait point encore, en dépit du génie et des efforts de Descartes. Le jugement qu'on porte aujourd'bui des ouvrages du P. Mersenne n'était pas celui de ses contemporains. Le P. Parran le considère comme un excellent théuricien de musique (1), et dit qu'il ne laisse rien à désirer sur la partie spéculative de son art. Le jésuite Kircher, qui fait son èloge en quatre mots (2), Vir inter paucos summus, ajoute que son ouvrage intitulé : Harmonie universelle est justement estimé, mais que l'auteur s'y est plus attaché à la philosophie des sons qu'à la pratique de la musique. La Mothe Le Vayer, ce scentique si peu complimenteur, a donné aussi de grands éloges au P. Mersenne, en lui envoyant son Discours sceptique de la musique (5) : . Je reconnais, dit-il, que vous a avez eu des peusées si relevées sur la musique, que l'antiquité ne uous en fournit » pas de pareilles... Vos profondes réflexions « sur cette charmante partie des mathèma-· tiques ne laissent aucune espérance d'y · pouvoir rien ajouler à l'avenir, comme elles ont surpassé de beaucoup tunt ce que les

« siècles passés nous avaient donné. « La vie simple, uniforme et tranquitte du P. Mersenne ne fournit guère de matériaux pour une biographie; c'est de lui qu'on pent dire avec justesse que son bistoire n'est autre que celle de ses ouvrages. Nè au hourg d'Oizè, dans le Maine, le 8 septembre 1588, il fit de honnes études au collège du Mans, et alla les achever à La Flèche. Entré dans l'ordre des Minimes, il en prit l'habit dans le couvent Notre-Dame-de-Grâce, près de Paris, le 17 juillet 1611, fit sou noviciat à Meaux, revint à Paris suivre des cours de théologie et de langue hébraique, et fut ordonne prètre par Mgr de Gondi, en 1613. Plus tard, ses supérieurs l'envoyèrent à Nevers pour y enseiuner la philosophie dans le convent de son ordre, dont il fut nommè supérieur. De retour à Paris, il se livra à de grands travaux sur la philosophie, les mathématiques et la musique. Trois fois il visita l'Italie et y fréquenta les savants les plus distingués. On place les époques de ces voyages en 1640, 1641 et 1645. Liè d'amitié avec Descartes, Pascal le père, Roberval, Peirese, et la plupart des savants et des hommes célèbres de son temps, il prit part aux découvertes les plus importantes qui furent faites à cette époque, et entretin) une

active correspondance avec Boni, Huygens et beaucoup d'autres savants hommes de l'Italie. de l'Angleterre et de la Hollande. Se livrant à des expériences multipliées sur des objets de la physique, il passait une partie de son temps dans les ateliers ou dans le cabinet des artistes. puis prenait des notes sur tout ce qu'il avait recueilli de faits et d'observations, La douceur de son caractère, sa bienveillance habituelle. disposaient tons ceux qui le connaissaient à étre de ses amis et à l'aider dans ses travaux. C'est ainsi qu'il passa sa vie, et qu'il arriva au terme de sa carrière, à l'âge de soixante ans. Il mourut, le 1er septembre 1648, des suites d'une opération douloureuse. L'un des premiers ouvrages de Mersenne

relatifs à la musique est celui qui a pour titre : La l'érité des sciences (Parls, 1625, in-4"); ce livre est le moins connu de tous ceux qu'il a publiès. Il roule presque tout entier sur la certitude des principes de la musique, et tend à prouver que cet art repose sur une science réelle. C'est surtout à l'examen de l'objection suivante que le P. Mersenne se livre : - La · musique n'est rien qu'apparence, puisque « ce que je trouve agréable, un antre le trouve · détestable. L'on ne donne aucune raison · pourquoi l'octave, la quinte et la quarte - sont plutôt consonnances qu'une septième « ou une seconde. Peut-être que celles-ci sont « les vraies consonnances, et que les autres · sont les dissonances; car sì ce nombre-là « convient à l'un, celui-là plaira à l'autre. « Le P. Mersenne, pour répondre à cette objection, entre dans une longue discussion sur les nombres, les rapports des intervalles et les proportions. Du milleu d'un fatras de paroles inutiles surgit cependant une idée dont Euler et d'autres grands géomètres se sont emparès, savoir : qu'un Intervalle est d'autant mieux consonnant que les rapports des sons qui le constituent sont plus simples. Le calcul des longueurs des cordes et du nombre de leurs vibrations lui sert à démontrer cette sérité dont on attribue la découverte à Pythagore, mais qui ne se trouve établie d'une manière positive, pour la première fois, que dans l'écrit de Mersenne. Ce moine est revenu sur le même objet dans la deuxième de ses Questions harmoniques (Paris, 1654, in-8°), p. 80 : elle est ainsi énoncée : A savoir si la musique est une science, et si elle a des principes certains el évidents; mais il y abandonne le calcul pour se livrer à l'exposè de quelques faits bistoriques on il fast preuve de plus de crédulité que de critique.

<sup>(1)</sup> Musique théor. et prat., p. 6.

<sup>(2.</sup> Musnig, univers. pent. 2, p. 4. (3) T. IV de ses œuvres, p. 22. Paris, 1609.

MERSENNE

vait | 2º Au lieu de l'épltre à moosieur du Reoc- fuge, on trouve one épltre dédicatoire de l'édi-

teur G. Baudry à Pierre d'Alméras, cooseiller d'État.

3º La préface générale n'y est pas, mais après l'éplire à Pierre d'Alméras vient le sommaire des seize livres de la musique, la préface du premier livre, la table des théorèmes, puis, enfio, le corps de l'ouvrage. d' Le titre du second livre porte aussi le

nom du sieur de Sermes.

5º On ne trouve pas dans ees exemplaires l'épitre dédicatoire à M. Coutel: mais immédiatement aprés le titre, vient la table des théorèmes du second livre spivie de la préface au lieud'en être précédée. Après cette préface, vlent l'extrait du privilége du rol qui n'est dans les autres exemplaires qu'à fa fin de l'ouvrage. Eofin, le texte du livre suit cette piéce, et ce texte se termine, à la page 477, par ces mots : la fumière de la gloire, Tout co qui suit dans les autres exemplaires manque dans cenx-ei. On n'y trouve pas non plus l'avertissement au lecteur, où le P. Mcrseooe se plaint des critiques qu'on a faites de son ouvrage ; d'où il paraît que les exemplaires au nom de de Sermes sont les premiers qui ont été publiés et qu'on a mis des cartons aux autres.

Forkel n'a pas connu cet overage du P. Mersenne; quant à Lichteothal, il a déinguré le com de de Sermes en celui de F. de Sermisi (Bibl. della mus., t. IV, p. 320), et il n'a pas su quelle est la matière traitée dans le litre dont il s'agit.

Bien m'étair plus difficile pour le P. Kersonne que de se renfermer dans les sujet qu'il voubit traiter; son esprit ne pouvait s'accommoder de Porde dans les idées, et toujours il se laissait entraîner à parier de choses qui vaivaient qu'n rapport fort dioppé à l'objet du livre qu'il écrivait. C'est ainsi qu'on lai vaivaient qu'n multioné de dont il vivou d'étre pariet, une multitoné de quesions siesses ou qui vont qu'on rapport clégled avec l'objet de son ouvrage.

Crest encore cette divagation de l'esprit de P. Rerenne qui l'a conduit à devire; comme prelimionires de son grand Traité de l'harmonie, deux petits livres, dont l'an a poro titre : Questions harmoniques, dans les squelles sont contenues l'pulsiures choise remarquables pour la physique, pour la morale et pour les autres géences (Paris, Laques Villery, 1634, in-87), et l'autre. Les Prédués de l'harmonie uniforzelle, ou austénos curresses, utifici

Le projet d'un grand ouvrage qui devait embrasser toutes les parties de la musique ocenpait le P. Mersenne. Ce livre devait avoir pour titre : Traité de l'harmonis universelle. Eo 1627, il en publia un premier essal en un volume in-8°, sous ce titre : Traité de l'harmonie universelle, où est contenue la musique théorique et pratique des anciens et modernes, avec les causes de ses effets : enrichie de raisons prises de la philosophie et de la musique (Paris, Guillaume Baudry). Ce volume, divisé en deux livres, reoferme quatre ecot quatre-viogt-sept pages, non compris les éplires, les sommaires et les préfaces. On n'v voit pas le com du P. Mcrsenne au frontispice, mais il se trouve au bas de l'épltre dédicatoire du premier livre, d monsieur du Refuge, et de celle du second, à monsieur Coutel, conseiller en la Cour des aides. Aprés la pramière éplire, on tronve une préface générale, puis le sommaire des seize livres doot l'ouvrage devait être composé. Ce sommaire est snivi de la préface du premier livre et de la table des théorèmes de ce tivre, au nombre de trente. Vient ensuite le texte du premier livre, Qui contient ce qu'enseignent Euclide, Ptolemée, Bacchius, Boèce, Guy Aretin, Faber. Glarean, Folian, Zarlin, Salinas, Galilée, L'Illuminato, Cerone, etc., et plusieurs autres choses qui n'ont point été traitées jusques à présent. Daos ce premier livre, le P. Mérsenoe a donné une assez mauvaise traduction française de l'Introduction à la musique de Bacchius, et de la musique d'Euclide. Aprés l'épltre du second livre, on tronve la préface et la table des théorèmes, au nombre de quinze. Le texte de ce secood livre commence à la page 505.

mence a la page 000.

Ze possède un exemplaire de ce volume qui est terminé par l'approbation manuscrite et autographe de l'anapois de la None, et de F. Martin Hérissé, théologiens de l'ordre des Minimes, approbation qui se trouve imprimée dans les autres exemplaires : il y a done lue de croire que celui-ci est l'exemplaire de Mercanoc, formé des bonnes fenilles d'éppeuves.

Il y a des exemplaires de eet ouvrage qui portent, comme celui-ci, la date de 1627 et qui sont évidemment de la même édition, quoiqu'il s'y trouve des différences assez remarquables, dont voici l'iodication:

1º Après ces mots du titre : De la philosophie et des mathématiques, on trouve cenxci : par le sisur de Sermes. C'est le nom sous lequel s'est caché plusieurs fois le P. Mersenne.

BIOGR. UNIV. DES MUSICIENS. T. VI.

aux prédieaturs, aux théologiens, aux astrologues, aux médecins et aux philosophes, composées par le L. P. M. M. (Paris, Henri Guenon, 1654, in-8°). Dans le premier de ces livres, le P. Mersenne examine en deux cent soixante-seize pages les questions suivantes : 1º A savoir si la masique est agréable, si les hommes savants y doivent prendre plaisir, et quel jugement l'on doit faire de ceux qui ne s'y plaisent pas, et qui la méprisent on qui la haissent. 2º A savoir si la musique est une seienee, et si elle a des principes certains et évidents. 3º A savoir s'il appartient plutot aux mattres de musique et à ceux qui sont savants en cotta science de juger de la bonte des airs et des concerts, qu'aux ignorants qui ne savent pas la musique. 4º A savoir si la pratique de la musique est preferable à la theorie, et si l'ou doit faire plus d'état de celui qui ne sait que composer ou chanter que de celui qui sait les raisons da la musique.

Le livre des Prétudes da l'harmonie est encore plus ridicule, car on v voit le P. Mersenne traiter sérieusement des questions telles que celles-ci : 1º Quelle doit être la constitution du eiel, ou l'horoscope d'un parfait musicien? 2º Quels sont les fondements de l'astrologie judiciaire par rapport à la musique? 3º A savoir si le tempérament du parfait musicien doit être sanguin, phiegmatique, bilieux ou mélaneolique, pour pouvoir chanter ou composer les plus beaux airs qui soient possibles, atc., etc. On ponrrait croire que l'homme qui employait son temps à écrire sur de pareils sujets était incapable de rien faire de sérienx : on se tromperait néanmoins; le grand Traité de l'harmonie universelle de Mersenne est un vaste répertoire où l'on tronve une multitude de renseignements fort utiles, qu'on chercherait vainement ailleurs, sur des objets d'un haut intérét, soua le rapport de l'histoire de la muslque. Ces bonnes eboses, à la vérité, sont mêlées à beaucoup de futilités; mais avec de la patience on parvient à écarter ce qui est sans valeur et à faire profit de ce qui concerne l'art.

On a aussi deux autres petils traités de Mercanne, où il y a quelque chose sur la musique; le premier a pour titre: Questions théologiques, physiques, morales et mathàmatiques; paris, 1654, in-8. L'antre: Les mécaniques de Galites, avec plusieurs additions, traduites de l'italien; Paris, 1654, In-8°.

Tel que Mersenne l'avait eonçu en 1627,

son grand ouvrage devait être composé de seize livres, ainsi que le prouve le sommaire qui se trouve dans le volume dont j'ai donné la description. De ces seize livres, il n'en fut publié que deux, dans le format de ee volume; et, à l'exception des deux petits traités des Questions harmoniques et des Preludes de l'harmonie universelle qui parurent en 1654, Mersenne ne publia plus rien de son grand ouvrage projeté jusqu'en 1655, où il donna un livre du même genre, sous ce titre : F. Marini Mersenni ordinis Minim, Harmonicorum libri XII. Lutetiz Parisiorum, Petri Ballardi tupographi regii ebaractsribus harmonieis, sumptibus Guillielmi Baudru : in fol, de cent quatre-vingt-quatre pages pour les huit premiers livres, et de cent soixante-buit pages pour les quatre suivants, sans y comprendre huit pages de préface, d'avertissement et d'errata. Il y a des exemplaires de cet ouvrage et de la méme édition qui portent la date de 1656, et dans lesquelles il n'y a d'autre différence que l'addition de quatre propositions avec leurs démonstrations relatives au mouvement de la lumiére, dans la préface.

Bien que cet ouvrage n'ait été publié qu'en 1655, on voit par le privilége et par l'approhation des théologiens que le manuscrit était terminé en 1629. Peut-être y a-t-il des exemplaires dont le frontispiee porte eette date, mais je n'en ai jamais vu, et aueun auteur n'en a parié. En 1648, Mersenne, après avoir refondu quelques parties de son livre, d'après son Traité français de l'harmonie universelle, en donna nne édition nouvelle sous ee titre : Harmonicorum libri XII. in quibus agitur de sonorum natura, causis et effectibus : de eonsonantiis, dissonantiis, rationibus, generibus, modis, cantibus, compositione, orbisque totius harmonicis instrumentis. Lutetix Parisiorum, Guill, Baudry, in fol. Il parait que cette édition fut faite aux frais de Baudry, de Cramoisy et de Robert Ballard, et qu'ils s'en partagèrent le tirage, car on en trouve des exemplaires avec le nom de chacun de ces trois éditeurs. Dans quelques-uns, lo frontispice est noir; dans d'autres, il est en caractéres alternativement rouges et noirs, Forkel (Litterat. der Musik, p. 407) et Liehtenthal (Dission, e Bibliog, della musica, t. 1V, p. 319) disent qu'on a donné, en 1652, comme une troisième édition du même livre corrigée et augmentée (editio nova, aueta et correcta) des exemplaires dont on n'avait changé que le frontispiee; je doute de l'existence de ces exemplaires ainsi changés, car le P. Mersenne ayant cessé de vivre peu de mois aprés la publication de la deuxième édition, il était évident qu'il n'avait point en le temps de la corriger pour en préparer une troisième, et personne n'aurait été assez bardi pour hasarder cette fausseté littéraire.

Je ne dois point passer sons silence uno antre crreur à laquelle le Traite des Harmoniques de Mersenne a donné lieu. On dit, dans le deuxième volume du Dictionnaire des musiciens, publié à Paris, en 1810-1811. que ce trafté letin est une espèce d'abrégé du grand traité français de l'Harmonia universelle du même auteur. Il suffit de comparer les denx onvrages pour se convaincre que l'un n'est pas l'abrégé de l'autre; il y a dans le iatin beaucoup de choses qui ne sont pas dans le français. D'ailieurs, on vient de voir quo lo Traité des Harmoniques était écrit en 1629, et la lettre do Mersenne à Peirese, qui e été publiée dans la sixièmo appée de la Revue musicale, démontre qu'en 1635 il travalifalt concurremment à la rédaction et à l'impression de son grand ouvrago français et latin. Lichtenthai dit (loco cit.) quo de son livre co dernier contient sculement queiques jivres de l'Harmonie universelle française; cette assertion n'est pas pius vraie que l'autre ; eucun livre de l'un de ces onvrages n'est Intégralement dens l'autre. Sans doute il s'y trouve des choses communes à l'un et à l'autre. car il était impossible qu'il n'y en eût pas; mais c'est le même fonds d'idées traité de manière différente.

Le Traito de l'Harmonis universelle, publié en 1627, ne contiont que deux des seize livres qu'il devait renfermer. Voici commo Mersenne donne le sommaire de ces livres.

- " Le premier livre contient les définitions. « divisions, espèces et parties de la musique.
- « explique la théorie et la pratique des Grecs a et des modernes, les huit tons de l'église, « les douze modes do musique, et le genre
- « diatonic, chromatic et enharmonic. « Le second compare les sons, les conson-
- o nances, et ce qui appartient à la musique, a aux diverses espèces de vers, aux couleurs,
- a aux saveurs, eux figures, et à tout ce qui se a rencontre dans la nature, dans les sciences
- e et dans les arts libéraux, et déclare queilo a harmonie font les planètes quand on con-
- a sidèro leurs distances, leurs grandeurs ou a lears monvements, a
- Ancune des choses du premier livre ne se

trouve pi dans le traité latin des Harmoni-

ques, ni dans ie grand ouvrage de l'Harmonis universelle; en sorte qu'il est nécessaire de joindre à ces deux livres celui qui a été publié en 1627. Quant au contenu du second livre de ceiui-ci, on en retrouve quelquo chose, mais, dans un autre ordre et expliqué d'une autre manière, dans le grand traité francais, ou dernier livre intitulé : De l'utilité de l'harmonis.

Le troisième livre de l'ouvrage dont les deux premiers ont été publiés en 1627 devait traiter de la nature et des effets de toutes sortes de sons ; cette matière est celle du premier javre du traité latin des Harmoniques, et du grand traité do l'Harmonie universelle qui parut en 1636; mais, dans le premier plan de Mersenne, il devait établir la comparaison de la théorie de l'écho avec celle des rayons lumineux, et traiter de l'optique, de la catoptrique et de la dioptrique; or il n'y a pas un mot de ceia dans le Traité des Harmoniques, et l'on ne trouve, dans le grand Traité de l'Harmonie uniperselle, que la vingt-neuvième proposition do premier livre où les rapports des ravons sonores soient établis. Quant aux sommaires dos eutres livres indiqués dans le Traité de l'Harmonio universelle publié en 1627, il n'en a été conservé que peu de chose dans les deux autres grands onyrages, et l'on voit avec évidence, par la comparaison de ces trois traités, que les idées de Mersenno se modifigient sans cesse sur un sujet qui l'occupa tonte sa vie. Ainsi, ce qui, dans le premier plan, devait fournir la matière du treizième livre, est devenu l'objet du petit traité d'astrologle judicialre connu sous le nom des Preludes de l'harmonis universelle. Il est vraisemblable que les conseils de Doni auront déterminé Mcrsenne à renoncer au projet des quinziéme et seizième livres. Le premier devait montrer que la philosophie morals est l'harmonie de l'esprit, dont les cordes sont haussees ou baissées par les vertus ou par les vices, et qu'on peut arriver à la perfection de la vertu par la musique; et le dernier était destiné à expliquer l'harmonie des bienbeureux et à examiner si on se servira de la musique des voix et des instruments en Paradis quand les saincts auront repris leurs corps au jugement general. Ce sont ces idées bizarres qui faisaient dire à Saumaise, dans sa vingt-neuvième lettre à Peiresc : « Pour le « Pérc Mersenne, je n'attends pas grand'chose a de lui : il est homme de grande jecture, mais

« il ne me semble pas écrire avec trop de ju-

a cement. »

Le traité latin des Harmoniques est le plus satisfaisant des ouvrages de Mersenne, sous le rapport de l'ordre des idées et sous celui de la convenance des détails par rapport au sujet. Les propositions y sont énoncées avec netteté et développées avec précision. Le style en est d'ailleurs bien préférable à celui des ouvrages du même auteur écrits en français. Le premier livre traite de la nature et des propriétés du son ; le second, des eauses du son et des corps qui le produisent ; le troisième, des cordes métalliques et autres : le quatrième, des consonnances ; le cinquième, des dissonances; le sixième, des diverses espèces de consonnances qui déterminent les modes et les genres; le septième, des ebants on méjodies, de leur nombre, de leurs parties et de leurs espèces ; le huitième, de la composition, de l'art du chant et de la voix. La seconde partie de l'ouvrage traite des instrnments, en quatre livres : le premier est relatif aux instruments à cordes ; le second, aux instruments à vent : le troisième, à l'orgne, et le quatrième anx cloches, aux cymbales, tambours et autres instruments de pereussion.

Dans ce Traité des Harmoniques du P. Mersenne, il se trouve plusienra choses assez remarquables, auxquelles les écrivains sur la musique des temps postérieurs ne me semblent pas avoir fait assez d'attention. La première est une proposition du deuxième livre (prop. 8, page 12, édit. 1635), dans laquelle Mersenne dit que ponr qu'une cordo passe d'un son à un autre plus aigu, il faut qu'eile soit tendue par une force qui soit en raison pins que double de l'intervalle auquel on vent faire arriver le son. Par exemple, ponr faire arriver une corde tendue par un poids d'une livre à l'octave du son qu'elle produit et dont l'intervalle se représente par 2, il ne fant pas seulement un poids de quatre livres, double de deux; mais il fant y ajouter un quart de livre, e'est-à-dire nn seisième en sas du poids total. Sans connaître le théorème de Mersenne, Savart est arrivé anx mêmes résultats par des expériences multipliées et délicates sur les poids tendants, sur les longueurs des eordes, sur les colonnes d'air vibrant dans des tuyaux ouverts par les denx bouts, et sur les dimensions des plaques mises en vibration par le frottement. Il en a déduit des théories nouvelles. L'abbé Ronssier, qui ne parait pas avoir lu le livre de Mersenne, avait cependant quelque notion de cela (voyez Roussien).

C'est aussi dans le même ouvrage que Mersenne a fait remarquer (liv. IV, pago 60) que

Jean de Muris est lo premier des certirais du mopra de sur la musique qui a suspeçande que les úteres misjueres et tunneures, jainsi que leurs multiples, sont des consonances; cette remarque est fort juste, cro no sait que, par une singuirrité de leurs l'attine et tratificare siètes na condiferation time et tratificare siètes na condiferation time et tratificare siètes na condiferation quales et lo cettres; just plainir à entender quales et lo cettres; just plainir à entender ce interralles duts it grand, qu'ils m'bbitalent pas à en faire de longues suites dans tern disphonie.

Enfin, le Traité des Harmoniques de Mersenne me parult être le plus aneien ouvrage où l'on trouve le nom de si pour la septieme note de la gamme. Il n'ignorait pas l'existence de la boeédisation des Flamands dans laquelle cette note était appelée ni, ear il en parle elairement : mais il ajoute que Le Mairc, vir admodum eruditus, dit-il, assurait, de son temps, avoir inventé le nom de si depuis trente ans (c'est-à-dire vers 1605), quoique les autres musiciens ne voulussent point en convenir. A l'égard de l'usage de nommer la septième note si quand elle était par hécarre. et za gnand elle était par bémol, Mersenne dit, dans son Harmonie universelle (avertissement du 5e livre de la composition), qu'eile a été inventée ou mise en pratique en France par Gilles Granjan, maltre écrivain de la ville de Sens, vers 1650. Il est done évident que Jacques Bonnet se trompe lorsqu'il dit (Hist. de la Mus., t. 1, p. 24) que l'usage du si pour la septième note fut introduit en France, en 1675, par un cordelier de l'Ave Maria, et qu'un écrivain cité dans le Journal de Trévoux (sept. 1737, p. 1564) n'est pas plus fondé à attribuer l'invention du nom de ectte note à Métru, organiste et maltre de ebant de Paris, en 1676. Tel est ee Traité des Harmoniques dn P. Mersenne, dont beaucoup d'auteurs ont parlé sans l'avoir lu et sans l'avoir comparé aux autres ouvrages du même écrivain sur le même sujet.

Il est difficillo de comprendre comment, à l'époque où Nersonne écravital, il s'est trouté un libraire ausse hard pour faire les déponses contraise occasionnées par l'impression du grand ouvrage médite depuis longtemps par citare. Il armonite univerbie contigues par titres il farmonite univerbie contigues par territé de la nature de son, et des mouvements, des consonances, des désonances, des parres, des modes, de la Composition, de de garres, de modes, de la Composition, de la voix, des chants, et de toutes sortes d'in- 1 struments harmoniques. In-fol. (Paris, Séhastien Cramoisy). Cet énorme volume, dont la seconde partie fut publiée en 1037, cooticot plos de 1500 pages et renferme une immense quantité de planebes gravées, d'exemples de musique et de gravures en bois dont la fabrieation a dù coûter beaucoup d'argeot. De nos jours, le nombre de personnes qui font de la musique une étude particulière est peut-être ecot fois plus considérable qu'an temps de Mersenoe; eependant la publication d'un livre aussi volumineux que le sien serait à peu près impossible aujourd'hui ; il ne se trouverait pas uo libraire asses hasardeux pour l'entreprendre.

L'Harmonie universelle est divisée en dixneuf livres qui forment plusieurs traités. Le Traité de la nature des sons et des mouvements de toutes sortes de corps renferme trois livres : 1º De la nature et des propriétés des sons ; 2º Des mouvements de toutes sortes de corps ; 3º Du mouvement, de la tension, de la force, de la pesanteur et des autres propriétés des cordes harmoniques et des autres corps. Ces trois livres sont suivis d'un Traité de mécanique, qui p'est pas du P. Mersenne. mais de Roberval, L'introduction de ce traité de mécanique dans l'Harmonie universelle est une de ces idées bizarres qui ne se sont rencontrées que dans la tête du P. Mersenne. Le Traité de la voix et des chants vient ensuite; il est composé de deux livres dont le premier traite de la voix, des parties qui servent à la former, de la définition de ses propriétés et de l'oule : le second livre traite des chants proprement dits. Le quatriéme traité, divisé en einq livres, a pour objet : 1º les eonsonnances, 2º les dissonances, 5º les genres et les modes, 4º la composition, 5º le contrepoint. Un sixième livre, relatif à l'Art de bien chanter, termine ce traité.

often Abunter, termine ce traite, and divise expert of the control of the contr

peut accorder le luth, la viole, l'épinette, et les autres instruments à chordes, et trouver tels sons qu'il voudra, a'il eognoist la longueur et grosseur des chordes.

Le quatrieme livre traite des lostruments à archet tels que le violon et les diserses espèces de violes. Quedques morceaux de musique instrumentale du commencement du dis-septième siécle, à cinq et à six parties, se trouvent dans et livre çe sont des monuments assez curieux de l'ari. On ce sait pourquoi Mersenner y a place dussi la description des linitruments de la Chine et de l'Inde dont il vitali procuré des figures.

Le cinquiéme livre traite de lous les lastruments à vent en usage au temps où Mersenoe vivait. Ontre la figure de ces instruments, on y trouve une pavaoe à six parties pour être jouée par les grands hautlowis, bassons, courtauts et cerrelats (sortes de bassons et de hautlois de cette époque).

Le sixième livre est relatif à toutes les parties de l'orgne. Le septième traite des instruments de percussion. Le dernier livre de l'ouvrage est celui qui a pour titre De l'utilité de l'harmonie. C'est là que le P. Mersenne donne carriére à son imagination, et se livre sans réserve à toules ses réveries. Mille choses étrangères à la musique s'y trouvent. Par exemple, la septième proposition a pour objet d'expliquer plusieurs paradoxes de la vitesse des mouvements en faveur des maîtres ou généraux de l'artillerie. A la suite de ce livre, on trouve des observations physiques et mathématiques dont quelques-unes sont relatives à la musique, mais dont le plus grand nombre est étranger à cet art.

Malgré ses défauts, qui sont considérables. l'Harmonie universelle du P. Mersenne sera toujours considérée comme un lirre de grande utilité sous le rapport de l'histoire de la musique, et particulièrement de la musique du dix-septième siècle. Sans doute, elle est bien inférienre à l'ouvrage que Cérone a publié en espagnol, à Naples, en 1613, sons le rapport de la théorie et de la pratique de l'art; mais on y tronve une immense quantité de renseignements historiques qu'oo chercherait vainement dans le livre de Cerone, soit sur les instruments, soit sur les artistes et les autres curiosités musicales du dix-sentiéme siècle. Sans lui, on ne saurait rien de beaucoup de musiciens français de son temps dont les ouvrages se sont perdus, ou dont les talents d'exécution sont tombés dans l'oubli. Nul auleur, par exemple, n'a parlé de la méthode de chant de Des Ar-

gues, géomètre contemporain do Mersenne; Moulinié, Picot et Formé, maîtres de musique de la chapelle et de la chambre du roi, ne seraient pas connus comme des compositeurs renommés de leur temps si le P. Mersenne n'en avait parlé; sans lui, on ne saurait pas que Roquette, organiste de Notre-Dame, et Vincent, ont été d'babiles maîtres de composition; Frémant, maître de musique de la cathédrale de Paris, Bonsignae et plusieurs antres auteurs de musique d'église seraient inconnus; on ne saurait pas que dans les premières années du dix-septième siècle les plus célèbres luthistes furent Jean Vosmény et son frère. Charles et Jacques Hedington, Écossais, le Polonais et Julien Périchon, de Paris, ni qu'ils enrent pour successeurs l'Enclos, père de la belle Ninon , Merande , les Gautier, et plnsieurs antres. Ce n'est pas seulement sur les musiciens français que Mersenne nous fournit une fonle de renseignements ntiles; nous lui sommes anssi redevables de détails intéressants sur plusieurs artistes célèbres de l'Italie. Ainsi il est le seul auteur qui nous apprenne l'existence d'un Traité de l'art du chant, pubilé à Florence, en 1621, par Jules Caccini, autenr de l'Euridice: et, chose singulière, ancun bibliographie n'a parlé, d'après Mersenne, de ce livre qui serait aujourd'hui d'un bant intérêt et qui paraît être devenn d'une rareté excessive. Toutefois, il se peut qu'il n'ait vonlu parler que de la préface placée par Caccini en tête de ses Nuove musiche (vouez Caccini), dans ses éditions de Florence. 1601; de Venise, 1607; de la même ville, 1615, ou peut-être encore d'une autre édition du meme ouvrage publiée à Florence, en 1614, avec de grands changements, particulièrement en ce qui concerne l'art du chant, et dont on doit la connaissance à M. Gaetan Gaspari, bibliothécaire du Lycée musical de Bologne. Dans cette hypothèse, le traité du chant de Caccini, imprimé à Venise, en 1621, serait une réimpression, en totalité on en partie, de l'édition de Florence, 1614, C'est encore à Mersenne au'on dolt les premiers renseignements sur le livre si rare et al curieux de La Fontegara de Sylvestre Ganassi del Fontego, dont l'abbé Baini a donné, depuis, une notice plus étendne dans ses mémoires sur la vie et ics ouvrages de Palestrina.

C'est sans doute aux qualités du livre du P. Mersenne, jointes à sa grande rareté, qu'il fant attribuer le prix éleré qu'il a conservé dans les ventes. Toutefois De Bure s'est lourdement trompé quand il a dit que ce livre est le plus rare de tons ceux qui ont paru sur la musique (Bibliog. instruct.); car on pourrait en citer cinquante qu'il seralt plus difficile de se procurer. De Bure n'entendait rien à la littérature de la musique.

Outre les ouvrages dont j'ai parié précédemment, on a encore du P. Mersenne un travail relatif à la musique dans son livre volumineux, intitulé : Ouzstiones celeberrima in Genesim (Paris, 1623, in-folio). A l'occasion de ce passage de l'Écriture : Et nomen fratris ejus Jubal. Ipse fuit pater canentium eithara et organo, Morsenne traite de la musique en général, et particulièrement de celle des Hébrenx. Ce travail est celni ou cet auteur s'écarte le moins de son sujet. Ugolini a inséré toute cette partie de l'onvrage du P. Mersenne dans le trente-deuxième volume de son Trésor d'antiquités sacrées (p. 497). Enfin, la coliection de traités concernant les sciences mathématiques, qu'il a publiée quatre ans ayant sa mort, renferme aussi une partie sur la mnsique. Cet onvrage a ponr titre : Cogitata physico-mathematica, in quibus tam natura quam artis effectus admirandi, certissimis demonstrationibus explicantur; Paris, 1644, trois volumes in-4°. Parmi les traités que renferme le premier volume (p. 261 à 570), on en trouve up sur les harmonies, divisé en quatre livres. Le volume a pour titre : Hudraulica pneumatica : arsque navigandi. Harmonia theorica, practica et mechanica phenomena. Le premier livre est relatif anx proportions musicales des intervalies et des corps sonores: le second, à la tonalité: le trossième, à la composition : le dernier, aux instruments. C'est nne espèce d'abrégé du Traité jatin des Harmoniques. On peut consniter sur cet écrivain laborieux : Fie du R. P. Mersenne, par Hilarion De Coste; Paris, 1649, in-8°, et Éloges historiques de Pierre Belon, du P. Marin Mersenne, de Bernard Lamy, et du P. Bouvet ; Le Mans, 1817, un

volume în-8º.

MERTEL (Étir), întbiste, vécut à Strasbourg, au commencement du dix-septême siècle. Il a fait imprimer un recueil de pièces pour le luth, intitulé: Hortus musicalis; Strasbourg, 1615, in-fol.

MERULA (JEAN-ANOIRI), musicien de l'école romaine, vécnt dans la seconde motifie du seizème siècle est fut admis comme chapelain chantre de la chapelle pontificale, sons le pape Paul IV. Après la bulle de Sixte V pour la réorganisation de cette ebapelle, Merula en fut nommé le teremier maitre, en 1587 (rougs le livre d'Adami de Boisena: Osservaz, per ben regolare il coro della Cappella pontificia, p. 166). Les archives de la Chapelle sixtine renferment des messes et des motets de ce

maltre MERULA (Tanquisio), chevalier de l'Éperon d'or, naquit à Bergame dans les dernières années du seizième slèele, et fut d'abord maltre de chapelle de l'église catisédrale et organiste de Sainte-Agathe, à Crémone: Il occupait encore cette piace en 1628. Plus tard, Il fut appeié dans sa ville natale pour y remplir les fonctions de maître de chapelle et d'organiste de la eathédrale. Il vivait encore en 1640, ear il fit imprimer un de ses ouvrages dans cette méme année. Merula était membre de la Société philharmonique de Bologne. Ce maitre est un des compositeurs Italiens qui ont le plus abusé des formes de mauvais goût du contrepoint conditionnel qui succéda aux belies et nobles formes de l'aneien contrepoint de l'école romaine, dans le commencement du dix-septième siècie, et dont on trouve les règles et les exemples dans les Documenti armonici de Berardi (voyez ee nom). La plupart de ses onvrages sont rempils de morecaux établis sur un trait qui se répête sans cesse (contrapunto d'un sol passo), ou sur une basse contrainte (basso ostinato), et sur d'autres fantaisies semblables qui n'ont point de but réel dans l'art. On elte de sa composition des fugues sur les déclinaisons de hic, hare, hoe, et de quis, vel qui, nominativo, qui, qua, quod, qui sont des morecaux plaisants dans l'exécution. Carissimi et d'autres musiciens du même temps out écrit aussi des compositions de ce genre. Les ouvrages connus de Meruia sont les suivants : 1º Motetti a due s tre con violette ed organo, lib. 1; Venise, 1623. 2º Concerti spirituali, lib. 1; Venise, 1626, in-4°, 5° Concerti spirituali. eon alcune sonate a 2, 3, 4 e 5 voci, lib. 2; ibid., 1628. 4º Messe e salmi a 2, 5, 4-12 voci con istromenti, e senza se piace; ibid., 1651, in-4°. 5° Musiche concertate ed altri madrigali a 5 voci; Venise, 1033. 6º Lib. II delle musiche concertate con ritornelle a viol. e basso; Venise, 1635. 7º Canzoni ovvero sonate concertate per chiesa e camera, a 2 e 5 stromenti, lib. 1, 2, 3 e 4; Venise, 1657. 8º Curzio precipitato, cantata burlesea; ibid., 1638. 9º Missa e salmi a 3 e 4 voci, con violini e senza: ibid. 10º Il Pegaso musicale, eioè salmi, moletti, sonats, litanie della B. V. a 2-5 voei, op. XI; Venise, 1640. 11º Arpa Davidica, salmi e messe

concertate a 3 e 4 voci, op. 10, con aleuni eanoni nel fine; Venise, Alex. Vineenti, 1640. Il y a une autre delition de eet œuvre, Imprimée à Venise, en 1652. Ce recueil contient na Confictor qui a cu de la célébrité en Italia.

103

MERULO (CLAUOX), organiste et compositeur du seizième siécie. Coliconi, dans ses notices sur les écrivains de Correggio (p. XLV) et Tiraboschi, dans sa Biblioteca Modenese (t. VI, p. 590), établissent, d'après des actes anthentiques, que son nom de familie était Merlotti, mais que l'artiste se servait de préférence du celui de Merulo. Ce nom provenait de ce que les armoiries de la maison des Meriotti étaient figurées par un merie, en latin Merula ou Merulus, et dans l'aneien italien Merulo. Il naquit à Correggio, de Bernardino Merlotti et de sa femme Jeanne Gavi, et fut baptisé à l'église S. Quirino, le 8 avril 1535. La dextérité qu'il montra dès son enfance dans le jeu de plusieurs instruments, et ses heureuses dispositions pour la musique, furent eauses qu'après qu'il eut appris les premiers éléments de la littérature, ses parents le destinèrent à la culture de l'art musical, et lui donnèrent pour premier maltre un musicien français de mérite, nommé Menon, qui habitait alors à Correggio, suivant Ortensio Landi (I sette-libri di Catalogi a varie cose appartenenti, p. 512). Un peu pius tard il devint élève de Girolamo Donati, maltre de la coliégiale de S. Quirino. Le désir de faire des progrés dans son art conduisit ensuite Merulo à Venise, où se trouvaient alors une réunion d'artistes distingués et de savants musiciens. Cependant, avant d'alier à Venise, il parait avoir été organiste à Breseia, ear Antegnati le cite parmi ses prédécesseurs, dans son Arte organica (feuillet 5, verso), et dit de iui il sig. Claudio Merulo, uomo tanto famoso (1). Ce serait donc après avoir rempii cet emploi, qu'il se seralt rendu à Venise. Ce fut dans cette ville qu'il changea son nom de familie en eeiui de Merulo, et l'on voit par les registres de l'église Saint-Marc qu'il était déjà connu sous ee nom lorsqu'il succéda à Paraisosco dans la place d'organiste du premier orgue de cette église, le 2 juillet 1557, à l'âge de vingt-quatre ans (2). Li y jouit bientôt de toute la faveur

(1) Costanzo Anteganti, l'Arre organica, Breccio, 1608.
(2) Bica que N. Catelani ne vesille pus mettre ca doute l'avacitade de ce fait mecitone par Tiraboschi et por M. Calli (Storta della mosica sacra nella gia Capsella ducate di S. Marco di Venezio, i. l. p. 119), il ropparte testucellement i contenu des registres des publique par son talent, suivant ec que nous apprend Sansovino (1), qui était son contemporain et qui écrivait en 1571. L'estime dont jouissait Merulo était si grande, que lorsque Henri III passa à Venise, cu 1574, se rendant de la Pologne en France, le doge Louis Moccnigo fit composer par Frangipani une pièce qui fut représenté devant ce prince dans la salle du grand conseil, sous le titre de Tragedia, hien que ce ne fut pas une tragédie, et Merulo ful chargé d'en composer la musique (2), quoiqu'il y eut alors à Venise d'autres musiciens d'un grand mérite. Cette musique, sans aucun doute, était du genre madrigalesque, le seul qui fût alors en usage dans le style mondain.

J'ai dit, dans la première édition de cette

Biographie des musiciens, que Merulo établit

à Venise, en 1566, une imprimerie de musique et qu'il publia quelques uns de ses propres ouvrages, ainsi que ceux de plusieurs autres compositeurs, mais qu'il pe parait pas qu'il ait continué ces publications après 1571, parce que le troisième livre de madrigaux à trois voix, de divers auteurs, qui porte cette date est le dernier qui parait être sorti de ses presses; d'où l'on voit que le savant Antoine Schmid s'est trompé en bornant aux années 1566 à 1568 l'activité de ces mêmes presses (Ottaviano dei Petrucci da Fossombrone, p. 150). M. Catelani établit (Memoric della Vita e delle opere di Claudio Merulo . p. 22 et 25) que le célébre organiste de Correggio s'associa pour cette entreprise avec un certain Fausto Betanio, et que le premier produit de leur imprimerie fut, selon toute apparence, le premier livre de madrigaux à cinq voix de Guillaume Textoris, lequel porte la date du 1er avril 1566. Il ajoute que le premier livre de madrigaux à quatre voix d'Aurelio Roccia de Venafro, qui fut corrigé nar Merulo, a été imprimé, en 1571, par Georges Angelieri, ce qui démontre que Meruio avait cessé d'imprimer dans le cours de la même

procuraisars du ceita (glite pour demostrer que le det de la ministica de Nerola la la justo d'aganisar det ceita digliu » y est pas motinisate (Vayre Leccidnisa de la companio de la companio de la companio de van della sepre de Cacado Merale, pp. 1743). (1) La la (in Vararia) honces molte Ciudela Merala, monte el erganisa di consectiva ercenta, il quia envise el erganisa di consectiva ercenta, il quia Republic vaneziona per la servitia della chine al Nero, el lugado la servita della chine al Servano, el vagado la servita della chine al Servano, el vagado la servita della chine al Alla mellia vaneziona per la servitia della chine al Alla mellia vaneziona della chine al Alla mellia vaneziona (della consectiona della chine Alla mellia vaneziona (della consectiona della chine Alla mellia vaneziona (della consectiona della consect

(2) Altaces Bramaturgia, ed. Ven. 1753, p. 777.

année. On voit donc que rien ne contredit ce que j'ai avancé à ce sujet.

Charmé par les talents d'organiste et de compositeur de eet artiste, le duc de Parme, Ranuccio Farnese, obtint de la République de Venise, en 1584, de l'avoir à son service, et les avantages offerts à Merplo furent si considérables, qu'il consentit à quitter sa belle position pour se rendre à la cour de Parme. Il était alors âgé de einquante et un aus. Il n'eut pas à regretter tontefois la résolution qu'il avait prise, car Il ne trouva pas moins d'honneurs et de considération à Parme qu'à Venise. Il y vécut encore vingt ans dans l'exercice de son art. Le dimanche 25 avril 1604, anrès avoir joué les vêpres à la Steccata, il se promena jusque vers le soir. Rentré chez lui, il fut saisi d'une fièvre violente qui ne le quitta plus pendant dix jours, et il mourut le mardi 4 mai, à l'âge de soixante et onze aus. Le duc de Parme lui fit faire de magnifiques obséques dans la cathédrale ; une messe à deux chœurs fut chantée, les restes de l'illustre artiste furent placés à côté du tombeau de Cyprien Rore, prés de la chapelle Sainte-Agathe, et l'on mit sur sa tombe l'épitaphe suivante, rapportée par M. Catelani (p. 54) :

CLADDII, MERCIL, CORRIGERS;
ORGAS; PVISATODIS, EXIRIIET, ORNIVH, ARTIS, MESIC;
PROFESSOR; S. R., ATAT; FACILE,
PRINCEPS, QUI, STERNISS; FRIRCE,
VERTT; R. P. BERNE, ISCLIT; PARR;
AC, PLAC; DVCR; ORNIR; LIMBARIE;
ARTIS; ORNARDY; PREDIT;
VEL, CARRIS; EXSTIT; ET, ANT;
VEL, CARRIS; EXSTIT; ET, ANT;

AT: EXTH. CD. 10, C. 1V.
RANTIVS. FARNES: PARK: ET. PLAC:
DUX. IV. CASTRI, V. S. R. E. VENILLIF:
PERF: ILLIOS. VARTVT: ADRIRATOR,
MONVM: NOC. PONI. MANDAVIT.

Une autre inscription, en langue Italienne, est gravée sur une pierre scellée dans le mur, au-dessous du pupitre de l'oratoire de Saint-Claude, à Parme : elle est ainsì conçue :

> QUESTA FY PART DE-LLA CASA DI CLAUDIO NEBULI DI CORREGGIO E PER ANTONIO STO AIPOTE DEOICATA ALLO ORATORIO DI SANTO CLAVOIO E DONATA CON LOBGE-NO DI DETTO CLAVDIO ALLA CONTROLIA DELLA MUNETI [617]

MERULO 165

Cette inscription rappelle deux faits relatifs à l'existence de Claude Merujo à Parme; lo premier est que cet artiste avait acquis une maison dans cette ville, laquelle était située dans un quartier connu aujourd'hui sous le nom de Borgo della morte, où elle portait le nº 3; l'autre fait, plus intéressant, et qui n'a été signalé que par M. Catelani dans la notice précédemment citée, est que Merulo avait construit un petit orgue, donné, treize ans après sa mort, par son neveu Antoine, à la confrérie della morte, et que cet instrument, composé de quatre registres, dont une flûte de huit pieds, une de quatre, une doublette et un flageolet, existe encore dans la tribune de l'oratoire de Saint-Claude (fondé par Merulo pour honorer la mémoire de son patron), et dans un parfait état de conservation. Le clavier a quatre octaves d'ut en ut. Les tuvaux sont en étain tiré et soudés avec heaucoup d'habileté; les quinze plus grands forment la façade. L'instrument est alimenté par deux soufflets. Le sommier et les soupapes sont construits avec une grande précision, et l'articulation des notes se fait avec beaucoup de promptitude. Le mérite de Merulo, comme facieur d'orgue, a été ignoré de la plupart de ses hiographes,

Les fonctions de ce maître à la cour de Parme deiaucetteleu'organiste de la Meccata, église royale, et son traitement était de deux ent viaget-engle deux dors, de buit livres par écu. Il ne parait pas s'étre éloigné de Parme depuisson entrée au service de la cour, sauf un vorpage qu'il fit à Rome pour traiter de la parlification de sus Toccate d'infuncciolations de la Tocca de la commentation de la la commentation de la commentation de la Los luis craotis éfoces en disconérà à fertulo Les sius craotis éfoces en disconérà à fertulo

pour ses talents d'organiste et de compositeur par Zarlino, dans ses Dimostrazioni armoniche; par Lorenzo Penna, dans ses Primi albors musicali; par le P. Camille Angleria, dans sa Regola del contrappunto ; par Jean-Paul Cima, dans une lettre insérée au méme ouvrage; par Bottrigari, dans son Desiderio; par Pietro della Valle, dans son opuseule Della musica dell' età nostra, inséré au deuxième volume des œuvres de J.-B. Doni; nar Doni lui-meme ; par Jean-Marle Artusi, dans l'Artusi ovvero delle imperfettioni della moderna musica; par Banchieri, dans les Conclusioni del suono dell' organo, et surtout par Vincent Galileo, dans son Dialogo della musica antica e moderna. Celui-ci ne reconnait dans tonte l'Italie que quatre organistes, dignes successenra d'Annibal de Padone, à savoir : Claude de Correggio (Mcrulo), qu'il place au premier rang, Joseph Guami, Luzzasco de Luzzaschi, et un quatrième qu'il ne nomme pas, mais qui est vraisemblablement Jean Gabrieli. Ces éloges sont justifiés par ee qui nous reste des œuvres de cet artiste. Si l'on compare, en effet, les Toecate d'intavolatura d'organo de Merulo avec les pièces d'orgue de ses prédéces eurs veutes jusqu'à nous, on voit immédiatement qu'il fut inveuteur en ee genre, ear ij ne se borue pas, comme les organistes antérieurs, à l'arrangement de motets de divers auteurs pour l'instrument avec des broderies plus ou moins multipliées : sa forme est nouvelle : c'est celle de la pièce d'invention, perfectionnée par les Gabriell, qui sont évidemment de son école. Merulo fut donc, à l'égard des organistes du seizième siécle, ce que Frescobatdi fut parmi ceux du dix-septième. Dans sa musique vocale, il a moins de bardiesse. Son harmonic est correcte, mais il n'invente ni dans la forme, ni dans le caractère soit des motets, soit des madrigaux.

Merulo a formé de bons élèves, qui, plus lard, prirent rang parim les artistes de mérite. Les plus connus sont Diruta, Camille Angleria, François Sitvori, Jean-Baptiste Mosto, Florent Maschera, Jean-Baptiste Conforti et Vincent Bonizzi (1905e ces noms). On ne pourrait citer d'artiste dont le por-

trait ait exercé le piuceau d'un si grand nombre de peintres que Merulo : M. Catelani ne comple pas moins de sept de ses portraits, dont les deux plus beaux, dit-ii, ont été peints par le Parmesan et par Jean de Bruges (1). Le premier existe au lycée communal de musique, à Bologne, et l'autre dans la Bibliothèque ambrosienne, à Milan. Le portrait du même malire, gravé sur hois, se trouve dans plusieurs de ses ouvrages, particulièrement dans une édition du second livre de ses madrigaux à einq voix, publiée par Angelo Gardano, à Venise, en 1604. Il y est représenté avec la tête chauve, courounée de lauriers; sa barbe est longue, et l'on voit sur sa poitrine la chaine d'or que le due de Parme lui avait donnée, en le faisant chevalier. Ce même portrait a été reproduit, également gravé sur bois, par le neveu du compositeur, Hyacinthe

(1) M. Catelani a sans doute été mai informé, car Jean Van Eyek, appelé par les étrangers Jean de Brager, ne fui pas contemporan de Merolo, puisqu'il mourut en 1441. L'écale des peinters de Bruges a d'allleurs cesse d'axister dans la première partié du seiziéme sticle, Merulo, qui l'a placé en tête d'un recueil de deux messes de son onele, l'une à huit voix, l'autre à douse. Ce recueil a été publié en

Les œuvres imprimées de Merulo ont été unbliées dans l'ordre suivant : 1º Il primo libro de madrigali a cinque voci di Claudio da Correggio nuovamente posti in luce. Con privilegio; in Venetia, appresso Claudio da Correggio et Fausto Betanio compagni, 1566. D'autres éditions de cet ouvrage out été publides à Venise, en 1579 et 1586. 2º Liber primus sacrarum Cantionum quinque vocum Claudii Meruli Corrigiensis organista S. Marci, a Domini nostri Jesu Christi Nativitate, usque ad primo (sic) Kalendas Augusti. Cum privilegio; Venetijs apud Angelum Gar danum, 1578, in-4° obl. Bes exemplaires de cette édition se trouvent avec le titre italien Il primo libro de' Motetti a cinque voci da Claudio Merulo di Correggio, organista di San Marco: in Venezia, appresso Angelo Gardano, 1578, 3º Liber secundus Cantionum quinque vocum Claudii Meruli Corrigiensis organista S. Murei, a primo calcudas Augusti usque ad Domini nostri Jesu Christi Nativitatem. Cum privilegio, ibid., 1578. 4º Il primo libro de Madrigali a quattro voci di Claudio Merulo da Correggio, organista della illustrissima Signoria di Venetia in S. Marco, nuovamente composti et dati in luce; in Venetia, appresso Angelo Gardano, 1579. 5º Di Claudio Merulo da Correggio organista della Serenissima signoria de l'enetia in S. Marco, il primo libro de Madrigali a l'e voci. Novamente composti et dati in luce; in Venetia, appresso Angelo Gardano, 1580, L'épltre dédicatoire de cet œuvre à Mare-Antoine Martinenzo, comte de Villachiara, est datée du 20 novembre 1580. Une autre édition de ect ouvrage, avec un titre identique, mals sans épltre dédicatoire, a été publiée à Milan, ches les héritiers de Simon Tini, en 1586. 6º Di Claudio Merulo da Correggio organista della Sereniss. Sig. di l'enetia in S. Marco. Il primo libro de Mottetti a sti voci novamente composti et dati in luce : in Venetia. appresso Angelo Gardano, 1583. Le méme imprimeur a donné une autre édition de cet œnvre, avec le même titre, en 1595, mais avec le mot ristampato an lien de composti et dati in luce. 7º Di Claudio Merulo da Correggio organista del Sereniss. Signor Duca di Parma et Piacenza, etc. Il secondo libro de Motelti a sei voci, con giunti di molti a

sette, per concerti, et per cantare, Novamente da lui dati in luce; in Venezia, appresso Angelo Gardano, 1595, 8º Toccate d'intavolatura d'organo di Claudio Merulo da Correggio organista del Sereniss. Signor Duca di Parma et Piacenza etc. Nnovamente da lui dati in luce, et con ogni diligenza corretts. Libro primo; in Roma, appresso Simone Veruvio, in-fot, gravé sur euivre. 90 Di Claudio Merulo da Correggio, organista del Sereniss, di Parma, Il secondo libro de Madrigali a cinque voci. Dedicati a Monsignor illustrissimo di Racconigi. Novamente dall' autore dali in luce : in Venetia. appresso Angelo Gardano, 1604, Rien que la dédicace soit datée du 50 juin de cette année. il est certain que Merulo était décédé avant ce jour; on peut done affirmer que cette même date a été changée par l'imprimeur, 10° Toccate d'intavolatura d'organo. Di Claudio Merulo da Correggio organista del Sereniss. Sig. Duca di Parma et Piacenza etc. Nuovamente da lui date in luce, et con ogni diligenza corrette : libro secondo: in Roma, appresso Simone Verovio, 1604. Con licenza de' Superiori, 11º Ricercari d'intabolatura d'organo di Claudio Merulo già organista della Serenissima Signoria di l'enetia. Novamente con ogni diligenza ristampati. Libro primo; la Venetia, appresso Angelo Gardano, 1605. Le mot ristampati démontre qu'il y a en une édition antérieure : M. Catetani erolt qu'elle a paru dans la même année ; s'it en est ainsi, il est vraisemblable qu'etle a été faite à Rome. Quant à une troisième, qu' porterait la date de 1607, il est à peu près certain que ceux qui l'ont citée ont confondu les Ricercari da cantare avec les ricercari d'organo, 12º Di Claudio Merulo da Cerrengio organista del Serenissimo Signor Duca di Parma, il terzo libro de Motetti a sei voci; in Venetia, appresso Angelo Gardano, 1606, in-4º. Un exemplaire de cet œuvre posthume existe incomplet à la Bibliothèque royale de Berlin. 15º Ricercari da cantare a quattro voci di Claudio Meruli da Correggio organista del Serenissimo di Parma, novamente dati in luce per Giacinto Meruli Nipote dell' autore. Libro secondo; in Venetia, appresso Angelo Gardano et Fratelli, 1607, 14º Ricercari da cantare a quattro voci. Di Claudio Merulo da Correggio, organista del Serenissimo Signor Duca di Parma. Novamente dati in luce per Hiacinto Merulo nipote dell' autore. Libro terzo; in Venetia, appresso Augelo

Gardano et Fratelli, 1608. 15º Claud'i Meruli Corrigiensis Misse due cum octo et duodecim voeibus coneinende additeq. Litanix Beatx Marix Virginis octo vocum, Nuperrime impresse, Cum parte organica; Venetiis apud Angelum Gardanum et fratres, 1609, 16º Canzoni alla francese di Claudio Merulo. Cet ouvrage est eité par le P. Martini, d'après un eatalogue de la libraire musicaie d'Alexandre Vincenti publié en 1602, mais sans autre indication. Merulo lui-même parle de cet œuvre dans une lettre imprimée au Transilvano de Diruta (page 4), et déclare positivement qu'il a composé ces chansons et les a imprimées. Aucun exemplaire n'en a été signalé insqu'à ce jour (1861).

Des madrigaux de cet artiste sont répandus, dans un grand nombre de recueils publics en Italie, dans la seconde moitié du selzième siècle et an commencement du dix-septième. particulièrement dans ceux-ci : 1º madrigaux de Cyprien Rore et d'Annibal de Padoue (Venise, Gardane, 1561); 2º ebansons à la napolitaine de Bonagiunta (Venise, Scotto, 1561); 3º dans les Fiamme a 5 et 6 voci, raccolte di G. Bonagiunta (Venise, Scotto, 1567); 4º dans la Corona della morte d'Annibal Care (Venise, Scotto, 1568); 5e dans les Polcí fruttí à cinq voix, libro 1º (Venise, Scotto, 1570); 6º dans la Musica di tredici autori illustri, à einq voix (Venise, Gardano, 1576 et 1589); 7º dans il Primo fiore della ghirlanda musicale, à einq voix (Venise, Scotto, 1578); 8º dans la Corona di diversi, à six voix (Venise, Scotto, 1579); 9º dans il Trionfo di musica, à six voix (Venise, Scotto, 1579); 16º dans les Amoresi ardori, à cinq voix (Venise, Gardano, 1583); 11º dans il Gaudio di diversi, à trois voix (Venise, Scotto, 1586); 12º dans l'Amorosa Ero, publice par Marsolino (Breseia, Sabbio, 1588); 13º dans la Spoglia amorosa, à cinq voix (Venice, Scotto, 1590); 14º dans un autre recueil, sous le meme titre (Venise, Gardano, 1592); 15° dans il Lauro secco, à cinq voix, lib. 1° (Venise, Gardano, 1596); 16° dans la l'ittoria amorosa, à einq voix (Venise, Vincenti, 1598); 17º quatre Canzoni da sonare, reeueillie par Raverij, (Venise, Raverij, 1608); enfin, dans la Melodia olympica di diversi eccellentissimi musici (Anvers, P. Phaièse, in-4° obl.).

Merulo composa une partie de la musique qui fut exécutée au mariage de François de Médicis, grand-duc de Toscane, avec Bianca Cappello, en 1579. Cette musique n'a pas été publiée, mais elie est mentionnée dans le livret qui a été publié sons ce titre : Feste nelle nozze del Serenissimo Don Franceseo Medici Gran Duca di Toseana; et della Sereniss, sua consorte la Sig. Bianea Canpello. Composte da M. Raffaello Guatterottl, ctc; in Firenze, nella Stamperia de' Giunti, 1579. On y lit : . L'inventione era del o conte Germanleo, le stanze dei chiarissimo o signor Maffio Veniezo, la musica di messer o Ciaudio da Correggio; e fatta da tali · maestri non poteva essere se non cecellente. o essendo essi eccellentissimi, a Les autres compositeurs de la musique étalent Alexandre Strigio et Pierre Strozzi ; parmi les ebanteurs se tronvait Juies Caceini (voyez ces noms) (1).

MERULO (HYACINTEE), neveu du précédent, et second fils de Bartholomé Merulo. M. Catelani dit (Memorie della Fita et delle Opere di Claudio Merulo , p. 51) qu'Hyaeinthe naquit en 1598 ; il y a sans donte une transposition de ebiffres dans eette date, ear Il n'aurait été âgé que de neuf ans lorsqu'il publia le second livre des Ricercari da cantare de son oncle ; Je crois qu'il faut lire 1589, ce qui lui donnerait dix-buit ans dans l'année 1667, où parut eet ouvrage. Hyacinthe Merulo fut élève de Christophe Bora, qui succèda à Claude dans la place d'organiste du due de Parme. M. Catelani a découvert un ouvrage intituié : Madrigali a 4 voci în stile moderno di Giacinto Merulo. Libro primo con una canzone a 4 sopra quella bella Amor, da sonare con gli istrumenti. Al ser. Principe Ferdinando Gonzaga Duca di Mantoua, di Monferrato, etc. Nuovamente composti et dati in luce, con Privilegio, Stampa del Gardano. In Venetia, 1623, Appresso Bartolomco Magni.

MESSAUS (Groner), musieten beige, recuit à Aurers au commencement du dix-seplième siècle. On trouve deux motess de sa composition dans le Pratum musicum, collection publies à Aurers en 1054, in-14°. Ces motets sont : l'a Beata regina, pour deux ténors et bases (cous le n' 10; 2º O guam suariter, pour trois voix de dessus, ou trois tenors et bases (cous le n' 20; cou le rois tenors et bases (cous le n' 20; cou feris

MESSEMACHERS (HENRI), né à Venloo le 5 novembre 1778, fit voir d'heurenses dispositions pour la musique des son enfance.

(f) Le suis rederable des principuus renceigements qui ont servi pour la rédaction de cette notice au livre de B. Caff sur la chapelle de Saint-Bare de Venise-et pus Mémoires de B. Catélani sur la vie et les œuvres de Clude Mercal Il reçut de sou père les premières leçons de musique et de piano. A l'âge de seizo ans, il enseignait le piano; deux ans après, le baron d'Hooghvorst le fit venir en Belgique pour donner des leçons à ses enfants. C'est depuis cette époque qu'il s'est livre à des études sérieuses de l'art, sans autre maltre que luimeme. Lorsque Steihelt vint & Bruxelles, M. Messemackers obtint qu'il lui donnât quelques conseils. Depuis lors, jusqu'en 1848, il s'est livre sans relache à l'enseignement. On a gravé de sa composition : 1º Trois quatuors pour deux violons, alto et hasse, Paris, Carli. 2" Concerto pour piano et orehestre, Bruxelles, Messemackers, 3º Sonates pour piano et violon, no 1 et 2, Bruxelles, Weissenbruch. 4º Trois idem, op. 2, Bruxelles, Messemaekers. 5" Trois idem, intitutées Les Souvenirs, op. 3, ibid. 6s Divertissement pour piano à quatre mains, ibid. 7" Trois pots-pourris pour piano scul, Bruxelles, Weissenbruch. 8º Plusieurs fantaisies, airs variés, etc., pour piano, Bruxelles, chez l'auteur. 9º Deux morceaux de salon, dédiès aux jeunes princes de Ligne, ses élères. En 1821, M. Messemackers a écrit ta musique d'un opèra en trois aetes, intitulè La Toison d'or, ou Philippe de Bourgogne, qui a été joué avec succès au Graud Théâtre de Bruxclies. Le poème de cet ouvrage était de M. le baron de Reiffenberg. Quelque temps après, M. Messemaekers a fait représenter au Theatre royal les Deux Pièces nouvelles, opéra-comique en un acte. M. Messemackers est parvenu aujourd'hui (1862) à l'àgo de quatre-vipet-quatre ans.

MESSEMACHERIS (Lorst), fits du préchednt, est né à Brazellet, te 30 août 1800. Après avoir reçu de son père des leçons de musique et de jano, et avoir joud equelquefois avec succès dans les concerts, il s'est rendu, à l'âge de dit-hait nas, à Paris, oil il a reçu des leçons de Lisat pour le piano et de Reicha pour 15 composition. Il a poblié environ soinante-dix œuvres pour le plano, consistant or fantaliste, si avariet, pondeux, etc. Fisé depnis tongtemps à Paris, et artiste s'y livre (1889) à l'enseignement du piano.

MESSER (Faascos), në en 1811, à Hofheim, dans le duché le Nassu, it se studes musicales sons differents maltres, à Nayence et à Francfort, et reçul particulièrement des leçons d'harmonie de Schelble, dans cette dernière ville. Sa première position fut celle de directeur de musique de la Liederfaff, et d'une société de chant de dames, à Nayence. Il dirigae couste les concerns de la Société

Creating, de la minur ville. En 1877 e 1889, y y direiga ser claime la grazielle filter 80 minrates de Guitenberg. Ayrès in mort do Gaily. Messer ful appeile Farnafort, en 1888, pour te remplacer dans la direction des concerts donc les founcions. On commail, de cel artiste estimate planiera recousil de Lifert desavoirs, avez accompagnement de plaino, des quatours de vois de diverse expécte, une sonate pour de vois de diverse expécte, une sonate pour une ouvertuirs pour fundament.

MESTRINO (Nicotas) n'est pas ne à Mestri, en 1750, dans t'État de Venise, comme le disent Choron et Fayolle dans leur Diction naire historique des musiciens, copié par les auteurs du Dictionnaire anglais publiè en 1824, et même par Gervasoni (Nuova teoria di musica, p. 186); mais il a vu le jour à Milan, en 1748, ainsi que le prouve la lettre qu'il écrivit au prince Charles de Lorraine et à l'archiduchesso Marie-Christine, gouverneurs des Pays-Bas, lorsqu'il passa à Bruxelles en 1786. Voici cette lettre, que j'ai trouvée dans les archives du royanme de Belgique (Pièces du ci-devant conseil des domaines et finances, carton nº 1251) : a A leurs . Altesses Royales : Nicolas Mestrino, ne à « Milan, àgé de trente-huit ans, expose avec « le plus profond respect qu'il a été attaché au service du prince régnant d'Esterhazy, « comme premier vioton, et ensuite à celui de « feu le comte Ladislas d'Erdordy; que ses « voyages en Italie, en Allemagne et dans

« d'autres pays ne l'ont pas seulement per-« fectionné, mais ont encore établi sa répu-« tation, tant pour la composition que pour « l'exècution. Et comme il possède aussi les « langues allemande et française, il ose croire · pouvoir remplir, à la satisfaction de Vos Ale tesses Royales, la place de maltre de mu-» sique, vacante par le décès de N. Croës, si « elles daignent la lui accorder. C'est la « gráce, etc. Bruxelles, le 18 août 1786, » Cette pièce est authentiquo et nus donne toute la hiographie de l'artiste jusqu'au moment où il arriva à Paris. Il n'obtint pas la place de maître de musique de la chapetle des archidues, qu'il demandait dans sa requête; elte fut donnée à Witzthumb, et Mestrino se rendit à Paris. Tout l'article du Dictionnaire bistorique des musiciens est évidemment rempli de fautes grossières, car si Mestrino était né en 1750, il était âgé de plus de trente-

deux ans lorsqu'il se fit entendre en 1786, à

Paris. Le fait est qu'il était né en 1748 et qu'il était parvenu à l'âge de trente-buit ans lorsqu'il exécuta, au concert spirituel, un de ses concertos, te 17 septembre 1786. On ne sait pas non plus d'où vicunent ces assertions imprudentes des compilateurs du même ouvrage. que Mestrino joua longtemps dans les rucaqu'il parvint ensuite à se former, et qu'il travailla surtont en prison. Le peu de solidité des premiers renseignements fait voir le cas qu'on doit faire de ceux-ci. Des faits si graves ne devraient pas être jetés à la légère ; des calomnics semblables ont pourtant été renouvelées sur Paganini, Mestrino était grand musicien, comme le prouva sa manière de diriger l'orchestre du théâtre de Monsieur; ce n'est point en jouant dans les rues qu'on acquiert des connaissances de ce genre. Le fait qui concerne la prison a sans doute son origine dans l'ignorance où l'on était des circonstances de la vie de l'artiste lorsqu'il arriva à Paris et fixa sur lui l'attention ; mais cette ignorance résulte du long séjour que Mestrino avait fait au fond de la Hongrie, d'abord chez le prince Esterhazy, ensuite chez le comte Ladislas d'Erdoedy, qui mournt au mois de février 1786, et dont la chapelle fut congédiée.

Après les succès que Mestrino obtint au concert spirituel, il s'établit à Paris, où il forma quelques bons élèves, parmi lesquels on cite mademoiselle de la Jonchére, connue plus tard sons le nom de madame Ladnrner. L'Opéra italien ayant été établi à Paris en 1789, par les soins de Viotti, Mestrino fut choisi pour diriger l'orcbestre excellent qu'on avait formé, et justifia la confiance qu'on avait en ses talents par la parfaite exécution de cet orchestre. Il ne jouit pas lungtemps des avantages de sa position, car il mourut au mois de septembre 1790, et fut remplacé par Pappo (voyez ce nom). Les œuvres gravées de Mestrino sont : 1º Concertos ponr violon principal et orchestre, no 1 à 12, Paris, Sieber. Le 12º concerlo (en si bémol) a été arrangé pour le piano par Mozin et gravé chez Naderman, 2º Duos pour deux violons, œuvres 2, 5, Paris, Sieher; envre 4, Paris, Leduc; œuvre 7, Paris, Naderman. 5º Études et caprices pour violon seul, Paris, Leduc. 4º Sonates pour violon et basse, op. 5, Paris, Sieber. Les autres ouvrages gravés sous le nom de cet artiste ne sont pas originaux.

MESUMUCCI (Lizonio), amateur de musique à Palerme, né en Sicile, a publié, à l'occasion d'un voyage de Bellini dans sa patrie, no opuscule initiuté: Paralello tra i maestri Rossini e Bellini; Palerme, 1854, în-8º. Le patriotisme de ce dilettante le porte, dans est écrit, à placer l'auteur de Norma audessus de celui de Guillaume Tell, et les Siciliens accucillirent avec beancoup de faveur cette extravagance, qui fur feitule victorieusement par le marquis de San-Jacinio (voyezca nom).

ce nom). METALLO (GRANNATIO), compositeur italien, vécut vers la fin du seizième siècle et dans la première moitié du dix-septiéme, Parmi les ouvrages de sa composition, on connaît: 1º Canzoni alla napoletana a 4 e 5 voci, con 2 canzoni alla francese per sonare, libro 4º: Venise, 1594, in-4°. On voit par le frontispice de cet œnvre que Metallo fut maître de chapelle à la cathédrale de Bassano, 2º Ricercori a canto e tenore; Venise, 1595, in-4°. La date de 1665, donnée par Walther, est une faute d'impression qui a trompé Gerber. Une deuxiéme édition de cet ouvrage a été publiée sous ce titre : Dal Metallo Ricercari a due voci per sonare e cantare, accresciuti s corretti da Prospero Chiocchia da Poli: Roma, 1654, In-4°. Il y a une troisième édition du même œuvre, laquelle a pour titre : Ricercari a due voci per sonare e cantare; novaments ristampati, accresciuti e corretti da Franc. Giannini; Rome, Mascardl, 1685, in-4+. 3º 11 primo libro di Motetti a tre voci con una Messa a quattro; in Venezia, appresso Giacomo Vincenti, 1602, in-4º. Le catalogue de Breitkoof indique aussi en manuscrit un motet (Sanctus Dominus), à quatre voix, de la

composition de Metallo. METHFESSEL (ALBERY-TRÉOPRILE), compositeur allemand, est né le 20 septembre 1786, à Stadtilm, dans la principauté de Sebwarzhourg-Rudolsladt, où son père était maltre d'école et contor de la paroisse. Ses études commencèrent sous la direction de son pére, et furent continuées au Gymnase de Rudolstadt. Ses dispositions pour la musique furent si précoces, qu'à peine arrivé à sa douziéme année, il avait déjà composé plusicurs morceaux que son pére fit exécuter. En 1807, il alla passer une année à Leipsick; puis la princesse de Rudolstadt lui accorda une pension pour aller terminer ses études musicales , à Dresde. Il y passa denx années, puis, en 1810, il entra comme chanteur au service de la cour de Schwarzbourg. Déjà alors, Il avait publié quelques chants allemands dans lesquels il montrait un talent spécial et remarquable. Il était aussi chanteur distingué,

pianiste et guitariste. Ayant quitté son service à Rudolstadt vers 1815, il s'établit à Brunswick of s'y livra à l'enseignement jusqu'en 1824, époque où des propositions lui furent faites pour se fixer à llambourg, en qualité de professeur de chant. Il y établit une de ces sociétés de chanteurs répandues en Allemagne sous le nom de Liedertafel : cette société existe encore. Rappelé à Brunswick, en 1851, pour y remplir les fonctions de maltre dechapelle, Methfessel entra immédiatement en possession de cet emploi. Cet artiste s'est particullérement distingué comme compositeur de ballades, de chansons et de romances : mais on a de lui beaucoup d'autres ouvrages, parmi lesquels on compte : 1º Grande sonate pour plano à quatre mains, op. 6; Leipsick, Hofmeister. 2º Sonates faciles, idem; ibid. 3º Valses, idem, op. 8; ibid. 4º Marches idem, op. 70: Hambourg, Crantz, 5º Six sonates faciles pour piano seul, op. 13; Leipsick, Holmelster, 6º Variations idem, op. 7 et 9: ibid. 7º Environ douze recuells de danses et de valses; idem. 8º Six chorals avec des préludes et des conclusions pour l'orgue ; Rudolstadt. 9º Plusicurs cahiers de danses et de valses à grand orehestre ; Dresde et Leipsick. 10° Le chant de Schiller Es tonen die Horner ponr trois voix et trois cors, op. 22; Leipstek, Hofmeister, 11º Collection de chants à plusieurs voix, publiée sous le nom de Liederbuch, dont il a été fait quatre éditions, toutes épuisées. 12º Autre collection, intitulée : Liederkranz, en trois cahiers, dont il a été falt deux éditions. 13º Environ vingt-cinq recueils de chants et de romances à voix seule avec accompagnement de piano: Leinsick. Hofmeister et Peters ; Bonn , Simrock ; Mayence, Schott; Rambourg, Crantz, etc. Parmi ces chants, on remarque surtout les œuvres 11, 12 et 27, le Désir langoureux, de Schiller, et l'Arminio, de Tiedge,

METHYESSIL (I a foatsel, frete mid en precident, lierce die ein befolgie, napsul à Stadiilin, le 27 août 1771, Quoinyii fid destint à fret a cetta single, in froura asset de temps are de constant and a constant a consta Eisenach, et, enfin, il retourna dans le lieu de sa naissance, ne trouvant de satisfaction que dans la culture de la musique. Dans les derniers temps de sa vie, il entreprit la composition d'un opéra sur le sujet de Faust; mais déjà atteint par la maladie qui le conduisit au mmbeau, il ne put l'achever, et il mourut à Stadtilm, au mois de mai 1807, à l'âge de trente-six ans. On a de lui quatorze recuells de chansons à voix seule, avec accompagnement de piano, publiés à Rheno; douze chansons avec accompagnement de guitare; Leipsick, Breitkopf et Hærtel; des ballades idem, ihid.; donze chants à trois voix, avec accompagnement de piano; Rudolstadt, 1800, et trois chants de l'opéra de Faust : Ibid.

METHFESSEL (Eanusy), parent des précédents, né à Mulhausen, dans la Thuringe (les biographes allemands ignorent en quelle année il a vu te jour). Un maître obsent de cette ville lui enseigna les principes de la musique et lul apprit à jouer de plusieurs instruments. Le hauthois devint particulièrement l'objet de ses études, et il fit beaucoup de recherches pour le perfectionnement de cet instrument difficile. Après avoir occupé pendant plusieurs années une place de hautboiste dans l'orchestre de Mulbausen, il voyagea pour faire connaître son talent, parcourut la Suisse, l'Italie, visita Milan, Bergame, Naples, Francfort, Berlin, et s'y fit applandir. Après avoir donné un concert à Winterthur (Sulsse), il y fut engagé, en 1837, en qualité de directeur de musique et de chef d'orchestre. Il occupe encore cette position au moment où cette notice est écrite (1860). Les compositions de cet artiste sont les suivantes : 1º Premiére et deuxième fantalsie pour hantbois, deux violons, alto, violoncelle et contrehasse, op. 6 et 7; Leipsick, Holmeister. 2º Concertino pour hanthois et clarinette, avec accompagnement de piano, op. 8; Bâle, Knop. 3º Vingt-quatre exercices pour le hautbols, op. 11; ibid. 4º Album pour le chant à voix seule avec piano, op. 9; Winterthur, Studer. 5º Chanson de soldats, à voix senle avec piano ; Mayence, Schott. 6º Buo à deux voix de soprano, avec plano, op. 12; ibid. 7º Six chanls à voix seule avec piano, op. 10, ibid.

METRE (Anotone-Faiotate), né à Berilz, le 8 avril 1772, entra à l'âge de quatorre ans comme bauthôlite dans le deuxième régiment d'artillerie, sous la direction de son frère, et dit de rapides progrès sur le hauthoss, la flûte, le violon et le violoncelle. Dans l'été de 1780, il parill avec son régiment pour Breslau, où il étudia la composition près du directeur de musique Færster. Pendant le séjour de Frédéric-Gnillaume II à Breslau, Metke eut l'honneur de jouer deux fois du violoncelle devant ce prince, habile violoncelliste tui-même, et d'en être applaudi. En 1796, le due de Brunswick-Oels le nomma directeur de la musique de son théâtre. Metke fit la connaissance de Dittersdorf, dans la résidence du prince, et cootinua avec lui ses études de composition. Il fit représenter peu de temps après un opéra comique intitulé : le Diable hydraulique, et écrivit un prologue pour la fête du prince, quatre concertos, trois sonates et quelques variations pour la violoncelle. Après la mert du prince, en 1806, la chapelle fut congédiée, et Metke retourna à Breslau, où il se livra à l'enseignement, et organisa quelques concerts. Hvivait encore daos cette ville, en 1850. On a publié de sa composition : I° Variations pour le violoncelle sur le thèmo Schane Minka; Breslau, 2º Symphenic concertante pour deux violoncelles ; ibid. 3º Concerto pour violencelle (en sol majeur); ibid.

METRAC (A.). On a sous ce nom une disscriatioo, intitulée: Sur l'art musical des anciens, dans la Revue Encyclopédique (1820, L. VI, p. 466-480).

METROPHLANES (Ensureroctus), moior gree du mont Albots, garde-accust de l'église patriarcale de Constantisople, ne à Berray, en 1300, mourur, on 1030, 170, en 1030, 170, en 100, en 170, en 1

METRIE (Vocasa), organite, maltre de chant à Paris, viscult; ere le milier de disseptième siècle. Gauste, dans a lettre urle chanters de chapite de Paris, ne dit rein de ce mutierne, et le Gallois, à qui nous dresso de boss reunigiaments ur les artistes de la fin des reunigiaments ur les artistes de la fin de celiu de Louis NIV, dans a Lettre di de celiu de Louis NIV, dans a Lettre di musique, garde le même siluce à l'égard de Metre. Celui-ci a publié, à Paris, cu' di Indiadonne une messa à quatre visc. de d'antificionne matigne, garde le même siluce à l'égard de Metre. Celui-ci a publié, à Paris, cu' di Indiadonne metre de la quatre visc.

METSCH (le P. Placide), moine hénédictin, né en Bavière, se distingua comme orgabate. Il a fait imprimer deux recueils de | Saint-Michel à quatre voix. 12º Craux fidelis à

pièces pour l'orgue, où l'on troure de bonnes choses daos l'ancien style; ils ent pour litres : l'Attigiesa digitorum unio, de est prambula duo organica cum fugis. Part. 1 et 2; Nuremberg, 1739, iu-ch. 2º Organædus Ecclesiatico-duicus, duileo-Ecclesiaticos, exhibens præludiis et fugis; Nuremberg,

1764, in-fol. METTENLEITER (JEAN-GEORGES) . chantre et organiste à la cathédrale de Ratisbonne, naquit le 6 avril 1812, à Saint-Ulrich, près d'Ulm. Après avoir fait de solides études musicales à Ulm et à Augshourg, il se fixa à Ratisbonne, où il obtint les places de directeur du chœur et d'organiste à la cathédrale. Homme d'un rare mérite, possédant de l'instruction littéraire, une connaissance profonde du chant ecclésiastique, et bon compositeur, aussi modeste que savant, Mettenleiter consacra toute sa vie au travail, sans en retirer d'autre avantage que le plaisir qu'il y trouvait. Il est mort à Ratisbonne, le 6 octobre 1858, à l'âge de quarante-six ans. Scs ouvrages imprimés sont ceux-ci : 1º Enchiridion Chorale, aive selectua locupletissimus cantienum liturgicarum juzta ritum S. Romanæ ecclesiæ per totiva anni circulum præscriptarum. Redegit ac comitante organo edidit J. Georgiua Mettenleiter, Jusau et approbatione illustr. et reverendiss. Domini Falentini episcepi Ratisbonensis : Ratisbonte, typis et commissione Fredericl Pustet, 1855, un volume in-8° de sept cent soixante-huit et ccxv pages. 2º Manuale breve cantionum ac precum liturgicarum juxta ritum sancta Romana Ecclesia. Selegit ac comitante organo edidit, etc., Ihid., 1852 .-3º Der fünfundneunzigste Psalm für sechs Mannerstimmen, partition, in-fol., ibid., 1854. Cet artiste a laissé en manuscrit : 1º Une collection de Lieder allemands pour une, deux et trois voix avec accompagnement de piano. 2º Chants à quatre voix d'hommes, 5º Lied de Saphir pour deux chœurs d'hommes. 4º Le Retour du chanteur, chœur de voix d'hommes avec orchestre, 5º Environ dix chants pour un ebœur d'hommes à quatre et cinq voix. 6º Variations à quatre mains, sur un air allemand, pour le piano. 7° Grande pièce de concert pour le piano, avec accompaguement d'instruments à cordes. 8º Aus Maria pour quatre voix d'hemmes. 9º Ave Maria pour un et deux chœurs. 10º Ave Maria pour une double chœur composé chacun de soprano, contralto, ténor et basse, 11º Graduel pour la fête de

huit voix. 15º Adoramus pour quatre voix d'hommes, 14º Benedicite, introit pour la fête de Saint-Michel, à quatre voix d'hommes, dans le style de Palestrina. 15º Ecce crucem Domini, à six voix. 16º O quam tristis, à quatre voix. 17º Prope est Dominus, à huit voix. 18º Da pacem, à quatre voix. 19º O sacrum convivium, à quatre voix, 20° Pange lingua sur le plain-chant. 21º De profundis du quatrième ton. 22º Vexilla regis ponr quatre vaix d'hommes, 25° Dominus Jesus (in Cana Domini), à six voix, 24º Messe ponr la fête de la Sainte-Trinitè, à six voix, avec orchestre ad libitum, 25° Stabat Mater pour un double chœur avec instruments, 26° Deux Miserere : le premier à quatre voix ; l'autre, à six voix. 27° Le psaume 67° pour un double chœur avec instruments ad libitum. 28° Deux Miserere du troisième et du quatrième tons pour un double chœur. 29° Le psaume 46°, à plusieurs voix. 30° Le psaume 50° pour na donble chœur, 51º Messe pour deux chœurs de voix d'hommes. 52º Autre messe pour un chœur de voix mèlées, 33º Recneil de psaumes dans le style ancien, en contrepoint.

METZ (Jurs), professeur de musique au Gymnase de Berlin, 1838, a publié plusieurs eahiers de chants pour quatre voix d'hommes, à Berlin, chez Wagenführ, et à Leipsick, chez flormeister.

METZELIUS (Jahos), né à limenau, dans la Tunieng, au comèt de Schwarzbourg, dans la première moité du dix-reptième siècle, foctanier et milare d'école à Stade. On a de lui un manuel des principes de musique en lui un manuel des principes de musique en adapteur et allemands, nituté : Compendium musières tem cloratio quam figuration, cert, qu'unistant observationifsus priventuits, etc.; llambourg, 1600, in-8° de sing feuille.

METAZERI (maltre Assonsit), professors accelleged e-Saint-Seigle, 2 Nurmberg, na-quit cen cette ville dans la seconde partie on estimate seize, et al temporare appropriate parties, parties, et al. (1905. Quatre ans apprise, a Maloof, en 1905. Quatre ans apprise, and apprice, and apprise, an

les tons les plus usités de l'église et orné de cent mélodies nouvelles; ibid., 1630, in-8°. METZGER (Jean-Groages) est appelé simplement Georges par Gerber, qui a ignoré, ainsi que l'auteur de l'article du Lexique universel de musique, publié par Schilling, les circonstances de la vie de cet artiste. Metzger naquit le 15 août 1746, à Philipsbourg, où son père était conseiller du prince évêque de Spire. La mort lui ayant enlevé son père, le 20 février 1746, avant qu'il vit le jour, sa famille tomba dans l'indigence, et la musique fut la seule chose que sa mère put d'abord lui faire apprendre. Plus tard, la recommandation de quelques amis le fit recevoir au sèminaire du prince èlectoral, à Manheim, où il continua ses ètudes de musique. Il montrait de rares dispositions pour la flûte; son talent précoce sur cet instrument lui procura la protection de l'électeur palatin Charles-Théodore, qui le confia aux soins du célèbre flutiste Wendling. Les leçons de cet habile maltre développèrent rapidement son talent, et hientôt Metzger fut compté au nombre des virtuoses de l'Allemagne sur la flûte. Admis en 1760 comme surnuméraire à l'orehestre de Manheim, il en fut nommé flutiste solo cinq ans après. En 1778, il suivit la cour à Munich, on il brilla pendant quinze ans par ses compositions, la beauté du son qu'il tirait de son instrument, et le brillant de son exècution. Il mourut jeune encore, le 14 octobre 1795. Parmi ses onvrages, on remarque : 1º Six coneertos ponr la flûte, nos 1 à 6, Berlin, Hummei. 2º Six trios pour deux flutes et basse, op. 2, ibid. 3º Six duos pour deux flutes, op. 3, ibid. 4º Trois symphonies concertantes pour deux flates, op. 4. ibid. 5º Six quatuors pour flate. violon, alto et basse, op. 5, soid, 6º Six sonates pour flate et basse, op. 6, ibid. 7º Trois

concertos pour flûte, op. 7, no 7, 8, 9, ibid. METZGER (Charles-Theopole), fils aine du précédent, naquit à Manbeim, le 1er mai 1774. Gerber, qui s'est trompè sur la lettre initiale du prénom de cet artiste, l'a indiqué par F. Junior, et l'auteur de l'article du Lexique de Schilling n'a pas bèsité à en faire un Frédéric Metsger, qui anrait été très-habite flutiste et qui aurait succédé à son père, en 1793, dans la chapelle de Munich. Nais je crois pouvoir assurer qu'il n'y a jamais eu sle Frédéric Metzger, et que tout ce qu'ou en a dit s'applique à celui qui est l'objet de l'article présent. Charles-Thèodore, èlève de son nère, devint aussi un flutiste très-distinguè. Il n'était àgé que de dix ans lorsqu'il fut admis comme surnuméraire à la chapelle de la cour. en 1784; en 1791 il fut titulaire de la place de seconde flute, et en 1793 il succèda à son père comme flûtiste solo. Dans ses fréquents voyages, il a visité Manheim, Francfort, Prague, Leipsick, Bresde et la Suisse : partout il a recueilti des applaudissements. On a imprimé de la composition de cet artiste : 1º Six trios pour flûte, alto et violoncelle, op. 1; Manheim, Heckel. 2º Variations pour flûte avec accompagnement de piano, nºº 1 à 6; Augsbourg, Combart. 3º Études ou caprices pour flute seule; Vicone, Haslinger. 4º Études ou exercices (dem : Munich, Faiter, et Mayence, Schott. 3º Variations idem sur une chanson allemande; ibid.

Joseph Metzger, second fils de Jeao-Georges, né à Munich, en 1789, a été élère de son feère Charles-Théodore pour la flûte, et a été considéré aussi comme un artiste distingué. Il a été admis dans la chapeile royale de Munich en 1804,

METZGER-VESPERMANN (madame CLARA), fille de Charles-Théodore, oaquit à Munich, en 1800. Élère de Winter pour le chant et la composition, etle se fit entendre pour la première fois en public dans l'année 1817, et fut considérée comme une captatrice de grande espérance. Quelque temps après elle deviot la femme de l'acteur Vespermann, et visita avec lui Vienne, Bresde et Berlin où clie eut des succès. Be retour à Munieh, elle y obtint un engagement à vie; mais elle o'en joult pas longtemps, car elte mourut à ta fleur de l'âge, le 6 mars 1827. On a gravé de sa composition un air avee variations qu'elle avait chanté à Vienne, arrangé pour le piano. de trois manières différentes, par Diabelli, Leidesdorf et J. Schmid.

METZGER (J.-C.), plantste et compositenr, vivait à Vienne vers 1840. Il a fait graver de sa composition: Trio pour piano, tioloo et violoncelle, op. 1; Vienne, Muller. METZGER (Fancoss). Foyez MEZGER.

MECIDE-MONPAS is chevalier J.-J. Qu. de Dib, mossoperation oni, sou le réput de Louis XTI, cuitiva la murique et la littéraction comme manteur. Étére de La littéraçue pour le violon, et de l'abbé Givoust pour le composition, il public, on 1780, si concertos pour est instrument, avez ecompagnement de deux violons, allo, hasse, deux hauthois et deux cors. Il prédendait être étère de J.-J. Rousseau, parce qu'il avait adopté la plupart des opinions de est homme célèbre.

BIOGO, UNIV. DES HUSICIENS, T. VI.

A l'aurore de la première révolution française, it s'éloigna de son pays, comme la plupart des personnes attachées à la cour, et servit quelque temps daos te corps d'émigrés commandé " par le prince de Condé. Plus tard, madame de Genlis le tronva à Berlin , où il faisait Imprimer de mauvais vers français (voyez Mémoires de madame de Gentis, t. V. p. 28), 11 avalt publié précédemment un Dictionnaire de musique, dans lequel on simplifie les expressions et les définitions mathématiques et physiques qui ont rapport à cet art ; avec des remarques impartiales sur les poètes lyriques, les versificateurs, les compositeurs, acteurs, executants, etc.; Paris, Knapen, 1787, in 8º de deux cent trente-deux pages. Rien de plus mal écrit, do plus absurde et de plus entaché d'igoorance que cette rapsodic, jugée avee autant de sévérité que de justesse par Framery, dans un article du Mercure de Franca (aon. 1788, nº 26). On coonalt aussi du chevalier de Meude-Monpas un écrit qui a pour titre : De l'influence de l'amour et de la musique sur les mœurs, avec des reflexions sur l'utilité que les gouvernements peuvent tirer de ces deux importantes passions : Berlin (sans date), in-80, MEURSIUS (JEAS), OU DE MEURS, 52-

vaot philologue et antiquaire, naquit en 1370, à Loosduin, près de La Haye, en Hollande, Il fit ses études à l'université de Leyde, et ses progrès furent si rapides, qu'à l'âge de douze ans, il composait des harangues latines et faisait des vers grees. Après qu'il eut achevé ses études, le grand pensionnaire de Hollande, Barnevelt, lui conlia t'éducation de ses fils et le chargea de les accompagner dans leurs voyages. Arrivé à Orléans, Meursius s'y fit recevoir docteur en droit en 1608. De retour dans son pays, il fut nommé professeur d'histoire et de littérature grecque à l'université de Leyde, Plus tard, le roi de Danemark lui confia la place de professeur de droit public et d'histoire, à Sora, où Meursius mourut de la pierre, le 20 septembre 1659, à t'ège de soixante ans. Ce savant est le premier qui a publié le texte grec des traités sur la musique d'Aristoxène, de Nichomaque et d'Alypius, d'après un manuscrit de la hibliothèque de Leyde dont Meihom s'est servi plus tard. Le volume qui renferme ces trois traités a pour titre : Aristoxenus, Nichomachus, Alypius, auctores musices autiquissimi, hactenus non editi. Joannes Meursius nunc primus vulgavit, et notas addidit, Lugduni Batavorum, Lud. Elzeviro, 1616, in-4º de cent quatre-vingt-seize

pages. Gerber, induit en erreur par Walther, a cru que chacun des traités forme un volume séparé : il a été eopié par Choron et Fayolle. Le manuscrit dont Meuraius s'est servi pour son édition renfermait beauconn de fautes, et le traité d'Aristoxène particulièrement y était en désordre comme dans tous les autres manuscrits ; Jui-même le déclare en ces mots : Descripsi ex codice Bibliothec nostra Lugduno Batavx illo satis certè corrupto, et mutilo etiam loco non uno, etc.; mais il a cherchi à corriger ees fautes et à expliquer les endrolts obscurs dans des notes qui s'étendent depuis la page 127 jusqu'à 195. Il y propose des corrections, dont quelques-unes sont plus hasardées qu'utiles. Ce qu'il a publié d'Alypius ne peut être d'aucune utilité, car n'ayant point à sa disposition des caractères de musique grecque pour faire imprimer les signes, il les a tous supprimés, et n'en a conservé que la description. Ou a réimprimé le travail de Meuraius avec le texte grec et la version latine de Meibom, dans les œuvres complètes du même Meursius publiées par L. Lami, Florence, 1741-1765, douze volumes in-folio. On a aussi de ce savant un traité des danses greeques et romaines intitulé : Orchestra. sive de saltationibus veterum: Leyde, 1618, in-4°. Ce traité a été réimprimé dans le huitième volume du Trésor des antiquités

greeques de Grossovas (6d. 1-16).

MEURSIUS (Liv.), fist du preciedent, ne
à Lepite en 1615, accomagans son pere a
Sona; et y mourie en 1653, a l'êxig de quarante ans. An nombre de ses overages, on er
termis, Sona, 161, in-80. Cet opussels ne
sonaiste qu'en une collection incomplète de
mourage dans une l'Armanura artist, Greenrum, I. VIII, p. 255. Onle trove cassi dans
LIV. (Freen-rum, I. VIII, p. 255. Onle trove cassi dans
LIV. III, p. 255. Onle trove cassi dans
LIV. (LIV.), p. 255.

MEUSCHEL (Iras), fabricant de trombones à Nuremberg, ver 1320, 3 est acquis de la célébrité par la bonti de ses instruments, qu'on appelait alors saquebutes en France, et obsaum (possune) en Allemagne. Le pape Léon X Pappela à Rome, toi fit faire plusieurs trombones en argent pour des fêtes musicales, et le récompensa magnifiquement. Meusehel mourut à Vuremberg. en 1532.

MEUSEL (JEAN GEORGES), docteur en philosophie, naquit à Eyrichshof, le 17 mars 1745, fut d'abord professeur à Erfurt, puis à Er-

langen, et conseiller de cour à Quedlinbourg. Il est mort à Erlangen, le 19 septembre 1820. On trouve des renseignements sur la musique et sur les artistes dans les ouvrages suivants qu'il a publiés : 1º Deutsches Künstler-Lexikon, oder Verzeichniss der jetztlebenden Künstler (Diettonnaire des artistes aliemands, ou catalogue de tous les artistes vivants, etc.); Lemgo, 1778-1789, deux volumes in-8°. Deuxième édition, 1808-1809, avec un troisième volume publié en 1814, servant de supplément aux deux éditions. On y trouve des notices sur quelques uns des principaux musiciens de l'Allemagne, et sur divers objets de la musique, 2º Miscellaneen artistischen Inhalts (Mélanges concernant les arts); Erfurt, 1779-1787, trente eahiers formant cinq volumes in -8°. Différentes notices sur des musieiens s'y trouvent auss). 3º Deutsches Museum für Künstler und Künstliebhaber (Museum allemand pour les artistes et les amateurs); Manheim, 1787-1792, dix-buit cabiers formant trois volumes in-8°. Suite de l'ouvrage précédent, continnée dans le Nouveau Muséum (1793-1794), quatre cahiers en un volume In-8º : dans les Nouveaux mélanges (Leipsick, 1795-1805, quatorze eahiers in 8°); enfin, dans les Archices pour les artistes et les amateurs (Dresde, 1803-1808, buit eahlers en deux volumes in-8°) MEUSNIER DE QUERLON (ASTOINE-

GABRIEL). Foyez QUERLON.
MENES (AUGUSTE), professeur de plano et

compositeur, né à Londres, en 1785, est fils d'un peintre en miniature qui, par son talent distingué et son économie, acquit une fortune bonorable. Encouragé par Hummel, qui l'avait entendu jouer du piano, le jeune Meres fit des progrès remarquables. Il se livra d'abord à l'enseignement, à Edimhourg ; mais après la mort de son père, il a cessé de donner des leçons. On a publié de sa composition, à Londres ; 1º Sonate pour piano seul. 2º Rondo brillant idem. 3º Air allemand varié. 4º Denx dnos pour piano et barpe. 3º Marche de la Flute enchantee, variée. 6º Divertissement dramatique. Un violoniste nommé MEVES (W.) était à Leipsick, vers 1840, et y a publié des variations pour deux violons avec orchestre,

MEYER (Gnésont), organiste à Soleure (Suisse), vers 1530, est cité par Garéan, dans son Dodecachordon (p. 354), comme antieur d'un canon à la quinte inférieure. Cet auteurrapporte eneure d'autres morceaux de cet organiste, p. 280, 296, 302, 304, 312, 358, 540 et 454.

op. 11: Lelpsick, Kistner.

MEVER

MEYER ou MEIER (Jass), hon facteur d'orgues aliemand, vécut dans la première moitié du dix septième siècle. Ses principaux ouvrages sont : 1º L'orgue de l'église principale de Francior-sur-le-dénin. 2º La réparation complète de l'orgue de l'église cathédrale d'Um, en 163 de l'Um, e

MEYER (Piznaz), musielen allemand, né à Hambourg, vers 1705, suivant Moller (Cimbria literata, t. 1, fol. 402), fut musicien de ville dans le lieu de sa naissance. Il paralt s'en être éloigné vers 1655, pour se fixer en Hollande. Il était à Amsterdam, en 1656. On eite de sa composition : 1º Der Edlen Daphnis aus Cimbrien Besungene Florabella, oder 50 weltliehe Lieder, mit neuen Melodien; Hambourg, 1651. Il y a une seconde édition de cet ouvrage, publiée dans la même ville, en 1666, in-8°. 2º Philippi a Zosen Dichterisehen Jugend und Liebesftammen mit Melodien ; ihid., 1651. 3º Christliehe Musicalische Klag-und Trost-Spruche von 3 und 4 Stimmen und einem B. C. (Maximes chrétiennes et musicales de complainte et de consolation à trois ou quatre voix, avec basse continue); Hambourg, 1633, in-4º. 4º Geistliehen Seeleulust, oder Weehselgesangen swisehen dem himmlischen Braütigen und seiner Braut; Amstelodami, 1657, In-12. 5º Danses françaises et anglaises ou airs de ballets en duos pour vioie et basse, hasse de viole ou autres instruments; Amsterdam, 1660.

MPLEII, (das xx an), organiste et musicien de chambre à Certai, dans la seconde motité du dix-septième siècle, est eité avec éloge par Prinz, dans son Mistoire de la musique (esp. 13, 5 83). Genher possédait de cet artiste, en manuereit : 1º Murzer Unterreitat, veie mon den Generolloms traditiren soil Courte l'aircetton aur la manière de traiter Courte l'aircetton aur la manière de traiter pour l'orgue dans su recueil manuscrit daié de 1075.

MEYER (Reservicace), se à Scherreing, en 1648, for d'abord salecté à la maique de l'éréque de Freyina, pais entra au sique de l'éréque de Freyina, pais entra au passe dans la chapelle diectorale, à Munich, en qualité de violonite, et, enfin, retorera à Frising, comme maître de chapelle. Il a fait imprimer de sa composition : l' Palestro recorre à deux, reusirez, consigiant en trèies sonates à deux, reusirez, consigiant en trèies sonates à deux, reusirez, consigiant en trèies sonates à deux, reusir et quatre parties, suires d'une compainte à cinq voit; Ausghourg, (674, 2º Praction de l'archive année à treis du resports notifis entre d'une compainte à cinq voit; Ausghourg, (674, 2º Praction d'une de l'archive année à treis du resports notifis entre d'une compainte à contra entre d'une compainte de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive d'une compainte de l'archive d'une compainte d'une compainte

3° XXV offertoria dominicalia, ou motets à quatre et cinq voix concertantes, deux violons et trois saquehutes; Augsbourg, 1704. 4° Psaumes à trois, quatre, cinq et six voix; ibid., 1700.

MEYER (Joaesia), né à Perleberg, dans le Brandehourg, le 10 août 1661, fit ses études musicales au collège de Brunswick, ou Il remplit, pendant trois ans, les fonctions de directeur du chœur, continua ensuite ses études à Marbourg, et, après un voyage qu'il fit en Aliemagne et en France, comme précepteur de deux gentilshommes, obtint la place de cantor au Gymnase de Gottingue, en 1686, y fut nommé professeur de musique en 1695, et, enfin, eut, en 1717, les titres de docteur en droit et de professeur d'histoire et de géographie au même gympase. Plus tard. il se livra à la profession d'avocat; mais, en 1729, il eut une attaque de paralysie, à la suite de laquelle il languit pendant deux ans, et mourut, le 2 avril 1752. L'usage des cantates religieuses s'étant établi de son temps, il s'en déclara l'adversaire, les considérant comme neu convenables pour la majesté du culto divin, à cause de leur effet dramatique, et leur préférant l'aneienne forme des motets. Il établit à cet égard son opinion dans l'écrit intitulé : Unvorgreisliche Gedanken über die neulich eingerfssene theatralische Kirehenmusik, und von deu dar innen bishero üblich gewordenen Cantaten mit Fergleiehung der Musik voriger Zeiten zur Verbesserung der unsrigen vorgestellt (Pensées non prématurées sur la musique théâtrale introduite depuis peu dans l'église et sur les eantates qui y sont devenues à la mode, avec une comparaison de la musique des temps précédents; écrites pour l'amélioration de celle de l'époque actuelle): Lemno, 1726, soixante et dix pages in-8°. L'ouvrage est divisé en quatre ehapitres. Mattheson (voyez ce nom) attaqua les opinions de Meyer avec sa rudesse ordinaire, dans un pamphlet intitulé : Der neue Gættingisehe, aber viel sehleehter, als die alten Laecdemonischen, urtheilende Ephorus, etc. (le Nouvel Ephore de Gættingue, etc.). Meyerrépondit à son adversaire avec vivacité. par eet écrit, beaucoup plus étendu que le premier : Der anmassliche Hamburgische Criticus sine Crisi, entgegengesetzt dem sogenannten Gættingischen Ephoro Joh.

Matthesons, und dessen vermeyntlieher Be-

lehrungs-Ungrund in Vertheidigung der

theatralisehen Kirchenmusik gewiesen (ie

Critique prétentieux de Hambourg sans au-

torité, opposé à l'Éphore de Gættingue, par Jean Mattheson, etc.); Lemgo, 1726, cent quatre-vingts pages In-8°. Fuhrmann prit la défense de Maitheson dans un pamphiet aussi dur que mal écrit, dont le titre fort long commence par ces mots : Gerechte Wagschal, darin Tit. Herrn Joachim Meyers, J. U. doctoris, etc., sogenannte anmasslich Hamburgischer Criticus sine Crisi, etc. (la Balanee impartiale, dans laquelle le Critique prétentieux de Hambourg, etc., et le nouvel Éphore de Gœttingue, du maltre de chapelle J. Mattheson, sont exactement pesés, etc.); Altona, 1728, in-8° de quarante-huit pages. Une réplique anonyme, attribuée à Meyer, termina la discussion; elle a pour titre : Der aboewurdigte Wagemeister, oder der falschlich genannten gerechten Wagschale eines verkapten, etc. (le Commissionnaire déprécié, ou l'injustice et la tromperie reconnues de la balance l'aussement appelée impartiale, etc.), sans nom de lien, 1729, in-8° de soixante et nne pages. Il v a dans tout cela beaucoup plus d'injures et de divagations que de bons raisonnements. Au fond, Meyer avait raison : le style dramatique des cantates d'église était moins convenable pour le culte que les formes graves des anciens motets.

MEYER (Jass), maltre dechapelle et urganiste à Anapach, au commencement du dixbuitième siècle, fut élère de Bumler, puis voyagea en Italie et y étudia la composition. Il y brilla aussi comme chanleur sur plusieurs théàtres. Il a laissé en manuscrit plusieurs oratorios, concertos et symbonies.

MEYER (SIBLAND); on a sons ce nom une dissertation initiatée: Gedanken von den sogenannten Wennder-Horn des Grafen Otto erszten von Oldenburg (Pensées sur le eor appelé merveillenx du comte Othon 1<sup>er</sup> d'Oldenburg); Bréme, 1737, in 8<sup>e</sup>.

MEER (Pauver-Jocens), porfessore at harpe, namel a Strabours, en 1757. Destine à l'état ecclésiastique dans la religion personane, il entanciane, il étatida la théologie dans sa jonness, mais les lespons de musique qu'il receasil de l'organnie avaient pour lus just d'atrait que les cours de l'université. A vingi ann, il towar par haund une vieille harpe allous destination pédals, et a l'intra 3 l'étate de est instrantant pédals, et a l'intra 3 l'étate de est instrantant pédals, et a l'intra 3 l'étate de est instrantant de l'est de l'est

la harpe à podales ; les trois premières furent indiquées à un facteur par Meyer, qui s'en servit pour jouer dans les tons de fa, d'ut ct de sol, les seuls qui fussent en usage pour la harpe. Aprés avoir publié sa Méthode pour cet instrument et quelques sonales, Mayer retourna à Strasbourg, où il se maria, puis revint à Paris; mais pendant son absence, de nouveaux harpistes plus babiles que lui s'étaient fixés dans cette ville ; il comprit que la lutte ne lui serait pas avantageuse, et il partit pour Londrese en 1780. Les succès qu'il y obtint l'engagérent à s'y établir avec sa famille, et il s'y fixa définitivement quatre ans après. Depuis lors, il s'est livré à l'enseignement et à la composition. Il est mort en 1819, à l'âge de quatre-vingt-deux ans. laissant deux fils harpistes et professeurs de harpe comme lui. On connaît de cet artiste : 1º Méthode sur la vraie manière de jouer de la harpe, avec les régles pour l'accorder ; Paris, Janet et Cotelle. 2º Sonates pour la harpe, no. 1, 2, 5; Paris, Bailleux; Londres, Broderip. 5º Deux grandes sonates pour harpe et viu.on: ibid. 4º Six fugues pour harpe seule: ibid. 5º Six canzonettes avec accompagnement ponr la petite barpe; Londres.

MEYER (P.), fils du précédent, né à Strabourg, fut d'abord élève de son père, puis reçut des leçons de madame Krumphotz, et fut longtemps établi à Londres comme professeur. Il y est mort en 1841. Il a publié des airs variés pour la harpe; Londres, Clementi.

MEYER (Fafnhare-Cuantas), second fis de Philippe-Jacques, fut aussi professeur de harpe à Londres. Il a publié: 1º Trois œuvres de sonates pour la harpe; Londres, Clementi. 2º Deux diverlissements (dem; ibid. 3º Introduction et solos édem; ibid. 4º Fantalsie édem; ibid.

MEYER (Jean-Henni-Contituen), lieutenant au régiment lianorrien de Saxe-Gotha, né à Hanore, le 18 mai 1741, mouru à Gottingue, le 16 novembre 1785. Il a publié des Lettres sur la Russis (Gettingue, 1779, deux volumes in-8<sup>3</sup>), óù l'on trouve des renseigements sur la situation de la musique dans ce pays.

MEYER (Chantz-Hexn), chef du corps de musique des Montagnes, à Clausthal, est ne à Nordhausen, dans la Thuringe, en 1772. Étére de Willing, cétébre tromboniste et viruose sur divers instruments, il fit plusieurs voyages, puis fut quelque temps attaché au corps de musique de la ville de Nordhausen. En 1800, il obint la place de chef du

417

corps de musique des Montagnes pour lequel Il a composé beaucoup de morecaux de différents genres. Dans les dernières années de l'exerciee de son emploi, il a été atteint d'une surdité complète qui l'a obligé à sollieiter sa retraite; elle lui a été accordée, avec une pension, en 1850. Les principaux ouvrages de cet artiste sont : 1º Fantaisie concertante pour flûte, clarinette, cor, hasson et orebestre, op. 20; Leipsick, Hofmeister. 2º Journal d'harmonie, op. 15, liv. I et II; ibid, 3º Plusieurs autres recuells d'harmonie; Leipsick, Peters. 4º Environ vingt requeils de danses nour l'orchestre. 5º Beaucoup de concertinos et morceaux détachés pour clarinette, cor ou trombone. 6º Des fantaisies et airs variés pour piano.

MEVER (Leva), violoniste et planite, et el controle 1816, à Grous-dewettelle et de cottobre 1816, à Grous-dewettelle et de Steine 181, à Grous-dewettelle et de steine 1816, à Grous-dewettelle et de steine 1816, à Grous-debourg, con 1835, comme professeré de misque. Depuis leve, la crés viole, et des rette viile, la publié de sa composition quelle ess morceaux pour le violon, et d'uniter trio faciles pour plano, violon et violoneett, a forte proposition quelle et violoneett, a des propositions de la composition de la composition

MEYER (Lioroto DE), virtnose pianiste, fils d'un conseiller de l'empire d'Autriebe, est né à Vienne, en 1816. Il était âgé de dix-sept ans lorsqu'il perdit son père, au moment où il venait de terminer ses études de collège : il prit alors la résolution de se livrer à la cultore de la musique. Son premier maltre de piano fut François Schubert, qui lui donna des leçons pendant deux ans; puls il devint élève de Charles Czerny, et enfin passa pendant quelques mois sous la direction de Fischhof. La méthode classique et patiente de ces maltres n'avait pas d'attrait pour Léopold de Meyer, dont le caractère excentrique ne se plaisait qu'aux tours de force sur le clavier. Il se décida, tont à coup, à n'avoir plus d'autre guide que son instinct, et à se raire une manière dont le but était de causer plus d'étonnement que de plaistr. A l'àge de vingt ans, Il se rendit à Bucharest près de son frère alne; mais il gultta bientôt cette ville pour aller à Jassy, où il donna deux concerts avce succès; puis il se rendit à Odessa. La protection du prince Nicolas Galitzin et de la comtesse Woronzow, femme du gouverneur général de la Petite Russie, l'arrêta dans cette ville pendant trois mois. Il y hrilla dans un concert donné au bénéfice des pauvres, sons le patronage de la comtesse. A la suite de ce concert, le général en chef de la cavalerie russe, comie de Witte, lui proposa de l'accompagner à Pétersbourg, ce qui fut accepté avec empressement par l'artiste. Protégé par la noblesse de cette grande ville, Il donna, au théâtre impérial, un concert dont le produit fut de 13,000 roubles. Il joua aussi plusicurs fois à la cour et recut de beaux cadeaux de la famille impériale. Après avoir visité Moscou, Il narcournt quelques provinces de la Russie, d'ou il passa dans la Valachie, puis à Constantinople. Accueilli avec faveur par l'ambassadeur d'Angleterre, sir Strafford Canning, it fut logé dans son palais et y passa plusieurs mois, pendant lesquels tl fut admis à jouer chez la sultane Validé, mère du Grand-Seigneur. Au commencement de 1844, Léopold de Meyer retourna à Vienne et y donna sept concerts, à la suite desquels il fut nommé membre du Conservatoire de cette ville. Au mois d'octobre de la même année, il partit pour Paris et s'arrêta quelque temps à Francfort pour y donner des concerts. Arrivé dans la capitale de la France, il y étonna par sa fougnense exécution, mais il cut peu de succès dans l'opinion des artistes et des connaisseurs. A Londres, il réussit mieux; mais Il n'y resta que deux mois, parec que la saison était avancée torsqu'il y arriva. Dans l'automne de 1845, il s'arrêta à Bruxelles et y donna plusienrs concerts. En 1846, il visita Alger et l'Egypte. Dans l'année suivante, il était à la Nouvelle-Orléans : puis Il visita la plupart des villes des États-Unis, et donna des concerts à New-York, Boston, Philadelphie, Washington et Baltimore. De retour en Europe, vers lo mois de juin 1847, il se dirigea vers l'Allemagne et vécut quelque temps à Vienne, En 1856, il fit un nouveau voyage en Belgique et à Paris, mais il y fut peu remarqué. Léopold de Meyer a des doigts fort brillants, mais il tire un mauvais son de l'instrument, et l'on reproche avec instesse à son exécution de manquer de goût et de ebarme. Étranger à la musique elassique, il no connaît gnère que ses propres œuvres, si cela pent s'appeler des œuvres. Dans le catalogue de ces productions, on voit une Marche marocaine, qui a eu eu beaucoup de retentissement, un Air querrier des Tures, un Air national des Tures, la Marche triomphale d'Isly, une Étude de bataille, une Fantaisie orientals sur des airs arabes, la Danss du Sérail, une Fantaisie aur des aira russes, des Aira

russes variés, une Fantaisie sur un air bohémien, une Grande fantaisie sur des airs américains, des Fariations sur le Carnaval de Feuise, etc.

MEYER DE KNONOW (CHARLES-ANpni), facteur d'instruments, naquit à Schnellfurthel, dans la haute Lusace, le 50 octobre 1744. En 1759, il alla à Leipsick pour y suivre les cours de l'université, et après y avoir passé trois années il revint chez son père, en 1762. Deux ans après, il s'établit à Rothenhourg, ou it cultiva les sciences et la musique. En 1785, il vendit ses biens et alla se fixer à Garlitz, où il se livra entièrement à la facture des instruments, particulièrement des harnes éoliennes et des harmonieas. Ses recherches le conduisirent à faire, en 1794, un piano à areliet dont on trouve la description dans la Feuille mensnelle de la Lusace (1795), avec une figure de l'instrument. Beux ans après, Mever inventa un nouvel instrument du geare de l'Euphone de Chladni, auguel II donna le nom d'Harmonikon. Il est mort à Gærlitz, le 14 janvier 1797.

MEYERBEER (GIACONO), compositeur de musique dramatique et chef d'une école nouvelle, est né à Bertin, le 5 septembre 1794 (1). d'une famille riche et honorable dont plusieurs membres ont cultivé les seiences et les arts avec succès. Guillaume Beer, second frère de l'artiste qui est l'objet de cette notice, est compté parmi les bons astronomes de l'Allemacne, et s'est fait connaître au monde savant par une carte de la lune, qui a obtenu le prix d'astronomie à l'Académie des sciences de Berlin, Michel Beer, autre frère du eéjèhre compositeur, mort à la fleur de l'âge, était considéré comme un des jeunes poètes allemands dont le talent donnait les plus légitimes espérances. Sa tragédie du Paria et son drame de Struenses ont eu du retentissement dans sa patrie.

Bès l'âge de quaire ans, l'intelligence musicale de Meyerheer se manifestati déjà par des signes non équivoques : saisissant les mélodies des orgues ambulantes, il les transportati sur le piano et les accompagnail harmonicusement de la main gauche. Étonné de voir de si heureuses dispositions dans un

(1) La Gazette gentrale de musique de Lepisig (180 nonce, page 180) et le Boirinnaire de la Convencione, suivila par Schilling, Gasucer et d'autres, en fiuel hande de la naissance de Myrephere en 1701; cente cerves pervient de ce que, dans le compte rendu d'un concert donné à Brella, le 16 neubre le compte rendu d'un concert donné à Brella, le 16 neubre le plane, un beyetner avait fait odmière um habiliste sur le plane, un le dai ge de trof ans, quosigni la ce fiu que dans a septiéme asone.

enfant de cet âge, son père résolut de ne rien négliger pour en hâter le développement. Lauska, élève de Clementi et pianiste distingué, fut le premier maltre auquel il le confia. Aux principes rationnels de mécanisme, puisés dans l'école de son illustre professeur. Lauska unissait l'art de bien coseigner. Ce fut vers cette époque qu'un ami intime de la famille Beer, nommé Meyer, et qui avait voué à cet enfant une affection toute paternelle, lui laissa par testament une fortune considérable, sous la condition qu'au nom de Beer il ajouterait celui de Meuer, d'où est venn le nom de Meyerbeer, Béjà, la Gazette générale de musique, de Leipsick, rendant compte d'un concert donné à Berlin, le 14 octobre 1800, ou le jeune artiste s'était fait entendre pour la première fois en public avec un succès extraurdipaire, avant d'avoir accompli sa septième année, l'appela de ce nom. Les renseignements recueillis sur les lieux par l'auteur de cette notice prouvent que les progrès de cet enfant avaient été si rapides, qu'à l'âge de six ans il étonnait déjà les professeurs, et quo dans sa neuvième année il était compté parml les planistes les plus habites de Berlin, La même Gazette musicale dit, dans l'analyse de deux concerts donnés au théâtre de cette ville. le 17 novembre 1805 et le 2 janvier 1804, que Meverbeer y avait fait preuve d'une habileté et d'une élégance de style remarquables. L'abbé Vogler, organiste et théoricles alors fort renommé en Allemagne, l'entendit à cette époque. Frappé de l'originalité qu'il remarquait dans les improvisations de l'enfant, il prédit qu'il serait un grand musicien. Plus tard, Clémenti visita Berlin, et l'exécution de Meyerbeer tul inspira tant d'intérét que, maigré son aversion plus prononcée chaque jour pour l'enseignement, il lui donna des lecons pendant toute la durée de son séjour dans la capitale de la Prusse.

dons la cipitale de la Prassa.

A princi glei de dour aus, monspell 1 relevante participate de la principate de dour aus, monspell 1 relevante participate varial dels, tons natre guide que son institucion compose hencono de moreaux de relatar, et depiance. Des anni eclaires y reconsurent le organe d'un heast sates, et decirierent se parque d'un heast sates, et de la composition de la compositation de la composition de la composition de la composition de l

sur la coupe des morceaux, sur l'instrumentation et sur les applications esthétiques de l'art d'écrire ; mais faible harmoniste et manquant d'instruction dans la didactique des divers genres du contrepoint et de la fugue, il lui était impossible de le guider dans ees études difficiles. Pendant quelque temps, Meyerbeer fit, up peu à l'aventure, des efforts pour s'instruire. Un jour, il porta une fugue à son maître : émerveillé de ce morceau, Weber le proclama un chef-d'œuvre, et s'empressa de l'envoyer à l'abbé Vogler, afin de lui prouver qu'il pouvait aussi former de savants élèves. La réponse se fit longtemps attendre; enfin arriva un volumineux paquet qui fut ouvert avec empressement. O surprise doulourouse! au lieu des éloges qu'on espérait, on y trouva une sorte de traité pratique de la fugue, écrit de la main de Vogler et divisé en trois parties. Dans la première, les règles pour la formation de ce genre de morceaux de musique étaient exposées d'une manière succincte. La seconde partie, intitulée la Fugue de l'élève, contenait celle de Meyerbeer, analysée dans tout sun développement : le résultat de l'examen prouvait qu'elle n'était pas honue. La troisième partie, qui avait pour titre : In Fugue du multre, était celle que Vogler avait écrite sur le thème et les contre-sujets de Meverbeer. Elle était aussi analysée de mesure en mesure, et le maltre y rendait compte des motifs qui lui avaient fait adopter telle forme et uon telle autre (1).

Weber child conflooding mails pour Meyenber Lacitique de Vogler for tur brid de lumière. Après la fecture des deux analyses comparatives, un handeau un li ondus des preux. Tout ce qui, dans l'écnségoneme de Weber, l'ent celui dans le configuration de de Veber, anni para botter, maiettiglight, leur darie presque facile. Plein d'esthousisme, il se mait égèrer use fraçue à buil parties, d'après les principes de l'abble Vogler, et la le entrey directione. Co monet estal ne demos d'encelui. Co monet estal ne maitre. Il y a pour vous un bel avecile dans l'artes, récritair à Meyenberet, Venez près de moi; rendez-rous à Darrasphit, je vous feral recevit de moi en utilité. Il d'evos feral vous feral vous

(1) Ce travell à 46 imprinci après la nort de Vegler, sons re litre: System fier den Poycelon, als Einletting zur hormanischen Gestay-Terkindungs Echer (Systems de la construction de la fugue, comme introduction à la vicine du chain hormanique content). Offenders, chience de la content hormanique content, Offenders, Andrés, în-2-de 73 paper de trais avez 20 page de maique. Malbervarencema l'inolyse du maitre manque sourceu de justens, et sa proper fugue n'est pas des mediteres. puiser à la source des connaissances musl eales.

Après une invitation si flatteuse et si formelle, le jeune musicien n'eut plus de repos qu'il n'eut obtenu de ses parents la permission d'en profiter; enfin, il fut au comble de ses vœux. Il avait quinze aus lorsqu'il devint élève de l'ahbé Vogler. Ce maltre, qui jouissait alors de la réputation du plus profond musicien de l'Allemagne, avait fondé une école de composition ou s'étaient formés autrefais des artistes de mérite, parmi lesquels on remarquait Winter, Ritter, Knocht el plusieurs autres. Dans la nouvelle école établie à Darmstadt, Ganshacher, qui fut plus tard maître de chapelle de l'église Saint-Étienne, à Vienne, était le condisciple de Meyerbeer. Incessamment occupés d'études séricuses, les élèves de Vogler avaient chez lui une existence tout artistique et scientifique. Après sa messe, le maltre les réunissait et leur donnait une lecon orale de contrepoint; pnis il les occupait de la composition de quelque morceau de musique d'église sur un thème donné, et terminait la journée par l'examen et l'analyse de ce que chaeun d'eux avait écrit. Ouclquefois Vogler allait à l'église principale, où il y avait deux orgnes. Là, ils improvisaient ensemble, sur les deux instruments, chacun prenant à son tour le sujet de fugue donné, et le développant. C'est ainsi que se fit pendant deux ans l'éducation technique de l'auteur de Robert le Diable. Au bout de ce temps, Vogler ferma son école et se mit en route avec ses élèves pour visiter les villes principales de l'Allemagne, puisant dans ce qu'ils entendaient des sujets d'entrelien et de lecons. Avant de quitter Darmstadt, Meyerbeer, alors âgé de dix-sept ans, fut nommé compositeur de la cour. Le grand-due lui accorda cette distinctiou après avoir entendu un oratorio (Dieu et la nature) que le jeune artiste venait d'achever, et qui fut exécuté à Berlin, le 8 mai 1811, dans un concert donné par Weber. an Theatre Royal, Les solos furent chantes par Eunike, Grell et mademoiselle Schnialz. On trouve une analyse thématique de cet ouvrage dans la Gazette musicule de Leipsick (15° année, p. 570), où l'on voit que déjà Meyerbeer cherehait des formes nouvelles et des effets inconnus. Cette partition n'était pas la seule qu'il cût écrite dans l'école de Vouler. car il avait composé beaucoup de musique religiouse qu'il n'a pas fait connaître jusqu'à

ce jour (1862). Le temps de la production active était arrivé

pour Meverbeer. A dix-huit ans, il fit représenter à Munich son premier ouvrage dramatique, intituté : la Fille de Jephté. Le sujet, déreloppé en trois actes, était plutôt un oratorto qu'un opéra. Encore tout saturé des formes scolastiques, Meyerheer avait mis peu de charme mélodique dans cette composition : etle ne réussit pas. Jusqu'alors il avait obtenu de brillants succés comme pianiste et comme Improvisateur; il résolut de se rendre à Vienne, la ville des pianistes, et de s'y faire connaître comme virtuose. Le soir même de son arrivée, il eut occasion d'entendre ilummel, alors dans tout l'éclat de son tatent. Ce talent n'avait ni le caractère majestueux, ni l'éclat qui se faisaient remarquer dans l'exécution de Clémenti et qui se reproduisaient avec plus de jeunesse et de feu dans le jeu de Meverbeer: mais c'était une émanation pure. claire et d'un charme inexprimable. Le jeune artiste comprit tout d'abord l'avantage qu'avait, à cet égard, sur lui l'école viennoise, et ne voulant pas être vaincu, il prit la résolution de ne se produire en public qu'après avoir rénni aux qualités propres de son tatent, celles de ses rivaux. Pour atteindre le but qu'il se proposait, il s'enferma pendant dix mois, se tivrant à de continuelles études sur l'art de ller le jeu barmoniquemen) et faisant suhlr à son doigter les modifications nécessaires. Après ces efforts, dont une conscience dévouée d'artiste était seute capable, Meyerbeer débuta dans le monde étégant et fit une impression si vive, que le souvenir s'en est longtemps conscrvé, Moschelès, qui l'entendit, m'a dit ptusieurs fois que sl ce grand artiste a'était posé alors uniquement comme virtuose. peu de pianistes auraient pu lutter avec lui; mais déjà d'autres vues occupaient son esprit, C'est lel le lieu de mentionner une idée bizarre qui tourmenta sa jeune tête à cette époque (1815). Frappé du succès que l'originalité de ses compositions et la nouveauté de ses traits britlants avaient obtenues, il se persuada que les pianistes voulaient s'en emparer, et pour échapper à ce danger imaginaire, il se décida à retarder de quelques années la publication de sa musique de piano. Dans la suite, préoccupé de ses travaux pour le théâtre, il cessa de se faire entendre et même de jouer du plano, en sorte qu'il finit par oublier la plus grande partie de sa musique Instrumentale, dont il n'avait rien écrit, et que cette musique fut perdue pour l'art. Cependant il a dù écrire certains ouvrages dont les journaux ont parlé avec de grands éloges,

et dout les manuscrits se retrouveront peutétre quelque jour; par exemple, des variations sur une marche originale, exécutées par l'auteur dans un concert donné à Leipsick, ainsi qu'une symphonie concertante pour piano, violon et orchestre, composée par Meyerbeer, et exécutée par lui et le violoniste Weit, à Berlin, le 4 ferrier l'âlle.

Je viens de dire que Meverbeer cessa do jouer du piano comme virtuose; mais il lui est resté de ses études sur cet instrument lo tatent le plus parfait d'accompagnateur que l'aie entendu. Je fus frappé de la beauté de ce talent dans les concerts de salon donnés par le roi de Prusse aux châtcaux de Bruhl, de Stolzenfels et à Coblence, en 1845, pour la famille royale de Belgique el pour la reine d'Angteterre. En sa qualité de premier maltro de chapelle, l'auteur des Huguenots avait organisé ces concerts et y tenait le piano. Par les nuances fines, délicates et poétiques de sa maniére d'accompagner, je compris alors la multiplicité des répétitions exigées par lui pour la mise en scène de ses opéras. Je doute qu'il solt jamals complétement satisfait des chanteurs et de l'orchestre.

L'éctat qu'avaient eu à Vienne les succès de Meyerbeer, comme pianisle et comme auteur de musique instrumentale, enfin, les beautés qu'on avait remarquées dans un monodrame avec chœurs, intitulé : les Amours de Thecelinde, lequel fut chanté par mademoiselle Harlas, à Vienne, en 1813, inspirèrent la pensée de lui confier la composition d'un onéra comique nour le théâtre de la cour. Il était intitulé : Abimeleck, ou les deux Califes, La musique Italienne était seule en favenr alors près de M. de Metternich et des cours tisans auxquels Il donnait le ton; or, la partition d'Abimeleck était écrite d'un style absolument différent, et dans un système assez semblable à cetui de la Fille de Jephté; elle fut accueillie avec beaucoup de froideur, et le résultat de la représentation dut étre considéré comme une chute. Salieri, qui avait. pour le jeune musicien une tendre affection. le consola de cet échec en lui donnant l'assurance que, nonohstant la coupe vicieuse de ses chants, il ne manquait pas d'heureuses dispositions pour la mélodie, mals qu'il n'avait pas assez étudié le mécanismo de la vocalisation, et qu'il écrivait mal pour les chanteurs. Il lui conseitta d'alter en Italie s'instruire dans l'art de composer pour les voix, et lui prédit des succès quand il aurait appris cet art difficile.

Jusqu'alors la musique italienne avait eu peu d'attraits pour Meyerbeer. Il faut avouer que la plupart des opéras de Nicolini, de Farinelli, de Pavesi et de quelques autres, qu'on jouait alors aux théâtres de Vienne et de Munich, étaient pen faits pour plaire à une oreille habituée à l'harmonie allemande. Le ienne artiste ne comprenait donc pas bien la portée des conseils de Salieri ; cependant, plein de confiance en ses lumières, il partit pour Venise, oii il arriva lorsque Taneredi, délicieuse production de la première manière de Rossini, jonissait du succès le plus brillant. Cette musione le transporta d'admiration, et le style italien, qui lui inspirait auparavant une invincible répugnance, devint l'objet de sa prédifection. Bés ce moment, il fit subir à sa manière une complète transformation, et, après plusieurs années d'études sur l'art de donner de l'élégance et de la facilité anx formes mélodiques, sans nuire au sentiment d'une harmonle riche et puissante, il fit représenter à Padoue, en 1818, Romilda e Costanza, opera semiseria, écrit pour la Pisaroni, Les Padouans firent un brilliant accueil à cet onvrage, nonseulement à cause de la musique et du talent de la cantatrice, mais parce que Meyerbeer était considéré par eux comme un rejeton de leur école, en sa qualité d'élève de Vogier, qui l'avait été du P. Valotti, maître de chapeile de Saint-Antoine. Romilda e Costanza fut snivi, en 1819, de la Semiramide riconosciuta, écrite à Turin pour l'excellente actrice Caroline Bassi, En 1820, Emma di Resburgo. autre partition de Meyerbeer, fot jouée à Venise et v obtint un succès d'enthousiasme, pen de mois après que Rossini y eut donné Eduardo e Cristina. Ce fut le premier pas remarquable de Meyerbeer dans une carrière qu'il devait parcourir avec tant de gloire. Son nom retentit bientôt avec honneur dans tonte l'Italie : Emma fut jouée sur les théàtres principaux : on traduisit cet ouvrage en allemand, sous le titre d'Emma Fon Leierster, et partout il fut considéré comme une des bonnes productions de l'école moderne.

del Bonnes productions de l'écote mouernité. Cependant les opinions n'étalen pai toutes favorables, en Altemagne, av changement favorables, en Altemagne, av changement con étale pas ans me sorie de dépit qu'on le voyait détaisser les traditions germaniques pour ceites d'une école étangéne, Cette disposition des ceprus, qui se manifesta quetiquetion jara des paroles amères, augmenta à chaque nouveau succès de l'auteur d'Emma. Charles-Narie de Weber, depuis longtemps être agirent-elles sur lui plus que sur tont autre. Il ne pouvait en être autrement, car Weber, artiste dont le talent pulsait sa force principale dans une conception de l'art tout absolue, était moins disposé que qui que ce soit à l'éclectisme qui fait admettre comme également bonnes des déterminations opposées par leur obict. La hauteur de vues, qui conduit à l'éclectisme, est, d'ailleurs, une des qualités les plus rares de l'esprit humain J'ai ru presque toujours les génies capables des plus belles inspirations se convertir en esprits étroits lorsqu'ils portaient des jugements sur les productions d'une école différente. On ne doit done pas s'étonner de voir Weber condamner la direction nouvelle on Meyerbeer s'était engagé. Il ne comprenait pas la musique italienne : on peut même dire qu'elle lui était antipathique, comme elle i'a été à Beethoren et à Mendelssohn. C'étalt donc une ouposition de conviction qu'il faisait à la transformation du talent de Meyerbeer, et ce fut, en quelque sorte, pour protester contre les succès obtenus par son ancien ami dans sa voie nouvelle, qu'il fit représenter à Dresde, avec heaucoup de soin, sous le titre allemand Wirth und Gast (Hôte et Cunvive), l'opéra des Deux Califes, si froidement accueilii par les habitants de Vienne. Au reste, son amitié pour Meverbeer ne se démentit jamals. Ou le voit heureux d'une visite qu'il en reçut, dans ces passages d'une lettre qu'il écrivait à Gottfried Weber, leur ami commun : « Vendredi « dernier, j'ai eu la grande joie d'avoir Meyera beer tout un jour chez moi ; les oreilles a doivent t'avoir tinté ! C'était vraiment un « juur fortuné, une réminiscence de cet ex-« cellent temps de Manbeim.... Nous ne nous « sommes séparés que tard dans la nuit. « Meyerbeer va à Trieste pour mettre en a scène son Crociato. Il reviendra, avant un « an, à Berlin, où il écrira peut-être un opéra a allemand. Dieu le veuille! J'ai fait maint « appel à sa conscience. « Weber n'a pas assez yécu pour voir réaliser

son ami, partagea ces préventions, et peut-

Weber na pas auez vecu pour voir réaliser se vour s. hui an plus tard, il edit ét complétement heureux. Quouqu'il eti déjà écrit de belles chosse, et qu'il eti godde le charme des succès de la scène, Repreber était encorr, en 1824, à la recheche de son individualité; circonstance dont il y a plus d'un exemple ment des succès de la toute de l'action de la comme de la comme il était arrivé à cet homme il distric, un éclair est reun, tout à coup, illumente Meyérheer; ét,

comme filets, c'est à la scine française qu'il a trouvé l'aliment do son génie. Quoiqu'il désapprouvit la route que Meyenhera avait prise, Weher connaissant bien la portée de son talent; exp, jossqu'il mourust, il exprima le désir que ce fût son ami qui l'erminaît un opéra qu'il laissait inacheri.

Le succés d'Emma di Resburgo avait ouvert à Meyerbeer l'accès des scènes principales de l'Italie, parmi lesquelles le théâtre de la Scala, de Milan, est au premier rang. Il écrivit pour ce theatre, en 1828, Margherita d'Anjou, drame semi-sérieux de Romani, qui fut représenté le 14 novembre de la même année, et dont les rôles principaux furent chantés par Tacchinardi, Levasseur et Rosa Mariani. Les préventions peu favorables qu'un artiste étranger inspire presque toujours aux Italiens cédérent cette fois au mérite de la musique, et le succès fut complet. Une traduction francaise de cet opéra a été faite plusieurs années après, pour le théâtre de l'Odéon, et a été jouée sur tous les théâtres de la France et de la Belgique. A Marguerite succéda l'Esule di Granata, opéra sérieux de Romani, dont la première représentation eut lieu au même théâtre, le 12 mars 1822. Les rôles principaux furent chantés par Adélaide Tosi, madame Pisaroni, Caroline Bassi-Manna, Lablache et le ténor Winter, Déià le nom de Neyerbeer avait acquis assez de retentissement pour que l'envie fut éveillée : elle cssaya de faire expier à l'anteur d'Emma et de Nargherita d'Anjou les applaudissements obtenus par ces ouvrages. L'Esule di Granata sut mis en scène avec beauconp delenteur, et ne put étre joué qu'aux derniers jours de la saison. La même influence qui avait retardé l'apparition de l'ouvrage en prépara la chute par mille ressorts cachés. Tout semblalt en effet la présager. Le premier acte échona, et le second paraissait destiué au même sort, quand un duo, chanté par Lablache et la Pisaroni, enleva tout l'auditoire, Aux représentations suivantes, le triomphe ne fut pas un moment douteux.

La saison terminde, Meyerbere se rendid; à Game pour y écrire Afmanor, opéra sérieux en deux actes, dont Romani avais écrit le inhereto, mais pendant les répetitions, le maitre fut atteint d'une maiadie gerrer et se pui achere sa partition pour l'époque déterquisser l'aunée 1825 à Berlin et aux caux. puisser l'aunée 1825 à Berlin et aux caux. Pendant ce temps de repos, il écrivii Topéra allemand mittule: în Porte de Brundebourg. Il était destiut visiemblablement au thésètre de Korniestadt, où l'on jouait habituellement ces sortes d'ouvrages; mais, par des motifs inconnus, cet opéra, auquel le compositeur attachait, sans doute, peu d'importance, pe fut pas représenté. Ici finit ce qu'on pourrait appeler la seconde époque de Meyerbeer; elle avait eu pour lui d'heureux résultats; car. d'une part, elle avait marqué ses progrés dans l'art d'écrire pour les voix, et il avait acquis l'expérience des conditions de la musique dramatique ainsi que des effets de la scène, qu'on p'apprend qu'en s'y basardant, D'autre part, la confiance dans son talent s'était accrue par le succés. Sa réputation n'était pas celle d'un maltre vulgaire. Emma di Resburgo avait paru avec éclat et avait été reprise plusieurs fois à Venise, à Milan, à Génes, à Florence, à Padone; elle avait été traduite en allemand sous le titre d'Emma von Leicester, et jouée à Vienne, à Munich, à Dresde, à Francfort, sous ce titre, tandis qu'une autre traduction, intitulée : Emma de Roxburg, était chantée à Berlin et à Stuttgart. Marguerite d'Anjou était jouée avec un succès égal à Milan, Venise, Bologne, Turin, Florence et Trieste; en allemand, à Munich et à Bresde; en français, à Paris et sur presque tous les théâtres de France et de Belgique ; à Londres, en anglais et en Italien. Toutefois l'artiste u'avait pas encore découvert sa propre personnalité; il marchait dans des voies qui n'étaient pas les siennes ; il était devenu plus habile, mais il n'était pas encore original; il afait du savoir el de l'expérience, mais l'audace lui manquait.

Remarquons cependant cette année 1830? elle est significative dans la vie de Meyerbeur. comme artiste. Nul doute que, méditant alors sur ce qu'il avait produit depuis son arrivée en Italie, et faisant un retour sur lui-même, il n'ait sentl ce qui manque à ces ouvrages pour en compléter les qualités esthétiques; car on verra, dans la suite de cette notice, ses efforts tendre incessamment vers une manifestation de plus en plus prononcée de son iudividualité. C'est à la même époque qu'il fit à Weber la visite dont il est parlé dans la lettre de l'auteur du Freuschütz, citée précédemment, et sans doute cette journée de causerie intime de deux grands musiciens n'a pas été perdue pour l'auteur de Robert, des Huguenots, de Struensée et du Prophète.

De retour en Italie, Neverbeer y donna son Crociato, non à Trieste, comme le croyait Weber et comme l'avajent annoncé plusieurs journaux allemands, mais à Vraire, où il fur reprécente le 20 décembre 1824. Les rôles principaux avaient été écrits pour madiant serve de la commandation de la commandation de factories de la commandation de la commandation de factories de la commandation de la commandation de commandation de la commandation del commandation de la commandation del la commandation de la commandation del commandation de la commandation de

Si l'on examine avec attentiou la partition du Crociato, on y découvre des signes nun équivoques de la réaction opérée dans la manière du compositeur, et de sa tentative d'une fusion de ses tendances primitives avec le style italien qui caractérisc Emma di Resburgo et Marquerite d'Anjou. L'individualité du taleut de Meyerbeer tendart à se pronoucer, et son heureux penchant pour l'expression énergique des situations dramatiques se faisait apercevoir. Pour se développer, son talent n'avait plus qu'à se livrer à l'étude de la scène française; une circonstance favorable se présenta dans l'invitation reçue par Meyerbeer de la part de M. de la Rochefoucault, pour qu'il dirigeat à Paris la mise en seène de son Crociato; car ce fut à Paris même que s'acbeva la transformation des idées de l'artiste.

Le Crociato n'ent point à Paris le succès d'enthousiasme qu'il avait obtenu à Venise, & Rome, à Milan, à Turin, dans toute l'Italie, entin, et qu'il eut plus tard en Espagne, à Lisbonne, à Londres aiusi qu'en Allemagne. Les circunstances ne le favorisaient pas, A Paris, on ne partage pas les couronnes: elles tombeut toutes sur une scule tête. En 1826, les habitués du Théâtre-Italien ne voulaient pas qu'il y cut d'autre compositeur possible que Rossini, ni d'autre musique que la sienne. Trop sérieuse pour la plupart des dilettantes, la musique du Crociato ne fut aupréciée à sa juste valeur que par un petit nombre de connaisseurs, qui firent avec imnartialité la part des beautés et celle des défauts. Personne même, il faut l'avouer, ne devina la portée du talent de l'auteur de cet ouvrage; personne n'aperçut dans lu Crociato le génie qui devait produire les opéras dont les larges conceptions règnent sur toutes les acènes des deux mondes depuis 1851. Ceux qui estimaient cette partition, la considéraient

comme to degre le plus cleré du tatent de Tabetur y ca quelque sorte comme son dervier mot. Le silence gardé par Neyrsber pendant publicairs andres étembla jossifier leur jugemen, Son mariège et la perté douboureux et, il y revins, cedis, en 1828, mais tompéli y revins, cedis, con 1828, mais tompéli per juge principera, anoché en médiations, avia principera parte principera, anoché en médiations, avia principera l'était transformé, et son talent avail le caractère qui lui set proper. Tout le mondéation auponul'hoi quets out été les résultats de modifications à réadifications.

L'achèvement de Robert le Diable, retardé par de fréqueuts voyages, fut enfin complet vers la fin de juillet 1850, et cette partition, écrite pour le grand Opéra de Paris, fut déposée, par Neverbeer, à l'administration de co théâtre, vers la même époque. La révolution, qui venait de s'achever eu trois jours à Paris, en avait fait naltre une autre dans les coulisses des théâtres. A la direction royale de l'Opéra succéda bientôt une entreprise particulière qui, dans les clauses et conditions de son contrat, n'admit que comme une charge onéreuse l'obligation de faire jouer l'ouvrage de Meyerbeer. Ce ne fut qu'au mois de novembre 1851 que cet opéra fut représenté; en dépit du dénigrement dont il avait été l'obiet, avec lui commença la fortune de ce qu'on appelait alors l'Académie royale de musique. Les dernières répétitions générales se signalèrent par des incidents fort euricux. Une multitude de ces eritiques de profession, saus connaissances suffisantes de l'art, qui abondent à Paris plus qu'en aucun autre lieu, s'y trouvaient et immolaient l'œuvre du musicien le plus gaiement possible. C'était à qui dirait le mot le plus plaisant, ou ferait l'oraison funèbre la plus spirituelle et la plus grotesque de la partition. Au résumé, la pièce ne devait pas avoir dix représentations. L'entrepreneur, dont l'orcille avait été frappée de ces tristes présages, aperçut dans la salle l'auteur de cette notice, et alla lui confier ses craintes. « Sovez · sans inquiétude, lui dit celui-cl; j'ai bien « écouté, et je suis certain de ne pas me « tromper. Il y a là dedans beaucoup plus de a beautés que d'imperfections. La scène est a saisie; l'impression sera vive et profonde. " Cela ira aux nucs et fera le tour du monde. » L'événement a prouvé que ce jugement était le bon ; jamais œuvre dramatique ne fut plus populaire; jamais succès ne fut plus univer-

sel. Ajoutons avec certitude qu'il n'en est pas

dont l'houreuse fortune ait eu une durée

comparable; car elle s'est soulenne pendant plus de trente ans jusqu'au moment où ceci est écrit (1862), el vraisemblablement elle n'est pas près de finir. Avec Robert le Diable ont commencé, à l'Opéra, les recetles de dix mille francs, qui y étaient auparavant inconnues. Tradust en italien, en allemand, en anglais, en hollandais, en russe, en polonais, en danois, cel opéra a été joué partout et vingt fois repris dans les petites villes comme dans les grandes: partoul il a excilé le même enlhousiasme; son succès n'a pas été limité à l'Europe seule : à la Nouvelie-Orléans, Robert le Diable a été joué pendant plusieurs mois sur les deux théâtres anglais et français; la Havane, Mexico, Lima, Alger, ont aussi voulu l'entendre, et l'ont salué par d'unanimes applaudissements.

Un bomme nouveau s'est révélé dans cet ouvrage. Ce n'est plus le Meyerheer de l'Allemagne, élève roide et guindé de Vogler ; ce n'est plus celui de l'Italie, se jetant violemment hors de ses babitudes d'école pour apprendre, par imitation de Rossini, l'art de faire chanter les voix et de colorer les effets de l'instrumentation; ce n'est pas mêmo la fusion des deux manières pour arriver à des effets variés; c'est une création tout entière, où il ne reste à l'artiste, de ses premières époques, que l'expérience acquise dans ses travaux. Six années de repos, on plutôt d'études, six années de méditation, d'observation et d'analyse ont enfin coordonné co un tout complet, original el pulssant, ce que la nature a mis de sentiments éncruiques dans son âme, ce que l'audace donne de nouveanté aux idées, ce que la philosophie de l'art préle d'élévation au style, et ce qu'nn mécanisme exercé procure de súreté à l'artiste dans les effets qu'il veut produire.

Après l'éclatant succès de Robert le Diable. l'administration de l'Opéra avait compris que les productions de Meyerbeer exerceraient désormaisune heureuse influence sur son entreprise; elle ne négligea rien pour le déterminer à écrire un nouvel ouvrage, et le livrel des Huguenots lui fut confié; mais, afin d'avoir la certitude que le compositeur ne mettrait pas trop de lenteur dans son travail, un dédit de trente mille francs fut stipulé · pour le cas où la partition ne serail pas livrée dans un délai déterminé. Pendant que Meyerbeer était occupé à écrire cet ouvrage, la santé de sa femme, sérieusement altérée par une affection de poitrine, l'ohligea, d'après l'avis des médecins, à fixer monentanément

son séjour en Italic. Dans celle silvation, il demanda un élail de si mois pour la mise en réfétition de sou opéra ; mais celle just edimande fui repousée; a jabs Neyebeer ceitra aa partition, paya le dédit et partit. Biensky, cependani, Pentiperseurer compris i a nécessité de donner ha Mayarendh, pour empération de la companiée de

Les dispositions du noeme des Humenofs n'ont pas d'analogie avec celles de Robert le Diable; l'action s'y développe avec lenteur, et l'intérét ne commence que vers le milieu du troisième acte; jusque-là, c'est de l'opéra de demi-caractère, où le musicien seul a dù soulenir l'atlention dans des scènes vides d'aclion. Un talent supérieur pouvait seul triompher de ces difficultés. Au premier abord, ni le public, ni la pluparl des critiques ne comprirent le mérite que Meyerbeer y avait déployé. Quoiqu'on avouat que le duo de Clémentine et de Mareel, au troisième acle, la scène du duel, tout le qualrième acle et une partie du cinquième, ont des beautés de premier ordre, et hien qu'on déclarât qu'on ne connaissait rien d'anssl pathétique que la dernière seène du quatrième acte, il fut convenu que la partition des Huguenots élsit inférieure à cette de Robert le Diable. Plus tard, les gens désintéressés ont abiuré leur erreur; ponr enx, la valeur de l'ouvrage s'est accrue d'année en année, et les plus récalcitrants ont dù se rendre à l'évidence d'un succès constaté par plusleurs milliers de représentations, données pendant vingt-cinq ans dans toutes les parties du monde. Après les deux premières années de ce grand succès, un parli, qui avait des intéréts contraires, a exercé la rigueur et l'injustice de sa critique avec plus d'acharnement que dans la nonyeanté de l'œuvre, Qu'en est-il résulté? La partition des Huguenots, avec les quelques défauts et les beautés inhérentes an talent du mailre, s'est mainlenue dans toute sa renommée.

Après les Huguenots, un intervalle de treixe aamées s'écoula sans que Neyerhere l'R représenter aucun ourrage nouveau sur la scène française. Ce long silence cut plusieurs causes. La premiere paralt avoir été dans les modifications du personnel chantant de 'Opéra, et dans son affaiblissement progressif. Une autre cause explique l'étolgnement où l'illustre malter cetat du théâtre de ment où l'illustre malter retat du théâtre du sa gloire pendant une période si longue; elle se trouve dans l'intérêt que le roi de Prusse lui témoigna, à l'époque de son avénement au trône, et dans les fonctions actives que Meyerheer eut à remplir prés de ce prince, aprés sa nomination de premier maltre de chapelle. La composition d'un grand nombre de psaumes et de cantates religieuses, avec ou sans accompagnement d'orchestre, de musique d'église et de mélodles de différents genres, dont il sera parlé plus loin, avait occupé une partie de ce temps. Le premier ouvrage officiel qu'il écrivit pour la cour de Berlin fut une grande cantate avec tableaux. Intituiée : la Festa nella corte di Ferrara, pour une féte donnée par le roi, en 1843. Le 7 décembre 1844, le maître fit représenter, pour l'inauguration du nouveau théâtre royal de cette ville, un opéra alieniand en trois actes, Intitulé : Ein Feldtager in Schlesien (un Camp en Silésle). Cet ouvrage de circonstance ne produfsit tout l'effet que s'en était promis Meyerbeer que lorsque la célèbre cantatrice Jenny Lind fut chargée du rôle princinal. Il eut surtout un brillant succés lorsqu'elle le chanta à Vienne, sous le titre de Wielka, avec beaucoup de changements et d'augmentations, en 1847.

L'année 1846 fot marquée par une des plus helles productions du génic de Meyerbeer; œuvre compiéte dans laqueile il n'y a pas une page faible : je veux parier de la musique composée par le maltre pour Struensee, drame posthume de Michel Beer, frère de l'illustre artiste. Cetto belle conception, on l'originalité des idées du compositeur se révèle dans toute sa puissance, renferme une ouverture magnifique, do pius grand développement, quatre entr'aetes où tout le drame se peint, et neuf morceaux qui s'intercalent dans le dialogue, à la manière des mélodrames. Quelques-uns des motifs de ceuxel sont traités dans l'ouverture et développés avec cet art de progression d'effet dans iequel Meyerbeer n'a point d'égal. Les artistes, qui ne jugent pas la musique sur des impressions fugitives, comme le public, et qui sont capabies d'analyser, savent, en effet, que le talent du maltre prend par cette qualité son caractère le plus élevé. Le plan de cetle ouverture est à lui seul un chef-d'œuvre en ce genre : tout y est disposé de main de maltre et avec une connaissance profonde de l'effet que doit produire le retour des idées par la variété des formes. On dit que ce morcean capital n'a pas été compris par le public de Paris : J'ai bien peur qu'il ne l'ait pas été non plus par l'orchestre auquel l'exécution était conflée; car lorsque jo l'al fait jouer par l'orchestre du Conservatoire de Bruxelles, un auditoire de deux mille personnes a été jelé dans des transports d'admiration.

Il faudrais faire le résum de tout le d'rame pour faire comprendre ce qu'il y a de poésie dans les enti\*zétes et dans les morceaux de musique dont Neyrebrer a fortille 'fourrage de son fère. Chaque morceau est un tableau ercinique, ou exprime un sentiment particulier avec une puissance, une originaitié de conception, de moyens et d'accents, dont l'effet est irrésistable. Cette admirable composition a cli de extentée pour la premiter fois à Berlin, le

19 septembre 1846. Dans la même année, Meyerbeer écrivit, pour le mariage du roi de Baviére avec la princesse Guillelmine de Prusse, une grande pièce Intitulée Fackettanz (danse aux flambeaux). pour un orchestre d'instruments de cuivre. Cette danse prétendue est une marche pour un cortége d'apparat qui se fait le soir aux flambeaux, à l'occasion du mariage des princes de Prusse, et qui est traditionnel dans cette cour. Le caractére de cette composition est d'une originalité remarquable ; eile est riche de rbytbmes et d'effets nouveaux. Une autre pièce du même genre a été composée par le maltre pour le mariage de la princesse Chariotte de Prâsse et, en 1853, ii en a écrit une troisième pour le marlage de la princesse Anne.

Aprés une longue attente, le Prophète, souvent annoncé sons des noms différents, fut enfin représenté, le 16 avril 1849. C'était le troisième grand ouvrage écrit par Meyerbeer ponr l'Opéra de Paris : là, l'illustre compositeur se retrouvait sur le terrain qui lui est nécessaire pour la production de ses puissants effets. Ainsi qu'il était arrivé ponr Robert et pour les Huguenots, il y eut d'abord de l'incertitude, non-seulement dans le public, mais aussi parmi les artistes et les critiques de profession, concernant le jugement qui devait être porté de la partition du Prophète; mais à chaque représentation, l'ouvrage, mieux compris, produisit de plus en pius l'effet sur lequei le compositeur avait compté. L'incertitude provenait de ce qu'on cherchait dans le troisième grand ouvrage du maître des beautés analogues à celles qui avaient fait le succès des deux premiers; mais Meyerbeer est toujours l'homme de son sujet. Dans Robert, il avait cu à exprimer le combat des deux prineipes, bon et mauvais, qui agissent sur la nature homaine; dans les Huguenots, il avait opposé les nuances délicates et passionnées de l'amour anx fureurs du faoatisme religieux. Bans le Prophète, e'est encore le fanatisme, mais le fanatisme populaire mis en opposition avec les ruses de la politique, et eclles-el, par un concrurs inoui de circonstances, arrivant par degrés à la plus haute expression de la grandeur. L'élément principal de ces trois ouvrages est la progression de l'intérét, mais d'un intérêt de nature très-différente. Les beautés de sentiment et les beautés de conception constituent les denx grandes divisions esthétiques de la musique théâtrale; ear s'il y a no art de sentiment, il y a anssi un art de pensée. Trois facultés de l'organisation humaine, à sayoir, l'imagination, la sensibilité et la raison, correspondent aux trois conditions qui, tour à tour, dominent dans les prodoits de l'art dramatique, c'est-à-dire, l'idéal, le passinnné et le vrai relatif au sujet. L'imagination s'allie tantôt an sentiment, tantôt à la raison : dans le premier eas, elle nnus émeut d'une impression vive, mais vagne dans son objet et en quelque sorte indéfinissable : dans l'autre, elle s'élève jusqu'au grandiose et nous saisit de l'idée de puissance. Or, c'est le premier de ces effets qui domine dans la scéne d'amont du quatriéme acte des Huquenots, c'est l'autre qui se produit daos la conception du Prophète. Be ces deux formes de l'art, l'une n'a pas d'avantage sur l'antre; leur mérite relatif consiste dans nne juste application au sujet. Ému par l'exaltation de l'amour qu'il avait à exprimer, le grand musleien a trouvé, pour le sentiment dont les amants sont pénétrés, des acceots de tendresse, de passion et même du vulupté, dont le charme est irrésistible; mais placé en face des caractères vignureux du sciziéme siècle, ainsi que de la rudesse des mœors de ce temps, et ayant à colorer le tableau d'une des époques les plos saisissaotes, par le merveilleux accord de eirconstances extranrdioaires, l'artiste s'est pénétré de la nécessité de donner à son œuvre le grand caractère qui s'y développe progressivement, afin dn frapper l'imagioation des spectateurs et de saisir leur esprit de la vérité objective du sujet représenté. Cette œuvre est donc le fruit de l'alliance de l'imagination et de la raison, et nnn eelle de la première de ces facultés avec la sensibilité. Rien ne peot mieux faire nattre l'idée de la grandeur et de la puissance du talent que le développement du motif si simple : Le voilà

le roi prophète, chanté par les enfants de chown, dans la cathédrale de Munster, au quatrième acte, et qui, transformé de diverses manifères dans les scènes suivades, finit par derenir le thême perioripal des formidables combinaisons du finale. Meyerbeer seul par-

vient à ces effets de progression foodroyaote. Après le succés du Prophète, Meyerbeer retourna à Berlin et y écrivit, sur uoe poésie du roi Louis de Bavière, une grande cantate pour quatre voix d'hommes et chœur, avec accompagnement d'instruments de culvre, sous le titre de Bayerischer Schützen Marsch (Marche des archers bayarois). Cet opyrage fut soivi d'une ode an célébre sculpteur Rauch, à l'occasien de l'inanguration de la statue de Frédérie le Grand, composition de grande dimension avec solos de chant, chœur et prebestre, qui fut exéentée, le 4 inin 1851, à l'Académie royale des beaux-arts de Berlin. Bans la même année, l'illustre compositeur écrivit un hymne du fétu à quatre voix et cheor (a Capella), qui fut exécutée au palais ponr le vingt-cinquiéme anniversaire do mariage du roi de Prusse, Frédérie-Guillaume IV.

L'altération sensible de la santé de Meyerhecr, vers la fin de 1851, l'obligea à suspendre ses travaux. An eommeneement de l'été de l'aonée suivante, il alla prendre les eaux de Spa, dont l'usage lui a toujours été favorable. Il s'y condamna à l'observation rigoureuse du régime Indiqué par les médecins, faisaot de longues promenades solitaires le matin et In snir, tantôt à pied, tantôt monté sur un âce. Dans les longs séjnnrs qu'il a faits à Spa, pendant plusieurs années consécotives, le maître est resté presque continnellement isolé, n'approchant jamais des salles de réunion et de ien, prepant du repos après ses promenades et ses repas, travaillaot montaloment pendant qu'il marche, ne recevant pas de visites pour n'être pas Interrompo quand il écrit, mais allant voir lui-même ses amis lorsqu'il y a de l'amélioration dans sa santé, se promenant avec eux et cansant volontiers de tont autre chose que de musique. Meyerbeer est la grande figure de Spa peodant la saison des eaux, lorsqu'il s'y reod : on se le montre de lnin, et l'on entend dire de toutes parts : Avezvous vu Mcuerbeer? Chaque ouvrage oouveau qu'il met en scèce lui rend nécessaire l'air pur des montagnes qui entourent ce séjour, ou hien les solltudes de Schwalbach, le ealme de ses promenades et l'effet salutaire des eaux et du régime; ear chacun de ses succès amène

une altération sensible de sa santé. Les rénétitlons qu'il fait faire avec des soint inconnus aux aulres compositeurs, et les morceaux nouveaux qu'il écrit avec rapidité pendant les éludes de l'ouvrage, lui occasionnent une grande fatigue. A voir son exquise politesse envera les artistes de la scène et de l'orchestre pendant les répétitions, on n'imaginerait pas ce qu'il y a de souffrance et d'impatience dans son âme, lorsque les fantes de l'exécution gatent l'effet qu'il s'est proposé et qu'il veut obtenir à tout prix. Cette contrainte agit d'une manière pénible sur son organisation nervense. Quand la première représentation l'a affranchi de ces doulotreuses étreintes, de nouveaux soins viennent le préoccuper; car alors commencent les Intles de ses convictions et de sa conscience d'artiste avec les jugements de la critiquo qui rarement, il faut le reconnaltre, possède les connaissances nécessaires pour se placer au point de vue de sa philosophie de l'art, et qui, parfois aussi, subit les influences peu blenveillantes des coteries, dont les colères ne manquent jamais d'éclater contre l'anteur toujours beureux. Des maux aigus, ou tout au moins l'abattement des forces, succèdent à ces crises; c'est alors que Meyerbeer éprouve le besoin Impérieux de se séparer du monde, de se retremper et de puiser dans le calme el dans les soins donnés à sa santé, l'énergie nécessaire pour des luttes nouvelles.

Bepuis longicimps, il v'alai propose d'aborder la scohe de l'Opéra Comique et d'essayer son talent dans le domaine de la sosayer son talent dans le domaine de la deque de l'acceptation de la scohe l'acquaise pour justicoduire me partie de la musique du Camp de Silérie; mais, ainsi qu'on l'a vu pour d'autres ouvrage, le sujet de l'Étoile du Nord, choisi dans ce bot, a fini par transformer les idées du compositeur, et, de toute la partition du Camp de Silérie, il n'est restque sit morecaux dans la partition française.

A Eloside da Norda (na représente à Paris, Eloside da Norda (na représente à Paris, succès fue décide); les morcaus principuas de la partition ferrau acuerilla arec des transports d'endousiasme; deux cest clequates présentations viron en pas deimoné trêfel. Cependant, l'entreprise arait de basancieux projectionations viron en participat de la proporte maistre; care en fut pas anas no syl deplaisir que les compositeurs Transpia hoi tori est interdise par la more maisse de son de la vivent abordre une seste qui remaisse de son de transpiration de la transpiration de proportion de considéra aver artico comme l'experience proposition de la considera aver artico comme l'experience proposition de l'experience proposition de considera aver artico comme l'experience proposition de l'e exacte du goût français en musique. Pour y obtenir des succès, il y faut porter des qualités plus fines, plus élégantes, plus spirituelles que passionnées ; qualités qui ne paraissaient pas appartenir au talent de Meverbeer, dont l'expression dramatique est éminemment le domaine. En voyant ce talent s'engager dans une voie qui n'avait pas été la sienne jusqu'alors, il n'y eut pas seulement du mécontentement parmi les artistes : l'espoir consolanl d'une chute s'empara de leur esprit. Certains journanx s'accocièrent à ces sentiments : Ils atténuèrent le succès autant que cela se pouvait, affectant de le considérer comme le résultat de combinaisons habiles, el prédisant, comme on l'avait fail pour les autres ouvrages du maltre, la courte durée de ce même succès. Cette fois encore, les prédictions se trouvérent démenties par le fait, de la manière la plus éclatante. En général, la critique p'a pas été favorable à Meyerbeer; pendant trente ans environ, elle s'est exercée sans ménagement sur son talent et sur ses productions; mais il est remarquable que la plupart de ses jugements ont élé cassés par le public. J'entends ici par le public les habitants de tous les pays; car la légitimité des succès n'est inattaquable qu'autant que le suffrage pniversel la constate.

Les mêmes dispositions des artistes et de la presse, les mêmes circonstances, le même résultat, se reproduisirent lorsque Meyerbeer fit représenter à l'Opéra-Comique de Paris, le 4 avril 1859, un nonvel ouvrage intitulé : le Pardon de Ploërmel. A vrai dire, il n'y a pas de pièce dans cetle légende hretonne mise sur la scène : tout le mérite du succès appartient au musicien. Ce succès n'a pas eu moins d'éclat que les précédents obtenus par l'illustre compositeur. Son talent n'y avait pas trouvé, comme dans les onvrages précédents, à faire usage de ses qualités de grandeur et de force ; c'est par un certain charme mélancolique, la grace et l'élégance, qu'il y brille; mais, bien que le style soit différent, le maltre s'y fait reconnaître par mille détails remplis d'intérét

dont lui seul a le secret.

Dans le condit d'opinions diverses qui s'est et preduit depuis le premier grand succès de Mycycher, nos seule chone n'a pas été contestée, a savoir, l'originalité de son talent, s'es autogonisée les plus aréctes ne la tol ont pas de contentes de la contente del la contente de la contente del la contente de la contente de

partout dans sa musique l'esprit de combinaison et d'analyse au lieu de l'essor d'une riche imagination; mais personne n'a pu lui refuser cette qualité précieuse d'une manière si originale qu'elle ne rappelle rien de ce qu'ont fait les autres maltres. Tout ce qu'il a misdans ses ouvrages lui appartient en propre; caractère, condulte des idées, coupe des scènes, rbythmes, modulations, instrumentation, tout est de Meyerbeer et de lui seul, dans Robert le Diable, dans les Huguenots, dans le Prophète, dans Struensee, dans l'Étoile du Nord et dans le Pardon de Ploërmel. Que faut-il davantage pour être compté au nombre des plus grands artistes mentionnés dans l'histoire de la musique? Qu'on ajoute à cela ses succès universels et prolongés, et qu'on juge de ce qui reste de l'opposition que ses adversaires lui font depuis si long temps !

Un dernier auvrage de Neperbeer est attends depois tongtemps; il est d'abord pour titre: 
"Africainer, mais les auteurs du livrest ayant refait la pièce, lui out donné le nom de Faxo de Gome. L'Mishibissement progressif du personnel chaintain du thélète de l'Opjers de Paris, depois 1845, a décâdé le compositeur à retarder la représentation de son ouvere jusqu'au moment où cette notice est écrite (1862). Nembre de l'Institut de Franço, de l'Academie.

demie royale de Belgiupes, de celle des beausrate de Berlin, et de 2 pieparat des académies et socrétés muscales de l'Europe, Repreheer et permier mainre de chapetie du roil do Prusse, qui n'a qu'un seul grade; et commandeur des ordres de la Légien d'honoure, de Léopold, de Belgiupe, et de la Convonne de Cheer, de Bollande; chevalier de l'Ordre du Soirel, de Bersil, de l'Eurile Polisire, de Saide, commande de l'accession de l'accession de la George de l'accession de l'accession de l'accession de format de l'accession de l'acces

La litte gehrelte des movers de ce maltre se compuse de la matérie missanie. Cofrais ci ratuget materiel (missa ci ratuget materiel (missa), memoditare gour as civiliale (missa), per mademiscite lifarias et Barrmann. 2º Adiandrels, on la Duez Califfe (mailteant MF vinetis, missanie (missa), per la companie (missa), pe

rieux de Métastase, représenté an théâtre royal de Turin, pour le carnaval de 1819. 5º Emma di Resburgo, opéra sérieux, représenté, pendant la saison d'été, au théatre San Benedetto de Venise, et traduit en allemand sous le titre d'Emma di Leicester, 6º Margherita d'Anjou, opéra semi-seria, de Romani, représenté au théâtre de la Scala, à Milan, le 14 novembre 1820, puis traduit en allemand et en français. 7º L'Esule di Granata, opéra sérieux de Romani, représenté au même théâtre, le 12 mars 1822. 8º Almanzor, opéra sérieux de Romanl, écrit à Rome dans la même année, mais non terminé, à cause d'une maladie sérieuse du maltre. 9º La Porte de Brandchourg, opéra allemand en uu acte, écrit à Berlin, en 1825, mais non représenté. 10º // Crociato in Egitto, opéra hérolque, de Rossi, représenté au théâtre de la Fenice, à Venise, au carnaval de 1824, 11º Robert le Diable, opéra fantastique en cinq actes, par Scribe et Belavigne, représenté à l'Académie royale de musique do Paris, le 21 novembre 1851. En 1859, Meyerheer y a ajouté une scène et une prière pour le ténor Mario, dans la traduction italienne. 12º Les Huguenots, opéra sérieux en ciuq actes, de Scribe, représenté au mémo théâtre, le 21 février 1856. Le rôle du page, chanté par l'Alboni, à Londres, en 1848, a été augmenté d'un rondo, par Meyerbeer, 13º Le Camp de Silésie, opéra allemand de Relistab. représenté le 7 décembre 1840, pour l'ouverture du nouveau théâtre royal de Berlin. 14º Struensée, musique pour la tragédie de ce nom, composée d'une grande ouverture, de quatre entr'actes très-développés, dont un avec chœur, et de scènes de mélodrame, exécutée à Berlin, le 19 septembro 1846, pour l'ouverture du théâtre royal, 15º Lc Prophète, opéra sérieux en cinq actes, représenté à l'Académie nationale de musique, le 16 avril 1849. 16º L'Étoile du Nord, opéra de demicaractère, en trois actes, de Scribe, représenté au théâtre de l'Opéra-Comique de Paris, le 16 l'évrier 1854. 17º Le Pardon de Ploërmal, opéra comique, représenté à Paris, le 4 avril 1859. 18º L'Africaine, grand opéra en cinq actes, refait sur un sujet nouveau, et non encore représenté. - Ozaronios : 19º Dicu et la Nature, oratorio allemand, exécuté à Berlin, le 8 mai 1811. 20° Le l'œu de Jephté, oratorio en trois actes et en action, représenté su théâtre royal de Munich, le 27 janvier 1815. - CANTATES : 21º Sept cantates religiouses de Klopstock, à quatre voix sans accompagne-

ment. 22º A Dieu, bymne de Gubitz à quatre voix. 23º Le Génie de la musique à la tombe de Beethoven, solos avec cho---s. 24º Cantate à quatre voix avec chœur pour l'inauguration de la statue de Guttenberg, à Mayence, exécutée, en 1838, par un chœur de douze cents voix d'hommes. 25° La Fête à la cour de Ferrare, grande cantate, avec des tableanx. composée ponr une fête donnée par le roi de Prusse, à Berlin, en 1845. 26° Marie et son génie, cantate pour des voix solos et chœur. composée pour les fêtes du mariage du prince Charles de Prusse. 27º La Fiancée conduite à sa demeure (sérégade), chant à buit voix (a capellu), pour le mariage de la princesse Louise de Prusse avec le grand-duc de Bade, 28º Marche des archers bavarois, grande cantate, poésie du roi Louis de Bavière, à quatre voix et chœnr d'hommes, avec accomnagnement d'Instruments de cuivre, exécutée a Beriln, en 1850. 29º Ode au sculpteur Rauch, pour voix solos, chœur et orchestre, exécuté à l'Académie des beaux-arts de Berlin, le 4 juin 1851, à l'occasion de l'inauguration de la statue de Frédéric le Grand. 50° Hymne de fête à quatre voix et chœur, chantée le 4 juin 1851, au nalais royal de Berlin, pour le vingt-cinquième anniversaire du mariage do roi de Prusse, 31º Amitie, quatuor pour voix d'hommes. - Musique Religieuse : 32º Le 91º psaume à buit voix, composé pour le chœur de la cathédrale de Berlin, et publié en partition, à Paris, chez Brandus et Co. 55° Douze osaumes à deux chœurs sans accompagnement, non publiés. 34º Stabat Mater (inédit), 35º Miserere (idem), 36º Te Deum (idem). 37º Pater Noster (a capella). - Milopirs (avec accompagnement de piano) : 38° Le Moine, pour voix de basse. 39º La Fantaisie, 40° Le Chant de mai. 41° Le Poëte mourant. 42º La Chanson de Floh. 43º Le Cantique du Dimanche. 44º Ranz des Vaches d'Appenzell, à deux voix. 45° Le Baptême. 46° Le Cantique du Trappists, ponr voix de basse. 47º Le Pénitent. 48º La Prière des Enfants, à trois voix de femmes. 49º La Fille de l'air. 50° Les Souvenirs. 51° Suleika. 52° Le Sirocco, 55" Le Premier Amour, 54° Elle et Moi. 55° La Sicilienne. 50° A une jeune Mère. 57º Nella. 58º Printemps caché. 59º La Barque légère. 60º La Mère-grand'. à denx voix. 61º Ballads de la reine Marquerite de Valois. 62º Le Vau pendant l'orage. 63º Les Feuilles de rose. 64º Le Fou de Saint-Joseph. 65º Rackel à Nephtali. 66° La Marguerite du poëte. 67° La Séré-

nade. 68° Sur le balcon. 69° La Dame invisible, à deux voix. 70° Chanson des Moissonneurs vendeens. 71º Le Délire, 72º Seul. 73° C'est elle. 74° Guide au bord ta nacelle. 75° Le Jurdin du cœur. 76° Mina, chant des gondoliers vénitiens. Tous ces morceaux ont été réunis avec le Génie de la musique au tombeau de Beethoven, dans le recueil intitulé : Quarante Mélodies à une et plusieurs voix, etc.: Paris, Brandus, 1840, un volume gr. in-8°, 77° Neben dir (Pres de toi), Lied pour ténor avec violoncelle obligé. 78° Der Jäger Lied (le Chant du chasseur), pour voix de basse, avec des cors obligés, 79º Dichters Wahlsprach (Devise du poete), canon à trois voix. 80° A Venezia, barcarolle, 81° Des Schäfers Lied (Chanson du berger), pour ténor avec clarinette obligée. 82º Trois chansons aliemandes, Murillo, les Lavandières, Ja und nein (Oui et non). 85º Beaucoup de pièces vocales pour des albums, et autres choses de moindre Importance. - Musique INSTRUMENTALE : 84º Première danse aux flambeaux pour no orchestre d'instruments de cuivre, composée pour les noces du roi de Bavière avec la princesse Guillelmine de Prusse, en 1846, 85° Deuxième danse aux flambeaux, pour les mêmes instruments, composée pour les noces de la princesse Charlotte de Prusse, en 1850. 86º Trofsième danse aux flambeaux, pour les memes instruments. composée pour les noces de la princesse Anne de Prusse, en 1853, 87º Piusieurs morceaux de piano, composés à l'âge de dix-sept ans, pendant ie premier voyage de l'auteur à Vienne.

Philipsen's blographies de Meyrebere not de publières, ciefe nod offeren de l'indeced, sois par les fisis, soit par le méric de nyté, sois par les fisis, soit par le méric de nyté, sois (al. M. Meyrebere, pour un homme de rien (St. Louis de Lomedinj) Paris, 1846, in-8-, soit de l'année de l'Année

saires). Dresde, 1858, 10-8º de 61 pages.

MEYNAE (GUILLEWE), compositieur et professeur de piano à Bruxelles, né à Nieuport, te 6 février 1821, reçut les premières leçons de maisque d'un maltre d'école de cette petite ville, puis il alla les continuer chez M. Berger, organiste à Bruges. A l'âge de treize ans, il fut admis comme élève au Con-

BIOGR. EXIV. DES MESICIESS. T. VI.

servatoire de Bruxelles et y reçut des leçons | de plano de Michelot : l'auteur de cette notice lui enseigna le contrepoint. En 1854, il obtlat le second prix de piano an concours; deux ans après le second prix de composition lui fut décerné, et le premier lui fut donné en 1857. Peu de temps après, il se rendit à Paris, pour y perfectionner son talent de planiste, et pendant le séjour d'une année qu'il y fit, il recut des conseils d'Halévy. De retour à Bruxelles, il s'y livra à l'enseignement et cultiva la composition dans les moments de loisir que lui laissaient ses nombreux élèves, Doué d'une heureuse organisation musicale, que l'étude des helles œuvres classiques a perfectionnée, cet artiste distingué commença à se faire connaître par des compositions pour le chant et le plano, dont on a publié : 1º Duo pour ténor et basse; Bruxelles, Lahou, 2º Air pour hasse avec accompagnement de piano; ibid. 3º Première, deuxième et troislème fantaisie pour piano; Bruxelles et Mayence, Schott frères, 4º fluit valses pour piano; ibid. 3º Le Rêve, romance; ibid., 6º Dix morceaux pour piano, sous différents titres; Bruxelles, Meynne alné. 7º Recueil d'exercices et de gammes pour piano; ibid. 8º Duo pour plano et violopcelle: ibid. 9º Diverses romances avec accompagnement de piano; ibid. 10º Quinze morecaux faciles pour piano, sous le pseudonyme de Novarre. Ces légères productions ont obtenu un succès de vogue, 11º Tarentelle pour piano; Parls, Brandus. 12º Due sur Martha, pour plano et violoncelle ; ibid. Une cantate avec chœur et orchestre (Marie-Stuart), composée par M. Meyone, fut exécutée, en 1837, au concert de la distribution des prix du Conservatoire, sous la direction del'auteur de cette notice. En 1841, M. Meynne concourut pour le grand prix de composition institué par le gouvernement belge, et obtint le second prix pour la cantate intitulée Sardanapale. La cantate intitulée Noise, qu'il composa quelques années plus tard, fut exécutée au Temple des Augustins. En 1845, il écrivit, en collaboration de Théodore Jouret, une musique sur l'opéra comique le Médecin Turc, et l'ouvrage fut représenté avec succès sur un théâtre de société : le célèbre violoniste de Bériot dirigeait l'orchestre, M. Mevane a en manuscrit plusleurs morceanx de piano et da chant; deux trios en quatre parties pour piano, violon et violoncelle; compositions d'un ordre très-distingué; un due pour piano ct violoneelle sur des motifs de Joseph, de Mehul; une romance sans paroles pour

violoncelle et piano; mais ses ouvrages las plus importants sons : 1º Use première symphonie à grand orchestre; 2º moe ouverture défunt 3º un grand morceas de concert pour flâte et orchestre. Ces trois œuvres, qui font le plus grand honneur au talent de compositem, ont été exécutés dans les concerts du Conservatione de Branclies, et y ont obtenu de véritables succès, par l'ortginalité deis lofer et par le mêtre de la forme. Ab Bustime

symphonie (en mi), inédite. MEYNENBERG (CHARLES), fils d'un facteur de pianos de Paris, naquit en 1785, et fut admis comme élève an Conservatoire, en 1799. Élève d'Adam pont le piano, il obiint le premier prix de cet instrument an concours de 1805; puis Il étudia la composition, sons la direction de Mcbul. Après s'être livré pendant plusieurs années à l'enseignement du piano, il établit une maison pour le commerce de musique; mals il monrut peu de temps après (vers 1828). On a de cet artiste : 1º Rondeau militaire pour plano et flute; Paris, Langlois. 2º Trois sonates pour piano seul; Paris, Louis, 5º Conecrto ponr piano et orchestre, op. 5; ibid. 4° Grande sonate pour piano et violon; ibid. 5º Rondeau nastoral pour piano, op. 5; Paris, Richault. 6º Douze morceaux faciles et brillants, op. 6; ébid. 7º Quadrilles et valses tirés du Solitaire; Paris, Langlois. 8º Nouvelle méthode de prano; ibid.

MEZGER (François), planiste allemand, s'établit à Paris, vers 1785. On volt par l'épltre dédicatoire de son œuvre quatrième de sonates, à la duchesse d'Aumont, qu'il était né à Pforzheim, at que la profestion do cette dame le fixa en France. Il vivait encore à Paris, en 1808; mais je crois qu'il est mort peu de temps après. Les compositions de cet artiste ont eu du succès dans leur nouveauté ; elles le durent principalement à leur genre facile et mélodiqua. Ses ouvrages les plus connus sont : 1º Sonates pour piano et violon, op. 4, 5, 6, 7, 9, 15, 17, 22, au nombre de trente; Paris, chez l'auteur; Offenbach, André. 2º La Bataille de Fleurus, Idem. ibid. 3º Trio pour piano, violon et violoncelle, ov. 14; ibid. 4º Sonates faciles pour plano seul, op. 18; ibid. 5° Airs variés, op. 10, 12, 16; ibid. 6º Divertissements pour piano seul nes 1 à 6; ibid. 7º Pots-pourris, nes 1, 2, 3; fbid. 8º Préludes dans tous les tons; ibid. 9º Le Hadeau, ou l'Entrevue des empereurs Napoléon et Alexandre, pièce historique, ibid. 10° Quelques morceaux détachés.

MÉZIÈRES (EUGINE-ÉLÉONORE DE BÉ-THIZY, marquis DE), lieutenant général, mort, au mois de juillet 1782, à Longwy, dont il était gouverneur, se distingua par sa bravoure et ses taleats militaires à la bataille de Fontenov et dans les guerres de Hanovre, Sa bienfaisance et ses autres qualités l'avaient fait l'obiet de la vénération des habitants de son gouvernement. Les arts et la littéralure occapérent ses loisirs. Au nombre de ses écrits, on trouve celul qui a pour titre : Effets de l'air sur le corps humain, considérés dans le son, ou discours sur la nature du chant : Amsterdem et Paris . 1760 , in-12 de soixante et ouze pages. Falble production qui ne contient que des opinions vagues sur la théorie de la musique, ou sur les œuvres des compositeurs français du temps de l'antenr, et dans laquelle on ne tronve rien sur les effets de l'air ni sur le ehant. Il ne faut pas confondre cet opuscule avec un autre qui a pour titre : Essai des effets de l'air sur le corps humain, traduit de l'ouvrage anglais d'Arbuthnot, par Bayer de Perrandié; Parls, Barrois, 1742, In-12.

MEZZUGONI (Juss.Neonas), mattre de chapelle à Comacho (Lombardie), au commencement du dit-septilem siècle, a politide as composition i "Missa, Moletti e un Miserrer a quattro voci; Venetia, Rice, Amadion, (1414, in-4", - "L'a celeste pont, Terzo libro degli concerti con motelti a ?, 3 c 4 cec; ibld. (161, "Jignore le datte de publication des antres livres. - 3" Santu ( Fattier respertial societati à 4 voci; in Venetia,

app. Bart. Magni, 1623, in-4°. MIARI (ARTOINE comte DE), d'une sncienne famille de Bellune, est né dans cette ville le 12 juin 1787. Son père, smaleur de musique zélé, encouragea ses dispositions pour cet art, et lui donna à l'âge de dix ans le Vénitien Muschietti pour mattre de piano. Il apprit seni le violon, et lorsqu'il ent atteint sa dix-septième année il obtint de son père la permission d'ailer étudier à Padone la composition près du P. Sabbatini. Pendant denx ans il resta sous la direction de ce maître, puis il acheva ses études à Venise avec Ferdinand Bertoni et son élève Valesi. Peu de temps après son relour dons sa ville natale, il y écrivit Seteno, opéra dont il fit exécuter avec succès des morceaux à Venise. Enconragé dans ce premier essal par Maver et Pacchierolti, il se livra depuis lors avec ardenr à la composition, et écrivit plus de cent soi vante ouvrages de tout genre, parmi lesquels on remarque sept opéras intitulés : 1º La Moglie indiana; - 2º It Prigioniero; - 3º L'Avaro; -

4º Don Quisciotte; - 5º La Prova in amore; -6º La Notte perigliosa; - 7º Fernando e Adetaide. Les compositions du comte de Miari pour l'église renferment six messes solennelles. deux messes a capella, quatre Requiem, deux vêpres complètes avec orchestre, six Miserere, une messe à huit voix réclies, l'Agonie du Sauveur sur la croix, oratorio, Fleurs de mai à la Vierge Marie, huit répons, une litanie, trois motets, einq Lamentations de Jérémie, le 61° psaume et dix-sept graduels. Ses autres ouvrages consistent en einq cantates grandes et petites, des airs détachés, deux concertinos pour orchestre complet, trente symphonies, six concertos pour divers instruments, douze sonates pour le plano, des variations et fantaisies pour le même instrument, dont quelques-unes ont été publiées à Milan, chez Ricordi et ailleurs, six quatuors pour deux violons, alto et basse, six trios pour les mêmes instruments, etc. Le comte Miarl est membre des sociétés philliarmoniques de Bologne , Bergame , Turin , Vérone et Venise. Il reside habituellement dans cette dernière ville. où il a rempli les fonctions de député du royaume lombardo-vénilien.

MICHAEL (Rocra), maltre de elaspelle de l'étéceture de Sace, naquid dans les Pays-Bas vers le milleu du seivième shele. Après la most vers le milleu du seivième shele. Après la most pelle à Dresde, en 1337, pour bis succéder. Ses ouvrages imprimes sont : l' Atroitu Dominicorum dierum an praespinorum festorum electroratus Saronic celestiu sultatissimorum od modem moteitarum, quinque vocibus expressi, Leipide, 1598, in l'— Pritroitus

anniversarum, 5 roc., ibid., 1604, In-4°. MICHAEL (Toein), fils du précèdent, mattre de chapelle à Sondershausen, puis cantor et directeur de musique à Leipsick , naquit à Dresde le 15 juin 1592. En 1601 il fut admis dans la chapelle de l'électeur de Saxe, qui le fil entrer en 1609 à l'école de Schulpforte pour le préparer aux cours de l'universilé. Quatre ans après, son père le retira de celte école et l'envoya à Witlenberg pour faire an cours de théologie ; il s'y fit également remarquer par son aptitude aux sciences, et par ses connaissances dans la musique. De Wittenberg II alla à Jéna, on il passa quelques années. Le 18 seplembre 1619 la pis e de maître de chapelle de l'église de la Trinité, nouvellement construite à Sondershausen, Ini fut confiée; mais à peine arrivé dans cette ville, il vit réduire en cendres cette église avec l'orque excellent qui s'y trouvait, et une partie de la ville. Ayant perdu sa place par cet événement, il ne trouva de ressources que dans un minime emploi à la

chancellerie. En 1631, on l'appela, comme maître de chapelle, à Leipsick : cette place améliora sa situation et lui fit passer le reste de ses jours à l'abri du besoin : il ne connut plus d'autre mai que la goutte, dont il souffrit beaucoup, et qui le conduisit au tombean le 26 inin 1657, à l'âge de soixante-cinq ans. Son occupation comme compositeur consista principalement à mettre en musique les textes moraux de la Bible. On a recueilli les morceaux de ce genre qu'il a écrits, en deux volumes qui ont pour titre : Musikatische-Sectenlust, etc. (Joie musicale de l'ame, où se trouvent 50 morceaux allemands de concert à phisienrs voix et basse continue), 1\*\* partie, Leipsick, 1635; 2\* Idem, Ibid., 1637. MICHAEL (SANCEL), de la même famille que les précédents, naquit à Dresde vers la fin du seizième siècle, et fut organiste à l'église Saint-Nicolas, de Leipsick. On a publié de sa composition : 1º Psatmodia regio, on Maximes de ringt-cinq psaumes de David, à 2, 3, 4 et 5 parties, tont pour tes voix que pour les instruments (en allemand); Leipsick, 1632, in-4°. - 2° Payanes et gailliardes pour divers

MICHAELIS (DANTE.), compositeur, né à Esisèben dans la deuxième moitié du dix-septième siècle, a publie un recueil initiale : Musicolien conscharen uobtricchende n Brumtein, so in Lustgarte ade hell. Gettes geunchess, mit 3 stimmen (Musique compocée de fleurs odorlieranles venues dans le parterre du Saint-Esprit, à 3 voix); Rostock, 1616, in-1°.

instruments, 1re et 2º partie, ibid.

MICHAELIS (CHAETIEN-FRINKAIC), fils d'un musicien de Leipsick, naquit dans cette ville en 1770. Élevé en 1793 au grade de magister, Il ouvrit un cours particuller de philosophie. En 1801 il accepta une place de précepteur chez le chambellan de Rochow, à Plessow, près de Potsdam. En 1803 il alla remplir des fonctions sembiables à Dresde, puis il retourna à Leipsick, où il reprit son cours de philosophie, particulièrement sur l'esthétique musicale, à laquelle Il s'efforcait de donner le caractère d'une science systématique. Ses dernières années furent troublées par des souffrances aignés qui développérent en lui une hypocondrie habituelle. Il est mort à Leipsick le I'r août 1834, à l'Age de soixante-quatre ans. Amateur passionné de musique, il avait étudié le piano et l'harmonie sous la direction de Veidenhammer, de Bürgmüller et de Gœrneck, et Ruhr lui avait donné des lecons de violon. Quelques petites compositions pour le violon, la flûte et la guitare lui sont attribuées dans le Mannel on Calalogue de toute la musique imprimée, de Whistling; mais je crois

que c'est par erreur, et que ces morceaux appartiennent à un autre musicien du même nom qui paralt avoir demeuré à Brunswick. C'est surtont comme écrivain sur la musique que Michaelis s'est fait connaître, par une multitude d'écrits, de traductions et d'articles de journaux. A l'époque où il fit ses études , la philosophie de Kant joulssalt d'un grand crédit dans les universités d'Allemagne, malgré les adversaires redoutables qu'elle avait rencontrés dans Herder, Mendelssohn, Jacobi et autres. Michaelis, adoptant les principes de cette philosophie critique, vonlut les appliquer à une esthétique spéciale de la musique. Le programme de la première partie de son livre, Sur l'esprit de lo musique, se trouve dans ce passage de l'esthétique transcendentale qui forme une des divisions de la Critique de la roison pure de Kant ( § I ) : « La capacité de recevoir des « représentations par la manière dont les objets « nons affectent s'appelle sensibitité. C'est au « moyen de la sensibilité que les objets nons sont « donnés ; elle seule nous fournit des intuitions ; a mais c'est par l'entendement qu'ils sont conçus, « et c'est de la que nous viennent les concepta, » L'objet de Michaelis était donc de découvrir le principe du concept transcendental du beau en musique, et de le séparer de l'intuition empirique des divers genres de beautés; mais cette tàche difficile s'est trouvée au-dessus de ses forces, comme elle l'a été à l'égard de la plupart de ceux qui ont voulu aborder ce sujet. Il est juste cependant de dire qu'il aperçut une erreur de Kant qui, parlaut de la musique, dit qu'etle est un jeu régulier des offections de l'ome, et en même temps une langue de pure sensation, sans aucune idée intellectuelle (1). Dans la première partie de son ouvrage, Michaelisfait voir que le principe du jugement esthétique de la philosophie critique est applicable à la musigne comme aux autres arts, et que ce même art serait réduit en quelque sorte an néant, s'il était inabordable à l'analyse, et si l'esprit ne pouvait porter de jugement sur les sensations de l'ouie. En un mot, il établit la nécessité d'un intellect musical, sans lequel, en effet, t'oreille nepercevrait que des séries de sons qui n'auraient aucune signification. Mais lorsqu'il fant arriver à l'explication de la nature des jugements portés par cet intellect, et surtout des jugements à priori de la beauté formale. Michaelis se trouve faible en face des difficultés signalées plus hant. Ce furent sans duute ces difficultés qui le rame-

(1) Brobacktungen über das Gefahl des Schernen und Erhabenen , Bigz, 1771. nèrent, dans la seconde partie de son livre, à la considération de l'analogie de la musique avec la poésie et les arts du dessin, quolque cette analogie n'existe que dans les parties accessoires de l'art. Considérée comme art de peindre et d'exprimer certaines choses qui sont du domaine de la poésie, de la mimique et de la peinture, la musique offre bien moins de difficultés que dans sa partie purement idéaie, et Michaelis s'y trouvait pius à l'aise; mais on comprend qu'en ie limitant ainsi, ii ne pouvait proposer d'antre règle pour juger de la beauté de ses produils, que celie de la fidéillé du rendu, et c'est, en esset, à peu près à ce résultat que se borne sa théorie, où il retombe malgré lui dans la doctrine empirique, quoiqu'il fasse des efforts pour élever l'art jusqu'à l'idéalisme.

Dans la liste nombreuse des livres et articles de journaux de Michaelis sur la musique, on trouve : 1° Ueber den Geist der Tonkunst mit Bucksicht auf Kants Kritik der asthetischen Urtheilskraft (Snr l'esprit de la musique, en écard à la critlque du ingement estliétique par Kant); Leipsick, 1'e partie, 1795, in-8° de 134 pages; 2me partie, Leipsick, 1800, in-8° de 160 pages. Il est revenu à plusieurs reprises sur ie même sujet dans les articles suivants : -2º Entwurf der Aesthetik, als Leitfaden ben akademische Vorlesungen ( Projet d'estlictique, pour servir de guide dans les lecons académiones ), Augsbourg, 1796. - 3° Sur ie sublime dans la musique (1er cab. de la Feuille mensuelle pour les Allemands, 1801). - 4° Queiones idées sur la nature esthétique de la mnsique (dans l'Eunonia : Berlin , mars 1801 ). -5° Supplément anx idées sur la nature estiétique de la musique ( ibid., avril 1801 ). - 6° Sur l'intéressant et le touchant dans is musique (ibid., août 1804); Pensées d'un Français (Reveroni Sainl-Cyr) sur l'analogie qu'il y a entre les représentations de la vue et de l'onie, entre la peinture el la musique (Gazelle musicaie de Leipsick, ann. 1804, nº 21). - 8° Sur l'espril de la musique ( ibid., 1804, nº 50 ). - 9° Essai tendant à développer la nature intime de la musique (ibid., ann. 1806, no 43 et 44). - 10° Sur la partie ideale de la musique (ibid., 1808, nº 29). - 11° Quelques articles concernant l'Esthétique dans la Gazette musicaie de Berlin publiée par Reichardi (ann. 1805, 1806); - 12° et enfin dans le livre publié par Michaelis, sous ce titre : Mitthellungen zu Befærderung der Humanitæt und des guten Geschmacks (Communications sur l'avancement de l'humanité et du bon goût ; Leipsick, 1800), on trouve une section sur la peinture mula musique, lesqueis ont été insérés dans les journaux, consistent en analyses de compositions ou de livres relatifs à cet art (Gazette musicale de Leipsick, 1806, n° 26; 1807, n° 26; 1808, n°s 1, 2, 3, 4. 5: 1810, nº 17 ), et en articles sur divers suiets historiques ou de critique pure (Gazette musicale de Leipsick , 1802, nº 13; 1804 , nºs 8, 46; 1805, n° 4, 6, 7, 15, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 45; 1806 n° 4, 21, 24, 26, 27, 35; 1807, n° 16, 17, 36; 1810, nº 17; 1814, nº 31, 32; le Libéral, publié par Kuhn, à Berlin, 1811, 2 articles; Gazette musicale de Vienne, aon. 1818, p. 770-776, 783; 1820, p. 465-468, 478-484, 497-399; Cacilia, t. 10, p. 56-64; t. 12, p. 257-262; t. 15, p. 179-183 ). On a aussi de ce savant : Kalechismus über J. B. Logier's Sustem dem Musikwissenschaft und der musikalischen Composition (Catéchisme sur le système de la science musicale et de la composition de Logier ); Leipsick, 1828 , in-8° de 96 pages. Michaelis a traduit en allemand différents ouvrages relatifs à la mnsique, entre antres : l'Histoire de la musique de Bushy, qu'il a corichie de notes et qu'il a publiée sous ce titre : Allgemeine Geschichle der Musik; Leipsick, 1821, 2 volumes in 8°; ies Anecdotes sur la musique, de Burgh, réduites en un voinme et publiées sons ce titre : Anecdoten und Bemerkungen die Musik betreffend ; Leipsick, 1820, in-8°, et ie Mémoire de Villoteau sur la musique des anciens Égyptiens, extrait de la grande Description de l'Égypte, et intiluié : Abhandlung über die Musik des atten Ægyptens; Leipsick, 1821, in-8° de

190 pages. MICHAELIS (F. A.), professeur de violon à Breslau , vers 1830, vécut anssi quelque temps à Rostock, pais à Stettin, et entin retourna à Bresiau vers 1840. Il a écrit environ cinquante œuvres de différents genres, parmi lesquels on remarque : 1º Praktische Violinschule (Méthode pratique de vioion); Breslau, C. Weinhald. - 2º Der Lehrer und seine Schüler (Le Mattre et son élève , collection de morceaux faciles et progressifs pour 2 violons); ibid. -3º Variations faciles ponr violon scul avec accompagnement de piano, op. 50; ibid. --4° Sechs schwedische Lieder (Six Chansons suédoises, avec accompagnement de piano, op. 25; Roslock, J. M. Ueberg, 1835. - 5° Herzog Magnus (Le duc Magnus et la mer agitée, ballade traduite du suédois, avec accompagnement de piano), op. 30; Stettin, M. Bölime. - 6° Sechs Seelieder (Six Chants de mer avec acc. de pisno, op. 32; ibid.

1800), on trouve une section sur la peinture musicale. Les antres travaux decesavani concernant altacité à l'orchestre de l'Opéra en 1770, et y resta jusqu'à sa mort, en 1788. Il a publié: 1º Six dnos pour 2 violons, op. 1; Paris, Bailleux. — 2º Six idem, deuxième livre, Paris, La Chevardie. — 3º Quatre Recuells d'airs arranges en solos pour le violon; Paris, Naderman.

MICHEL (Grulluni), maltre de clant à Paris, vers le milieu du dix-septieme siecle, fut atlaché an service du cardinal Mazarin, suivant ce qu'i dit dans la dédicace du second livre de ses chansons à M. de Latour-Lauzon. Il a pubilé trois livres de Chansons reterratires à rous seule avec la basse; Paris, Ballard, 1641-1643, in-8° obl.

MIC HEL on MICHI. (Faxcons-Locus), individual distinctions of the major de locus of the insertions and an anomalous of the major de locus of the insertions of the major description of the major description of the major date in chapelle du prince on 1786. Deva and class in chapelle du prince on 1786. Deva and its experimental of the major date in the ma

MICHEL (JOSEPH). Foyes MICHL. MICHEL (FRANCISQUE-XAVIER), philologue, né à Lyon, le 18 février 1809, a fait ses études dana cette ville, puis s'est rendu à Paris, où il s'est livré à l'étude de la littérature du moyen âge. Dans les années 1833 et 1837, il a été chargé par les ministres de l'Instruction publique, MM. Guizot et de Salvandy, de faire des recherches de documents relatifs à l'histoire de France en Angleterre et en Écosse. En 1846 il a été nommé professeur de littérature étrangère à la faculté des lettres de Bordeaux. M. Francisque Michel est correspondant de l'Institut de France / Académie des Inscriptions), membre des Académies de Vienne, de Turin, et des Sociétés des Antiquaires de France et de Londres. Indépendamment de beapcoup de travaux étrapgers à l'objet de ce dictionnaire, on lui dolt une édition complète des Chansons du châtelain de Coucy, revues sur tous les manuscrits, suivies de l'ancienne musique, mise en notation moderne, avec accompagnement de piano, par M. Perne; Paris, de l'imprimerie de Crapelet, 1830, grand in-8°. Cette édition, imprimée avec luxe, est précieuse par ses éclaircissements sur la vie du châtelain de Coucy, par la description des maguscrits où se trouvent les chansons de ce trouvère, ainsi que par les corrections du texte de ces chansons, et sprtout, pour l'histoire de la musique, par le travail de Perne sur les mélodies dans leur véritable caractère. Il est factioux sentement que Perne ait eu l'Idée d'ajouter a ces mélodies un accompa-

generat de piano et des harmonies qui rispeatement à à leur bassille, a la l'Appea, de tonomenta de l'art. L'éditude donné par N. Il de l'art. L'éditude donné par N. Il Ulo « complaire», nomérotés à la presse. Le nière porte la v'i 19,00 amoniés de l'aractique Michel : Le Pays basques, su population, , ser moure porte la v'i 19,00 amoniés de l'aractique Michel : Le Pays basques, su population, , ser moure su titeraturer et a musique; Paiss, Frimin Didoi l'étre, fib, etc.; 1837, i val. petil inst', polome qui offre de l'intèret et qui rendre pisieure cinate basques avec les métodies originales.

MICHEL-YOST, célèbre clarinettiste.

MICHEL (FERDINAND), professeur de musique à Rouen, naquit dans cette ville vers 1806. On connaît de lui : Principes appliqués à la musique vocale, à l'usage des écoles primaires ; Rouen, Bonnel, 1838, in-8° de 12 pages.

MICHELI (Doursque), compositors, n. 6. a Bologue, swinnel le litte d'un de se ouvrages, belogue, swinnel le litte d'un de ses ouvrages, véeut dans la seconde partie du seiniene sielec. On a sous ex nom : "P adrippal la Domenteo Micheli de Bologna, a sei roci, defi in suce de Citautó de Corregio, libro terro; Venise, 1567, in-4" obl. — 2" Madripali a Cinque roci; 1567, in-4" obl. — 2" Madripali a Cinque roci; Venise, 1581, in-4". On truver assuá des madrigans de ce musicien dans le recueil qui a pour litre : De' fordir Virgiosi d'Ichelia II terro libro de' madripali a cinque roci; Venise, 3. Vincenti et R. Amadino, 1556, a Mandino, 1556, a Mandi

MICHELI (D. ROBAIN), compositeur distingué, naquit à Rome en 1575, car dans la préface d'un deses ouvrages, imprimé à Rome, 1650 , il dit qu'il était alors âgé de soixante-quinze ans. Après avoir fait ses études musicales sous la direction des célèbres mattres Soriano et Nanini, il fut fait prètre et obtint un bénetice dans l'église d'Aquilée. après quol il entreprit de longs voyages dana les principales villes d'Italie. Dans la préface de son recueil de motels inlitulé Musica raga ed artificiosa, il donne l'instoire de ces voyages et fournit des renseignements aur de savants musiciens qu'il a rencontres, et dont il reconnatt avoir appris quelque chose concernant l'art et la science, notamment Jean Gabrieli et Jean Croce, à Venise, Pomponius Nenna, Jean de Macque, Rocco-Rodio et Cerreto, à Naples, Luzzasco-Luzzaschi et Fioroni à Ferrare, Fulgence Valesi à Milan, etc. Pendant un certain temps il s'arrêta à Concordia, ville du ductié de Mirandole, pour y enseigner la musique; puis il fut rappelé à Rome par le cardinal de Savoie, qui lui fit obtenir en 1625 la place de maitre de el:apelle de Saint Louis-des-Français. Micheli vécul jusqu'à un âge très-avancé, car M. l'abbé Baini cite de lui un manifeste adressé aux musiciens compositeurs d'Italie, et lerminé par ces mots : Romano Micheli preie di Roma di età d'anni 84 (Yoy. Mem. Sior. cril. della viita e delle opero di Piertuigi da Palesirina, t. tl, p. 34, oole 473.)

Micheli fut engagé dans des discussions relatives à son art, la première avec Paul Syfert ( voyez ce nom ), à l'occasion de la querelle élevée entre celui-ci et Marc Scacchi, dans laquelle Syfert avait écrit que les musiciens italiens n'étaient capables que de composer des opéras et canzonettes, et que pour l'art d'écrire, ils pourraient tous l'apprendre de lui et de Fœrster, à l'école de Dantzick, Micheli prit la défense de Scacchi, et envoya à Syfert ses propres compositions pleines de recherches et de canons, qui fermèrent la booche à l'organiste de Dantzick. L'antre discussion eut lieu entre Micheli et ce même Scacchi dont it avait pris la défense. Micheli avait envoyé à celui-ci son œuvre intilulé : Canoni musicali composti sopra le vocali di più parole da Romano Micheli romano, del qual modo di comporre eqli è inventore ; Rume, 1645, infol.; ayaot reçu cet ouvrage, Scacchi fit imprimer à Varsovie une brochure, datée du 16 mars 1617, dans laquelle il s'efforçait de démontrer que Micheli n'était pas, comme it le disait, l'inventeur de ce genre de canons, et que cette invention était beaucoup plus ancienne. Micheli fut trèssensible à cette Impolitesse, et composa un reeuril intitulé : La poiesià ponificia diretta dalla sanciissima Trinilà, composé entièrement de canons à 3, 4, 5 et 6 voix, remplis d'artifices très-ingénieux, et y ajoota à la fin une réponse péremptoire et pleine d'érudition à Scacchi. Cet buvrage toutefois ne fut pas publié en entier, l'auleur n'en ayant fait imprimer que quelques feuilles détachées contenant les morceanx dont l'exécution élait la plus facile; mais le manuscril original et entier a été donné par lul à la hibliothèque de Saint-Angustin, où il se trouve encore en un volume coté D. 8, 4., sons ce titre : Canoni musicali di Romani Michell. On vilt au commencement : Ex dono auctoris. qui etiam donavit huic Bibliothecz Angelicz ramum cum facuitaie accomodandi propier impressionum.

in presentation recepts de Michael qui ont de parbles mat 1. "Messer vegor d'artificione, conprentar moétili con oblight, et canoni direzzia; latendo per quelle de silétation sattire con ion propogle de silétation sattire con ion propogle de silétation sattire con ion propogle dans la blegique une homae école carinatia, quando per quelle che vorramono prefenare d'artientere diferest situali del dans que just la ceripport includer de bruxules del dans que just la ceripport includer de bruxules teste cinquante canona rempile de reduccion composition pour la cepta que consistent en teste cinquante canona rempile de reduccion con la composition pour la cepta que destructiva con conviences. » S'ompilen au sir soci, con l'e Exercice pour la desjet gibrale pour les

ienori, conceriala all' uso moderno, con il basso continuo per l'organo, e con un altro basso particolare per lo maesiro di cappella, ei per suonare sopra esso il violone accompagnalo on altri siromenii; Venise, 1616, in-4°, - 3º Beaucoup de canons en feuilles volantes. Imprimés à Venise en 1618, 1619 el 1620. -4º Madrigali a sei roci in canoni; Rome, Soldi, 1621. - 5° Li Salmi a 4; Rome, 1638. - 6° Messe a quattro voet; ibid., 1650. - 7° Responsori a cinque voci, ibid., 1658, 11 v a un petit écrit de Romani, concernant l'inventton des canons enigmatiques sur les syllabes détachées de phrases données, dont il étail auteur; il a pour titre : Lettere di Romano Micheli romano olti musici della cappella di N. S. ed aliri musici romani; Venise, 1618.

MMCIMEL I diseasement, respectively. The service of the service of

MICHELOT ( JEAN-BAPTISTE-AIMÉ ), professeur de piano au Conservatoire de Bruxelles, naquit à Naucy en 1796. Après avoir appris dans son enfance les éléments de la musique, il alla terminer, dans les années 1805 et 1805, son éducation musicale à Strasbourg, où Damonchan se tronvait alors. Pendant une longue maladie de celui-ci, Michelot fut chargé de la direction de l'orchestre des opéras allemands et français. Ce fut aussi vers la même époque qu'il écrivit pour ces theatres la musique d'environ 50 mélodrames, et plusieurs opéras, dont un seul, iotitulé : Les deux Tanies, a été joné avec snecès. En 1817, Michelot vint s'établir à Bruxelles, et depuis ce temps it y fut considéré comme un professeur de piano de beaucoup de mérite. Attaché au Conservatoire de cette ville depuis son organisation en 1832. Il a formé de jeunes artistes qui, devenus eux-mêmes de bons maîtres, ont propagé dans la Belgique une bonne école de mécanisme d'exécution, auparavant inconnue dans ce pays. Il a écril pour le théâtre de Brux alles Héloise, monodrame, joué avec auccès. Ses compositions pour le plano consistent en :

enfonts, et plusicuts chants sans paroles, . morceaux distingués où l'on remarque autant de nouveauté dans les idées que de sentiment de mélodie et d'harmonie. Tous ces ouvrages ont été publies chez l'auteur, à Bruxelles. On connatt aussi de Michelot plusieurs jolies romances, parrol lesquelles ou remarque particulièrement Genevière de Brobant. En considérant le mérite réel du peu d'ouvrages que Michelot a donnés au public, je ne puis m'empêcher de regretter que l'obligation de fournir à l'existence d'une nonbreuse famille n'ait pas permis à cet artiste estimable de donner un plus iarge développement aux heurenses facultés qu'il avait reçues de la nature. Ce professeur est mort à Braxelles, le premier mai 1852.

MICHEROUX ( N. Chevalier DE ), fils d'un ministre du roi de Napies ( Murat ), né en France, servil dans l'armée napolitaine en qualité d'officier supérieur. Après la chuje de Murat, M. de Micheroux, qui avait cultivé la musique avec amour depuis son enfance, particulièrement l'art du chant, sous la direction des meilleurs maltres italiens, se retira à Milan, où il se tivra avec succès à l'enseignement de cet art. Il y fit de bons élèves, au nombre desquels fut la célèbre cantatrice Posto. Dans ses dernières années, il se fixa à Venise où il était recherché pour l'agrément de sa conversation el son amabilité. Une blessure grave qu'il avait reçue en 1815 lui laisait souvent éprouver de vives donleurs. Il mourut à Venise vers 1846. On a de cet intéressant artiste des mélodies d'un sentiment distingué qui ont été publiées à Milan, chez Ricordi, sous ce titre : Arielle per conto con pianoforte, dedicate alla celebre Signora Pasto. ler el 2me recueils.

MICHEUX ( G. ), pianiste et composileur d'evers légères pour son instrument, asquit en Styrie et vivait à Vienne en 1879. Il s'y trouvait encore en 1810. Depuis plusieurs années it est livé à Paris, On connaît sous son nom environ real œuvres d'études, finalaisles, thèraes varies, nazourkes et oulsas cour le piano.

MICHIGATE de poisses poisse apacsas, sistemise de MICHIGATE, commercia, les mais de la serior, ca s'158. N'especial, mattre de cisapelle de seriore, ca s'158. N'especial, mattre de cisapelle de la occi impérial de Vernez, lei dossa des leçoss de composition. Après que son distaction to corri impérial de Vernez, lei dossa des leposis de composition. Après que son distaction manifele dat terminel, Nikil înt santire de ciupelle ches le duc de Sinthénel, et après in noce a esiguere, et a '173, li fint apperès in noce de primer de la Toure d'Exis, Batishome, Lieula lei violoniste et composition et de michie. Nichla certi pour divernes cours des operas et des oratroris cantidad senso an accès de metanoloir, il brûla toute cette musique et ne conserva que six concertos de violon qui sont en mannscrit chez le prince de la Tour et Taxis. Il monrut à Ratislonne en 1770.

MICHL (FERSINAND), frère du précédent, naquit à Neumarkt en 1713. Après avoir appris dans ce lieu les éléments de la musique et de la langue latine, il entra au séminsire à Munich et y termina ses études, puis il obtint la place d'organiste à l'église des jésuites, dije de Saint-Michei. Son talent distingué sur l'orme el sur le violog la mit en faveur près du duc de Bavière, qui le fit entrer dans sa chapelle et lui donna le titre de second mattre de concerts, Michi mourut ieune à Monich en 1753. Il a écrit le mélodrame spirituel (Geistliches Singspiel) qui a été représenté chez les jésuiles de Munich en 1747. On a imprimé de sa composition : XII symphonix tribus concertantibus instrumentis, scilicet violino 1 el 2 ac basso continuo, op. 1; Aogsbourg, 1740, In-folio.

MICHL (JOSEPH), neven des précédents, naquit en 1745, à Neumarkt, où son père élait directeur du chœur. Cet artiste est désigné dans les catalogues sous le nom de Michel; Gerber, Choron et Favoile et leurs copistes ont fait deux articles ponr le même artiste, le premier soua le nom de Michel, le second sous celui de Michl. Admis au séminaire de Munich, il y tit ses études littéraires et musicales, et, jeune encore, il se fit remarquer par une rare habileté sur l'orgue. Ses premières compositiona furent des messes, des litanies, des vépres et des meditations pour l'éclise des iésuites. Déia la plupart de ces ouvrages étaienlécrits lorsque l'électeur de Bavière, Maximilien III l'envova chez le maltre de chapelle Camerlober à Freisingen, pour y faire un cours de confrepoint et de composition. Pendant son sejour à Freisingen, il composa un oratorio qui lui mérita la protection de l'évêque. De retone à Munich il y écrivit l'oratorio Gioas re di Giuda : cel ouvrage produisit une si vive impression sur les artistes et sur le public, que l'électeur choisit immédiatement après son exécution Michi comme compositeur de sa chambre. Son opéra intitulé Il Trionfo di Clelia, représenté au thétire de la cour en 1776, justifia la confiance du prince en ses talents. Lorsque Burnev visita Munich en 1772, il entendit un quinletle instrumentai composé par Michl, qui ini parut égal en mérîte à ce qu'on connaissail de mieux en ce genre. Après la mort de l'électeur, en 1778, ce compositeur agréable recut sa démission, et se retira au rouvent de Veiern, dont un de ses parents élait supérieur. Il y occupa ses loisirs à la composition de la musique d'église, qu'il dirigeait lui-même. Il y écrivit aussi un opéra de Regulus, qui fat représenté avec beaucoup de succès à Freisingen, en 1782. Après la suppression du couvent de Veiern, en 1803, il retourna s Neumarkt, où il monrut en 1810. Plusieurs messes, litanies, motets, oraturios, symphonies et quatuors pour divers instruments de cet artiste sont restés en manuscrit. Il a fail représenter au théâtre de Munich les opéras dont les titres suivent : 1º Il Trionfo di Clelia, opéra sérieux en 3 actes. - 2º Il Barone di Torre forte, opéra bouffe. - 3º Elmire et Milton, joué aussi avec snecès à Mayenra et à Francfort. - 4° Fremor et Meline, drame. -5° Le Roi et le Fermier. — 6° La Foire annuelle, qui obtint un brillant succès à Vienne, à Dresde, à Varsovie, à Ratisbonne, a Mayence et à Francforl. - 7º Il Re alla Caccia, cantate dramatique. - 8º 11 Cacciatore, idem. On a public en Allemagne plusieurs morceaux de sa composition pour divers instruments.

MICHAA (Assa s'Outroscowatc.) escellent regnaliset et compositioer, anquali x Asenbaus, en Bobbine, et y vécut vers le milieu du dis-septime siede. On a imprimé de sa composition: 1º Un livre de cantiques à l'oueneur de la Viorge, no largue bolieme, à quatre veix, indiude: Lant un Margarasku; Prages, 1607; la V. (Cantiques, parcottes lei élée des siants, est de la viorge de la vi

MICHU (Lous), acteur de l'Opéra-Comique, appelé alors Comédie Halienne, naquit à Reims, le 4 juin 1754 (1) et débuta sur le théâtre de Lyon, d'où il fut appelé au Théâtre-Italien de l'aris. Il y joua pour la premiere fois, le 18 janvier 1775, dans le Magnifique, de Grétry. D'Origny, contemporain de cet acteur, dit, dans ses Annales du Theatre Italien ( tome 2, page 94), que Michn réunissait les avantages de la jeunesse, de la tigure, de la taille et les qualités qui font le bon comédien et le chanteur excellent. Toutefois ce dernier éloge ne paraît pas avoir été mérité: comme la plupart des anciens acteurs de la Cumédie italienne de son époque, Michu était absolnment ignorant ea musique et dans l'art du chant; comme eux, il chantait d'instinct et par routine. Après avoir élé en possession de la faveur du public pendant vinga-cinq ans, et aoteur se retira le 27 février 1790, sans avoir obteum la pension qu'il avait gangée par sei longsevices (1). El prit alors la direction du thédire de Rouen, mais cette entreprise n'ayant pas réussi, Niclus se jeta dans la Seine, et y périt en 1804.

MIEDRE (Francisco-Georges-Lionann), nn des meilleurs chanteurs dramatiques de l'Ailemagne, est né à Nuremberg en 1803. Pils d'un régisseur de théâlre, il fut transporté à Stuttgard à l'âge de deux ans, et son éducation eut ponr objet d'en faire un acteur. Après avoir chanté quelque temps dans les chœurs, il joua de petits rôles. En 1822 il s'éloigna de Stuttgard, et s'engagea an théâtre d'Augsbourg, d'où il alla en Suisse. Trois ans après il prit la direction du théâtre de Saint-Gall; mais il y perdit beaucoup d'argent et fut obligé de fuir secrètement pour se soustraire à ses créanciers; ceux-ci obtinrent contre lul un arrêt qui le condamnait à passer trois mois dans une lorteresse du Wurtemberg. Remis en liberté, il alla à Würzbourg, où il a dirigé le théâtre jusqu'en 1836. Il s'est alors retiré pour ne s'occaper que de la peinture. On dit que cet acteur offrait le modèle de la perfec-

tion dans Don Juan, Figuro et le Vampire, MIERSCH (JEAN-ALOIS) (2), chanleur et compositeur de mérile, paquit le 19 ivillet 1765 à S. Georgenthal, en Bolième, où son père était canfor et instituteur. Dès l'âge de sept ans il recut les premières lecons de musique. En 1777, on l'envoya à Dresde, où il entra dans la chapelle électorale, en qualité d'enfant de chœur, et y eut pour mattre de solfège Cornélius, chantre de cette chapelle. Le piano et l'orgue lui furent enseignés par Eckersberg et Binder; Zich, musicien de la chambre, lui donna des leçons de violon, et pendant plusieurs années il fit des étades de composition sous la direction du maître de chapelle Joseph Schneter. En 1787, Il succéda au chanteur de la cour Stephon; mais le travail qu'il fit pour changer sa voix de barvion en tenor lui occasionus une inflammation de poltrine qui faillit le priver de son organe vocal, et même de la vie. Plus tard, il devint élève de Vincent Caselli, bon chanteur de l'école bolonaise de Bernacchl, et acquit un talent distingué sons cet habile mattre. En 1799, Micksch débuta

ji) Le registre C des anciennes archives de l'Opéra-Comique m'a fourni une fausse indication pour la première édition de cette Biographie, eu faisant naitre Micha à Moulins, en 1752.

<sup>(</sup>ii) On a dil, dans plusieurs Biographies générales, que Michu ne poi oblenir d'être admis dons la réunim des deux troupes d'opera-comique des théâtres Favari et Feydens, mais il n'étail pos question de cette réunion quand

II se relira.

gi Cet article est le même qui est appelé Mikach dans
la première édition de cette Biographie.

comme chanteur au théâtre de la cour pour l'opéra italien. En 1801, il reçut sa nomination de professeur de chant des enfants de la chapelle électorale : et en 1820 on lui confia la direction des chœurs des opéras allemand et italien. En 1824, le roi de Saxe lui accorda sa retraite et le charges de la garde de sa bibliothèque particulière de musique. Mieksch est mort à Dresde an commencement d'oclobre 1815, à l'âge de quatrevingta ans. Ses compositions consistent en Lieder, airs avec accompagnement d'orchesire, canistes, messes, Requiem et offertoires. Comme professeur de chant, il a formé des élèves distingués, au nombre desquels on remarque les capiatrices Funk, Hase, Schroeder-Devrient, Schehest, Bellheim, le ténor Bergmann, el les basses chantantes Zezi et Nisse.

MIEL / FOWE-FRANCOIS-ANTOINE-MARIE ), file d'un organiste, naqui) à Châtillon-sur-Seine, le 6 avril 1775. Après avoir fait de bonnes étndes au collége de Ssinte-Barbe, il voyagea, puis il entra à l'École polytechnique et y resta deux années. Niel avait atteint l'âge de vingt-cinq ans , lorsque Frochol , préfet du département de la Seine, son concitoven et son ami, lui donna un emploi dans le service des contributions directes de la ville de Paris. En 1816, il oblint le tlire de chef de division de cette partie de l'administration, et pendant vingt ans il en remplit les foncilons. Cultivant les arts, particulièrement ta musique, comme délassement de ses travaux administratils, il prit dans plusieurs journaux la position de critique et fit paraître un assez grand nombre de morceanx sur les arts du dessin et sur la musique dans le Monifeur universel, dans le Journal oénéral de France, dans le Constitutionnel et dans la Minerve. Il fut aussi un des collaborateurs de la Biggraphie universelle des frères Michaud, et y fit insérer des notices, qui ne sont pas sans mérite, sur Viotti, Mme Bigot el Baillot. Elles ont été lirées à part, en brochures in-8°. Fondateur de la Société libre des beaux-arts de Paris, Miel fut chargé de la direction des Annales de celte société pendant les années 1830-1840, et v publia des notices sur Gluck, Garat, Adolphe Nourrit et plusieurs autres musiciens. Ces morceaux onl élé imprimés séparément. On a de cet amsteur une brochure intilulée: De la symphonie et de Beethoven; Paris , 1829, in-8°. Dans les dernières années de sa vie, Miel s'occupa d'une Histoire de l'art français considéré dans la pelniure, la sculpture, la gravure et la mosique; mais il n'eut pas le temps d'achever cet ouvrage : une maladie de poitrine le conduisit au tombesu le 28 octobre 1842. Les travans de ce lillérateur, relatifs aux

arts de dessin, sont indiquels dans le suppliment de la Histoppula inverzelle de Nickand. Larritique de Niel, en ce qui concerne la musique de contrata de la contrata de la contrata de la contrata de portrée dans les appreus et marque d'originalité. Me Mel della clevalité de la Légion d'indoncer, membre de la société d'emission de Cambril. Militert, mombre de l'associété des cefants d'Apollon, et de de asociété d'Emission de Cambril. Militert, mombre de l'austique de l'année, a pressonce aus informatique de l'année, a pressonce aus montailles de Mai, a mon de la société libre des arts de l'aris, un riege de cein que en avait de la Sandater conference se l'apolité avec de la Sandater conference se l'apolité avec de l'année de l'aris, un riege de cein que en avait l'année de l'aris, un riege de cein que en avait l'année de l'aris, un riege de cein que en avait l'année de l'aris, un riege de l'aris, insis, in-iv-).

MIGENT (Jean-Pienne), bon facteur d'orgues allemand, a construit l'orgue de l'église Saint-Pierre, à Berlin, en 1748. Cet instrument est composé de cinquante registres, trois claviers à la main et pédale.

a manie et possus.

3 manie et possus.

3 manie et possus.

3 manie et possus de post manie de competica de la competica del competica de la competica del competica del

MIGNAUX (Jacques-Arrows: DF.), perseuer de musique à Paris, dans la seconde moillé du dix-imilième sièrle, dont le non rè-ritale était Demignaux, a publiè : 1º Trois livia pour c'avecin, large et violon; Paris, 1º74. — 2º Trois quatores pour clavecin, large, violen et alle; lidd. — 2º Souther pour clavecin, array, violen et alle; lidd. — 2º Souther pour clavecin, array, violen et alle; lidd. — 2º Souther pour clavecin, array, violen et alle; lidd. — 2º Souther pour clavecin, array de la control pour clavecin, array de la control pour clavecin et al. (2014) de la control

MIGNON (...), musticin Irangsis qui vivait à Paris, vers le milieu du dis-septième siècle, n'est conne que par un recuell pubblé cluz Robert Ballard en 1661, sons ce titre: Airs à quatre parties, par M. Mispan, compositeur à Peris, in-12 obb. Les morceaux contenus dans ce recuell sont an nombre de vingt-deux. On n'y trouve ni dedicace, ni préface.

MIGNOT. Fog. La Voye Micnot. MIRULI (CHARLES), musicien distingué, né

à Czernowitz dans la Moldavie , vers 1820, a véen quelque temps à Paris, puis a'est fixé à Lemberg, où il s'est tivré à l'enseignement du piano et à la composition. An nombre des ouvrages intéressants qu'il a publies , soit pour le chant, soit ponr le piano, ou remarque une eollection de quarante-huit métodies populaires de sa patrie, en quatre suites de douze chacune ; lesquelles ont pour titre : Douse airs nationaux roumains (Ballades , chants des bergers , airs de danse, etc.) recueillis et transcrits pour le piano par Charles Mikuli : Léopol, Kaltenbaci, et Jassy, chez Bereznicki. Les arrangements de ces mélodies par M. Mikuti ne ressemblent pas à cenx par tesquels on a dénaturé le caractère des airs nationaux de tontes les nations : la tonalité bizarre des chants de la Roumanie y est conservée intacte, et l'artiste intelligent n'a pas entrepris d'harmoniser certains passages des airs appelés Doina et Hora qui n'auraient pn être accompagnés d'accords qu'aux dépens du sentiment original qui les a iuspirés,

MILAN (don Lova), gentithomme, amateur de musique, né à Valence, en Espagne, dans les premières auuées du seizième siècle, est auteur d'un traité de la viole, intitulé : El Maestro, o musica de viguela de mano; Valence, 1534, in-fol.

MILANDRE (....), musicien attaché à la musique de la chambre de Lonis XV pour la viole, a fail exécuter, au concert spirituel, en 1768, un Confifebor à voix seule et orgue. Eu 1776 il a fait graver à Paris une symphonie à sept parties. On a aussi de lui nne Méthode facile pour la viole d'amour; Paria, 1782, in-4°

MILANI (FRANÇOIS), né à Bologne, vers les premières années du dix-septieme siècle, fut mattre de chapelle de l'église San-Petronio, de cette ville, et membre de l'Académie des Filaschi, où il était appelé il solitario. On a imprimé de sa composition: 1º Vespri per tutto l'anno a quatro voci con l'organo e senza; In Venezia, app. Vincenti, 1635. - 2º Litanie e Moletti a 2 chori da concerto e da capella; ibid. 1638, In-4º

MILANO (Jacques-François), marquis de Sah-Glorgio et prince d'Ardore, naquit le 4 mai 1700 à Polistina, terre apportenant à sa famille, dans la Calabre ultérieure. Après avoir achevé ses études littéraires, il vonlut développer les dispositions naturelles qu'it reconnaissait en lui pour la musique, et devint élève de Durante. Dès l'âge de vingt-trois ans, le prince d'Ardore était devenu le meillenr claveciniste de Naples. Il commenca alors à composer des exercices pont le clavecin, mais bientôt il voulut s'essayer dans des productiuns plus importantes et mit en musique plusieurs drames de Métastase, parmi lesquels on distingue Gioas re di Giuda, la Betulia liberata, Angelica e Medoro, de plus, des cantales et des messes. Ces ouvrages sont conservés dans la Bibliothèque du collège royal de musique, à Naples. Arrivé à Paris en qualité d'ambassadeur de sa cour près du roi de France (Louis XV). le prince d'Ardore y fit nattre l'admiration par son talent. Jean-Jacques Rousseau dit de cet amateur distingué (1) : « C'est par te grand art « de préluder que brillent en France les excel-« lents organistes, tels que sont maintenant les « sleurs Calvière et Daquin, surpassés toutefoia e t'un et l'antre par M. le prince d'Ardore, am-« bastadeur de Naptes, lequet, pour la vivacité « de l'invention et la force de l'exécution, efface « les plus illustres artistes, et fait à Paris l'ad-« miration des connaisseurs, » Le prince d'Ardure mourut dans sa terre de San-Paolo, le 30 novembre 1780, MILANOLLO (Doneniga-Maria-Teresa).

aujourd'hul Mass PARMENTIER, célèbre violoniste, est née le 28 août 1827 à Savigilauo, près de Turin, et non à Milan comme le dit Gassner (2). Son père était un pauvre menuisier, dont la famille était composée de treize enfants, La vocation de Teresa se manifesta d'une manière assez extraordinaire. Elle n'avait que qualre ans lorsqn'on ta conduisit entendre une messe en musique à l'église de Savigliano : il y avait dans cette messe un long solo de violon. En sortant de l'église, Milanollo dit à sa fille : Eh bien ! Teresa. as-fu bien prié Dieu? - Non, papa, réponditelle, j'ai fou jours écoufé le violon. Cet Instrument avait agi de telle sorte aur elle, qu'elle a'en occupait sans cesse, et demandait à chaque instant qu'on lui en donnât un. Cette idée fixe de l'enfant inspira des craintes à son père : il cruf devoir satisfaire au désir de sa fille, lui acheta nn petit violon el lui fit apprendre les éléments de la musique. Bientôt après elle fut confiée aux soins de Giovanni Ferrero, assez bon violoniste établi à Savigliano. Une année d'études auflit pour lut faire faire de si grands progrès, que des amis de la famille conseillèrent à M. Milanolto de conduire cet enfant-prodige à Turta. Teresa avail moins de six ans quand sa familte quitta Saviglianu, A Turin, Teresa prit des leçous de Gebbaro, violoniste de la chapelle du roi Charles-Albert, puis de Mora, artiste de la même chapelle. Après atx mois d'études, et avant d'avoir atteint l'âge de seol ans, etle débuta à Turin dans quelques réunions particulières et chez des moi-

<sup>(1)</sup> Dictionnaire de musique, art, Préluder. (s) Universal - Lexikon der Tonkunst, p. 618.

nes, puis elle alla se faire entendre à Savigliano et dans plusieurs autres petites villes des envicons. A Mondovi, elle exeita un vif intérêt, et l'on y fit son premier portrait. Ces succès ne changenient cependant pas la position de sa famille, qui végétait dans la misère. Milanollo prit alors la résolution d'ailer en France tenter in fortune. Cette expatriation fut triste, et ce fut no spectacle touchant de voir un père et une mère entreprendre ce voyage sans aucune ressource, portant leurs deux petites filles dans leurs bras, traversant à pied les Alpes et souffrant de froid et de fatigue, mais soutenus par l'espérance et pleins de confiance dans le génie d'un enfant de sept ans. La plus jeune des filles, Maria Milanollo, dont il sera parlé plus joio, n'était alors âgée que de trois ans. Dans ce long et pénible pèlerinage, la pauvre famille passa par Barcelonette, Digne, Aix, et ne s'arrêta qu'à

Marseille. Ce fut dans cette ville que Teresa se fit entendre en France pour la première fois : elle y donna trois ou quatre concerts et y produisit une vive impression. Son père y rencontra un ami de Lafont oni lui conseilla d'aller directement à Paris, et lui donna une lettre pour ce célèbre violoniste. Arrivée dans la capitale de la France en 1837, Teresa fut condulte immédiatement chez Lafont, qui, charmé de sa belle organisation, lui donna des lecons et la fit entendre cinq fois à l'Opéra-Comique; puis Il proposa a son père de l'emmener en Belgique et en Hollande, ce qui fut accapté. A Bruxelles elle joua dans un concert où se faisait entendre Servais et y inspira beancoup d'intérêt par sa précoce habileté. Lafont présenta la jeune fille comme son élève dans les villes principales de la Hollande et la fit entendre dans des solos et dans des duos concertants avec lui. Une maladie grave, dont la durée fut de deux mois, is saisit à Amsterdam, et l'empêcha de suivre Lafont dans le reste da son voysae. Après qu'elle eut retrouvé la santé, Teresa joua à La Have devant le prince d'Orange, qui, charmé de son talent, ini fit cadeau d'un beau dismant, Milanollo conduisit slors sa fille en Angleterre. A Londres, elle se fit entendre quatre ou cinq fois au théâtre de Covent-Garden et y joua une symplionie concertante avec le violoniste Mori, ani lui doona quelques leçons; puis elle parcourut une partie de l'Angleterre, visita Liverpool, Plymouth, et tout le pays de Galles avec le harpiste Bochsa qui, spéculant sur le talent de cette enfant, la fit entendre dans quarante concerts en moins d'un mois et s'empara de tout le produit des recettes. Une fatigue excessive fut le seul résultat de cette tournée pour la jeone fille. La famille Milanollo revint alors en France, et dès ce moment le

père de la virtuose prit la résolution de s'occuper

lui-même des intérêts de sa fille. A son retour en France, Teresa donna un concert à Boulogne : elle y fit entendre sa sœur, Maria, alors âgée de six ans, dont elle avait été le professeur, et qui ne recut jamais d'autres leçons que les siennes. Maria étalt aussi douée d'une rare et belle organisation. Il n'y ent ismais dans son talent le sentiment et la délicatesse qui distingualent le jeu de sa sœur ; mais elle eut plus de brillant et d'énergie dans les difficultés. Après ce séjour à Boulogne, la famille Milanollo se rendit à Paris, où les deux sœurs donnèrent des concerts, puis elles allèrent produire de vives émotions à Rouen, au Havre, à Caen, à Dieppe, Abbeville, Amiens, Arras, Donal, Lille et Dunkerque. A Lille, une médaille fut frappée en l'honneur des deux sœurs. Rentrée de nouveau à Paris en 1840, dans l'intention d'y perfectionner son talent par les leçons d'un bon mattre, Teresa voulut que son séjour dans cette ville ne sût connu de personne. Elle se présenta dooe chez Itabeneck sous un nom supposé : étonné de trouver tant de talent dans un eufant, cet artiste célèbre ini demanda qui avaitélé son maltre : elle nomma Lafont. Habeneck se souvint alors que cet artiste îni avait parlé de son élève avec enthonsiasme à son retour de la Hollande, et il ne donta pas que ce ne fût le même enfant; mais il respecta l'incognito qu'elle voulsit garder. Après quelques mois d'études. Teresa s'éloigna de Paris sans s'y faire entendre, n'y voulant revenir que précédée d'une \*renommée justement acquise. Les denx sœnrs allèrent se faire entendre à Rennes, à Nantes, puis passèrent par Rochefort et se readirent à Bordeaux où elles dunnèrent donze concerls qui enrent un grand retentissement; pnis elles revinrent à Paris, au commencement da 1841, en passant par Angouléme, Poitiers, Tonrs et Orléans, où elles eurent de nouveaux et briljants succès. Elles se firent entendre ensemble dans les salles Herz, Pleyel, Erard, el enrent l'honneur de jouer devant la famille royale à Neuilly. Ce fut slors qu'Habeneck, elistmé des prodigienx progrès de son élève, résolnt de la faire jouer dans nn concert du Conservatoire. Il épronva quelque résistance à son desir dans le comité de ces concerts; mais son énergie parvint à la vaincre, et le 18 avril 1841, Teresa joua dans une de ces séances la grande polonaise de son mattre : elle y eut un succès d'enthousissme, et les plus grands artisles, au nombre desquels étaient Chérubini et Auber, lui adressèrent des félicitations, Mile Milanotto a obtenu depuis lors d'éclatants triomphes : mais nucun ne lui a fait éprouver un plaisir

sussi vif que celni-là.

En quittant Paris peu de temps après, Teresa se rendit à Boulogne, où elle fit la connaissance du célèbre violoniste de Beriot, qu'elle snivit à Bruxelles, et dont elle recut des leçons pendant plusieurs mois. Elle donna ensuite avec sa sœur environ soixante concerts dans les différentes villes de la Belgique, à Aix-la-Chapelle, Cologne et Bonn : puis elles eurent l'honneur de jouer devant le roi de Prusse au château de Bruhl. Arrivées à Francfort, elles y donnèrent douze concerts, sans épulser la curiosité publique. A Stuttgard, à Carlsrube, elles n'eurent pas moins de succès, et, enfin, elles arrivèrent à Vienne, où leurs concerts s'élevèrent au nombre de vingtcing, au commencement de 1843. Dans cette même année, les deux sœurs retournèrent dans leur patrie et se firent entendre à Turin, à Milan (Ibéâtre de la Scala), à Vérone, Padoue et Venise, Parties de cette dernière ville, elles retournèrent en Allemagne par Trieste, où elles donnérent un concert au mois de décembre ; puis elles jouèrent à Prague, Dresde et Leipsick. Arrivées à Berlin dans l'hiver de 1844, elles y donnèrent un grand nombre de concerts et jouèrent plusienrs fois à la cour. De Berlin, la famille Milanollo se rendit à Hambourg, ou les deux sœurs donnèrent onze concerts jusqu'au mois de juillet, après quoi elles allèrent prendre quelque repos en Belgione. Dans l'hiver sulvant elles allèrent en Hollande on leur succès eut tant d'éclat, qu'elles dennèrent dix-huit concerts à Amslerdam. Au printemps de t845, elles firent un voyage à Londres ; mais elles n'y donnèrent qu'un seni concert, où il yeut pen d'auditeurs. Depuis cette époque jusqu'en 1847, la même activité se fit remarquer dans la carrière de ces jennes artistes, qui visitèrent les provinces rijenanes, la Baviere, les villes principales de la Suisse et le midi de la France, recueillant partout les témoignages d'intérêt dans l'immense quantité de leurs concerts. Arrivées à Nancy an mois de juillet 1847, elles s'y arrêtèrent, et M. Milanollo acheta une belle propriété à Malezeville, près de cette ancienne capitale de la Lorraine. Au mois de décembre suivant, les deux sœurs furent rappelées à Lyou, où elles donnèrent encore dix concerts. Lorsque la révolution du mois de février, 18;8 éclata, la famille Milanolto se frouvait à Paris, on les jeunes virtuoses étaient engagérs pour jouer à l'Opéra : elles prirent la résolution de se réfugier à Malezeville. Elles y goûtaienl les charmes du repos depuis quelques mois lorsque Maria ful alteinte d'une maladie grave : on la conduisit à Paris pour la confier aux soins de médecins célèbres; mais leur art fut impuissanl : Maria mourut le 21 octobre 1848, avant

d'avoir accompli sa seizième année, et fut inhumée au cimetière du père Lochaise.

Après ce malheur, Teresa qui, depuis plusienrs années avait donné tous ses concerts avec sa sœur. passa pinsieurs mois dans la retraile et ne voulut pas paraltre en public. Plus tard elle ne reprit sex voyages que pendant l'hiver et passa chaque année la saison d'été à Malezeville. Dans les derniers temps de sa carrière d'artiste, l'année 1851, fut une des plus remarquables. Au mois de janvier elle donna plusieurs concerts à Strasbourg et v eut des succès d'enthousiasme. Le ter février elle quitta cetta ville pour aller à Munsier, puis elle parcourut une partie de la Suisse et donna cinq concerts à Bâle. Au mois de mars elle donna des concerts à Manbelm et à Heidelberg, et le mois d'avril fut employé à donner huit concerts au théâtre de Francfort. Le dernier fut pour le bénéfice des membres de l'orchestre, qui firent frapper une médaille en son honneur. Repassant à Strasbourg pour relourner à Malezeville, elle donna le 10 mai un concert au bénéfice de l'orcliestre du théâtre. Ce fut dans ce voyage de 1851 que la célèbre artiste joua pour la première fois des fantaisies de sa composition, dont une sur les motifs de la Favorile, et l'autre sur des mélodies de Guillaume Tell. Elle en avait écrit l'accompagnement pour le piano : un artiste de talent (M. Liebe) en fit l'instrumentation pour l'orchestre. Depuis lors Mila Milanollo a composé des onviages plus importants, au nombre des-

quels est un concerto.

Ayant éponse M. Parmentier (voyez ce nom),
officier supérieur du génie, elle a cessé de paraifre en public et ne s'est plus fait entendre que
de quelques amis. Après avoir habité à Parispendant plusieurs années, M<sup>not</sup> Parmentier est
établie à Toulouse depuis isRouse de la little de la li

etatore a tumunar depuis soci.
MILANTA (ASA-Françoss), municien lialem du dis-espitime sisteis, në à Parme, inti mutire de chapelle ei organiste di catolériate de l'Asola, til est comm par un recessi da compotition religieuses initiate à Marsa, famile emtectivit, polyment entain, have promotive in terteriori polyment entain, have promotive in terconductiva de Motetti a 2, 3, 4 e 5 escel conviciliar i. Liliane a quantro della beatta Virpine. Marria, e 4 Tantum ergo, ibid. 1631, in-4.\*

MILANUZIO ou MILANUZZI (CHAR-LES), moine augustin de Santa Nataghia, dans Féat de Vendes, fut organiste à l'égiles Saint-Élienne de cette ville vers 1615, et plus tard à Sainte-Empirémie de Vérone. Ses compositions le placent parmi les musiciens distingués de l'Italie a cette époque. On connaît de lui les onvrages sulvants : 1" Messe concertate a quattro voci. op. 2; in Venezia, Aless. Vincenti, 1618. -2º Litanie della Madonna a 4 e 8 voci. op. 5; ibid, (620. Il y a une deuxième édition de cet ouvrage, publiée chez le même éditeur en 1642. -3º Armonia sacra di concerti, cioe Messe e Canzoni a cinque voci con il suo basso continuo per l'organo di Carlo Milanusit da santa Nataglia, maestro di capella in Santa Eufemia di Verona, opera sesta , novamente composta e data in luce; ibid. 1622, in-4°. On voit par ce titre que le P. Milanuzio était déjà attaclie à l'église Sainte-Euphémie de Vérone en 1622, L'épitre dédicatoire, an P. Léonardo Zorzi, premier organiste de la même église, est datée de Venise, le 10 mars 1622. Il y a une autre édition du même ouvrage, publiée à Venise, chez le même éditeur, en 1632. - 4º Sacra cetra, concerli eon affetti ecclesiasticia 2, 3, 4 e 5 voct, con l'aggiunta di sei Motetti commodi per il basso soto, lib. 1 e 2. op. 12 e 13; ibid, 1625. -5º Ariose vaghezse a roce sola, libri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibid; 1625. - 6° Salmt e Vesperi intteri a 2 e 3 voci con il basso per l'organo: ibid, 1628, in-4° - 7° Messe a ire concertate che si possono cantare a 7 e 11 voct. op. 16: ibid, 1629, in-4°. - 5° Compteta concertata con le antifonie e litanie, a 1, 2, 3 e 4 voci; ibid. - 9º Balletti, saltarelli, e correnttne alla francese, lib. t. - 10° Concerti sacri di salmi a 2 e 3 voci, con il basso continuo. Ub. 1. op. 14; Ibid, 1636. C'est une réimpression. Idem, ltb. 2. - 11° Hortus sacer deliciorum. seu motetti, litanix el mussa 1, 2 e 3 rocum. tib. 3, op. 19; Venise, Vincenti, 1636. Les autres

ouvrages de Milanuzio me sont inconnus. MILCHMEYER (PHILIPPE-JACQUES), professeur de harpe et de claveciu, né a Francfortsur-le-Mein, en 1750, était tils d'un horloger. Il fat d'abord attaché à la musique de l'électeur de Bavière, vécut à Paris depuis 1770 jusqu'en 1780, puis se fixa à Mayence en qualifé de mécanicien de la cour. Il y inventa un piano mécanique, dont on trouve une description assez obscure dans le Magasin musical de Cramer (t. 1, pag. 10-24 et suiv.). Cet écrivain prétend que cet instrument avait trois claviers, et qu'il pouvait produire deux cent cinquante variétés de sonorités, ce qui est fort difficile à croire. On pouvait aussi diviser cet instrument en plusieurs parties, pour qu'il put être joué par différentes personnes à la fois. Milchmeyer parait avoir vécu quelque temps à Dresde dans les dernières années du dix-huitième siècle, car il y a publié un traité de l'art de jouer du piano, sous ce titre : Anfangsgründe der

Musik um des Pianoforte sowohl in Rücksich des Fingersatzes, als auch des Manieren, des Avsdrucks und richtigen spielen zu lernen von P. J. Mitchmeuer, Hofmusikus Sr. Durchl. des Churfürsten von Baiern; Dresde, chez l'anteur, 1797, in-fol. On trouve une analyse favorable de cet ouvrage dans la première année de la Gazette musicale de Leipsick (pag. 117 et t35). Vers t803 Milchmeyer alla a'établir à Strasbourg, comme professeur de plano 1 il avait été frappé d'apoptexie et ne pouvait plus marcher quand il arriva dans cette ville. Il y donnait des lecons chez lui, assis dans un fauteuil à roulettes. et avait la réputation d'être bon maltre, partieulièrement pour la lenue de la main et le doigté. M. Parmentier (voues ce nom), qui a fait des recherches ann cet artiste dans les registres de l'état civit, à Strasbonrg, a trouvé qu'il est décédé dans cette ville le 15 mars 1813, à l'âge de soixante-trois ans. On ne connaît pas aujourd'bui de compositions de Milchmeyer.

MILDE (Tn.). On a public sous ce nom: Ueber das Leben und die Werke der belieblesten deutschen Dichter und Tonester (Sula vie et les ouvrages des meilleurs poètes et musiciem allemanda); Neissen, 1831, 2 parties in-8°. Il y avait un cianteur de ce nom a Weimar en 1836 gi selt peu vraisemblable que ce soit l'auteur de cet auxres.

de cet ouvrage. MILDER-HAUPTMANN (Mass PAULING ANNE), célèbre cantatrice allemande, fille d'un courrier de cabinet de la cour impériale de Vienne, est née en 1785 à Constantinople, ou son pèreétait en voyage. Conduite ensuite à Vienne, la mort de son père l'obligea d'entrer chez une dame de condition, comme (emme de chambre, Schikaneder, directeur de spectacle à Vienne, l'ayant entendue par liasard, fut frappé de la beaute de sa voix, et l'engages à se vouer au théâtre, offrant de faire les frais de son éducation musicale. Elle accepta ses propositions, et devint l'élève d'un maître de chant nommé Tomascelli, puis de Salieri. Il paratt toutefois qu'elle lit peu de progrès dans l'art du chani, et qu'elle dut surtout ses succès à la beauté remarquable de son organe. Cet avantage si rare lui fit obtenir presque à sea débuls un engagement au théâtre de la cour impériale. Sa réputation a'étendit bientôt dans loute l'Allemagne, et des offres ini furent faites de plusieurs villes pour l'attacher à feurs théâtres, Elle brillait surtout dans la musique tragique, particulièrement dans les opéras de Gluck. Sa haute stature et la beauté de ses traits semblaient d'ailleurs l'avoir destince à ce genre dramatique, En 1808 elle visita quelques grandes villes. De retour à Vienne après un voyage couronné de

auccès, elle eut un nouvel engagement à la cour en qualité de première cantatrice En 1810 elle devint la femme d'un riche bijoutier nommé Hauptmann. Deux ans après elle fit nn voyage à Berlin, où elle débuta dans l'Iphigénie en Tauride, de Gluck. Les connaisseurs ne lui trouvèrent pas un talent égal à sa réputation, mais le public, charmé par ses avantages naturels, l'applaudit avec transport. Ses succès furent semblables dans quelques autres capitales de l'Allemagne où elle se fit entendre. En 1816, elle contracta un engagement fixe avec le théâtre royal de Berlin, où elle brilla pendant douze ans dans tous les grands rôles du répertoire. Vers la fin de 1829, de vives discussions avec Sponjini l'obligèrent à se retirer. Elle visita alors la Russie, la Snède et le Danemark; mais l'affaiblissement de sou organe ne lui permit plus de se faire entendre que dans des concerts où elle ne chantait que des airs simples de Hændel et de Mozart. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même lorsqu'elle chanta a Vienne en 1836. Ce fut la dernière apparilion qu'elle lit en public. Depuis lors elle vécut dans la retraite. Les rôles d'Iphigénie, d'Armide, d'Elvire dans Don Juan, de Médée, et de Statura dans Olympie, ont élé ceux uu elle a particulièrement brillé. Mmc Milder-Hauptmann est morte à Berlin, le 29 mai 1838.

MILLUNER (MARRICA), see 1812 à Parnitz, en Boldene, a reça son debetoire musicale su Conservatoire de Praya, et cui dermu noi ex-visioniste de Braya, et cui dermu noi ex-visioniste de Braya, et cui dermu en Alemanga, com à direction de Prias, puedeque de cui terminale, il de effet à Percheire ut licialre regal de Prague, en qualité que mecean, pour son instrument, suns asonn si yment valors nois. Il a compose quebeles peneceans, pour son instrument, suns asonn si yce public puede en connent. M. Moldera autmountai professor de Conservation de Prayación, forte en justición de la Bueyrichió, fetre de plantie de se nos.

MILET (Jacquen), cordelier de la stricte doservance, né à Drogheda en Irlande, vera 1500, vecut au couvent des cordellers irlandais appeles de Soint-Judore, à Naples, et y moorut en 1639. Il a certi un traité de musique initiale: Dell'Arte musica ossia metodo di canto, Naples, 1630, in 8°.

MILHES (Issour.), professeur de chant et compositier, ne à Toulouse vers 1806, appril à jouer du violon à l'âge de douze ans, et commença l'étode du chant en 1836. Admis au Commença l'étode du chant en 1836. Admis au Comservatoire de Paris comme pensionnaire, il y compléta ses études musicales. Après avoir débuté comme baryton au thétir de Marseille, à l'obte comme baryton au thétir de Marseille, à

se rendit à Milan avec une lettre de recommandation de Rossini pour le professeur de cliant Banderall, avec qui Milliès travailla quelque temps. De Retour en France, il a chanté au lhéatre des Nouveautés les traductions d'operas ilaliens; puis, en 1835, il fut attaché au théâtre de Nimes, et dans l'année suivante, il douna des représentations à celui de Toulouse. Rentré à Paris vers la fin de 1836, il debuta à l'Opéra-Cumique dans le rôle de Zampa; mais n'y ayant pas eu d'engagement, il se rendit en Amérique. En 1810 il revint en Europe et fui engagé dans une compagnie Italienne pour l'Espagne. Fixé enfin à Paris , il a quitté la scène et s'est livré à l'enseignement du chant. Comme compositeur, il a publié un grand nombre de romances, de duos pour le chant, d'airs, et d'hymnes religieuses. On a de lui une méthode de chant.

MILHEYRO (ANTONS), compositior potagins, nel la Bray, della, se commencement di dis-suptième siècle, multre de chapelle à la caleborile de Colimber, puis tat appete la Lisbonne, ou il bolint un canonicat. On a de lui : Rifunda romennam Paul V jusare editum, andjuncta missa pro defluccità de musicie sumercia missa pro defluccità de musicie sumercia della heyro a latied aguai en insusverti un traile concernant ia bicorie de la musique.

MILIONI (PIERE), musicien du seizième siecle, né à Rome, a publié dans cette ville un livre de tablature de guitare sous ce titre : R primo, secondo e terzo libro d'intavolatura, sopra i quali ciascuno da se medesimo può imparare a suonare di chitarra spagnuola, accordare, fare il tritto, il repicco, e anco trasmular sonate da una lettera all' altra corrispondente. Mersenne en cite une édition publice à Rome, en 1624 (Harmon, univ. Traité des instruments, livre 11, p. 96 verso). La quatrième édition de cet ouvrageest datée de Rome, 1627, in-8" oblong. E.-L. Gerber en cile une de 1638, sous le titre de Corona del primo. secondo e terzo libro d'intavolatura, elc. C'est probablement la cinquième.

MILIZIA (Faançoss), littérateur italien, a fourni des renseignements sur les théaltres de l'Italie dans un écrit intitule : Det Teatro, Rome 1771. Il en a été publié une deuxième édition à Venise, 1773, in-4° de 100 pages.

MILLER (Le P. Jean-Piesse), recleur et sous-prieur du monasière de Marienlhal, vers le milieu du dris-initième siècle, est auteur d'une dissertation initialée : De falis artis musica brevis ac seccincla profusio qua ad declamationes aliquot A, D. VI... spr. benigne audiendas patrones et fautores decenter invitat etc. Helmstadii, Mich. Gunther Leuckart, 1754, in-4°, de 16 pages.

MILLER (Enovann), docteur en musique, paquit en 1731, à Doncaster, et fit ses études musicales sons la direction de Burney, auteur de l'Itistoire de la musique. A l'âge de vingt-cinq ans il fut nommé organiste dans sa ville natale, et pendant cinquante ans il occupa cette piace. Jusqu'à ses derniers jours, il donna anssi des leçons de piano. Il mourut à Doncaster le 12 septembre 1807, à l'âge de soixante-seize ans. On a publié de cet artiste : 1º Six solos pour la flute allemande , sons ce titre : Solos for the German flute with remarks on double tonauina: Londres, 1752. - 2º Six sonates ponr le clavecin: Ibid., 1768. - 3º Elégies avec accompagnement de clavecin, 1773. - 4º Douze chansons anglaises; idem, ibld. - 5° Selection of psatms (choix de psaumes mis en musique); ibid., 1774. Cette collection a été si favorablement accueillie du public, que le nombre des sonscripteurs s'est clevé à cinq mille, - 6° Quelques psaumes de Watts et de Wesley à 3 voix, à l'usage des métiodistes; Londres, 1801. - 7º Institutes of Music for young beginners on the harpsichord (Principes de musique pour les clavecinistes commençants); Londres, 1771. Cet ouvrage a obtenu un si briliant succès, qu'il en a été fait seize éditions. - 8° Letters in behalf of professors of music residing in the country ( Lettres en faveur des musiciens de la campagne); Londres, 1784, in-4°. - 9° Etements of the Thoroughbass and composition (Eléments de la basse continue et de la composition); Londres, 1787, in-fol. Miller a traduit en anglais le Dictionnaire de musique de J.-J. Rousseau. mais sa traduction, dont dix-huit feuilles environ avaient été imprimées, n'a point été publiée, li en existe trois ou quatre exemptaires formés de bonnes feuilles qui avaient été fournies à l'autenr pendant l'impression : c'est une rareté bibliographique fort recherchée eu Angleterre.

MILLER (PLES), chanter et composite etc., et et à l'Decce et 1752. De l'êtge de buit aus, se dispositions pour la monique étaient aus marquables. Il possibilité aussi une visit de enprance à le bele, qu'il foi enmené à l'rague en 175 pour chantes au corronnement de feuspe reur. Ceprediant il ne recervil point de jeçons de monique et ne s'internitait dins cet art que par induct. Ver odée épopue il comments aumaire obseru il pariet laur ett de informante la une auser area habileté. En 1750 i entrepris une vorgas et doma, comme violoniste, un con-

cert à Haile, qui fut dirigé par Türk. De là il alla à Amsterdam, et y débuta comme ténur au théâtre allemand. Il y joua le rôle de Tamino dans la Flute enchantée. Cet essal fut beureux, Miller chanta ensuite à Fiensbourg et au théâtre de la cour, à Schleswig. Ce fat à celui ci qu'ii fit représenter en 1802 son premier opéra intitulé: Der Freybrief (Le Privilége), qui fut applaudi avec chaleur. L'année d'après il fut attaché au théâtre de Hambourg : c'est là que s'établit sa réputation comme chanteur dramatique, et à cette époque il fut considéré comme le meilleur ténor de l'Allemagne. A Breslau, où il aila en quittant Hambourg, il se lia avec Berner et Ch. M. Weber. L'amitié de ces deux hommes remarquables en des genres différents, exerca nne heureuse influence sur la direction de Miller dans la composition, et les connaisseurs constatèrent ses progrès dans l'opéra qu'il fit représenter a Breslau sous ce titre : Die Verwandfung (La Métamorphose). Cet ouvrage fut joué avec succès dans plusienrs grandes vities de l'Allemagne, entre autres à Hambourg et à Berlin. Après avoir joué dans celle-ci, à Vienue, à Dessau et à Leipsick, ii fut attaché à une troupa ambuiante depuis l'année 1810 jusqu'en 1813 : situation peu convenable pour un artiste si remarquable, mais que son esprit de désordre et d'indépendance ini faisait trouver agréable. C'est dans cette période qu'il fit jouer à Leipsick son Officier cosaque, devenu populaire en Allemagne. Il avait pris la résolution de se rendre en Russie, et délà il était arrivé à Varsovie lorsqu'il reçut de Kotzebne une invitation pour se rendre à Kænigsberg, où il fut engagé pour le théatre. Il y écrivit son opéra intitulé : Die Alpenhütte (La Chaumière des Alpes), et Hermann et Thumelda ; les livrets de ces deux ouvrages avaient été composés pour lui par Kotzebue. En 1816 il se fit entendre de nouveau à Berlin, puis à Francfort-sur-le-Mein, où le public l'accompagna en triomphe jusqu'à sa demeure après une représentation de La Clémence de Titus, de Mozart. Le grand-duc de Hesse-Darmstadt l'engagea ensuite pour son théâtre où les conditions les plus avantsgeuses iui furent faites. Cependant il n'y resta que jnsqu'en 1818, et de là il alla à Hanovre. En 1820 on le retrouve à Amsterdam où il passa plusieurs années, quoiqu il fit de temps en temps des voyages en Allemagne pour y faire représenter ses ouvrages, entre autres sa Mérope, que Spoir considérait comme une des bonnes productions de l'époque. En 1827, Miller M un voyage à Paris ; l'année suivante il était à Bruxelles, où il donnait des concerts avec Drouet. De la il

alla donner des représentations à Riga, Pétersbourg et Moscou. De retour à Lubeck et à Hambourg en 1830, il ne s'y arrêla pas longtemps, car l'année d'après il était à Berlin, où il donnait des leçons de chant. En 1833, il prit la direction du théâtre de Dessau. Depuis ce temps le désordre de sa conduite le jeta dans une sorte d'abrntissement où il ne lui resta plus même le sonventr de sa gloire passée. Séparé de sa femme et de ses enfants qui languissaient à Dessau dans une protonde misère, il tratna de ville en ville une existence dégradée. Il est mort à Charlottenbourg, près de Berlin, le 7 avril 1851. Outre les opéras de cet homme singulier, cités plus haut, on connaît aussi de lui les petits opéras intitulés : Julie ou le Pot de fleurs . le Bouquet rendu, et Michel et Jeannette. Son dernier ouvrage dramatique est un opéra-comique intitalé : Perruque et musique , qui fat représenté à Dresde, en 1846. On a gravé de sa composition : 1º La partition de l'Officier cosaque, réduite pour le piano ; Dresde, Hilscher. - 2º Plusieurs recueils de chants à trois et à quatre voix, des canons, et des chansons à voix seule avec accompagnement de piano. Il avait en manuscrit des messes à grand orchestre, des motets, le Pater noster de Klopstock, et des ouvertures de concert. On connaît aussi de lui Six Chants à voix scule et à 4 voix evec accompagnement de piano, op. 28; Leipsick, Hofmeister; Six Chants à 4 voix d'hommes : Demande et réponse pour 4 tenors et 4 basses. - Une fille de Miller, cantatrice, a été attachée aux théâtres de Dusveldorf, Cassel, Berlin et Vienne, depuis 1835 insqu'en 1846.

MILLET (JEAN), chanoine et premier chantre à la cathédrale de Besancon, paquit vers 1620, à Fondremand, bailliage de Vesoul, de parents simples cultivateurs. Après avoir été attaché comme enfant de chœur à la musique de la cathédrale de Besançon, et y avoir terminé ses études, il embrassa l'état ecclésiastique, et resta attaché à la même église. L'arcitevêque Antoine-Pierre de Grammont, qui protégeait Millet, le chargea do publier de nonvelles éditions des Livres de chœur. Il monrut vers 1682. On a de lui : Directoire du chant grégorien : Lyon, 1666, in-4° de 176 pages; hon ouvrage où il y a de curieuses observations sur les rapports des modes anciens avec les huit tons du plain-clant. On iui attribue aussi l'Art de bien chanter en musique, ou la Belle Methode, qu'on dit avoir été gravé par Pierre de Loisy; mais t'existence de ce dernier ouvrage n'est pas bien prouvée; à moins que ce ne soit le précédent présenté sous un autre titre; ce qui est vraisemblable,

car le P. Martini cite ce dernier ouvrege dans le premier volume de son Histolre de la masique, sous la date de Lyon, 1666,

MILLEVILLE ( JEAN DE ), musicien français, vécut dans la première moitié du seizième siècle, et fut attaché au service de Renée de France, fille de Louis XII, qui avait éponsé Hercule II d'Este, duc de Ferrare. Parmi les manuscrits de la Bibliothèque impériale de Paris, on trouve, dans an volume coté F 540 du suppiément, une pièce qui a pour titre : Rolle des gentilshommes, dames et damoiselles, et officiers de la maison de très-haute et très-puissante dame Renée de France, duchesse de Ferrare. dressé par maître Guiltaume Barbel, commis de ses finances; on y lit à l'article de la chapelle : « Jean de Milleville, que monseigneur le « duc de Ferrare amena de France chantre en « sa chapelle, envoyé quérir par madite dame « avecque promesse de gaiges qu'il eust, et de-« puis avant ledit sieur laissé sa chapelle, elle l'a « accepté et retenn aux mêmes gages et estats, » On trouve dans le huitième livre de motets publiés par Pierre Attaignant, sous le titre de Liber octavus XX musientes motetos quatuor, quinque, vel sex modulos habet ( Paris, 1534, in-4° obl. gothique), un Eece nos reliquimus à quatre voix, indiqué sous le nom de Jean de Ferrare : il y a quelque vraisemblance que celte composition est du Jean de Milleville dont il a'agit ici, car il était d'usage alors de désigner les artistes par quelque sobriquet, par le lien de leur naissance, ou par celui de leur habitation ajonté à leur prénom. Jean de Milleville dut aller à Ferrare vers 1530, car le mariage du souverain de cette ville avec Renée de France n'eut lieu qu'à la fin de juin 1528, et i'on voit que celte princesse ne l'emmena pas avec elle .

mais qu'elle l'envoya quérir. MILLEVILLE ( ALEXANDRE ), excellent organiste, était fils du précédent. Il naquit en 1521, non à Ferrare, comme il est dit dans la première édition de la Biographie universelle des musiciens, mais à Paris, ti était agé de neuf ans jorsque son père alla se fixer à la conr de Ferrare. J'étais eters dans le doute e'il était fils ou petit-fils de Jean , parce que j'avais trouvé dans un catalogue un ouvrage imprimé sous le nom de Milteville en 1629; mais on verra dans i'article suivant que cet ouvrage eppartient à son fils , François Milleville, dont aucun biographe n'a parlé. D'autre part, on voit dans l'Apparato degli uomini illustri di Ferrara (p. 130), qu'il mourut à l'âge de soixante-huit ans, ainsi que l'indique son tombeau placé dans l'église de Saint-Roch à Ferrare, Enfin, un recueil de

Madriganx d'Alexandre Milleville avant été imprimé à Venise en 1575, je disais qu'en aupposant qu'il ne fût âgé que de vingt ans fersqu'il écrivit cet ouvrage, it serait ne en 1555, et n'aurait pas en soixante-hult ans en 1629, mais soixante et quatorze. Tous les doutes sont dissipés aujourd'hui à ce sujet, car Frizzi établit d'une maniere certaine dans ses Memorie per la Sioria di Ferrara (T. tV, p. 414) qu'Alexandre Milieville mourut le 7 septembre 1589, à l'âge de soixante-huit ans : il était donc né en 1521. et était fils de Jean. Il fut grand organiste pour son temps et compositeur de mérite. Il ne fut pas le mattre de Frescobaldi, comme on l'a cru jusqu'à ce moment, car celni-ci ne naquit qu'en 1587 on 1588, comme je i'ai démontré, Tout le reste de la biographie d'Alexandre Milleville uni se trouve dans la première édition de mon livre appartient à son fils Françoia. On ne connaît d'Alexandre Milleville que des Madrigali a cinque voci, imprimés à Venise, en 1575. in-4°.

MILLEVILLE (FRANÇOIS), file du précédent, paquit à Ferrare, vraisemblablement vers 1565. Tout ce qu'on trouve dans les ouvrages d'Augustin Saperbi et de Quadrio, concernant Alexandre Milleville, se peut int appartenir, parce que la date de sa mort, donnée dans l'article précédent, ne peut ae concilier avec les faits rapportés par ces auteurs : il est donc évident que ces faits concernent le fils de cet artiste. Ce fut donc François Milleville qui, après avoir été an service du rol de Pologne, passa à celul de Rodolphe II, et qui revint en ttalie en 1612, après la mort de ce monarque, et y retrouva son ancien élève Frescobaldi (1), avec qui il se rendit à Rome en 1614. Postérieurement à cette date, il eut la place de mattre de chapelle de ta cathédrale da Volterra; mais Il ia quitta quelques années après pour celles de maître de chapelle et d'organiste de la cathédrale de Chioggia, dans l'État vénitien, ainsi qu'on le voit par les frontispices de sea derniers ouvrages, ti y vivait encore en 1639, et était alors âgé d'environ soixante-quinze ana. On a de cet artiste : to Harmonici fiori, madrigali a due, tre el qualtro voci, en six livres. Le premier a paru en 1614, à Venise, et le dernier en 1624. - 2° fi primo libro de' Madrigali in concerto a 4, 5 e 8 voci in occazione delle nozze del Sig. Conte

(i) Dans is notice de Frescobaldi, t'ai sairi is tradition ei j'ai dit qu'il fai étére d'Alexandre Millestille, miss les renseignements que vient de me fournir le litre de Fristi, cilé dans l'article précédent, m'ont éclaire. Frescobaldi, né en 1837 ou 1848, n'a pa être l'élère d'un homme mort en 1830.

Vincenzo Cantalamai, op. 3; in Venezia app. Giac. Vincenti, 1617, in-4°. - 3º Messa in concerto, Domine, Dixit, Magnificat a otto voci, e un motetto a 9, op. 5 : ibid, 1626, in-4°. C'est une deuxième édition. - 4º 11 secondo libro delle Messe, una a 4 voci in concerto, e due a oito voci, op. 6; ibid, 1617, in-4°. -5º Moieili a 2, 3, 4, 5 et 6 voci, en sept livres ; le dernier a paru en 1626, - 6º Letanie della B. V. con le sue antifone a 8 voci, np. 8; in Venezia app. Aless. Vincenti, 1619. - 7º Messe e Saimi a 3 voci, op. 17; ibid, 1620. -8º Concerti spirituali a 1, 2, 3, 4 voci, lib. I. ibid. - 9º Gemme spirituali a 2 e 3 voci; ibid., 1622. - 10° Letanie della B. V. a 3 voci concert, op. 19, et 20; ibid., 1639. MILLICO (Joseph), compositeur et chan-

teur distingué, naquit en 1739 à Tertizzi, ville de la Ponille, et non à Milan, comme ie prétend l'abbé Bertini. On manque de renseignements aur sa jeunesse et ses étudos; on sait seulement qu'il subit fort jeune la castration, et one sa voix devint un fort beau soprano. Gluck, qui t'avait entendu en Italie, le considérait comme un des plus grands chanteurs de cette époque. Lorsque Millico visita Vienne en 1772 et y fut attaché au théâtre de la cour. cet illustre compositeur le choisit pour donner des leçons de chant à sa nièce. En 1774 Millico s'éloigna de Vienne et se rendit à Londres, où il chanta pendant les années 1774 et 1775, puis il alla à Berlin. De retour en Italie vers 1780, il fut attaché à la musique du rol de Naples, et y jouit d'une faveur décidée dont il abusa quelquefois, dit-on, pour opprimer d'autres artistes qui excitaient sa jalousie. Parmi les compositions de Millico, on remarque : to La Pietà d'amore, opéra semi-séria, représenté à Naples en 1785. - 2º La Zeiinda, npéra séria, ibid., 1787. - 3º Nonna per fare dormire i Bambini; Naples , 1792. - 4° Cantates avec instrumenta ; Il pianto d'Erminia; La morte di Ctorinda; La Nutrice d'Ubaido. - 5º Ariettes italiennes, avec accompagnement de harpe, fer, 2me et 3me recueils, chacun de six ariettes; Vienne, Artaria. - 6º 12 Canzonettes avec accompagnement de piano et violon; Londres, 1777. - 7º Duos nocturnes pour deux ténora, deux violons et piano, en manuscrit.

NILLIN (Aran-Lors), coman particulièrement sous le nom de Millin de Grandmaison, naqui à Paris le 19 juillet 1793. Après avoir terminé ses humanités, il se livra à l'étude des sciences, de la plislologie, et à des rechercles tittéraires. A l'époque de l'organisation des écoles certrales, il fit nommé provisseur d'histoire à celle de Paris; país il succèta à l'abble Bartile, me qualité de concretater du calibre de satiques de la Bibliothèque nationale. Il carrer actie place jusqu'à as mort, arriée le 14 août 1815, Au nombre des courrages de ces para l'attiglache de mort un Déclamant de l'accommende de l'accommende de de l'accommende de de l'accommende de de l'accommende de l'accommend

à la musique MILLOT (NICOLAS) était en 1575 un des mattres de la chapelle de musique de Henri III, roi de France. Il obtint, dans cette année, le prix de la lyre d'argent au concours du Puy de musique, à Évreux, ponr la composition de la chanson à plusieurs volx qui commençait par les mots : Les espica sont à Cérès. ( Voyez l'écrit intitulé Puy de musique érigé en l'honneur de Madame sainte Cécile, publié d'après un manuscrit du seizième slècle, par M. Bonnin et Chassant, p. 53. ) On trouve dans le Septième livre de chansons nouvellement composées en musique par bons et excellents musiciens ( Paris, Nicolas Duchemin, 1557, in-4°), trois chansons françaises à 4 voix, lesquelles sont de Millot, sous les noms de Nicolas , et Nicolas M. Le dix-neuvième livre de chansons nouvellement composées à quaire et cinq parties par plusieurs autheurs, imprimé à Paris, en 1587, par Adrien Le Roi et Robert Ballard, contient trois chansons de Millot, dont les premiers mots sont : Ma Mastresse ; Je l'ay si bien; Le Souvenir. Enfin, la chanson à trois voix du même. Je m'en allais, se trouve dans ie premier livre des chansons à 3 parties, composées par plusieurs anteurs; ibid., 1578.

MILTITZ (Chantes-Borrowie DE ), chambellan du roi de Saxe, conseiller intime et gouverneur dn prince royal, naquit à Dresde ie 9 novembre 1781. Un penchant décidé ponr la poésie et plus encore ponr la musique, se manifesta en lui dès son enfance. A l'âge de onze ans il étonnaît déjà par sa manière de jouer sur le piano les morceaux difficiles de cette époque. Le plaisir qu'il ent alors à entendre la Plute enchantée , de Mozart , lui laspira le vif désir de composer aussi, et sans autre guide que son instinct, il se mit à faire quelques essais. Destiné à la carrière des armes , ti entra an service à l'âge de seize ans; mais la vie de garnison n'interrompit pas ses études poétiques et musicales. Plus tard il entra dans la garde royale

à Dresde et y passa cinq années pendant lesquelles il perfectionna son instruction près d'un mattre de composition et par sa correspondance avec Rochitz. En 18tt il demanda sa retraite de la garde, et alla s'établir dans une maison de campagne à Scharffenberg, près de Meissen, dans l'espoir de se livrer en liberté aux arts qu'il affectionnait : mais la guerre qui se déclara l'année suivante vint l'arracher à sa retraile, et l'obligea à reprendre du service. La paix le rendit à ses travaux en 1814; il profita du repos qu'elle lui laissait pour recommencer ses études de composition avec Weinlig, élève de l'abbé Mattei, et en 1820 il fit nn voyage en Italie pour achever de s'instruire dans l'art. Pendant un séjour de huit mois à Naples, il écrivit un opéra boufie pour un des thélitres de cette ville; mais cet ouvrage ne fut pas représenté. De relour à Dresde en 1823, il y fut élevé aux dignités de chambellan du roi et de gouverneur du prince royal, mais cette haute position ne l'empêcha pas de cultiver les arts comme li le faisait anparavant. Il est mort à Dresde le 18 lanvier 1845, Ses principales productions sont une messe solennelle ( en sol mineur) dont on parle avec éloge en Allemagne. une onverture de concert inspirée par les poésies d'Ossian, et l'opéra de Satil, joué avec succès à Dresde en 1833, et dont la parlition, arrangée pour le piano, a été publiée à Leipsick, chez Breitkopf et Hærtel. Les autres opéras de M. de Miltitz sont Alboin et Rosamunde, composé en 1835, et Czerni Georges, représenté à Dresde en 1839. Parmi ses compositions religieuses, on remarque un Stabat Mater, exécuté à Dresde en 1831, et un Requiem qui fut entendo dans la même ville en 1836. Son ouverture pour le drame de Schiller, la Fiancée de Messine, a obtenu du succès en Allemagne. M. de Miltitz a écrit aussi beaucoup de morceaux pour le piano et des chansons allemandes dont on a publié quelques-unes à Meissen et à Leipsick. On a aussi de lui da honnes observations sur la situation de la musique en Allemagne et en Italie , dans les Oranienblætter (Feuilles d'oranger), qui parurent depuls 1822 jusqu'en 1825, en trois volumes in-8°. Enfin, il a fourni quelques articles concernant la musique à l'Abendseijung (Gaz. du soir ) de Dresde, à la Gazette musicale de Leipsick, et an recueil intitulé Carcilia (t. 16, p. 282 et sniv., et t. 17. p. 180 et suiv.).

MIMNERME, joueur de flûte et poële élégiaque, était originaire de Colophon, de Smyrne ou d'astypafée. Il fut conlemporain de Solon, et se distingua aurtout par ses élégies, dont il ne nous reste que quelques fragments conservés par Slobée: Horace préférait Minnerme à Callimaque, et Properce dit qu'en malière d'amour ses vers valaient beaucoup mieux que ceux d'Homère: Plus in amore valet Minnermi sersus Homero.

## (Lib. 1 , Eleg. 9, vers. 11.)

On peut consuller sur ce poéte musicies:

o' Scheceeman (Philippe-Christian-Charles),
Commentatio de vitae et carminibus Mimnermi;
Gottingue, 1823, in-4°, 2° Mars (Christian),
Dissertatio de Mimnermo; Coesfeld, 1831,
in-4°.

MINÉ ( JACQUES-CLAUDE-ABOLPHE ), organiste du chœur de l'église de Saint-Roch, à Paris, esi né le 4 novembre 1796. Admis le 5 septembre 1811 comme élève au Conservatoire de musique, il y a éludié le violoncelle et l'harmonie. Miné élait neveu de Perne, ancieu inspecieur de l'École royale de chani ei de déclamation. Après avoir rempli ses fonctions d'organiste et s'être livré à l'enseignement pendant plus de vingt ans, Miné a obtenn la place d'organisie de la cathédrale de Charires. Il est muri dans cette ville en 1854. Il a publié : 1º Fantaisie pour piano et violon, op. 1; Paris, A. Meissonnier: op. 16; Paris, Simon Gaveaux. - 2º Nocturne; idem, op. t5; Paria, Hanry. -3º Fantaisle pour pisno et violoncelle, op. 25; Paris , A. Meissonnier. - 4° Concerlo de société pour le piano; ibid, - 5° Plusieurs trios pour piano, violon et violoncelle. - 6º Sonates faciles pour piano seul, op. 4; Paris, Frère. -7º Beaucoup de morceaux de différents genres pour piano et d'antres instruments, seul ou en société avec d'autres artistes. - 8° Méthode de violoncelle; Paris, A. Meissonnier. - 9º Idem pour la contrebasse ; ibid. - 10° Livre d'orque contenant l'office de l'année, tout le plainchant arrangé à trois parties, et suivi de pièces d'orgue, op. 26; Paris , A. Meissonnier. Cet ouvrage a pour base le plain-chaot parisieu, et ne peut plus être nille. Miné a été collaborateur de Fessy, dans la collection de messes, hymnes, proses, etc., arrangées ponr l'onrue, et publiées sous le titre de Guide de l'Organiste; Paris, Troupenas, 1839, 12 livraisons in-folio. Enfin, on connail sous son nom un journal de pièces d'orgue, dont il a paru 5 années, sons le titre de L'Organiste français (en collaboration avec Fessy); Paris, Richault, el des Pièces d'orque, en 2 sultes, op. 54; ibid. Miné a écrit aussi poor la collection des Mannels de Roret un traité de plain-chant sous ce titre : Plain-Chant ecclésiastique romain et francais; Paris, Roret, 1837, t vol. in-t6. C'est un livre très-défectueux et rempli d'erreurs. Enfin,

on a de eet artiste: Cinquante Cantiques à roix seule avec accompagnement de piano ou orgue, à l'usage des confréries; Paris, 1848, i vol, în 18.

MINELLI (PURIE MARIA), nê li Bolque rei 1066. En 1681 derin dêtre de Jean-Bap-liste Maria/ferrade, celêbre compositeur de ceite peque, aprês que se cidode furni la reine peque, aprês que se cidode furni la reine. En 1681 de la reine perine sainte-la-ce, dans a surite astale. L'Académie des phillamonoliques i Faduit sa nombre de ses membres ai 1093; que ni partire (pré-aidant) pour la seccode fois en 1090, pour la troisime en 1704, pour la quetréeme en 1709. Il mourart en 1712. Ou touver dans la biblio-de de la composite de 1804 de 1804

MINELLI (JEAN-BATISTE), un des pins avants chanteurs sortis de l'école de Pistocchi, naquit à Bologne en 1687, ef fut sonnis for jeune à la castralion. Sa voix était un contrallo de la plus belle qualifé. Il excellat surfent dans le ebant d'expression, quoiqu'il ne manquât pas d'agilité dans les traits et qu'il et un trille excellent. Il bélait à Rome vers 1715.

MINELLI (I.E. P. ANDIO-GRABILE), minic de Forde des Francisciais appelés Mineurs concentrats, vécni au couvest de Bologo evra le milio de dis-luiditime siètes. Il est econo par un petit traité de musique qui a pour litre: Ristrictio delle resple pai asserciatis della musaca ; in Bologna, sella atamperia di Letio della Folya, 17.75, ins "de de l'opinois ches le méme libraire, on 1714, de l'opinois ches le même libraire, on 1714,

MINGOTTI (Ricora) (1), cilibre cashire di di-indilibre sileté, dont le nom de familie état Valentini, paqui à Suples en 1728, de parenta illemnals. Elle rédui lègle que de dis mois lorsque son pire, officier a service de l'Autrière, requi l'orire de se rendre à Grarit, es Siletie, el l'emneas avec iul. Reide de la crist, con covere de un contre de contre de l'autrière d'orire. La meur qu'en y chaire d'orire. La meur qu'en y chaire qu'en y chaire d'orire. La meur qu'en y chaire qu'en y chaire d'orire. La meur qu'en y chaire qu'en y chair qu'en y chaire qu'en y chair qu'en qu'en qu'en qu'en

(i) Elle est appelée Catherine par Gerber, Choron et Fayolle, et tous les copisies de ces auteurs; mais Mancial, contemporain de la Mingotti, lei donne son véritable prénom.

désirait et lui enseigna les éléments de la musique et du solfége; mais avant qu'elle eût atteint sa anatorzième année, son oncle mournt, sa pension cessa d'être payée au couvent, et elle retourna près de sa mère et de ses sœurs. Inhabile aux soins du ménage, elle fut en butte aux railleries de sa famille; sa voix et son goût pour le chant excitaient surtout la manyaise humenr de ses sœurs. Pour se soustraire à des tracasseries sans cesse renaissantes, Réglue épousa Mingotti, Vénitien déjà vieux qu'elle n'aimait pas, mais qui avait à ses yeux le mérite de l'arracher à de mauvals traitements. Cet homme était directeur de l'Opéra de Dresde : Il comprit le parti qu'il pouvait tirer de la belle voix de sa femme, et la confia aux soins de Porpora , alors mattre de chapelle de la cour, et le plus célèbre professeur de chant de cette époque. Sous la direction d'un tel maltre, la jeune Mingotti fit de rapides progrès. Attachée au théâtre de l'électeur, elle n'eut d'abord que des appointements peu considérables; mais hiculôt ses auccès îni procurèrent des avantages plus dignes de son talent. Ses succès eurent tant d'éclat, que la célèbre cantatrice Faustine Burdoni , alors au service de la cour, ne put dissimuler sa jalousie, et qu'elle s'éloigna de Dresde pour aller en Italie. La réputation de la Mingotti se répandit bientôt jusqu'en ce pays, et des propositions lui furent faites pour le grand théâtre de Naples. Elle y parnt avec éclat en 1748, dans l'Olympiade de Galuppi, et n'étonna pas moins les Italiens par ta pureté de sa prononciation que par la beauté de sa voix et de son chant. Après un pareil triomphe, elle recut des propositions d'engagement de toutes les grandes villes de l'Italie ; mais elle les refusa parce qu'elle en avait un avec la conr de Dresde.

De retour en cette ville, elle y chanla son rôle de l'Olimpiade avec un succès prodigieux. Hasse et sa femme ( Faustine ) étaient alors revenus dans la capitale de la Saxe; ce compositeur y remplissaft les fonctions de mattre de chapelle. Burney, qui a connu la Mingotti à Munich, en 1772, rapporte, d'après elle, l'anecdote suivante : Dans la crainte que la ienne rivale de sa femme ne la fit oublier, Hasse écrivit pour la Mingotti, qui devalt joner un rôle dans son Demofoonte, un air difficile qui n'était accompagné que de quelques notes pincées par les violons, espérant que, n'étant point sootenue par l'harmonie, son intonation s'égarcrait. Séduite par la heauté de cet air (Se tutti i mali miei), elle s'empressa de l'é-Judier; mais bientôt elle reconnut le piège, et mit tant de soin dans l'exécution du morceau, qu'il devint pour elle l'occasion d'un nouvean

triomplie. M. Farrenc me fait reinsequer qu'il a trouvé dans le Demofoonte de Itasse (scène 6me du 2me acte) un air de mezzo soprano sur les paroles se sapessi i mati miei, et non se tutti i mali miei; cet air, facile d'ailleurs, et dont l'étendue vocale n'est que d'ut grave à fa sur la cinquième ligne de la clef de sol, n'a pas d'accompagnement pizzicalo; en sorte que l'anecdote paralt plus que douteuse. Il est possible toutefois que Hasse ait changé cet air pour faire disparaître les traces de sa ruse malveillante. Il est difficile de croire que la Mingotti inventa cette histoire vingt-quatre aus après la date de l'événement. En 1751, elle s'éloigna de Dresde nour aller à Madrid, où elle chanta avec Gizziello, sous la direction de Farinelli. Charmé par la beauté de sa voix , celui-cl mettait tant de prix à la réserver uniquement pour les spectacles et les concerts de la cour, que non-seulement il lui défendait de se faire entendre ailleurs, mais qu'il ne voulait même pas qu'elle étudiát dans nne chambre où elle pouvait être entendue de la rue. Après deux ans de séjour en Espagne, elle se rendit à Paris, puis à Londres, à l'automne de 1754. et ses succès n'eurent pas moins d'éclat dans ces villes qu'à Madrid, à Dresde et à Naples, Plus tard elle chanta dans les villes principales de l'Italie, et partout elle cansa antant d'étonnement que de plaisir. Cependaut elle resta attachée à la cour de Dresde tant que le roi Auguste vécnt : après sa mort , en 1763, elle s'établit à Munich, où elle jouissait de l'estime générale. Lorsque Burncy visita cette ville en 1772, la Mingotti avait conservé la beauté de sa voix, et parlait de la musique avec une connaissance profonde de l'art. Sa conversation était animée : elle parlait également blen l'alternand, le français, l'italien, et ponvait suivre une conversation en angials et en espagnol. Elle chanta devant Burney pendant plusieurs heures en s'accompagnant elle même au piano. En 1787 elle se retira à Neubourg, snr le Danube, où elle est morte en 1807, à l'age de soixante-dix-neuf ans. Son portrait, peint au pastel par Rosalba, est dans la galerie de Dresde.

tes, etc.; Madrid, Josepin tharra, 1732-1734.
Le second oursage set initiate! roundraillo
nnero, que cu ocho Louninas finas denuestran y explicane a drafe de la musica, con
todos us radimentos pora sober softero, modular, transporter, y gêrea curisdiades, muy
utiles; Madrid, Manuel Martinagerre, sans Mac.
M. Sariano-Partes confirme ette conjecture
(Historia de la musica españota, tome IV.,
p. 103).

MINOJA (AMBROISE), compositeur et professeur de chant, naquit le 21 octobre 1752 à l'Ospitaletto, près de Lodi. Il était âgé de quatorze ans lorsqu'il commença à cultiver la musique pour son amusement; plus tard il en fit sa profession, moins par nécessité que par goût, car il était né dans l'aisance. Après avoir fait, sons la direction de Sala, un cours de composition, il alla demeurer à Milan, où il succéda à Laufpugnani dans la place d'accompagnateur de l'opéra, au théatre de la Scala. En 1787, il écrivit pour ce théâtre l'opéra sérieux intitulé Tito netle Gallie. L'année suivante il alla à Rome, uù il composa pour le théâtre Argentina la Zenobia. De retour à Milan, il y fut nommé mattre de eliapelle à l'église des PP. de la Scala, et des lors il n'ecrivit plus que de la musique religieuse. Lorsque les Français entrèrent en Italie sous la conduite du général Bonaparle, Minoja concourut pour une marche et une symptionie fuuèbre en l'honneur du général Hoche, et obtint le prix, qui consistait en une médaille de la valeur de cent sequins. La société italienne des sciences, arta et belles-lettres ayant été organisée avec le royaume d'ttalie, Minoja fut un des buit membres de la section de musique de cette aca démie, et obtint la place de censeur du Conservatoire de Milan. Il écrivit, pour le couronnement de Napoléon à Milan, un Veni Creator et un Te Deum à trois voix et orchestre, qui furent exécutés à la cathédrale, par deux cent cinquante musiciens. Il écrivit aussi une cantate pour le théâtre de la Scala, à l'occasion du mariage d'Eugène Beauharnais, vice-rol d'Italie. Minoja est mort à Milan le 3 août 1825. Outre les compositions précédemment eitées de cet artiste, on connatt de lui des quatuors ponr deux violons, alto et basse, intitulés : I divertimenti della Campagna; des sonates de pisno, publiées à Brunswick; un De profundis à 3 voix et oreliestre, qui se trouve dans les archives de la société des arts et des lettres de Livourne, et qui a été publié à Milan, chez Ricordi; une messe de Requiem conservée à Milan et chez l'abbé Santini , à Rome ; un De profundis à 4 voix en langue listicane; des leçons de Job à 3 voix; d'antres lecons pour voix e nograno et chasar; ma Sanctus à 3, et une messe solennelle à 4. Misoja a publié: L'ettere sopra il canto; Milan, Mussi, (812, la-8 de 26 pages. On a fait une traduction alternande de cet écrit; elle cui initiales. Minoja, über den Gessang, em Sendschreiben an B. Asioli; Leipsick, Dreithoff et Hatet, 4, 185, in-8" de 29 pages.

soper i merrir, rata, new ne 2 pages.

MINORIET (GOLGANEN), hadre ze 2 pages.

MINORIET (GOLGANEN), hadre se deputer
matters de chapelle de Lonis XIV. Il mourds
volvier en UT-J, dans un alge avance. En 1683, il
composa le Te Desum qui fint chantle à Salain,
volver pour la missance du duce de Bourgope.
On comant de bui en manureit phositeur a reliever s
y "Londa de versatien Donitum — "P Genorie"

1" Londa de versatien Donitum — "P Genorie"

1" Londa de versatien Donitum — "P Genorie"

1" Londa de versatien Donitum — "P Genorie"

1 "Londa de versatien Donitum — "P Genorie"

1 "Londa de versatien Donitum — "P Genorie"

1 "Londa de versatien Donitum — "P Genorie de Monte.

In bibliothèsque imperita de Paris, une merse de
Monter un et me lendrés de Novil.

MINOZZI (MARCEL), maltre de chapelle de l'église cathédrale de Carpi, dans la première notité du dis-septières sècle, est connu par un recneil de compositions intitulé: Salmi per crapri, Sinfonie e Litanie a 3, 4 e 5 coct, con cloim i, venise, Alex. Vincenti, 1638, in-4.º

MION (Jass-Jacques-Henn), mattre de musique des canditats de France, obtini sa acharge en 17:3. Il vivali encore en 17:3. Il vivali encore en 17:3 missa de mante 17:4 missa de mante 17:5, que più la maison du rel pour l'année 17:5, que più la maison du rel pour l'année 17:5, que più de Pairs Nilettis, tragisfisi pirque en cinq actes, se sur sul la certa usati la materia de sa composition. Il a certa usati la massique de les tamps (19:4, à baris, let tarvat saivant.

MIQUEL (J.-E.) Jenne, professeur de musique à Mongletiler, est uteur d'un système de notation de la musique dont il a donne l'expitation dans un uvrage linitale. Arthinographie musicale, methode de musique simpliée par l'emploi de chi/fire; 3 Faris, 1812, in-8° de 48 pages, avec 26 pages de musique. L'Arthinographie musicale et un tablative aumerique produite par la combinsion de chiffies avec certains signes de la notation moderoe, et avec la porter réduite à une seule ligne, têtue quoi la voit dans etrafais manus-

crits du moyen âge.

MIRABELLA (Vincent), noble sicilien
et savant antiquaire, né en 1570 à Syracuse,
c'apptiqua dès sa jeunesse à l'étude des mathématiques, de la géographie, de l'histoire et cultiva la musique et la poésie. Il momrut à Modica

en 1624. En 1606, il a publié à Palerune le premier livre de ses inadrigaux à quatre voix. Dans un volume qu'il a last paraftre en 1603 à Salerne, sous le titre de Infidi Lumi, concernant les antiquiles, on trouve quelques dissertations relatives à la musique.

MIRECEI (FRANCOIS), né à Craçovie en 1794. A l'âze de quatre ans Il jouail dejà du piano, Il n'en avait que six lorsqu'on lui tit donner un concert, dans lequel il exécuta un concerto de Haydn et une sonate de Beetlioven avec acconspagnement de violoncelle. Après avoir fait ses ctudes littéraires au collége, à l'école normale et à l'université de sa ville natale, il se rendit à Vienne en 1814. Des artistes celèbres , tels que Reethoven, Salieri, Hummel, Moscheles et Pixis. s'y trouvaient alors réunis, et l'on y entendait de bonne musique bien exécutée. Mirecki s'y lia avec la plupart de ces homnies d'élite et v forma son goût pour l'art sérieux. Il reçut des leçons de Hummel pour le plano et pour la composition, tandis que le professeur Preindl lui enseignaît la théorie de l'harmonie, Cependant ses études furent interrompues par la proposition que lui fit le comte Ossolinski de l'accompagner dans sa terre : il y passa environ deux années, pendant lesquelles il écrivit ses premières compositions. En 1816, Mirecki se rendit a Venise: il y demeura environ une année, pendant laquelle il étudia la méthode italienne de chant et se livra à des travany littéraires; puis il alla a Milan avec une lettre de recommandation pour l'éditeur Ricordi, qui lui fit bon accueil et publia quelques-uns de ses ouvrages. Vers la fin de 1817. le jeune artiste arriva à Paris, où son existence fut assez péuible dans les premiers temps, Cependant quelques œuvres de sonates et un bon trio pour piano, violon et violoncelle, qu'il v publia commencèrent à le faire connaître, et tul firent trouver des élèves pour le piano. L'éditeur Carli, qui, à la recommandation de Ricordi, avait fait paralire ces ouvrages, l'employa à donner des editions des psaumes de Marcello, des duos et trios de Clari et des duos de Durante, avec accompagnement de piano. Pendant son séjour à Paris, Mirecki écrivit un opéra polonals intitulé Cygunia (les Bohémiens) qui fut représenté à Varsovie en 1820. En 1822 il retourna à Milan et écrivit la musique des ballets Ottavia, le Châleau de Kenilworth. et I Baccanali aboliti, qui eurent da succès. Ces ouvrages furent publiés pour le plano, chez Ricordi, ainsi que des souates faciles pour le piano et un traité d'instrumentation en langue italienne. En 1824, Mirecki écrivit pour le théâtre de Gêpes Evandro in Pergamo , opéra sérieux, qui ne put être représenté qu'au mois de décembre de cette aunée, à cause de la mort du roi de Sardaigne. Dans l'intervalle Il fit un voyage dans le midi de l'Italie et visita Florence. Rome et Naples, De retour à Génes, il v donna son opéra qui fut accueilli avec faveur et obtint vingt-six représentations consécutives. Après ce succès, il accepta la direction du théâtre de Lisbonne et s'y rendit avec une compagnie de chanteurs et de danseurs. Au mois de mars 1826 il y donna son opéra I due Forsati, qui fut aceneilli avec froideur. Il y écrivait Adriano in Siria lorsque la mort du roi de Portugal. Don Juan VI, interrompit les représentations et fit cesser son entreprise. En quittant Lisbonne, il visita l'Angleterre, puis retourna à Genes, ou il a'était marié; il y vécut pendant douze ans dans la position de professeur de chant. En 1838, le sénat de la ville libre de Cracovie l'appela pour diriger dans cette ville une école de chant dramatique : il s'y rendit et depuis lors . il ne s'en est éloigné pendant quelques mois que pour aller faire représenter à Milan, en 1814. Cornelio Bentivoglio, opéra sérieux qui ne réussit pas. Dans l'année suivante il fil jouer à Cracovie, par les élèves de son école, un opéra polonais dont le titre était Une nuit dans l'Apennin. Depuis lors, Miréchi a écrit deux messes, des oratorios et nue symphonie. Les principanx ouvrages de cet artiste estimable sunt deux trios pour piano, violon et violoncelle, op 15 et 36; des sonales pour piono seul, op. 18, 21 et 24; sonates pour piano et violon, op 22; adagio et allegro pour piano, 2 violops, alto, violoncette et contrebssse op. 38; des rondeaux pour piano, op. 7, 12 et 26 ; plusieurs suites de variations; one fantalsie avec variations, op 13; plusieurs recuells de polonaises et de mazourkes : des divertissements et tarentelles. Son traité d'instrumentation a ponrtitre : Tral/alo intorno agli stromenti, ed all'istrumentazione; Milan, Ricordi, 1825, In-fol. Mirecki vivait encore à Cracovie en 1858.

MIRECOURT (Excise Dr.), pseudonyme.

Yoyez JACQUOT (CUMARS-JEAN-BENTER),
MIRO (...), compositeru prentinsi, né Alisbonne, y fil use études musicales sous la direction de Bontempo. Il y prila direction du théâtre
d'opéra en 1836 et y fil représente en 1837 Agra,
opéra sérieux. En 1840, il y a donné aussi Fir-

ginta.

MIROGLIO (PIERRE-JEAT), fils d'un violoniste ilalien établi à Paris comme marchand de musique, naquit dans cette ville vers 1750, et fut cière de son père pour je violon. Il a fait craver de sa composition cing livres de sonates ponr violon et basse, et plusieurs livres de dnoa .

pour deux violona.

MIRUS ( AGAN-ERDNANN ), magister et recteur adjoiot au gymnase de Zittau, naquit à Adorf (Saxe) le 26 novembre 1656, et mourut à Zittau le 3 juin 1727. Ce savant est auteur d'un livre rempli de détails curieux, qu'il a publié soua ce titre : Kurze Fragen aus der Musicasacra worinnen den Liebhabern bey Lesung der biblischen Historien, etc. ( Conrtes questions sur la musique sacrée, dans lesquelles on donne aux amateurs qui lisent les histoires bibliques des renseignements spéciaux, avec des tables nécessaires ) ; Gortitz, 1707, in-t2. Deuxième édition; Dresde, 1715, in-8°. On trouve aussi dea renseignements sur la musique des lévites dans le Lexique des antiquités bibliques du même auteur ( Leipsick, 1714, in-8°), pages 32, 164, 240, 345, 750 et 568,

MIRY (Charles), professour de composition et chef d'orchestre au Conservatoire de Gand, est né dans cette ville, le 14 avril 1823. D'abord étève de la même école, il y reçut de Mengal (voyez ce nom) des leçona d'harmonie et de contrepoint. Ses premiers essais de composition ayant excité l'intérêt de ses concitoyens, l'administration communale de Gand lui accorda pendant deux anoées un aubside pont qu'il allat terminer aon éducation musicale à Paria. De retour dans sa patrie, M. Miry a voulu témoigner sa reconnaissance aux magistrats en dédiaot à la ville de Gand une symphopie qu'il venait de terminer. et qui fut effcutée avec succès. Devenu aouschef d'orchestre du théâtre, directeur de la aociété des Mélomanes de sa ville natale, et directeur du Cercle musical, il a écrit beaucoup de musique de danse, des chœurs, des compositions pour l'orchestre, des pièces d'harmonie pour les instruments à vent, des fanfares et des romaoces. Son premier essal de musique dramatique fut un opéra flamand en 3 actes, intitulé Brigilta, qui fut représenté en 1847 au théâtre Minard, de Gand. En 1851 ppe médaille et ppe prime lui furent décernées dans un concours ouvert par la Société royale des beaux-arta de sa ville natale par la composition d'une ouverlure et d'un chœur, et deux ans après, l'association dite Nederduitsch Taclverbond, de Gand, lui accorda une mention et une prime pour trois chœurs flamanda, genre dans lequel il réussit. Ses chants pour dea voix d'hummes Vlacmsche Lieuw (Lion flamand) et La Belgique, sont devenus populairea. En 1854 M. Miry a fait représenter au grand théâtro de Gand La Lanterne magique, opéra en 3 actes qui a été joué aussi avec succès à Bruxelles et à Louvain. Son ouvrage dramatique le plus important est son

Charles Quint, opéra ca à actes joné ao grande de trabelle de Gand, et qui arren un accusil favorable dans les villes principales de la Belgique. Ce ful an succió de cel opéra que M. My ful relavable de sa nomination de professeur de compasition au Comerciator de la ville en 1827. Postérieurement, il a publié des collections de chania de la manda jour une el plusieur vixis sar des paroles de M. Destanberg, lesquela not destinad aux écoles primaires. Ces chanis es font remarquer par le naturel des médodies el par le caractère rivitunique.

MISCIA (ANTONE), virtuose sur la viole, sur la guitare à sept cordes et sur l'accordo, graod instrument à archet monté de onze cordes. Il vivait à Naples en téot (voyez la Pratica musica de Cerreto, p. 157).

MISENUS (Guages-Tuíodore), cantor à Meissen, dans la seconde moitié du seizième siècle, a publié un manuel des principes de muaique sous ce titre: Quaztiones musicæ in usum scholæ Meisnensis; Gerlitz, 1573, in-8°.

MISEROCCA (Bastrax ), mattre de claspelle et organiste de l'églies St.-Paul, è Massa, naqui à Ravenne, dans la seconde moitlé du seixhues siècet. Il a dit integriner à Venine, chez Vincculi, en 1600 et 1611, plusieurs messes, vipres et motels. On connaît aussi de lui I pieloui affetti a una, due, tre et quattre voci con Letané edita Bened Virgine a sei voci, libri 1, 2, 3, in Venezie, appresso G. Vinccuti, 1611-1618, 163-7.

MISLIWECZEK ( Joseph ). Voy. MYS-LIWECZEK.

MITFORD (JEAN), écrivain anglais de la seconde motité du dix-lutitéme niècle, a publé un litre qui a pour titre : Essay on the harmony of Longuage, etc. (Essai aor l'intronie du langage); jondres, 1774, in-8°. On y trouve des observations sur l'union de la poèsie et de la mosique.

MITHORIUS (Ricras), doctors en theory, without any composition of the property of the property

qu'instrumentale); Jéna, 1065, în-4º. Il y a aussi des exemplaires de la mème date potate l'indication de Brême et de Wittenberg. Ce livre contient trois sermons, une dédicace, une préface et un appendix où l'on trouve des choses fert curleuses pour l'histoire de la musique.

MITSCHIA (Le chersier Fassyon-Aus-DE), compositer, ne le t1 jaure 1790 à Jaromerite no Jaromera (Bobben) mourri a de Gretz, ell têtal cossellier Imperial, le t0 mars 1811. En 1790, il fit représenter à Vinner Pepera intuite dérante et l'autore, qui est question mittel de derante et l'autore, qui est que succès. On consult en munerori de cel autore, pour sept sept sept service de production pour concernes pour sept service de l'autore, pui est pour sept sept sept se de l'autore, de l'autorité de l'autorité de l'un trie pour destre visions et visionnées, allorit bare, l'un trie pour destre visions et visionnées, allorit bare, puis qu'un trie pour l'autorité de l'autorité de l'autorité de pincs d'harmonie pour 3 lauthois, 2 chriscites, 2 cort et 3 bassons.

MITTAG ( JEAN-Generaem ), directeur de musique à Uelzen, naquit à Leipsick au commencement du dix-huitième siècle. A l'occasion de l'inauguration du nouvel orgue de Uelzen, construit pas Jean-Georges Stein, il a publié un ecrit qui a pour titre : Histerisch-Abhandlung von der Erfindung, Gebrauch. Kunst und Vollkommenheit der Orgeln, mit Anmerkungen erixuteri und bei Gelegenheit der solennen Einweihung des neuen Orgelwerks in der Marienkirche zu Uelsen herausgegeben ( Traité bistorique de l'invention, de l'usage, de l'art et de la perfection des orgues, éclairei par des notes, et onblié à l'occasion de la dédicace solennelle de l'orgue nouvellement construit dans l'église de Sainte-Marie à Uelzen ) ; Lunebourg, 1756, in-4" de 15 pages.

MITTENREYTTER (JEAN), facteur d'orgues à Leyde, a censtruit en 1765 l'orgue de l'église luthérienne de Delft, composé de 23 registres, à claviers à la main et pedale, et l'ergue

de l'éalise catholique de Leyde. MITTERMAYER (Georges), né te 3 janvier t783 à Furth, près de Ralisbonne, apprit la musique au ceuvent de Windberg, près de Straubing, et fit ses premières études tittéraires à Laudshut, puis entra au lycée de Munich où il reçut des leçons de chant de Winter. La beauté de sa voix de basse et sa bonne methode le firent engager en 1805 en quatité de chanteur de la cour: l'année suivante, il débuta au théâire royal de Munich avec succès. Il y brilla particulièrement dans les epéras de Paër et de Rossini, Beliré avec la pension, après vingthult ans de service, il s'est livré à l'enseignement du chant. Il est mort a Munich, le 16 janvier 1858, à l'âge de soixante-quinze ans. Ou

a grate de lui des varistions pour le cinata, un le tibme ofée er p'in nom si acsign', silvanich, Falter. Les membres de la Ledor-ferran de Munich, Falter. Les membres de la Ledor-ferran de Munich, partin nie ne musique cutipunes poties du rei Lonis de Basilves, les cinanterate n priesces de ce prince le 2 sin mai 1829, et les publièrent sonce et liere : Gedichées Serieur Majestet de mai 1829, de les publièrent sonce tutes: Gedichées Serieur Majestet de mai 1829, de les publièrent des centres de la commandation de la com

Un fils de cet artiste (Ébouann), né à Munich, en 1814, a été vicleniste distingué, membre de la chapelte du rel de Bavière, et professeur au Conscratoire de Munich. Il avait recu, à Paris, des leçens de Baillet your son instrument et se faisait remarquer par la beaufé du son et la puréé du style. Il est mort à Munich le 21 mars 1827, à l'âge de quarantetrois ans.

Le second fils de Georges Mittermayer (Loris) bon vieloniste aussi, fut d'abord attaché à la chapelle du rei de Bavière, quis est entré au service de la cour, à Carlsruhe, en qualité de premier violon.

MIZLER (ETIENA-ASIMÉ), né à Greili (Saxe), dans la seconde moitié du div-teptième siècle, a fait imprimer une thèse scabernique sous ce titre: De companis in electorati gad Albim academia XVI Callend. Novemb. A. D. R. 1693. (Mogistri) Stephanus Andreas Mileter et Joannes Christophorus Senfleus Greitheime, et Viroberga Franci publice disputabant in a utili. philosoph.; Lipise, 1695, 164-8 de

to pages. MIZLER DE KOLOF (LAURENT-CHRIS-TOPUE), lils du bailli de Wettelsheim, près d'Anspach, naquit en ce tieu le 25 juillet 1711. Avant été enveye au gymuase d'Anspach , il y apprit ta musique et le chant sous la direction d'Ehrenmann; Carl fut son maitre de violen, et sans autre guide que lui-même Mizier étudia la flûte. En 1735 il se rendit à l'université de Leipsick : trois ans après it y fut gradué magister. Entraîné vers la culture des sciences et des arts , il alla ensuite à l'université de Wittenberg pour y suivre un cours de jurisprudence, puis il retourna à Leipsick et y étudia la médecipe. En 1736 il envrit dans cette vilte des cours publics de mathématiques, de philosophie et de musique. Son goût pour cet art s'était développé par les occasions qu'il avait d'entendre souvent l'itlustre J. S. Bach et les concerts de Leipsick, ainsi que par la lecture des écrits de Mattheson et d'autres théoriciens,

Préoccupé de la pensee d'élever la musique à la dignité d'une science philosophique, il publia, en 1736, une dissertation intitulée: Quod musica scientia sit. Deux ans après it fonda, avce le comte Lucchesini et le mattre de eliavelle Bumler, une societé centrale de musique dont il fut nommé secrétaire, et qui avait pour objet de résoudre les problèmes et les questions qui pourraient être proposés concernant cet artscience. Pour atteindre ce but, la société devait publier, sous la direction de Mizler, une sorte de journal paraissant par calijers à des époques indéterminées. Ce journal eut le titre de Bibliothèque musicale : il en sut public trois volumes et un cahier dans l'espace de dix-huit ans. Les statuts de la societé musicale fondée par Mizler se trouvent dans le deuxième eahier du troisième volume de la Bibliothèque musicale. La rédaction d'une grande partie de cet écrit périodique lui appartient (t). Musicien érudit, mais sans génie, il voulut cependant faire des essais de eousposition, dans des études d'odes pour le clavecin dont la médiocrité excita l'hilarité des artistes. Il en parul un éloge ironique dans l'Ehrenpforte de Mattheson; Mizler prit cet éloge au séricux, et y fit, dans sa Bibliothèque, une réponse qui augmenta le nombre des rieurs. Appele en 1745 à Konskie, en Pologne, pour enseigner les malhèmatiques aus tils du comte Malakowski, il fit, avant son départ de Leipsick, quetques abspositions pour assurer l'existence de sa société, et même it conserva la librairie qu'it y avait établie, afin de faciliter la publication de la suite de la Bibliothèque nusicale; mais il ne put empêcher que cette publication ne se ralenlii et que la société ne fût dissoute par le fait, quelques années après. En 1747, il fut gradué docteur en médecine à Erfurt. Plus tard il alla s'établir à Varsovie, et le roi de Pologne lui accorda des titres de noblesse. C'est depuis ce temps qu'it ajouta le titre de Kolof à son nom de Mizler. Vers 1754 il transporta à Varsovie sa librairie et y établit une imprimerie. Il mourut dans cette ville au mois de mars 1778, à l'âge de soisante-sept ans.

Les ouvrages publiés de Mizler sont : 1º Dissertatio quod musica scientia sit et pars eruditionis philosophicx; Leissick, 1734, In-4-;

(i) Les membres de cette société de monispe citales; l'e cemité de Lonchesini; 1º Milier; 2º Grorge Heart Bumér, mailre de chapelle à Anapach; 1º Christophe-Encyslele schecciel, organiste à Nurdhausers; 2º Heart Bucher, control à Wellenbutte; 1º Ekreman, maitre c. chapelle à Humburg; 1º Soferer, maitre de chapelle à Goldan 1º C. P. Limbet; 1º Spiese, compositeur et chapelle à Goldan 1º C. P. Limbet; 1º Spiese, compositeur et Nicha.

Une deuxième édition a paru en 1736, in-4° de 24 pages. - 2º Lusus ingenit de prasenti belto augustiss. alque invictiss, imperatoris Caroli VI, cum forderatis hostibus, ope tonorum musicorum illustrato: Wittenberg. 1735. - 3° Neu eræffnete Musikalische Bibliothek oder grundtiche Nachricht nebst unpartheischen Urtheil von musikalischen Schriften und Büchern (Dibliothèque musicale nouvellement ouverte, ou notices exactes et analyses impartiales d'écrits et de livres sur la musique, etc., ) premier volume, composé de 6 parties publices séparément, depuis 1736 jusqu'eu 1738, avec le titre géneral donné ci-dessus, à Leipsick, 1739, in-8°. Deuxième volume, en quatre parties publices depuis 1740 jusqu'en 1743, avec le titre géneral; Leipsick, 1743, in 8°. Troisième volume, divisé en quatre parties formant 778 pages, non compris les tables, depnis 1746 jusqu'en 1752, avec le titre général ; Leipsick , 1752, In-8°. Quatrième volume, dont la première partie seulement, renfermant 182 pages, a été publice à Leinsick , en 1754, - 4º Musikatischer Staarstecher, in welchem rechtschaffener Musikverstundigen Fehler bescheiden angemerckt, etc. (L'oculiste musicien qui découvre et annote modestement les fantes de nusique, et persifle les folies des soi-disant compositeurs); Leipsick, 1740, In-5°. Ce journal n'a pas élé continué. - 5º Die Anfanosgründe der Generalbasses, nach mathemalischer Lehrarl aboehandell, etc. (Elements de la basse continue, traités d'après la méthode mathématique, et expliques au moven d'une machine inventée à cet effet ); Leipsick , 1739 , In-8°. La description de cette machine se trouve dans la Bibliothèque musicale. - 6° La traduction allemande du Gradus ad Parnassum, on traité de composition de Fus, sous ce titre : Gradus ad Parnassum oder Anfuhrung zur regelmassiyen musikalischen Composition, efc.; Leipsick, 1742, in-4°. Mizler a publié de sa composition; Odes morales choisies pour l'utilité et l'aumsement des amateurs de clavecin , etc. : Leipsick , 1740-1743. Trois snites . et quatre sonates pour la flûte traversière, le hautbols ou le violon, arrangés de manière qu'on peut aussi les exécuter sur le clavecin; Leipsick, in fol.

MOCISER (....), professeur de musique et prenière etarinette du grand theâtre à Lyon, en 1790 et années suivantes, a publié de sa composition : 1º Duos pour deux clarimettes, op. 1; Lyon, Arnaud. — 2º Nocturne pour basson et piano, op 3; ibid. — 3º Fantasie concertante pour clarinette et piano, op. 4; ibid.

MOCKER (EARST), liis du précédent, piaiste et compositeur, professeur à Lyon, a publié: (\* Grande sonato pour piano; Paris, Dufaut et Dubois (Schemenberg). — 2º Quater divertissements pour piano seul, op 2; libid. — 4° Fantaisée sur des airs de la Danie blanche; thid.

MOCKERT (...), facteur d'orgues à Halberstailt, vers la fin du dix-septième siècle, naquit à Langenstein, près de cette ville. Après avoir construit plusieurs instruments renommés de son tempa, il a'est retiré en 1717 au couvent de Rossieben.

MOCKERT (Canastorue), fils du précédent, liabile facteur d'orgues, ne à Halbersstadt, en téss, écst fait connaître avantagesment par dix-huit Instruments qu'il a construits en différentes villes. Après avoir vécu trenlesia na s'à Rossèben, il y est mort en (7:33.

MOCKERT (Jran-Christophe), fils de Christophe, në A Rosslebea, a'est fait connaître aussi comme un bon facteur par les orgues qu'il a construites vers le milieu du dix-luitieme siècle à Erfart, à Rossleben, à Rehmuser sur la Saale, à Niemstadt et à Naumbourg.

MOGNWITZ (Frentes), arrangorr de monispe port s plano, naquit or 1773, kanterback, pres de Sidpen (Save), oi son père desil back, pres de Sidpen (Save), oi son père desil prédicateur, appe avoir étuelle de farri à Wittenberg, il s'adonna particulièrement à la colture de la musique, ovid enseigna à Brende pendant une longue suite d'années. Il mourrel dans cette ville, au moiss de decembe 1814, il a arrangé à quatre mains pour le piano des symplonies, ouvertures et quatones de Hayda, Mouart et Beetloven. On a des sa composition des Lieder avec bions de déa dennees l'arrange.

MÓDELLIUS (J.-G.) était étudiant à l'université de Willenberg lorsqu'il publia une thèse inlitulée : An campanarum sonitus etc.; Wittenberg, 1703, in-4°.

MODE/XXE (Jacques), monicien français da selellem sicles, remome Grand Jacques, a cause de sa stalle diverie, fut mattre de chapelede Noire-Bune de Condret, 4 Jon, et desbild dans in même ville une imprimerie de musique, Sar les sovrages contid de ser present, 3 l'even de nom de Jacques Moderne de Pinyaresto arias Grand Jacques, classer cite de sa composition (Bibliotheque antierra, 1b. VII) les ouvrages unitativ ("Chamber antierra, 1b. VIII) les ouvrages unitatives ("Chamber antierra, 1b. VIII) les ouvrages ("Chamber anti

tispice une fleur gravée sur bois. Bien que ce litre soit en italien, chaque livre en particulier en a un en latin, par exemple : Liber primus cum quatuor vocibus. Le premier tivre, le troisième, le quatrième et le cinquième contiennent les motets à quatre voix ; le deuxième livre ne renferme que des motets à cinq. Le premier et le second livre ont paru en 1532; le troisième paralt avnir rité réimprimé en 1539, et les quatrième et cinquième, en 1542. La plupart des auteurs dont les motets remplissent les cinq livres de cette collection, don! la rareté est mainlenant excessive, sont français, mêles de quelques noms belges el espagnols. Ces arlisles sont : Hilaire Penet, Loiset Piéton, André de Silva, Lupus, Hesdin, Nic. Gombert, F. de Layotte, Claudin, J. Courtois, Adrien Wiltsert, Richalort, L'Héritier, Verdelot, Archadelt, Jaquet, A. Mornabio, N. Fauchier, Benedictus, Hottinet Bara, P. Manchicourt, Huglier, Jo. de Billon, Carette, Gardane, P. de Villers, F. du Lys. C. Dalbi, Consilium, H. Fresneau, P. Colin, P. de la Fasge, Robert Nacèle, Laurens Lalleman, Jan des Boys, Hugnes de la Chapelle, Claudin, Jo. Preiau, Louis Narbays, Jacques Haneuze, Morel, Ernoull, Caussin, N. Benoist, Mortera, Lupi, Morales, et Pierre Moulu.

Les livres premier, troisième, quatrième et cinquième sont complets à la Bibliothèque royate de Munich; le deuxième livre est à la Bibliothèque impériale de Vienne.

Quatre autres volumes très-rares sont sortis des presses de Jacques Moderne; le premier a pour titre : Liber decem Missarum, à præclaris et maximi nominis musicis contextus; nuperrime adiunctis duabus missis nunquam hactenus in lucem emissis, etc. Jacobus Modernus à Piugueuto excudebat; Lugduni, 1540, petit-infol. Ce recueit contient des messes de Moulu, de Layolle, de Richafort, de J. Monton, de Guillaume Prévost, de Gardane, de Lupus, de Jannequin, de Jean Sarton et de Villers. Les autres volumes contiennent les messes de Pierre Colin et de Morales (voyes ces noms), Jacques Moderne a public une collection en onze livres sous letitre : Le Parangon des chansons, contenant plusieurs nouvettes et délectables chansons que oncques ne furent imprimées au singulier prouffit et délectation des musiciens: imprime à Lyon, par Jacques Moderne dit Grand Jaques, etc. 1538-1543, in-4°obl. Le premier livre contient 26 chansons, le second livre 31, le troisième 26, le quatrième 32, le cinquième 28, le sixième 25, le septième 27, le liuitième 30, le neuvième 31, le dixième, 29, le onzième 29. Quelques-uns de ces livres ont élé réimprimés, car il existe à la biblisthèque royale de Munich abl

un exemplaire des quatre premiers livres qui portent les dates de 1538-1539, et un autre exemplaire des dix premiers livres imprimés en 1540-1543; enfin, le premier livre de l'exemplaire du dernier catalogue de la bibliothèque Libri, dont la vente a'est faite à Londres an mois de juillet 1862, étail sans date. Cet exemplaire, qui renfermait les neuf premiers livres, reliés en un volume, a été vendu deux mille francs. Les quatre parties de chaque chanson sont imprimées eu regard et opposées les unes aux autres, en sorte que le chanteur du superius est en face du tenor, el l'altus en face du bassus. L'existence du onzième livre a été inconnue Jusqu'à ce jour : un exemplaire de ce livre appartient a M. Farrenc. Enfin , M. Brunct cite , dans son Manuel du libraire : Le Difficile des chausons, livre contenant des chansons nouvelles à quatre parlies, en quatre livres, de la composition de plusieurs maîtres; Lyon, Jacques Moderne, 1555-1556, petil in-4°

MOEHRING (FERDINAND), pianiste et compositeur, né à Berlin, vers t8t6, a fait aes études musicales a l'Académie des beaux-arts de cette ville, soua la direction de Rungenhagen. Vers la fin de 1839, il s'établit à Sarrebruck comme professeur; mais, en t845, il fut appelé à Neuruppip, en qualité de directeur de musique. L'ne ouverture et une symptionie de sa composition ont été exéculées à Berlin et à Leipsick en 1837 et 1840, et l'Académie royale de chant de la première de ces villes a fait entendre, en 1840, nn psaume qui obtiot l'approbation des connaisseurs, Postérieurement M. Moshring s'est particulièrement livré à la composition de Lieder a voix seule avec accompagnement de piano, ou pour plusieurs voix, de chants pour des voix d'hommes, et de petites pièces lelles que des nocturnes pour plano.

MOELLER (J.-C.), clavecinisle el compositeur allemand, vivsil vers 1780. Il a falt imprimer à Francfort et à Spire des quatuors pour piano, violon, alto et basse, des préiudes, des quatuors pour violon, et quelques bagalelles pour le chant.

MOELLER (Fax-Gonzenou), professeur de plano Àlalpóis, su commercement du disneuvième stècle, dustiat la libelogie à l'univezide de cette ville, en 179. Il fint étre du dribbe 
organite Kitlel, à Erfurt. On a gravé de sa composition : 1º Sonale pour piano à quatre mians; 
Leipoide, 1797.—2º Doute variations pour piano a 
que si juid.—3º Seize variations ; plem, juid.—
4º Fanlaise et flugne, juicra, juid. 1805. Gerber 
paratt linertain, dans son nouven Lavigue des

musiciens, sīi n'y a pas identificentre cet artiste cel le précédent, et si les initiales de prácoms de celui-ri ne soul pas une faute d'impression; mais si la date de 1750, donnée par lui, comme étant celle où J. C. Moeller virsit à Franciori et y publishi des quatores pour plano et pour violon, si, dis-je, celle date est exacte, ce musicien ne peut être le même que celui qui el testidai la musique et la tidologie à Léspicik en 1797, et qui, are le titre de la comme à traite par le situation are le titre de la comme à traite nombre plaçari ces mots après son nous résultants mêmel, cle musices.

MOERING (MICHEL), né à Hildburghausen, le 11 octobre 1677, fréquenta le collége de cette ville jusqu'en 1695, pais entra au gymnase de Cobourg, et alla achever ses études à l'université de Jona en 1698. En 1704, le duc de Hildburghaosen le nomma première basse-taille de sa chapelle, puis gonverneur de ses pages, En 1712, l'emploi de cantor à Seidensladt lui fut confié; mais il le quitta l'année suivante pour aller remplir les mêmes fonctions dans le lieu de sa naissance, el enfin il fut appelé à Cohonrg, en 1720, comme cantor et magister. Il y a écrit beanconn de morceaux de musique d'église qui ont eu de la réputation dans la première moitié du dix-hultième siècle, et qui sont restés en mapascrit.

MOERING (Jeax-Preme), né à Hildborghausen, en 1700, étail attaché à la chapelle du prince d'Aubl-Eerbat, en 1756, comme vio loniste. Il a laissé en manuscrit plusieurs merceanx de musique instrumentale. Il est incertain si cet artiste est le même qui était directeur de musique, en 1765, à CEirnigen, dans le royanme de Wurtemberg.

MOERL (GUSYAYE-PHILIPPE), né à Nuremberg, le 26 décembre 1673, y devint prédicateur à Saint-Sébald en 1724, puis fut président du Consistoire, bibliolhécaire de la ville, et professenr de théologie. Il mourut le 7 mai 1750. Au nombre de ses écrits, on trouve deux sermons, le premier prononcé à l'occasion de l'installation d'un nouvel orgne, à l'église de Saint-Égide, et publié sons le titre : Das rein gestimule Orgelwerk unsers Herzens, oder christliche Einweihungspredigt eines neu verfertigten Orgelwerks, welches vor die allbereit 13 Jahr in Asche liegende Egidien-Kirche angeschaffet, etc.; Nuremberg, 1709, in-4°. L'autre, à l'occasion de l'inauguration du nouvel orgue de l'église des Dominicains, intilulé : Eingeweihungs-Predigt der neuen Orgel in der Dominicaner-Kirche: ibid., 1709, in-4°.

MOERS (Manc), organiste et facteur d'instruments à Lierre, dans la Campine (Belgique), est mentionné dans le registre n° F 195 de la obambre des comptes, aux archives du département du Nord, à Lille, comme ayant reçu, an mois d'août 1508, frente et une livres cinq sons pour l'achat d'ung montor ( Manichordium) que Monseigneur (l'archiduc Charles, plus tard enpereur Charles-Quint) a fait achetter de lui pour son destutt et passetemps.

MOESCIIL (Coussary), moine franciscula, magnia Nacubore, dans la Baviere, preè de la foret de Boheme, en 1751. A l'âge de dis-neuf sans, il entre dans on outres, et fau sommé organiste de son couvent. Kamerloher ini fit faire, vers cette époque, un cours de composition. Nassels virait encore en 1812, au couvent d'un position pour l'égies, entre autres un oratorio, on a gravé de active en manuerir pleasteurs compositions pour l'égies, entre autres un oratorio, on a gravé de accomposition à Berti, vers 1750, un receuit de pièces initiales : Unterhallump beyns Celarier (Ammennents pour le Caterier (Ammennents pour le Cat

MOESER (CHARLES-FREDERIC), violoniste et chef d'orchestre du théâtre royal de Berlin, naquit dans cette ville, le 24 janvier 1774. Dès ses premières années, il montra d'heurenses dispositions pour la musique : son père, trompettemajor du regiment de hussards de Ziethen, Ini donna les premières leçons de violon dès qu'il eut atteint sa sixième année. Il n'était âgé que de luit ans lorsqu'il se fit entendre avec succès dans nn concert public. Le roi de Prusse, Frédéric-Gulliaume It, l'ayant entendu, le prit sous sa protection, et le fit entrer à l'âge de quatorze ans dans la chapelle du margravé de Schwedt. Après la mort de ce prince, Mœser retourna à Berlin et y entra bientôt après dans la chapelle du roi. Ce fut alors qu'il reçut des leçons de Haake pour le violon, et qu'il étudia le mécanisme de cet instrument d'après une méthode régulière. Ses progrès furent rapides; mais une intrigue amoureuse avec la comtesse de la Marck, fille natmelle du roi, le compromit, et vint arrêter le cours de ses études en le faisant exiter de Berlin. Le roi eut la bonté de lui envoyer cent ducats pour les frais de son voyage. Mœser se dirigea vers Hambourg par Brunswick, se fit entendre dans plusieurs villes, et commença sa réputation de virtuose. Les liaisons qu'il ent le bonheur de former à Hambourg avec Rode et Viotti l'initièrent aux principes d'une école de violon qui sera loujours le modèle de la pureté et de l'élégance. Les voyages qu'il fit en Danemark , en Norwege et surtout à Londres furent avantageux à sa fortune, et l'auraient été davantage si une liaison avec une cantatrice italienne ne lui eut fait oublier à Copenhagne un engagement que Salomon lui avait envoyé pour ses concerts. Après la mort de Frédéric-Guillaume II, il lm fut permis de retourner à Berlin, et dès lors commença pour lul une carrière d'artiste plus sérieuse. Admis dans l'intimité du prince Louis-Ferdinand, il y connut Dussek, et recut du bean talent de ce grand artiste une salutaire impulsion. En 1504, il alla à Vienne et recut de Haydn et de Beetlioven des éloges flatteurs sur sa manière d'exécuter lenrs quatuors. La suppression de la chapelle du roi de Prusse, après les événements de la guerre de 1896, troubla l'existence de Mœser, comme celle de beaucoup d'autres artistes, et il dut alors chercher des ressources dans des voyages en Pologne et en Rossie. Son séjour dans ce dernier pays se prolongea pendant plus de quatre ans. De retour a Berlin en 1811, il y donna des concerts où son talent excita les plus vifs applaudissements. La réorganisation de la chapelle royale l'attacha au service du rol en qualité de premier violon, et en 1825 il eut le titre de maltre de concerts. Dix ans après il a fait un voyage à Paris avec son fils (Auguste) qui annonçait d'heurenses dispositions pour le violon. A son retour, il a visité Bruxelles et m'a remis une lettre de recommandation que Cherubini lul avait donnée. Il ne se faisait ptus entendre des lors qu'en accompagnant son fils. Il se proposalt de faire avec celui-ci un nonveau voyage en Hollande et en Belgique, mais je ne l'ai plus revu. En 1841, le roi de Prusse lui a accordé le titre de mattre de chavelle honoraire, en constdération de ses longs services. Il est mort à Berlin,le 27 janvier 1851, à l'âge de soixante-dix-sept ans. La vie de cet artiste est, dit-on, remplie d'aventures romanesques. On connaît de Mœser une Polonaise qui a eu de la vogue, et quelques morceaux de salon

MOESER (AUGUSTE), fils du précédent, né à Berlin, le 20 décembre 1825, montra dès ses premières années les plus heureuses dispositions pour le violon. Son père lui donna sa première instruction sur cet instrument. A l'âge de dix ans, il étonnait déjà les professeurs par son habileté précoce. Ce fut alors que son père me le présenta et je t'admis au Conservatoire de Bruxelles comme étève de Bériot. Ses progrès furent rapides et en peu d'années il devint un virtuose remarquable, particulièrement pour les difficultés vaincues de mécanisme. Sorti du Conservatoire à l'âge de dixtuit ans, il voyagea en Allemagne, en France, en Angleterre, et partout se fit entendre avec de brillants succès. Malheuren sement, la vie de ce jeune attiste fut courte; il mournt en 1859, dans une tuurnée en Amérique.

MOHAMMED BEN AHMED EL-HADDEL, Arabe d'Espague, vétat à Grenade et mournt l'an 56t de l'hégire (1165 de l'ère chrétienne). Il est auteur d'un traité de musique dont le manuscrit est à la bibliothèque ! royale de Madrid, et qui est mentionné dans Il Eibliotheca arabico-hispana de Casiri, t. Il. 73.

MOILAMMED EX AIMED BEX HABB, (crima rabe des Ajpatrares, dans le royaume de Grenade, vécul dans la permière moité du quatoritime siècle, et mourul fan de l'hefper 711 (1316 de l'ère cirrétienne). On a de la biblionièque de l'Escarial (roy, Casir, I. II), 5), Casiria traille di citrarente par le musicar estrante les vous de l'accessinant le republication de de la musica de l'accessinate les vous des des des des de la musica de la companya de principe de la musicare conduine.

MOHAMMED BEN ISA BEN ASSAH TEN KERRAK ER ABRICAR BÖRKATERIN ET-TETTERISE EL HARREN (1), philosophe el juricionalte, he Tank de Florghet (126 Active checcionalte, al manda de Florghet (126 Active checde musique. Il morrat et 72 (1361). Dathera che guard recolt Bographique arabe, Elva Habasia Justaf el Fosphriherdi, qui a écrit la vie de Mahammed, dit avoir soul sea Benga Benga III. de musique dost in tiera che signific Le Dut rhydmique. Il en existe un manuecti au Duschum britannies.

MOHAMMED BEN ADOLMED-SCIIID, écrivain arabe sur la musique, né à Latakie, dans la Syrie, est mort dans l'année de l'hégire 848 (1448 de J.-C.). Son traité, intituté Fethidiet, est le plus complet et le plus renommé des livres arabes concernant la musique moderne. Il est divisé en deux parties, dont la première traite de la composition des modes, et le second, du rhuthme. Il est dédié, suivant le baron tlammer Purgstall, au sultan Bajasid, ou Bajazet 11 : s'il en est ainsi, Mohammed ben Adolmedschid n'est pas mort en 1444, car Bajazet n'a succédé à son père Mahomet 11 qu'en 1481. L'ouvrage de cet écrivain se trouve parmi les manuscrits de la Bibliothèque Impériale à Vienne.

MOHNIKE ( THÉOPHILE-CHRÉTIEN-FRÉMÉ-BUC), né le 6 janvier (781, à Grimmen, dans la Poméranie citérieure, commença ses études an gymnase de Strafsund, et les acheva aux universités de Greifswalde et de Jéna. Après avoir rempli pendant sept années les fonctions de précepteur dans une famille particulière, il obtint, en 1811, une place de professeur à l'école de Greifswalde, et fut nommé deux ans après recteur du même établissement. Devenu, en 1818, pasteur de la paroisse Saint-Jacques, de Stralsund, II résida dans cette ville jusqu'à sa mort, qui arriva le 6 juillet 1841, à la suite d'un violent accès de goulie. Au nombre des ouvrages de ce savani, on remarque celui qui a pour titre : Geschichte des Kirchengesunges in Neuvorpommern von der Reformation bis auf unsere Tage (ttistoire du chant de l'église dans la Nonvelle-Poméranic citérieure, depuis la réformation jusqu'à nos jours ); Stralsund, 1831, 1 vol. in-8%. La première partie de ce livre renferme des renseignements pleins d'intérêt sur le sujet dont elle traite.

MOITA (JEAN-BAPTISTE), compositent italien, né dans la seconde partie du seizième siècle, a publié : Madrigali a sei voci; Anvers, 1600, In-4°.

MOITESSIER (PROSPER-ANTOINE), facteur d'orgues, né à Carcassonne (dépt de l'Aude) en 1807, apprit dans sa jeunesse l'art du luthier, puis recut en 1819 et 1820 les premières potions de la facture des orgues d'un ouvrier des Vosges nommé Pilot, Désirant augmenter ses connaissances dans cet art. Il alia travailler dans les stellers de Mirecourt; puis il se rendit à Paris et y entra comme ouvrier chez M. Bité ( l'oyez ce nom). Cependant la facture des orgues ne paraissant pas présenter d'avenir en France à cette époque, Moltessier retourna dans sa ville natale en 1826, et y passa plusieurs années dans une sorte d'oisiveté forcée. Fatigué de cette situation, il alla s'établir à Montpellier, vers 1830, et n'y fut pas d'abord plus heureux; mais enfin on lui proposa, en 1836, d'entreprendre la restauration de l'orgue du temple protestant, construit autrefols par le grand-père de M. Aristide Cavaillé. Son succès dans cet ouvrage lui fit confier la restauration de l'orgue de Saint-Fulcrand à Lodève (Hérault), fait par L'Épine en 1750. Vers 1837 il imagina d'appliquer à l'orgue les claviers transpositeurs semblables à ceux dont on faisait usage pour les pianos : ce qui déjà avait été fait en 1829 par Lété au petit orgue d'accompagnement de Saint-Leu. Depuis, M. Moltessier a construit ou réparé les instruments dont voici la liste : 1º Orgne de 8 pieds avec pédales à la chapelle Sainte-Marie, à Montpellier, en 1840. - 2º Grand 8 pieds à 4 claviers avec pédales de t6 pieds ouverts et bombarde ponr Sainte-Madeleine, à Béziers, en 1841. - 3º Reconstruction du grand orgue de Saint-Vincent,

<sup>(</sup>i) Ce nom, solvant l'usage des Arabes, indique toute une génealogie » il signifie : Nohammed , Ais d'Isa, Ais d'Assah, Ais de Revinsa, neveu d'Abdallah Hossaweddin, Ais de Fetheddin, etc.

à Carcassonne, en 1842. — 4° Grand 8 pieds à 3 claviers et pédales, à l'église paroisainle de Saiot-Remy (Bouches-du-Rhône), en 1842. - 5° Orgue de 8 pieds à trois claviers, à l'église paroissiale de Sainte-Affrique (Aveyron), en 1843. -6" Grand Isuit-pieds à 3 claviers, à Cetle ( Hérapit), en 1843, - 7º Huit-pieds pour la chapelle des Pénitents-Blancs, en 1844. - 8º Huitpieds pour la paroisse Sainte-Anne, en 1845. -9º Restauration de l'orgue de Notre-Dame à Montpellier. Cet orgue, construit par le célèbre D. Bédos pour l'abbaye de Sainte-Hibérie, en 1751, avait été replacé à Montpellier en 1806, Cette restauration ful faite en 1846. - 10° Grand buit-pieds à l'église Sainte-Marthe de Tarascon, en 1846. - ttº Grand huit-pieds pour l'église de Forcalquier (Basses-Alpes), en 1847. - 12° Grand seize-pieds en montre, de quarante-six jeux, à l'église de la Dalbade, à Toulouse, en 1847

MOJON (Benotr), médecin italien . est né à Génes en 1770, et a fait ses études à Montpellier. D'abord professeur d'anatomie et de physiologie à l'université impériale de cette ville, puis medecin en chef de l'hôpital, il se fixa à Paris vers 1815, et v exerca la médecine. Il v est mort au mois de juin 1849. Il était membre de beaucoup de sociétés de médecine el de sciences naturelles. Au nombre des écrits de ce savant, on remarque : 1º Mémoire sur les effets de la castration dans le corps humain; Montpellier, 1804, in-8°. La troisième édition de cette dissertation a été publiée à Gênes, chez Gravier, 1813, in-4° de 40 pages. Il y en a nne traduction italienne intitulée : Dissertazione sulti effetti della castratura nel corpo umano; Milan, Pirotto, 1822, in 8° de 55 pages. - 2º Memoria sull' utilità della musica, si nello stato di salute, come in quetto di malattia; Gènes, 1802, in-8°. Une traduction francaise de ce morceau a été faite par le professeur de médecine Mugelti, et publiée sous ce titre : Dissertation sur l'utilité de la musique ; Paris, Fournier, 1803, in-8°.

MOLCE (Jran-Herat-Cosan), organise et professor de collège de Peina, dans le Ilmorre, naquit le 24 avril 1798 à Holsoeaggelsen, dans le les province de Hilledesien, do son percelai confort. Après svoir sporis dans la maison peternelle se premiers prietepes de la musique, le jeune Molck alla conlinner ses dudes au Rymanse de me Molck alla conlinner ses dudes au Rymanse de premiers prietepes de la musique, le jeune Molck alla conlinner ses dudes au Rymanse de premier priete get despens d'autronisé d'un organiste de celle ville. En 1815, son père 1 det entrer à l'école normale des instituteurs d'Aileid : il y fit de bonnes d'undes de contropiat sous la Micretion d'un organiste de mé-

rite, nommé Schæppe. Après avoir passé trois années dans cette école, Molck obtint en 1818 les places d'organisle et de cantor à Peina. Pins tard, Il ful chargé de la direction de l'école supérieure des filles de celte ville, et obtini la place d'organiste de l'église principale. Ji dirigea la fête des professeurs de chant, à Hildesheim, en 1840 el 1841. On connaît sous son nom environ ving-cinq œuvres de Lieder à voix seule avec piano et de chants à plusieurs voix de différents genres ou pour un chæur d'hommes. La plupart de ces ouvrages ont été gravés à Hanovre et à Brunswick. Molek a aussi publié des mélodies chorales pour le royaume de Hanovre, en 1837. Molek est le frère putné du chanteur Molthe (voyes ce nom) de Weimar, qui a changé l'orthographe de son nom.

MOLDENIT ( JOACHIM DE ), gentilbomme danois, amateur de musique, naquit à Gluckstadt dans les premières années du dix-huitième siècle. En 1733, il publia à Hambourg : Sei Sonate a flauto traverso e basso continuo, con un discorso sopra la maniera di sonar il flauto traverso. L'art de jouer de la flûte était si pen avancé à l'époque où parut cet onvrage, que Moldenit blâme Quants pour avoir introduil le coup de langue dans le jeu de cet instrument. La flûte pour laquelle il a écrit ses sonates descendail jusqu'au la grave : Il altachail beaucoup de prix à cette invention, qui a été renouvelée de nos jours. Je possède un autre écrit de Moidenil sur le même sujet, qui prouve l'existence de doux autres discours relatifs aux six souates de sa composition; il a pour titre : Dritter neuester und letzler Discours über sechs Sonaten für die Querflæte und Boss ( Troisième nouveau et dernier discours sur six sonates pour la flûle traversière et basse), da Gioacchino Moldenit, nobile danese da Glückstadt, dilettonte in Hamburgo, 2 fenilles in 4°, sans nom de lieu et sans date; mais le chronogramme formé par les noms Gioacchino Moldenit Indique 1753. Après une introduction où l'auteur rapporte les félicitations qu'il a reçues sur l'invention de sa finle. on trouve une épitre en vers allemands au lecteur sur les sonales dont il s'agil, puis des éloges en vers du même ouvrage par diverses personnes, et enfin un chant de remerclment sur un air

MOLIER, ou MOLLIER (Locis DE), dit DE MOLIERE, musicien français, était en 1612 genülhomme servant on écuyer de la comlesse de Soissons, noire du comte qui fut tue à la Marfée. Après la mort de cette princesse, Molier fut admis dans la musique de la chambre du roi, il y fut employé particulièrement à la composition des airs de hallets de la cour, où il paralt avoir assez bien réussi. En 1651, il fit avec Jean-Bapitate l'oesset la musique du Ballet du Temps. Au sujet de la réception de la reine Curistiune de Suède, dans le château de Chante-Merle, près d'Essone, Jean Loret, auteur d'une espèce de journal des érénements de ce temps,

Le fendemake a son révetl, Houvelle, espril sans pareil; Pour mieux félluster sans cesse Le nôble et glorieux bosteme. Lui êt outr de John vers Animés par de forts braux airs Que d'une façon sinquilière Avail fail le steur de Molère, Lequet, outre le beau talent Qu'il a de danoeur excellent, Met heureuscenni en pratique La possie et la musique.

en mauvais vers, s'exprime ainsi :

Il paralt, d'après ces vers, que Molier n'était pas seulement musicien du roi, mais un des danseurs des ballets de la cour. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la pièce composée ponr une de ces fêtes, sous le titre : Les Plaisirs de l'Ile enchantée, qui fut représentée le 7 mai 1664. Molière y jouait les rôles de Lyciscas et de Moron. de la Princesse d'Elide, et Molier y représentait un des huit Maores qui dansent la seconde entrée du Palats d'Alcine, ballet, On retrouve son nom dans la plupart des divertissements de cette époque, ainsi que celui de sa fille. Il maria cette fille, en 1664, à Ytler, célèbre théorbiste de ce temps, attaché comme lui à la musique de la chambre du roi. Le 7 janvier 1672, une pièce héroïque ful jouée au théâtre du Marais avec des machines, des ballets et des airs chantés et dansés, sous le titre Le Mariage de Bacchus et d'Ariane. La pièce était de Visé, auteur du journal Le Mercure galant, et la musique avait été composée pour Moller. Ce même Visé, rendant compte de sa pièce, dans le Mercure qulant, dit : « Les chansons eu oot paru fort agréables, et les airs en sont falts par ce fameux M. « de Mollère dont le mérite est si connu, et qui a « travaillé tant d'années aux airs des ballets du « Roy, » Les mêmes auteura avaient déjà donné sur le même théâtre le bailet héroigne Les Amours du soleil. On ne sait plus le titre d'un autre ouvrage dont parie Mee de Sévigné dans une de ses lettres. « Je vais ( dit-elle ) à un petit opéra « de Molière, beau père d'Ytier, qui se chante « chez Pélissari; c'est une musique très par-« faite; M. le Prince, M. le Duc et Mme la Du-« chesse v seront (5 février t674), » L'habitude qu'on avait de dénaturer le nom de Moller en celui de Mollère, a fait confondre souvent l'auleur de quelques airs de danse et de chansons avec le grand poète; ce qui a fait eroite que l'immortel auteur du Misanlhrope et de Tartuffe était nusicien. Molier mourut à Paris le 18 avril 1688.

MOLINA (BARTHOLONÉ), moine franciscain espagnol, né dans la seconde moitié du quinzième siècle, est auleur d'un traité du chant ecclésiastique intitulé: Arle de canto llano, Valladolid,

1509, in folio.

MOLINARI (PIERRE), compositeur et prédicaleur à Murano, ile de l'Élat de Veniee, vers le milieu du dive-spètième siècle, a fait ropésenter à Venise, en 1660, l'opéra initiule : Ipsicratea, et en 1660 K. Bearbarie del Cazo, à Morano. M. Caffi cite aussi du mème La Venere fravestifa, qui aurait dé jouée en 1693; mais allacon ére parte pas dans sa Dramaturpia.

MOLINARO ( Smox ), mattre de chapelle de l'église cathédrale de Gênes, dans les premières années du dix-septième siècle, fut considéré comme un des luthistes les plus remarquables de son temps. Il naquit dans cette ville, car Il est appelé Genovese aux titres de ses ouvrages. Il dit, dans l'épitre dédicatoire de son premier livre de madrigaux au prince de Piombino, qu'il était neveu de Jean-Baptiste Della Gostena ( Voyez Gostena), qui fut comme lui serviteur de la maison du prince, et composa des madrigaux par l'ordre du père de ce seigneur ( E perche sò che quanto le sono jo Servitor, attretlanto fù alla casa sua rivendo Gio. Battista della Gostena mio zio; vi ho inserito tre madrigali da lui fatti a commando del Signor suo padre). Burney cite de sa composition : Concerti ecclesiastici ; Venise, 1605, in-4°. On connaît aussi de cet artiste : tº Il primo libro de Madrigati a cinque voci : In Milano, appresso l'herede di Simon Tini el Francesco Besozzi, 1599, in 40. - 20 Molectorum quinque vocibus et Missa 10 vocibus über primus ; in Venetia; app. Ricc. Amadino, 1597. - 3º II terzo libro di Moletti a 5 voci ; in Venetia, app. Raveri, 1609, in-4°. - 4° Fatiche spiri-Iwali ossla Motetti a sei voci; in Venetia, app. Rice. Amadino, 1610, in-4°.

MOLINE (PRINEL CORR), auther dramatique, nã Montejelier vera le mille du dix-lustique, nã Montejelier vera le mille du dix-lustique, nã Montejelier vera le mille du dix-lustique, não desperador de la respecta de la conteje de la Convention nationale. Il set nort à Paris en 1811, Auteur de beancoup de livrets d'opéras fort médiocres, il a cérti aussi une brochure intuite Biologue entre Lully, Romonus d'Orphée (Cital), dans les Champs Egisters, Ametenian (Paris ), 1737, 1667.

MOLINET, nom d'un musicien du quin-

zièrne siècle, dont on trouve une chanson à quatre voix dans le livre C de la collection intitulée Harmonice Musices Odhecaton, imprimée par Ottaviano Petrucci de Fossombrone, à Venisc, 1501-1503, Ce tivre C, qui est le troisième, a pour tilre particulier : Canti C. U' Cento cinquanta. La chanson de Molinet, sur ces paroles : Tartara mon cor, est le 124º morceau du recueil. Quel étalt ce Molinet? Était-il Français ou Belge? Cette chanson est la seule composition connue sous ce nom, auquel n'est joint aucun prénom. Peut-être ne faut-il pas chercher d'autre auteur que Jean Molinet, poete et historiographe de la maison de Bourgogne, né dans un village du Boulonais, vers 1420, et qui eut un canonical à Valenciennes. Il fut conlemporain d'Okezhem et de Busnovs, Jeur ami, et leur adressa des vers, ft mourut à Valenciennes en 1507 dans un âge avancé. Rien ne prouve qu'it alt été musicien, mais rien ne s'oppose, dans ce ou'on connaît de lui, à croite qu'il ait cultivé la musique, bien qu'avec moins d'activité que la poésie. Il aimait cet art et en parle bien en plusieurs endroits de ses écrits. Okeghem, Busnoys, Regis, et autres musiciens belges qui vécurent de son temps sont précisément ceux dont les productions se trouvent avec la sienne dans le reeucil cité ci-dessus. Au surplus, il ne s'agit que d'une simple conjecture.

MOLINEUX (Laves), professor de chant la Londres, au commencement du dix-neuvième siècle, s'est fait connaître par un traité-écimesture de l'art du chant, initiude: Singer's Systematic Guide in the science of Naue, to the formation and training of the various classes of voice; to the facture and application of the Ornaments in Singing; Londres, sans date, a parties in-60, a parties in-60.

MOLINO ( Louis ), violuniste italien, élève de Pugnant, lui a succédé en 1798 comme premier violon de l'Opéra de Turin. En 1809, il fit un voyage à Paris, et s'y fit entendre avec snecès sor le vicion et sur la harpe, dont il jonait fort bien. On a gravé de sa composition : 1° 1cf concerto pour violon ( en ré); Paris, Plevel. -2" Trois duos concertants pour 2 violons, op. 8, 11, 13, Paris, Consineau. - 3º Trois idem, lettre A, Paris, Frey. - 4º Concertos pour harpe et orchestre, nos 1, 2, 3, Paris, Cousineau, -5° Grande sonale pour harpe seule, Ibid. -6° Fantaisie idem , op. 10, ibid. - 7° Ariettes italiennes, Milan, Ricordi. - 8° Six romances avec acc. de piano, Paris, Leduc. On a confondu l'artiste dont il s'agit ici avec celui qui est l'objet de l'article suivant, dans le Catalogue général de la musique imprimée, publié par Whistling.

"JOGR, UNIV. DES MUSICIESS. - T. VI.

MOLINO (FRANÇOIS), guitarisle distingué, né à Florence vers 1775, s'est fixé à Paria en 1820, après avuir longtemps voyagé en Espagne. On considère cet artiste comme un de ceux qui ont le mieux analysé le mécanisme de la guitare : la méthode qu'il a publiée pour cet instrument passe pour la plus savante et la mieux raisonnée. Ses principaux outrages consistent en : 1º Trios pour guitare, llûte et alto, op. 4, 19, 30; Leipsick, Breitkopf et Hærtel; Paris, chez l'auteur. - 2º Sonates pour guitare et violon, op. 2, 3, 7, 10, 22, 29; Paris et Leipsick. - 3° Nocturnes idem, op. 36, 38; ibid. - 4º Nocturne ponr guitare et piano, op. 44; ibid. - 5° Sonates nour guitare seule. up. 1. 6. 15, ibid. - 6º Rondeaux idem, op. 11. 28; ibid. - 7º Thèmes variés idem, op. 5, 9, 12, 18, 21, 31, 35; llsid. - 8° Nouvelle Methode complete de guitare, texte ilalien et français, 2º édition; Paris, Gambaro. Il y a une traduction allemande de cet ouvrage, Leipsick, Breitkopf et tlærtel. Molino est mort à Paris en 1847.

MOLINOS-LAFITTE (M\*\*), fille de Boursault, ancien entrepreneur des jeux de Paris, est née en cette ville vers 1788. Eleve de Zimmerman pour le piano, elle a brillé comme anadeur pendant plusieurs années. On a grave de sa composition : l'ariations pour le piano sur le pas de Zejshir; Paris, Leduc. Cette dame a éponée M. Molinos, architecte à Paris.

MOLIQUE (Bennaan), violoniste et compositeur pour son instrument, est né à Nuremberg le 7 octobre 1803. Son nère, musicien de ville, a été son premier mattre, et lui enseigna à joner de plusieurs instruments ; mais le violon était celui que préférait le jeune artiste et sur leunel ses progrès ctaient rapides. A l'âge de quatorze ans it fut envoyé à Munich et placé sous la directinn de Rovelli , premier violon de la chapelle royale. Denx ans après, il se rendit à Vienne. où il fut placé à l'orchestre du théâtre. An der Wien. En 1820 il relourna à Munich et y suecéda à son mattre Royelli en qualité de premier violen de la cour, quoiqu'il ne fût âgé que de dix-sept ans. Dans les deux années qui suivirent, M. Molique s'attacisa à donner à son talent un caractère grandiose, énergique. En 1822 . il crut être arrivé assez avant dans l'art pour entreprendre des voyages et se faire entendre dans de grandes villes. Il obtint un concé et visita Leipsick, Dresde, Berlin, ttanovre et Casael, où il se fit entendre avec succès. En 1826 il fut engagé à la cour de Stultgard en qualité de mattre de conceris. Là il s'est fall connaître par un nouveau talent où ses qualités de grand

musicien se sont développées; je veux parier de la direction d'un orchestre, où il fait remarquer autant de précision que de goût et de sentiment des nuances. En 1836, M. Molique a fait un voyage à Paris, et a exécuté à la Société des concerts du Conservatoire un de ses concertos pour le violon. Les journaux qui ont parlé de l'effet de ce morceau, ont rendu justice à la beanté de la composition; mais suivant leur rapport, l'exécution n'a pas paru produire sur l'auditoire l'impression qui semblait devoir réaulter du talent de l'artiste. Au surplus, il est bon de remarquer que pareille chose a eu lieu pour la plupart des violonistes de l'écolo allemande qui se sont fait entendre à Paris, et que Spohr et Lipinski, dont la réputation est grande ailleurs, n'y ont pas produit d'effet. Eu 1849, M. Motique a donné sa démission de la place de mattre de concerts à Stuttgard et s'est fixé à Londres, où il a'est fait une honorable réputation et une bonne position comme professeur et comme exécutant, il a élé nommé professeur de composition à l'Académie royale de musique en 1861. Les ouvrages publiés par M. Molique ont étendu sa renommée d'une manière brillante depuis plusieurs années; on y remarque : 1º Concertos pour le violon : 1er, op. 2, Leipsick, Petera; 2º (en la), op. 9, Leipsick, Breitkopf et Hærtel; 3e (en re mineur), op. 10, ibid. -2º Variations et rondo sur un thème original. op. 11, ibid. - 3º Trois dues concertants pour 2 violons; Mayence, Scholt. - 4º Duo concertant pour flûte et violon, ibid: - 5° Concertino pour violon et orchestre, op. 1, ibid. -6º Quatrième et cinquième concertos pour violon et orchestre; Lelpsick, Hofmeister. - 7° Duos concertants pour plane et violon, no t, 2, 3; Hambourg, Schubertli et Cir. - 8º Quatuors pour 2 violons, alto el viojoncelle, no t, 2, 3, 4, 5, 6; Leipsick, Klstner. - 9° Trios ponr pisno, violon et violoncelle, op. 27; Vienne, Haslinger. - too Messe en si mineur pour 4 voix et orchestre, op. 32; ibid. -- 11° Dea fantaisies pour violon el orchestre; Hambourg, Schubertli. - t2º Des morceaux de salon ponr violon et piano, t3º Des Lieder à voix seule, avec sccompagnement de piano. Une symplionie pour l'orchestre de M. Molique a été exécutée aux

MOLITOR (Isc(xv), moine franciscain, organiste du couvent de Botzen, dans ie Tyrol, naquit à Habach; ii vivail vers le milicu du div-septième stècle. Il a publié : 1° Six canzonettes pour 2 violons, viole, basse le viole et basse continue. — 2° XIX moteta pour deux voix de soprano, 2 violons et basse;

concerts de Leipsick, en 1837.

Augsbourg. 1668, in-4°. — 3° Fasciculus musiculis ou Collection de motets; tuspruck, 1668, in-4°.

MOLITOR (Finix.), petire de l'ordre de Citeaux, dans un monatère près de Baden, int directeur de musique en Suisse, vera le milieu du dix-septième siècle. Il a fait Imprimer de sa composition : l'Pragustus musice, seu mote(x; Inspruck, in-foi. — 2º Contiones sacrax a voce sola unà cum 2 instrumentis; Inspruck, 1664, in-foio.

MOLITOR (VALSENY), moine de Sinidil, dans la seconde molié de di-septième siècle, a publié: 1º Octa Genethiaces ad Christi cunar a 1, 2, 3, 5 voc. cum 2 violinis; Kemplen, 1665; infolio; 2º dition, Ulm, 100, 16-da. 2º ditian cum tribus modella in sodemni francielinae SS, MM, stepil, pactre de la commencia de la commencia de la commencia de 2º Directorium seu candas et responsoria ta processionibus, in 8º.

MOLITOR (JEAN-GONGE), musicien aliemad du diri-nilmen siècle, naqui il Donaneschingen, et fut attaché à une des églises d'Augabourg en qualifé de directare de musique. On a publié dans cette ville, en 173e, six trios onr dex violones el basse de cet artiste. On connaît aussi de sa composition: Sœcra Harmonie, consistant en huit motels pour offer-toires à voix senie, 2 violons et orgue; Augsbourg, 1750.

MOLITOR (B.), autre musicien, vraisemblablement de in neime fartille, o fait Imprimer à Augabourg, vers 1800, des chants à trois voix sans accompagement, puis il s'est d'a Vienne, où il a publié des danses pour 2 violons et basse, d'autres pour le piano, et des pièces pour la guilare.

MOLITOR (Stantins), guitaride fac à Vience depui l'objouveje 1830 conjouveje 1830 convion, distin ne à Liège, suivant le Lexique universe de musique de Schilling (tome IV, p. 730). Il u pablié de sa composition : 1º Deux grandes Sonales concertaines pour guitare et violon ; vienne, Mechettl. — 2º Deux Tries concertaines pour guitare et violon que pour guitare, violon ou d'âte et alle ; libid. — 5º Deux Tries concertaines pour guitare reuir; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne instrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40 vienne listrument; libid. — 5º De 18 deux 40

MOLITOR (Sixon), nom sous tequei on trouve, dans la quarantième année de la Gazette musicale de Lelpsick, une dissertation critique sur l'anecdote concernant Francesco Conti, rapportée par Mattheson, dans son Parfait Maître de chapelle, et que j'ai discutée dans la nouvelle edition de cette Biographie unicerselle des Musiciens. Deux articles biographiques et critiques sur le baron d'Astorga ont paru sous le même nom dens la 41° année de la même Gazette musicale. Je crois être certain que ce uom de Simon Molitor est un des psendonymes sous lesquels Klesewetter se cachait quand il vonlait m'attaquer sur quelque point de doctrine ou sur des faits qu'il croyait m.cux connattre que moi.

MOLITOR (Louis), directeur d'une société chorale d'hommes ( Liedertafel ) à Soire. vers 1842 et années suivantes. On a de ini quelques recueils de Lieder pour soprano ou ténor avec accompagnement de piano; Spire, Lang; et des chants pour quatre voix d'hommes, dont un a pour titre : Eine Liederkruns Probe (Le répétition d'une société de chant), fantaisie burtesque; Mayence, Schott.

MOLLE (HENRI), musicien anglais qui vécut à la fin du dix-septième siècle, n'est connu que par deux Services du soir à quatre voix; le premier en ré, le deuxlème en fa. On les trouve dans une collection recueillie par le Dr Thomas Tudway, professeur de musique à l'université de Cambridge, et transcrite en six volumes, pour Lord Harley dans les ennées 1715-1719. Ce manuscrit est aujourd'hui au Muséum britannique, sous les nºs 11587 et 11589 du supplément.

MOLLER (JEAN), organiste de la cour à Darmstadt, naquit dans la seconde moitié du seizième siècle. Il a paru de sa composition : to Newe Paduannen und darauff geharige Galliarden von 5 Stimmen i Nouvelles payanes avec leurs gaillardes à cinq parties); Frencfort, 1610 : 2º éditiog , 1625, in-4°, - 2° Neure Oundlibet mil 4 Stimmen (Nouveaux quolibets i 4 voix); Ibid., 16t0, in-4°. - 3° Teutsche Mottetten von 5, 6 und 8 Stimmen (Motets allemands à 5, 6 et 8 voix); Darmstadt, 16tt. -4º Andere newe Paduannen, tter Theil i Autres nouvelles pavanes, tre partie); Darmstadt, t611, in-4°: 2° partie, ibid., 1513.

MOLLER (JEAN), magister et recteur à l'école sénatoriale de Francfort-sur-l'Oder, vers le milieu du dix-septième siècle, a rempli ces fonctions pendant trente-six ans. Le 3 janvier 1667 il prononça, pour la réception d'un nouveau chentre, un discours latin De Musica ejusque excellentia, que son fiis, Jacques Moller, public avec un autre discours à Erjangen en 1681, et qui fut reimprimé dans les Dissertationes Mollerianx; Leipsick et Gæriitz, 1706, in-8° (p. 55-94).

MOLLER (OLAUS), pasteur à Fiensbourg,

dans le ducisé de Schleswig, puis recteur du coilége de tlusum , a fait imprimer un discours De eruditis musicis; Flensbourg, 1715, in-4°.

MOLLER (JEAN), savant philologue, naquit à Flensbourg en 1661. Après avoir fréquenté les universités de Kiel, de Jéna et de Leipsick, il fut nommé en t685 régent du collège de sa ville nataje, puis recteur en 1701. Il passa paisiblement sa vie entière dans l'exercice de ses fonctions, uniquement occupé de recherches littéraires, et mourul le 26 octobre 1725. L'ouvrage le plus important de ce savant a pour titre : Cimbria Litterata seu historia scriptorum ducatis utriusque Steswicensis et Holsatici, quibus Lubecenses et Hamburgenses accensentur; Copenhague, 1744, 3 vol. in-fol. On v trouve d'excellentes notices sur beaucoup de musiciens et de savants qui ont écrit sur la musique dans ces contrées septentrionales.

MOLLET (JACQUES), musicien français de la première moitié du dix-septième siècle, est connu par isuit motets à deux, trois et quatre voix, qui ont été insérés dans le Protum musicuss, imprimé à Anvers eu te31, in-4°.

MOLNAR (JEAN), prédicateur des églises évangéliques de Pesth et d'Ofen, ué en Hongrie dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, mourut à Pesth, le 28 novembre 1819, tt a pubiié un écrit qui a pour titre : Ueber die Eirehen-Singchore, deren Nothwendiakeit. Bearunduna, Einrichtuna, Vervollkommnuna: den Wort zu seiner Zeit, von Joh. Nic. Forkel mit einigen nothwendigen Abanderungen, Zusnizen und Vorrede, ctc. ( Sur les chœurs chantants des églises, leur nécessité, leur fondation, leur organisation et leur amélioration, etc.); Pesth. 1818, grand in-8° de 35 pages. Cet. écrit parut d'abord dans la neuvième année du Nouveau Macasin de Hanorre (p. 1437 et suivantes), sous ce titre : Ueber die Verbesserungen der Singechore (Sur les amélioretions des chœurs chantants ). Forkel a introduit ensuite cette dissertation dans le deuxième volume de son Histoire de la musique (p. 31 et suivantes), et Molnar l'a reproduite avec des changements, des additions, une préface et les notes de Forkel, dans l'édition indiquée ci-dessus.

MOLTENI ( BENEGETTA-EUILIA ). Voyez AGRICOLA (BENERITTA-ENILIA). MOLTRE (CHARLES - MELCHION - JACOUES).

chanteur et compositeur de Lieder, naquit le 21 juillet 1783 à Garmsen, près de ttitdesheim (Hanovre), ou son père était maître d'école. Après avoir fait ses journanités au Gymnase de ttildesheim, puis à Brunswick, et y avoir appris la musinue, il suivit un cours de théologie pour satis-

faire à la votonfé de son père ; mais son penchant invincible pour la musique le décida à renoncer à l'église et a s'établir à Brunswick, comme professeur de musique. Il y resta jusqu'en 1806, époque où les maiheurs de la guerre dans inquelle l'Ailemagne étail alors engagée confre la France vinrent porter atteinte aux intérêts des personnes aisées que Moltke comptait parmi ses élèves. Ce fut alors qu'il prit la résolution de tirer parti de sa belle voix de tinor, et de suivre la carrière du théàtre. Après avoir débuté au théâtre de Brunswick, puis chanté à celui de Magdebourg, il fut engagé à Weimar, vera la fin de 1806. Ce fut là que son talent de chanteur se développa et acquit des qualités dramatiques, Plus tard, sons abandonner sa position de Weinster, il voyagea et se fit entendre sur les théâtres de Hambourg, Leipsick, Carlsruhe, Stuttgard et autres villes. Etant à la fête musicale d'Erfurt, qui ent lieu dans les journces ilu 2 au 5 août 1831, il y fut saisi d'une fièvre nerveuse, et expira le 9 du même mois. Ce chanleur a eu de la répulation en Allemagne à cause de la beaulé de su voix et du earnetère dramatique de son taient. Comme professeur de chant, il a formé de bons élèves à Weimar. On a de Moltke plusieurs caliiers de Lieder qui ont obtenu des succès. Sa fenime et sa fille élaienl cantalrices à Weimar.

MOLTNER (BATTHASUR), professour au collège de Schleusingen, dans les permières aunées du dix-septières siècle, a fait imprimer de sa composition: Nocétie fur 6 Simmera, aui den Tod der Fr. Lattermansin zo Eisfeld (Molets à 6 voix sur la mort de Mer Lattermanin d'Eisfeld); Cobourg, (616, in-27).

MOLYNEUX (Tnowns), medecin, né h Dublin vers 1660, monrul le 19 octobre 1733. Parmi plusieurs mémoires qu'il a insérés dans les Transactions philosophiques, on remarque ce-Jul-ei : A Letter to the Right Reverend Saint-Georges, lord bishop of Clogher in Ireland. containing some Thoughts concerning the ancient Greek and Roman Lure, and an Explanation of an obscure passage in one of Horace's odes (Lettres au très-révérend Saint-Georges, lord évêque de Clogher en Irlande, contenant quelques doutes sur l'ancienne lyre des Grecs et des Romains, et l'explication d'un passage obscur d'une des odes d'Horace), Philos. Transael., an. 1702, nº 282, p. 1267-1278, II s'agit des deux vers d'Horace :

> Sonate mislem tiblis earmen lyra, Bae Dorism, illis Barbarum.

qui depuis lors ont fait croire au P. Du Cerceau et à Chabanon que les anciens out connu l'harmonie.

MOMBELLI (Domnique), célèbre chanteur, n'est pas né en 1755, comme on l'u écrit dans quelques notices biographiques, mais le 17 février 1751, à Villanova, près de Verceil, II apprit la musique à Casale-Monferrate, sous la direction d'un mailte nommé Offonc. En 1775, il obtint la place d'organiste dans la petite ville de Crescentino, où il mit en musique la Didone de Metaslase, pour un théâtre de société. Quelques contrariélés qu'il éprouva en ce lieu le décidérent à le quitter. Il se rendit dans sa ville nalale, partagea son mime patrimoine à ses savars, et se lança sur la scène, où il se fit une belle répulation comme ténor. Il débula à Parme en 1779, puis se fit entendre avec succès à Bologne, à Rome, el enfin a Naples, où il arriva en 1783. Il fut engage l'année suivante au théâtre de Saint-Charles, comme premier ténor, et pendant six ans y brilla dans la plupart des ouvrages qui y furent représentés. A l'aulomne de l'année 1790, il chanta à Livnurne, et au carnaval suivant a l'adone. A cette époque, jusqu'en 1800, il parlagea avec Giacomo Duvide In gloire d'être considéré comme un des meilleurs ténors de l'Italie. Dans les premières années du dix-huilième siècle, il vécut à Madrid, où il avait été engagé à des conditions avantageuses. A son retour, on Ironva sa voix 'affaiblie; mais il avait alors plus de cinquante ans. Cependant il se maintint encore honorablement au théâtre et brilla même à Vienne, où il fut consideré comme un grand chanteur,

Mombelli avait éponsé la cantalrice Louise Laschi en 1782; mais ce mariage fut stérile. Sa seconde femme fut Vincenza Vigano, seur du célèbre compositeur de ballets : il en eut douze enfants, dont sept vivaient encore en 1825. Quoique âgé de plus de soixante ans, il chanta encore en 1812 à Rome, avec ses deux filles Esther et Annetle, dans le Demetrio e Polibio de Rossini, alors à l'aurore de sa carrière. Pou de temps après il se retira à Bologne, où il vécut dans l'aisance uvec le bien qu'il avait acquis par ses travaux. Le roi de Sardaigne lui avait accordé le titre honordique de premier chanteur de sa chapelle. Mombelli est mut à Bologne le 15 mars 1835, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. Cet artiste a composé beaucoup de musique d'église, l'oratorio intitulé : La Gerusalemme liberata, et des opéras, parmi lesquels on remorque : l'Adriano in Siria, érrit pont l'onverture du théâtre de Como. Il a publié : t° 0 arietles italiennes avec accompagnement de piano ou harpe; Vienne, Artaria, 1791. - 2º 8 idem, op. 2; ibid., 1794. - 3° 6 Ducttini per 2 soprani, op. 3; ibid., 1795. — Alexandre Mombelli, fils de

Dominique, était professeur de chant au tycée communal de musique de Bologne, en 1841, lorsque j'ai risité cet établisement. Il avait autrefois chanté comme lénor sur plusieurs théatres de l'Italie et à Lisbonne, mais sans y faire une impression favorable.

MOMBELLI (Estura), fille du précédent, née à Naples, en 1795, n'eut point d'autre mattre que sun père pour l'art du chant. Elle parut pour la première fois sur la scène au théâtre Valle, à Rome, en 1812, dans le Demetrio e Polibio de Rossini. Le succès qu'elle oblint dana cet ouvrage la fit rechercher par les entreprises de plusieurs théâtres. Elle était à Turin en 1818, et etle y excita l'enthousiasme dans la Cenerentola. Arrivée à Paris en 1823, elle y fut considérée comme une cantatrice d'un rare mérite, surtout à cause ite l'énergie qu'elle déployait dans quelques uns de ses rôles. Ses qualités consistaient moins dans une correction irréprochable que dans une verve entralnante. Cependant, vers la fin de son séjour dans cette ville, elle tomba dans une melancolie trabituelle. En 1826 elle chantait à Venise avec de grands succès; mais au printemps de 1827, elle épousa le comte Gritti et quitta la

MOMBELLI (ANSTEY), deuxième fille de Dominique, est nes à Naghes en 1755. Ébre de son père, elle débuta avec sa seur, à Rome, en 1812, dans le Deureirio e Poliblo. Ziamée saivante elle fil avec son père et sa seur l'ouverture du litàtre de Versici dans l'Ezcincia de Mortischi. Depuis fors elle a classife avec succès sur priscorre tibitre de l'Italie, porticulierement à Milan en 1811, 1812 et 1816. En 1817, elle disparard de la accera, et depuis lors on nà plus cu

de renseignements sur sa personne. MOMIGNY (Jérône-Joseph DE), né à Philippeville, en 1766, appril, des ses premières appées, les éléments de la musique. Des revers de fortune ayant ruiné ses parents, il fut conduit à Saint-Omer, où un oncle maternel prit soin de son éducation. A douze ans, il était organiste dans cette ville. Appelé en cette qualité à l'abbaye royale de Sainte-Colombe, il vécut plusieurs années dans cette retraite religiouse, livré à l'étude et à la méditation. C'est aussi à cette époque qu'il fit ses premiers essais de composition. Cenendant la nécessité d'entendre et d'être guidé par des modèles lui fit prendre la résulution de se rendre à Paris. Il y arriva en 1785. M. de Monteynard, ministre de Louis XVI, avait été prié par sa sœur, abbesse de Saint-Pierre, à Lyon, de lui envoyer un organiste; il ieta les veux sur M. de Momigny. et celui-ci accepta les propositions qui lui étaient faites à ce suict. Établi à Lyon, il se fit connaître

comme professeur de piano et comme compos!teur. Nommé en 1793 secrétaire de sa section, il fut ensuite officier municipal au moment où Lyon venaît de se soustraire par la révolte au jong du convergement révolutiongaire. Mis bors la loiaprès la prise de cette ville, Momigny parvint à se réfugier eu Suisse, où il véent quelque temps dans une position précaire. Arrivé à Paris en 1800. après l'établissement du Consulat, il y fonda une maison de commerce de musique, et s'y livra à l'enseignement. La protection du comte de Lacépède lui fut alors utile. C'est ellez ce savant, place dans les trautes dignités de l'empire, qu'il fit entendre ses compositions, particulièrement ses quatuurs de violon. Mais dejà à cette époque, ta composition n'était plus qu'un accessoire dans les travaux de M. de Momigny; toutes ses vues s'étaient tournées vers une réfurme de la théorie de la musique qui ini paraissait nécessaire. L'isolement ou il avait vecu jusqu'alors à l'égard des artistes célèbres, les éloges sans réserve de ses amis, la faiblesse de ses études pratiques, et son ignorance absolue de la l'Itérature et de l'Itistoire scientifique de la musique dans les pays étrangers, dans l'antiquité et dans le moven âge, lui avaient donné une confiance illimitée en luimême, un langage hautain, et lnl avaient fait considérer comme d'admirables découvertes de son génie des opinions débattues denuis plusieura siècles. Il produisit sa théorie pour la première fuis dans un livre infilulé : Cours complet d'harmonie et de composition d'après une théorie neuve et générale de la musième, basée sur des principes incontestables, puisés dans la nature, d'accord avec tous les bons ouvrages pratiques, anciens et modernes, et mis par leur clarté à la portée de tout le monde, Paris, clicz l'auteur, 1806, in 8°, 3 volumes, Se mettant au point de vue de Levens, de Baitlère et de Jamard, pour la reclierche des bases de la constitution de la gamme, M. de Momigny les trouve dans les divisions d'une cordesopore d'après la progression arithmétique qui donne pour résultat la gamme ut, ré, mi, fa, sol, la, si bémol; mais attendu que cette gammean'est nas conformerà celle de la musique européenne moderne, et que le si bécarre ne se trouve qu'à la quinzième division de la corde, M. de Momigny, su lieu d'adopter comme Levens et ses imitateurs une gamme de liuit noles avec le si bémol et le si bécarre, lmagine de ne point considérer la corde ainsi divisée comme une tonique, mais comme une dominante, en sorte que sa gamme est son, la, si, ul, ré, mi, ra. Il énnmère lunguement les avantages qui résultent de la position de la Ionique au milieu de la gamme,

166 MOMIGNY

comme le soleil au centre des planètes; par exemple, de trouver les deux demi-lons dans les sent notes, sans la répétition de la premiere à l'octave, de diviser la gamme en deux quartes justes, et d'avoir les demi-tons aux mêmes places dans ces quartes; car une des plus sévères objections de M. de Momigny, contre la forme de la gamme commençant par la tonique, porte sur la quarte majeure on triton, que forment entre elles la quatrième et la septième note; ne remarquant pas que c'est précisément cette relation qui est constitutive de la tonalité, et qui conduit à la conclusion finale de toute mélodie et de toute harmonie. Ainsi que la plupart de ceux qui ont examiné ces questions, M. de Momigny se fait illusion par des propriétés d'arrangement de notes qui ne sont que des objets de curiosité et non des produits directs des lois de tonalité. D'ailleurs, ces considérations de M. de Momigny n'étaient pas nouvelles ; elles avaient frappé Levens, qui, le premier, les a livrées à l'atlention des musiciens, et longtemps anparavant par Joachim Thuring, parti d'un autre point de vue, dans son Opusculum bipartitum de primordiis musicis. Quant à son système complet encendré par des progressions de quintes et de quartes, M. de Momigny l'emprunte à l'abbé Roussier.

Les divisions d'une corde, considérée comme dominante, conduisent M. de Mornigny, en ce qui concerne l'harmonie, aux mêmes résultats que Catel avait obtenus par les mêmes movens dans sa théorie d'harmonie publiée en 1802. Quelques aperçus qui ne manquent pas de justesse sur la mesure et le rhythme, et à l'égard de la partie esthélique de l'art, la musique considérée comme une langue, avec l'application de ce principe dans l'analyse de quelques morceaux de musique, complètent cet ouvrage, que son auteur soumit à l'examen de la section de musique de l'Institut en 1807. Ce corps academique, composé d'artistes célèbres qui pe s'étaient jamais occupés de ces questions philosophiques, et qui ne possédaient pas les connaissances nécessaires pour les résondre, voulut éviter de donner son avis, en déclarant que son règlement s'opposait à ce qu'on fit un rapport sur un ouvrage imprimé. Mais la protection de M. de Lacépède fit revenir sur cette première décision, et il fut résolu que M. de Momigny ferait l'exposé de son système dans nne séance de l'Académie, le 17 décembre 1808, et que le rapport aurail pour obiet cet exposé. Cependant, grâce à l'adresse de Meiul, la décision ne fut pas ce que voulait l'auleur du système; car le rapport disait que le public était seul juge d'une théorie livrée à son examen dans un ouvrage Imprimé. M. de Momigny publia peu

de temps après son Exposé succinct du seul systeme musical qui soil vraiment bon et complet, du seul système qui soil partout d'accord avec la nature, avec la raison el avec la pratique; tu à la classe des beauxarts de l'Institut, le 17 dec. 1808, Paris, Momigny, 1809, in-8° de 70 pages, avec 2 planches, Quoique blessé, non de ne vas obtenir un ingement de sa théorie, mais le triomphe public qu'il se décernait à lui-même, M. de Momieny adopta les conclusions du rapport de l'Institut, en s'adressant au public pour le faire juge de la question, dans un cours qu'il onvrit à l'Athénée de Paris. Il ne paralt pas que ce cours ait rallié beaucoup de nartisans au système de réformation de la théorie de la musique, car l'on n'en parla pas et le cours fiuit bientol. Mais une occasion se présenta pour répandre cette théorie toraque l'éditeur de l'Encyclopédie méthodique par ordre de matières chargea M. de Momigny d'achever le Dictionnaire de musique commencé par Ginguené et Framery, puis par l'abbé Feytou, et par Surremain de Missery, pour quelques articles de théorie musicale, et dont la première partie était publiée depuis près de vingt-cinq ans. Ce monstrueux ouvrage, dont les différents rédacteurs étaient en contradiction perpétuelle d'opinions, atteignit le comble du ridicule quand M. de Momigny eut entrepris la rédaction de ce qui restait à faire; car tous les grands articles de son travail furent employés à l'exposition de son système, et à la critique de tout ce qui précédait. L'ouvrage fui achevé en 1818; il a pour titre : Encuclopédie méthodique, Musique, publiée par M.M. Framery, Ginguené et de Momigny, Paris, 1791-1818, 2 vol. in-4°, le 1er de 760 pages, le 2º de 558, avec t14 plan-

Soit que l'effet de cette publication n'eût pas rénondu à l'attente de M. de Momigny, soit qu'il pensât que le moment était venu d'occuper par tous les moyens possibles l'opinion publique de son système favori, trois ans après que le Dictionnaire de musique de l'Encyclopédie ent paru, il donna le livre qui a pour titre : La seule vraie théorie de la musique, utile à ceux qui excellent dans cet art, comme a ceux qui en sont qux premiers éléments, ou moyen le plus court pour devenir mélodiste, harmoniste, contrepaintiste et compositeur. Ouvrage dédié à ses collegues de la Société académique des enfants d'Apollon, aux grands artistes de l'Académie royale de musique, à la tele desquels est le celebre Violti, et à lous les hommes de sens et de génie, par J.-J. de Momigny: Paris, chez l'anteur (sans dale),

in-fol., gravé. Ce livre a eté traduit en itatien sous ce titre : La sola e vera teoria della musica del signor G. G. de Momigny, versione del francese di E. M. E. Santerre, aceademico filarmonico; Bologna, 1823, Cipriani, in-1º de 132 pages avec 84 pages d'exemples lithographiés. Dans cet ouvrage, le point de départ ile la division d'une corde par une progression arithmétique est abandonné pour Luire place à des considérations de formules de notes qui condulsent l'auteur au même résultat, M. de Momigny pose en principe qu'il n'y a que douze demi-tons égaux dans l'octave, mais que les touches d'un instrument à clavier qui mettent sons les yeux ces demi-tons, ayant une triple relation intellectuelle, et nullement physique, à savoir, une relation diatonique, une chromatique, et une enharmonique, représentent vingt-sept touches par octave, pour chaque ton, au lieu de douze, on 324 pour tous les tons. De là, il arrive à la conclusion que la nécessilé du tempérament est une absurdité (1). Mais (dit-il) comment détruire les preuves mathématiques qui établissent la nécessité du tempérament? Sa réponse est curieuse et mérite d'être rapporlée; la voici : « Ces preuves n'en sont pas, ce qui se « contredit ne pouvant être la vérité. L'expres-« sion numérique de la quinte, prise du nombre « de ses vibrations, étant 5, celle de l'oc-\* tave ;, et celle do la tierce majeure ; (2) , il · est impossible qu'il ne résulte pas d'une part . 8t, et de l'autre 80, car en triplant 3 on a . 9; en triplant 9, 27; et en triplant 27 on a « 81; comme en doublant 20, 40, et en dou-« blant 5 on a to, en doublant to, 20; en don-- blant 40, 80. Que s'ensuit-il de jà? Que so « est l'unisson parfait de 81, et que la diffé-« rence de 80 à 81 est nulle de fait, malgré sa « réalité en ce qui concerne les chiffres; celte a différence étant un résultat nécessaire du « triplé comparé au doublé : s'ii en était autre-« ment, il s'ensuivrait que la quinte ne serait pas · la quinte, ou que l'octave ne serait pas l'octave ; « car la quinte d'u! ne peut être la quinte réelle

(i) Il est remercualle que esta conclusion implique contributibilità, cue s'ilig' y que donce demi-lons que para ago conse, comment se fait il que l'incidignez all besoin de ringti-epi lonches par octas pour en compente l'empire dans les rois groces 28 s'il est en effet besoin de riqui-epi lonches, comment concernir le résulte de sinstruments on il n'y en a que donze sans le tempérament?

rament () Monigoy tembe ici dans de singuières erreurs, qui prouveoi qu'eu faisant la critique des propertions numériques des intervalles it parle de choses qu'il igores. L'expression numérique de la quinte n'est pas ; mois 2, et celle de la livree uniquem n'est pas ; mois 2,

« du ton d'ul, qu'autant qu'elle a'accorde en « tout avec la tonique et ses octaves et avec les « autres intervalles de la gamme et de leurs oca taves, sans quoi il n'y aurait pas d'unité dans « le système musical, et par conséquent point « d'échelle, de gamme ni de musique, » On voit que M. de Momigny avait entrevu, mais d'une manière vague, les erreurs des géomètres à l'égard de l'appilcation des proportions a la musique moderne; mais dans son embarras pont discerner les limites de cette théorie, il a trouvé plus commode d'en nier la vérité. En réalilé, il confond tout dans cette prétendue critique, et mêle la théorie de la progression triple avec la doctrine ordinaire des géomètres. La scule traie théorie de cet écrivain ne peut être d'ailleurs d'ancune utilité pour former des lurmonistes : les exemples sont en général fort mal écrits, et ce qui concerne le contrepoint et la fugue indique une plume inhabile dans ces formes de l'art d'écrire, et une ignorance compléte des principes de cet art.

L'ouvragede M. de Momigny lut critiqué avec

sévérité par Morel (2005 ce nom) ilans des Observations sur la seule vraie théorie de la musique, de M. de Momigny (Paris, Bachelier, 1822, in-8" de 66 pages ) ; mais celui-ri tomba dans les anciennes erreurs de son Principe acoustique, en voulant réduter celles de la vraie théorie, et M. de Momigny fit très-bien voir ces erreurs dans un petit écrit intitulé : Réponse aux observations de M. Morel, on à ses attaques contre la seule vraie theorie de la musique, onvroge de M. de Momigny: Paris (sans date), 16 pages in-8°. La persévérance de celui-ci, malgré le mauvais succès de ses ouvrages, de ses cours, de ses articles de journaux relatifs à son système, malgré l'iudifférence des artistes et du public pour cette theorie qu'il proclamait la seule vrale, cette persévérance, dis-je, n'était point encore lassée en 1831. car il insistait à cette époque pour oblenir un rapport de la classe des beaux-arts qui, sur la densande du ministre de l'intérieur, a'occupa de la theorie dont il s'agit, et posa à M. de Momigny diverses questions auxquelles il repondit par cet écrit : A l'Academie des beaux-arts, et particulièrement à la section de musique. en réponse aux sept questions adressées par celle-ci à M. de Momigny, le 25 avril de celle année 1831; Paris, 1831, in-8° de 25 pages. Depais lors il a publié : Cours général de musique, de piano, d'harmonie el de composition depuis A jusqu'à Z, pour les élèves, quelle que soit leur infériorité, et pour tous les musiciens du monde, quelle que soil teur supériorité réclle; divise en douze parties théoriques et praiques; par J.-J. de Monigny, d'après ses découvertes nombreuses et incontestables de verile, d'utilité et de necessité pour les enseignés et les enseignants; Paris, ches l'auteur, 1834, in-4°.

Les compositions publices par M. de Momiguy sont : 1° Quatuors pour deux violuns, alto et basse, op. 1 et 2; Paris, eliez l'autenr. -2º Sonates pour piano, violon et violoucelle, op. 9 et 10; Paris, Pieyel. - 3° Idem, op. 14, 16, 18; Paris, Momigny. - 4° Trio idem, op. 22; ibid. - 3º Sonates pour piano et violon, op. 2 et 4; Paris , Conperin. - 6º Sonales pour piano seul, on, 3 et 7: ibid. - 7º Fantaisies et pièces diverses, idem; Paris, Momigny. - 8° Air varié, idem: Paris, Hanry, - 9° Cantales avec sccompagnement de piano; Paris, Momigny. -toº Sept recueils de romances avec accompagnement de piano; ibid. On a aussi du même : Premiere année de lecons de piano-forte. Ouvrage clementaire aussi utile à ceux qui enseignent an'à ceux aut reulent apprendre a jouer de cet instrument ; à Paris, chez l'auteur. M. de Momigny s'est tixé à Tours depuis longtemps. Il y vivait encore en 1853, et était agé de quatre-vingt-neuf ans,

MOMPOUR (F.-J.), organiste de l'eglise Saint-Heni, Bonn, a publise in 1800, a Franciori sur-fe-Mein, chez F.-F. Dunst, une instruction abrégué d'harmonie pardique sous ce litre : Kurizer Inbegriff der Attigeneinen Harmonielchre für angehende Tonkunstler. Le système de basse chiffré employe par cet anteur est à peu près illisible, à cause de la multiplicié des signes.

MOVARI (Eurritouw), compositers, né à Bodope ven tolo, fin stremonsi il Monarino. Belope ven tolo, fin stremonsi il Monarino. Elère de D. Augustin Filipazzi (vogre co mon). Elère de D. Augustin Filipazzi (vogre co mon). Donne te contrepoir el t'orgue, il étaut composite de la place d'organiste de San-Petronio, et fot faprice de la place d'organiste de San-Petronio, et fot follogne. Après his mort de son matter (Filipazzi), par la place de mattre de chapelle de l'egile saint par la place de mattre de chapelle de l'egile saint par la place de mattre de chapelle de l'egile saint par la composite de l'egile saint partie de l'egile saint par la composite de l'egile saint l'egi

MONARI (Cr.św.svr.), maltre de chapelle de la cathielytale de Reggio, dans les premières années du dix-institéme siècle, naquit dans le duche de Modene. En 1705, il ût représenter su théâte ducal de Wilnn 1/Aretua, qui fut suivi de l'Aunazona Corsora. Allacci n'a paa eu consaissance de ces dens ouvrages : il été seutement Célemet Monari contue compositeur de l'aunazona de l'a second acte du drame musical Il Tenzzone, dont le maître de chapelle Paul Magni avait écrit le premier, et qui fut représenté au théâtre ducal de Milan, en 1706.

MONASTERIO (Jesus), virtuose violoniste et professeur de son instrument au Conservatoire royal de Madrid, est né en 1835 à Potes, province de Santander (Espagne). Doué des plus remarquebles dispositions pour la musique, il n'était âgé que de dix ans forsqu'il excita une véritable émotion dans le public par son talent précoce en jouant, le 6 juin 1845, nn concerto de violon dans un entr'acte au théâtre del Principe, à Madrid, Recommandé au directeur du Conservatoire royal de Bruxelles, il fut admis dans cette institution en 1849, et y reent les lecons de Charles de Bériot, Aurès trois années d'études sous ce maître, Monasterio obtint le prix d'honneur au concours en 1852 en partage avec M. Benmer, aujourd'hui (1862) premier violon solo du théâtre royal de Bruxelles , et professeur adjoint an Conservatoirede cette ville. De relour en Espagne dans l'année suivante, M. Monasterio a été nommé par la reine professeur de violon au Conservatoire de Madrid, puis premier violon solo de la chapelle royale et de la musique de la chambre. A différentes époques, il a voyagé en France, en Belgique et en Allemagne pour s'y faire entendre dans les concerts. Au mois de décembre 1861, il a joué avec un brillant suecès, à l'un des concerts du Conservatoire de Bruxelles, un eoncerlu de sa composition, et s'est fait également applandir à Gand, Bruges, Anvers; puis il s'est rendu en Allemagne, A Leipsick, il a produit une vive impression, à l'un des concerts du Gewandhaus. dans plusieurs morceaux de sa composition. Les qualités du talent de cet artiste sont un beau son, une parfaite justesse, de la sureté dans les traits d'exécution et du goût dans la manière de chanler.

MONCOUTEAU (PERSE, FANÇON), or gualated Fejice Sendi-Germain-de-LP-19-5, Peris, purished Fejice Sendi-Germain-de-LP-19-5, Peris, respective for the purished for par Valentin Huny, II y requt non obsection line par Valentin Huny, II y requt non obsection line framed en mandea; pois, suisuard frassage de celle matter, ii y meetings his medie to cited, in nomer companies of the purished for the purished telescope of the purished for the purished telescope of the purished for the purished to requisite de Peris en jouant Torque de Fajied de Massion-Fingerer; patif last des uppleant de Septa (Corper, et al. 1998). Statist-Solpier et for Septa de Saint Germain-de-Pres, et dopsin celler (Perigne de Saint Germain-de-Pres, et dopsin celler

époque jusqu'à ce jour (1862) il est resté eu vossession de cet emploi. Dès sa sortie de l'institution des Aveugles, M. Monconteau s'était proposé de se livrer à l'enseignement de l'harmonie : il s'v était préparé par des études suivies avec persévérance et avait même transcrit une partie du Traité de contrepoint et de fugue de l'auteur de la Biographie des Musiciens, à l'aide d'une notation de la musique en points saillants de son invention. Poursnivani son dessein avec une ferme volonic. M. Muncouteau a'est fait commitre, depuis 1845 environ, comme un des meilleurs professeurs d'harmonie de Paris, et, dans la vue de populariser cette science. Il a publié les ouvrages auivants, qui ont obtenu du succès : 1º Traité d'harmonie, contenant les réales et les exercices nécessaires pour apprendre à bien accampagner un chant, ouvrage dedie's M. Félix Clément; Paris, Al. Grus. - 2º Resunse des accords appliqués à la composition; ibid. -3º Traité du contrepoint et de la fugue, précedé d'une récapitulation de toute l'harmonie: ibid. - 4º Explication des accords, manuel des éléments de l'harmonie : ibid. - 5° Exercices harmoniques et mélodiques; ibid. - 6° Recueil de lecons d'harmonie : ibid. - 7º Manuel de transposition musicale; ibid. Cet artiste s'est fait connaître aussi comme compositeur par quelques morceaux de musique d'eglise à 2 et 3 voix, et par de petits morceaux pour le piano.

MONDO (J.-G. DOMNIQUE), professear de langue Italienne à Niort, a traduit de l'italien : i° Les Haydines, ou Lettres sur lave et les ourrages du celebre compositeur Haydn, par Joseph Carpani; Paris, 1836, in 8°. — 2° Dictionnaire de musique par le docteur Lichtenthat; Paris, 1839, 2 volumes grand

MONDODONO (Jinôm: DE), prêtre venilien du dix-septieme siècle, a fait imprimer de sa composition: 1º Missa, Satani e Jatis Bordoni a cinque voci; Venise, 1657. — 2º Satmi a quattra vori em una letania della B. V.; Venise, 1665.

MONDONVILLE (Jean-Joseph CASSA-NEA DE), compositeur, naquit à Narbonne, le 24 décembre 1715 (1), on 1711, selon les renseignements de Bestara (2), d'une famille noble mais pauvre, originaire de Toulouse et qui avail possédé la belle terre de Mondonville, dont

il pril le nom quoiqu'elle ne lui appartint plus, Ses prensières études de suusique eurent le violon pour objet, et il fit de rapides progrès sur cet instrument. Il était à peine âgé de dixneuf ans lorsqu'it ac mit à voyager. Arrivé à 1 Lille, dans la Flandre française, où il avait été appelé ponr y remplir l'emploi de premier violon, il v écrivit trois grands motets qui furent goûtés. et qu'il alla faire entendre au concert spirituel de Paris, en 1737; ils y furent applantis. Ce succès et ceux qu'il obtint comme violoniste dana les mêmes concerts, furent le commencement de sa fortune, car ils lui procurèrent une place dans la musique de la chambre du roi, et plus tard ( 1744 ) sa nomination de surintendant de la chapelle de Versailles, après la mort de Gervais. Ces motets, qui depuis lors ont été imprimés svec luxe, étaient un Magnus Dominus, un Jubilate et un Dominus requarit. Mondonville fit aussi parattre des sonates et des trios pour le violon, des pièces de elsvecin avec accompagnement de violun, et des concertos d'orgue auxquels Balbâtre procura une grande renommée par sa manière britlante de les exéculer au Concert spirituel. Il s'essaya aussi à l'Opéra ; mais sa pastorale historique d'Isbe', jonée en 1742, n'y réussit point. Plus heurenx dans son Cornaval du Parnasse, jouée en 1749, il vit cet ouvrage arriver à la trente-cinquième représentation ; on le reprit en 1759 et en 1767, Complaisant et souple avec les grands, Mondonville s'était fait à la conr de puissants protecteurs qui exagérèrent son mérite et lui procurèrent des succès de pen de durée. En 1752 une troupe de chanteurs italiens était arrivée en France et avait donné lieu à ces discussions connues sous le nom de guerre des bouffons. On sait que la cour s'était prononcée en faveur de la musique française contre l'italienne : Mme de Pompadonr, particulièrement, a'était faite la protectrice des compositeurs français. L'abbé de la Mare avait laissé en manuscrit le poème de l'opéra intitulé ; Titon et l'Aurore; Mondonville y fit mettre la dernière main par l'abbé de Voisenon, le mit en musique et le fit jouer en 1753. La première représentation fut considérée comme décisive dans la guerre des bouffons, et de part et d'autre on se prépara à soutenir les intérêts de la musigne italienne et de la française. Le jour de la première représentation, le parterre de l'Opéra ful occupé par les gendarmes de la maison du roi.

Hillude sur louit re qu'on a fait sur ce sojet. Fai eu de fail cefte daie de ffit ; mais le temps m'a manque dans mes voyages à Paris pour aiter serifer dans ses manuscrits, à La biblicébèque de la ville, sur quelles donnecs il avait adopte cette daie.

<sup>(</sup>i) La date du 38 décembre qu'un a donnée dans quelques blographées est une erreur; n'est ecile du baptésue de Mondonville.

<sup>(2)</sup> Les travaux de Beffara concernant lout er qui a rapport a l'Ojéra de Paris l'emportent en penéral pour l'exac-

les mousquetaires et les chevau-légers : les partisans des bonffons, appelés le coin de la reine, ne purent tronver de place que dans les corridors. Grâce à ces précautions, la pièce réussit complétement, et le parti vainqueur lit partir le même soir un conrrier pour porter au roi, qui élait à Choisy, la nouvelle de la victoire. Celleci était complète, car le lendemain le renvol des bouffons fut décidé, et l'Opéra français reprit ses anciennes habitudes et les avantages de son monopole.

L'année suivante, Mondonville, parvenu par son succès à la plus haote faveur, à la ville comme à la cour, fil représenter sa pastorale de Daphnis et Alcimadure en patois languedocien, donl la douceur a beauconp d'anslogie avec la langue italienne pour la musique. Jéliotte, Latour et Mile Fel, qui chantaient les principaux rôles, étaient nés dans les provinces méridionales de la France et parlaient ce langage avec facilité. Ils rendirent l'illusion complète et procurèrent à l'ouvrage un succès d'enthousiasme. On en contesta cependant la propriété à Mondonville . et l'on prétendit qu'il était connu dans le Midi sous le nom de l'Opéra de Frontignan, et que le fond en était pris dans les airs populaires du Languedoc. En 1768, Mondonville remit au Uléâtre celte pastorale traduile par lui-même en français: mais elle ne fut plus aussi favorablement accueillie, soit que la naiveté primitive fût, comme on l'a dit, devenue niaise dans la traduction, soil que Legros et Mme Larrivée. qui avaient succedé à Jéliotte et à Mile Fel. eussent moins de grâce el d'abandon. On reprit cependant encore la pièce en 1773. Les autres opéras de Mondonville sont : « Les Féles de Paphos, composé de deux actes, l'énus et Adonis, Bacchus et Érigone, écrits autrefois pour le théâtre de Mme de Pompadour, à Versailles, et joués à Paris en 1758; Psyche, en 1762. devant la cour à Fontainebleau, et en 1769 à Paris: Thésée, sur le poème de Quinault et avec les récitatifs de Lully , qui tomba à la cour en 1765, el à Paris en 1767; enfin, Les Projets de l'Amour, ballet héroique en trois actes, représenté en 1771.

Après la mort de Royer, Mondonville obtint, au mois de janvier 1755, la direction du Concert spirituel, où il fil exécuter ses molets avec beancoup de succès. Il fut le premier qui fit entendre dans ce concert des oratorios imités de ceux des mattres italiens, Parmi ceux qu'il a composés, on clie : Les Israeliles au mont Oreh. les Fureurs de Saul et les Titans. Après avoir administré ce concert avec besucoup de zèle pendant sept ans , il fut remplacé par Dauvergne en 1762. N'ayant pu s'entendre sur les émoluments qui devaient être payés à Mondonville pour la possession de ses motets et de ses oratoires, Dauvergne se vit enlever cette musique par son auteur ; mals les habitués du Concert spirituel la demandèrent avec tant d'instances qu'il fallut traiter avec Mondonville moyennant une somme de 27,000 fr. pour en avoir la possession, à la condition qu'il en dirigerait lui-même l'exéculion.

Mondonville avait beaucoup de vanité, et affichalt la prétention de passer pour homme de letires en même temps que compositeur; et la plunart des poémes de ses opéras étaient publiés sous son nom, quoique l'abbé de Voisenon en fût le véritable auteur. En 1768, il obtint une pension de 1,000 francs sur l'Opera, Contre l'ordiuaire des musiciens de son temps, il etait avare et avait aconis une fortune assez considérable (1). Sa répugnance à faire la moindre dépense ful cause qu'il moorut sans aucun secours de la médecine, dans sa maison de campagne de Belleville, le 8 octobre 1773. Mondonville avait épousé Mil' de Boncan, fille d'un gentilhomme fort riche, en 1717, et en avait eu un fils, objet de la notice suivante.

MONDONVILLE ( .... ) , fils du précédent, né à Paris en 1748, passait pour un liabile violoniste de son temps. Il n'etalt âgé que de dixneuf ans lorsqu'on grava de sa composition six sonates pour violon et basse. Pins tard, il étadia

le hautbols et en joua dans les concerts. Il est mort à Paris en 1808.

MONE (FRANÇOIS-JOSEPH), savant littéraleur el archéologue, issu d'une famille hollandaise dont le nom véritable était Moonen, est né à Mingolsheim près de Heidelberg, le 12 mai 1792. Après avoir étudié le droit, la philologie et l'histoire à t'université de 1teidelberg, il en devint lui-même ensuite professeur et bibliothécaire. Appelé en 1827 à l'université de Louvain, en qualité de professenr de politique et de statistique, il occupa cette position pendant trois ans; mais il la perdit par la révolution de 1830. De retour à Heidelberg, il s'y occupa de profondes recherches archéologiques jusqu'en 1835. Il fat alors appelé à Carisruhe pour y prendre la place de directeur des archives, qu'il occupe encore (1862). Une nartie des travaux historiques el archéologiques

(i) Dansun travall spécial sur Mondonville, publié dans in Berne et Gazelle musicale de Paris, M. Arthur Pougin a repouné cette accusation coutre le caractère de re musicien; mais f'al suivi en cela les renseignements foursis par Bellaro, qui doit avoir eu des motifs sérieux pour avancer ou tel fait, car il était d'une exactitude

de ce savant ne concerne pas ce dictionnaire; mais il doit y être eité pour deux collections qui ont de l'intérêt pour l'histoire du clant des diverses églises au moyen âge. Le premier a pour titre : Lateinische und Griechische Messen aus dem zweiten bis sechsten Jahrhundert. Messes latines et grecques, depuis le deuxième siècle jusqu'an sixième); Francfort-sur-le-Mein, C. B. Litzius, 1850, 1 vol. in-4°. La première division de ce volume renferme les dissertations et les notes sur les messes gallicanes ou franciques qui furent en usage dans les divers systèmes liturgiquea, depuis le quatrième siècle jusqu'au sixième, et sur les manuscrits qui les contiennent. puis les textes particuliers de onze de ces messes; entin, des recherches sur la langue employée dans ces messes jusqu'au temps de Pépin et de Charlemagne, et des remarques sur cette liturgie. La seconde partie renferme des dissertations sur les messes africaines de la fin du deuxième siècle et du commencement du troisième, sur celles de la seconde moitié du troisième siècle, du quatrième et du commencement du cinquième, suivies de recherches aur cette liturgie. Les messes rousines remplissent la truisième partie, dans laquelle se trouvent aussi de savantes recherches sur les plus anciens manuscrits de ces monuments. La quatrième partie est consacrée à la liturgie grecque primitive et à ses diverses modifications.

Non moint important, ja second ouvrage de None estu en Cellentin générale des leymes latince de moyen kge, publices d'aprels es manerites de romaneties (Leateniaches (Leateniaches Hymnen des Mittelaters, aux Handachriffen herruitvuium cendèmic les dantes la Bres et au la regue l'exclusive l'abs-liss.), 2 vol. gr. in 8°. Le premier volume cendèmic les chantes la Bres et au nages; le econd robanes, los chants la liverga barre, le econd robanes, los chants la liverga barre, l'antimités la vierge barre, l'antimités la vierge barre, l'antimités Les sorbes que rempliesant ces traits. Les sorbes que rempliesant ces traits unes sont des modèles de savante et sub-lantielle critisons.

critique. A consecuence of the c

MONETA (Joseph), né à Florence en 1761. fut attaché au service du grand-duc de Toscane

en qualité de composition. Il occupair mocer cettle paire en 1811. On a blomé, sur d'ivers thédites de l'Italie, les opérassaivants à les a composition : l' Il Capitano Transpolita, opera boufie; à Livourne, 1784. - 2º La Muta per amore; tiem, à Akanashrie, 1785. - 3º Amor vuol giovenhi; à Fiorence, 1786. - 4º L'Equi-vuol giovenhi; à Fiorence, 1786. - 8º L'Equi-vuol giovenhi participation de l'Alle de l

TALE), prêtre vénitien, né dans les premières annees du dix-septième siècle , fut élève de Rovetta (voy. ce nom), pour l'orgne et le contrepoint. Après la mort de l'organiste de Saint-Marc, Jean-Baptiste Berti, en 1639, il prit part au concours ouvert pour remplacer cet artiste; mais ce fut Cavalli (vog. ee nom) qui obtint la place, le 23 janvier. Un mois après, c'est-à-dire le 22 février, Monferrato dut se contenter d'entrer dans la même chapelle en qualité de chantre ; mais lorsque son maltre Rovetta fut appelé à la position de maître de cette chapelle, il lui succéda dans celle de vice-maître, le 20 janvier t647. Trente années s'écoulérent pendant qu'il en exercait les fonctions, et ce ne fut que le 30 avril t676 qu'il obtint la place de mattre titulaire, après la mort de Cavalli. Il la conserva jusqu'à son décès, qui eut lieu au mois d'avril 1685. Outre les places qu'il occupa à l'église ducale de Saint-Marc, Monferrato en eut plusiems autres, parmi lesquelles on cite celles de directeur du chœur des jeunes filles du Conservatoire des Mendicanti, et celle de mattre de chapelle de la paroisse Saint-Jean-Chrysostome, dans Jaquelle il habitait. Il avait établi dans ce quartier une imprimerie de niusique, en société avec un certain Joseph Scala, qui, en mourant, îni laissa sa part de la propriété. De plus, il donnait beaucoup de leçons de chant et de clavecin dans les familles patriciennes. Toutes ces sources de revenu procurèrent à Monferrato des richesses considérables, dont il disposa en faveur de neveux et nièces, d'institutions religieuses, et même de personnes de haut rang, par un très-long testament écrit de la main d'un notaire nommé Pietro Brachi, le to novembre 1684. Le buste en marbre de ce maître fut placé au-dessus de la porte de la sacristie de l'église Saint Jean-Chryaostome, avec une inscription latine à sa louange. Les œuvres imprimées et connues de Monferrato sont celles dont voici les titres : 1º Salmi concertati a 5, 6 e 8 voci, con violini ed organo, lib, 1 cl 2; Venise, Franc. Magni, 1647 et 1650. - 2º Motetti a quattro voci, con violini e violetta. lib. t, 2, 3; ibid., 1655, 1659, 1671. - 3° Motetti concertati a 5 e 6 roci: Ibid., 1660. -4º Motetti concertati a 2 e 3 voci , libro to: ibid., 1660, in-4°. - 5° Moletti a voce sola, riolini ed organo, op. 6; in Venezia, presso Camillo Bartoli, 1666, in-4°. - 6° Motetti concertati a 2 e 3 roci, lib. IIº; in Venezia, app. Fr. Magni, 1669, in-4°. - 7° Salmi concertati a 3, 4, 5, 6, 7, 8 roci con stromenti e senza, lib. 11°, op. 8, ibid., 1669, in-4°. - 8° Salmi brevi a otto pieni, op. 9; ibid. 1675. C'est une réimpression. - 9º Sacri concenti ossia Motetti a race sala con due viatini et violetta. lib. 11°, op. 10; ibid., 1675. - 16° Salmi concertati a due voci con violini, op. 11 ; ibid., 1176 .- 11° Salmi a vocesola con violini, lib. III°, op. 12; in Venezia, app. Gius. Scala, 1677. Il y a une autre édition de 1681. - 12º Missa ad usum capellarum quatuor et quinque rocum, op. 13; ibid., 1677. Cette date provient d'un changement de frontispice. - 13º Salmi concertati a due voci con violini e senza, op. 16; ibid., 1676. - 14° Antifone a vocc sola con basso continuo ed organo, op. 17; ibid., 1678 .- 15° Moletti a 2 e 3 voci, lib. 111°, op. 18: ibid., 1681. Monferrato fut un bon musicien qui écrivait bien , mais inférieur pour l'invention à son maître Royetta, et à ses contemporains

Cavalli, Legrenzi et Ziani. MONGE (GASPARD), illustre mathématicien a qui l'on doit lacréation de la géométrie descriptive, naquit à Beaune le to mai 1747. Après avoir falt ses études chez les PP, de l'Oratoire de sa ville natale età Lyon, il fut employé à destravaux de fortifications, où II se fit remarquer par son élégante manière de dessiner les plans, et devint successivement professeur suppléant de mathématiques et professeur titulaire de physique a l'ecole de Mézières. Mais bientôt, donnant l'essor à son génie, il ieta les premiers fondements de la science qui l'a immortalisé, en généralisant par des principes féconds les procédés graphiques de la coupe des pierres, de la charpente et des autres parties de constructions géométriques qu'on enseignait alors dans les ecoles d'artiflerie, du génie et de la marine. Après avoir lutté longtemps contre la routine qui repoussait ses découvertes, il attira sur lui l'attention du monde savant, se fixa à Paris et devint successivement professeur à l'école d'hydrodynamique du Louvre, examinateur des clèves de la marine, membre de l'Académie des sciences, puls, après la révolution, ministre de la marine, professeur à l'École normale et à l'École polytechnique, commissaire du gouvernement en Italie, de la commission des sciences de l'expédition d'Egypte, sénateur et comte de l'empire. Il mournt à Paris le 28 juillet 1818. Comme la plupart des grands géomètres du dixliuitième siècle, il s'occupa du problème de la corde vibrante; mais, suivant la direction de son génie, it en donna la solution par une construction géométrique. Supposant qu'une corde vibrante, placée horizontalement pour plus de simplicité, soit pincée dans une direction verticale, et que le plan se meuve selon une direction perpendiculaire, il a démontré que la corde doit décrire, par son double mouvement de vibration et de translation, une surface dont les sections, faites par des plans parallèles au premier, donnent pour chaque instant la ligure de la courbe. Monge a exécuté cette surface dont le modèle se trouve à l'École polytechnique. Amateur nassionné de musique, il avait profité de sa mission en Italie pour faire faire à Venise des copies des œuvres de tous les anciens mattres de la chapelle de Saint-Marc , et en avait empli des caisses qu'it confis aux soins du célèbre violoniste Kreutzer, voyageant alors en Italie; mais celui-ci négligea sa mission, et quand l'armée française fut forcée d'opérer sa retraite, les caisses tombérent au pouvoir des alliés et furent transportées en Angleterre.

MONGEZ (ANTOINE), né à Lyon, en 1747, entre fort jeune dans l'ordre des Génovéfaina, Nommé, sons le gouvernement du directoire, un des administrateurs de l'hôtel des monnaies de Paris, II a conservé cette place jusqu'en 1827. A l'epoque de la formation de l'Institut, il fut appelé dans la classe de littérature ancienne. Eliminé de ce corps en 1816, il y est rentré deux ans anrès II est mort le 30 inillet. 1825. Au nombre des mémoires que ce savant a fait insérer parmi ceux de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, on remarque cenx-ci : 1° Rapport sur les moyens de faire entendre les discours et la musique des fêtes nationales partous les spectateurs, en quelque nombre qu'ils puissent être (Anciens Memoires de l'Institut national, classe de titterature et beaux-arts, t. III, 1801). - 2º Mémoire sur les barangues attribuées par les anciens écrivains aux orateura, sur les masques antiques, et sur les movens que l'on a cru avoir été employés par les acteurs, chez les anciena, pour se faire entendre de tous les spectateurs (ibid., tome IV, 1803).

MONGIN (CHARLES-FRANÇOIS-JOSEPH), professeur de musique à Besançon, né dans le département du Doubs en 1809, est auteur d'un ouvrage Intitulé: Nouvelle Methode élémentaire pour l'enscignement du plain-charit et du chant musical, suivi d'un recueil de motets, Paris, Hachette, 1836, in-8° de 120 pages, M. Mongin, qui a eu pour collaborateur M. Berthiot, inconnu dans le monde musical, est mort à Besancon, au mois d'octobre 1861, à l'âge de cinquante-deux ans,

MONGIN (Mile Manie-Louise), est née le 11 juin 1841 à Besançon, où son père exerçait la profession d'avocat. A l'âge de quatre ans sa mère Ini donna les premières teçons de musique et de piano; elle ent enquite pour professeur M. Roncaglio, organiste de l'église Saint-Pierre. Une întelligence d'élite ainsi que l'application aux études se manifestèrent de bonne heure chez la jeune Marie, et ses procrès furent rapides. Elle était à peine âgée de onze ans lorsque, par une henreuse inspiration, ses parents se décidèrent à venir habiter Paris pour qu'elle pût recevoir les leçons dea meilleura prolesseurs. An mois de janvier 1853, Mile Mongin entra au Conservatoire, dans la classe de piano de Mese Farrenc, et depuis lors elle se distingua constamment par la douceur de son caractère, son zèle et son assiduité. En 1855 elle remporta le deuxième prix de solfége et le premior l'année suivante. En 1859 le premier prix de piano lui fut décerné. et, enfin, en 1861, elle oblini le premier prix d'harmonie, après quelques années d'études, dans la classe de M. tlienaimé.

ttabile virtuose, grande musicienne et lectrice de premier ordre, cette jenne artiste n fait nne étude approfondie des compositions des auteurs dassiques et de celles des plus célébres clavecizistes des seizième, dix-septième et dix-huitième siècles. Toutes les fois qu'elle a fait entendre en public les œuvres qui forment la belle collection intitulée Le Trésor des pianistes, que publient en ce moment (1863) M. et Mme Farrenc. Mile Mongin a obtenu les plus brillaots succès et le suffrage des connaisseurs.

MONIGLIA (Jean-Anoné), compositeur dramatique, né à Florence dans la première moilié du dix-sentième siècle, est connu par lea opéras suivants: 1º Il Teseo, représenté à Dresite, en 1667. - 2º Giocasta, drame, à Dusseldorf, en 1696.

MONIOT (JEAN), poële et musicien du tre'zième siècle, était né à Arras et fut contemporain de saint Louis. Ou ignore si le nom de Moniof était celui de sa famille, ou si c'est un sobriquet qui signifie petit moine. Le maonscrit de la Bibliothèque impériale de Paris , coté 7222 (ancien fonds), contient quatorze chantons notées de sa composition.

MONIOT (JEAN), contemporain du précédent, est connu sous le nom de Moniot de Paris, parce qu'il était né dans celle ville, Il était aussi poete el musicien. On trouve sepl chansons notéea de sa composition dans un manuscrit coté 65 (fonds de Cangé), à la bibliothèque impériale.

MONN (MATTRIEU-JEAN), compositeur, que Gerber eroit avoir vécu à Vienne vers ta fin du dix-huitième siècle, est connu par l'indication de nombreux ouvrages manuscrita, dana le catalogne de Traeg (Vienne, 1799). En voici la liste : 1º tostruction aur la basse continue -2º Oratorio intitulé : Entretiens salutaires, -3º Prières. - 4º Requiem à 4 voix, 2 violons et orgue, - 5° Messe à 4 voix et 4 instruments. - 6° Messe à 4 voix et à grand orchestre. -7º Chœurs et motets à voix seule. - 5° Six symptonies pour l'orchestre, - 9° Un concerto pour violon. - too Un idem pour violoncelle. -11° Dix-tuit quatuors poor 2 violons, alto et basse. -12° Quinze divertissements pour les mêmes inatruments. -13° six trios pour 2 violuns et basse. - 15° Trois idem pour flûte, atto et basse. -15° Trois idem pour flûte, violon et basse .- 16° Sonates pour violon et basse. - 17° Musique militaire à 10 parties. - 18° Douze concertos pour le clavecin avec accompagnement. - 19° Trente divertissements pour clavecin seul. - 20° Six sonates idem. - 21° Diana e Amore, opéra,

MONNAIS (GULLAUNG-EDOUARN-DESIRE), littérateur fraoçaia et amateur zelé de musique, est né à Paris, le 27 mai 1798. Après avoir terminé sea études et fait un cours de droit, il fut reçu avocat en 1828; mais il préféra la littérature au barreou, et les mémoires à consulter cédèrent le pas aux vaudevilles et aux comédies. Ses premiers travalux pour le théâtre datent de 1826; il eut pour collaborateurs dans ces légères productions Dartois, Paul Duport, Saint-Hilaire et Vulpian, Les ouvrages donnés par lui à divers theatres sout : Midi on l'Abdication d'une femme. - Le Futur de la Grand'Maman. -La Première Cause. - La Contre-Lettre. -Les Trois Catherine. - La Déduigneuse. -Le Chevalier servant. - Un Ménage parisien. - Deux Filles à marier. -La Dame d'honneur. - Le Cent-Suisse (à l'Opéra-Comone). - Sultana (idem). Dans une direction plus sériense M. Monnais prit part aux ouvrages de Marchangy et de Tissot, de l'Académie française, et dirigea les Ephémérides universelles (Paris. 1828-1833, 13 vol. in-8°), dont ti fut aussi un des principaux rédacteurs, Dès 1818, M. Monnais avait fait tes premiers essais de sa plume dans divers journaux auxquels it fournissuit des artirles sans êtro attaché spécialement à aurun; mais au muis de juillet 1832 il entra au Courrier français, comme rédecteur du feuilleton des théâtres. Au mois de novembre 1839, il fut nommé directeur adjoint de l'Opéra. Depuis 1840 Il a le titre et les fonctions de commissaire du gouvernement près des théâtres lyriques et du Conservatoire; comme tel, il apris part à lous les travaux du comité d'enseignement de cette école. Depuis 1835, M. Monnais est un des rédacteurs principaux de la Revue et Gazette musicale de Paris, où ses articles sont signés du pseudonyme Paul Smith. Il y a publié en feuilletons des nonvelles ou romans dont les suiets se rattachent à la musique. et qui ont été rénnis ensuite en volumes; tels son1 : 1º Esquisses de la vie d'artiste (Paris, 1844, 2 vol. in-8°). - 2° Portefeuille de deux cantatrices (Paris, 1845, in-8°). - 3° Les sept Notes de la gamme (Paris, 1846, in-8°). Sous le même pseudonyme parall aussi chaque année, dans le méme journal, une revue annuelle de tons les événements musicaux, de quelque genre que ce soit. Enfin, M. Monnais y est chargé de rendre compte des ouvrages représentés à l'Académie impériale de musique (l'Opéra), ainsi qu'au Théâtre Italien. Sa critique se distingue par la bienveillance, l'esprit et la politesse, M. Monnais a fourni quelques articles de critique musicale à la Revue contemporaine, sons le pseudonyme de Wilhelm, Dans les années 1851, 1853, 1859 et 1862, ce littérateur distingné a été chargé d'écrire les poêmes des cantates pour les grands conrours de composition musicale à l'Académie des beaux-arts de l'Institut : ces cantates ont pour titres : Le Prisonnier; Le Rocher d'Appenzel ; Bajazet et le Joueur de flûte : Louise de Mézières.

MONNET (JEAN), né à Condrieux, près de Lyon, demeura jusqu'à l'âge de quinze ans chez un oncle qui négligea son éducation an point que, parvenu à cet âge, il savait à peine lire. Il se rendit alors à Paris, et fut placé dans la maison de la duchesse de Berry (fille du régent), qui ini donna quelques mattres d'agrément; mais avant perdu sa hienfaitrice, le 20 juillet 1719, il se trouva sans ressources, et mene pendant plusieurs années nne vie dissipée el orageuse. Enfin, en 1743, il obtint le privilége de l'Opéra-Comique, mais il ne le garda pas longtemps. En 1745 Il était directeur du théâtre de Lyon, et, en 1748, d'un théâtre français à Londres. De retour à Paris, il reprit, en 1752, la direction de l'Opéra-Comique, et la garda jusqu'en 1758. Ce fut sous sa direction que ce spectacle prit du développement, et cessa d'être un théâtre de vaudeville. Favart, Sedaine, Danvergne, Philidor et Duni préparèrenl, par leurs ouvrages, les Français à enlendre de la musique plus forte et plus drame-

tique, et l'on ne peul nier que Monnet n'ait beaucoup contribué à cette révolution. Il est mort obscurément à l'aris, en 1785. On a de lul: Anthologie française, on chansons choisies depuis le treizième siècle jusqu'à présent; Paris, 1765, 3 vol. in-8°, avec les aira nolés. On trouve en tête du recueil une préface ou Mémoire historique sur la chanson, qui est de Meusnier de Querlon. Ce recueil est estimé. Un quatrième volume, donné comme supplément, est intitulé : Choix de chansons joyeuses; Paris, 1765, in-8°. On trouve des renseignements sur la vie aventureuse de Monnet dans un livre intitulé : Supplément au Roman Comique, ou Mémoires pour servir à la vie de Jean Monnet ; Paris, 1722, 2 vol. in-12, avec le portrait. Cet ouvrage est écrit par Monnet lui-même.

MONNIOTE (D. Jrans Fannous), ou MO-NIONIOTE (D. Jrans Fannous), beschieft and a Besançon, en 1723, mourul à Figere, près de Corbeil, le 29 avril 1797. On lul a attribué 1797 de facteur d'orgues, publié sous le nom de Dom Bedos de Celles; mais j'ai démontré, à l'article de celui-ci, que cette tradition n'est pas fondée.

MONOPOLI (JACQUES). Voyez INSAN-GUINE.

MONPOU (HIPPOLYTE), compositent dramatique, né à Paris le 12 janvier 1804, entra dans la mattrise de l'église métropolitaine de cette ville à l'âge de nenf ans, comme enfant de eliœur, et y appril les éléments de la musique sons la direction de Desvigne (voy. ce nom). Plus tard, Choron l'admit au nombre des élèves de l'école qu'il venait de fonder (1817), et le choisit deux ans après ponr remplir les fonctions d'organiste à la cathédrale de Tours, quolque Monpou fûl à peine entré dans sa seizième année. Incapable d'occuper cette place , il fut hienfôt congédié, revint à Peris, et rentra dans l'école de Choron, où il eut l'emploi de répétiteur - accompagnateur. Cependant lecteur médiocre, pianiste inhabite, et fort ignorant dans la science de l'harmonie, il n'avait rien de ce qu'il fallait pour na tel emploi lorsqu'il lui fut confié; toutefois, incessamment en exercice avec ses condisciples, parmi lesquels on remarquait MM, Duprez, Boulanger, Scudo, Vachon, Renaut, Canaples, Wartel, el se livrani sens relàche à l'étude des partitions des grands maltres italiens, aliemands et français, il acquit par degrés des connaissances pratiques ani suppléaient à l'instinct, lent à se développer en lui, et anx défauts d'une éducation première mal faite.

' Choron de faire dans son école un cours d'harmonie pour les élèves qui viennent d'être nommés, Monpou en suivit les leçons avec assiduité, mais ses progrès étaient aussi lents et pénibles que ceux de Duprez étaient rapides. Les concerts de musique aucienne qui commencèrent en 1828 dans cette même école, connue alors sous le nom d'Institution royale de musique religieuse, fournirent à Monpou de fréquentes occasions de rempilr ses fonctions d'accompagnateur devant le public, et lui firent acquérir l'aplomb qui lui manquait auparavant. Les événements politiques de 1830 na firent pas seulement cesser ces intéressantes séances, mais ils compromirent l'existence de l'école à laquelle Choron avait consacré ses dernières années, el finirent par en amener la dissolution, Jeté tout à comp par ces événements dans nu monde qu'il ne connaissait pas, et passant de la vie contemplative d'une sorte de Thébaide, à l'âge de près de trente ans, dans l'esistence agitée d'un artiste qui cherche du pain et de la renommée, Monpou semblait à ses amis l'homme le moins propre à atteindre ce double bul. Son extérieur ne prévenait pas en sa faveur; ses manières inculles repoussaient la sympalhie. Néanmoins, an grand etonnement de ceux qui le connaissaient, sa fortune d'artiste fut assez rapide. En dépit des études classiques qui avaient occupé toute sa jeunesse, it se passionna tont à coup pour le romantisme, dont on faisait alors beaucoup de bruit, et s'enrôla parmi les novateurs qui révaient une transformation de l'art. Ses premiers ouvrages furent des ballades et des romances. Dès 1828 il avait produit un gracieux nocturne à trois voix sur les paroles de Béranger : Si l'étais petit oiseau, et ce premier essai avait été suivi de quelques jolies chansonnettes : mais ce fut sa romance de l'Andalouse, parojes d'Alfred de Musset, qui fut le signal de la nouvelle direction donnée à ses idées, et qui commença la popularité dont il jouit pendant quelques années. Le lever, Sara la Balgneuse, Madrid, la chanson de Mignon, le Fou de Tolède, et beaucoup d'autres pelites pièces se succédèrent rapidement, et eurent du retentissement parmi les adeptes de l'école à laquelle il s'était affilié. Il v a dans tout cela une originalité incontestable; mais une originalité bizarre, qui ne connaît d'autres règles que celles de la fantaisie. Des passages empreints de grâce et de sensibilité y sont répandus, cà et là ; mais Monpou se liâte d'abandonner ces idées naturelles pour se jeter dans des extravagances,

En 1913, Paleste de celle notice fel prie par .

Il semble se persuader que le gaine ne se maismoire pour les cières qui viennent d'étre
moire. Mosque un suiti les leçons sons duris tenne et boisez; sa cadecte founde
moire. Manque un suiti les leçons sons de souverat à faux. Soit par ignavance, soit par
builet, mais ses progrès étaient assoi tents
prémises que cere de Depart etaient assoi tents
prémises que cere de Depart etaient rajecte.

souverat à faux. Soit par ignavance, soit par
souverat de manèque successes qui come
recret de l'abstinances, de la modelaite que
cere de l'abstinances, de l'an médiation de
musique redujeraux, founirent à Mempou
résque se seminent de musiciens, étaient précisiennest
musique redujeraux, founirent à Mempou

En 1835, Monpou osa aborder la scène et faire représenter au thétire de l'Opéra-Comique Les deux Reines, petit ouvrage en un acte dont Soulié lui avait donné le livret. Cette témorité ne fut pas justifiée par le merite de l'ouvrage, mais par le succès. Non-seulement tous les défauts de la manière du compositeur s'y trouvèrent rémnis; non-seulement il y fit preuve d'une impuissance complète à se servir de l'inatrumeniation; non-sculement la forme de la plupart des morceaux de son ouvrage était défectueuse, mais l'originalité qu'on avait parfois remarquée dans ses mélodies lui fit ici défaut. Les réminiscences et les idées vulgaires s'y présentaient à chaque instant. Un joli chœur, une romance (Adieu, mon beau navire) furent les seules choses qui échappèrent au naufrage de cette informe production. Le Luthier de l'ienne, autre opéra en un acte, joué au même théâtre, en 1836, fit voir dans la facture de Monpou quelques progrès depuis son précédent ouvrage. On y remarqua un joli duo et la ballade du Vieux chosseur, que le talent de Mese Damoreau rendit populaire. Piquillo, œuvre plus importante, en 3 actes, fut inuée vers la tiu de 1837, et fit constater de nouveaux progrès dans le talent de Monpou, Alexandre Dumas était l'auteur du livret de cet opéra. Le compositeur n'y avait pas renoucé à ses habitudes de décousu dans les phrases, et sa manière d'écrire sentait toujours le musicien incomplet; mais des idées originales étaient répandues dans les deux premiers actes. Les proportions du finale du second acte s'étaient trouvées au-dessus des forces de l'artiste, et le troisième acte était faible et négligé. Un Conte d'autrefois et le Planteur, joués à l'Opéra-Comique en 1839, nú l'on retrouvait les formes métodiques et les excentricités du compositeur. parurent monotones, firent pen d'impression dans leur nouveauté, et furent bientôt oubliés. Vers la fin de la même aunée, Monpou donna au théâtre de la Renaissance la Chaste Suzanne, opera en quatra actes. On y remarqua, comme dans tous ses autres ouvrages, l'instinct du

compositeur de comanices, el l'absence des qualltés du musicien rérieux. Cependant un air de basse et celui de Daniel, an troisième acle, sont mienx conduits et developpés que ce qu'il avait écrit precédemment. L'instrumentation de cet opéra était la parlie faible, comme dans tuute la

musique dramatique de Monpou. Depuis lungtemps it désirait obtenir un tivret d'opéra de Scribe, auteur aimé du public et qui avait fait la fortune de plusieurs compositeurs. Il obtint enfin cet ouvrage; mais en le lui contiant, le directeur de l'Opéra-Comique Ini impo-a la condition d'un dédit de 20,000 francs dans le cas ou il ne livrerait pas le manuscrit de sa partition à la fin du mois d'auût 1841. Monpou travailla avec ardeur, et deja il avait écrit deux actes; mais la fatigne se fit sentir, et bientot une inflammation d'entrailles et d'estomac se déclara. Les medecins ordonnèrent le repos et te changement de climat : l'artiste s'éloigna de Paris et se dirigea vers la Tournine; mais arrivé à La Chapelle Saint-Mesmin, sur les bords de la Loire, son état devint si alarmant, que sa famille le ramena à Orléans pour avoir le secours des médecius. Leurs soins ne purent empêcher les progrès du mai, et le 10 aunt trit, Monpon mourut dans cette ville, à l'âge de trente-ept ana. Sa veuve voulut ramener ses restes à Paris : une messe de Requiem en musique fut célébrée à l'église de Saint-Roch, et l'artiste fut inhume avec gompe au cimetière du t'ère-Lachaise.

MOXINO (Brews), fili of van musicien le Lincolo, ext in dans cette ville en 172-, Apresavoir fait ses premières études musicales comme enfant de cherra à Pejace entéreire, il regut des leçons de paino d'Athlet, pois se restil à Losdres (1706 il 161 nemmé organise à Novecuble, et 1706 il 161 nemmé organise à Novecuble, et 1706 il 161 nemmé organise à Novecuble, et 1708 il 161 nemmé organise à Novecuble, et 1708 il 161 nemmé organise a Novecuble, et

MONNERRATE (Anne DE), ne en Catalique dans la reconde moité du estième siècle, 
etait en 1614 chapelaîn de l'église pariossial 
saint-Marin, a Valence. On a de in un hon traité 
du chant ercléslashique en langue espagnule, sous 
etite. Arté l'ercrez yourpendune de los difder controllement de l'action de la difficie 
de l'action de l'action de l'action de l'action 
de controllemen. Déspite a la parriament 
per Marin moulet de libra y sucroa mustera.

En Valencea, en cara de le Pedro Patricio Mey, 
folts, in-34 ed 154 pages.

MONSIGNY (PIERRE-ALEXANDRE), compositeur dramatique, issu d'une famille noble, naquit le 17 octobre 1729, à Fauquemberg, bourg

du Pas-de-Calais, près de Saint-Omer. Son père avant obtenu un cuiploi dans cette ville, tui tit . faire ses étodes tittéraires au collége des jésuites, Done if an heurenx instinct pour la musique, te jenne Monsigny cultivait cet art dans tous les instants de repos que lui laissait le travail des classes. Son instrument était le violon : il acquit plus tard une habileté remarquable surcet instrument. et s'en servit tonjunrs pour composer, tl perdit son père peu de tempt après avoir actievé ses cours. La nécessité de pourvoir aux moveus d'existence de sa mère, d'une sœur et de jeunes trères, dont il était l'unique appui, Ini imposa l'obligation d'embrasser une profession lucrative : il se décida pour un emplui dans la finance qui, alors comme anjourd'hui, condulsait rapidement à la fortune quand on y portait l'esprit des affaires. En 1749 il alla s'établir à Paris, on il obtint unc position avantageuse dans les bureaux de la comptabilité du clergé. L'amabilité de son caractère lui avait fait de nombreux et puissants amis qui l'aldèrent à placer ses frères, et à procurer à sa mère, à sa sœur une aisance suffisante. Plus tard ses protecteurs le tirent entrer dans la maison du duc d'Orléans, en qualité de mattre d'hôtel. il y passa paisiblement près de trente années, et puisa dans la baute société qu'il y voyait une élégance de manières qu'il conserva jusqu'à ses derniers jours. Depuis son arrivée à Paris, il avait négligé la musique : ce fut en quetque surte le hasard qui le ramena vers l'art et qui fit de lui un compositeur st'opéras. Il assistait en 1754 à une représentation de la Servante maîtresse. de Pergelèse; l'effet que produisit sur lui cette musique d'un style alors nouveau fut si vif. que dès ce moment il se sentit tourmenté du besoin d'écrire lui-mêtne de la musique de ttréàtre. Mais son éducation musicule avait été si faible. si négligée, qu'il n'avait pas les plus légères notions d'harmonie, d'instrumentation, et qu'il avait même beaucoup de peine à faire le calcul des valents de notes pour écrire les mélodies que son instinct lui auggérait. Cependant, entraîné par son gent pour la musique d'opéra-comique, il prit-un maltre de composition. Ce fut Gianotti (roves ce nom) qui lui enseigna les éléments de l'harmonie par les principes de la basse fondamentate. Cinq mois de leçons suffirent à Monsigny pour apprendre ce qui lui semblait nécessaire pour écrire les accompagnements d'un air d'opéra. Après quelques essais informes, il parvint à écrire sa partition des Aveux indiscrets, opéra-comique en un acte, qu'il fit représenter au théâtre de la Fuire, en 1759. Il était alors âgé de trente ans. Le succès de cet ouvrage l'encouragen; cependant il crut devoir garder l'anonyme, à cause de sa

position dans la maison d'Orléans. En 1760 il donna au même théâtre le Maître en Droil et te Codi duné. La verve comique qui brille dans ce dernier ouvrage fit dire au poete Sedaine, après avoir entendu le duo du Cadi et du Teinturier : Voilà mon homme! En effet, il se tia avec Monsigny et devint son collaborateur dans plusieurs drames et opéras-comiques, partienlièrement dans celul qui a pour titre : On ne s'avise jamais de tout, joli ouvrage de l'ancien style, représente à l'Opéra-Comique de la foire Saint-Laurent, le 17 septembre 1761. Cette pièce fut la dernière qu'on joua à ce théatre, qui fut fermé sur les réclamations de la Comédie italienne. dont la jalousie avait été excitée par les sucrès de Monsigny. Les meilleurs acteurs de l'Opéra-Comique, parmi lesquels on remarquait Clairval et Laruette, entrèrent à la Comédie italienne. C'est pour ces deux théâtres réunis en un seul que Monsigny écrivit ses autres opéras, où sa manière s'agrandit. Le Roi et le Fermier, en 3 actes, fut joué en 1762. Dans cette pièce, le talent du compositeur pour l'expression pathétique se révéta au public et à lui-même. Rose et Colas, opéracomique en un acte, parut en 1764. Aline, reine de Golconde, en trois actes, fut joué à l'Opéra deux ans après; puis Monsigny donna à la Comédic italienne, en 1768, l'Ile sonnante, opéracomique en trois actes; en 1769, le Déserteur. drame en trois actes, nu son talent affeignit sa plus haute portée; le Faucon, en 1772; la Belle Arsène (3 actes), en 1775; le Rendez-vous bien employé (un aele), en 1776; el Félix ou l'Enfont trouvé, drame en 3 actes, en 1777. Ce fut son dernier ouvrage. Toutes les partitions de ces opéras outété publiées à Paris.

Quoiqu'il n'eût connu que des succès, Monsigny n'ecrivit plus de musique aprés Félix. Il avait en manuscrit deux opéras en un acte intitulés Pagamin de Moneque, et Philemon et Baueis; mais ces ouvrages étaient déja composés vers 1770. J'al connu cet immme respectable, et je lui ai demandé en 1810, c'est-à-dire trente-trois ans après la représentation de son dernier opéra, s'il n'avait jamais senti le besoin de composer depuis cette époque : Jamais, me dit-it; depuis le jour où j'oi achevé la partition de Felix, la musique a été comme morte pour moi ; il ne m'est plus venu une idee. Cependant il avait conservé une rare sensibilité jusque dans l'âge le plus avancé. Choron nous en fournit une preuve singulière dans l'anecdote suivante : « tl faut que « la sensibilité de ce compositeur alt été bien vive, « pour qu'il en ait autant conservé à l'âge de · quatre-vingt-deux ans. Dernierement, en nous · expliquant la manière dont il avait voulu rendre

« la situation de Louise (dans le Déserteur), « quand elle revient par degrés de son évanouis-

« quand elle revient par degres de son évanonis-« sement, et que ses paroles étouffées sont con-« pées par des traits d'orchestre, il versa des lar-

« mes, et temba lui-même dans l'accablement « qu'il dépeignait de la manière la plus expres-

« sive. » Cette sensibilité fut son génie, car il lus dut une multitude de mélodies touchantes qui rendront dans tous les temps ses ouvrages dignes de l'attention des musiciens intelligents. Grimm a dit : M. de Monsianu n'est pas musiclen (t). Non, sans doute, il ne l'est pas comme nous : sa pensée n'est pas complexe : la mélodie l'absorbe tout entière. Sa musique n'est pas une œuvre de conception : elle est toute de sentiment. Monsigny est musicien comme Greuze est peintre. Il est original, pe tire que de lui-même les chants par lesquels il exprime le sens des paroles et les mouvements passionnés des personnages; il y a de la variété dans ses inspirations et de la vérité dans ses accents. Des qualités si précieuses ne peuvent-elles donc faire oublier l'inhabileté de cet artiste d'instinct dans l'art d'écrire? Il pe manquait pas d'un certain sentiment d'harmonie, mais il ne faut pas chercher dans sa musique un mérite de facture qui n'y existe pas, qu'il n'aurait pu acquérir avec des études aussi faibles que les siennes, et qui d'ailteurs ne se trouve dans les productions d'aueun musicien français de son tenns, à l'exception de Philidor,

Monsigny, qui avait échangé depuis plusieurs années sa position de mattre d'hôtel du due d'Orleans pour celle d'administrateur des domaines de ce prince et d'inspecteur général des canaux, avait perdu ces places à la Révolution, ainsi qu'une partie de sa fortune. Connaissant l'état de gêne où l'avaient jeté ces événements, les comédiens sociétaires de l'Opéra-Comique lui accordérent, en témoignage de reconnaissance, pour les suecès qu'il leur avait procurés, une pension viagère de 2,400 francs, en 1798. Après la mort de Piccinni, en 1800, il le remplaca dans les fonctions d'inspecteur de l'enseignement au Conservatoire de musique : mais il comprit bientôt qu'il luI manquait les qualités nécessaires pour cet emploi, et deux ans après il s'en démit. Successeur de Grétry à la quatrième classe de l'Institut, en 1813, il obtint en 1816 la décoration de la Légion d'honneur; mais, parvenu à une extrême vieillesse, il ne jouit pas longtemps de ces lonneurs, car il mourut à Paris le 14 janvier 1817, à l'âge de quatre-vingt-huit ans. On a sur Monsigny une notice biographique lue à la séance publique de l'Académie des beaux-arts de l'Institut, le 3 oc-

<sup>(</sup>i) Correspondance litteraire, Lettre du 1ºr décembre 1761; tome HI, p. 156, cill. de 1825.

loher 1815, par M. Qustlemère de Quincy, et poblie sous le little de Nolice historings aut a rei et et les ouvernesses de Nolice historings aut a rei et les ouvrages de Nousilgas (Paris, Ermis Didot, 1815, in-2º de 1 pages); une autre nolice par M. Hélonia (P. ce non), sous le littr effepar M. Hélonia (P. ce non), sous le littr effesive de Nousilgas (Paris, 1839), in-3º D. Esin, M. Alexandre, litterateur peu conn. a public un par J. Candrinie de P.A. Mousilgas, couranné en MONTAG (Eures), planisée et componiter, MONTAG (Eures), planisée componiter,

né vers 1814 à Blankenhain, près de Weimar, a fait son éducation musicale sous la direction de Terpfer ( 1019. ce nom), organiste de l'église principale de cette ville. De rares dispositions et de bonnes études en firent un artiste distingué. Pendant plusieurs années il se livra à l'enseignement du piano à Weimar et s'y fit enteadre dans des concerts, ainai qu'à Jena. En 1846 ii obtint le titre de pianiste de la cour; maia il paralt s'être fixé postérieurement à Rudolstadt. Le docteur K. Stein a publié, au mois de mara 1812, dans la Gazette générale de musique de Leipsick, une analyse élogieuse du talent de cet artiste, dont on a publié : 1º Canriccio popr le piano, op. 1; Leipsick, Holmeister. - 2° Trois Lieder sur la poésie de H. Heine, à voix seule avec accompagnement de piano, op. 2; Rudolstadt, Muller. -3º Études pour le piano, oo. 3 : ibid. -- 4º Mélodies sans paroles pour le piano; op. 4; ibid.

MONTAGNANA (RINAED DA), musicina initial nat seizima select. Il est rationables que Montagnano cel se nom du lies de sa nássance. A companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del compan

MONTAGENT (...), molecien, set Ausmetrics, dain to Biogr, au commencement du dis-huiltime nichet, se resulf jouen à Parine et sit ses dinnes nons inderston de Ferries, sons mier éreit let une thère dans luquelle il espositi le système de cassum indeces concernant le mérasime de la voix lumarine; elle a pour filter. Jour also playsologien, en rou humann en délibras mortra juéetre passemanties molisserature; l'esté, 1741, 18-7, 60 trouve une analyse de l'esté, 1741, 18-7, 60 trouve une analyse de l'esté, 1741, 18-7, 60 trouve une analyse de la nobre autre. Après que l'errois ent expérige le inches mantés. Après que l'errois ent expérige le inches mantés. Après que l'errois ent expérige le inches ma de l'esté de la service de la service de l'esté de la l'inches son service, dans la Memorine de la service de

Placidinie des sciences, il foi stitupe par deux untres indécions nominés Berlin et Burlon. Montiguai pri avec chalen is défense de son mattre danse es certis initiatés: Lettre à M. l'abbé Défentisses, en réponse à la critimatire dans est de la Perrin. que d'. M. Burlon de sentiment de V. Perrin. in-12. — 2º Échirciasments en forme de ellertes d. M. Berlin, ou mijet des decouvertes que M. Ferrein a faites du mécanisme de la reize de l'home; l'avis, barls, l'i/6, la-12,

MONTANARI (Gravassos), aktoomes et professor de molteniques, aquel à Modre en 1822, après avoir foit se cisola à Florence, et particulari de la companie de Modre, pois setoma à Florence, et pl. serça la final astronom de Modre, professor de molténentiques à Bologe, et cella, en 1871, professor d'autonomé et porte 1874, a montre de ses sourrages, on trouve chei qui a pour titre : Les Trombe parlantes, telescon accedencies supra gli effetti delle transdu da par les de hostense, con all'er constituent de la bostense, con all'er constituent de la constituent de la bostense, con all'er constituent de la bostense de la bostense de la bostense de la constituent de la bostense de la bostense

MONTANARI (François), violoniste distingué, naquit à Padoce vera la fin du dis-septièmes séccie. En 1717 il se fixa à Rome et lui attaché à la basilique de Saint-Pierre du Vatican, en qualité de pemeir violon solo. Il moorat en 1730. On a publié à Bologne de sa composition doursonales pour violon, qui ont été réimprimées a Amsterdam, et qu'on a arrangées pour la flote.

MONTANELLO (Bantoloxeo), pseudo-

nyme. Fours CALVI (Ginolano). MONTANOS (FRANCOIS DE), musicien espagnol, né dans la seconde moitié du seizième siècle, eut une charge ecclésiastique à l'église de Valladoiid. On a de lui un traité de plain-chant intitulé : Arte de conto llano; Salamanque, 1610, in-4°. Il a été publié une deuxième édition de cet ouvrage, avec des augmentations par D. Joseph de Torres ; Madrid, 1728, in-1°. La troisième édition a pour titre : Arte de canto Hano . con enfonaciones comunes de coro, y allar, y otras cosas diversas, como se vera en la tabla, composto por Francisco de Montonos, y corregido y emendado por Sebastian Lopez de Velasca, capellon de Su Majestad, u maestro de su real capella de la Descalzas : en Zaragoza (Saragosse), en la imprenta de Francisco Moreno, anno 1756, in-4º de 166 pages. On a aussi de Montanos un traité général de la musique intitulé : "Irle de Musica theorica n pratica; Valiadolid, 1592, in-4".

MONTANUS (transus). On a sous ce pseudonyme un traité curieux des cloches, de leur origine, de leur composition métallique de leur asage et de l'abua qu'on en fait, sous ce titre : Historische Nachrichi von den Glocken, oder allerhand curieuse Anmerkungen von Ursprung, Malerie, Nutzen, Gebrauch und Missbrauch der Glocken : Chemnitz, 1728, in-8° de 136 pages, Suivant une notice de Pœlchan, qui se trouve dans le catalogue manuscrit de la Bibliothèque royale de Berlin, l'auleur véritable de cette dissertation serait Jean Godefroid Hauck, carillonneur de l'église de Saint-Pierre à Freyberg. Il cite, comme source de ce renseignement, le livre de Martin Grulich intitulé : Historisch Sabbath, oder Betrachiung der Wege Golt's (Le Sabbat historique, ou Contemplation de la Voie de Dieu, p. 338); Leipsick, 1753, in 4°.

MONTBUISSON (Victor DE), luthiste du seizlème siècle, naquil à Avignon. On trouve quelques pièces de luth de sa composition dans le Thesaurus harmonicus de Besard.

MONTDORGE (ANTOINE GAUTHIER DE), né à Lyon vers la fin du dix-replième aiècle, y fit matire de la chambre aux deniera du roi. Il est mort à Paris le 24 octobre 1768. On a de lui un penti ouvrage initiuté Reflexions d'un peintre sur l'opéra; Paris, 1781, jin-12.

MONTECLAIR (MICHEL PIGNOLET DE), né en 1666, à Chaumont en Bassigny, d'une famille noble, maia pauvre, entra forl jeune comme enfant de chœur à la cathérale de Langres, où il fit ses études sous la direction de Jean-Baptiste Mureau, qui y était alors maître de musique. Après avoir éléallaché à diverses églises de province, il entra au service du prince de Vaudémont et le suivit en Italie, comme maltre de sa musique, il est vraisemblable que son sejour à Rome, avec ce seigneur, fut favorable à ses progrès dans l'arl. De retour à Paris vers 1700, il entra à l'Opéra en 1707, en qualité de basse de l'orchestre d'accompagnement qu'on appelait le petil chœur. Il fut le premier qui y jona la seule contrebasse qu'on trouvait dans l'orchestre de ce théâtre, et qui auccèda à l'usage du violone, ou grande viole à sept cordes. Mis à la pension le ter juillet 1737, il ne jouit pas longlemps du repos acquis par sea longs travaux, car il mourut au mois de sentembre suivant dans sa maisou de campagne, près de Saint-Denis, à l'âge de sorvante et onze ans. Montéclair a fait représenter à l'Opera Les Feles de l'ele, ballel-opera, en 1716, et Jephié, grand opéra en 3 actes, en 1732. Le chœur de ce dernier ouvrage, Touf lremble devant le Seigneur, a eu longtemps de

la réputation en France. On a aussi du même artiste : 1º Cantates a voix seule et basse continue, 1er, 2e et 3e livres ; Paris, 1720. - 2º Six concerts (duos) à 2 flûtes; ibid. - 3° Six concerts pour flûte et basse ; ibid. - 4° Quatre re cueila de menuets anciena et nouveaux qui se dansent aux bals de l'Opéra, contenant 77 menuets de Plessis (1et violon de l'Opéra), Montéclair, Lardeau, Lemaire et Matthieu; ibid., 1728. -5° Six frios en sonales pour deux violons et basse; ihid. - 6° Premier recueil de brunettes pour la flûte traversière et le violon. Ses motels sont reslés en manuscrit : on en frouve deux à la Bibliothèque impériale à Paris (in-4°, V, 276). Il a aussi laissé une messe de Requiem qui a été chantre à l'église Saint-Sulpice, à Paris, en 1736.

Le premier ouvrage qui fit connaître Monléclair est intitulé : Méthode pour apprendre la musique, avec plusieurs leçons à une el deux voir divisées en quatre classes; Paris, 1700, in-1º. Une deuxième édition de cet abrégé a paru à Paris en 1737. L'auteur le refondit en entier dans un autre ouvrage plus considérable intitulé : Nouvelle methode pour apprendre la musique par des demonstrations faciles, suivies d'un grand nombre de leçons à 1 el 2 roix, avec des tables qui faciliteni l'habitude des transposilions, dedice à M. Couperin; Paris, 1709. in-folio de 64 pages. Une deuxième édition gravée du livre ainsi refait a paru en 1736, a Paris. Cette Nouvelle Methode est un bon ouvrage pour le temps où il a été écrit. Montéclair s'y montre très-supérieur aux musiciens français qui écrivaient alora des trailés élémentaires de leur art. Sans s'écarter de l'enseignement ordinaire, il y introduit des procédés ingénieux qui ont souvent été imités plus tard. Personne n'a mieux traité de la Iransposition, et n'en a rendu l'intelligence plus facile. Montéclair a aussi publie : Méthode pour apprendre à jouer du violon, avec un abrégé des principes de musique necessaires pour cei instrument : Paria, 1720. in-fol.: 2" édition, Paris, 1736.

Multiconcentration pour sa mémoire, Montéciale, Malloure de la joine de la misen de famensa, altequa area violence les bases du système de la base fonde mentifice, par une dissertation anosyne qui jatul so mois de juin 1729 dans le Mercare de formes, sous le litte de Conference sur la musique, hameun y si une vive rispons infalisées. Cameras de la Cofference au la musique ente de la commende de Louise de Conference aux la musique ente de la commende de Louise de Conference au la musique ente de la commende de

jum 1730, mit tin a cette querelle.

MONTEIRO (JESS MENDES), compositeur , naquit à Evora , en Portugal, dans la seconde moitié du seizième siècle. Après avoir fait ses études musicales sous la direction de son compatriote Manuel Mendès, il fut mattre de chapelle du roi d'Espagne. La plupart de ses compositions consistaient en molets, qu'on tronvait en manuscrits à la Bibliothèque royale de Lisbonne, à l'époque où Machado ecrivait sa Ribliotheen Lusilana.

MONTELLA (JEAN-DOMINIQUE), compositeur napolitain, cité par Cerrelo (Della prattica musica vocale, el strumentate, lib. 3, p. 156), vivail a Naples en 160t. Il était luthiste excellent.

MONTESANO-DA-MAIDA (Dox ALruonse), gentillionime espagnol attaché au service du vice-roi de Naples, au commencement du dix-septlème siècle, cultivait la musique avec succès, et a fait imprimer de sa composition : Madrigali a cinque voci, libro primo; Napoll, par Octavio Beltrani, 1622, in-4°.

MONTESARDO (Jénône), guitariste du commencement du dix-septième siècle, naquit à Florence et vécut dans cette ville. Il a fait imprimer un traité de la tablature de la guitare, par des signes particuliers de son invention, sous ce titre : Nuova invenzione d'intavolatura ver sonare i battetti sopra la chitarra spagnuola, sensa numeri e note; Florence, 1606, in-4°.

MONTEVENUTI (CHARLES), né à Faênza, dans les dernières années du dix-septième siècle, ful élu membre de l'Académie des philharmoniques de Bologne, en 1721, et devint maître de chapelle de la cathédrale de Boyigo, en 1727, Il mourut dans cette ville en 1737. On a Imprimé de sa composition, à Bologne: Sonate da Chiesa a più strumenti. Une antre édition de ces sonates a été publiée à Amsterdam, chez Roger (sans date).

MONTEVERDE ( CLAURE ), compositeur illustre, naquit à Crémone en 1568, suivant Arisi (Cremona lillerata, t. III ), qui dil que ce grand artiste était âgé de soixante-quinze ans lorsqu'it mourut, en 1643. Cette date de 1568 est aussi adoptée par M. Fr. Caffi, dans la notice de Monteverde insérée au premier volume de sa Storia della musica sacra nella già cappella ducale di San Marco in Venezia (page 215), Dans la presuière édition de la Biographie uniperselle des Musiciens, j'ai exprimé des doutes sur l'époque précise de la naissance de Monteverde, parce que Gerber parte, dans son Nouveau Lexique des Musiciens, d'un Recueil de Canzouette à truis voix de ce musicien célèbre, imprimé à Venise en 1584; depuis lors, j'ai vu cet

noble à la fois, qui parut dans le Mercure de , œuvre à la Bibliothèque royale de Munich : il est en effet imprime à Venise en 1584, chez Jacques Vincenti et Richard Amadino (1). It n'y a donc plus de doute possible : Monteverde n'étail âgé que de seize ans lorsqu'il mit au jour ce premier produit de son talent. Cinquante-huit ans après cette époque, il écrivait encore pour la scène, et donnait au théâtre Saint-Jean et Saint-Paul de Venise (1642) son Incoronazione di Poppea,

Fils de pauvres parents, Monteverde paratt avoir appris la musique des ses premières années, car il était fort jeune torsque son talent sur la viole le fit entrer au service du duc de Mantoue ; mais bientôt son géuie se révéta et lui fit comprendre qu'il n'etait pas né pour être un simple exécutant, et qu'il était appelé à de plus bautes destinées. Marc-Antoine Ingegneri, mattre de chapelle du duc, lui enseigna le contrepoint; mais à l'evamen de ses ouvrages, il est facile de voir que son ardente imagination ne tui taissa pas le toisir d'étudier avec attention te mécanisme de l'art d'écrire, car les incorrections de toute espèce abondent dans ses ouvrages; heureusement elles sont rachetéés par de si belles inventions, que ces défauts se font oublier. Monteverde parait avoir succédé à son maître dans la direction de la musique du duc de Mantoue : car on voit par le frontispice du cinquième livre de ses madriganx, Imprimé à Venise en 1604, pour la première fois, qu'il avait alors le titre de maître de chapelle de ce prince. Le 19 août 1613 il succeda à Jules-César Martinengo, dans la place de mattre de chapelle de Saint-Marc de Venise, et garda cet emploi jusqu'à sa mort. On voit dans te livre intitulé : Le Glorie della poesia e della musica contenute dell' esatta notizia de' teatri della città di t'enezia, qu'il écrivit en 1630 l'opéra intitulé Proserpina rapita : it devait être alors azé de plus de soixante ans. Arisi (loc. cil., ) dit que Munteverde entra

dans l'état ecclésiastique après la mort de sa femme, dont it n'indique pas la date. La source où il a puisé ce renseignement est un éloge du grand artiste, forl mat écrit et rempli de niaiseries, par Matteo Caburlollo, curé de l'église San - Tommaso de Venise; cet éloge se frouve en tête d'un recueil de poésies à la touange de ce maître qui fut publié îmmédiatement après sa mort, et qui est infitulé Fiori poetici. Au surplus, le fait dont il s'agit n'est pas douteux, car. Monteverde cut deux fils : l'ainé (François), prêtre comme

(1) Fignore sur quelle autorité M. Café falt remonier à 1882 les premières compositions de Monteverde, dont il n'indique pas le ilire.

son père, et chanteur habile, entre comme ténor à la chapelle de Saint-Marc, le ter juillet 1623; l'autre (Maximilien) exerça la médecine à Veuise. Le décret de l'élection de Monteverde en qualité de premier mattre de la chapelie ducale de Saint-Marc est rempli de témoignages de la plus haute considération. Les procurateurs de celte cathédrale lui accorderent, de leur propre monvement, 50 ducats comme indemnité de ses dépenses de voyage de Mantoue à Veuise ; le traitement de ses prédécesseurs était de 200 ducats : le sien fut porté immédiatement à trois cents, et le 25 août 1616, il fut élevé à 400 ducats, outre plusieurs gratifications de cent ducals qu'il recut à diverses époques. Enfin, par une exception, qui ue fut faite que pour lui, on lui donna pour habitation une maison située dans l'enclos canonial, et qui fut restaurée et ornée convenablement pour son usage. Monteverde se montra digne des honneurs qu'on lui rendait et des avantages qui lui étaient faits par la bonne organisation qu'il donna à la chapelle ducale, et par la perfection relative d'exécution qu'il y introduisit. La gloire que Monteverde avait acquise par ses ouvrages était si grande, qu'il n'y avait pas de solennité soit à Venise, soit dans les coors et les villes étrangères, où il ne fût appelé pour y produire quelque composition nouvelle. C'est ainsi qu'en 1617 il fut demandé par le duc de Parme pour écrire la musique de quatre intermèdes aur le aujet des amours de Diane et d'Endymion; qu'en 1621 il composa une messe de Requiem et un De profundis pour les oasèques du duc de Toscaue Cosme de Médicia II : qu'en 1627 la cour de Parme l'appela de nouyean poor écrire cinq intermèdes aur les sujets de Bradamante et de Didon ; enfin, qu'en 1629 la ville de Royigo, pour fêter la naissance d'un fils de son gouverneur, Vito Morosini, Ini demanda la faveur de composer la musique d'une cantate intitulée Il Rosajo fiorito, qui ful exécutée à l'Académie di Concordi scientifico-litteraria,

Monterenia avait età appelà h la position de multire de chappelà de la cour de Mustione en 1603; car on a va précédement qu'il passa des cette placts a client de muire de la cisque de Mustione en 1603; car on a va précédement qu'il passa de cette placts a client de muire de la Conjection de 1603; car on la companion de 1604; car on la companion de 1604; car on 1604;

Rome, qu'il y séjourna quelque temps, et qu'il y fut présenté au pape, non Pie V, comme le dit M. Caffi, car ce souverain pontife mourut en 1572, mais Clément VIII, qui gouverna l'Église depuis le 30 janvier 1592 jusqu'au 5 mars 1605. Ce voyage, entrepria à l'occasion des chagrins que donnèrent à l'illustre compositeur les critiques amères de ses ennemis, à la têle desquels s'étaient mis Artusi de Bologne, et Jérôme Mei de Florence, a dû se faire entre les années 1600 et 1603. L'éclat des auccès de Monteverde à la conr de Mantoue dans l'Ariane de Rinuccini, et dans l'Orfeo du même poète, qu'il mit en musique, ainsi que dans le ballet delle Ingrate, imposa allence à ses détracteurs ; enfin, après son entrée si lionorable dans la chapelle de Saint-Marc de Venise, il u'y eut plus pour lui que de l'admiration. Bologne même, d'où étaient venues les plus rudes attaques contre ses ouvrages dans la première année du dix-septième siècle, voulut les lui faire oublier vingt ans après, lorsqu'il se rendit en cette ville sur l'invitation qu'il avait recue. Un cortége des habitants les plus distingués et des artistes les plus renommés le recut à son arrivée et l'accompagna à San-Michele in Bosco, où des harangues forent prononcées à sou honneur et snivies de musique; enlin, pour que rien ne manquât aux témoignages de respect prodigués au grand artiste, l'Academia Florida inscrivit solennellement son nom parmi cenx de ses membres, le 11 juin (1620).

En 1630, Monteverde écrivit la musique d'une nouvelle action dramatique de Jules Strozzi, intitulée Proserpina rapita, pour les noces de la fille du sénateur Mocenigo avec Lorenzo Giustiniani. L'effet de cette représentation aurpassa tout ce qu'on avait entendu jusqu'alors, et les chants, les chœurs, les danses et l'instrumentstion de cet ouvrage firent naitre le plus vif enthouslasme. Jusqu'à cette époque, les représentations thélitrales en musique avaient été réservées pour les palais des princes et des grands : en 1637, les poëtes et musiciens Ferrari et Manelli concurent le projet d'ouvrir à Venise le premier théâtre public d'opéra ( voy. leurs noms ); Mouteverde avait été leur modèle pour ce genre de spectaele : îni-même, en dépit de son âge avancé, comprit bientôt que cette voie était la véritable pour les progrès de l'art, sinsi que pour la gloire de l'artiste, et que le moment était venu d'abandouuer les succès de palais poor cens du grand public. Son opéra l'Adone, joué au théâtre Saint-Jean et Saint-Paul en 1639,

pubblico ed autentico testimonio del mio diceto affette verso ta Ser. casa Gonzaga, da me servita con ogni fedella per decime d'anni. année et le carnaval de 1640. Immédiatement après, l'ouverture du théâtre San-Mosé se fit avec son Ariana. En 1641 il fit représenter le Nozze d'Enea con Lavinia, et dans la même année il donna Il Ritorno d'Ulisse in patria. Enfin, en 1642, il termina sa glorieuse carrière par l'Incoronazione di Poppea. Ce fut le chant du cygne, car l'illustre maltre mourut dans les premiers mois de 1643. Des obsèques magnilignes lui furent faites par la chapelle ducale de Saint-Marc. Sa perte fut un deuil pour la ville de Venise, et tous les artistes de l'Italie exprimèrent des regrets honorables pour la mémoire de ce grand homme.

Dans les deux premiers livres de ses Madrigaux, Monteverde ne montra la hardiesse de son imagination que par les nombreuses irrégularités du mouvement des voix et de la résolution des dissonances de prolongations. A vrai dire, on y remarque plus de négligences que de traits de génie; il est évident que ce grand artiste éprouvait un certaio embarras dana le placement des parties de son harmonie, car on y voit à chaque instant toutes ces parties monter ou descendre ensemble par un mouvement semblable, et produire des auccessions dont l'aspect est ausai peu élégant que l'effet est peu agréable à l'oreille. Rendons grâce pourtant à cette sorte d'inhabileté du compositeur dans ses premiers travaux, car elle fut sans doute la source de l'audace qu'il mit dans l'exploration d'une harmonie et d'une tonatité nouvelles, devenues les bases de la musique moderne. Le génie du maltre se manifesta d'une manière plus targe et plus nette dans le troisième livre de ses Madrigaux à cinq voix. publié en 1598. Il paralt hors de doute que les idées de Galilei, de Corsi , de Peri et de quelques autres anusiciens dislingués de Florence, qui vivaient vers la fin du seizième siècle, concernant la nécessité d'exprimer par la musique le sens des paroles, an lieu d'en faire, comme la plupart des anciens mattres, le prélexte de contrepoints bien écrits, mais dépourvus d'expression, il paratt, dis-je, que ces idées avaient lixé l'attention de Monteverde et lui avaieut révélé la portée de son genle : car, à l'exception de négligences harmoniques, on ne retrouve presque rien de l'auteur des deux premiers livres de Madrigaux à cinq voix dans celui du troisième. Le l'. Martini a rapporté dans son Esemplare di contrappunto fugato (t. II. p. 180 et suiv.) le madrigal Stracciami pur il core, extrait de ce livre : on le trouve aussi dana le troisière volume des Principes de composition des écoles d'Italie, publiés par Choron, et dans le troi-

occupa la scène pendant l'automne de cette , sième volume de l'Histoire de la musique de Bugney ( p. 237 ). C'est vraiment une intéressante conception que celle de ce morceau, sous le rapport historique. Son rhythme a plus de mouvement ; sa prosodie est meilleure que ce qu'on trouve dans les ouvrages de la plupart des prédécesseurs de Monteverde ; la cadence tonale, si rare chez les mattres du seixième siècle, se fail sentir à chaque instant dans ce morceau : mais ce qui le rend surtout digne d'attention, ce sont les nouveautés harmoniques qui s'y trouvent en aboodance. Monteverde n'v attaque point encore les dissonances naturelles sans préparation, mais il y fuit entendre la prolongation de neuvième avec l'harmonie de la sixte, condamnée par les anciens compositeurs, parce qu'elle doit se résoudre sur l'octave de la note inférieure du demi-ton qu'ils appelaient mi, et que cette octave est obligée à faire un mouvement de succession qui trahit la tonalité; c'est enfin dans ce même morceau que se trouvent pour la première fois, sur les mots non pué morir d'amore, les dissonances doubles, par prolongation, de neuvième et quarte, de neuvième, septième et quarte, de quarte et sixte reunies à la gointe : celle-ci produit un des effets les plus desagréables qu'ou puisse entendre, car il en résulte trois notes simultanées placées à la distance d'une seconde l'une de l'autre. L'audace de Monteverde lui fait braver toutes les règles dans cet ouvrage : c'est ainsi que dans la quatrième mesure du madrigal cité précédemment, il réalise dans la partie du ténor une dissonance de passage pour en faire une prolongation : c'est encore ainsi qu'en plusieurs endroits il donne à des notes placées à des intervalles de seconde le caractère de neuvièmes

par prolongation. Si Monteverde n'attaquait point encore sans préparation les dissonances naturelles de la dominante, lorsqu'il écrivit son troisième livre de Madrigaux à cinq voix, il y déterminait néanmoins le caractère de la tonalité moderne par le fréquent usage du rapport harmonique du quatrieme degré avec le septième, et par là il constituait celle-ci en véritable note sensible qui tronvait toujours sa résolution sur la tonique. Or, ce sont précisément ces rapports du quatrième degré et de la note sensible, et ces appellations de cadences qui distinguent la tonalité moderne de celle du plain-chant, où il n'y a jamais d'antres résolutions nécessaires que celles des dissonances

facultatives produites par les prolongations (1). (i) Pour comprendre ce que je dis ici concernant les differences de la toualité des madrigans composés par les anciens maîtres, et cette des pièces du même genre contenues dans le troisième livre de Monteverde, il suffit de comparer le besu mudrigal de Palestrina Alla rica.

Dans son cinquième livre de Madrigaux à cinq volx. Monteverde donna le dernier essor à ses tsardiesses en attaquant sans préparation la septième et la neuvième de la dominante, le triton, la quinte mineure et sixte, et la septième diminuée. Par là il acheva complétement la transformation de la tonalité, créa l'accent expressif et dramatique ainsi qu'un nouveau système d'harmonle. Il trouva même dès le premier pas et l'harmonie naturelle de la dominante, et le principe de la substitution; car on sait que la nenvième de la dominante et la septième diminuée ne sont pas autre chose que des substitutions. On peut voir dans l'Esemplare du P. Martini, et dans les Principes de composition des écoles d'Italie, compiles par Choron, toutes ces nouveautes réunies dans le madrigal Cruda Amarilli.

Deux ans après la publication du troisième livre de Madrigaux de Monteverde, Artusi ( 109. ce nom ), chanoine régulier de Saint-Sauveur à Bologne, se fit l'organe de l'indignation des musiciens contre les nouveautés de cet ouvrage, et publia à ce sujet le livre intituté l'Artusi, ovrero delle imperfessioni della moderna musica ( Bologne, 1600 ). On ne peut nier que ce savant musicien n'ent pour lui la raison dans ses attaques contre les nombreuses imperfections qui déparent cette importante production; mais sa critique des découvertes harmoniques de Monteverde prouve qu'il n'en avait compria ni les avantages ni le but. An reste, Monteverde lui-même ne paraît pas avoir aperça la portée de ses inventions; car dans l'épitre au lecteur qu'il a placée en tête de sou cinquième livre de madrigaux, nour sa defense, et qui a été reproduite par son frère (Jules-César Monteverde) au commencement des Scherzi musicali a tre voci (Venise, 1607), il n'aborde pas la grande question des tranformations de l'harmonie et de la tonalité, et ne se donte pas de l'Importance de ce qu'il a fait. Monteverde avait été dirigé à son insu par son génie dans toutes ces innovations, et sans aucune direction philosophique. Ce qui n'est pas moins enricux, c'est que ces transformations ne furent aperçues que longtemps après. Il n'est pas inutile de remarquer, pour l'explication de ce fait singuller, que les musiciens n'étaient pas encore arrivés, à cette époque, à la considération de l'harmonie par accords isolés, quoique longtemps apparavant Zarlino eût entrevu te mécanisme du renversement des intervalles, (Veu. Zarlino.)

Plusieurs critiques ont essayé de contester la réalité des innovations barmoniques de Montedel Tôtro avec celul du maitre de Crésone Straccional pure il core, dans les ouvrages cités de Nariois et de

Choron.

verde, et de l'origine de la tonalité moderne que je lui arattribuée. Je cross avoir mis au néant ces objections dans mon Traité complet de l'harmonie. On avait prétendu que les maîtres de l'école romaine antérieure avaient fait usage de ces harmonies longtemps avant lui : j'ai fait voir, par l'analyse de morceaux entiers de Palestrina, qui avait été cité en particulier, que l'harmonie et la tonalité, dans les œuvres de ce grand maltre, n'ont aucun rapport avec les hardicsses de l'illustre auteur d'Orfeo et d'Ariana. Je défie en effet goi que ce soit de trouver dans toute la musique religieuse ou mondaine du seizième siècle, un seul exemple de ces harmonies de neuvième et de septième de la dominante qu'on rencontre dans ce passage du madrigal de Monteverde Cruda Amarilli:





Porfeo:





Si les critiques qui ont cru pouvoir attsquer les vérités fondamentales par lesquelles j'ai disaipé les ténèbres de l'histoire de la musique moderne avaient connu le livre d'Artusi , principal adversaire de Monteverde el son contemporain, ils y auraient la ces paroles décisives dans la question dont il s'agit : Nos anciens n'euscianèrent jamais que les septièmes se dussent employer d'une monière si obsolue et à décourert (t).

Des découvertes aussi belles que celles dont il vient d'èlre parlé sembleraient devoir remplir la vie d'un artiste : néaumoins Monteverde s'est créé bien d'autres titres à l'admiration de la postérité. J'ai dit dana le Résumé philosophique de l'histoire de la musique (pag. ccavus et cexix (2), et aux articles de Caccini et de Cavaliere, quels furent les commencements du strame lyrique, dans les dernières années du seigième siècle, et dans les premières du anivant : Monteverde, s'emparant aussitôt de cette nouveauté, v porta toutes les ressources de son génie. On vient de voir qu'en 1607 il écrivit pour la cour de Mantoue son opéra d'Ariana. Bien supérienr à Peri, à Caccini, et même à Emilio del Cavaliere, pour l'invention de la melodie, il mit dans cet ouvrage des traits dont l'expression palhétique exciterail encore anjourd'hui l'intérêt des artistes.

(s) Le nostri vecchi non insegnarono mai, che le settime si dovessero usare così assolute et scoperte (L'Artusi, overo delle imperfettioni della moderna musica, p. 64). iti Au 147 rolume de la première édition de la Siocraphie universelle des Musiciele.

Et dans cet autre passage rhythmique de , Je cilerai comme exemple le chaut d'Ariane : Lagrigtemi morire. La basse incorrecte et l'harmonie heurtée et bizarre dont le compositeur a accompagné ce morceau ne nuisent point au caractère de mélancolie profonde qu'on y remarque. Dans son Orfeo, il trouva de nouvelles formes de récitatif, inventa le duo scéploue, et sans aucun modèle, imagina des variétés d'instrumentation d'un effet aussi neuf que piquant ( royez au 1er volume de la 1re édition de la Biographie universelle des Musiciens le Résumé philosophique, page cexix). Ses airs de danse, particulièrement dans son ballet delle Ingrate, représenté à Mantoue en 1608, pour les noces de François de Gonzague svec Marguerite de Savoie, sont remplis de formes trouvées et de rhythmes nouveaux et variés. C'est lui qui, le premier, y a introduit une modulation de quarte en quarte et de quinte en quinte, qu'on a beaucoup employée depuis lors, et dont il avait fait le premier essai dans le madrigal Cruda Amarilli. Enfin l'épisode du combat de Tancrède et de Clorinde, qu'il fil exécuter en 1624 dana la maison de Jérôme Mocenigo, à Venise, lui fournit l'occasion d'inventer les accompagnements de notes répétées à tous les instruments dans un mouvement plus on moins rapide : système d'instrumeutation conservé par les compositeurs depuis cette époque jusqu'à nos jours, et qui fut l'origine du tremolo. Monteverde rapporte, dans la préface de son bustième livre de madrigaux, qu'il eut beaucoup de peine à faire exécuter ce nouvel elfet par les musiciens : ceux ci s'obstinèrent d'abord à ne faire entendre qu'une soule nole par mesore, so lieu de la répèter autant de fois qu'il élait nécessaire : plus tard ils avouèrent one cette nonveauté était d'un grand effet.

Tel fut l'artiste prédestiné qui contribua plus on'aucun autre à la complète transformation de la musique, ainsi qu'à la création des éléments de l'art moderne; génie fécond dont la porlée ne fut pas comprise par ses contemporains, ni peut-être par lui-même; car ce qu'il dit de ses inventions dans les préfaces de quelques-uns de ses ouvrages ne prouve pas qu'il ait vu qu'il avait introduit dans l'harmonie et dans les résolutions harmoniques un système nouveau de tonalité, absolument différent de celul du plain-chant, et qu'il avait trouvé le veritable élement de la modulation. Ce qu'il a'altribuait, avec juste raison, était l'invention du genre expressif et animé (concitato); personne, en effet, ne peut lui disputer la création de cet ordre immense de beantés où réside toute la musique moderne, mais qui a conduit à l'anéantissement de la véritable musique d'église, en y introduisant le dramatique. Il est remarquable que cette créalion

de la tonalité moderne et de toutes ses conséquences, due à Monteverde, n'a été aperque par encan historien de la musique.

·Le nombre des œuvres de Monteverde paraît peu considérable pour un génie si actif, ai puissant, et pour sa longue carrière; mais j'ai appris de Monge qu'il avait trouvé dans les archives de Saint-Marc une grande quantité de musique d'église sous le nom de ce grand artiste, et qu'il en avait fait faire des copies dont la perte est d'autant plus regrettable, qu'il ne se présentera peut-être plus de circonstance favorable pour en obtenir d'autres. ( Voy. Monge.) De toute la musique d'église de Monteverde, on n'a publié que les œuvres suivants : 1º Selva morale e spirituale nella quale si trova Messe , Salmi , Hymni , Magnificat , Motetli , Salre Regina e Lamento, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 rocl con violini : Venise, R. Amadino, 1623, in-4". Il y a une deuxième édition de ce recueil publice par Bartholomé Magni, à Venise, en 1641, in-4°. La dernière pièce est une complainte de la Vierge à voix seule sur le chant de l'Arianna du compositeur ( Pianio della Modonna sopra il Lamento de l'Arianna). - 2º Missa senis rocibus, ad ecclesiarum choros, et vespera, pluribus decantanda, cum nonuullis sacris concentibus, ad sacella, sive principum cubicula accommodaiis. Opera a Claudio Monteverde nuper effecia, et sanctissimo Patri Paulo V consecrato; Venetiis, apud Riccardum Amadinum . 1610. - 3º Messe a qualtro voci, e salmi a una, due, tre, quattro, cinque, sel, selle e ollo voci concertale e parle a cappella, con le Litanie della B. V., di Claudio Monteverde, già maestro di coppella della Sereniss, republica di Venezia. op, postuma; in Venezia appresso Alessandro Vincenti, 1650, in-4°. Parmi les œuvres théâtrales de Monteverde, on trouve l'indication des opéras dont les titres suivent : - 4º Arianna, opèra sérieux , à la cour de Mantoue, en 1607. La plainte d'Ariane ( Lasciaiemi morire), extraite de cet ouvrage, a été publiée plusieurs lois, notamment dans le livre de M. de Winterfeld sur Jean Gabrieli (2" partie, p. 226). L'Arianna fut reprise à Venise en 1640, et fut le premier opéra représenté au thélitre San-Mosè. - 5° Orfeo, opéra sérieux, à Mantoue, en 1608. Cet opéra a été publié à Venise en 1609, et réimprimé en 1615 avec quelques eliangements. La première édition est dans ma bibliothèque: l'autre se trouvait dans la collection de Landsberg, en 1841. Selon les notes manuscrites de Bolsgelou, suivies par Choron et Favolle, cet ouvrage aurait été composé dès 1600 : c'est

une erreur. On trouve des extraits de l'Orico dans le traisième volume de l'ttistoire de la nin-ique de Hawkins (p. 433), et dans le quatrième de l'Histoire de Borney ( pag. 32 ). - 6° Le ballet delle Ingrale, représenté à Mantoue en 1808. M. de Winterfeld a donné quelques extraits d'aira de danse de ce ballet, fort remarquables par le rhythme, et un passage de récitatif où les accords de tierce, quarte et sixte, du mode mineur, et de septième diminuée sont employés de la manière la plus heureuse (J. Gabriell und sein Zeitalter, 3e partie, p. 108 et 109 ). -7º Proserpina rapila, opéra sérieux, joué dans le palais de Jérôme Mocenigo, à Venise, en 1630. - 8° L'Adone, pastorale, au theatre Sami-Paul et Saint-Jean de Venise, en 1639. - vº Il Ritorno d'Ulesse in pairia , an thédire San-Mosè à Venise, en 1641. - 10° L'Incoronazione di Poppea, au théâtre San-Mosè, en 1642. Cet euvrage fut repris en 1646, au même theatre. Les œuvres de musique de chambre qui ont été publiés sont : - t t' Cauzonette a ire voci ; Venise, Jacques Vincenti et Richard Amadino, 1581, In-4°. - 12° Il primo libro de' Madrigali a 5 roci; Venise, 1587, in-4°. - 13º Il secondo libro de' Madrigali a 5 voci : ibid., 1593, in-4°. Le premier et le second livre de Madrigaux de Monteverde furent réimprimes à Venise, chez Raveri, en 1607, in-4°. - 14°. Il terzo libro de' Madrigoli a 5 voci; Venise, Richard Amadino, 1594, in-4°; la deuxième édition a été publiée par le même en 1598. Il en a été fait une troisième elsez le même, en 1600, in-4°, et une quatrième en 1611, in-4°. - 15° Il quario libro de' Madrigati a 5 vocl; in Venezia, app. Ricciardo Amadino, 1597, in-4°. Autres éditions, ibid., 1615; Anvers, Pierre Phatèse, 1615, et Venise, 1621. -16" Scherzi musicoli a tre voci : Venise . 1607 . in 4". Cet ouvrage a èté publié par les soins de Jules-César Monteverde, frère du compositeur. tl en a été fait une deuxième édition à Venise. en 1615. Il y a aussi une édition des mêmes Scherzi musicali en partition publice par Rice. Amadino, en 1609, petti in fol. - 16° (bis) // quinto libro de Modrigali a 5 voci; in Venezia, presso Rice. Amadino, 1599, in.4°. Il v a d'antres éditions de Venise, 1604, 1608, 1612, 1615; Anvers, Phalèse, 1615, et Venise, 1620, toutes in-4°. - 17° Il sesto libro de Madrigali a 5 roci, con un dialoco a 7: in Venezia. app. Ricc. Amadino, 1614, in-4°, il v a des exemplaires de cette édition qui ont un nouveau frontispice avec la date de 1615. Une autre éilțion a été publice par le même imprimeur, en 1620 in-4". - 18° Concerto. Il settimo libro

Profe.

de' Madrigali a una, due, tre, quattro el sei voci, con altri generi di cauti; in l'enetia, app. Bariolomeo Magni, 1619, in-4°. Une antre édition de cet onvrage a paru chez le même imprimeur, en 1641. Les cinq premiers livres ont été publiés à Anvers , chez l'ierre Phalèse , en 1615, in-4° obl. Il a été fait une nouvelle édition des sept premiers livres à Venise, en 1621. - 19º Madrigali querrieri e amorosi, con alcuni opuscoli in genere rappresentatiro, che serviranno per brevi episodii fra i canti senza gesto, lib. 8; Alexandre Vincenti . 1638 . in-4°. C'est dans ce recneil que se trouve le combat de Tancrède et de Clorinde, dont M. de Winterfeld a donné des extraits dans la troisième partie de son livre sur Jean Gabrieli (pages 109 et suiv.). Un choix de madriganx et de canzoni de Monteverde a élé publié à Venise, en 1615, dans la collection qui a pour titre Madrigali de setto autori a cinque coci. On trouve aussi quelques-uns de ses madrigaux dans le Parnasse des musiciens bergamasques, public à Venise en 1615, et dans la collection de

Monteverde fut un des premiers membres de l'Aradémie des philitarmoniques de Bologne. Dans une lettre écrite en 1620, le P. Andrien Banchieri félicitait cette académie d'une si glorieuse acquisition.

MONTFAUCON ( BERNARD DE ), Savani bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, naquil le 17 janvier 1655, an château de Soutage, dans le Languedoc, d'une famille noble et ancienne. A l'âge de dix-sent ans it entra comme volontaire dans le régiment de Languedoc, et fit deux campagnes sous les ordres de Turenne; mais après la mort de ses parents il prit la résolution de renoncer au monde, et entra à Tonlouse dans l'ordre de Saint-Bepoil, Ce fut alors qu'il recommença ses études, fort négligées dans son enfance; il ne dat qu'à ses propres efforts le savoir qu'il acquit dans les langues anciennes et dans l'archéologie. Appelé à Paris par ses supérieurs, en 1687, il visita l'Italie trois ans après. De retour à Paris, il s'y livra à de grands travaux ti-téraires, et mourut presque subitement le 21 décembre 1741, à l'age de quatre-vingt-sept ans. Au nombre des ouvrages qu'on doit à ce savant infatigable, on remarque ceux-ci: to Palxographia gr.cca, sive de orta el progressa litteratum gracarum; Paris, 1708, in-fol.; il y traite de la notation de la musique dans la division intitulée : De notis musicis tam veteribus quani vecentioribus carptim. - 2° L'Antiquité expliquee el representee en figures; Paris, 1719-24.

15 volumes in-fol. On trouve dans le troisième volume et dans le supplément les iigures de beaucoup d'instruments anciens avec tes expications: mais il faut se détier de ces représentations de monuments, qui sont en général peu exactes.

MONTFORT (CORNEILLE DE), Voyez BHOCKLAND.

MONTFORT (ALEXANDAE), né à Paris en 1803, fit toutes ses études d'harmonie et de contrepoint au Conservatoire, soua la direction de l'auteur de ce Dictionnaire ; puis il recut des lecons de Berton pour le style dramateque. Admis au concours de l'Institut, il y obtint le deuxième prix de composition en 1829, et le premier en 1830. Pensionnaire du gouverneufent à titre de lauréat, il visita l'Italie, séjourna à Rome, à Naples, puis parcourul l'Aliemagne. De retour à Paris, il fit exécuter des ouvertures et d'autres morceaux dans plusicurs concerts. Au mois d'octobre 1837 il fit représenter à l'Opéra le ballet de La Chatte métamorphosée en femme, dont it avait composé et arrangé la musique. Au mois de juin 1839 it fit joner avec succès Polichinette, opéra-comique en un acte. A cet ouvrage succédérent : La Jeunesse de Charles. Quint, opéra en deux actes, joné avec succès au théâtre de l'Opéra-Comique, au mois de décembre 1841. - Sainte Cécite, opéra en trois actes, représenté au mois de septembre 1844. -La Charbonnière, opera en trois actes, joué an mois d'octobre 1845. - L'Ombre d'Argentine. opéra bouffon en un acte, représenté le 28 avril 1853. - Deucation et Purrha, opéra-comique en un acte, joué le 8 octobre 1855. Cet actiste a aussi publié quelques morceaux pour le piano, parmi lesquels on remarque un Rondotetto, Paris, Lemoine, et des valses brillantes, ibid. Le ballet de La Chatte métamorphosee a été gravé pour le piano, et Polichinelle, en grande partition. Monttort, dont le talent était gracieux, élégant et correct, est mort, après une courte malache, le 13 février 1856.

MONTÉEROCLT (Mª Histas DE REVOLTE), me à Livas, pie Livas, pie Livas, pie 2 mars 1764, est pour premier de pion lituandel, et requi des le-ques de buseix herque cel artiste elibre visible et de Visili, qui conserva pour N° de Montjere principale et de Visili, qui conserva pour N° de Montjere principale et de Visili, qui conserva pour N° de Montjere, pour le la comparti de la visible de la visible qui conserva pour n'en de Montjere principale de l'apprendie de la visible qui conserva pour solutiones equipie de l'epit d'analyse, çule evquit sur le piano le pius beau labent qu'une fermen ail possédé des no direct, service de l'epit d'analyse, ce evquit sur le piano le pius beau labent qu'une fermen ail possédé des nomps. Servic de l'entre epitant les toubles de

la Révolution, elle se rendit à Berlin, où elle publia, en 1796, une sonate de piano; mais vers la fin du gouvernement du Directoire, elle obtint sa radiation de la liste des émigrés et revint à Paris, où elle forma quelques bons élèves, parmi lesquels on remarque Pradher et Boely. Dans un age avancé, elle avait conservé toute l'énergie de son sentiment musical. Au mois d'octobre 1835, elle fit un voyage en ttalie et passa l'hiver à Florence. Elle mourut dans cette ville le 20 mai 1836, à l'âge de soixante ans. Son tombeau est placé dans le cloître de l'église della Santa Croce, à Florence; on y voit une inscription qui fournit les dates précises de sa naissance et de son décès. On a public de la composition de Mon de Montgeroult : 1º Trois sonates pour pisno seul, op 1; Paris, Troupenas. - 2º Trois idem, op. 2; ibid. - 3° Sonate en fa minenr; Berlin, Lischke. - 4º Pièces détachées ponr piano seul, op 3; Paris, Erard. - 5° 3 sonates pour piano seul, op. 5; ibid. - 6° Fantaisies, idem, no 1, 2, 3; Paris, Janet et Cotelle. - 7º Six nocturnes italiens et français à deux volx avec accompagnement de piano, op. 6; Paris, Erard. On doit aussi à Mme de Montgeroult un envrage intéressant pour les artistes , intitulé : Cours complet pour l'enseignement du forté-piano, conduisant progressivement des premiers éléments aux plus grandes difficultés, Paris, Janet et Cotelle, 3 parties in-folio.

MONTI (GAÉTAN), compositeur dramatique né à Fusignano, près de Ferrare, vers 1760, est connu par les ouvrages suivants : 1º La Contadina accorta, opéra bouffe, représenté à Dresde en 1782. - 2º Lo Studente, opéra boule, à Naples, en 1784. - 3° Le Donne rendicate, idem, ibid., 1784. Monti etait frère aloé du célèbre poèle Vincent Monti, Il est

mort à Naples en 1816.

MONTI (ttenni DE), professeur de musique, namit à Padoue vers 1758. Dans sa jeunesse il se rendil en Antriche, vécut quelque temps à Vienne, puis à Prague, et enfin se fixa à Glascow (Ecosse), où il vivait encore en 1830. Il se rangea dans le parti des mattres de musique anglais contre Jean-Baptiste Logier, à l'occasion de sa Nouvelle Méthode d'enseignement de la musique et du piano, et écrivit contre ce système un pamphlet intitulé : Strictures on M. Logier's System of musical education (Vou. LOGIER); Glascow, 1817, gr. in-8°.

MONTICELLI ( ANGE MARIE), né à Milan vers 1715, chanta à Naples avec la Mingotti , en 1746, puis à Vienne et à Londres. En 1756, ttasse l'engagea pour le théâtre de Dresde, II

mourat dans cette ville en 1764. Monticelli était, dit-on, aussi remarquable comme chanteur que comme acteur.

MONTICHIARO (JEAN), infliier, né h Brescia vers la fin du quinzième siècle, est cité par Lanfranco, son concitoyen et contemporain (Scintille di Musica; Brescia, 1533, p. 113), ainsi que Jean-Jacques Datla Corna , pour la bonne fabrication des luths, lyres et violons ou petites violes. On peut donc considérer Monlichiaro comme un des fondateurs de la lutherie bresciane où se sont formés les mattres renommés Gaspard de Salo et Jean-Paul Magini,

MONTILLOT ( Montor DE ), musicien aul vivait à Paris vers 1786, y a fail graver six symphonies pour l'orchestre. On ne sait rien de cet arliste, qui ne figure dans aucune liste de musiciens de cette époque.

MONTONA (ANDRÉ ANTICO DE), Antico est le nom véritable du personnage dont il s'agit dans cette notice; celui de Mon/ona, qui y est joint, indique la ville où il reçut le jour, laquelle est située en tatrie et appartint autrefois à la république de Venise. M. Catelani ( royet ce nom ) conjecture avec beaucoup de vraisemblance qu'André Antico de Montona est identiquement le même qu'Andrea de Antiquis Fenetus, compositeur et auteur de froffole publiées par Petrucci de Fossombrone, dans ses recueils de pièces de ce genre en 1509, 1505, 1507, et 1508 (1). Antico fut le premier qui établit à Rome une imprimerie de musique : il obtint à cet effet un privilége du pape Leon X, imprimé en tête du seul ouvrage connu pour être sorti de ses presses. Ce volume est une collection de messes composées par Josquin Deprès, Brumel, Pipelare, etc., qui a pour titre : Liber quindecim missarum electarum qua per excellentissimos musicos composita fuerunt; Rome, 1516, in-fol. max, gothique. Un exemplaire de cette rarissime collection se trouve à Paris, dans la Bibliothèque Mazarine. Le titre qu'on vient de lire est celui de cet exemplaire. M. Calelani en rapporte un autre qui se trouve dans le volume au-dessous du bref de Léon X, et qui est ainsi conçu: Misse quindecim a diversis optimis et exquisitissimis auctoribus edite per Andream Antiquum de Montona sociorum sumptibus emendalissime alaue accuratissime : Rome Impresse Anno Domini. M. D. Xt'I. Die nona mag. pontificatus sanctissimi Domini nostvi Leonis decimi anno quarto, in-fol. L'execution typographique du volume de ces messes est magnifique,

(i) Gazzetta musicule di Itsiano, anna XIX. n. 11, 22 december 1841.

et a da occasionner de grandes dépenses et de d'immenses trassau, Cest le premier exemple de de grande caractères pour l'impression de la les sivis autres parties se vis autil palecies en regard, Un passage des Institutions harmoniques de Jarino (pp. 377, délito de 1573, délito de 1573, delito de Jarino (pp. 377, délito de 1573, delito de l'institution de Jarino (pp. 377, delito de 1573, delito de l'institution de de musique à Vernes, cans doute espes que le le de musique à Vernes, cans doute espes que le le de Petrucci lia retrivé à sou lerme.

MONTU (Benolt), né à Turin, en 1761, se livra dès sa jeunesse à l'étude des mathématiques et vint à Paris, où il trouva un protecteur dans son illustre compatriote Lagrange. La recommandation de celui-ci fit obtenir à Montu une place de professeur de mathématiques dans les écoles centrales de Paris, puia dans un lycée. Il est mort dans cette ville en 1814. Montu avail conçu le plan d'un grand instrument destiné à donner la mesure exacte des intervalles des sons, et à faire voir leurs rapports avec les distances el les mouvements des astres, suivant le système de Keppler. Cet instrument, appelé Sphère harmonique, était fort compliqué. Une commission, nummée par le ministre Chaptal pour en faire l'examen, le fit déposer dans l'ancienne galerie de la bibliothèque du Conservatoire, où Il était encore en 1827 : lorsque cette bibliothèque fat enlevée de sa salle pour être transportée dans un autre local, l'instrument de Montu disparut. M. de Pontécoulant ( voyes ce nom ) l'a retrouvé depuis lors dana un grenier. La commission chargée de l'examen de cette machine, et composée de Lacépède, Prooy, Charles, Gossec et Marlini, fit en 1799 un premier rapport sur les plans que Monlu lui avait communiqués, et conclut à ce qu'une avance de 3,000 fr. fot faite à l'auteur pour l'exécution de son projet. En 1802, elle en tit nn autre sur l'instrument même qui était achevé, et l'estima à la somme de 12,000 francs, qui fut payée à Moniu par le gouvernement. La description de la Sphère harmonique se trouve dans les Archives des découvertes (Paris, 1809, nº 14). Monta avait inventé na nouveau sonomètre, qui a été soumis à l'examen de la même commission. On a aussi de ce savant un mémoire intitulé : Numérotion harmonique, ou échette d'arithmétique pour servir à l'explication des lois de l'harmonie; Paris, 1802, in-4°.

MONTUCLA (JEAN-EHENNE), membre de Pacadénie de Berlin et de l'Institut de France, naquità Lyon le Seplember 123, d'un négociant qui le deslinait à la carrière du commerce; mais les progrèsqu'il ili dans ses études, et parliculièrement dans celle des mathématiques, révélèrent sa vocation. Resid orphelin à l'âge de seize ans, Il alla finir ses études à Toulouse, et ne tard. point à se rendre à Paris, où il se lia avec d'Alembert et plusieurs autres savants. Ce fut alora qu'il conçut le projet de son Histoire des Mathématiques, dont il publia deux volumes en 1758 (à Paris). On y trouve, pag. 122-136 du 1er volume, un précis de la musique grecque, qui est très-superliciel. Mootucla y paralt absolument étranger à la malière qu'il traite. Ce qu'on trouve de mieux sur ce suiet dans cet ouvrage consiste en détails purement littéraires ou philologiques sur les écrivains grecs qui out traité de la musique; mais tout cela est tiré de la Bibliothèque grecque de Fabricius. Il y a une seconde édition augmentée de l'Histoire des mathématiques; Paris, 1799-1802, 4 vol. in-4°. Montucla est mort à Versailles, le 18 décembre 1799.

MONTVALLON (ANDRÉ BARRIGUE DE). né à Marseille en 1678, fut un magistrat distingué à qui l'on doit de savants ouvrages sur le droit el la jurisprudence. Il eut la charge de conseiller au parlement d'Aix, et mourut dans cette ville, le 18 janvier 1759. Amateur de nusique et claveciniste habile, il a public un livre qui a pour tilre : Nouveau système de musique sur les intervalles des tons et sur les proportions des accords, où l'on examine les systèmes proposes par dirers auteurs; Aix, 1742, in-8". Cet ouvrage avait été soumis à l'examen de l'Académie des sciences. On en trouve un extrail dans l'histoire de cette société savante (1742), et le P. Castel en a donné une analyse dans le Jonrnal de Trévoux de la même année. Cependant le livre ne se vendit pas, et Monivalion fnt oblige de le faire reparaltre avec un nouveau frontispice intitulé : Nouveau système sur la transmission et les effets des sons, sur la proportion des accords et la méthode d'accorder juste les orgues et elacecius; Avignon, 1756, ln-8°.

MONZA (CHARLES-ANTOINE), né à Milan, vers la fin du dis-septième siècle, fut élu, en 1735, chanoine et maître de chapetle de la cathédrale de Verceil, où il mourut en 1730. On a imprimé desa composition à Turin: Pièces modernes pour le clavecin.

MONZA. (te cievaiire Canastra), maître de chapelle de la court de la calabéria de Milian, naquit dans celte ville en 1744. Elève de Fioroni, il devini, sous la direction de ce malire, un des musiciens les palsa instruits de l'Italie. Doud d'une grande fecondité, il a écrit beaucoup de musées, de vépres et de moteis pour d'extres églises de Milan, et a composé pour les titeltres de cette ville, de Turin, de Rome et de Venise, plasieurs operas pauni bouque'o n crancique; "Ternitolecke, en 3 aleets, à Nisin, en 1766. — 2° Niellet, à Venile, en 1776. — 3° Ceo Marco, dans la mehre ville, en 1777. — 4° Egouia in Tearricle, à Nilian, en 1784. — 3° Egréfit, à 17770, dans l'églier barroy estendità Nisin en 1770, dans l'églier barroy estendità Nisin en 1770, dans l'églier barroy estendità Nisin escrée, une messe de Nosan qu'il considerat accrete, une messe de Nosan qu'il considerat accrete, une esse de Nosan qu'il considerat accrete, une curre de geine. On a gravé de la composition de ce attaire; 1° Six in topo par des visions et vision, qu, t', juniere, villes. — "3 Nis. de vision est vision, qu, t', juniere, villes. — "3 Nis. vonates pour clavecia et vision, qu, t', junière, ville. Monta est murt à Nilin, a mois l'hodel User.

MONZANI (TEBALDO), né dans le duché de

Modene en 1762, acquit fort jeune une grande habileté sur la flûle. Vers 1788 il se rendit à Londres, où il se fixa et passa le reste de ses jours. D'abord admis authéâtre italien comme première flûte, il fut ensuite attaché aux concerts de la musique ancienoe et à ceux de Salomon. En 1800 il établit un magasin de musique et une fabrique de flûtes : cette deroière est devenue florissante par ses soins et ceux de son file. Monzani est mort à Londres le 14 juillet 1839, à l'âge de soixante-dix-sept ans. On a gravé de sa composition : 1º Six trios pour 2 flujes et basse; Londres, Preston. - 2º Duos pour 2 flûtes, op. 5, 8, 10, 12; Londres, Longman, Preston, - 3° Choix de 90 airs écossais pour flûte seule. - 4° Pasticcio, choix de préludes, airs, variations, etc., no 1, 2, 3; Londres, chez l'auteur; Bonn, Sinurock. - 5° Airs variés pour flûte, op. 4, 7, 11; ibid. - 6º Préludes et airs, idem (3 recueils); ibi-l. - 7º Trois divertissements, idem; ibid. so Donze nocturnes pour deux flûtes: ibid. -9° Trois sérénades, idem; ibid. - 10° Instruction Book, containing the rudiments of Music, the art of fingering, lipping and sturring the notes on the flute, etc. ( Méthode contenant les éléments de la musique, l'art du doiglé, de l'embouchure et du conp de laugue sur la flûle, etc. ); Londres, Monzani, 1re et 2º parties. Il a été fail quatre éditions de cet ouvrage.

subarconiums need vor vincompositieur, net ac productive de la contractiva de la contractiva de la contractiva de ref sul employe perulant quelques années comme sample musicieur d'orcherter dans plusieurs villes de province. En 1796, il averpta une place dans celul da thétire de Covent-Garden, à Loudres; mais blentit après il fot employe par l'entreprede productiva pariodimine et ballets, parmit isoupide de plusieurs pasionimine et ballets, parmit isoupide on ciles . Le Volcen, on le Bircal d'Artequin, le ballet patientime de En Perouse, et une parlie de l'opéra intitulé Le Cabinet. Moortica-les] murt à Londres en 1804.

MOOSER' (ALOYS), facteur d'orgues, né à Fribourg, en 1770, s'est également distingué dans la construction des pisnos et des orgues. On cite comme un ouvrage achevé l'orgue on'il a fait pour le temple neuf, à Berne, Les Etrennes fribourgeoises de l'année 1819 contlement une description d'un beau piano organisé qui vensit de sortir de ses maios, et qu'il appelait instrument orchestre. Le chef-d'œuvre de cet artiste est te grand orgue de Fribourg, dont on trouve une description dans la Gazette musicale de Paris (ann. 1838, nº 50). Mouser est mort à Fribourg. le 19 décembre 1839, à l'âge de soixante-neuf ans. Le grand orque de Fribourg est composé de quatre claviers à la main, clavier de pédate, et 62 registres, non compris deux registres accessoires de copule et de tremblant. Cet instrument, dont les qualités ne justillent pas la célébrité, est mal construit quant à la partic mecaniques Les tirages sont mal disposés et fonctionnent avec trop de lenteur; les claviers sont durs et ont trop d'enfoncement ; la soufflerie manque d'égalité dans sa pression el agit par secousse. L'harmonie des ieux est la partie la plus satisfaisante : les jeux de fond, parliculièrement ceux qui imilent les instruments h archet, comme les gambes, salicionals et quintatones, sont de bonne qualité: mais les jeux d'anche, trop peu nombreux, ont une souorilé rauque et dure ; enfin, le timbre des jeux de mutalion est criard. La voix lumaine de Porgue de Fribourg a une réputation enropéenne, qu'elle doit moins à sa qualité spécifique qu'à la place qu'elle occupe dans l'instrument, dertière tous les grands jeux, de telle sorte que ses sons s'enurent dans le traict avant d'élie entendus dans l'église.

MONA ES (ILN) DE SYLVA), maltre de chapelle de la cathicirale de Lisbonne, y chât né en 1689, Én 1771 N oblita 100 emploi, qu'il remplissait encore en 1787. Il a laissé en nanuerit beaucoup de motels, de répons, d'llynnnes, de messes, dunt le catalogue rempit deux pages infol. dans la Bibliothèce. Lustiente de Machado (t. Il, p. 7364 suiv.).

MOBALES (Cunstrour), cichter musicies equagno, inquit à crittefants le remières années du satizime sicle, fit ses étades dans la cathérade de caté ville, et se randif d'abord à Paris, où il publis no recent de messes, pois à Rome, où le page Paul III à fit entre vers 1540 dans la chapelle posifiérale, en qualitée de chapetais choire. Sun portait existe dans cette chapelle. On le troure gravé à l'eux-ôrte dans la chapelle posifiérale, en qualitée de chapetais colores. Sun portait existe dans cette chapelle. On le troure gravé à l'eux-ôrte dans les dozer-occions per ben repolares il core della cupella

pontificia , d'Adami (p. 164), et Hawkins l'a reproduit dans son tlistoire de la musique. L'epoque de la mort de cet artisie n'est pas connue. Morales est un des compositents de musique d'église les plus distingués parmi les prédécesseurs de Palestrina. Son atyle est grave ; sa manière de faire chanter les parlies, naturelle, et l'on pent dire qu'il est un des premiers qui ont secoué le joug des recherches de mauvais goût dans la musique religieuse. Adami cite le motet de sa composition Lamentabatur Jacob, qui se chante à la chapelle pontificale le quatrième dimanche de caréme, comme un chef-d'œuvre d'art et de science. On a publié de sa composition : to Liber I Missarum quatuor vocum; Lugduni, 1516, in-fol, max. It n'y a pas de nom d'imprimeur au volume; mais l'ouvrage est sorti des presses de Jacques Moderne, C'est une seconde édition ; la première a été imprimée à Paris ( sans date ) par Nicolas Duchemin .- 2º Mugnifical octo tonorum cuft quatuor vocibus, liber primus; Rome, 1541, in-fol.; Venise, Antonio Gardano, in-fol. 1542, ibid. 1545. Ces Magnifical sont en deux séries, chacune des huit tona, dans le même voinme; à la suite, on trouve deux Maquificat a quatre voix de Carpentras (Eléazar Genet), du premier et du huitième tons, un de Jacket (?), du quatrième ton, et un de Richafort, du cinquième tou, ouvrage très-remarquable, 1562, 1575, 1614, infol. - 3º Motetta: 4 rocum, lib. 1 et 11; Venise, 1513-1546. - 4º Matetti a 5 roci, lib. 1; Venise, 1543. - 5° Lib. If Missarum cum quatuor et quinque vocibus; Rome, 1544, in-fol.; Venise, 1544, in-4°: Lyon, 1552; Venise, 1363 .- 6° Lamentationi a quattro, cinque et sei roci ; Venezia, appresso d'Antonio Gardano, 1561, in-1º old. - 7° Missa quatuor, cum quatuor vocibus: Venetiis apud Alexandrum Gardanum, 1580, in-i" obl. - 8° Moratis Hispani et multorum eximix artis virorum Musica cum vocibus qualuor, vulgo molecta cognominata, cujus magna pars paribus cocibus cantanda est: Venetiis apud Hieronymum Scottum, 1543, in-4º obl. On trouve aussi de lui les messes de l'Homme armé et De Beata Virgine, dans le recueil qui a pour titre: Quinque Missarum harmonia Diapente, id est quinque voces referens; Venise, Antoine Gardane, 1547, in 4°. Plusieurs messes de Morales sont en manuscrit dans les archives de la chapelle pontificale. Kircher a placé un Gloria de ce musicien dans sa Musurgie (lib. VIII, c. 7), el l'on trouve quelques morceaux de sa composition dans les Concentus de Sablinger (Augsbourg, 1565), dana l'Esemplare du P. Martini, et dans l'Arte pratica di Contrappunto, de Paolucci (tome It). Plusieurs autres

collections renferment aussi des morceaux delachés de Moralea. Les œuvres capitales de ce compositeur sont les Magnificat en deux suites des huit tons de l'Église, et son second livre de misses, bien supérieur au premier sous le rapport du mérite da la facturé.

MORALT (les frères), artistes longtemps célebres à Munich par lenr manière parfaite d'exécuter les quatuors de Haydu, etaient tous musiciens an service du roi de Bavière; mala ila moururent jeunes, et leur bel ensemble n'a été remplacé que par les frères Müller, Ils étaient cinq frères, L'ainé, Joseph, né à Schweizingen, près de Mannheim, le 5 auût 1775, apprit avec ses frères la musique chez le sausicien de la ville Geller, puis il reçut des leçons de viulon de Lops, et Winter, mattre de chapelle du duc de Bavière, acheva son éducation musicale. En 1797, il entra dans la musique de la cour, et se fit remarquer par son talent sur le violon. Trois ana après, il entreprit un voyage en Suisse, se fit entendre avec auccès à Lyon, a Paris et à Londres, et retourna en Allemagne en donnant des concerts à Francfort et dans d'autres grandes villes. Le 10 mai 1800, il obtint sa nomination de maître de concerts de la cour de Bavière ; quelque temps après il entreprit un vuyage avec trois de ses frères, et parcourut l'Allemague, en donnant partout des séauces de quatuors ou ils firent admirer l'ensemble le plus parfait qu'on cût jamais entendu à cette époque. Joseph Moralt est mort à Munich en 1828.

Jean-Baptiste, frère pulné de Joseph, naquit à Mannheim, en 1777, Après avoir appris les principes de la musique, il devint ciève de Cannabich. Entré comme surnuméraire de la chapelle à Munich. en 1792, il recut sa nomination définitive en 1798. Bon violoniate, il jouait le second violon dans les quatuors où son frère jonait le premier. Mais c'est surfout comme compositeur qu'il s'est fait conualtre avantageusement. Gradz lui avait enseigné l'harmonie et le contrepoint. On a gravé de sa composition : 1º Symphonie à grand orchestre, nº 1 (en mi); Bonn, Simrock. -2 Deuxlème idem (en sol); Leipsick, Breitkopf et Hærtel. - 3° Symphonie concertante pour deux violons; Mayence, Schott. - 4º Lecona methodiques pour deux violons, liv. 1 et 2; Mavence, Scholt. - 5° Quatuor pour fiùle, vioion, alto et basse; Munich, Falter .- 6° Deuxième Idem, op. 6; Munich, Sidler. Cet artiste estimable est mort le 7 octobre 1825, laissant en manuscrit une messe allemande et plusieurs autres compositiona pour l'église. La perte d'un tila avait commencé à déranger sa santé en 1823.

Jacques et Philippe Moralt, frères juneaux de

Joseph et de Jose Baptiete, soot nés à Musche et 1700, et un à Ausselleut et 175, aux manuelleut et 185, aux manue

Georges, né à Munich en 1781, a été aussi attaché à la musique de la chapelle royale de Bavière, pour la partie d'alto. Il est mort dans cette position, en 1818.

Des decembants de cette famille ont été lous attachés à la Catapelée un viole Barière. L'un d'eux, dout le précom n'est pas indiqué, fut maitre de cancert é directeur de la musique de la cours de la course de la course

MORAMBERT (ANTOINE-JACQUES LUB-BOT, abbé ng), né à Paris, en 1721, fut professeur de musique et de chant dans cette ville. Blankenburg, dans son supplément à la Théorie des beaux-arts de Sulzer, et Barbier, dans son Dictionnaire des anonymes, lui attribuent, mais à tort, l'écrit de l'abbé Laugier intifulé : Sentiments d'un harmoniphile sur différents oupraces de musique, Boisgelou, contemporain de Langier et de Morambert, et qui connaissait la bibliographie et l'histoire anecdotique de la musique française de son temps, attribre cet écrit périodique au premier de ces auteurs, dans son catalogue manuscrit des fivres de musique de la bibliothèque impériale de Paris. (Voyez Laugira et Léais.)

MOHAND (Prenar DE), poète médiore, nê Arices n'10, fot d'abordedités ab barreau, mais son goêt décide pour les arts et les lettres tiul fit abandenner l'étade du roit. Il mit beaucoup de zète au rétablissement de l'académie de muséque d'Arles, et prononça na discours pour non ouverture, qu'est liée en 1729. Morand violt à Paris en 1731, et fet admis aux réuniens littéraires du combe de Clement et de la duchesse

du Maine, 11 se livra alors au théâtre, et duma des tragédies et des comédies, qu'il n'est point de notre objet d'examiner. Nous ne citerons de lni qu'nne brochnre qu'il publia dans la polémique orcisionnée par la Lettre de J .- J. Rousseau sur la musique française; elle est intitulée; Justification de la musique française, contre la querelle qui tul a été faile par un Allemand el un Allobroge, adressée au coin de la Reine, le jour de la reprise de Titon et l'Aurore; Paris, 1754, in-8° (anonyme) (1). L'auteur v atlaque vivement Grimm et J.-J. Rousseau. et accuse ce dernier d'avoir pris nne grande partie de ce qu'il a écrit sur la musique française dans l'Esprit des beaux-arts d'Estève : c'est un reproche anquel Rousseau ne s'attendait pas sans doute. Morand avait été mallieureux dans tout ce qu'il avait antrepris, et le dernier trait qui le frappa ne fut pas le moins piquant ; ses delles étaient payées, et il allait toucher le premier quartier d'une rente de cinq mille francs qui lui restait, torsqu'il mourut le 26 juillet 1757. Ses revers n'altérèrent jamais sa gaieté et n'abattirent point son courage.

MORANDI (Pienne), compositeur, n'est pas né à Sinigaglia, comma le prétend Gerber, mais à Bologne, en 1739. Le P. Martint lui enseigna la composition. Il fut maltre de chapelle à Pergola, petite ville des États-Romains. En 1764, il avait élé agrégé à l'Académie des Philharmoniques de Bologne. Il a écrit pour l'église beauconp de messes, de vépres et de motets. En 1791, il fit représenter à Sinigaglia l'opéra bouffe intitulé : Gli Usurpalori delusi, et l'année suivante il composa pour le théâtre d'Ancône l'Inalese stravagante. Vers le même temps il fut nommé mattre de chapelle dans cette ville : il y vivait encore en 1812. On connaît sous le nom de Morandi douze duos pour soprano et basse, gravés à Venise.

MORANGE (A. DE), chaf d'orcheure du litéria des leunes Elème à Paris, en 1800, a écrit litéria des leunes Elème à Paris, en 1800, a écrit popror en thèure la munique de deux petits opéras-necs, en un acte, - 2º Les petits d'avergends, en un acte, - 2º Les petits d'avergends, en un acte, 1909 Past and, il a ectit la munique de plusieurs médodrames pour les thétres des bouctards, entre autres La flatallé de Duucz, et l'Éniqué produjue, dont les ouvertures out et graves pour le plusop Eris, Mars Datans.

MORARI (ANTOINE), né à Bergame vess la milieu du seizième slècle, fut directeur da la mu-

(i) Cet opuscule est sual à propos attribué au cheratier de Mouby, dans la correspondance de Grimm, tome. 1, page 113, et par d'autres à Estève. sique instrumentale du due de Bavière. On a Imprimé de sa composition : Il primo libro de madrigali a qualttro voci ; Venezia, presso Annelo Gardano, 1587, in-4°.

MORATO (JEAN VAZ BARRADOS MUITO Pane), compositeur portugais et écrivain sur la musique, naquit à Purtalègre en 1689. Les circonstances de sa vie sont entiérement Ignorées. On connaît de lui les ouvrages suivants : 1º Dominoas da madre de Deos, e exercitio quotidiano revelado pela mesma Senhora; Lisbonne, 1733. Ce sont des prières et des antiennes à la Vierge mises en musique. -2º Preceitos ecclesiasticos de Canto chão para beneficio e uso commun de todos (Principes de plain-chant à l'usage de tout le monde); Lisbonne, 1733, in-4°. - 3° Flores musicaes colhidas da jardim da milhor Licao de varios authores. Arle pratica de Canto de orgaó. Indice de cantoria para principiantes con hum breve resumo das regras maes principaes de Canto cháo, e regimen do coro o uzo romano para os subchantres, e organistas (Fleurs inusicales cueillies dans le jardin des meilleurs ouvrages ile divers auteurs. Art pratique du chant mesuré, et recueil de solfeges pour les commençants, avec un abrégé des règles du plain-chant, et la discipline du chœur, à l'usage des sons-chantres et organistes); Lisbonne, 1735, in-4°. Une deuxième édition, avec quelques changements dans le titre, a élé publice en 1738, în-1º. La partie qui concerne le plain-chant a été publice séparément, sons ce titre : Breve resumo de Canto cháo com as regras maes principaes, e a forma que dere guardar o director de coro para o sustantar firma na corda chomada na coral, o orgamsta quando o acompanha; Lisbonne, 1738, in-4°.

1338, 103-50. Composition of the MWETZ (Jass.), composition of the MWETZ (Jass.), composition of the MWETZ, th

MOREALI (GARTINO), Ilalien ile naissance, fui professeur de langue ilalienne à Paris, vers 1856, et s'établis à toucen quédques années après. On a Imprimé de lui : Dictionnaire de musique stalien français, on l'interprête des mots tiuleus sibylogés en musique, avec des

explications, commentaires et notices historiques; Paris, 1839, in-16.

MOREAU (JEAN-BAPTISTE), maître de musique de la chambre du roi , naquit à Angers en 1656, et reçut son éducation musicale comme enfant de chieur à l'église cathédrale de cette ville. Ses études étant terminées, il obtint la place de maître de chapelle à Langres, puia à Dijon. Sana posséder aucune ressource et sans recommandation, il vint jeune à Paris pour y chercher fortune. On ignore le moyen qu'il employa pour pénétrer un jour jusqu'à la toilette de la Dauphine, Victoire de Bavière. Sacliant que cette princesse almait la musique. Il eut la hardiesse de la tirer par la manche, et lui demanda la permission de chanter un air de sa composition. La princesae rit de sa narveté, et lui accorda ce qu'il désirait. Satisfaile de la chanson de Moreau, elle en parla au roi, qui voulut l'entendre, et qui l'admit à son service. Un des premiers ouvrages de Moreau fut un divertissement pour la cour, intitulé Les Bergers de Marly; puls il mit en musique les chœurs ile Jonathas, tragédie de Duché. Ce fut Iul que Racine choisit pour composer la première musique des chœurs d'Esther et d'Athalie. Il mit en musique plusieurs chansons et cantales du poète Lainez; ces morceanx eurent du succès. Enfin, on connaît de ful en manuscrit le psanme In exitu Israel, et une messe de Requiem. Tilon du Tillet dit aussi, dans son Parnasse français, qu'il a laissé un traité de la musique intitulé l'Arl mélodique; mais il ne paratt pas que cet ouvrage ait été publié. Moreau a formé de bona éléves, parmi lesquels on remarque Clérambault et Dandrieu. Il est mort à Paris, le

25 août 1733.

MOREAU (Jraw), facteur d'orgues à
Roiterdam, vers le milieu du dix-builtéme siècle,
a'est fait connaître comme artiste de mérile par Porgue qu'il a active à l'égite de Saind-Jean, de Gouda, en 1736, après y avoir employé trois années de travail. Cet iustriment et composé de trois claviers à la main, podale et 32 registres.

MOREAU (Itrasa), né a Liége le 1-juillet 1728, et laspide le hendemain à l'égilet Seint-Nicolas-outre-Menns, fut un des musiciens dislangase de la Béglique dans le cours du dissipue de la collégite de Saint-Paul dans sa viele naties, dont il feat mattre de chaptée. On n'a pas de renseigneueunts aux la maniére dont ces étules a sacient été dirigées; mais ce que Grétry rapporte des premières leçons de comnaulte connaisant la home métido pour étamatire connaisant la home métidos pour éta-

seigner l'art d'ecrire (t). On ne cile de la composition de Moreau que des chants de Noct. devenna populaires dans la province de Liége; mais il est à pen près hors de doute qu'il a, pendant sa longue carrière, écrit plusieurs motets pour le service de la collégiale de Saint-Paul, C'est comme écrivain didaclique, particulierement, qu'il s'est fait connaître ; son ouvrage a pour titre : L'harmonie mise en pratique , avec un tableau de tous les accords, la méthode de s'en servir, et des règles utiles à cenx qui éludient la composition ou l'accompaquement; Liége, J. G. M. Loxhay, 1783, in-8" de 128 pages , avec 15 planches de musique. A la suite d'un rapport favorable fait à l'institut de France par Gretry sur cet ouvrage, en 1797. Moreau fut nummé correspondant de cette Académie. M. le channine de Vroye, de Liège, possède le manuscrit original d'un ouvrage de ce mattre, fequel a pour titre : Nouveaux principes d'harmonie, selon le système d'Antoine Ximenes, precedes d'observations sur la théorie de Rameau, et suivis de remarques sur plusieurs dissonances, ainsi que des règles pour la composition de la musique à 2. 3. 4 parties et plus. Moreau est most à Liége le 3 novembre 1803, à l'âge de soix sute-quinze aus.

MOREAU (JEAN-ANDRÉ), né à Paris le 13 roai 1768, entra comme enfant de chœur à la calliédrale d'Amiens, dès l'âge de six ans, et y fut le condisciple de Lesueur. A l'âge de dixlouit ans , il sortil de cette école , et obtint au concours la place de maître de chapelle à Betliane. Deux ans aprés, il quitta cette place pour celle d'organiste à la collégiale de Péronne. Venn à Paris pendant les troubles de la révulution, il s'y fivra d'abord à l'enseignement, puis se maria, et acheta au Palais-Royal l'ancien café du Caveau, un il ent pu acquerir des richesses considérables; mallieureusement l'importunité d'un murchand de billets de loterie lui en fit un jour a clieter an avec lequel il gagna une forte somme: dès ce moment la passion de ce jeu dangereux a'empora de lui : ses affaires se dérangèrent , et la nécessité de payer ses créanciers l'obligea n vendre sa maison. Il obtint quelque temps après une place à la bibliuthèque du Conservatoire; mais le chagrin abrègea ses jours, et il mourut vera 1828. Moreau a fait entendre dans les concerts de la rue de Grenelle plusieurs onvertures de sa composition, dans les années 1804 et 1806. On a gravé de sa composition : 1º Fantaisie pour

(1) Voyez jes Memoires ou Essais sur la Musique de Gretey, 1. i., p. 32.

MOCR. UNIV. DES MUSICIENS. - T. VI.

piano sur les sirs de Waltace; Paris, Lafilic-- 2º Valie du ballet de Figarro, sariee pour le piano; Paris, Philippe Peil. - 3º Confredanes et valses, liv. 1 et 2; Paris, Leduc. -4º Thiene varie pour piano et violon; Paris, Sieber. - 5º Deux recueils de romances; Paris, Leduc, Moreau a laissé em manuscrit des quatuors et des quintelles pour violon.

MOREL (Nicoxxs), né à Rouen, vers le milieu du setzième siecle, tut mattre des enfants de clavurde la cathédrale de cette ville. En 1534 il oblint, au concours du Puy de musique d'Evreux, le prix de la Tyre d'argent pour la composition de la chanson française à plusieurs vuix commençant par ces mots : 2e parte en mon bouquet; et en 1586 il eul le prix du latth

N'argent, pour le clanson: D'où vieut belle, the aute Morte (Celener), muscien Irangia, d'une époque antérieure, a écrit des chansons d'une époque antérieure, a écrit des chansons chonsons nouvelles que, publis par Vierre Alchonsons nouvelles que, publis par Vierre Altinganal, à Paris, en 1953, pelit in-4° old, et deux autres dans le N'I livre contennal XATA chansons amoureuses à quatre parties, etc. A averer, cher l'innas Sussol, 1959, m-4°.

MOREL (Francisio), célèbre imprimeur de Paris et l'un des plus savants hellénistes du seizieme siècle, gaquit à Paris en 1558, et mourut dans la même ville, le 27 juin 1630. Purmi sea nombreux écrils on remarque une édition de l'Introduction à la musique, de Bacchius le vieux, où le texte crec est accompagné d'une version latine dont if est auteur; Paris, 1623. in-8°. La version de Morel est oubliée deputs qu'on a cette de Melbom. Morel avait un tel amour du travail, que rien n'était capable de le distraire lorsqu'il était dans son cabinet. Il s'occupait de la traduction des œuvres de Libaneus fursqu'on vint fui sanoncer que sa femme, dangereusement malade, deusandait à le voir. Je n'ai plus que deux mota, répondit-il; j'y serai aossitót que vons. » Dans l'intervalle, sa femme expira. On se liâta de l'en prévenir . Helas! dit-il, Jen suls bien marri, c'etait une

boune femme; et il continua son travail.

MOREE [...], chanoine de Morpellier, vicut vera le milieu da dia-imilième stècle. On a
delui un petiti ovariga initiule. No revertelle heorie
physique de la roix; Paris, 1746, in-12 de 23
pages. De Tèpice, dopen de la faculiè en mécime
de Paris, dit, dans l'apprebation de cet terris,
qui, dans l'apprebation de cet terris,
qui fauter y a fait une spélatoits ingédieuse
ceta n'est pas caser, car la théorie de Nord n'est
ceta n'est pas caser, car la théorie de Nord n'est

systimes de Dolard (roper ce nom) et de Ferrien. En efici, et channier de Noutlepliirsuppose que l'appareil vocal ecl à la fici, un institutent à corde et un institutent à voci qu'i, faux circu, récomment à l'armous pour la qu'i, faux circu, récomment à l'armous pour la constitute de l'armous pour la qu'il appelle roir epiène. Il donne le nom de roir augustire a celle qui se probabil par l'anton de l'are un la gloite, et celui de real de à celle qui se forme par les conhes voules. Dans la celle qui se forme par les conhes voules. Dans les sons de l'armo de l'armo de l'éve une de constitute de l'armo de l'éve une de finance, a la fainteue des sons qu'elle probabil pocuré de ce que les cordes tocales séssiment

seules MOREL (ALEXANDRE-JEAN), në à Loisey ( Meuse ), le 26 mars 1776, entra comme élève à l'Ecole polytechnique, à l'époque de sa formation, y devint chef de brigade, puis professeur de malhématiques à l'école d'artillerie de la garde rovale. Il est mort à l'aris le 31 octobre 1825. Annateur passionné de musique, il s'est livré particulièrement à l'étude de la théorie. Persuadé qu'il élait appelé à faire une réforme dans cette science, il crut trouver dans la structure de l'oreille le principe du sentiment de la tonalité, et sur cette idee fansse, il établit un système qui ne soutient pas le plus leger cammen, et publia ses vues à ce suiet dans un tivre intitulé : Principe acoustique nouveau et universet de la théorie musicule, on la musique eruliquee : Paris. Bachelier, 1816, I vol. in-8° de 506 pages, avec des planches. Il est evident que les opérations attribuées par Morel aux phénomeues de l'audition, sont des actes de l'entendement. Le neude sucrès qu'obtenait son livre , lui fit publier un petil écrit où il donnait une analyse de ses principes. Ce morceau, qui parut chez Fain, à Paris, 1821, in-8° de 28 pages, porto le même titre que son livre ; il est extrait du Biclionnaire des découvertes. On a aussi de Morel : Observations sur la scule vraie theorie de la musique de M. de Momigny; Paris, Bachclier, 1822, in-8° de 72 pages. M. de Momigny (rog. ce nom) lui fit une rude réponse dans un écrit de quelques pages. Morel a écrit aussi quelques articles concernant la musique dans le Monifeur

MORELLET (Axonil), de l'Académie française, naquit à Lyou le 7 mars 1727, d'un marchand papeire, Après qu'il ent dait les premières cilules au collège des Jéssilles, il vint à Paris tea terminer à la Sorbome. Il se livra dels lors à des chudes sérieuses sur l'économie politique, el les cultremile de travaux plus lègers sur la liliérature el les arts. Parus ses ouvrages on termarque une dissertation intriduce; De l'Eurpretermarque une dissertation intriduce; De l'Eurpretermarque une dissertation intriduce; De l'EurpreMORELLI (Joseva), but chaster contraler, and a linear contraler, angul a linear ce 1725, commerça ses clustes muscles à Nugles et les termina à Bonne En 1724, d'etal atheté au serier de Bonne En 1724, d'etal atheté au serier de l'etal atheté atheté

MORELLI (Jacques), célébre bibliothécaire de Saint-Marc, à Venise, naquit dans cette ville le 15 avril 1755. Un goût prononcé pour le travail, une aptitude rare et un éloignement Invincible pour les plaisirs du monde, firent de Morelli un critique habile, un bon archéologue et un homme instruit dans l'histoire, les sciences et les arts. Comme son savoir, ses travaux sont immenses, et le nombre de ses ouvrages publies est prodigieux. Parmi cenx-ci, on remarque Les fragments rhythmiques d'Aristorene. qu'il avait déconverts dans un manuscrit de la bibbothique Saint-Marc, et qu'il fit imprimer avec d'autres opuscules, sons le titre de Aristidis Oratio adversus Leptinem, Libania declamatto pro Socrate, Aristoxeni elythanicorum elementorum fragmenta, ex bibliotheca l'enela D. Marei aune primum edita, cum annotationibus, grace et latine; Venise, 1785. in-8". Morelli est mort le 5 mai 1819, a l'àge de soixante-quatorze aus.

MOBELOT (Strimus), petre, ne' à Dijon (Cole-d'or), pi l'aponier 1809, e dis il d'un satant juviscou-sulte qui remplit entore (1862) jet fenctions de dopos de la faculte de font de cette ville, après avoir été rept lecenie en droit et ville de l'après avoir été rept lecenie en droit et vint étére de l'Étode des chartes; puis il la tun des foundature et numbre de la sociéd acadénique formee, par les anoens céteres de vette cole, à son fron des travalles de production de cole, à son fron de personnes.

remplis d'intérêt et remarquables par un excellent esprit de critique ainsi que par une solide éruditinu, M. Morriot avait tait dans sa jeunesse des études de musique dont il a fait plus tard une application spéciale au chant occlésiastique, ainsi qu'aux diverses parties de l'art qui s'y rapportent. Llè d'amitié avec M. Daujon (royes ce nom), alors organiste de la métropole de Paris, il prit part à la redaction de la Revue de la musique retigieuse, populaire el classique, que celui-ci fonda en 1845, et y publia de très-hons articles e iliques et historiques. En 1847, M. Danjon fut chargé par M. de Salvandy, alors ministre de l'instruction publique, de faire un voyage en Italie pour y faire des recherches relatives an chant ecclésiastique et à la musique religieuse; Il obtint de M. Morelot qu'il voulût bien l'accompagner dans cette excursion archéologique. Ce fut en réalité une bonne fortune pour les musiciens érudits, car M. Morelot déploya pendant son séjour en Italie une prodigieuse activité de travail et fit preuve de grandes connaissances dans la diplomatique, par la facilité avec laquelle il lut un grand nombre de traités de musique inédits, distingua ceux qui étaient les · plus digues d'attention, et les copia avec une rapidité qui tient du prodize : prenant d'ailleurs, sur tous les antres, des notes et des analyses. c'est ainsi qu'il explora les bibliothèques de Rome, de Florence, de La Cava, de Ferrare, de Vepise, de Milan et autres lieux riches en monuments littéraires. Cet immense travail, acheve dans moins d'une année avec M. Danjon, a paru en partie dans l'Histoire de l'harmonie au moyen eige, de M. de Coussemaker, dont il est la portion la plus interessante. De retour à Paris, M. Morelot fut nonsué membre de la commission des arts et des editions religieux au ministère des cultes (1848), et chargé en cette qualité de phoseurs receptions d'orgues 4e cathedrales, Celle commission cessa de fonctionner après 1852.

Beiler a Dipon terts ordic ricopous, M. Mercide and conduction de y occupier de la munique chans on application religieuse, aims qui au point de tras application religieuse, aims qui a point de tras de la montre est production de la confession de la chaire Cerile, nor qualité de nature lordica conorque, Davia la misma ambié el la chaire de la chair

du Jura. Parmi ses publications, on remarque : 1" Du vandalis ne musical dans les éclises. lettre à M. le comte de Montalembert (Rerne de la musique religieuse, 1. 1). - 2º Quelques observations sur la psalmodie (ilid.). -3º Sainte-Cécile (ibid.) - 4º Artistes contemporains A. P. F. Boely (ibid., 1. II). - 5" Du chant de l'Église gallicane (Ibid., t. III ). -6º De la solmisation (ibid.). - 7º Du chant ambrosica (ibid., 1, 1V). Ce dernier morceau, fruit de recherches faites à Milan et au Dôme, est d'une baute valeur, nonobstant le dénuement de livres ou se trouvait l'auteur au moment du travait anquel il se livrait. Au double point de vue de la liturgie et de la constitution du chant, il est également satisfaisant. N. Morelot v dissipe beaucoup d'errours an sujet de ce chant, sur lequel on n'avait que des renseignements vagues. Désormais, lorsqu'on voudra s'occuper des origines et des variétés du chant ecclésiastique, il faudra recourir à cette source. - 8° Du coractère de la musique d'orque et dez quolités de l'organiste, Lettres (au nombre de quatre) à un homme d'eglise (dans le Journal de musique religieuse intitulé La Madrise, 1th et 2º année 1857-1858). - 9° Sainte Cécile et son patronage sur la musique ibid., 110 année). - 10' Manuel de Psalmodie en faux-bourdons à 4 voir, disposé dans un ordre nouveau, clair et focile; Avignon, Seguin, 1855, in-8° obl. M. d'Ortigue, dans un court compte-readu, inséré dans la Maîtrise (1'e année, col. 79), déclare ne pouvoir admettre l'harmonie des faux-bourdons de M. Morelot, parce qu'elle n'est pas conforme à la constitution de la tonalité ecclésiastique, telles que lui et Niedermayer l'out comprise et exposee dans leur Traité de l'accompognement du plain-chant : mais c'est précisément ce système de tonalité et d'accompagnement qui est errone, inadmissible et repoussé de toutes parts, Sans parler de la disposition nouvelle et très-unenieuse de la psalmodie imaginee par M. Morelot, je n'ai, moi, que des éleces a donner à son système d'harmouisation, dicté par nu tres-bon sentiment tonal. - 11° De la musique au quinzième siecte. Notices sur un manuscrit de la Bibliothèque de Dijon; Paris, V. Didron et Blanchet, 1856, gr. in 4° de 28 pages avec un appendice de 25 pages de univique, dans lesquelles M. Morelot a traduit en notation moderne et eu partition plusieurs motets et chansons de Dunstaple un Dunstable, de Binchois, et de Haune (rouce ces nous). Cette notice fut écrite pour êtro insérée dans les Memoires de la

commission archéologique de la Côte-d'Or, dunt l'auteur est membre : on n'en a fait qu'un petit nombre de tirés à part. Le précieux manuscrit qui y est analysé pruvient de la bibliothèque des ducs de Bourgogne, et a élé séparé, par des circonstances ignorées, de la riche collection placée dans la bibliothèque royale de Belglque. Comme tunt ce que produit la plume M. Morelot, son travail a le mérite de la clarté ainsi que celui de l'érudition. Les aperçus qu'il y hasanle sur plusieurs points d'histoire de la musique sont d'une justesse parfaite, et ses traductions de la notation difficile du quinzième siècle en nolation moderne sont irréprochables. -- 12° Le dernier ouvrage publié jusqu'à ce jour par M. l'abbé Morelot a pour titre ; Eléments d'harmonic appliqués à l'accompagnement du plain-chaut, d'après les traditions des anciennes ccoles; Paris, P. Lethielleux, 1861, un vol. gr. in-8° de 196 pages, - De tous les ouvrages publiés en France sur le même sujet, vers la même époque, celui-ci n'est pas seulement le meilleur, car c'est le scul qui, sans système préconcu, présente les vraies traditions des écoles et iles temps où l'harmunie n'avait pour base que la tonalité du plain-chant. En composant son livre, M, l'abbé Morelel est entré dans la seule voie uû le succès est possible. Les organistes cathuliques ne peuvent faire de meilleure étude que celle de cet unvrage, pour la partie de leurs fonctions qui consiste dans l'accompagnement du chant. Ils y trouveront, ontre les principes et la pratique d'une harmonie pure et bien écrite, une source d'instruction profitable sur des sujets importants relatifs à leur art, ignorés malheureusement de la plupart d'entre eux , et qui sont présentés ici avec la methode rationnelle et la lucidité par lesquelles les fravaux de l'auteur se distinguent. Le livre de M. l'alibé Morelot est un service considérable renon à la re-tauration de l'art religieux,

MORESCIII (INNBUTTET-ALENARIIE), membre de l'Académie des Ferridi, à Bologne, dans la seconde moitlé du dis-huilième siècle, a lu dans cette académie, le 31 decembre 1754, un éloge du P. Nartini, qui a été publié sous ce titre : Orazione în tode del P. G. B. Martini, restitut audin solenne académia de Perridi L'ultimo giornodetl' anno 1753; Bologne, 1756,

MORET (TRÉRORDE), jésuile, né à Anvers en 1602, vécut quelques années à Prague, puis à Olmuitz, et enfin à Breslau, où il mourut lo 6 novembre 1667, après avoir été professeur de philosophie et de the/dogie, puis recteur du collège de Khattau. On lui d'oit un fraité assez cu-

In-8°

rieux intitulé: De Magnitudine soni; Breslau, 1664, in-4°.

MORET-DE-LESCER ( ANTOINE-CHAR-LES), professeur de musique, né à Charleville en 1741, se fixa à Liégevers 1765, et publia un solfége précédé de principes de musique sous ce titre : Science de la musique vocale; Liège, 1768, in-4°. En 1775, il annonça, dans l'Esprit des Journaux (septembre 1775, p. 402), un livre qu'il disait terminé, et qui devait être intitulé : Dictionnaire raisonné, ou Histoire gruérale de la musique et de la lutherie, enrichi de gravures en taitle-douce, et d'un petit divionnaire de lous les grands maitres de musique et musiciens qui se sont rendus célebres par leur génie et leurs talents, 13. vol. in-sº de 400 pages chacun. Un ouvrage si considérable, qui ne se recommandait point par un nom connu, ne pouvait être accueilli avec faveur : il n'y ent point de sonscripteurs, et le livre ne fot pas publié.

MORETI (Le chevalier), général espagnol, mort à Madrid en 1838, est auteur d'un traité de nusique initulé: « frammatica raconadae musical, compuesta en forma de dialogos para los principiantes; Madrid, en la imprenta de Sanclia, 1821, in 8°.

MORETTI (ANBRÉ), surnommé il moestrino della celera ( le petit mattre de la cithare, ou plutôt de tous les instrumente à cordes pincées), naquil à Sienne (Toscane), vers le milieu du seizième siècle. Il jouait particulièrement du hith et du violon, et excellait sur le grand instrument appelé par les Italiens cetarone, on chitarone, qu'il rapporta de Pologne après de longs voyages, snivant le P. Azzolini Ugurgierè (dans ses Ponipe Senesi), et qu'il enrichit de quatre cordes pundant un sejuur qu'il fit à Bologne. Muretti fut au service de Ferdinand de Médicis, et concourut par son talent à l'éclat des fêtes somptueuses qui, pendant un mois entier, eurent licu à Florence et dans les autres villes de la Toscane, à l'occasion du mariage du duc avec la princesse Christine de Lorraine, en 1589. Ugurgieri rapporte que pendant un séjour de la cour à la villa de Pratolino, cette princesse accorda à Moretti le singulier honneur de pouvoir appuyer un pied sur le siège où elle étall assise, pendant qu'il jouait de son chitarone. Le prince lui fit un avantage plus solide en le décorant d'une riche chaine d'or. Moretti fut aussi auservice de D. Autoine de Médicis, fils naturel du duc François-Marie et de Bianca Capello, qui fut marquis de Capislrano. Il se livra à l'enreignement, et forma beaucoup de bons élèves ; enfin, dans la seconde moitié de sa vie, i]

obian un traitement annuel de la califerfate de sienne, à raison de son habitet dans l'art de jouer du tuth et du théorbe. Il est vraisembiable qu'il était cumploje dans cette égise à exécuter sur ces instruments l'accompagnement de la basse continue, dont l'usage s'elabiti au commencement du dis-septimes siecle.

MORETTI (FELICE), compositeur napolitain, fit ses études musicales au collège ruyal de S. Pietro a Majella, et ful élève de Zingarelli. Sorti de cette école, il fit le premier essai de son talent dramatique dans un petit opéra intitulé II Tenente e il Colonette, qui fut représenté a Pavie, en 1830. Suivant La Minerea Ticinese, junraal de cette époque, la musique de l'upérette de Moretti était brittantissime et pleine de vie. On y voit aussi que le compositeur fut rappelé sur la scène par le public pendant plusieurs soirées. Les espérances données par ce début ne se réalisèrent pas, car tous les autres ouvrages du même artiste, la plupart joués au théâtre Auoro de Naples, n'ont pas réussi. Il Prizioniero di Colobrieno, représenté en 1831, La Founiatia indiana, dans la même année, L'Ossesso imaginario, en 1836, I due Forzati, en 1812, et L'Adelina, en 1816, n'out eu que des chutes, ou une courte existence. Moretti était

professeur de chant à Naples. MORGAGNI (JEAN-BAPTISTE), un des plus célèbres medecus du dix-huitième siècle. naquit à Forli le 25 février 1682, étudia d'abord à Bologne, puis à Venise, et entin à Padone, où il remplit plus tard la chaire de médecine, et celle d'anatomie. La plupart des sociétés savantes de l'Europe l'admirent au nombre de leurs membres. Il mourut à Padoue le 6 novembre 1771. Parmi les ouvrages ile ce savant, on trouve vingt ésitres anatomiques servant de commentaires aux œuvres du célèbre médecin Valsalva, particulièrement sur le traité De Aure humana. Ces épltres de Morgagni unt été réunics sous ce titre : Joannis Baptista Morgagui epistola anatomicx duodevigiuti ad scripta pertinentes celeberrimi viri Antonii Marix Vatsatex; Venise, 1740, 2 vol. iu-4°. Les treize premières épilres forment le premier volume composé de 531 pages : elles sont toutes relatives à l'anatomie de l'orcille. Ces dissertations réunies au travail de Valsalva (Tractatus de Aure humana; Venise, 4710, in-4° avec plusieurs planches), formaient la monographie la plus complète de l'onie, avant que le livre de M. Itard (royes ce nom) eut paru: elle est encore la plus savante.

MORGAN (Jons), né en 1711 à Newburgh, dans l'île d'Anglesey, fut le dernier harde du pays de Galles qui ait joué de l'ancien instrument à archet appelé crouth on cruth. Il vivalt encore en 1771, el, quoique âgé de soixante ans, «'exerçalt Claupe jour sur ce vieil instrument, connu en Europe dès le sixièmeaiècle, et vraisemblablement plus tol (V. Archarologia or miscelt, tracts reloting to autiquity, t. III, p. 32).

MORGAN (T.-II.), professeur de muisique de hologan de la fonders, au commencement din dri-neutrieme sisète, a fait graver un jeu de cartes pour l'en-siète, a fait graver un jeu de cartes pour l'en-siègnement des principes de musaique, et à publié et petit ouvrage sons te litre de Harmont pontiner, being cords constituted on the harmont principles of Music, but intended au well for principles of Music, but intended au well former de musement of the unsied World in green merel, on of those who are totally unacquainted with the givene; Londers 1896 et with the given the g

MORGENROTH (FRANÇOIS-ANTOINE), musicien au service de la cour de Dresde, naquit le 8 février 1780, à Ramslau, en Silésie. Son père lui donna les premières leçons de musique et de violon. Admis au gymnase de Breslau en 1792, il y a fait ses études pendant six ans, et pendant ce temps a reçu des leçons de piano de l'organiste Debisch. En 1798, il se rendit à Varsovie, dans l'espoir d'y obtenir un emploi. Après plusieurs années de surnumérariat, il eut en 1805 ceiul de contrôleur au département des domaines et de la guerre. L'indépendance et le loisir que lui procurait cet emploi lui permirent de se livrer à son penchant pour la musique. dans laquelle il fit de grands progrès. La guerre de 1806 vint troubler son bonheur et lui enlever son emploi: il ne lui resta alors d'antre ressource que l'art, où il n'avait cherché jusqu'alors que des jouissances. Il se rendit à Dresde, et y obtint un engagement pour la chapelle royale; mais apres cinq années d'attente, pendant lesquelles il étudia la composition sous la direction de M. Weinlig, il fut obligé de donner des lecons pour vivre. Il obtint d'abord l'emploi de second mattro de concert de la cour, puis fut nonimé premier mattre on premier violon solo et chef d'orchestre en 1836. Morgenrolli est mort à Dresde le 14 août 1847. On a gravé de sa composition: 1º Thèmes variés pour violon principal et quatuor, op. t et 2; Leipsick, Breitkopf et tlærtel. - 2º Denx polonaises pour piano à quatre mains; Bamberg, Laclanuller. - 3º Trois idem; Cobourg, Biedermann. - 4° Onvertore à grand orchestre (en ré majeur), arrangee pour le piano; Dresde, Hilscher. - 5° Idem (en ut) arrangée à quatre mains; Dresde, Meinhold, - 6" Dix-luit chansons allemandes à voix seule avec accompagnement de piano; Meissen, Kleinheicht. - 7º Six Lieler à 4 voix, avec accompagnement de piano; Leipsick, Breitkopf.

—8° Sh channona h voix vende; lidd, Morgonroll a laise de manuert i 1" dayun zer wick û ordenlert.

A voix et accompagnement de janno. —2° Sonetau iden. —3° Surf Region à 4 voix et pinno. —3° Sonetrai sone —3° Surf Region à 4 voix et pinno. —
5° real Sanute Syndrat, iden. —6° Channol and berillatte ellemante, manuel de 6 Ferie (126) Melling, d'anni
Francis par viden et ordenter. —5° Deux contente pour viden et ordente et ordenter. —5° Deux contente pour viden et ordenter. —5° Deux contente pour viden et ordente et ordenter. —5° Deux contente pour viden et ordente et ordente

MORGENSTERN (CHARLES DE), conseiller d'Etat en Russie, et professeur d'éloquence et de belles-lettres, naquit à Magdebourg le 28 aoûl 1770, ti commença ses études dans cette ville, et les termina à l'université de Jena. En 1797, il fut nommé professeur de phitologie cla-sique et de philosophie. L'année suivante, il alla occuper la chaire d'éloquence à l'athénée de Dantzick ; et après y avoir enseigné avec distinction pendant quatre ans, il accepta la place de professeur d'éloquence et de belles-lettres à l'université de Dorpat. Les travaux de ce savant sur les œuvres da Ptaton jouissent eu Allemagne d'une estime meritée. Au nombre de ses écrits on tronve; Grundriss einer Einleitung zur Esthetik ( Projet d'une introduction à l'esthétione): Dornat, 1815, in-40.

MORGLATO (MORELLA), ancien luthier Italien, travalla à Mantoue, vers le unitee du seizieme siècle II était renommé pour ses violes et ses luths. S. Agn. Malfei parle avec eloge de Morglato Morella et de la bonne quolité de ses instruments, dans ses Annali di Manlova (fol. 147).

MORGNER (CHR.-G.). On a sous ce non no ouvrage influite i Vollationally of Georgigiculus. Em Beitrag var Beferederung und Verbesserung des Geonges in Studt-und Lonatschulen (Ecole compilet du classi. Lessi pour l'assacretient et le perfectionement du classi dans les écoles des villes et des campagnes). La classi de principal de la compagnes de classi de principal de la compagnes de classi de principal de la compagnes de classi de principal visit de la compagnes de classi de principal visit de la compagnes de classi de principal visit de la compagnes de la classi de principal visit de la compagnes de la classi de principal de la compagne de la com

MORIDEIM (Enfolue-Cuafrus ), matte de chaptel à Buntries, aqual in Neumarki, dans la Tiurringe, ou son père clait cenfor et mulitre d'excel. It foit perfederessuré de Leiblein, à Daublès, et mourut en 1720. On n'a grava quiue sonate de paino de sa composition : elle a para à Dautarki, Mortheim a laissé en manseri planiseurs morceaux pour le davecin, tels que concertos et sonates, des prelodes pour forgue, et la canatte de Dryden intitulee la

MORHOF ( DANIEL-GEORGES ), l'un des plus savants et des plus laborieux philologues de l'Allemagne, naquit le 6 février 1639 à Wismar, dans le duché de Mecklembourg. Après avoir fait de brillantes études à Stettin et à Rostock, il devint, en 1657, professeur de poésie dans cette dernière ville, fut appelé à Kiel en 1673 pour y occuper la chaire d'histoire, et fut nommé, en 1680, bibliothécaire de l'Academie, ti mourut a Lubeck le 30 joillet 1651. Dans un voyage qu'il 6t à Amsterdam, Morhof avant eu occasion de voir un marchand de vin qui rompait des verres à boire par la seule force de sa voix, et l'expérience avaot été répétée plusieurs fois en sa présence, il écrivit sur ce suiet Enistola ad Jon Daniele majorem de Scypho vitreo per certum vocis humansonum a Nicol. Pettero runto, qu'il publia d'abord en Hollande, 1672, et ensuite à Kiel, 1673, in 4°. Plus tard, il revit cette lettre, y joignit des observations physiques relatives à l'effet du son sur différents corps, et refondit le tout dans la forme d'une dissertation, sous le titre «e Stentor hyaloclastes sive de Scypko vitreo per eertum humana voeis sonum fracto; Dissertatio qua soni natura uon parum illustralur. Editio altera priori longe auctior; Kilioni, 1683, in-4°. Il y a de cet écrit une autre édition préférable, laquelle a été publiée à Kiel, en (703, in-1°, Morhof a traité de la musique en plusieurs endroits de son Polyhistor literarius philosophicus et practiens (Lubeck, 1714,

in-t").
Phisiarus biographies de ce navani ont élé pablesse les meilleures sont : 1" Celle qu'il a certile
blesse, les meilleures sont : 1" Celle qu'il a certile
blesse de continue jeung'en 1517, pais, qui a
été acheve et publiée par Gaspard Thurman,
sons ce littre : 10, G. Morbofi; 1" at propria aò
anue natali (152) ad (151; et un anonqui cuianue natali (152) ad (151; et un anonqui cuile la lamboure, 1500; in "A" — 1" Connectatioi de
ella, mercits sergirispae hus. Geo. Macholi,
quet Jo. Moller; Routes, 1:10, quet Jo. Moller;

MORI (Juques), compositeur, né à Viadana, en Lombadie, dans la seconde mottée du scriféen sécle, s'est fait connaître par un recueil de motets initiulé: Concerti ecelesiaslici 1,2,3,4 rocnu, euw basso generali ad organo; Anvers, 1623, ini-7, Cest un réimpression

MORI (Pinner), mattre de chapelle de l'égiès collegiale de Som-Genitinion, en Toscane, fut d'abord organiste de la cathédrale de Volterre, et vécut vers le milieu du dis-septième siècle. On a imprimé de sa composition : l' Compieta e litanie della B. V. a quattro voic in concerlo; Venise, Alexander Vincenti, 1641, 1645, 2º Nalmin's Poci concertali, op. 1º; ibid., 16%. Une seconde edition de cet ouvrage a rie publice clux le mème, en 1647. — 3º l'esperition padmodia concertata quature rocibus cibid., 1647. — 4º Messe a quattro e cinque in concerto, op. 1; ibid., 1651.

MORI (Francois ), violoniste et compositeur pour son instrument, est né à Lon-lres, de parents italiens, en 1793. Son education musicale commença sous quelques malires peu connus; mais il eul le bonheur de recevoir des lecons de Viotti pendant quelques mois, et ses heurenses facultés se développèrent rapidement sous les conseils d'un tel maltre. Très jeune encore, il se lit entendre dans les concerts, et y oblint des succès. Il tirait un grand son de l'instrument, et sa main gauche avait une remarquable dextérilé. Devenu premier violon des concerts de la Société philliarmonique, it diriges souvent l'exécution avec beaucoup de fermeté et d'entrain; car il était «xcellent musicien. On n'a gravé qu'un petit nombre de morceaux de sa composition ; deux concertos que je lui ai entendu jouer dans les concerts de Londres sont restés en manuscrit. Mori s'élait fait éditeur de musique et avait succédé à Lavenu : mais ses affaires conmerciales ne prospérérent pas. Cel artiste est mort à Londres vers 1842. Il a laissé un fils, professeur de chant à Londres, et compositeur de choses légères.

Mile Mori, sœur de François, née à Londres, ful une cantatile de la bonne école et posseda une belle vois de contratto. Elle était très-bonne musiscience, et clambait avec talent l'ancienne musisque classique. En 1823, elle était attachée à l'Opéra de Paris; plus tard, on la retrouve en Italie, où celle chanta injunçuen 1818 à Seinne, à Spoiete, à Virence, à Vérone et à Mantove.

MORIANI (Justus), visioniste, si à Livrare le 16 soul 1720, ent pour pennier matter Cambial, pair requisites ispons de Auréalia. Helmat Loutineja pair requisites ispons de Auréalia. Helmat les contrepios in soi si direction de Chaires Bacclaini, et reput aussi quelques consolis d'Horse Moriani d'estiga, unis un bon chef diverbette, il course. Moriani d'estig aus senierent un violament éstigage, unis un bon chef diverbette, il de Holyan et des quintetts de Boccheria, do consulte et disse quintetts de Boccheria, do consulte et disse passantes et des concertos part violante de sa composition. En (812), il était del d'ord-visée de labette de Liveaure par violante de sa composition. En (812), il était del d'ord-visée de labette de Liveaure.

MORIANI (Narozeox ), ténor qui a eu de la cétébrité pensant quelques années, à cause ile la brauté de sa voix, est né à Florence vers 1806. Appartenant à une famille distinguée, il reput une bonne education, et se livra à l'etude du droit pour exercer la profession d'avocat. Cultivant la musique comme amateur, il obtenait des succès dans les salons, où l'on admiralt la beauté de son organe vocal, et ses amis lui prédisaient une belle carrière de chanteur s'il prenait la résolution d'aborder le théâtre. Les sotticitations finirent par le décider à tenter un début dramatique : il le fit au théâire de Pavie en 1833. Le succès couronna cet essai, et dès lors la route de Morisni fut tracée. En 1834, il chanta à Crémone, puis à Génes, à Florence, à Lucques, à Livourne, à Bologne, en 1837, et à Naples. Sa réputation, grandissant chaque jour, le fit appeter à Rome en 1838, et dans la même année il chanta à la foire de Sinigaglia. A Venise il excita l'enthousiasme des dilettanti. Florence le revit en 1839, el dans le même temps il brilla au théâtre de la Scala, de Milan, puis à Trieste, Rappelé dans ces deux villes en 1840, il y mit le sceau à sa renommée de premier ténor de l'Italie. Après avoir chanté à Vérone, en 1841, il fut appelé à Vienne, où l'empereur, cliarmé de la besuté de sa voix, ini donna le titre de chanteur de sa chambre. En 1812, Moriani chanta è Torin, puis à Venise et de nouveau à Bologne, après quoi il se fit entendre à Reggio, à Dresde et à Prague, Appelé eusuite à Londres, il y chanta pendant les saisons 1844 et 1845. Déja à cette époque, une altération assez sérieuse commençait à se faire sentir dans son organe vocal; néanmoins il obtint ensuite de grands, suecès à Lisbonne, à Madrid, à Barcelone, en 1846, et la reine d'Espagne le décora de l'ordre d'Isabelle la Catholique, De retour en Halie, Moriani cuanta encore à Milan pendant l'autonne de 1847, mais la maladie, toujours incurable, de sa voix, marqua immediatement après le terme de sa carrière théâtrale.

MORICHELLI (ANNE BOSELLO), excellente cantatrice, née à Reggio, en 1760, avait reca de la nature une voix pure et flexible. Guadazni, un des meilleurs sopranistes de cette époque, lul apprit à tirer parti de ce rare avantage, et en fit la femme la plus remarquable des théâtres de l'Italie, dans la dernière partie du dix-huitième siècle. En 1779, elle débuta à Parme avee le plus brillant succes. Au carnaval sulvant, elle brilla au théâtre de Venise, puis à Rome, et dans l'automne de 1781, elle excita le plus vif enthousiasme à Milan, où elle chanta avec Mandini , dans le Falequame de Cimurosa, Appelée à Vienne après cette saison, elle y bulla pendant les angées 1781 et 1782 : ce ne fut même pas sans peinc qu'elle obtint de l'empercur Joseph It la permission de s'éloigner de cetle ville pour aller remplir un engagement qu'elle avait contracté à Turin. En 1785, elle retourna à Milan, et y chanta pendant les saisons du carnaval el du carêmo. Naples voulut ensulte l'entendre, et l'applaudit pendant les années 1786 et 1787. De retour à Milan, à l'automne de 1788, elle s'y retrouva avec Mandini, et y resta pendant le carnaval et le caréme de 1789. Ce fut après cette dernière saison que Violti l'engages pour le théâire de Monsieur, nouvellement ouvert à Paris. Elle fut un des plus beaux ornements de la compagnie excellente de chanteurs qui brilla à ce théâtre jusqu'au 10 août 1792. Garat, bon juge, qui l'avait entendue pendant trois aus, m'a dit plusieurs fois que Mere Morichelli possédait le talent de femme le plus complet et le plus parfait qu'il ent entendu. Elle était aussi remarquable par son jeu que par l'esprit de son chant. Les événements qui lui firent quitter Paris en 1792 la conduisirent à Londres, où elle brilla en 1793 et 1794. Le poète Lorenzo d'Aponte, qui la trouva dans cette ville au théâtre où lui-même était attaché, fait d'elle ce portrait dans ses Mémoires; « La moitié de la « saison théâtrale (1792) était écoulée lorsque « arrivèrent à Loudres deux actrices de renom, « rivales entre elles : la Banti, qui, à cette « cpoque, étail une chanteuse des plus célèbres en « Europe dans le genre sérieux, et la Morichelli, « qui ne lui cédait en rien comme talent et qui « brillait dans le genre opposé. Toutes deux n'éa taient plus de la première jeunesse et n'a-« vaient jamais été citées pour leur beauté : « elles étaient très en vogue et se faisaient paver « un prix exorbitant : la première pour le « timbre de sa voix , seul don qu'elle eut recu « de la nature, l'autre pour sa tenue sur la · scène et la noblesse de son jen, plein d'ex-« pression et de grâce. Toutes deux étaient · l'idole du public et la terreur des composi-« teurs, poétes, chanteurs et directeurs, Une « seule de ces deux femmes aurait suffi pour - porter le trouble dans un théâtre : qu'on ince « des difficultés que devait rencontrer le di-« recteur qui les avait réunies tontes les deux. « Quelle était la plus dangereuse et la plus à « redouter n'est pas facile à dire. Égales en « vices, en passions et en fourheries, toutes deux « manquant de cirur, mais d'un caractère dia-- métralement opnosé, elles poursuivaient en

s sens contraire le nième sysème pour la réalilation de leurs projeis.

\*\*E.A. Morcichelli, doute de beaucoup de ninesse et d'esprit, agissait avec ruse et dissimolation, et tous ses actes s'accomplissaient dans l'ombre; elle prenait ses meutres a l'avance, ne se contiant à qui que ce soit, ne se laissant jumais empoter par la passien,

et, bien que de mourte disoulers, as temar étals et moulet de si viercires, qu'un l'est prise a moulet de si viercires, qu'un l'est prise a moulet de si viercires, qu'un l'est prise a pour tune ingénue; plus autre fétal le tout nitre de ses levres. Elle chait fenume de telestre. Se des réserves et les chait fenume de l'estretc. Se qu'en étalet devus de toutes ses parelles; elle chât dévote à leur culte. Ce ellevat étalet l'estret, l'organet et l'entre. s'ellevat étalet d'estret, l'organet et l'entre. Mes Moviciteils paraît avair quitte la acène peu de temps après.

MOHIGI (Punns), chanteur excellent, nei dans la Romagne, su commencament du dislutilitées siècle, ful soumis dans son enfance à répertation de la exartation, et double l'art da (répertation de la exartation, et double l'art da lous les sopramistes de son tempe, il ful céval double l'avis ent le plus d'étender vers les sons aigna. Après avoir brillé ure plusieurs théatres de l'Utalle, partirellement à Rome, il fut engagé à l'éternbourg en 1731. Dies qu'il (al d' avoir le l'art de l'art d'art d'ar

MORIGI (ANGIOLO), né à Rimini en 1752, reçut des leçons de violon de Tartini, et apprit le contrepoint à Padoue, sous la direction de Valutti. En 1758, il fut engagé à la cour de Parme en qualité de premier violon, et quelques années après il eut le titre de directeur de la musique du prince, il mourut à Parme en 1788. On a gravé de sa composition, chez Joseph Patrini, à Parme : 1º Six sonates pour vininn seul, op. 1. - 2" Six trios pour 2 violans, violoncelle, et basse continue pour le claverin, op. 2. -3° Six Concerti grossi pour violon; Parme, 1758, reimprimé à Amsterdam en 1762, - 4° Six idem , dediés à l'infant D. Philippe , np. 4: Parme, 1759, Morigi passait pour un bon mathe de composition. Parml ses élèves, on remarque B. Asioli, Celui-el a publié, sans doute par reconnaissance pour la mémoire de son maltre. un petit traité du contrepoint et de la fugue par Morigi, ouvrage de peu de valcur, qui a pour titre : Trattalo di contrappunto fugato; Milan, Ricordi, in-8° de 35 pages. Michaelis a fait une traduction allemande de cet apascule, intitulée: Abhandlung über den fugirten Contrapunct; Leinsick, Breitkopf ct Hærtel, 1810. in-8" de 43 nages.

MORIN/LEAN-BAPTESTY), fils d'un lisserand, naquit à Orlèans en 1677. Après avoir fait se études musicales à la maltrise de Saint-Aignan, il devint lière servant dans Fordre equestre de saint-Lazare. Plus tard, l'abliesse de Chelles , troisètene fille de Prillippe d'Otleans, répent du royaume, l'attocha à sa maison en qualité de mattre de chape le. Elle lui donna une pension de 500 livres sur sa cossette, puis une autre pension de 1,500 livres sur l'archevêché de Rouen, lui tit don de son médaillon gravé par Leblanc, ainsi que de son portrait en pied, et eut pour lui d'antres bontés (V. Les Hommes illustres de l'Orleanais, tome, I, p. 74, et les notes manuscrites de Boiscelon), Morin mourut à Paris en 1745, et fut enterré au cimctière des Innocents. Co musicien a publié à Paris, chez Ballard, en 1707 et 1709, deux livres de Cantates fronçoises à une et deux voix, mélées de sumphonies de violons et basse continue, en partition. Il fut le premier musicien français qui écrivit des morceanx de ce genre, à l'imitation des tialiens; mais les cantales de Bernier firent bientôt oublier celles de Morin, quoiqu'elles ne valussent guere mieux. On a aussi de Morin deux livres de motets imprimés à l'arls, chez Bal-

lard. MORINI (FERDINAND), compositeur et violoniste, në à Florence, fut attaché à la musique particulière du grand-due de Toscane, Léopold 11. insun'à la révolution de 1859, qui a produit l'organisation du royaume d'Italie. Cet artiste laborienx s'est fait connaître avantageusement par les ouvrages dont voici la liste : 1° Symphonie à grand orchestre (en mi bémol), en quatre mouvements, dédiée à l'anteur de cette notice. -2° Ouverture en ut, à grand orchestre. -- 3° Ouverture en mi mineur idem. - 4° Variations (en mi) pour violon et orchestre. - 5° Variations (en la) idem. - 6° Grand concerto militaire (en nf) pour orchestre et chœur, divisé en quatre mouvements. - 7° Quint-tte pour violon principal, second vioton, deux altos et viotoncelle. - 8º Il Trionfo della gloria, rantate de Métastase pour ténor et orclestre. Admirateur passionné du génie de Beethoven, M. Morini a arrangé à grand orchestre sous le titre de Concertoni (grands concertos) : 1º Le premier trio (en mi bémol) pour piano, violon et violoncelle, - 2° Le trio en sol du même œuvre. - 3° Le trio en ul mineur, idem. - 4º La sonate en la pour plano et violon dédiée à Krentzer. - 5° La sonate en mi bémal, œuvre 12. - 6º La sonate en sol, op. 36. - 7° La sonate en la mineur, op. 23. - 7° La sonate en ut mineur, op. 30. - 8° La sonate en fa, op. 24. - 9º Le trio pour piano, violon et violonrelle, op. 11. - 9° Le quintette pour plano et instruments à vent, op. 16. -10° Les quatuors en si bémol, en fa et en ul mineur, de l'œuvre 18". -- 11" Les deux quintette en af et en mi bémol pour lustruments à cordes. De plus, M. Morini a tiré de divers ouvrages de

B. ethoven 12 quintettes pour litte, 2 violons, alto

et basse, et 6 quintettes pour clarinette et les mêmes instruments à cordes.

MORITZ (C.-T.), pianisle et compositeu aliennalda l'Époque accider (18.2), i rist commune par les outrages qu'il a public, Parmi ces compositions, on renarque : l'Soutie pour piano composition, par le composition de la compo

En facteur d'instruments de Berlin, nonmé Morslz (Jean-Godefroid), mort le 30 juillet 1830, fint le premier qui appliqua, en 1835, lts pistons aux instruments de basse en cuive et construisit le Bassieba, qui a remplacé l'ophieléide avec avantage. (190, la Gazette geieréade unusque de Leipsick, annec 1830, page 1959).

MORLACCIII (François), compositeur renommé, naquit à l'érouse, le 14 juin 1784. Sou père, habile violonisle, lui donna les premières lecons de masique et de violon dès l'âge de sept ans. Jusqu'a dix-huit ans, il se livra aussi à l'étude du piano, de l'orgue et de l'accompa guement. Ses premiers mattres furent Louis Caruso, compositeur napolitain, alors maître de chapelle de la cathe-fraie de Pérouse, et directeur de l'école publique de musique de cette ville; Louis Mazzetti, organiste de la cathédrale et oncle do sa mere, qui le dirigeait dans l'étude du clavier de l'orgue. Dans le même temps, Moriacchi fréquentait les classes du Lycée communal, et y faisait ses études littéraires. Son penchant pour la composition s'était développé de bonne lieure, et avant d'avoir atteint sa dixhuitième année il avait écrit l'oratorio intitulé Gli Angeli al sepolero. Une production si importante pour un jeune bomine de cet âge fixa sur lul l'attention de plusieurs amateurs, et surtout du conste Pierre Baglioni, qui prit Morfacchi sous sa protection, et l'envoya étudier l'art sous la direction de Zingsrelli, alors mattre de chanelle de la Santa-Casa à Loreto. Morlacchi avait alors dix-huit ans; il était amoureux d'une ieune fiile nommée Anna Fabrizi, et ce fut avec peine qu'il s'eloigna de Pérouse pour aller à Lorette. L'enseignement de Zingarelli, tout de tradition, ctait lent, timide même et peu fait pour satisfaire une imagination impatiente. L'ennui s'empara de l'esprit de Morlacchi; il comprit qu'il ne ferait pas de progrès avec le mattre qui lui avait été donné, et sa résolution de retourner prés de l'objet de sa tendresse ne turda pas à élie réalisée. Peu après son urrivée à l'érouse, ildeviut l'époux d'Anna Fabrizzi, Cependant, convaincu qu'il lui restait encure beaucoup à appreside dans l'art d'errire la sousique, il se rendit a Bologne, en 1805, pour y faire un cours complet de contrepoint sous la direction du P. Stanislas Mattei, mineur conventuel, le meilleur élève du P. Martini et son successeur dans la savante ecole fondée par ce maître. Dans la même année, Morlacchi fut chorgé de composer, à l'occasion du courunnement de Napoleon Bonaparte comme roi d'Italie, une cantale mui fut exécutée au théâtre de Bologne, Pendant la durve de ses études, il écrivit, an mois de décembre 1805, un Te Deum qui fut exéculé dans l'église de la Miscricorde, ainsi que trois livranes et un Paler noster, qui furent tés à l'extise de la Trmite, d'une cantate à la louange de la musique, et d'un psaume pour la musique des Philbarmoniques, à Saint-Jean in Munic, et entin du XXXIIIme chant de l'Enfer du Daute. En 1807 (février) il donna avec succès an thélitre de la Pergola, de Fisrence, la farce intitulée Il Poeta en campagna, De retour à Bologne, il y écrivit un Miserere à 16 voix, qui fut exécute dans l'église de l'Annunciata et obtint l'approbation des connaisseurs. La réputation que commençaient à lui faire ces divers ouvrages lui procura un engagenient pour aller écrire à Vérone son premier opéra bonffe intilulé il Ritratto, dont la rénssite fut complete. En 1808, Ramifuldi, entrepreneur du théâtre de t'arme, appela Moriacehi pour y composer la musique du mélodiame Il Corradino : treize jours lui suffirent pour écrire la partition de cet ouvrage, dont le succès fut brillant. Le genre qu'il y avait adopté partiripait du style de Paér et de celui de Mayer, alors les deux compositeurs dramatiques les plus renommés de l'Italie. Dans la même année, Morbrechi écrivit Enone e Paride, pour le thrêtre de Livourne, ainsi que l'Ores/e, qui fut représenté nour la première fois sur le thélitre de Parme. En 180% parment Rinaldo d'Asti, à Parme, La Principessa per ripiego, à ltoure, il Simonerno, au théâtre Valle de la même ville, el Le Avventure di una giornata, à Milan. Bappelé à Rome en 1810, il y composa pour le théâtre Argentina l'opéra sérieux le Danaide, dont le succès celalant détermina le clinix que fit de lui le roi de Saxe pour diriger la musique du théâtre italien a Dressle. Ayant accepté les propositions qui lui étaient faites, l'artisle arriva dans cette ville le 3 inillet 1810, à l'age de vingt-six ans. Un an plus tard, Il fut engagi pour toule sa vie avec un traitement considérable, et un congé de plusieurs mois chaque année fut stipule avec faculté d'en faire usage pour

écrire pendant ce temps parlout où il voudrait. Jusqu'à cette époque, Morlacchi avalt fait voir dans presque tous ses ouvrages des éclairs de talent qui semblaient devoir donner à l'ttalie un de ces grands musiciens qui marquent une eonque du sceau de leur individualité. La plupart de ses operas contensient des morceaux d'une heureuse conception; ainsi le trin du souterrain dans le deuxième acte de Corvadino, produisit une vive impression sur les habitants de Parme. et le succès de l'ouvrage ful si grand, que le buste du compositeur fut exécute en marlir à. pour être placé au théâtre, avec cette inscription : Orphan mutescit tyra , Morlacchique anivis, on 1806, de deux Tontum ergo, chan- Commun suspicional ocurum. Mais la capidité du travait nuisait chez Motlacchi, comme chez la plupart des compositeurs dramatiques italiens, aux soins qui seuls peuvent conduire à des productions durables les artistes que la nature a doués de plus de talent que de génie. Arrivé en Allensigne, il y ressentil aii bout de quelque temps l'influence du pays un l'harmonie est natarellement plus torte et plus colorée, et ses ouvrages enrent, depuis cette époque, une plus grande valeur. Sa première composition écrite a Dresde int une messe pour la chapelle du roi; on y trouve un Açaus d'un grand ellet pour des voix sans accompagnement. Au mois d'avril t811, il écrivil son Reoul de Créqui, le meilleur de ses onvrages. Chaque année lui vit prodnire une quantité considérable de musique de tout genre. Vers la fin de 1813, la domination russe pesa d'un jong de fer sur la Save, longtennis ailiée de la France; Morlacchi épronya les effets de cette oppression : car le prince Rennin, lui avant tixé un terme pour la composition d'une cantate destinée à l'anniversaire de la naissance de l'empereur de Russie, le menuca de l'envoyer en Sibérie si l'ouvrage n'était pas terminé au jour indiqué; mais la cantate fut prêle avant le temps, et le compositeur écrivit aussi une messe pour deux vuix seules, en lanque slavonne, suivant le rit gree, à l'usage de la chapelle particulière du prince Repnin. A la nième époque, la chapelle royale de Dresde dut sa conservation au zèle de Morlacchi, cur il fit le voyage de Francfort pour y voir l'empereur Alexandre, qui révoqua le décret de suppression. Le retour du roi de Saxe (Frédéric) dans sa capitale, en 1814, fut salue avec enthousiasme par ses sujets: Morlacchi ne fut pas des derniers à témoigner la joie qu'il en re-sentait. Il écrivit sa troisienne messe solennelle, qui fut exécutée en action de grâces à l'église catholique de Drysde, et composa puur le théâlre royal il Barbiere di Siviglia, qui précéda d'une année celui que Rossini écrivit à Rome sur le même suiet : celul de Morlacchi obtint un brillant succès. Dans la même année, il écrivit une cantate à l'occasion de l'entrée des alliés à Paris, le 31 mars. Parmi sea diverses compositions écrites en 1815 on remarque 25 morceaux de musique religieuse, tels que psaumes, olfertoires, antiennes, etc., pour le service de la chapelle catholique de la cour, six canzonelle avec accompagnement de piano, et une cantate pour le jour de naissance de la comtesse Thérèse Lopuska, à Dresde. En 1816. Morlacchi écrivit aussi l'Aurora, cantale pour des voix seotes, à l'occasion du jour de naissance de la reine de Saxe : cet ouvrage fut exécuté à Pillnitz. Le 21 juin de la même aonée, it fut élu membre de l'Académie des beaux-arts de Florence.

Souvent appelé en ttalie pour écrire des opéras nouvenux, il mit dans ses travaux une activite peu commune. Couronné en 1815 dana sa ville natale après l'exécution de ses Danaides et de son oratorio de la Passion, il obtint du pape la décoration de l'Éperon d'or pour ce dernier ouvrage. Dans l'Isacco, figura del Redentore, quo Morlacchi composa après son retour à Dresde en 1817, il fit l'essai d'un nouveau genre de chant rhythminue, nour remplacer le recitatif : ce chaut eut un très-grand succès. Ce bel ouvrage fut suivi de la quatrième messe solennelle du compositeur, exécutée au mois de juillet à la chapelle royale, et du mélodrame La Semplicetta di Pirna, représenté au mois d'août. Au mois de septembre snivant, Morlacehi partit pour Naples, où il donna au théâtre Saint-Charles (janvier 1818) la cantate dramatique La Bodicca; pnis il alla écrire à Milan Gianni di Parigi, l'un de ses plus beanx ouvrages, dont la représentation fut pour lui un véritable triomphe. Son retour à Dresde fut marqué par la composition de sa cinquierne messe solennelle, exécutée au mois de septembre 1818, pour célébrer le jubilé du règne du roi Frédéric Auguste, et pour la même occasion il écrivit un trymne, une cantate sotennelle et une epode à deux chœurs, exécutées par 400 musiciens, avec la coopération de Ch.-Marie de Weber, et qui angmentèrent sa réputation en Allemagne. A l'oceasion de la dédicace du nouveau temple de Bischofswerda, une députation du magistrat de cette ville le pria de donner ce morceau pour le commencement du service divin, et le droit de bourgeoisie lui fut accordé par le même magistrat en témoignage de reconnaissance. Parmi ses deruters opéras, un de ceux qui obtinrent le plus de auccès fut celui de Tebaldo ed Isolina : il fut joué sur la plupart des théâtres de l'Italie. En 1827, il écrivit pour Venise I Saraceni in Sécilia , et l'année suivante, pour le théâtre Carlo-Fe'ice de Gênes, Il Colombo, dont la musique lit nallre l'enthousiasme des habitants de cette ville et procura au compositeur des ovations inaccoutumées. De retour à Dresde, il reprit ses travaux de musique d'église et de théâtre. Ce fut en cette même année que, dans l'espace de treize jours, il composa sa messe de Requiem, considérée comme un de ses chefs-d'œuvre, et qui fut exécutée le 22 mai dans la chapelle catholique, avec une grande pompe, pour les obsèques du roi Frédéric-Auguste Ier. A ce bel ouvrage succédèrent une multitude de compositions de tout genre. En 1829, il écrivit pour le théâtre royal l'opéra bouffe Il Disperato per eccesso di buon CHOPE. Dans les années suivantes, ses messes solennelles furent portées au nombre de dix, et dans le même temps Mortacchi produisit son épisode da Conte Ugolino, compté parmi ses plus helles Inspirations. Enfin, des vêpres de la Vierge, un Magnificat, et beancoup de petitos œuvres détachées se suceédèrent sans interruption. Cette activité productrice se soutint jusqu'en 1840, nonobstant uno altération progressive de la santé du composileur. Son dernier ouvrage fut un opera de Francesca di Rimini, qu'il n'acheva pas, Cependant l'état maladif de Moriacchi anguentait chaque jour, et la décroissance de ses forces inspirait do vives inquiétudes à ses amis. Après une consultation de ses médecins, du mois de septembre 1841, l'artiste prit la résolution de se rendre à Pise, accompagné du docteur Bierling; mais arrivé à Inspruck (Tyrol), le 25 octobre, une attaque de paralysie pulmonaire, occasiounée par la fatigue, l'obligca de a'v arrêter, et il y expira le 28 du même muis, a l'âge de cinquante-sept ans; il en avait passé trente et un au service do la cour de Saxe. Des honneurs furent rendus à sa mémoire à Dresde et à Pc-

rouse. Il aerii difficile de ciler fontes les probactions du Morfaccial; les plus commes sed 1: Peru. Actana, 4: 72 feorit de la plus commes sed 1: 10 etc.

Actana, 6: 72 feorit de la plus commes sed 1: 10 etc.

Biologne, ninel que toois modets, 4: Parme, 1860: 1151. — 2: Première mens colonnalité, a Pours, 1861. — 1151. — 2: Vepres completes tibed, 1811. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151. — 1151.

voix et orchestre, ibid., 1815. - 10° Antiennes, ; id. ibid., 1815. - 11" Offertoires, id. ibid., 1815. - 12° Cinquième messe solemelle, Ibid., 1818. 13" Isacco, oratorio, ibid. - 14" La Morte d'Abele, oratorio, 1820. - 15" Messe de Requiem, composée en dix jours, pour les funérailles de Frédéric-Auguste, roi de Saxe. - 16° Sixième messe solennelle, a Dresde, en 1825. - 17º Plusieurs motels el antiennes pour des fêtes particui ères. - 17º bia Seplième, huitième, neuvième et dexièmemesses solennelles, à Dresde, 1827 à 1839. - 17° ter Vêpres de la Vierge, Magnificat et hymnes, ibid .- II. Pour le théatre: 18° 11 Poeta in campagna, farce, à Florence (février 1807). - 19° Il Ritt atto, opéra bouffe en un acle, à Vérone, dans la même année. - 20° Corradino, à Parme, 1808. - 21° Enone e Paride, à Livourne, 1868. -22° Oreste, à Parme, 1868.-23° kinaldo d'Asti, opéra boulfe, à Parme, 1809. -24° H Simoneino, farce, ibid. -25° La Principessa per rimpiego, à Rome, 1809. - 26° Le Avrenture d'una giornata, Milan, 1869. - 27° Le Danaide, a Rome, 1810. - 28° Il Corradino, avec une musique nonvelle, a Dresde, en 1810. -29° Raouf de Crequi, à Dresde, 1811. - 30° La Capricciosa pentita, ibid., 1812. - 31º II Vuoro Barbiere di Siciolia, ibid., 1815. -32° La Bodicea, cantate dramatique, à Naples, en 1818. - 33º La Semplicetta di Pirna, è Pillnitz. - 34° Donna Aurora, opéra bouffe, a Dresde, 1819. - 35 Tebatdo ed Isolina, ibid., 1820. - 36° La Gioventu d. Enrico V. ibid. 1821. - 37° L'Ibla d'Avenelle, ibid., 1823. — 38° Laodicea, en 1825. — 39° I Saraceni in Sicifia, à Venise, 1827,- 40°. Il Colombo, a Génes, 1826. - 41° Il Disperato per eccesso di buon cuore, à Dresde, 1829. -42° Gianni di Parigi , a Milan, 1829. - 43° I Saraceni in Sicilia, avec nue musique refaite en partie sur un livret allemand, 1830. - 44° Francesca da Rimini, pour Venise, mais non achevé. - Ill. Musique mivense : 45° Cantale pour le couronnement de Napoleon, à Bologne, 1807. - 46° ldem, pour la naissance du roi de Rome, a Dresde, 1811. - 47° 1 lem, pour le roi de Saxe, ibid., 1811 - 48" Grande cantate pour l'assemblée des rois et de Napoléon à Dresde, joillel 1812. - 49° Dans la même annee, cinq autres cantates, a Dresde. - 50° Cantate pour l'anniversaire de la naissance de l'empereur Atexandre . à Dresde, 1813. - à1° Cantate de victoire pour la prise de Paris, ibid., 1814. - 52º Cantale pour le roi de Saxe, ibid., 1818. - 53° Épode à 2 cheeurs ibid., 1818. - 54° Fragment du XXXº chant de l'Enfer du Dante, pour voix de basse. - 55° Trente-six ariettes et clausons ila-

liennes à voix seule, avec accompagnement de piano, en dix recueits; Leipsick, Breitkopf et Harttel. — 56° Quelques pièces instrumentales, à Parme, en 1808. — 57° Quelques sonates d'orgue, à Dresile.

Morlacchi s'est fait estimer à Dreule nar son noble caractère. Il a tunjours vécu avec ses collegues Weber et Reissiger dans des relations d'amitié et sans aucun sentiment de jalousie. N. Antoine Mezzanotti , de Perouse , a publié un Etogio funebre del caraliere Francesco Mortacchi, Perugino ; Perouse, 1842, in-4°, el M. le cosole Jean-Baptiste Rossi Scotli, concitoven du célèbre compositeur, a donné une très-intéressante notice intitulée : Della vita e dette opere delcav. Francesco Mortacchi di Perugia, etc.; Perugia, tipografia di Vincenzo Bartetti, 1861, un volume in-4° de 140 pages, avec des documents justificatifs el le portrail littographié de Morlacchi, J'ai tiré de cel ouvrage les moyens de rectitier quelques parties de la notice qui avait paru dans la première édition de celte Biographie universelle des Musiciens.

MORLAND (SANCEL), baronnet, inéra-

nicien anglais, naquit à Sulhammstead, vers 1625. Après avoir passé près de dix ans dans l'université de Cambridge, où l'etude des mathématiques l'occupa particulièrement, il fut employé dans des missions diplomatiques en Suède et en Picniont, sous le gouvernement de Cromwell, Retiré des affaires après la restauration à laquelle il avait contribué, il se livra uniquement aux sciences. Il s'occupa surtout avec succès de l'hydraulique et de l'hydrostatique. C'est à lui qu'on doit l'invention du porte-voix, dont il a donné la description et la tigore dans un livre en langues française el auglaise, intitulé : Description de la Tuba stentorophonica ou porte-corx; Londres, 1761, in-folio, Les expérieuces taites en présence de Charles II prunvent que Morland avait inventé cet instrument dans le mênse lemps que Kircher à Rome. On Irouve un extrail de l'ouvrage de Moriand dans les Transactions philosophiques (ancien recueil, nº 70 , p. 3056). On croit aussi que la premiere idée de l'usage de la vapeur comme force motrice appartient à Morland, il mourut panyre

en 1697.

MORLANE (Pabbé DE), guitariste à Paris, inventa en 1788 une nouvelle est-ecc de guitare à sept cordes à laquelle il donna le nom de lyrc. Celle guitare, evéculee par le Inthier Piron, n'eut point de succès d'abord; mais plua tard elle cut un moueneil de vogue agirès qu'on Petit résulte à six cordes.

MORLAYE (GUILLALNE), luthisle français,

vivait à Paris vers le milieu du seizième siècle. Il a publié des recueils de pièces pour la guitare et pour le luth. Ceux qu'on connaît ont pour titres : 1º Tabulature de guiterne (guitare), où son! chansons, gaillordes, paranes, bransles, allemandes, fantaisies, etc.; Paris, Michel Fezendat, 1550. - 2º Tabulature de luth, contenant plusieurs chansons, fantaisies, etc. Licres I, II, III; Paris, par Michel Fezendal. 1552-1555, in-4° oblong, - 3° Premier liere de psalmes mis en neusique par Pierre Certon: réduits en labulature de leut (luth) par maître Guillaume Mortage, réservé la parlie du dessus, qui est notée pour chanler en jouant; Paris, par Michel Fezendat, 1554, in-4° obl.

MORLEY (THOMAS), musicien anglais du seizième siècle, n'est connu que par ses ouvrages. On sail seulement qu'il fut élève de William Bird, à qui il a délié le meilleur traité de musique publié en Angleterre; qu'il avait été gradué bachelier en musique à l'université d'Oxford, le 6 juillet 1588; que la reine Élisabelh Padmit dans sa chapelle le 25 juillet 1592; el qu'il cessa de vivre à Londres en 1605 dans un âge peu avancé, et après avoir passé ses dernières années dans un état de souffrance presque continuel. La réputation de Morley, comme composileur, n'égate pas chez ses compatriotes celle de son mattre; toutefuis il est certain que son harmonie est en général mieux écrite; que sa mélodie est plus gracieuse, et que par son élégante manière de faire chanler les parties, il fait voir qu'il avait étudié avec fruit les œuvres de Palestrina. Les compositions conques de Morley sont : 1º Canzonets, or little short songs for 3 voyees: Londres , Th. Este, 1593. Cet œuvre a élé traduit en allemand, et publié d'abord à Cas-el, en 1612, pnis à Rostock, en 1621. - 2º The first book of Madrigals to 4 rouces; ibid., 1594, in-4°, --3º Canzonels, or short aires to five or six vowces; ibid., 1595. - 40 The first book of Canzonels for two royers; ibid., 1595. Cet ouvrage a été réimprimé en 1619. Une nouvelle édition des madrigaux de Morley, à trois et quatre voix , a été publiée sans date (vers 1825) en partition par les RR, W. W. Holland et W. Cooke, a Londres - 5" The first book of ballets to 5 voyces; ibid., 1595, in-4°. Une traduction allemande de cet ouvrage a été publiée par Valentin Haussmann, à Nuremberg, en 1609, in-4°. Les Ballets, sories de madrigaux d'un mouvement animé, pour quatre ou cinq voix, étaient destinés à être chantés, et quelquefois aussi dansés aux accents de cette musique vocale, C'est ce que Morley explique bien dans sa Plaine

and easie Introduction to practical Musick (voyez ci-après), où après avoir parlé des Fillanelles, il :lit : « Il v a une autre espèce (d'airs) « d'une plus grande valeur, tamette est annelée a ballets on danses, sortes de etiansons qui, « élant chantées, peuvent être également dan-» sées (1), etc. » Ainsi que le remarque aussi Morley, les ballets sont originaires de l'Italie, et Gastuldi (roves ce nom) est te premier qui écrivit des piècea de ce genre. M. le Dr. Édonard Rimbault a donné une belle et correcte édition en partition de la première suite des Ballets de Morley dans la précieuse collection de la société des antiquaires musiciens; Londres, Chappell, 1842 un volume in-fol. - 6º Madrigals to 5 voyces; ibid., 1595, in-4°, -- 7° Canzonets, or little short ayres; Londres, 1597. - 8° The first book of ayres or little short songs to sing and play to the lute with the basse-viole; Ibid., 1600. Morley a laissé en manuscrit des antiennes et des hymnes qui ontété recueilles dans la collection de lord Starley, en 1715, et se trouvent anjourd'hui au Muséum britannique, parmi les manuscrits de Harley, nos 7337-7312. Boyce a Inséré son service funebre dans le recneil'intitulé ('athedral services. On a aussi de ce musicien des pièces de clavecin on d'épinette dans le Virginalbook de la reine Élisabeth, Morley est éditeur d'une collection de madrigaux italiens traduits en anglais, sous ce titre; Madrigals to 3 royees, collected out of the best italian authors: Londres, 1598, C'est aussi îni qui a publié un recueil ile madrigaux anglals composés à la louauge d'Elisabeth par divers musiciens, et dont il avait composé les numéros 13 et 24. Ce recueil est intitulé The Triumphs of Origna to 5 and 6 voyces . compased by several authors; Londres, 1601. Ce titre fait allusion à Oriane, danne d'Amadis de Gaule, et miracle de beauté et de sagesse comme élait supposée Élisabelli. Les compositeurs des chants à 5 et 6 voix réunis dans ce rerueil sont : Thomas Morley, Michel Est, Daniel Norcomb. Jean Mundy, Ellis Gibbons, Jean Benal, Jean Hilton, Georges Marson, Richard Carllon, Jean Hotmes, Rieliani Nicolson, Thomas Tomkins, Jean Farmer, Jean Wilbye, Thomas Weelkes, Jean Milton, Georges Kirbye, Robert Jones, Thomas Bateson, Giov. Croce et François Pilkington. M. William Hawes a donné une bonne édition en partition de la Collection The Triumphs of Oriana; Londres (sans date), in-fol, II est re-

(1) There is also another kind more light than this (Fillancile), which they learns Ballets or dances, and are songs, which bring song to a dilite may likewise be deneed, etc. (The third part, p. 180] marquable que dans la même année ou furent imprimes The Triumphs of Oriana (1601), Pierre Phalèse publia à Anvers : il Trionfo di Dori, descritto da diversi, et posti in musica, da altretanti autori a sei coci: in Anversa, etc. Chose singulière! le nombre des elants du Trionfo di Dori est de 29, comme celui des triomplies d'Oriane; celui des poctes et celul iles innsiciens est le même dans les deux collections; enfin, dans celle d'Anvers on lit en tête de chaque pièce : Viva la bella Dori! et chaque madrigal de la collection anglaise a anssi ; Long live fair Oriana. Laquelle de ces collections a rité faite à l'imitation de l'autre? Eufin . Morley a été l'editeur d'une collection de pièces instrumentales pour un orchestre composé de luth, pandore, guitare, hasse de viole, flûte et dessus de viole; cet ouvrage a pour titre : Consort Lessons, made by divers exquisite authors, for 6 different instruments to play together, viz: the treble tute, pandora, citterne, base violl, flute and trebte violt, 2me edition; Londres,

1611, in 4°. Les transformations subies par la musique depuis la fin du seizième siècle ont tait tomber dans l'oubli les compositions de Morley; mais son nom vivra lou-stemps dans l'histoire de la littérature musicale, par le livre excellent qu'il a publié sous ce titre : A plaine and casie introduction to practical Musick, set downe in forme of a dialogue ; divided into three partes, the first leacheth to sing with all things necessary for the knowledge of prichtsong; the secund treateth of disenute, etc.; the third and tast part treateth of composition of three, foure, fire or more parts, etc. ( Introduction complete et facile à la musique pralique, en forme de dialogue : divisée en trois parties , dont la première enseigne a chanter, avec toutes les choses nécessaires pour la connaissance du solfége; la seconde traite du contrepoint ; la troisième et derniere partie renferme les regles de la composition a trois, quatre, cinq et an plus grand nombre de parties, elc.); Londres, imprime par Pierre Short, 1597, petit in-fol. Ce livre renferme une multilinde de choses relatives à l'ancienne notation, à la mesure et à la topalité, qu'on ne trouve point dans les autres traités de musique du même temps. La première parlie est terminée par de très-bous solteges a deux et trois voix, qui onl beaucoup d'interêt suus le rapport historique, La seconde partie contient des exemples de contrepoint sur le plain-chant. fort bien écrits. On y trouve une table des dispositions des intervalles dans les accords de tierce et quinte, et de tierce et sixle, qui peut

être considérée écoume un des premiers essais de systèmes d'harmonie. La trossème partie est anssi un des meilleurs traités de composition écrits au seizième siècle; c'est même celui on la connaissance pratique de l'art est la plus étendue. A la suite de cette troisieme partie, Morley a place des notes très-developpées sur tont l'ouvrage , particulièrement sur ce qui concerne la notation. Gerber, Burney. Hawkins et Watts, dans sa Bibliotheca Britannica, citent une édition du livre de Morley publiée à Londres en 1608; mais celte édition prétendue, dont j'ai vu des exemplaires, n'est antre que la première ou l'on a changé le frontispice. Une deuxième édition réelle a parn à Londres en 1771, in-4", chez W. Randall; elle est beaucoup moins rare

que la première.

MORILÉRIS (CRUMES-JACQUES - LOTESACCESTE ROCHESTE DE LA), nè à Groussile

en 1701, fui d'àbord manoquetaire, et deviai,
on ne sait à quel tière, cievalère de l'ordre de fortis de Poringal, Fris à Paris, Bis's adonna
à la cutture des lettres, mais ne produité que
occupie une brochure qu'il public à l'occasion
compte de la compte de l'accession de l'occasion de l'occasion
compte de la compte de l'accession de l'occasion de l'occasion
compte de la compte de l'occasion de l'oc

MORNABLE (ANTOINE), musicien francais, vecut dans la premiere partie du seizièroe siècle. Il est connu par des motets et des chansons à quatre parties, qui se trouvent dans plusieurs recueils publiés à Paris, particulièrement dans ceux qui out pour titre : Liber septimus XXIIII trium, quatuor, quiuque et sex vocum modulos dominici adventus, nativitatisque ejus ac sanctorum, etc. Parisus, apud Petrum Attaingnast, 1533, in 4° ubl. Il s'y frouve deux motets de Mornable. Liber quiu/us. II trium primorum tonorum Magnificat cuntinet; ibid , 1534, in-4". Le Magnificat de Mornable est du 2me ton. - AP livre, contenant XXVIII chausuns noncelles à quatre parties; en un volume et en ácux. Imprimees par Pierre Atlamanant et Hubert Jallet, 1542, petit iniº ubl. - Bicmia gallica, latina et germamea, et quadam fuga, tomi duo; Vileberga, apad Georg. Rhav, 1545, petit in-4° old. -Matetti del Fiore. Terhus liber cum quatuor vocibus. Impressum Lugduni per Jacobum Modernna de Pinguento. Anno Domini 1539, iu-io - Trente-cinq lieres de Chansons nouvelles à quatre parties, de divers auteurs, en ceux volunes; Paris, par Pierre Atlainquant, 1539-1549, in-4° obl. On y trouve des chansons de Murnable dans les livres, 2, 5, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 24, 26, 28, 29 et 32. - Quarl terre de Chansons composées à quatre parties par bons et exectlents musiciens; Paris, 1353, chez Adrien Le Roy et Robert Batlard, in 4°. - Quart livre de Chansons nouvellement composées en musique à quatre parties, par M. Jacques Arcudet et autres autheurs; Paris, Adrien Le Roy et Robert Ballard, 1561, in-4°. Un tivre de motets de Mornable se trouve à la bibliothèque royale de Munich (n° 157, n. 5), sous ce titre : Moleforum musienhum quatuor vocum, liber primus; Parisiis, apud l'etrum Attaingnant (sans date), petit in-4"

MORO (JACQUES), moine servite, né à Viaduna, dans la province de Mantone, vécul dans la seconde moitie du seizième siecle et au commencement du dix-septième. Ou connaît de hi les unvrages dont voici les titres : 1º Cansonelle alla napolitana; libro primo a tre roci; con un dialogo e due canzonette a quottro roci; Venezia, app. Angelo Gardano, 1581, in 4°. - 2° Molelli , Magnifical e falsi bordoni a 1, 2, 3, 4, 6 et 8 roci; una compieta u 8 voci, con le antifone della Beala l'irgine : - 3º Messe a olto voei , Letanie el Cantoni a qualtro roci, op. 8; in Venezia, Giac. Unccuti, 1604, in-4°. - 4° H primo libro de' madriquii a 5 roci; Venezia, app. l'erole di Bart, Magni, 1613, in-4°.

MORS (ANTOINE), factour d'orgues à Anvers, naquit dans cette vilte vers 1480. Il livra à la cour (de Gand), en 1514, un orgue pour la chapelle, qui lui fut payé 115 livres (1). Au mois de juin 1516, il livra aussi une paire d'orghes au roi Charles (Charles-Quint ) pour s'en servir à son très-noble plaisir (2). An mois de mars 1516, il vendit un elavichordium à l'archiduchesse Eléonore, pour la somme de 16 livres, et à la-nême époque it reçut 146 livres pour l'estoffe et la fachon (facon, travail) d'unes nouvelles orghes que monseigneur (Charles-Quint) lui avait fait acheter pour servir journellement en sa chapelle (3). Anloine Mors vivail encore en 1529, car ii recul ators 20 livres pour sa peine et salaire d'avoir refait et raccoustre les orques de la chappelle de madaine (Margnerite d'Autrielie, gouvernante des Pays-Bas) et fait trois soufflets avec leurs contrepuids de plomb servant ausdicts orques (1). Si cet Autoine Mors est le même dont il est parlé dans la Chronique de Schwerin, et qui fournit, eu 1559, à Jean Albert, duc de Mecklembourg , un orgue destiné a être placé dans la cathédrale de Schwerin, Il devait être âgé d'environ soisante-dix-neuf ans. It est dit dans la chronique (2) qu'Antoine Mors était ne à Auvers. Celte même chronique mentionne un Jérôme Mors, fils dudit Autoine, qui mournt à Seliwerin en 1598, à l'âge de soixante-dix-neuf ans, et que le due Albert appela près de lui lorsqu'il a avait encore que dix-sept ans, c'est-à-dire en 1536. La Chronique dit que ce Jérôme Mora exercail sa profession, aidé par ses fils Antoine

et Jacques et par aus eurgi filles.

MOISS (181-10), laberti d'ârgues, vaisenible
bloomet de la induse lamille que le pérécient, vielcui lavera, au commerciant du resident ivièce.

Cour la lavera, au commerciant d'au resident ivièce.

des consigles, aux Archives du département du
des consigles, aux Archives du département du
ent des la lières (181-10), la somme de 62 livres 10 sous, pour arces
ceruda aux nei Charles (Charles-Quial), de
percita organe, pour s'au servire na coprile, et
et parter avec bui en un pauvaire, pour
et les parter avec bui en un pauvaire,
vapaigne d'Espaigne, pour ce que celles que
en parter.

MORTARO ( ANTOINE ), tooine franciscain . né à Brescu vers le milieu du seizieme siècle, fut urganiste des églises cathedrales d'Ossaro et de Novare, pois remplit les mêmes fonctions an convent de son ordre, à Nitan. Il retourna en 1610 a Brescia, et se retira au couvent de Saint-François de cette ville, où il mourut en 1619. Cozzando cite (Libruria Breseiana, p. 46) les ouvrages anivants de la composition de ce retigieux : 1º Fiamelle amorose a tre voci, libri 1, 2, 3, 4, Venise, Amadino, 1509. Il y a une édition anterieure publice par le même en 1594, in-4°. - 2° Messe, Salini, Magnificat, canzoni da suouare, e falsi bordoni a 13 voci in parlitura; Milan, 1610. - 2º Cansoni a 4 coci con il basso per suonare, lib. 11; Venise, Alexandre Vincenti, 1611, résuprimé en 1623. - 4" Lelanie a quattro voci con il basso per l'organo; Venise, On connaît anssi du P. Murtaro : - 5º Primo tibro de canzoni da sonare a quattro coci; in Venetia, appresso

<sup>(</sup>i) Registre nº F 200 de la Chambre des comptes aux Archives de Lille (departement du Nord).

Archives de Lille (departement du Nord). (t) Registre F 204, ibid.

<sup>(3)</sup> Repotre F to , abid.

<sup>(</sup>s) Registre nº 1865 de la Chambre des comples, aux Archives du royaume de Brigique,

<sup>(</sup>E. Voir le l'hronicon Surrieir, par Bernard Hedesless, cut 1667 et 1662, et les Entietins de la Commission royale d'histoire (de la Belgaque), les sèrie, i. IV, p. 2643)

piccardo standias, 1606, ins.<sup>1</sup> Cel ouver organica de della Condina Alegath, cibela verquisi de Bresis. Diratá (reg. en son) a-stalidde es penniel irre le cannae initibe 1709, por portio de qual a inded das son Transifenso, partitios de supre parties, et en historia por etre excutele sur l'organ el sur le clavesto la transifenso (variatios) qu'y a faisle indrae Dirata. Cele piece a pour titre, dans le transifenso (cannae d'alettras Marian delta L'illengono, partie and Della Propie sur le conserva de Bartier Santie de la compara de Bartier Santie de la celeda della Prancisca Mediotata comparato, partie de propieta de la comparato del Bartieras in eccloin diri Francisci Mediotana organita; pila, 1999, Ins.<sup>1</sup> .

MORTELLARI (MICHEL), compositeur dramatique, né à l'alerme en 1750, entra dans son enfance comme ciève au Conservatoire de' Figlinoti dispersi de Muratori, puia fut envoyé a Naples, ou il reçut des leçous de Piccinni. ti n'était âgé que de vingt ana lorsqu'il écrivit à Rome son premier opéra, intitulé Troja distrutta Cel ouvrage fut suivi de Didone abbandonata : Naples, 1771. Il tit ensuite représenter : Le Astuzie amorose, Venise, 1775; Don Gualterio in circita, 1776; Esio, à Milan, 1777; Armida, 1778; Troja distrutta, avec une musique nouvelle, à Milan, 1778; Alessandro nell' Indie, 1779; Il Barone di Lago Nero, à Florence, 1780; Antigone, à Rome, 1782; La Fata benefica , a Varèse, 1784; Semiramide, à Milan, 1785 ; L'Infanta supposta, à Modène, 1785. Vers la fin de cette année, Mortellari se rendit à Londres. Il y lit représenter en 1786 son Armide, où la cantatrice Mara chanta le premier rôle. Il paratt qu'il se lixa dans cette ville, ear on ne le refrouve plus en tlalie après eette époque, et il ent un fils qui était professeur de musique à Londres en 1809. On a gravé dans le journal de musique italienne à grand orchestre commencé par Bailleux, Ireize airs extraits des opéras de Mortellari, avec les parties séparées. On connaît airsi sous son nom : 1º 6 canconets with an accompaniment for the piano forte or harp. - 2° XVIII Italian catches and glees for 3 voices. - 3° VIII canconets with an accompaniment for the piono forte or harp. Tons ees ouvrages ont paru à Londres vers 1799. -4º Six sextuors pour 2 violons, hautbois, flute, alto et violuncelle ; Paris, Naderman.

MORTIMER (PIERRE), littéraleur musi eien, de la secte des frères moraves, naquit le 5 décembre 1730, à Pulenhaun, dana le comic de Surrey (Angleterre), et fit ses études au collège théologique de Niesky, village de la Silésie

dont la population est de la communion morave, puis à Barby, petite ville de la Saxe qui est de la même religiun, el on se trouvait alors une institution scientifique fondée par la Société. Nomné professeur à l'école d'Ebersdorf, en 1774. il n'y resla on'une année, avant été anpelé an nædagogium de Niesky en 1775. Deux ans après, il fut envoyé a Neuwied (Bas-Bhin), où il prit part à la ré-laction du journal publié par les frères de la communanté, jusqu'à ce que les infirmités de l'age l'eussent obligé à cesser tout travnil: alors il se retira à Herrnhutt, ville de Saxe ( aux frontières de la Silésie ), dont tous les habitants appartieunent à celte secte. Il passa ses dernières années dans le repos, soit à Herrabutt, soit à Dresde, Une atlaque d'apoplexie le frappa le 6 junvier 1828, el it monrut le 8 (1). Doué d'un esprit supérieur, Mortimer étail un savant, dans toute l'acception du mot : Il execllait particullèrement dans les mathématiques, la musique et la poésie laline. Il s'est foit connaître comme écrivain par une Histoire de la Société des missions en Angleterre. et par la traduction de l'Histoire des Églises, de Millner. On a de lui un livre excellent sur ta tonalité du chant choral de l'Église réformée. on il examine les avantages des anciens modes grecs aur la tonalité moderne, et essaye de démontrer que les mélodies du chant elioral appartiennent toutes à trois de ces modes, savois : Phypoionien, Phypodorien et l'hypomixolydien. Quoique cette dernière partie de son système ne suil pas clairement pronvée, il n'est pas moins vrai que le travail de Mortimer est digne du plus vif intérêt, et qu'il renferme des vues aossi nouvelles que lumineuses. ti ne faut pas cherelier dans ce livre les bases de la tonalité dans les espèces de quartes et de quintes qui constituent les tons du plain-cliant ; le but de l'auteur est l'harmonie que doit faire l'organiste dans l'orcompagnement des psaumes et cautiques, en raison du rapport de la mélodie avec le caractère hypofouien, hypodorien, ou Expomixolydien des modes grecs de l'antiquité. Ce qu'il cherche, c'est l'unité, par des règles fixes, de l'harmonie chorale, pour l'usage de la scele religieuse dans laquelle il est né. Tous ses exemples de cliant des psaumes et des cantiques sont pris dans le plus ancien livro chural des frères moraves, descendants des huasites , lequel a été imprimé en 1566, sans nom de lieu, avec le portrait de Jeau Huss, sous ce

(i) Ces renseignements seal lirés d'une sollice lasécée dans le Nouveau Magasin de la Lasice (Novea Lassischer Augustin), laquelle a été publiée par M. Léo-pod Baupe, prédicateur a certilie, serectaire de la Société des sciences de la Lausce superfiéen.

titre : Kirchengeseng darinnen die Heubtarticket des christlichen glaubens kurts gefasset and ausgeleget sind, t vol. in 4° de 29t pages. Le tivre de Mortimer a pour titre : Der Choral-Gesang zur Zeit der Reformation, oder Versuch die Frage zu beantworten : woker komml es, dass in den Choral-Melodien der Allen elwas, was an Tage night mehr erreicht ecirel? (Le Chant choral au temps de la Béfornuation, etc. ); Berlin, Georges Reimer, 1821, in-in de 153 pages, avec 112 pages d'exemples. Mortimer avait annoncé la publication proclaine de son livre par une lettre au rédacteur de la Gazette générale de musique de Leipsick, qui fut insérée dans les numéros 17 et 18 de l'année 1819. il y donne un aperçu de la doctrine exposée dans l'ouvrage. Une autre lettre, qui fait suite à la première, a été publiée dans le même journal, nos 3, 4 et 5 de l'année 1821. L'auteur de ce livre intéressant a vécu dans une si grande obscurité, qu'en Allemagne, et à Dresde même, il était à peu près inconnu. On ne saurait rien sur sa personne sì Zelter, dans sa correspondance avec Gothe, ne nons avait fourni sur lui quelques renseignements dans une lettre datée de Dresde, le 29 mai 1822. Je crois de-

voir rapporter ce qu'il dit : « Un littérateur de Herrnbutt, nommé « Pierre Mortimer, vicillard de soixante douze « ans, envoya à Berlin, il y a cinq ou six ans, « par l'intermédiaire du vieux Kœrner, un ma-« unscrit dans lequel il établit sur des bases « solides la tonalité des modes du chant d'église, « considérés comme étant aussi les modes de la « musique des Grees. Depuis longlemps ce sujet « m'intéressait, et j'avais rherché à faire revivre « ces modes , comme tu auras pu le remarquer « dans quelques-unes de mes métodies, entre a autres Mahudoh, le roi de Thulé, et d'au-« tres. Avec le secours de notre ministre, je « suis parvenu à tivrer à l'impression ce manu-« scrit. Voulant me mettre en correspondance « avec l'auteur, je lui envoyai de nouveaux es-« sais comme des réalisations de sa théorie · fondamentale; mais il ne me répondit pas, « et me fit seulement dire un jour que ce que « j'avais fait était bon, ce qui me fâcha beau-« comp contre lui « Cependant l'élais décidé à connaître cet

« homme. Notre ministre m'avait autorisé à a volt Pierre Mortimer dans son herrnhuttoise « demoure. Les renseignements pris sur lui près « des frères moraves résidant à Berlin et ailleurs « ne s'accordaient pas. Les uns disaient qu'il « ne fallait pas y regarder de trop près avec « lui , parce que c'élait un vielllard rempli de

HIGGH, UNIV. DES MUSICIENS. - T. VI.

« bizarreries; d'autres assuraient qu'il ne nou-« vait écrire parce qu'il était perclus par la « goutte; enfin j'appris qu'il demeurait à " Dresde, et lui seul fut l'objet de mon voyage « en cette ville. Je le tronvai fort bon homme. · plein de savoir; beau vieillard dont les yeux « brillent comme la santé même, quoiqu'it ait « le cores courbé et qu'il marche pénible-« ment.

« 11 a passé sa vie à faire des vers latins pour « des circonstances retatives à la communauté « des frères moraves (on dit que ces vers sont « fort beaux ) , à traduire de différentes langues « des écrits de mission, et enfin à composer « pour lui l'ouvrage précité sur le chant évan-« gélique, avec le secours de quelques vieux li-« vres de chant du seizième siècle,

« Mortimer est furt pauvre. Sa bonne femme a ne'apprit cela en me disant qu'elle regrettait « de ne pouvoir m'offrir à diner, parce qu'ils « prenaient ce qu'ils mangeaient dans la maison « des Frères. Or, il faut savoir qu'on fait dans « cette maison la cuisine pour tous ceux qui « doivent vivre avec économie, à raison de 6, \* 8 ou 10 gros (75 centimes, un franc et un « franc vingt-cinq centimes), non par jour, mais « par semaine. Tu comprends facilement qu'on « ne peut pas avoir des poulcts rôtis puur ce « prix. C'est cette pauvreté ile Mortimer qui « fut canse qu'il ne me répondit pas; il n'usait « prier personne de payer l'affranclessement de « sa lettre, et lui-même ne possédait pas de

« quol remplir cette formalité (t). « Le premier jour de fête, je me suis rendu « avec loi à la prière du matin. Cétait à huit « heures; à dix, le sermon était fini. Je l'enga-« geai alors à venir dans ma chambre, pour y a causer de ce qui nous intéressait. Le vin « ( que je lai servis ) lui plut, et le rendit moins « réservé. Je reconnus en lui un homme hon-« néte et bon. Il est si timide qu'il n'ose pas « même s'ouvrir à sa femme ou à sa fille; it ne « jonit point de considération dans la ville, et · son mérite y est inconnu : on m'écoufait avec « étonnement quand je disais qu'on pourrait « faire quarante milles d'Allemagne (environ « quatre-vingts lieues) pour voir un tel homme. « Personne ici ne connatt son ouvrage sur le « clisnt choral, dont il n'a lui-même qu'un « exemplaire, seul salaire que le libraire tui « ait donné pour son mannscrit, ti écrit bien « en allemand; son style est clair et facile. J'ai

(s) Le changement frequent des administrations de postes en Allemagne est cause que locte lettre doil être offranchie. Sans cette precaution elle ne paratendrait pas è sa destination,

« obtenu de lui la promesse qu'il répondra à . Téméraire ( roy. ce nom ), qu'il avait demand-« mes lettres. » Morion au duc de Bourgogne, pour apprendre

On se sent serere le cour insequêm nouse, que cet lammes si per contant, ni mivrible, cel l'autore du meilleur livre qu'on ai evit sur me maitre acheure et d'altiche, et que cet évrit quest un savoir d'une rare étrodes. Loreque Mortime en mes de lei, et l'indicate en étrodes, Loreque mois un savoir d'une rare étrodes, Loreque mois jusqu'ant dels notaleux. Ce s'avoir jusqu'ant dels notaleux de s'avoir jusqu'ant des notaleux d'un s'avoir qu'ant de la vertice de la vertice

MORTIMER (Joseph) ne paratt pas avoir été parent du précédent, quoiqu'il appartint aussi à la communion des frères moraves, Il paquit le 21 octobre 1764, à Mourna, dans le nord de l'triande, et fut élevé dans l'Institution des Frères à Fulnerk (Moravie), puis à Nie-ky et à Barby. Il fut condor et prédicateur à Neuwied, Fulneck et Sarepta (Russie). Ayant du savoir comme organiste, if en remolit souvent les fonctions, et se livra à l'euseignement du piano et du chaut. Il mourut à Neuwied le 29 décembre 1837. Par une inadvertance bien singulière, l'ouvrage de Pierre Mortimer est attribué à Joseph, dans le supplément du grand Lexique de musique de Schilling; Gassner n'a pas manqué de copier dans son Universal-Lerikoa der Tonkunst, cette faute que M. Bernsdorf a évitée dans le sien, en ne parlant ni de l'un ni de l'autre.

MORTON, ou MOURTON, ou MOR-THON (Messire ROBERT), clerc de chapelle de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, suivant un état de cette chapelle dressé en 1464 (t), se trouvait encore au tableau de cette chapelle en 1478, suivant l'état qui en fut fait dans cette même annee, après in mort de Charles le Teny raire, li paralt que Morton fut attaché particulièrement au service de ce dernier prince pendant la vie de Philippe le Bon, car on lit à côté du nom de ce musieien, dans l'état de 1464, l'observation suivante : Robert Morton, qui du bon plaisir de Monseigneur a elé devers ei ou service de Monseigneur le comte de Chorollai pour les mois de juin, juillel, aoust, septembre, octobre et novembre MIIII' LXIIII (2). J'ai dit, dans la notice de Charles le

Morion au duc de Bourgogne, pour apprendre de lat à noter les chansons qu'il compo-ait; d'où f'on doit conchire que ce musicien etail consideré comme un des plus liabiles dans cet art. Neanmoins, Morton n'eut que le titre declerc dans la chapelle de ces princes, parce qu'il n'était pas ecclésiastique. Il paralt y avoir quelque contradiction, en ce qui le concerne, dans les rtats de la chapelle; car sou nom figure dans les elots de payement des ufficiers et gens de fliôtel des ducs de Bourgogne à a fin du mois d'août 1474, mais il n'y est plus à la date du 9 avril 1475. Cependant on le retrouve dans le tableau de la clunelle en 1478, M. l'ablé Moreiot, dans sa Notice sur un monuscrit de la Bibliothèque de Dijon (p. 16), a rapporté les paroles d'une clamson qui s'y trouve et qui commence ainsi :

> La plus grant chière de Jamais Out fait à Lambeny la cité, Morton et Hayne. En verité, Ou ne le pourroit dire hoy male

Octic clausea se raporte au séjour fail à culmeir apr se leux claustres de la chapelle des duex de Bourgogne, Hayne (1995, Cambra) par les comptes de la cour, et dont on trouve des actues et Mortes, dans un voyage fait pour les compte de la cour, et dont on trouve des treces dans les registres de la Commbre des comptes qui sont aux Archives dan roysume de les despieux. It à pas de d'entre de jough de jour de composition de la contra del la contra del la contra del la contra de l

MOSCA (Joseph), né à Naples en 1772, étudia le contrepoint et l'accompagnement sous ladirection de Fenaroil, au Conservatoire de Loreto. A l'âge de dix-neuf ans, il écrivit son premier opéra, Silvia e Nordone, pour le théâtre Tordinone, à Rome, puis il donna Chi si contento gode, à Naples; La l'edora scaltro, à Rome; Il Tolletia, à Naples; I Matrimoni, à Mian, en 1798; Ifigenia in Aulide ( pour Mee Cataiani); L'Apporenza inganna, à Venise; Armida, à Floreme ; Le Gore fra Limella e re la ficco, farce en patois vénitien; La Gasia da, farce dans lemème patois, à Venise; Il sedicente Filosofo, à Milan, en 1801; Lo Ginerro di Acossio. l Ciarlotani, Tomiri regino d'Egitto (batlet), à Turin ; La fortunota Combinazione, à Milan, en 1802; Chi ruol troppo reder, dirento cieco, ibid., 1803. En 1803, il arriva à Paris en qualité d'accompagnateur au clavecin du Theatre-tlalien. Je l'ai connu alors ; c'etait un musicien sans génie, mais doné d'une prodt-

<sup>(1)</sup> Registre 1925, fo LVII recto, aux Archeres du royaume de Belgique.

<sup>(</sup>i) Registre 1925, P CXXX recto, aux Archives de Bel

gieuse facilité. Il écrivit à cette époque besucom de morceaux qui furent intercalés dans les opéras qu'on représentait au Theatre-ttalien, ti composa aussi pour ce theâtre Il Ritorno inaspellulo, et L'Impostura; mais ces ouvrages ne renssirent pas. Lorsque Spontini prit la direction du Théâtre Italien, en 1809, Mosca retourna en Halie, et écrivit à Milan Con amore non si scherza, en 1811; I Pretendenti delusi, ibid., 1811; Romilda, à Parme; I tre Marili, à Rome; Il finto Stanistao, à Venise; Amore ed armi. h Naples: Le Beslie in uomini. h Milan , 1812; La Diligenza, à Naples ; La Gasetta, Carlotta ed Enrico; Don Gregorio in imbarazzo; Arviso al publico , à Milan, 1814. En 1817 Mos ca fut nommé directeur de musique au théâtre de Palerme. Il écrivit pour ce théâtre Il Federico secondo: La Gioventú d'Enrico V: Altila in Aquilea: Il Marcolondo ossia l'impostore; L'Amore e l'Armit, à Florence, en 1819; Il Filosofo, à Vicence, dans la même année. Les troubles qui éclatèrent en Sicile le ramenèrent à Milan en 1821; il y écrivit de nouveaux ouvrages, entres autres La Sciocca per astuzzia el Emiro. A Turin, il donna en 1823 La Voce misteriosa; à Naples, en 1823, La Principessa ervante, et en 1826. L'Abbate dell' Epec, Rappelè en Sicile dans l'année 1823, il fut nummé directeur de musique du théâtre de Messine. Il mourut dans cette vitle le 14 septembre 1839, à l'âge de soivante-sept ans. Mosca employa le premier dans ses ouvrages le crescendo. dont Rossini a fait ensuite tant d'usage dans quelques-uns de ses opéras. Le grand effet qu'obtint cet effet de rhythme et de sonorité le fit crier au plagial : il fit imprimer et répandre partout une valse de son opéra I Prelendenti delusi. joué à Milan en 1811, on se trouve cet effet, et qui contient des phrases employées par l'auteur dn Barbiere di Siviglia; mais Rossini ne tit que rire de tout ce bruit.

MOSCA. (Latvs), feere du précédent, a de Naples en 1775, a requi assel des lespons de Fenarell. Credatal plactiers motes en l'at attacés avant de l'action de l'ac

en 1805. 2º L'Itatiana in Algeri, à Milas, en 1808. 3º L'amoroso Inganno. 4º L'Au-dacia delua. - 5º I finit Vinggiatori. - 6º L'Inspresario burlato. - 7º Gli Sposi In cimento. - 8º Le Stravaganze d'amore. - 9º Il Satto di Leucade. Ces sept derniers ouvrages nat élé représeuté à Naples. On consail en Haife des messes et quelques antres compositions religieuses de Louis Nosce de Louis Nosce de Louis Nosce

MOSCHE (CHARLES), professeur de musique au gymnase de Lubeck, né dans celle ville en 1809, s'est fait conualtre comme compositeur par les ouvrages suivants : 1º Le 130º psaume pour soprano, alto, lénor et basse, avec accompagnement de piano, op. 1, Leipsick ; Friese, 1834. - 2º Dem Erloser ( An Sanveur ), motet pour les mêmes voix, avec pianu, on orgue ad libitum, op. 2; Leipsick, Schuberth. -3º Six chansons allemandes avec acc. de piano, op. 3. - 4° Six idem, op. 4; Lubeck, Hoffmann et Knibel. On a Inséré, sous le nom de cet artiste, dans le quinzième volume du recueil intitulé Cacilia (pag. 149-176), un article concernant les principes de Logier sur la classification des accords. Cet article renferme une critique raisonnée du système.

MOSCHELES (t) (ICNACE), virtuose sur le pisno et compositeur célèbre, doit être considéré comme un des principans fondateurs de l'école moderne du piano. Fils d'un négociant israclite, il naquit à Prague le 30 mai 1791. Ses premiers mallres furent des musiciens obscurs, nommés Zahradka et Zozslsky; mais en 1804 il recut une éducation plus digne de ses heureuses disposillons chez Denis Weber, directeur du Conservatoire de l'esgue. Ce mailre distingué occupa les premiers temps de l'instruction de son élève en lui faisant exécuter les œuvres de Mozart, qui furent suivies de celles de Hændel et de Jean-Sébastien Bach. La prodigieuse facilité et le travail assidu de Moscheles eurent blentôt triomphé des difficultés de ces compositions, et la tête du jeune artiste s'accoutuma de bonne heure aux combinaisons de leur vigoureuse lisrmonie. C'est à cette éducation sérieuse qu'il faut attribuer le style élevé qu'il prit lui-mêuse plus tard dans ses propres ouvrages. Les sonales de Clementi devinrent aussi pour Moscheles l'obiet d'une étude constante, et contribuèrent à lui donner le brillant et l'élégance qu'il fit admirer dans son exécution. A peine parvenn à l'âge de douze ans, il parut en 1806 dans les concerts publics de Prague, et y obtint des succès ou'aurait envies un artiste consommé. On re-

(1) On prononce Moschelis.

connut alors la nécessité de l'envoyer à Vienne, où les movens d'instruction et les beaux modèles se trouvent réunis. Déjà il avait fail quelques essais de composition sans autre guide une son instinct; arrivé dans la capitale de l'Aufriche, il y prit des leçons d'harmonie et de contrepsint chez Albrechtsberger, et fut dirigé dans la partie esthétique de l'art par les conseils de Salieri, uni l'avait pris en affection. A peine agé de seize ans, il commença à fixer sur lui l'attention des artistes à Vienne et à briller dans les concerts. Meverbeer était alors dans cette ville et se faisait remarquer comme planiste. La rivalilé uni s'établit à cette époque (1812) entre ces jeunes artistes n'altéra jamais les sentiments d'amitié qu'ils s'etalent vonés réciproquement, mais aiguillonna le zèle de tous deux et hâta leurs progrès. Infatigable dans l'étude, Moscheles, qui se proposait de modifier l'art de joner du piano, et d'y introduire des hardiesses inconunes a ses devanciers, s'attachait de préférence à des recherches sur les moyens de varier les accents et les qualités du son par le tact, ti y trouva beaucoup d'effets nouveaux qui étonnérent le monde apusical lorsqu'il sortit de Vienne pour parcourir l'Allemagne et les pays ctrangers. hn 1816, il entreprit son premier voyage, et se fit entendre à Munich, Dresde, Leipsick, et dans quelques autres grandes villes. Partout les applaudissements les plus vifs l'aceueillirent, De retour à Vienne, il y reprit ses travaux, et perfectionna, par un travail constant, les qualités spéciales qui venaient de le signaler comme le créateur d'une école nouvelle. Après avoir parcourn, en 1820, l'Allemagne du Rhin, la Hollande el les Pays-Bas, il arriva à Paris, où la nouveauté de son ieu produisit une vive sensation, et fut le signal d'une transformation dans l'art de jouer du piano. Plusieurs concerts donnés à l'Opéra par Moscheles attirérent une affluence extraordinalre d'amateurs; les applaudissements furent prodignés à l'artiste, et les jeunes pianistes s'empresserent d'imiter les qualités les plus remarquables de son falent. Ce n'était pas sculement par sa brillante exécution que Moscheles prenait des lors une position élevée; son mérite comme compositeur le classait aussi parmi les maltres les plus distingués qui ont rerit pour le piano. Si sa musique, trop sérieuse pour les anateurs ile cette époque, n'a point obtenu de succès populaire, elle est considérée par les connaisseurs comme des productions où l'excollence de la facture égale l'élégance et la nouveanté des idées. Bien des œuvres qui jouissent maint-naul de la vogue seront depuis longlemps cublices, quand plusieurs concertos, trios, et

études de Moscheles vivront encore avec honneur dans l'estime des artisles.

Après un long séjour à Paris, Moscheles se rendit à Londres, où ses succès n'eurent pas moius d'éclat ; il y devint un des maîtres favoris de la haute société, et depuis ce temps (1821), il s'y fixa, jouissant de l'estime publique, autant par ses qualités personnelles que par ses talents. En 1823, il voulut revoir sa famille, et traversa l'Allemagne, se faisant entendre à Munich, Vienne, Dresde, Leipsick, Berlin et ttambourg. Partont il fut accueiill par de vifs applaudissements. Déià une tendance nouvelle se faisait apercevoir dans son jeu; son style devenait plus grand, plus mâle, el le genre de ses nouveaux ouvrages parlicipait de celle trausformation, qui s'est complétée depuis lors, et qui a fait de Moscheles le compositeur allemand, pour le piano, le plus classique de son époque. Les voyages qu'il a faits en Aucleterre, en Ecosse, en Irlande, en Alleniagne. dans les Pays-Bas et à Paris, ont toujours été pour lui des occasions de brillants succès. Il s'est distingué d'ailleurs de beaucoup de virtuoses de notre temps par des cunnaissances étendues dans son art : il est du petit nombre de pianistes qu'on peul appeler grands musiciens, et sa mémoire est menhice des œuvres des maîtres les plus célèbres des époques antéricures. Personne u'a connu mieux que lui le style d'exécution qui convient à la musique de chacun de ces mattres, même des plus anciens, et n'a su aussi bien varier sa manière à propos. Il a fourni une preuve éclatante de cette aptitude dans d'intéressantes séauces données à Londres. Tonr à tour il y a fait entendre des pièces de Baelt, de Scarlatti, de Hændel, de Haydn, de Mozart, de Clémenti, de Wolfl, de Beethoven, enfin des hommes les plus illustres de tous les temps et de toutes les écoles, sans oublier les jeunes et hardis novaleurs de nos jours; et dans chaque chose il n'a pas excité nioins d'étonnement par son habileté à transformer son style, que par le goût el l'experience

qui lui en faisadent sahir la propriéte spéciale.
L'art d'improviter a été dans le talent de
Moncheles une rare faculté developpée par le
Tarail et par la médition : la richiese étidese qu'il y faiseil paraître, les resources qu'il y ditarail et par la même si prodifigione, que des
polyait traient meme si prodifigionese, que des
dontes ont que'equerios été manifectés sur la
talent de la médit de la companyait de la companyait

lui voir y jeler une remarquable variété, pour aequérir la preuve du travait instantané de son imagination. L'ordre qu'il mettait dans ses idées pendant l'improvisation était sans donte le fruit de l'étude et de l'expérience : on peut le comparer à celui qu'un orateur de taient établit dans ses discours. Le sujet de l'improvisation étant donné, l'artiste doué de ce talent en saisit à l'instant les ressources, et v établit une gradation d'intérêt qui se sontient jusqu'an houl : que du seio de cet ordre parfait jaillissent à chaque instaot des éclairs inattentus, e'est ce qui distingue la musique itaprovisée de la musique écrite. Peu d'artistes possédent un talent si précieux : aucun ne l'a porté plus Join que Moscheles. Je l'ai vu, à Bruxelles, vers la fin de 1835, recevoir à la fois, dans un concert, trois themes parmi lesquels il devait elioisir celui de son improvisation : mais il les traita successivement toua les trois, puis les rénnit dans un travail exquis, les faisant passer alternativement d'une main à l'autre, et se servir molnellement d'accompagnement, sans qu'il y eut un seul instant d'hésitation, et sans que la progression d'intérêt a'arrêtât. Ce triomplie du talent fut accueilli par des applaudissementa frénétiques. Pour moi, j'avone que je croyais à peine a ce que je venaia d'entendre. Pendant son long séjour à Londres, Moscheles avait rempli les fonctions de professeur de piano à l'Académie royale de mosique, et avait été un des membres directeurs des concerts de la Société philharmonique. En 1846, cédant aux instances de Mendelssohn, il accepta la positiou de professeur de piano an Conservatoire de Leipsick, et depuis lors il s'est fixé dans cette ville avec sa famille. Au nombre des hons élèves qu'il y a formés on remarque M. Brassin.

Parmi les plus belles compositions de Moscheles, il faut placer en première ligne les concertos en sol mineur (nº 3), en mi (nº 4), en nl (nº 5), le concerto fantastique et le concertn palliétique; le grand sexhor pour piano, violon, flûte, 2 cors et violoncelle (op. 35), le grand trio pour piano, violan et violoncelle, l'excellent duo pour deux pianos, la sonate caracteristique (op. 27), la Sonale mélanentique (op. 49), les allégros de braynure (dediés à Cranner ), les deux suites d'Études, les études de concert, op. 111, ses sonates pour pisno el violon, et, dans un autre genre, la fantaisie des Sonvenirs d'Irlande, morceau aussi remarquable par la frakbent et l'élégance que par te mérite de la facture. Lorsque Moscheles reunit l'orchestre au piano, il sait lui donner un interet soutenu, sans rien dininuer de l'importance et | op. 73. Moscheles a écrit des symphonies pour du brillant de la partie principale : ce mérite

est fort rare, et les plus célèbres artistes ont souvent échoué devant les difficultés du problème : car ou l'instrument concertant résume tont en lui, et laisse à l'accompagnement une harmonie sans valeur, ou l'instrumentation devient une symphonie dans laquelle le piaco n'exécute que sa partie, comme le violon on le hanthois, Schlesinger a publié à Paris les œnvres complètes de Moscheles pour le piano : cette rollection, souvent réimprimée dans les principales villes de l'Europe, renferme les ouvrages anivants. Piano et onenestae : 1º Concerto de société avec qualuor ou petit orchestre, op. 45. ~ 2º Deuxième concerto (en mi bémol), op. 56. - 3º Troisième idem (en sol mineur), op. 58. - 4° Quatrième idem ( en mi ), op. 64. - 5° Cinquième idem (en ul), op. 87. -6º Concerto fantastique, nº 6 (en si bémol, op, 90. - 7° Concerto palhétique, nº 7 (en at mineur), op. 93. - 7º ( bis ) Concerto pastorat. - 8° Marche d'Alexandre variée, op. 32. -9º Rondo français concertant, pour piann et violou, avec orchestre, op. 48. - t0" Fantaisie et variations sur l'air : Au clair de la lune, on, 50. - 11° Souvenirs d'Irlande, fantaisie, op. 69. - 12" Fautaisle sur des aira de bardes écossais, op. 80. - 13° Souvenirs de Danemark, fantaisie aur des airs nationaux danois, OR. 83. - PIANO AVEC DIVERS INSTRUMENTA : 14º Sestetto pour piano, violon, flûte, 2 cors et violoncelle, on, 35, - 15° Grandes variations sur une mélodie autrichienne, avec 2 violons, alto, violoocelle et contrebasse, op. 42. -16° Grand rondo, brillant, idem, op. 43. - 17° Grand septuor pour piano, violon, alto, elarinette, cor, violoncelle et contrebasse, on, 88. -18º Fantaisie sur un air bohémien, pour piann, violon, clarinette et violoncelle, op. 46. -19° tntroduction et variations concertantes pour piano, violon et violoncelle, op. 17. - 2º Grand trio pour piann, violon et violoncelle, op. 81. - 21° Duos pour piano et divers instruments, op. 31, 37, 41, 63, 78, 79, 82. - PIANO SELL: 22° Pirces à 4 mains, op. 30, 31, 32, 33, 47. - 23° Sonates pour piano seul, op. 4, 6, 22, 27, 4t el 49. - 24° Rondeaux, op. 11, 14, 18, 24, 51, 52, 54, 61, 66, 67, 68, 74, 85. -25° Fantaisies, op. 13, 38, 57, 68, 72, 75, 87, 94, 114. - 26° Polonaises, op. 3, 19, 53, 108. - 27° Divertissements, caprices et pièces diverses, op. 9, 25, 26, 28, 55, 58, 62, 65, 89. - 25° Eindes, op. 70, liv. et 2, op, 95, 111, on-

vrages remarquables en leur genre. - 29° 50 preludes, dans tons les tons majeurs et nineurs,

l'orchestre, qui ont été exécutées à Londres,

antis qui, je reus, n'out pas cé publice. Il a Intaluid et l'alemant en anglais le tree des Saindles un Becthever, asquel à a joint ême petce, des léttes de l'Illistré compositeur et de ses anis, tires de l'écrit de filse et Wegérs, on an insucres de l'écrit de filse et Wegérs, on a finance de l'écrit de filse et Wegérs, et et les notes. L'euvrige a pour live : The Life of Bertheven duction plus certerpoules with has friends, numerous carrecterate trustes, cui de la constant de l'entre de l'entre de l'entre de cui d'entre de l'entre de l'entre de l'entre de cui d'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'écrit qu'entre de l'entre de l'

MONGHETTI (CARLLES), sopraniste, ne a Breusia, dans la première modifié du disseptieume sische, cutolia la munique et le chiart sous la direction de Preligeria, maltire de cisquéle de Preglie- cataloriale de cette ville, et acquif une rare Individe dans l'execution des traits les plus difficiles. Il brills sur plusissens theidres d'1-tale et fut attaché comme chanleur, vers 1670, a l'égie de les jossiles de Bresch a

MOSEL (JEAN-FILIX), ne à Florence en 1754, a brille en Italie comue violoniste, dags la seconde moitie du d'a-huitième siècle. Elève de son père, qui l'était lui-même de Tartini, il fil de rapides progrès, et joua avec succès dans plusieurs concerts avant l'âge de quinze ans. Pins tard, il reçut des leçons de Nardini. Il était fort jeune encore quand le grand-duc Léopold l'admit dans sa musique. En 1793, il succeda à son mistire dans la place de chef d'orchestre de la chapelle du prince; en 1812, il étail premier violon du theâtre de la Pergola. Apres ces renseignements tournis par Gervasoni (1), on ne trouve plus tien sur cet artiste. On connaîl de sa composition: 1" Six does pour deux violous; Florence, 1783: Paris, Plevel. - 2º Six quatuors pour denx violons, alto et basse; ibid., 1785. - 3° Six duos pour 2 violons, op. 3; Venise, 1791. -4" Serénade pour flûte, 2 violes et violoncelle; thid. Mosel a bisse en manuscrit des sonates pour violon seul avec accompagnement de basse, des trios pour deux violons et violoneelle, el des symphonies, J'ignore si M. Ez. Mosel, auteur d'une symphonie dramalique intitulée l'Ultour Battaglia, executre à Florence en 1841, est lils de Jean-Felix.

MOSEL (IGNACE-FANQUE DE), connu sous le nom de EDLER (Noble) ne Mosal, conseiller en service ordinaire de la cour impériale, et premier conservateur de la bibliothèque de l'empereur, est né a Vienne le 2 avril 1772. A

l'âge de sepl ans, il commenca l'elude du violog sous la direction d'un bon maître, nommé Joseph Fischer, et quelques anuées de travail le rendirent assez habite pour qu'il suit exécuter des concertos de Vintti. Lorsqu'il cut alteint sa douzieme année, les fravaux du collége et l'étude des langues vivantes interrompirent celle de la musique; plus tard, la théorie el l'esthétique de l'art détournèrent M. de Mosel de la pratique. En 1788 il entra dans les emplois civils, quoiqu'il pe fût âgé que de seize ans, et denuis lors il n'a cessé de remplir ses fonctions au service de la cour impériale. En 1811, il fil son premier essai de musique dramatique dans te petit opera intitulé ; Die Feuer Probe (l'Epreuve par le fen), qui fut representé avec succès sur le théâire de la cour. Cet ouvrage fut suivi de la cantale Herman et Flora, et de la tragédie lyrique Seteur (paroles de Castelli ), ioure aussi sur le theâtre de la cour. En 1813, il a public son essai d'une esthetique de la composition dramatique sous ce titre : t'crsuch einer Esthelik der dramatischen Tonselzes (Vienne, Strauss, in-8° de 83 pages). Truis aus après il acheva son grand opéra Curus et Aslyages, qui ne fut joué qu'en 1818, et qui n'oblint qu'un succès d'estime. Ce fut daus cette même année que l'empereur lui accorda, en récompense de ses services, des lettres de noblesse pour lui et ses descendants. En 1821 il a oblemi le titre de conseiller, et en 1829 celui de conservateur de la bibliott-èque impériale. Cet ansateur distingue est mort à Vienne, le 8 avril 1844. M. de Mosel a traduit en allemand les textes anglais de plusienes oratorios de tlændel qui ont été exécutés à Vienne. On a grave de sa composition: to Ouverture de Cyrus et Aslyages, à graud orchestre, en partition; Vienne, Haslinger. --2º Trois marches de l'opéra intilulé Les Hussifes, arrangées pour piano à 4 mains; ilsid. -3º Ouverture de la tragedie Oltokar, arrangée pour le piano; Vienne, Diabelli. - 4" Idem de Salem ; Vienne, Mechetli. - 5º le 120me psaume, à quatre voix; Vienne, Haslinger. - 6° Trois hymnes avec orchestre, en partition; ibid. -7" Plusieurs recuciis d'airs allemands, avec accompagnement de piano; ibid. On doit à M. de Mosel une honne luographio de Salieri , intitulée : Leber das Leben und die Werke des Anfon Salieri, K. K. Hofkapetlmeisters, etc.; Vienne, J. - II. Willisbauser, 1827, in-8' de 212 pages. Une analyse de la partition originale du Requiera de Mozart, qui se frouve à la bihiiothèque impériale de Vienne, a été publiée par M. de Mosel, sous ce litre : Ueber die original partitur des Lequeux ron It', A. Mozort; vienne, 1820, in-8". Le même lildreiber unsidera dat liscerte dans la Grattle musicule de Veram (ann. 1818, ppc. 537-143, et d'4-45.) des chereriations aur l'état actiet de 
la musiage d'annelliper en France, et d'ansi étatiet de la musique d'annelliper en France, et d'ansi étaciet de la musique d'annelliper en France, et d'ansi étagonres de pièces en musique. 14 a domné assis ana l'écrit périodique littules Cerclie (c. 11, ppz. 523-239), en murrens une l'opéra. Bans en l'indire de la Bibliothèque impirele de 
Vienne, il a placé (ppz. 334-533) des notices en que quelques l'ires cause de musique qui d'yen que quelque l'ires cause d'anneluq qui d'yen que quelque l'ires cause d'anneluq qui d'y-

MOSEL (Cerunavas DE), por LAMBERT, octavisme femum de procident, a tru la jour à Abotes-Neuborte, dans la Biose-Audriche, la Abotes-Neuborte, dans la Biose-Audriche, la couvent du ce leur, coi, elli telle rigoles proprie qu'a most anna che exvicat un concerto d'orgue qu'à most anna che exvicat un concerto d'orgue qu'à most anna che exvicat un concerto d'orgue dans la grande égile de monsaider. Post tard, les lecesos de Binnande en firent une pianiste disures sectode, dans les concerts de porte. En 1800 soil e-quois M. de Mosel. On a grant es conceptible an extraditation pour le plano sur un titues de N. is comite de Directivation in titue de N. is comite de Directivation (Neurone, le la politica).

Vicinie, le 10 juillet 1833.
MOSEL (Prosera), clausoine régulier de Klotter Neubourg, près de Vienne, récut an commencement du dir-neuvième siècle. Annateur de musique el violoniste, il a publié de sa composition : l'\$18 erarations el finatairies pour violona el allo, Vienne, Traz, 1806. — 3°C man 7°S via dues pour deux violons; ilsdi. — 3°C man d'inti pour violon, avec accompagnement d'un second violona el basse, qo. 3, ilsdi.

MOSENGEL (Jeax-Jouvé), facteur d'orgues allemand, vivalt vers la fin du dix-septième siècle et au commencement du suivant. Il a construit l'orgue de Liebe, en Prusse, composé de 48 jeux, en 1698, et celui de Sackheim, de 14 leux, en 1707.

MOSER (P. MAERES), religieux du monastère de Benedictieuer (Baviere), et compositeur du dix-sepième siècle, est contu par un receil de motets initulé: Viridiarum musicum, seu Canliones sacra, i el 2 vocum, cum riolinis; Um, 1086.

MOSER (Frénéral), conseiller intime au conseil des travaux publics de la Prusse, né à Berlin en 1707, fut amateur de missique et bon violoniste. Il est auteur d'un petit écrit en laogue française publié sons ce simple titre : Pierre Rode dedié à ses amis : Berlin, 1831.

14 pages. On y trouve des dates utiles pour la biographie du célebre viuloniste stode, dont Moser avait été l'ami, cumme il fut celui de Mozart dans sa iennesse.

MONES (Jax-Gonzenon), organiste à Moneslact, dans le Voigiland, vere la fin du div-buillime slècle, a publié de sa composition : l' Oche et classona à voix seule et classein, tr' 2º et 3º recuells; Leipoick, 1781-1783. - 2º Handbook, flor govejapière, etc. (Manade de Forganiste) dont la première partie renferme des prelaises et funtaises; la describer, des prelaises et funtaises; la describer, des grants productions de différenta genres; Dresde, 1753. Il avait aussien namu-scrit a cette époque le pasume 51, des trios pour je traven de quelques autres moneguless autres monegules autres moneguless autres monegules autres m

MOSEWIUS (JEAN-THÉODORE), docteur en musique à l'université de Breslau, est né à Kænigsberg, le 25 septembre 1788. Après avoir fait ses études au gymnase et à l'université de celle ville, il prit tout à coup, en t807, la résolution de se vouer au théâtre, et débuta par le rôle de t'oracle dans l'Oberon de Wranitzky. Dans sa première jeunesse, il avait joué du violon et de la flûte; sa vocation pour le théâtre le décida à reprendre ses études de musique. Cartellieri lui enseigna le chant, et Frédéric Hitler l'harmonie. Après avoir chanté à Berlin nendant les années 1811 et 1813, il reçut de Kotzebne un engagement pour diriger l'Opéra de Komigsberg, en 1814. Ses meillenrs rôles étaient ceux de Leporello et de Figaro, dans les opéras de Mozart. Sa femme, Wilmelmine Mellen, était également au théâtre comme cantatrice. Tous deux se retirèrent ensemble de la carrière dramatique et jouèrent ponr la dernière fois en 1816, au théâtre de Krenigsberg; cependant Mosewins resta attaché à ce même théâtre, en qualite de régissenr, jusqu'en 1825. Fixé ensuite à Breslau, il y obtint la place de second professeur de musique de l'université, au mois de juillel 1827, après la murt de Berner, et it en fut nommé directeur de musique : à cette place il joignit la direction de l'Institut royal de Breslau. Cet institut est une académie de chant fondée par lui à l'imitation de l'académie de Berlin, et destinée à l'exécution des grandes œuvres classiques, particulièrement de J. S. Bach et de Hændel. Mosewius a publić quelques petits écrits concernant des oratorios exécutés dans l'institut royal, particulièrement sur le Moise de Marx, Lelpsick, Breitkopf et Hærtel; Sur le Paulus de Mendelssohn, ibid.; sur l'Oratoriu Les Sept Dormants, de Lobe; Breslau, Hainauer; L'Académie de chant de Breslau pondant les vinat-cina premières années de

Prusse.

son existence (Die Breslauische Sing-Akademie in den ersten 25 Jahren ihres Besteheus ). gr. in-8", ibid. L'unvrage le plus important de Mosewius est son aualyse des cantates d'eglise de J.-S. Bach, intitulce : Johann-Schastian Back in seinen Kurchen-Cantalen und Choralgesangen; Berlin, Guttenlag, 1845, gr. in-4° de 3t pages de texte et 26 pages de musique. On connaît de lui, à Breslau, beaucoup de compositions, nolamment des cantales de circonstance, des chants pour des chours d'honnnes et des Lieder; mais il n'en a rien publié. Dans un voyage que fit Mosewius en Suisse, Il avait pris place dans un omnibus qui faisait le trajet de Zurich à Schafthouse; il se plaignit d'une douleur dans tous les membres. Arrivé à Schaffhouse, on le fransporta dans sa chambre et un médecin fut appele : mais un instant après Mosewius, frappé d'apoplexie, mourul dans les bras de sa femme, le 15 septembre 1858, Il était membre de l'Académie des beaux-arts de Berlin, et chevalier de l'ordre de l'Aigle Rouge de

MOSSI (JEAN), violoniste et compositeur. né à Rome vers la tin du dix-sentième siècle, ful élève de Coreili, ilon! il linita le style dans ses ouvrages, Mossi brillait à Rome vers 1720. Il a publić : 1º Sonate a violino solo e continuo, op. 1. - 2º THI Concerli a 3 e 5 stromenti , op. 2. - 3º XII Concerli a 3 c 8, ciar vialini, viole, violoneello e continuo, on 4. -4º Sonate a violino solo e violoneello, op. 5. Tous ces ouvrages ont été gravés à Amsterdam, en 1730.

MOSSLER (Michel,), babile constructeur d'orgues, naquil à Nuremberg en 1626. Sa profession fut d'aburd celle de sonfileur d'orgues, à Saint-Lienbart; en l'exerçant II étudia la construction de l'instrument qu'il voyait chaque jour, et acquil des connaissances assez étendues pour devenir lui-même bon facteur. On a gravé son portrait en 1672, à l'àge de quarante-six ans,

MOSTO (JEAN-BAPTISTE), maître de chanelle de la cathédrale de Padoue, dans la seconde moitié du seizième siècle, fut ensuite maître de chapelle de Sigismond Battori, prince de Transvivanie. Il a publié de sa composition : Madrigali a 5 voci, libro primo el secondo; in Uenezia. presso Giacomo Vincente et Ricciardo Amadino, t584, In-4° obl. Une édition de ces madrigaux a été publice à Anvers, chez Pier e Phalèse et Jean Bellere, en 1588, in-4° obl. On a aussi de ce compositeur. Di Giovan Battista Mosto, maestro di copella del Serenissimo Principe di Transilvania, Madrigali a sci el reent des lecons du chantre Schmelzer justoci, novamente composti el dati in luce.

In Venetia, presso Ricciardo Amadino, 1528. In-4" obl. Pierre Phalèse en a donne une édition à Anvers, 1600, in-4° obl. Mosto fut un des douze compositeurs qui mirent en musique une collection de sonnets dédiée à la grande-duchesse da Tascane, intilulée : Corona di dodici soneili di Gio. Ballista Zuccarini alla oran duchessa di Toscana, posta in musica da dodici eccelleulissimi autori a cinque voci; Venise, A. Gardane, 1686.

Un autre musicien, nommé Francois Mosto .. fut chantre de la chapelle de l'électeur de Bavière, dans la seconde moitié du seizieme slècle. On trouve des madrigaux à 5 voix de sa composilion dans le second livre d'un recueil publié par un autre musicien de la tnôme chapelle, sous ce tilre : Secondo libro de madrigali a cinque voci con uno a dieci de floridi rirtuosi del serenissimo Duca di Baviera, cioe : Orlando di Lasso, Giuseppe Guami, Iro de Vento, Francesco di Lueca, Antonio Marari, Giovanni ed Andrea Gabrielli, Antonio Gossuino, Francesco Laudis, Fileno Cornazzani, Francesco Mosto, Josquino Salem. Cosimo Bottegari: Venezia, appresso l'Herede (sic) di Girolamo Scotto, 1575, in-4°,

MOTHE-LE-VAYER (FRANÇOIS DE LA), naquit à Paris, en (588, d'une famille noble, originaire du Maus. En 1625, il succéda à son père dans les fonctions de substitut du procureur general au parlement; mais le guit de la lillérature l'emportant chez lui sur tout autre, il quitta bientot la magistrature pour les lettres. Peu de temps après son établissement, l'Academie française lui ouvrit ses portes, le 14 février 1639. Chargé d'abord de l'éducation da due d'Orléans, frère de Louis XIV, on lui confia aussi le soin de terminer celle de ce monarque, qu'il ne quitta qu'après son mariage, en 1660. Il mourut en 1672, à l'âge de quairevingt-cing ans. A la suite d'un Discours none montrer que les doutes de la philosophie seeptique sont d'un grand usage dans les sciences... Paris, 1668, in-8", on trouve un Discours sur la musique, adressé au père Mersenne, ami de l'auteur, qui l'avait consulté sur ce sujet. C'est un écrit de peu d'intérêt et d'utilité. On le trouve aussi dans les diverses collections des œuvres de la Mothe-le-Vayer publices à Paris, en 1624 et 1656, 2 vol. in-fol., 1662, 3 vol. in-fol. et à Dresde, 1756-59, 14 vol. in-8°.

MOTZ (Geonges), chantre et mattre d'école à Tilse, en Prusse, naquit à Angebourg, en 1653. Dès son enfance, il appril la musique qu'à l'âge de seize ans. Alors il entra au collègo

de Warms, qu'il ne quitta que pour aller à l'université de Gorltingue. Mais la necessité de donner des lecons pour vivre lui laissait si peu de temps pour fréquenter les cours, qu'il prit la résolution de s'adunner exclusivement à la musique. Il partit bientot après pour Vienne, on il entra dans la musique du prince d'Eggenberg. Ce prince avait l'habitude de rester à Eggenberg pendant l'été, et d'habiter Vienne chaque hiver, Une partie de sa maison restait à Vienne chaque année au moment du départ pour Eggenberg : Motz saisit cette occasion, en 1679, pour demander à son mattre de visiter l'Italie : ello lui fut accordée, avec une somme suffisante pour les frais du voyage. l'endant quatre mois, Motz visita Veuise, l'adoue, Ferrare, Bologne, Florence et Rome, et partout il angmenta ses connaissances par la musique qu'il entendit et par ses conversations avec les musiciens instruits, De retour à Eggenberg, il y fut atteint d'une maladie grave, et obligé de demander sa démission, qui Ini fut accordée en 1680. Il s'acheminait vers sa ville natale, lorsqu'il apprit que Vienne était désolée par la peste; il se hâta d'arriver à Linz pour franchir le cordon sanitaire avant que la route fût fermée ; mais déià il était trop tard. Il ne lui resta plus d'autre ressource que de se rendre a Krumlau, en Bohême, où le frère du prince d'Eggenberg le prit à son service, en qualité d'organiste. Le sort qui le poursuivait ne le laissa qu'un an dans cette heureuse position, parce qu'un jésuite, qui n'avait pu le convertir à la foi catholique, tit entendre à son maître que son salut ne lui permettrait pas de garder un héretique dans sa maison, Motz visita, pendant toute l'année 1681, Prague, Dresde, Wittenberg, Berlin, Brandebourg, Hambourg, Lubeck, Dantzick et Kornigsberg, mais if ne parvint point a s'y placer. Entin, Il arriva le 2 février 1682 à Tilse, où la place de cantor était vacante : il la demanda et l'obtint. Après en avoir rempli les tonctions pendant trente-huit ans, il demanda, en 1719, à être remplacé, et passa les dernières anuées de sa vie dans la retraite, occupé de la rédaction d'un livre sur la musique d'église, dont le manuscrit était achevé en 1721. Mattheson, a qui l'on doit ces détails, insérés dans son Ehrenpforte, parle de Motz comme d'un homme qui ne vivait plus en 1740; mais il ne fait pas connaître la date de sa mert.

Motz avait écrit de la musique d'église; maia it en parle lui-même avec peu d'estime. C'est surtoul comme écrivain polémique qu'il s'est fait connattre, à l'occasion du livre on Chrétien Gerber ( roy. ce nom), pasteur à Lockwitz, avait attaqué avec une violence exagérée les abus de la musique d'église. La réfutation que Motz fit des opinions de Gerber est intitulée : Die vertheidigte Kirchen-Musick oder klar und dentlicher Beweis, welcher Gesinlien Hr. M. Christian Gerber, pastor in Lockwitz bei Dresden, in seinen Buche, etc. (Apologie de la musique d'église, ou démonstration claire et précise que M. Chrétien Gerber, pasteur à Lorkwitz, près de Dresde, a erré dans le 81º chapitre de son livre intitulé : Péchés incunnus du monde, ou il traite de l'abus de la musique religiouse et prétend qu'il faut abolle l'harmonie musicale), sans nom de lieu, 1705, in-8" de 264 pages. A la réponse que fit Gerber à cet écrit, Motz opposa la réplique suivante : Abgenæthigte Fortsetzung der vertheidigten Kirchen-Musik, in welcher Hrn. M. Chr. Gerber, nochmalem auf sein LXXXI cap. des Buchs der unerkannten Sunden, etc. (Continuation nécessaire de l'Apologie de la nusique d'église, où il est de nouveau répondu au 81º chanitre du livre de M. Chr. Gerber, etc. ). sans nom de lien, 1708, in-8° de deux, cent hutt pages. En 1721, Motz envoya à Mattheson le manuscrit d'un fivre dont le titre allemand signiliait : De la grande et incomprehensible sagesse de Dieu dans le don qu'il a fail à l'homme, du chant et de la musique. Maltheson, qui accorde beaucoup d'éloges a cet ouvrage dans son Ehrenpforte, ajoute qu'il n'a pu trouver d'éditeur, E. L. Gerber croit que le manuscrit a dû être déposé, avec les livres de Mattheson, dans la bibliotièque du consell, à Hambourg

MOUGIN ( C .- J. ) , pianiste et compositeur, est né eu 1809 à Charquement ( département du Doubs), Après avoir suivi pendant quelques années les cours du Conservatoire de musique de Paris, il s'établit, en 1833, à Bourg (Ain ), comme professeur de piano. Au mois de mars 1835, il obtint la place d'organiste de la cathedrale, et dans l'année suivante, il reçut sa nomination de professeur à l'école normale du departement de l'Ain. En 1840, il établit une école de chant, qui fut transfurmée en école municipale dans l'année suivante. M. Mongin occupa simultanément tous ces emplois jusqu'a la fin de septembre 1816, et le ter octobre suivant il alla se fixer à Dijon, Ses principanx onvrages sont : t" Une cantate avec chœur et orchestre, exécutée à Bourg le 24 août 1843, pour l'iuauguration de la statue de Bichat. - 2º Une Messe à quatre voix avec orgue, violuncelle, contrebasse et instruments a vent, exécutée à la cathédrale de Dijon, au mois de juin 1852. - Salve Regina pour voix seule et orgue. — 4º Quelques motels inclifts. — 5º Recueil de huit pières d'orgue, dont six nifertoires fugnés; Paris, Vº Canana, 1817. — 6º Quelques morceaux pour piano, publiés a Paris, chez Lemoine. — 7º Journal classique de l'Organiste, en dix livraisons; Paris, titrod.

MOULET ( Joseph-Agaicoux ), né à Avignon, le 4 sestembre 1766, fut admis à l'âge de huit ans comme enfant de chœur à l'église cathédrale d'Alais, où son oncie, t'abbé Ligon, était arganiste, et recut de celui-ci des leçons de pinno. A l'âge de dix-leuit ans il s'engagea dans le regiment de Turenne, Après y avoir servi pendant sept années, il alla s'etablir comme organiste à Valognes, en 1792, til y recut des leçons de barne de Mmr Frick, et s'affactsa particulièrement à cet instrument. Arrivé a Paris en 1791, pour se livrer a l'enseignement, il n'a plus quitle cette ville, et y a publié des petites pièces de harpe, et près de cent romances. On lui doit aussi un Cucle harmonique, tableau gravé et publié en 1804, ainsi qu'un Tableau harmonique des accords chiffrés d'une nouvelle mourre, pour suculiter l'etude de l'aecompaquement (in-plano, 1805). Le goût passionné de Moniet pour le jeu d'échees ini a fait abandonne insensiblement tontes ses leçons pour fréquenter le Café de la Régence, on il restait chaque jour près de donze henres, uniquement occupé de ce jea , quoiqu'il n'y parvint qu'a nne sabileté soidiocre. Ce penchant . pousse a l'excès, le fit tomber dans l'indigence, tt est mort ignore, vers la un de 1837, à l'âge de soixante-onze aus. C'était un homme d'esprit, dont les taitlies méridio-

unhe citated souvent fort philassines.

MOCLIA/GRIEG (Jav.)-Glavristy, se 5

Illusten en 1724, apprit à jouer du vision à

Mancledan, et se recht à Paris, oi il entra

comme visioniste la Councide inlienne, en 1724,

monte de la councide inlienne, en 1724,

to en 1724, and en 1724,

paris de ce tiluliera, il device et en 1924, and

paris de ce tiluliera, il divert entre en 1926, and

paris paris de la councide inlienne, en 1924,

paris de ce tiluliera, il divert entre en 1924,

paris de la councide de l'angue paper.

Ce artiste a cetta in unesque sex Symparis.

John Cal artiste e cetta in unesque sex Symparis.

John Cal Saner, Taris, Loris, 1723, et inserqui
manufacture; Paris la forte, Table.

MOLLINGHEM (Locus-Chinars), free du précédent, né à llariens, en 1751, apprit aussi a joure du riolou à Anusterdam, et s'estabili d'abord à Brevelles, on il entra dass la musique de la chapiele du prince Carleris le Locraine; mais des motifs de mécontentement lui tient quitter exte place pour la position de locf d'orchiestre de plusieurs troupes d'open en pre-

vince. En 1785 il arriva à Paris, et s'y litra à l'enscipement. Depuis cette époque, on n'a plus de renseignements sur sa personne. Il a composé, pour des thédites de province, la musique des operes initiutés: Les Deux Contrats; le Marir aylphe; le Viciltard amoureux; les Ruser de l'amour; les Amanh viroux; les Talents à la mode; le Mariop multeureux,

MOULINIE (ETIENNE), né en Languedoc. dans les premières années du dix-septième siècle, s'elablit à Paris en 1676, el entra, non dans la musique du roi, comme il a éte dit dans la première estition de ce dictionnaire, mais chez le duc d'Orléans, eu qualité de directeur de 48 musique. Après la mort de ce prince, il obtint la place de mattre de nuesione des États de baseguedoc. Il a publié cinq livres d'airs de cour avec une tablature de luth. Le cinquième livre a paru chez P. Ballard en 1635, in-4" obl. On connail aussi sous son nom Missa pro defunctis quinque rocum; Paris, P. Ballard, 1638, infol, max. Moulinié vivait encore en 1668, car il publia cette année : Mclange de sujets chretiens à quatre et cinq purties. Enfin, dans la même annce il a donne Sex Lieves d'Airs à quatre parties avec la hasse continue; Paris, Robert Ballard, 1668, in-12 obl. Les airs du premier livre soni au nombre de vingt; les paroles du Aernier air sont en langue espagnole et commencent ainsi: Charl sales' el lide del mar-

## Deriz contos piedosa.

La delicace de or premier livre porte: à Messagueurs des Etats de la province de Languedor, couroguez en la ville de Monlpeller, l'an mil six cens soixante-sept. On y voit qu'il avait offert à la même province des qu'il avait offert à la même province des miles qu'on chantait à la cérémone religieuse avant l'ouverture des Etats.

MOULU (PIFREE), ou MOLU, musicien français, élève de Josquin Deprès, vécut an commencement du seizième siècle. Les archives de la chapelle pontificale à Roue contiennent plusieurs messes et molets, en manuscrit, de ce compositeur, entre autres (vol. 39) la messe Alma Redemptores Mater. La rarissime et precieuse collection intitulée Liber quindecim misserum a praslentissimis musicis compositarum, etc. (Norimbergae, apud Jo. Petreium, (538), renterme la messe de P. Molu qui a pour titre : Missa duarum facierum, et qui est la dernière ilu recoeil. C'est cette même messe qui se trouve daus un manuscrit nº 31 de la Bibliotheque de Cambrai, sous le titre Misser sans pause, et qui porte le second tilre de la chanson vulgaire A deux visaiges et plus,

que M. de Conssemaker a ln : A deux viliai- , nes (1). Cette messe est en etfet sans pauses. par une de ces recherches sans objet réel qui étaient de mode parmi les musiciens des quinzième et seizième siècles. Une autre messe du méme maitre se trouve dans un recueil non moins rare qui a pour titre : Liber decem Missarum, a praclaris el mazimi nominis musicis contextus: nuperrime adjunctis duabus missis nunquam haclenus in lucem omissis, auctior redditus, etc. (Jacobus Modernus à Pinguento excudebai Lugduni, 1540.) La messe de Moulu est la première du recueil; elle a pour titre : Stevhane aloriose : elle est a quatre voix. Le deuxième livre de motets à cinq voix , imprimé par le même Jacques Moderne, a Lyon, en 1532, in-4°, contient deux motefe de Petrus Moutla (sic). Dans le dixième livre de motets publiés par Atlangnant, à Paris, en 1535, in-i" obl., conlenant les offices des dinsanches de la Passion, des Rameaux, et de la semaine sainte, on trouve un In pace al un Ne projicias à cinq voix, de Moulu. Les trois livres de motets à trois voix de divers auteurs imprimés par Pierre Phalèse, à Louvain, en 1569, sous le titre Selectissimarum sacrarum Cantionum (anas vuloo Moleia vocant) Flores, etc., contiennent des motets de Montu, Le livre de ttenri Faber ( voyez le premier des deux articles sous ces noms) intitulé -: Ad neusicom prac tecom introductio, etc., dont il y a plusieurs editions, contient un moreeau extrait d'un motet de Moulu.

MOUNT-EDGECUMBE (Le comte).

MODRA (PRINE ALVAREZ DE), compositeur portugais, naquit à Lisbonne vers le milieu du séziètine siècle, et fut chanoine à Connbre, où il fit imprimer en 1691 un livre de motets à 4, 5, 6 et 7 voix. La Bibliothèue royale de Libonne possédait autrefois une collection nanuscrité de messes à plusieurs vuix de sa conto-cillon.

MOURET (Aux-Josava), compositeur, na h avignor, en texti, cital fis d'un marchand de note, qui lui douna une honne efluction. Die son erfance, il mourte un gost trix-vir pour la musique: quelques morceaux qu'il avait composés avant l'age de vingt ans ayast en de la vogue dans son pays, on le détermina à se remier à Paris, on il arriva en 1707. Un extérieur agrichde, de l'esprit, de la gieté, ses suillies protrospetes et une voix auere helle, a ferrat re-

chercher par la bonne compagnic, et bientôt il devint surintendant de la musique de la duchesse du Maine. Ce fut alors qu'il composa la musique de plusieurs divertissements pour les fêtes magnifiques que cette princesse donnait, et qui étaient connues sous le nom de Nuits de Sceaux. Parmi ces bagatelles, on distingue particulièrement Eagonde, on la Soirée de villoge, qui réussit également à l'Opéra , en 1742. Il y avaît dejà donné six opéras et ballets, sous ces titres : Les Feles de Thalie, 1714; Arione, 1717; Pirithous, 1723; Les Amours des Dieux, 1727, repris ensuite en 1737, 1746 et 1757; Le Triomphe des Sens. 1732, repris en 1740, et Les Groces, 1735, Les partitions de ces opéras ont été imprimées à Paris. Outre ces ouvrages, Il a composé et publié des caniales, des caniatilles, trois livres d'airs sérieux et à boire, des sougies pour deux flûtes un violons, des fanfares, six recueils de divertissements pour la Comedie italienne, et quelques divertissements pour la Comédio française. Tunt cela est, à justo titre, completement oublié aujourd'hui, Le style de ses opéras est, comme celui de tous ies compositems français qui ont précédé Rameau, une imitation servile de la manière de Lully, mais où l'on ne trouve rieu de son vénie. On aperçoit d'ailleurs dans la musique de Mouret l'absence totale de bonnes études: la disposition des voix, l'instrumentation, tont y est ganche et embarrassé. Tontefois il est juste de dire qu'on trouve dans les divertissements de ce compositeur des airs où il y a du naturel et de la fscilité; plusieurs ont été longtemps populaires, et ont servi de timbres aux couniets de Panard et de Favart : on cite particulièrement ceux de Cahin-Caha, et Dans ma jeunesse.

cent et claimé claimé, et Deins uns pressure.

Bouret avait de curectivement sounes insident du res, directur de concert spiritude et
concert spiritude et
concert spiritude et
en 1736, et la most de dec de Maine lei sparie
en 1736, et la most de de de de Maine lei sparie
en 1736, et la most de de de Maine lei sparie
de la decleuxe, il ne por feisier à ces revres
qui la circle suicire sevien 5,000 fance de revenu ya mison s'alletae et as olive se delcira de
culture de Baneta, Brisma sun forz : il ne
circur de Baneta, Brisma sun forz : il ne
circur de Baneta, Brisma sun forz : il ne
circur de Baneta, Brisma sun forz : il ne
circur de Baneta, Brisma sun forz : il ne
les de de
les de de de de de de de de de de
les de de de de de de de de de
les de de de de de de de de
les de de de de de de
les de de de de de de
les de de de de
les de de de de
les de de
les de de
les de de
les d

MOUTON (JEAN), musicien célèbre du aessèsme siècle, était né en France, sulvant Glaréan, qui le vit à Paris en 1521, et s'entretint avec hii au moyen d'un inlesprète. Ce té-

<sup>(1)</sup> Notice sur les collections musicules de la bibliotheque de L'ambras, p. 20.

moignage est plus certain que celui de Guicriardini, qui fait de Monton un Belge, Withert, élève de ce musicien, nons apprend, par Zarlino, qu'il avait en pour maltre Josquin Deprès. L'epitaphe de cet artiste fait connaître que son nom était Jean de Hollingue, dis Mouton. Tont-fols il se peut que le nom de Hollingue soit, non celui du musicien, mais bien celui du tien ou il vit le jour ; car on sait qu'il fut d'usage, jusqu'au commencement du dix-septieme siècle, de désigner souvent les personnes par leur prénom joint au nom du lieu de leur naissance. Or Hollingue, ou Holling, est un village situé dans le département de la Moselle, à sept lieues de Metz. Pavoue que l'ignorance où l'on a été jusqu'à ce jour du nom de Jean de Hollingue, tandis que celui de Monton se trouve placé sur loutes les inuvres de l'artiste et dans une multitude de recueils . me fait attacher quelque importance à cette conjecture, et que Jean de Holtingue dil Mouton est, pour moi, Jean Monton, né à Hollingue, Plusieura auteurs out fait de Jean Mouton un mattre de chapelle de Louis XII et de François I'r, rois de France, et Kiesewetter dit positivement, dans son Mémoire sur les musiciens néerlandais, qu'il succéda a son maltre Josquin Deprès dans cette position : cependant, nutre qu'il est à peu près certain que celui-ci n'a pas eu l'emploi dont il s'azit à la cour de Louis XII, l'épitaplie dont il vient d'être parlé lève tous les doutes à cet égard et prouve que Jean Monton était chantre du roi ( sous les règnes de Louis XII et de Françoia Ier), chanoine de Théronaune, qu'il mourut chanoine de la collégiate de Saint-Quentin, le 30 octobre 1522. et qu'il fut inhumé dans cette église, près de la porte du vestiaire. L'épitaphe mise sur sa tombe . et rapportée par M. Ch. Gomart (1) . d'après un manuscrit de Quentin Delafous, est ainsi conçue : Ci-gisl maistre Jean de Hollingue dil Mouton, en son rivant chautre du Roy, chanoine de Thérouaue et de cette calise. qui trestassa le penutitene jour d'octobre M D XXII. Pries Dies pour son dime. On voit que Glaréan était bien instruit lorsqu'il ne donnait à Mouton que la qualitication de musicien de François Ier (symphoneta) dans son Dodecachordon (pages 16 et 296), il est au surplus remarquable que Mouton ne survécut pas longtemps à l'époque ou Glaréan le connut à Paris, c'est-à-dire en 1521, car il moutut dans l'année suivante.

L'épitaphe n'indique pas l'âge de Mouton ou p) Notes Materiques sur la molérier de Saint-Quentin et sur les celébrites musicules de celle ville, sons vimoment de sa mort, en sorte qu'on ne peut fiver d'une manifer certaine la date de a naissauer; mait cile doit être placée au plus tant en 175, est l'avait digh le la celèritée en Lose, extra composition dans le quatrieme recent des moteis tie divers autours, surfit de ser preser dans la mêma année. Or, dans ce temps de lenles communications, Mouton ne pouvait avoir moiers de trente sus avait que se-cevvres fius-cent connues terrels sus avait que se-cevvres fius-cent connues de l'entrice q'à su ne fourait l'accept de d'évrition q'à an se fourait l'accept.

Le canonicat de Saint Quentin fut donné sans doute par Louis XII à Monton, en dédomniagement dela perte de son bénélice de Thérouanne, car cette vitle, alors considérable, avait été prise par les Anglais en 1513, et ne fut rendue à la France qu'en 1527, cinq ans après la mort de l'artiste. Glaréan nous apprend que ce compositeur dédia des messes au pape Leon X, qui lut en témoigna sa salisfaction. Ces messes se trouvent sans donte parmi celles du même anteur que l'on conserve en manuscrit dans les archives de la chapelle pontificale, à Rome. Octave Petrucci de Fossombrone a publié un livre de cinq messes de Mouton, en 1508. Ces messes sont intitulées : 1º Sine nomine, nº 1. - 2º Atleluia. - 3º Alma Redemptoris. - 4° Sinc nomine, n° 2. - 5° Reaina mater. Une deuxième édition de ces messes a été publiée par Petrucci, à Fossombrone, en 1515, sous le titre : Missarum Joannis Monton liber primus. Le ténor seul de l'édition de 1508 est à la Bibliothèque impériale de Paria: mais des exemplaires comulets de celle de 1515 sont au Muséum britannique, et à la Bibliothèque impériale de Vienne. Le volume 39 des manuscrits de la chapelle pontiticale contient la messe sur la chanson française Dites-moi tontes cos pensées. On trunve aussi des messes de Monton en manuscrit à la bibliothèque royale de Munich (cod. 7 et 57 ); la messe Alma Redemptoris du recueil de Petrucci a été réimprimée dans la collection publiée à Rome, en 1516 (un volome in-lolio), par André Antiquo, de Montona, avec la messe à quatre vuix, Ditesmoi foutes ros pensées, qui est dans le volume manuscrit de la chapelle pontificale. Une autre messe de Jean Mouton, intitulée Quana diennt homines, est imprimée dans un recueil qui a pour litre : Liber decem Missarum a prastantissimis musicis contextus, etc ; Lynn , Jacques Moderne, 1540, in-fol. Enfin, on trouve une messe de Mouton à cinq vois intitulée, Are Regina cœlorum, dans le recueil intitulé : Archadelt : Jacobi ) Regil musici el eard, à Lotharingio sacetti prafeeti Missa tres, cum

qualuor el quinque vocibus ad imilationum modulorum Noe, Noe; Parisiis, apud Adrianum Le Roy et Robertum Ballard, t557, in-fol. max. La messe de Moulon est la quatrième de ce volume, où toules les parties sont en regard. On voit par ces indications que M. de Coussemaker a été mai informé lorsqu'il a dit, dans sa Notice sur les cotlections musicales de Cambrai (p. 27 et suiv.), qu'à l'exception des einq messes publiées par Petrucci de l'ossombrone toutes les autres messes de ce mattre sont inédites. Al'égard des messes de Mouton non encore publices el qui sont commes jusqu'à ce jour, on trouve dans un volume in-ful, manuscrit du seizième siècle, de la Bibliothèque de Cambrai ( nº 3 ), la messe à quatre voix intituléo Missa saus cadence, et dans le manuscrit n° VII de la Bibliothèque royale de Munich la messe à 4 voix qui a pour titre De Almania. La messe Sine nomine, à 4 voix, qui se trouve dans le volume manuserit de la même bibliothèque nº LVII, est le numéro 2 de la collection de Petrucei. Le premier fivre des Motetti de la Corona, public en 1514 par Octave Petrucci, contieut neuf motets à quatre voix du même : le second livre de la même collection, publié en 1519, onze motets; le troisième livre (Fossombrune, 1519), deux motels; le quatrième tivre des motets à cinq voix (Impressum Venetius per Octavianum Petrulium Forosempronensem, 1505), deux motets. Le motet Gaude Virgo Kalarina, du même, se trouve dans le Liber septimus XXIIII trium, quatuor, quinque, vel sex vocum modulos Dominici adventus, Paris, P. Attaingnant, 1534, in-4° obl. gothique. Le luitième fivre de la même collection contient le motet Gloriori principes, et le onzième (Paris, Attainguant, 1534), celui qui commence par ces mots : Jeri, elsi, elc. Le motet, Gaude Lirgo Katarina avait deja éle publié dans la collection intitulée : XII moleiz à quatre et cinq voix composés par les autheurs cu dessoubs escripts. Imprimés à Paris par Pierre Atlaingnant demourant à la ruc de la Harpe, pres de l'église Saint-Cosme, 1529; desquels la table s'ensuel, etc. Le recueil publié par J. Ott, de Nuremberg, sous ce titre : Novum et insigne opus musicum, ser, quinque et quatuor vocum, etc. (Nuremberg, Jérôme Graff, ou Graphaeus, 1537 ) contient trois motets de Moutun. On en trouve quatre à quatre suix dans le premier turne de la collection intitulée: Evangelia dominicarum et festorum dierum musicis numeris pulcherrime comprehensa et ornata quatuor, quinque el sex vocum lomi scx, etc. (Aoriberg.,

in officina Jo. Moutani et Ulrici Neuberi, 1554-1556, in-4° obl). Les motets de Mouton sont les nos 8, 11, 17 et 37. On trouve du prême le motet Pater peccavi, dans la collection des Mottettorum a Jacobo Moderno alias Grand Jucques in unum collectum liber primus (Lyon, Jacques Moderne, 1532, in-4° obl ). Les deux premiers volumes du recueil intitulé : Psalmorum selcetorum a præstantissimis musicis in harmonias quatuor et quinque rocum redactorum libri quatuor (Norimbergae, apud Joh. Petreium), renferment trois psaumes du même compositeur. Les sixième et treizieme livres des chansons nouvelles à 5 et 6 parties, publies par Tylman Susato, a Auvers, en 1543-1547, renferment plusieurs plèces de Jean Mouton, ainsi que les chansons musicales à cinq parties, Imprimées chez le même ( sans date), in 8°. Glaréan a inséré dans sun Dodecuchordon (p. 300) un Domine salvum fac regem, à 4 voix (p. 322), un Miseremini, à 4 voiv, et (p. 464) un Salve Mater, à 4 voix. Ce dernier morceau a été mis en partition dans le deuxiense volume de l'Histoire de la musique de Hawkins (p. 482-484). Burney a aussi inséré dans son Histoire générale de la musique (l. ti, p. 537) le mutet a trois ténors et basse Quain pulchra es, en partition. Il y a aussi des motets de Mouton dans les Concentus de Salblinger; Augsbourg, 1545, in-4°, et Gesner cite, dans sa Bildiothèque universelle, des motets à trois vuix du même, mais sans en indiquer la date. Enfin Forket a publié en partition, dans son Histoire de la musique (t. II, pag. 660 et suiv.), le motet Confitemtut. On cite aussi te motet Non nobis Domine, composé par Mouton, en 1509, à l'occasion de la naissance d'une title de Louis XII, et celui qu'll a fait, en 1514, pour la mort de la reine Anne de Bretagne, Dans un autre genre, on peut voir le madrigal à six voix, t'rai dieu d'amour, composé par Mouton, qui se trouve dans le premier volume de la collection Eler, à la Inbliuthèque du Conservatoire de Paris.

MOVIUS (GASPARD), sons-recteur de l'école de Straisund, naquii dans la Marche de Brandebourg vers l'année 1000. Il est autom d'une collection de clinits d'égine et de pasumes à 6 et à 9 vius, publicle sous ce titre: Triumphus musicus spiritualis, das lat : Neugestilière deutiche hirrhen-geszupe und Platinen, mit 6 und 8 Minmen, sompt den Bassocontinuo; Rosboth, (10%), in-5.

MOZART (JEAN-GEORGES-LÉOFOLD), père de l'abastre compositeur de ce nom, était fils d'un relleur de livres; il naquit à Augsbourg le 14 novembre 1719. Après avoir fait ses études, parli222 cullèrement un cours de jurisprudence à Salzbourg, il entra chez le comte de Thurn, en qualité de valet de chambre musicien. Une place de violoniste étant devenue vacante dans la chapelle du prince évêque de Salzhourg, il l'obtint en 1743. Peu de temps après, il se maria. Ses compositions le firent connaître avantageusement en Allemagne; mais sa réputation s'étendit principalement par la méthode de violon qu'il publia en 1756, et qui fat considérée comme le meilleur ouvrage de ce genre, pendant cinquente ans. En 1762, Mozart obtint la place de second mattre de chapelle de la cour de Salzbourg. De sept enfants qu'il eut de son mariage, Il pe lui resta que le fils devenu si célebre, et one title dont les succès dans l'enfance annoncalent un talent qui ne s'est pas réalisé. L'éducalion musicale de ses enfants occupait tout le temps que laissaient à Mozart ses fonctions et ses ouvrages. Peu de lemps après sa nomination de second mattre de chapelle, il commença de longs voyages avec son tils et sa tille, visita les principales cours de l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre, la France, et passa plusieurs années en Ilalie. De retour à Salzbourg, riche d'espérances pour l'avenir de son fils, mais ayant dissipé dans de lointains voyages le faible produit du talent de celui-ci, il ne quitla plus la résidence de son prince depuis 1775. Constamment occupé du soin d'ameliorer la situation de sa famille, il ne parvint point à son but, car il s'appauvrit de plus en plus ; mais les pratiques d'une dévotion minutieuse lui fournirent des consolations dans ses chagrins et dans les souffrances de la goutie dont il fut tourmenté pendant ses dernières années, il mourut à Salzbourg le 28 mai 1787. Léopold Mozart a laissé en manuscrit beaucoup de musique il'église, compusée pour la chapelle de Salzbourg, partienlièrement un Offerlorium de Sacramento, h 4 voix, 2 violons, basse, 2 corset orgue; une messe breve ( en la majeur ), idem, et des Litania breves (en sol, en si bénuol et en mi bémol) pour les mêmes voix et instruments avec des trombones obligés; donze oratorios; les opéras Semiramis : la Jardiniere supposée (en allemand); la Cantatrice ed il Poeta, intermède italien à deux personnages; et un divertissement intilulé Musikalische Schlittenfahrt (Promenade musicale). Ce dernier ouvrage, arrangé pour le piano, a été gravé à Lelpsick, chez Kulmel. En 1740, Léopold Mozart a publié aussi à Salzbourg six trios pour deux violens et basse, et en 1759, douze pièces de clavecin , à Augsbourg , sons le titre : Der Morgen und der Abend ( Le Malin et le Soir ). On connaît aussi sous sun nom des

pièces d'orgue, trente grandes screnades pour plusieurs instruments, des concertos pour divers instruments à veut, et beaucoup de symplionies pour l'orchestre; les thêmes de dix-huit de celles-ci se trouvent dans le Catalogna thématique de Breitkopf (Leipsick, 1762, in-8°), et dans les suppléments publiés en 1766 et 1775. Quelques-unes de ces symphonies ont été attribuées au tils de Léopold Mozart. La méthode de violon publiée par ce musicien distingné a pour titre : Versuch einer grandlichen Violinschule (Essai d'une méthode (école) fondamentale de violon), Augsbourg, 1756, 35 feuilles in-5", avec lé portrait de l'auteur et 4 planches représentant les différentes positions de la tenue de l'archet et du violon. Cet ouvrage, composé snivant la doctrine de Tartini, renferme d'excelientes cluses, et sera toujours lu avec fruit par les violonistes qui voudront refléchir sur leur art. La 2me édition, perfectionnée, a paru sous ce litre : Grundliche Violinschule (École fondamentale du violon), Augsbourg, Lotter, 1770, in-4° de 268 pages, 4 planches et un tablean. Une troisième édition a été publiée dans la même ville en 1785, in 4°; elle est absolument semblable à la précédente. Les éditions subséquentes \* ont parn à Vienue , chez Volcke , en 1791 , in 4° ; à Leipsick, chez Kulinel, en 1804, par les soins de Neukomm, in-fol.; à Vienne, chez Cappi; dans la même ville chez Watlishauser, avec des additions de Pirlinger, et aussi dans cette ville, chez flaslinger, par les soins de Schiedermayer. Enfin, on en connaît des éditions publices à Itambourg , chez Boeme, à Mayence, chez Schott, el à Posen, chez Simon. Valentin Reser a donné une traduction française du même ouvrage, sous le titre de Methode raisonnée de violon, par Léopold Mozart; Paris, Boyer, 1776, in-folio; et Wolstemar (voyes ce nom) a donné une deuxième édition de celte traduction : elle est intitulée : Methode raisonnée pour apprendre à jouer du riolon, par L. Mozarl ; nouvelle edition earichle des chefs-d'œurre de Corelli, Tartlei, Geminiani, Locatelli, etc.; Paris, Pleyel, 1801, in-fol. Il a élé fait aussi une tra-

durition holiandaise de la métibole de Manart.
MOZART (IRSA: Curassorare Wautessa-Tucorentz), illustre compositore, lis du précie, naqual à Salabourg le 27 jantibur 1756. Il y a cu de l'incertitole sur les prénons de ce grand ratifse; jul-antena a signé deux de ses lettres de cette mosière : Johnneue Chrysones ses lettres de cette mosière : Johnneue Chrysones ses prenières parties à Paris, en 1763, portient sur les frontispices : J.-C. Widjinney; enfin la plinpre des lettres de serverse de Mozart sont à-

gne's Wolfgang-Amade, ou simplement W.-A. Un document authentique qui a appartena à Aloys Frichs, employé du gouvernement autrichien et ebanteur de la chapetle impériale, et que M. Otto Jalin a publié dans sa grande monographie de Mozarl, a dissipé tous les doutes à cet égard. Ce document est l'acte de naissance du fits de Léopold Mozari, délivré par Balthazar Schitter, curé de la cathédrale de Salzbourg, le 16 décembre 1811, et duquel il résulte que Jean-Chrysostome-Wolfgang-Théophile, fils légitime de noble M. Léopold Mozart, musicien de la cour, el de Marie-Anne Pertlin sa femme, né le 27 janvier 1756, à huit heures du solr, a été baptise sulvant le rit calholique par M. le chapelain de vitle Leopold Lamprecht, le 28 janvier 1756, à 10 heures avant midi, en présence de noble M. Jean-Théophile Permayr, conseiller de justice el négociant (t).

Jamais organisation ne fut plus heureuse pour la musique et ne se manifesta par des signes plus certains. Mozart était à peine âgé de trois ans, lorsque son père commença à donner des tecons à sa sœur atnée (Marie-Anne Mozart, née le 29 août 1751) : dès ce moment tonte son attention se concentra sur le clavecin. Il y cherchait souvent scul des tierces, et quand il les avail trouvées, il témoignait sa joie par une agitation excessive. Presque en jouant, il apprit les éléments de la musique et les principes du doigté. A peine arrivé à sa qualrième année, Il jouait avec un goût et une expression remarqualification qualification qu qu'une demi-heure d'étude, et déjà il composait des menuels et d'autres petits morceaux que son père écrivait sons sa dictée. Le conseiller de Nissen a unblié ces premiera essais dans sa grande monographie de Mozart, d'après les manuscrits originaux, au nombre de vingt-deux. Tous ont été composés dans les années 1760 à 1762, c'est-à-dire depuis l'âge de quatre ans inson'à six : on se sent frappé d'étonnement à la vue de ces premières productions d'un génie qui a loujours grandi jusqu'à la mort prématurée de l'artiste. En 1762, Léopold Mozart fit un voyage à Munich avec ses enfants. Da y excitè-

(1) Bereits (Billhaure Shiller, Boughtere in Salzbourg, etcl and for Tailbluehe der Doughter in Skilberg vom Jahr 1141, p. 2. daus Johannas Greynott, Worfenangus Teopolit, ethicker Soin des Bilden Bereit, edenglier Soin der Meris Amas Perellis, deven delttig, and Erich Jasuri Tiel um 8th Abenda princer and an viren Januar 1160 um 9th Abenda princer and an viren Januar 1160 um 9th Abenda princer and an viren Januar 1160 um 9th Abenda phase Permissyl, princerioen Balter möblicher Permissyl, princerioen Balter and January 1161, f. i. panul), vom Shid-Naplen Leopold Lampreche Rock Abelbushere stim gartaffen vom Abenda Permissyl, princerioen Balter Depold Lampreche Rock Abelbushere stim gartaffe worden sey.

rent l'étonoment; unis l'aburation du todi cessière peur Weilgan qui a, l'âtge de sis aux, cuérats un concerte devant l'étécieur. Dans l'autonome de la nécesant peut de l'étécieur des traits Vennes, et y 81 la même sensation qu'à vircin me la l'emperer de l'étil approché du charich ou desti le virtonose estuair; mais cesticie demanda qu'on appell Muyequeli, mattre de chapete de la cour impériale. Monaieur, ju dui le jeaux Mode de me fourzer le préside. Otte autorité de manda de me fourzer le préside. Otte autorité de la de me fourzer le préside. Otte autorité de lui-nême est me fourzer le préside. Otte autorité de lui-nême est me fourzer le préside. Otte seurent le lui-nême est un des traits du caractère de Noarze.

Son père lui avait achebi, à Vienne, un petil violon qu'il porta à Salzbourg, et dont il ne semblait s'occuper que comme d'un joujon. Un jour Wenzel, musicien de la chapelle du prince. étant venu consulter Léopold Mozart sur un nouveau trio qu'il avait écrit, on voulut en essaver l'effet : Wenzel prit la partie du premier violon, Schachtner, autre musicien de la cour, se chargea du second, et Léopold Mozart joua la basse. Pendant les préparatifs des exécutants, l'enfant vint se placer près de Schachtner avec son petit violon, el prétendit doubler sa partie, matgré les remontrances de son père. Il fallul enfin céder à son désir et l'on commença; mais à peine ent-on joué quelques mesures, que les trois artistes se regardèrent avec étonnement en voyant un enfant de sept ans, qui n'avait jamais recu do teçons de violon, jouer sa partie avec exactitude. Émerveillé de ee qu'il entendait, Schachtner cessa de jouer, et le jeune Mozart alla jusqu'au bout du trio sans hisiter.

Au mois de juillet 1763, Léopold Mozart entreprit un tong voyage hors de l'Allemagne avec ses enfants. Monich fut la première ville ou'ils visiterent. L'enthousiasme que l'enfant prodige y avait excité précédemment se réveilla lorsqu'on l'entendit jouer dans le même concert un concerto de piano, un de violon, et Improviser sur des Ihèmes qu'on lui donnait. Augsbourg, Manheim, Mayence, Francfort, Coblence, Cologne, Aix-la-Chapelle et Bruxelles, accueillirent ensuite les jeunes artistes par de vifs applaudissements. Arrivée à Parls au mois de novembre, la famille Mozart n'y trouva d'abord d'appul qu'auprès du baron de Grimm, qui a donné d'intéressants detaits sur l'enfance de l'illustre compositeur dans sa Correspondance littéraire. De nos jours, malgré les prodiges qui on! fatigué l'attention publique, un enfant aussi extraordinaire que Mozart a'adresserait simplement au public, et l'admiration générale assurerait à la fols sa fortune et sa renommée; mals alors it n'en était point ainsi. Le Concert spirituel possédait un privilége exclusif, el ce n'était que par la cour qu'un actiste pouvait réussir. Grace à la protection de Grimm, qui lui procura celle du baron d'Itolhach, du comte de Tessé, du duc de Chartres el de la cointesse de Clermont, la famille Mezart fut invitée à se rendre à Versailles, et eut l'honneur il'être présentée au roi. Wolfgang joua du clavecin, improvisa el reçut des témoignages unanimes d'admiration. La faveur dunt il jouissait près de la famille royale était si décidee, que les princesses, filles du roi, et la dauphine, l'ayant rencontré dans nue galerie du château, lui donnèrent leur main à haiser el l'embrassèrent sur la joue, au grand elonnement de toute la conr. Les duchesses et les marquises ne manquèrent pas d'imiter ces augustes personnages; mais ométail plus prodique de caresses que de dons avec le virtuose enfant ; car Léopold Mozart écrivait à sa femme : « St tous les baisers qu'on prodigne à Wolfgang a pouvaient se transformer en bons louis d'or, « nous n'aurions pas à nous plaindre. Le mal-« henr est que les aubergistes ni les traiteurs ne « veulent nas étre naves en baisers : espérona « toutefois que tout ira bien, et, pour ne rien né-« gliger à cette fin, avez soin de faire dire une « mes-e chaque jour, pendant une sensaine. » Cel âpre désir du gain qui semble tourmenter le sousmattre de chapelle de la cour de Salzbourg dans sa longue correspondance de dix années de voyages, n'était pas, comme on pourrait le croire, le résultat de calculs faits pour s'enrichir aux dépens d'un enfant précore ; Léopold Mozart crovait aincèrement qu'il préparait le bonheur et la gloire de son tils en lui faisant parconrir l'Europe, dans le but d'exciter partout la même admiration qu'il éprouvait lui-même pour le talent de celui-ci. L'argent qu'il désirait n'était destiné qu'à fournir aux dépenses de ses longues courses : car lui-même mourul pauvre. Cependant, le fréquent exercice de ce talent aurait pu l'épuiser avant l'âge, si la constitution morale de Mozart ent élé moins forte, et s'il n'y ent eu en lui assez d'etaffe de grand homme pour effacer une merveilleuse enfance. Avant de quitter Paris, c'està-dire dans l'espace de quelques mois, le jeune virtuose publia deux œuvres de deux sonates chacun pour le claveein avec accompagnement de violon : le premier était dédié à la princesse Victoire, seconde fille du roi, el avail pour titre : Il Sonates pour le clarecin qui peuren e joner avec l'accompagnement de violon, dedices à Madame Vieloire de France, par J.-G. Wolfgang Mozart de Salzbourg, ågé de sept ans , reuvre premier : l'autre, à la comtesse de Tessé, Il Sonalea pour le clarecin qui peuveut se joner avec l'accompagnement de vio-

lon, dedices à Madame la comtesse de Tessé. dovice de Madame la Dauphine, par J.-G. Wolfgang Mozart de Salzbourg, âgé de sepl ans, œuvre II. Les épitres dédicatoires avaient été redigées par Grimm, qui en tit quelque cluse de fort ridicule. Ainsi un enfant de sept aus dil à Mese de Tessé : « Yous ne voulez paa, Madame, « que je dise de vous ce que tout le public en dit; « cette rigueur diminuera le regret que j'al de " quitter la France. Si je n'ai 1 lus le bouheur « de cona faire ma cour, j'irai daus un pays où « je patlera) du moins tant que je voudrai et de ce « que vous étes, et de ce que je vous dois. » Lai-sant à part les dédicaces, ces sonales, qu'on trouve dans la collection de ses œuvres, sont charmantes, el auraient fait honneur aux artisles les elus renominéa de cette époque; cependant feur auleur clait à peine parvenu à sa buitieme année. Le 10 avril 1764, Léopold Mozart a'embarqua à Calais avec ses enfants pour se rendre à Londres. Wolfgang n'v excita pas moins d'étonnement et d'admiration qu'a Paris. Après avoir joné de l'orgue devant le roi (George, III), il dunna plusieura concerts où le public se rendit en foule. La plupart des symplionies exécutées dans ces concerts étaient de sa composition. Il y écrivit aussi six sonales de clavecia, formani son troisième œuvre qu'il dédia à la reine (t). La sensation profonde que produisit en Angleterre cet enfant extraordinaire a élé décrite dana la notice anglaise de Daines Barrington, témoin oculaire de l'engouement général pour on si rare phénomène, et qui rapporte des traits de l'habileté du

jouen Mourat, qu'un sevait tenté de croice fabules. 3 piullet 1755, le famille Mourat z'éolgan. Le 25 piullet 1755, le famille Mourat z'éolgan. mois Leisenger à Chilès, de ; vivile se prime pour se resuit en l'alles, de contrar, Game de Aurers, Parlont Wolkgang jans sur les orgues a des egiènes cathonismes, qua Groueria, Game de Aurers, Parlont Wolkgang jans sur les orgues à la liber, jui et sa sovent forent admin à se faire entendre devant la priesces of Gronge, qu'il es pril sons as profection. Mais peu de jours quest, la pueu finite di autente d'une sière mailane, et à peut finite di autente d'une sière mailane, et à loite, qui les mil tous deux aus perten de homes. Désoprés par la craille de pertire con

enfants at lendrement alinés, le bon Léopold.

(1) Ces soutes out pour litre 1.5tz Sannias pour le destrera qui puirule le jour en ce l'incompagnement de l'incompagnement destrera de violent ne flête tenversiere, très homblement destrers comparers per 1.5 de l'incomparer per 1.5 de l'incomparer per 1.5 de l'incomparer per 1.5 de l'incomparers p

Mozart (crivali à clasque instant à as femme pour lui equiniree de Lirac dire des messes à l'hononere de tous else saints du calendriere. L'ani es evous l'unerfaceureixe; rendina à suntie, see estants donnérent deux conservis à Le tarque, et mante de pâmo a la princese de Navasa-Woil-hourg, Après quatre mois de spiour en celle ville, la famille en rendit à Amsserdants, noi le jeune Nozart composa des symphosines et d'aument removemen pour l'articulation du authorité de l'ani de l'ani

Rentré dans le calme de la vie de famille, après trois années d'absence, Mozart reprit à Salzbourg ses études de composition sous la direction de son père (t). Les principaux ouvrages de Hændel qu'il avait rapportés de Londres, et ceux de Charles-Philippe-Emmanuel Bach, devinrent ses modèles classiques. Dans l'année 1767, il lut aussi les partitions de quelques anciens maltres Italiens de la tin du dix-septième siècle et du commeneement du dix-huitième, qui, sans doute, lui enseignerent l'art de faire chanter les parties d'une manière facile et naturelle jusque dans les combinaisons les plus compliquées : qualité par laquelle it est supérieur aux compositeurs allemands de toutes les époques. Les premières compositions vocales de cet enfant prodigieux datent du même temps ; on en trouvera l'indication dans le catalogue général de ses œuvres ani termine cette notice.

An mois de septembre de la même année, la famille Mozart entreprit un nouveau voyage à Vienne : il ne fot pas heureux dans ses résultats, Peu de jours après l'arrivée dans la capitale de l'Autriche, et pendant que Léopold faisait des démarches pour faire entendre son fils à la cour impériale, une archiduellesse, fiancée du roi de Naples, mourut, et dans le même moment, la pelite vérole fit de grauds ravages parmi les enfants à Vienne. Léopoid Muzart s'en éloigna en tonte hâle avec ses enfants et se réfugia à Oimutz (Moravie), où, à peine arrivés, les deux enfants furent atteints de la ernelle maladie, dont le caractère lut si grave pour Wolfgang, qu'il fut privé de la vue pendant neuf jours. De relour à Vienne au moia de janvier 1768, le jeune artiste fot présenté à l'empereur Joseph II et à l'impératrice. Comme parlout, son prodigieux

talent transporta d'admiration toute la cour. L'empereur lui dit qu'il désirait lui voir compeser un opéra et le diriger lui-même au clavecin. Maiheureusement Léopold Mozart prit cetle demande au sérieux et se persuada que la réputation et l'honneur de son fils étaient attachés a la réussite de cet opéra. Le sujet choisi fut la Finta simplice; maia ii fallut attendre longtenspa te travail du poele. Dès qu'il ent son livret, Wolfgang se mit à l'onvrage, et composa les airs avec rapidité. Lorsque le bruit se fut répandu de son entreprise, tous les compositeurs réunirent leurs essorts pour nuire à cet ensant. Il est triste de dire que Gluck fut au nombre de ses ennemis. suivant ce que Léopold Mozart écrivait en confidence à un ami. On affirma d'abord que la partition de l'opéra n'était pas l'unvrage de l'enfant, mais de son père; il failul, pour prouver le contraire, que Wolfgang écrivit devant témoins un air sur des paroles prises au hasand dans un volume des œuvres de Métastase, et qu'il l'instrumentat dans la même séance. Pois les chauteurs italiens dirent que leura airs n'étaient pas chantablea, parce qu'ils étaient mai prosodiés; on denianda des changements; le poète, d'accord avec les ennemis du jeune compositeur, tit longtemps attendre les paroles de ces changements; de son côté, l'orchestre dit qu'il ne consentirait pas a jouer sons la direction d'un enfant, et l'entreprencur, nommé Affligio, usant de subterfuges de toute espèce, ajuurnait incessamment les répétitions, et finit par décider que l'opéra ne serait pas joué, C'est ainsi que se termina cette malheureose affaire, après quatorze mois passés à Vienne par la famille Mozart avec des dépenses et des pertes d'argent qui la ruinaient : le panvre Wolfgang écrivit, sans obtenir de résultat. un ouvrage en trois actes dont la partition originale a cinq cent einquante-huit pages. La seule consolation de Léonold et de son fils fut l'exécution, au mois de décembre 1768, d'une messe solennelle, à grand orchestre, composée par Wolfgang et exécutée sous sa direction. Au nombre des ouvrages qu'il écrivit à cette époque, on cite un concerto de trompette ponr un jenne garçon de son âge. Pendant son séjour à Vienne, il composa aussi, au mois de janvier 1768, pour la maison de campagne du docleur Mesmer, ami da son père, le petit opéra Bastien et Bastienne . traduit du françaia en allemand. Gerber a attribué cet ouvrage à Léopold Mozart, dans son Nouveau Lexique des Musiciens : M. de Nissen le restitue à Wolfgang (t). M. Otto Jahn adopte la même opi-

(1) Anhang su Wolfgang Amadeus Mozart's Blogr., p. 5.

<sup>(</sup>i) On a dil qu'Eberlin (ropez de noto), avvant malire de chapelle à Salthourg, dirigea à cette epque les ciudes de composition du jeune Mozart; mals M. Olto Jahn a remarque avec brancoup de justesse que l'erreur est manifeste, pologue Eberlin mourat en 1761.

BIOCR. UNIV. DES MUSICIENS. - T. YL.

nion, et Oulibicheif (t), ne trouvant aucun renseignement sur ce sujet dans les lettres de Léopold, croit devoir laisser la chose indécise. Pour moi , je crois pouvoir décider la question , car je possède la partition manuscrite de Bastien et Bastienne, que je considère comme originale et qui porte ce titre : Deutsches operette Bastien und Bastienne von 3 Stimmen, soprano, tenore und basso mit 2 violini, alto viola, 2 oboe, 2 corni, 2 flauti und basso, del Sig. W. A. Mozarl. De retonr à Salzbourg, dans les derniers jours de 1768, Mozart y passa toute l'année suivante, et apprit la langue italienne pour se préparer au voyage que projetait son père. Ils partirent seula, au mois de décembre 1769, et se dirigèrent vers l'ttabe par Inspruck. Dans un concert donné chez le comte Kunigl, le jeune Mozart osa jouer à première vue un concerto difficile, et ent un surcès complet dans cette épreuve téméraire. Verone, Mantoue, Milan, Florence, Rome, Naples, l'entendirent et l'admirerent. Un enthousiasme, qu'on ne rencontre que dans les contrées méridionales, l'accueillait de toutes parts. Le programme de la plupart des concerts où il se faisait entendre était semblable a celui qu'il donna à Mantoue le 16 janvier 1770, et qui était composé de deux symphonies écrites par lui, d'un concerto de clavecin qui lui serait donné a l'improviste et qu'il executerait à première vue; d'une sonate qui lui serait également donnée, et qu'il a'engagenit de transposer immédiatement dans le ton qu'on voudrait lui indiquer; d'un air composé et chanté par lui en s'accompagnant au piano, sur des paroles qui lui seraient données pendant la séance ; d'une sonate et d'une fisque improvisée sur un thème donné; ensin d'une symphonie qu'il jouerait au piano sur une seule partie de premier violen de l'ouvrage qu'on voudrait choisir! On comprend l'en-Utonsiasme que devalent inspirer de pareils prodiges réali-és par un enfant de treize ans et demi: car quel musicien aserait entreprendre une pareille täche? Cependant cet enfaut merveilleux ne s'est pas épuisé dans de pareils efforts ; il n'a pas méme efficuré la vigueur de son organisation morale, et it est devenu le plus grand des musiciens. Les poetes le chantaient, des médailles étaient frappées en son honneur. les academies lui ouvraient leurs portes, et les maîtres les plus savants des sévères écoles de Bologne et de Rome le considéraient avec étonnement. Il n'avait que quatorze ans, et l'antienne a quatre parties qu'il écrivil pour le concours de l'Académie phitharmonique était un essai fort re-

(1) Nouvelle Biographie de Mocart, t. I. p. 18.

Mozart était à Milan au mois de février 1770 ; il en partit vers le 15 mars, après avoir obtenu un engagement pour composer le premier opéra du carnaval de l'année 1771; il prit la route de Bologne, où sa présence causa la plus vive émotion. Je viens de parler du morcean qu'il v écrivit pour obtenir le diplôme d'académicien philharmonique, Sulvant les statuts, l'epreuve à subir en pareille circonstance consistait à écrire sur un plain-chant donné une composition à qualre voix dans le style appelé osserrato, ou a ta Palestrina, Mozart (crivit, d'après les conseils qu'il avait recus du P. Martini, l'antienne demandre; mais ce n'est pas celle qui a été publiée sous son nom par le conseiller De Nissen (t), par Lichtenthal (2), et par M. Otto Jalin (3), car ce morceau est du P. Martini, Le savant M. Gaspari, maître de chapelle de la cathédrale de Bolugne et bibliothécaire du Lycée communal de musique de cette ville, a trouvé, dans un recueil manuscrit de dépôt qui lui est consé, l'original de la composition de Mozart, suivi de celle que Martini écrivit sur le même sujet pour l'instruction du jeune artiste. Il y a loin du travail d'un mattre expérimenté tel que Martini à celui de Mozart, écrit trop rapidement peut-être, et avec une connaissance trop sommaire d'un genre de musique qui tui était inconnu avant qu'il arrivât en Italie; toutefois ce travail me paratt interessant. M. Gaspari a public l'antienne de Mozart avec son excellent discours intitulé la Musica in Bologna, qui a paru dans la Gazette musicale de Milan, et dont it a été fait des tires-a-part (Milan, Ricordi, sans date, in-8°), Je crois que les lecteurs de la presente notice verront avec intérêt les deux morceaux sur le

même sejet, pour en faire la comparaison :

(1) Biographie H. A. Novari's, p. 200 277.

(1) Biographie L. A. Novari's, p. 100 277.

(1) Hourt e le sue creationi (Milan, 1663), p. 12.

(1) H. A. Mount, l. 1, p. 61-663.



| E 1 200 | - A - O | 6 6 | =   |
|---------|---------|-----|-----|
| F - 0   | 000     | 0 0 | -   |
| H       |         |     | -1- |
|         |         |     | _   |
| 9: 0 0  | 0 0     |     | =   |

| 10 300  | 10 p 0 | 0 ko | 1000  |
|---------|--------|------|-------|
| H       | 00000  |      | . 0 0 |
|         | 1.00   |      |       |
| P 0     | 0      | 0 0  | 9     |
| 0): 0 0 | 0 0    | 0 0  | 0 0   |

| <u> </u> | 0 0  | • 0 = 0 | 000  | 100000 |
|----------|------|---------|------|--------|
| P 0 50   |      | 0.0     | -00  | 0      |
|          | 0.40 | 2. \    |      | (a)    |
| = -      | - "  | 7 770   | PHIL | 0 0    |
| 6):0 0   | tor  | 0 0     | 0 0  | 0 0 o  |



Ici, tontes les conditions du genre sont res- | fait remarquer à l'endroit marqué (a); la parlie pectées; l'harmonie est calle du seizième siècle, sentie. Les parties chantent bien ; tout enfin est digne d'un mattre. Une seule inadvertance s'y sentie sur l'unisson.

du ténor y fait un retard de neuvième à la diset la tonalité du premier ton y est toujours | tance de seconde, ce qui est une faute capitale, parce que la résolution de la dissonance n'est pas

## ANTIENNE DE MOZART.





| 1          | -      | 0. 0.0 | • bo   |
|------------|--------|--------|--------|
|            |        | (1)    |        |
| L o roo    | 0 -    | 0000   | 1000   |
| E          | 0 20   | (1)    | 0000   |
|            |        | F      |        |
| - sti - ti | am e - | 0 0    | jus et |



(i) Tout ce long passage présente des successions d'harmonie et de tousilité modrores, inadomissibles dans ce s'emps où or genre de musique était le seul en unage : il encet de même de l'altération de quinte augmentec du style, atsus qu'une cautiespatin de réspitées, inconnue au

230

| leded be re | 10000 |       |
|-------------|-------|-------|
|             | ,,,,  | 0 100 |
| E o o       | -0    | (1)   |
| 9:0 0       | 0 0   | 0 0   |
| - 400       | tor   | ¥0 -  |

| E     |      | 10  | 100 | ===   | 010 | bo- | H      |
|-------|------|-----|-----|-------|-----|-----|--------|
| E P   | 00   | 31  |     | (0)   | \$0 | 0   | CEN ON |
| Bo J. | . 00 | þo. | 0   | 0     | 0   | 200 | =      |
| 9:00  | 0    | -0  | - 0 | - 0 - | =   |     | =      |

Mozzi, agé sesiement de quatorze ano, et récemment arrivé en taléi, se comaissail pas et ne pouvait consiltre les règles et les traditions de l'auxien ayle osserzot dans lequel on le faisil écrire : cels se voit au premier abord dans les troisième et quatrième menures dus soprano, purement instrumentales et non vocales, dans lequelles is flut arriver une partie sur des quintes, par mouvement direct; ce qui est infertif dans les contrepoint.

Le II avril, Nozari arriva à Rome. Daus une leitre de son père, écrite de cette ville, on trouve l'ancedote relative au Miserner d'Al-legri. A Naples, Jonetli, Najo, la célèbre cantaire De Amicis, et tout ce qui s'y trouvait d'artitée de mérite l'accuellitient comme un compositeur déjà classé parmi les maltres. En repasant à Rome, Nozari, bles qu'àgé seulement de quatorea nas, fut fait chevalier de l'Épero d'or quatorea nas, fut fait chevalier de l'Épero d'or le producte ans, fut fait chevalier de l'Épero d'or le l'Epero d'or l'accessification l'ac

(t) La double note se tronve ainsi dans le manuscrit uriginal : le si on le le soni egalement défections, car dans en prare de contrepoint : les notes qui n'ont pos de Yabeur réclie ne se répétent pas.

(t) Les rhythmes boiteux de tout ce passage du soyrano

par le pape. Moins sensible que Gluck à ce genre de distinctions, il ne se fit jamals appeler le cheralier Mozari, et ne porta la erola dout il avait été décoré que dans les pays étrangers. comme le voulait son père. De retour à Milan. vera la fin du mois d'octobre, Mozart y écrivit son Mitridate, qui fut représente, le 26 décembre de la même anuce, avec un sucrès décidé, et qui obtint vingt-deux représentations consécutives. Quelques jours avant la première répétition, la prima donna Bernascoul, peu confiante dans le talent d'un pianiste de quatorze ans pour écrire des alrs, demanda au jeune compositeur qu'il bu fit voir celul qu'elle devait chanter; il satisfit sur-le-champ à cette demande. La cautatrice essaya immédiatement le morceau et eu fut charmée. Alors Nozart, piqué de la défiance qu'on semblait avoir euc dans sa jeuuesse', lui eu offrit un autre, puis un troi-

sont imministibles dans le style esservato des auciens malires. (i) Ces descentes sur la quinte par monvessent direct sont graches et interdites dans ce style. MOZART 231

sième, et laissa la Bernasconi stupéfaite de renconfrer un talent si rare et une imagination si riche dans nn âge si tendre.

Pendant une partie de l'année 1771, Mozart visita Vérone, qui lui avait envoyé un diplôme d'académiclen, Venise, Padoue, où il étonna se P. Valotti en improvisant aur le grand orgue du Sain! ; puis il fit une course jusqu'à Inspruck. ti retourna ensuite à Milan, pour y cerire sa cantale dramatique Ascanio in Alba, dans laquelle Manzuoli chantait le rôle principal, et qui fut représentée au mois de decembre, L'installation d'un nouvet archevêque à Ssizbourg rappela Léopold Mozart dans cette ville en 1772. Le jeune compositeur fut invité à écrire pour cette circonstance la sérénade dramatique intitulée : Il Sogno di Scipione; elle fut représentée le 14 mars 1772, An mois d'octobre suivant, Mozart retourna à Milan, où il composa son opéra sérieux Lucio Silla, dont les rôles principaux furent chantés par Rauzzini et la prima donna De Amicis. Le public accueillit avec faveur cet ouvrage, comme les précédents. Il fut suivi de La Finta Giardiniera, h Munich, en 1774. et ile la pastorale en deux parties Il Re pastore, composée pour la cour de Salzbourg, et représentée en 1775.

Mozart avait dix-neuf ans ; te prodige de l'enfance avait fini , le grand homme commençait; mais quelle enfance que celle qui se terminait à la seizième année après avoir produit un opéra atlemand, trois italiens, un oratorio, deux messes solennelles, un Stabat, des offertoires, bynines et moteta , une Passion , deux cantates avec orchestre, treize symphonies, viagt-quatre sonates pour le piano, gravées, ainsi que plusienrs autres morceaux pour le même instrument, des trios de violon, des divertissements en quatuor pour toutes sortes d'instruments, des pièces d'harmonie militaire, des marches, des fagues, des solos de violon, de violoncelle et de flûte, des concertos pour divers Instruments! L'étonnement s'accroît encore lorsqu'on se rappelle que l'auteur de tout cela avait empioyé la moitié de sa vie à voyager et à donner des concerts,

De retour à Salzhourg en (1774, Mozart etchi pressuade que le primee, en récompense de ses-brillants succès, lui accorderait la plase de maitre de chapelle; mais après une vinue attente de Unis années, la misier l'Obligea d'aller cherdre du pain allettes, et ce fui à Mosaic qu'il se revoit il abord. Presente à l'édecteur, il hui demande du service, offernd de composer chaque année quatre opéras, et de jouer bus les jours dans les concrete de la cour. Pour tot cela il

ne demandait qu'un traitement de 506 florins (environ 1,050 fr.); mais le prince répondait à tons ceux qui le pressaient d'accenter les offres du compositenr : Il esi trop tot; qu'il gille en Italie , qu'il se fasse un nom. Je ne lui refuse rien; mais il est'trop tot. « Aller en Italie! « disali Mozart ; mais j'y al passé plusieurs an-« nées , et j'y ai ilonné trois opéras. » Il ajoutail : . Que le prince rassemble tous les com-« positenra de Munich; qu'il en fasse venir d'I-« talle, de France, d'Allemagne, d'Angleterre et « d'Espagne : je me mesurerai avec tous, » Ce pauvre grand artiste, méconnu des princes qui seuls pouvaient lui donner une existence, étalt obligé de se redresser devant ceux qui voulaient l'abaisser. Ce n'etait pas l'orgueil, mais le sentiment de sa force et la juste prévision de l'avenir qui lui falsaient dire : « Je suis aimé du ou-« blic de Municis ; je le serai bien davantage « quand l'aurai agrandi le domaine de la mu-« sique; ce qui ne peut manquer d'arriver. Je « brûle its désir d'écrire depuis que j'ai entendu « la musique vocale allemande, » Plus pauvre en s'éloignant de la capitale de la flavière que lorsqu'il y était arrivé, il fut obligé de donner un concert à Augsbourg pour fournir aux frais de son voyage. Jamais, écrivait-il à son père, je n'ai été accable d'autant d'honneurs qu'ici. Ces honneurs, el 90 florins de la recette de son cancert, furent tout le produit de son séjour à Augsbourg, A Manheim, l'électeur palatin le traita avec distinction et les nusiciens se prosternèrent ; mals il n'y avait point de places vacantes : Cannabich et l'abbé Vogler les occupalent. Le seul fruit du voyage de Mozart fut une montre dont le prince lui fit cadeau. Il prit alors la résolution de se rendre à Paris, espérant y retrouver un peu de la faveur qui l'y avait accueilli quatorze ans auparavant; mais il y attendit vainement pendant six mois le livret d'un opéra qu'on lui avail promis, et le directeur du Concert spirituel ne daigna pas même faire copier une aymphonic concertante qu'il avait écrite pour les célèbres artistes Ritter, Ramm et Punto. Ce directeur, qui n'était autre que Legros, acteur de l'Opéra, ne l'employa qu'à raccommoder un Miserere de Holzbauer, qui ne réussit pas. Enfin ta mère de Mozart, qui l'accompagnait dans son voyage, se felicitait après plusieurs mois qu'it eut trouvé une écolière assez genéreuse pour lui payer trois Ionis d'or pour douze leçons. Le découragement qui lui serrait le cœur se laisse entrevoir dans ce passage d'une lettre à son père. écrite de Paris te ter mai 1778. « S'il v avait « ici quelqu'an qui eût des orellies pour en-« tendre, un cour pour sentir, et sculement - quelque léde de l'art, j. me connocraia de le uluris mes dirigière; maie le hommes avec - qui je vais sont des brutes quant à la maque, che armo domme ne consprenil pai que, che un people a joine sorti des visoir da que, che un people a joine sorti des visoir da marchia per le conserve librità ma l'an masique d'armalique, les retalisma de son ginie masique d'armalique, les retalisma de son ginie majoure d'armalique, les retalisma de son ginie macifier fanchiosaient tout à comp der plasses de retandissation qui dans l'order ordinaire, narelated screpp plass d'un riteralissic, a poder l'allemany, planta sexice, c'albit elle mêtre puer l'alliemany, planta sexice, c'albit elle mêtre puer l'alliemany, planta sexice, c'albit elle mêtre puer l'alliemany.

Un demire malbour vint frager Mount J.

Paris: Il y perill a moler. Une letter qu'il
cérivit le jour mône du decèt (3 juillet 1778) à

un ani de an familie, prouve l'volement, prouve l'volement,

se trouvait dans cette grande ville; est, jui diet,

il, man al (Telan), Aliennad de missance, et

thôtese des Queler Ells Ajmons, doit il etait

prince le seule personne qui, non-sodiement assistante in ce derniere momenta de

pour les fineralites de Ce et statis des registres de

la parsiase Salin-Eustédie n's été comm d'anom

de biographes de Nourt :

## Samedi,'s Julifet 1778.

- « Ledit Jour, Anne-Narie Pertit (Pertitin),
  « lagée de einquante-upt ana, femme de Léopold
  Mozart, marte de chapelle de Saisbourz, en
  Bavière, décédée d'hier, rue du Gros-Cheset,
  « a été inhumée au cimetière en présence de
  Wolfgang Amadi (Amédée) Mozart, son
  filis, et de François Heina, trompette de clevau-légers de la garde du rol.
  « Sione : Notart Hauxa, Tinssook Tricaire ), «
- Ajeris te mallour qui venata de le fingue; le giurir de Paris d'entil finuquestales à Mezara; il s'an disigna rajoliment et alla reticoure au porte. Dans ces riconstances, fidigui de ses effects infracturen pour se faire une postito, il se visi infracturen pour se faire une postito, il se visi d'organiste de la enfactriate. Valla donce de unit virganiste de la enfactriate. Valla donce de unit des musiciens modernes, après quine amérie des musiciens modernes, après quine amérie des musiciens modernes, après quine amérie des musiciens modernes, après quine amerie des musiciens modernes, après quine amerie des musiciens modernes, après qui de succès inonit il ne lui detta pas même permis de protrure, par de noveraux ourrages, que le postite de su de rottud que le prédud de que le parte de su de rottud que le prédud de que le protrure. Je su de rottud que le prédud de que la comme de la comme de

Une heureuse eirconstance vint le firer pour un instant de l'abattement où s'épuisaient ses forces. Partisan enthousiaste de la musique de Mozart, le prince electoral de Bavière, CharlesThéodore, le fit appeler à Munich an mois de novembre 1780, et lui contia la composition d'Idoménée, opéra sérieux en trois actes. Parti de Salzhourg dans le mois de novembre 1780, Mozart se mit immédialement à l'ouvrace, et par un prodige d'activité, il put faire commencer les répétitions des deux premiers actes le 1er décembre suivant, Cerendant, cet ouvrage est une transformation complète de l'art : c'est la création originale des formes et des moyens de toute la musique dramatique venue après lui. Le caractère mélodique de l'Idosucnée ne rappelle ul la musique purement italicane, ni la musique allemande formée sous l'influence de celle-el par Graun, Hasse et Benda, ni le atyle françaia, ni enlin la modification de ce alyle par Gluck. Mozart tire tout de son propre fonds, et son ouvrage devient le type d'une musique aussi nouvelle dans son expression, dana la disposition de la plirase, dans la variété de développements de l'idée principale, que dans la modulation, l'harmonie et l'instrumentation. Rien de ce qui existait auparavant ne pouvait donner l'idéc de l'ouverture d'Idomenée, de l'air Padre, germani, de celui d'Electre, au premier acte, de celui d'Ilia, accompagné de quatre instruments obligés, ni des chavers Pietà, Numi! et Corriamo, fuogiamo. Tout cela ouvre une époque nouvelle de la musique dransatique, un monde d'inventiona; époque qui a'est developpée jusqu'à nos iours; monde où tous les musiciens ont été chercher la vie depuis quatre-vingts ans. La première représentation de ee bel ouvrage cut lieu le 29 janvier 17st, pour l'anniversaire de la paissance de l'électeur de Bavière. Une œuvre si nouvelle semblait ne devoir pas être comprise à son apparition : cenendant elle excita l'enthousianne de la population de Munich, et surtont des musiciens, qui proclamèrent Mozart le plus grand artiste de son temps. Flatté des éloges prodigues à l'organiste de sa

Final de Collego, Am Il Indirect Normalis de Collego, Am Il Il Indirect Normalis de Collego, Am Il Il Indirect Normalis de Collego, Am Il Il Indirect Normalis de La Il Indirect Normalis de confiscioli parmi ses demando la Indirect Normalis de Confiscioli parmi ses demando la Indirect Normalis de Indirect Normalis de Indirect Normalis de Indirect Normalis de Confiscio Il Indirect Normalis de Indirect Normalis de Confiscio Il Indirect Normalis de I

il se plaignit un jour, et n'ayant reçu de l'archevéque que cetle réponse : Cherche ailleurs, si tu ne veux pas me servir comme je l'entends. il donna sa démission. Libre désormais, il ne chercha plus de place et vécut de son travail ainsi que des lecons qu'il donnaît. Quelques ducats, produit de ses leçons, fuvent pendsot près d'une année, sa seule ressource. L'empereur Josepli It, qui n'avait de goût que pour la musique Italienne, ne prenait pas garde au grand musicien né dans ses États, et le laissait languir dans la misère : erpendant la constesse de Thon et le prince de Cobentzel linirent par vaincre les répagnances du monarque, et l'Enlèvement du Serall fut demandé à son illustre auteur pour le théâtre de la cour. Cet ouvrage, dout tontes les formes étalent nouvelles , exeita d'abord dans le monde plus d'étonnement que de plaistr; mais les musiciens le proclamèrent un chef-d'œuvre; Prague, Munich, Dresde, Berlin, Stuttgard, Carlsruhe, confirmèrent l'opinion des artistes; et les courtisans de Vienne, pour éviter le ridicule, finirent par se ranger à l'avis du plus grand nombre. Cependant, l'empereur n'aimait pas, au fond, cette niusique, trop forte pour son oreille, et toujours il y eut quelque réticence dans les éloges qu'il accordait à celui que les srtistes plaçaient au-dessus de tous les musicieus de l'Europe. Cela est trop beau pour nos oreilles, disait-il à Mozart en parlant de l'Enlevement du Sérait; en vérité, j'y troure trop de notes. - Précisément autant qu'il en faut, répondit le musicien. Joseph tI ne fit donner à Mozart que cinquante ducats pour la composition de cet opéra. Plus tard il lui secorda une pension de 800 florins avec le titre de compositeur de la cour; mais pendant plusieurs années il ne lui demanda rien, à l'exception du petit opéra intitulé : Le Directeur de speciacle, qui fut représenté au châtean de Scho-phrupu en 1786. Son obstination à cet égard fit dire un jour par le compositeur à l'intendant qui lui pavait ses honoraires : Monsleur, e'est trop pour ee qu'on me demande, et pas asses pour ee que je pourrais faire. On a peine à comprendre l'attachement que Mozart montra tonjours pour un prince qui apprécisit si mal et récompensait si peu son mérite; cependant ce fut cet attachement qui l'empêcha d'accenter les offres sédulsantes que lui fit le rol de Prusse Frédéric-Guillanme tt. lorsou'il visita Berlin. Ce prince lui ayant demande ce qu'il pensait de sa chapelle. il répondit avec sa franchise ordinaire : « Sire , « votre chapelle possède leageonp d'artistes dis-« tingués, et nulle part je n'ai entendu exécuter « si bien des quatrors : mais cès messieurs

rengis pourraient fairs micux encore. - Eh « bien , lui dit le roi , restez avec moi : vous « renl pouvez faire ce changement : je vous « offre pour votre traitement annuel 3,000 écus . (11,250 fr. ). - Quoi! me faudra-t-il ahap-« donner mon hon empereur? » Le roi, touché de cette marque d'attachement désinteressé. ajouta: « Els bien, pensez-y, mes offres subsis-« tent, ne vinssiez-vous ici que dans un an. » Préoccupé de cette conversation, Mozart retourna à Vienne et consulta ses amis sur une circonstance si importante, qui devait décider de son sort; ils le presserent pour qu'il acceptât les offres du roi de Prusse, et il se décida à denumber sa démission à l'empereur, Joseph II vit d'un coup d'oril la tache qu'imprimerait à son règne le départ d'un artiste si renommé, pour passer au service d'une cour étrangère, et, décidé à le retenir, il lui dit de l'air le plus affable : Eh quoi! mon cher Mozart, rous voudries me quitter? Interdit à ces paroles, Mozart regarda le prince avec attendrissement et lui dit : Mojestė, je me recommande à volre bonté... je reste à potre service (t). Aucune amelioration dans le sort du compositeur ne résulta de cet entrelien. Lorsqu'il revint eliez lui, un de aes amis lui demanda s'il n'avait pas profité de cette circonstance pour faire porter son traitement à une somme convenable: Eh! qui sonoe à cela? répondit Mozart avec colère. Cependant si la erainte de voir abandonner son service par un grand artiste pour passer dans une cont etrangère avait ému un instant l'empereur Joscoli It, il est certain qu'il ne goûta januis sa musique, trop forte pour son organisation musicale. Rien de plus significatif à cet egard que les révélations du poète d'Agonte, auteur des excellents livrets des Noers de Figaro et de Don Juan. Je crois ne pouvoir mieux faire que de rapporter quelques passages de ses Mémoires, pour faire connaître quelle était la véritable situation de Mozart à la conr de Vienne. · Wolfgang Muzarl, dit d'Aponte, quoique dopé

par la nature d'un génie musical supérieur peut-être à lust les compositeurs passés, présents et foturs, n'avait pu encore faire éclater son divin génie à Vicane, par suite de la cabel pu Bechille, qui a rapport et cile exectéet des la faartie musicale de Lépaick, petired que l'aven à 11 binuit et manifolie de Lépaick, petired que l'aven à 11 binuit

artic maritale de Lelpsick, pertend que Joseph II almais passonaments in musique de Marart, et qu'il lui di II. Fous auex en que fe perat des Hallens, et expendent per un touir au genifer? Mais est portes son et condent décident par les propriets de la constitution par le la comment de Marart, il aurait vouls ce sontendre. aux les moujes de Marart, il aurait vouls ce sontendre. Il histon, Joseph II lui-même les avait appetés à son service; Il les combiat de faveurs, et al saint que l'opera bouffe. « de ses ennemis : il y demourail obscur et me-« conus, semblable à une pierre précioses qui , « conus, semblable à une pierre précioses qui , « acloule dans les entraillés et de l'erre, y dé-« robe le secret de sa splendeur. Je ne puis ja-» mais penere anna plainir et sans orqueil que « ma seule perévérance et mon éneraje fureal « ma grande partie la cause à laquelle l'Europe « el le monde durent la révivalismo compète des

merveilles de cel incomparable gene.
 M'étant rendu chez Mozart, je lui denandai
 a'il lui conviendrait de mettre en musique un
opéra composé tont exprés pour lui. — Ce
serall avec beaucoup de plaisir, me répondit-el,
 maiaje doute d'en oblenir la pernission. — Le
me charce de lever toutes les difficultés.

« bien, agissez.... « Causant un jour avec lui, il me demanda si « je pourrais mettre en opéra la contélie de Bean-« marchais intitulée Les Noces de Figuro. La a proposition ful de mon goût. Je me mis à l'ou-« vrage, et le succès fut sondain et universel.... « An fur et mesure que j'écrivais les paroles, Mozart composait la musique; en six semaines « tont était terminé. La bonne étoile de Mozart « voului qu'une circonstance opportune se pré-· sentât et me permit de porter mon manuscrit à l'empereur. — Els quoi! me dit-il, vons savez a que Mozart, remarquable pour la musique « instrumentale, n'a jamais écrit pour le chant, « sauf une scule foia, et cette exception ne vant pas grand'clinse! — Moi-même, répliquai-je « timidement, sans la bonté de l'empereur, je « n'eusse jamais écrit qu'un drame à Vienne. - C'est vrai : mais cette pièce de Figaro , « je l'ai interdite à la troupe allemande. - Je le · sais; mais, ayant transformé cette comedie en

opéra, j'en ai retrauché des scènes entières,

« et i'en ai abrégé d'autres, avant soin de faire

« disparaltre tont ce qui ponvaît choquer les

« convenances et le bon goût; en un mot, j'en

a ai fait une œuvre diene d'un Hiéâtre que Sa

« Maiesté honore de sa protection, Quant à la

musique, aulant que je puis en juger, elle me
 semble un chef-d'œuvre. — Bien; je me fie à

» voite gold et à voite prudence : remettet à partition sur copiètes. «

J'Enlevement du Serrait avait été représenté à Vienne, le 12 juillei 1782. Le à not uivrant, Mozari éponus Constance Weber, virtunes en rie plano, dont il ent deux fisi, l'our suivveiri aux bevoits a de sa famille, il ne possédait que ron rereau fixe de lui deux fisi plora sunne componence de la composition de sur de la composition de sur de la composition de sur de la composition de la composition de sur de la composition de la compositio

dans les controdanses et les valses qu'il écrivait

pour les bals et les redoutes : car c'est à ce travail qu'était souvent condamnée la plume qui se reposait en écrivant Don Juan , les Noces de Figaro, Così fan tutte, et la Ftute enchontée. L'élé, Mozart voyageait pour donner des concerts : c'est pour ces voyages qu'il a composé la plupart de ses concertos de piano. En 1783 pareit son Davidde pentlente, oratorio qui renferme des morceaux de la plus grande beauté, particuliérement un trio pour deux soprani el tenore qu'on peul mettre au rang de ses plus belles productions. L'année suivante, ses travaux prirent one activité prodigieuse qui se sontint jusqu'a sa mort. Les aix beaux quatuors counus comme son œuvre 10° parurent en 1785; il les dédia à Haydn. Dans son épttre dédicatoire, écrite avec une touchante aimplicité, il dit au célèbre mattre de chapelle du prince Esterhazy, que c'est de lui qu'il a appris à faire des quatuors. C'est à cette époque que le père de Mozart vint visiter son fils à Vienne, et pria Haydn de lui dire avec sincérité ce qu'il pensait du mérite de ce fils, objet des espérances et de l'ambilion paternelles ; Sur mon honneur et devant Dieu, répondit le grand homme, je vous déctare que votre fils est le premier des compositeurs de nos jours.

Après le petitopéra du Directeur de spectacle, joné au palais de Schoenbrunn en 1786, vint dans la nième année la partition prodigieuse des Noces de Figuro , qui renferme plus d'idées nouvelles, de créations de tout genre et de véritable musique que ce qu'avaient produit toute l'Allemagne et l'Halie dans le genre dramatique depuis un demi-siècle. Les proportions de la partition des Noces de Figaro sont colossales : elle abonde en airs, duos, morceaux d'ensemble de caractères differents, on la richesse des Idées, le goût et la nonveauté de l'harmonie, des medulations et de l'instrumentation se réunissent pour former l'ensemble le plus parfail. Les deux finales du deuxième el du quatrième acte sont seuls des opéras entiers, plus abondants en beautés de premier ordre qu'aucune autre production dramatique, Rien de ce qu'on connaissait avant les Noces de Figaro ne pouvait donner l'idée d'un pareil ouvrage. Le succès de cette admirable production de l'art le plus élevé fut général en Allemagne des son apparilion ; partout il excita l'enthousiasme, el de tous les opéras de Mozart, ce fut celui qui fut le mieux

compris à son origine.

Il y a beaucoup de contradictions en ce qui roncerne les ouvrages dramatiques de Mozart.

On vient de voir que, suivant d'Aponte, Nozart composait la unsique de Figuro au fur et à mesure qu'il en écrissit le livrel : Léopold Mezart.

au contraire, écrit à sa fille, le 11 novembre 1785 : « La musique (des Noces de Figaro) « ne me donne pas d'inquiétude : mais il anra bien a des courses à faire et beaucoup de discussions, « jusqu'à ce qu'il ubtienne qu'on dispose selon « ses vues le librello, qui est tiré de la comédie, « et qui a grand besoin d'être modifié, » Si l'on en eroit Oulibicheff, dont le guide est le couseiller de Nissen, la cabale des ennemis de Mozart triompha à la représentation de l'ouvrage : « Le « public, dit-it, éconta jusqu'au bout avec froia slenr : Figaro tomba lout du long et de long-« temps il ne put se relever à Vienne. » d'Aponte dit au contraire : « Enfin le jour de la première représentation de l'opéra de Mozart arriva; « elle eut lleu à la grande confusion des maestri. a .... Cet opéra eut un succès d'enthousiasme. » lei le pocte est évidemment daos le vrai, car Léopold Mozart écrit à sa fille, le 18 mai 1786: « A la seconde représentation des Nozze di FI-« garo on a répété cioq morceaux : on en a re-« demandé sept à la troisième : un petit duo (su « l'aria) a été elianté trois fois, » il est hors de doute que la population viennoise, essentiellement frivole, n'a jamais été portée d'iustine vers la grande musique; mais il y a eu de tout temps à Vienne beaucoup d'artistes et d'amateurs d'élite qui y ont dominé le goût du unblic. Les plus grands obstacles rencontrés par les œuvres sublimes de Mozart, dans la ville impériale, ont été quelques mattres jaloux, à la tête desqueis se plaçail toujours Salieri; puis les chanteurs ltaliens à qui cette musique, trop belle par eilenième, était antipathique et le sera toujours, paree qu'elle ne leur 'aisse pas une part asses large dans le succès. Tout ce monde intrignail . denigrait l'œuvre du mottre avant la représentation, et te public, mis en défiance, o'osait porter uo jugement favorable avaot que les conhaisseurs lui enssent fait la leçon. Il n'en était pas ainsi de la population de Prague, qui accueillit toujours avec one admiration vive et sincère et de prime abord les ouvrages dramatiques de Mozart. Le professeur Niemetschek, biographe de ce grand houme, raconte de cette manière le succès dont II a été témoin : « La societé de Bondini, troupe de chanteurs

« Italieos, qui explottait alternativement les théà-« tres de Leipsick, de Varsovie et de Prague, « entreprit de monter ici (à Prague) les Nosce « di Figaro , dans l'année même où l'opéra fut « composé. Dès la première représentation , le « succès égala celui que la Plûte enchantée « obtint plus tard. Je ne m'écarte eo rien de la

« vérité en disant que l'opéra fut joué pen-lant « tout l'hiver sans interruption et qu'il porta un

« remède efficace à la détresse où l'entrerreneur « Bondini se trouvait alors. L'enthonslasme du « public était sans exemple; on ne pouvait se « fallguer d'entendre Figaro. Réduit pour le « clavecin, extrait en quintette pour la musique

« de chambre, arrangé pour les instruments à « vent , métamorphosé en contredanses , l'opéra « se reproduisit dans toutes les formes, sans « qu'il fût possible aux amateurs d'en éprouver « de la fatigue. Les chants de Figaro retentis-= saient dans les rues, aux promenades, et l'a-

« vengle de la guingnetle était obligé d'apprendre « Non piu andrai farfallone amoroso, s'il « voulait rénnir un auditoire près de son violon « ou de sa harpe. »

Ce fut eocore d'Aponte qui fournit à Mozart le suiet de son chef-d'œuvre d'expression dramatique, e'est-à-dire Don Juan. Cette fois, l'ouvrage fut écrit pour le théâtre de Prague, à l'occasion de l'arrivée dans cette ville de la grandeduchesse de Tuscane. Mozart a toojoura dit qu'il écrivit cette merveille de l'art pour la population de la Boldeme, qui avait fait preuve de tant d'intelligence de la grande musique aux représentations de Figaro. Représenté le 4 novembre 1787. Don Juan fut port/ aux nues par les habitants de Prague, qui le déclarèrent le plus beau, le plus complet de tous les opéras représentés jusqu'a ce jour. Bientôt après, il fut mis en scène à Vienne : mais il y eut un sort trèsdifférent. Mat monté, mal répété, mal joué, mal chante et plus mal compris, dit avec raison Oulibicheff, il y fut complétement érlipsé per l'Azur de Salieri. d'Aponte dit aussi, en parlant de cette mise eo scène à Vienne ; Don Juan nefit aveun plaisir. Tout le monde, Mozart excepté, s'imagina que l'ouvrage avait besoin d'elre retouché. Trop de besutés étaient accumulées dans cette partition, et ces beautés étaient d'un genre trop nouveau pour qu'elle fût comprise par le publie dès son apparition : quelques musiciens seulement virent que Mozart avait atteint dans ret onvrage le dernier degré de l'invention et du sublime. Les gens du monde et les critiques eo parlèrent diversement; mais quand le lemps eul fait justice de ces jugements sans valeur, l'Allemagne tout entière s'enthousiasma ponr cette immortelle production du

De retour à Vienne, an commencement de 1788, Mozart reprit ses travaux de composition instrumentale et vocale, où il déployait une merveilleuse activité. Ce fut alors qu'il commença à ressentir les premiers symptômes d'une maladie de poitrine, compliquee d'une affection nervense qui le ietait souvent dans des accès de

sombre mélancolie. Le travail était alors sa seule resource contre ses tristes pensées, quoiqu'il augmentat son mal. Il écrivait avec une incrovable rapidité, et semblait plutôt improviser que composer; cependant tous ses ouvrages portent le cachel de la perfection, sons le rapport de l'art d'écrire comme sous celui de l'invention. Ce fut dans celle année que, parmi beaucoup d'autres compositions, il écrivit ses trois dernieres grandes symphonies. En 1789, il produisit son deroier quatuor, en ré, écrit pour le roi de Prusse; un rondo (Al desio) ajonté dans les Notice di Figaro , popr Mos Ferraresi del Bene ; une sonate pour clavecin seul (en re); quatre aira écrits pour nne cantatrice nommée Mile Villeneure, lesquels fureut intercalés dans les opéras italiens de Cimarosa et de Paisiello, I due Baroni, Il Barbiere di Siviglia, et Il Burbero di buon core; le quintette (en la) pour clarinette, 2 violons, alto et violoncelle, 12 mensets et 12 allemandes pour orchestre, cafin, sa partition de Cosi fan lutte, charmant onvrage qui fut représenté le 26 ianvier 1790, et qui eut à Vienne un brillant succès.

Le nist qui le consumait prenait chaque jour un caractère plus alarmant. La crainte de la mort ue tanla point à s'emparer de son esprit, et le tourmenta jusqu'à ses derniers moments. Une pensee l'assiégait incessamment : il ne crovait point avoir assez fait pour sa gloire; elle lui faisail redoubler un travail qui épuisait ses forces. Ses smis essaysient de le distraire el le conduisajent dans un café ou estaminet vuisin, où il retrouvait son goût pessionné pour le billard; mais rentré chez lul. Il se livrait de pouveau an travail avec excès. S'il se promenait en volture, il ne voysit rien, restait absorbé dans de tristes pensées, et marqueil tant d'impatience, qu'il fallait le ramener chez lui, où il se hâtdit de reprendre le travail qui le luait. C'est dans cet citat qu'il entreprit, à la demande de Schikaneder, directeur d'un théâtre de Vienne, la composition de la Flute enchantée. Ce Schikaneder était à la fois directeur et acteur de son théâtre, écrivait de mauvais caoevas de pièces, et même y mettail parfois des airs de sa facon. Les affaires de son théâtre étaient en fort manyais état. Dans sa détresse il alla trouver Muzsrt, lui exposa sa situalion, et pria l'illustre maltre de lui venir en aide. - « Que puis-je faire pour vous? - Me sau-« ver, en écrivant pour mon théâtre un opéra a dans le goût du public de Vienne, Vous pourrez « faire la part de votre gloire et celle des con-« naisseurs ; mais l'essentiel est de plaire au peu-« ple de toutes les classes. Je vous fournirai le « livret, et je ferai la dépense de la nuise en

« scène. - Je consens à ce que vous me propo-« sez. - Que me demandez-vous pour vos hono-« raires? - Vous m'avez dit que vous ne pos-« sédez rien, Econtez, je veux vous sauver, mais « non perdre le fruil de mon travail : le vous « livrerai ma parlition, dont vous me donnerez le « prix que vous ponrrez, mais en vous interdi-« sant le droit d'en donuer des copies. Si l'opéra « réussit, je me payerai en vendant ma partition « à d'autres théâtres. » Le marché fut conclu à ces conditions, el le maltre se mil immédiatement à l'ouvrage pour enfanter cette sublime création connue en France sous le nom de la Flute enchantée, mais plus exactement la Flute magique, ouvrage d'un genre absolument différent des autres opéras de Mozart, où brillent une fraicheur, une grâce, qu'on ne croirait pas avoir pu se trouver dans l'imagination d'un mourant. Pendant qu'il l'écrivait, il ne voulsit interrompre son travail ni le jour ni la nuit. Souvent il tombait dans un épuisement absolu et avait des defailtances qui duraient plusieurs minotes; mais les supplications de sa femme ni celles de ses amis ne purent jamais oblenir qu'il suspendit la composition de cel opéra, qui fut achevé au mois de juillet 1791 et joué le 30 senlembre suivant, avec un succès dont il n'y avait jamais en d'exemple à Vienne, car il en fut donné cent vingt représentations de suite. Mozart ne put assister qu'aux dix premières ; trop soulfrant ensuite pour aller au theatre, il metlalt sa montre sur sa table, el suivait des yeux le mouvement des aiguilles pour savoir le morceau qu'on exécutait. Au milieu de ce triste plaisir, l'idée que tout serait bientôt fini pour lui le saisissait, et

il tombait dans un profond accablement. Le même enthousiasme qu'avait montré le public de Vienne pour le Flité mengique se manifesta dans toute l'Altemagne; car on jous blentôt l'ouvrage sur toos les théfares. Au mépris de sa promesse formelle, Schilksneder en avait vendu des copies. En apprenant cel acte de friponnerie, Mourar las contenta de dire; Le coquin !

Mourst se confentia de dite : Le coquiat.

Cerd ki que se piccure un mercideat resportire per Cite. 7. Crimer dina me brechture erries en en brechture erries en en 1841, sous le litte : Aserchifeta aur IV. G. Mourst. Il résulte de son récil qu'un étraigne syndrémes se prévients un jour cher Illiustre mutter, isreque dejà as santà boi inspirai de crivei inspirate, de la vient partie de la vient partie de la vient partie partie private partie partie private partie part

de l'itée de sa mort prochaine, avait cru vuir, dans ces apparitions, des avertissements du ciel. Le conseiller de Nissen qui , longtemps aurès la mort de ce grand homme, éponsa sa venve, rapporte le fait d'une manière plus simple et plus paturelle. Suivant sa version, Mozart travaillait à la Flute mogique lorsqu'il recut une lettre anonyme par taquelle on le chargeait de composer une messe de Requiem, en l'invitant de fixer le prix de son ouvrage et d'indiquer le jour où son travail serait terminé. Ftonné de cette etrange demande et du mystère dont on l'enveloppait, Mozart consulta sa femme qui tui conseilla de répondre par écrit qu'il consentait à faire ce qu'on ini demandait, sans pouvoir toutefois fixer le moment où le travail serait terminé, et qu'il en fixait le prix à certaine somme. Peu de temps après, le messager qui avait apporté la première lettre revint, et nonsculement ti remit au compositeur la somme demandée, maia il ajouta qu'une augmentation considérable de sataire serait payée quand le Requiem serait achevé. Il ajouta que Mozart nouvait travailler à toisir, mais qu'il ne faltait pas chercher à connaître le nom de la personne qui demandait cette composition. Absorbé dans de sombres réflexiuns, Mozart n'écouta pas les observations de sa femme sur cette aventure singulière. Déjà il etait préoccupé de la composition du Requiem demandé; il se mit immédiatement an travail, et y déploya tant d'activité, qu'il aurait épuisé le reste de sea forces, ai un autre objet important ne fût venu le distralre de ce triste sujet d'occupation, L'époque du couronpercent de l'empereur Léopold, comme roi de Boheme, était arrivée. L'administration du théatre de Prague ne songea qu'au dernier moment à faire écrire un nouvet opéra pour cette circonstance ; elle eut recours à Mozart dans les premiers jours du mois d'août; en lui annoncant que les états généranx de la Bohême avaient choisi La Clémence de Titus, de Metastase, Flatté de la préférence dont il était l'objet, il accepta les propositions qui lui étaient faites, quoique le terme qu'on lui fixait fût si court, qu'il fut obligé de réduire l'unvrage en deux actes, de n'écrire que les morceaux principaux, et de faire faire le récitatif par un de sea élèves nommé Sussmayer (voy. ce nom). « An a moment où il montait en voiture avec sa a fem ne pour se rendre à Prague, dit M. de " Nissen , le messager reparut , tei qu'un esprit , « et tirant la femme par la robe, il lui demanda

« ce que deviendrait le Requient. Mozari « a'excusa sur l'urgence du voyage et sur l'im-

· possibilité où il avait été d'en prévenir le

« mattre inconnu du messager; mais que si « cette personne voulait attendre, il se mettrait « à l'œuvre après son retour. Le messager parut « satisfait de cette assurance. »

Au fond, les différences de ces deux versions sont pen importantes. Il ne s'agit pas de mettre en garde le public contre la supposition il'un événement surpaturel ; ce qui importe, c'est que l'idée a'en est produite dans le cerveau de Mozart et a exercé une influence funeste aur sa santé. La demande d'un opéra pour le courunnement de Léopold vint faire une salutaire diversion à ses tristes pensées. Arrivé à Prague, il se mit au travail, et dans l'espace de dix-huit jours il ent terminé sa partition, dont il livrait les fenilles aux copistes à mesure qu'il les écrivait. Cependant il n'y a pas un morceau faible dans ce charmant ouvrage, qui fut représente le 6 sentembre 1791. Tous les airs, les duos, le finale du premier acte, et le trio du second sont d'une beauté achevée.

Ce nouvel excès de travail et l'exaltation qu'il lui avait donnée semblaient devoir anéantir les forces de Mozart; cepeudant les distractions qu'il trouva à Prague ranimèrent son courage et lui rendirent une partie de son ancienne gaieté. Quand il revint à Vicone, sa santé paraissait améliorée; son premier soin fut de terminer sa partition de la Flule manique; Il ne restait à écrire que l'ouverture et la marche des puétres, au commencement du second acte; ces morceanx furent terminés en deux jours. On sait que l'onverture a pour commencement de l'allégro une entrée fuguee sur ce motif :



Le professent de piano de Berlin , Louis Berger, élève de Clementi, a accusé Mozart de plagial, parce que la 2me sonate de l'œnvre VI de Clementi commence ainsi :



Mais, pour un génie comme celui de Mozart, ce n'est évidemment qu'une rencontre fortuite. Après avoir terminé ce travail en si peu de temps, il se remit à la composition de son Requiem, et finit par se persuader qu'il venait de recevoir un avertissement du eiel, et qu'il travaillait à son livmne de mort. Rien ne put le distraire de cette idée funeste, qui acheva d'abattre le reste de ses forces. Sa femme, slarmée de sa sombre métancolie et de sa faiblesse, voulut le reposer et le distraire ; elle le conduisit au Prater (1) en voiture, par une belle matinée d'autumne. Ce fut là que Mozart lui découvrit le secret de son âme sur le Requiem : « Je l'ée cris pour moi-meine, dit-il en pleurant; « bien peu de jours me restent à vivre ; je ne « le sens que trop. On m'a doune du poi-. son; rien n'est plus certain. Il est facile d'unaginer quel fut le serrement de eœur de la pauvre femme. Rentrée chez elle, elle envoys chercher le médecin qui fut d'avis d'enjever su malade sa fatale partition. Mozart s'y résigna, nusis sa tristesse s'en angmenta. Néanmoina quelques jours d'un repos forcé lul procurèrent du soulagement. Le 15 novembre, sa situation fut assez bonne pour qu'il pût écrire une petite cantale (l'Eloge de l'amilié) qu'on lui avait demandée pour une lore de francs-macona dont il était membre. En apprenant que l'exécution avait été bonne et que le morceau avait eu du succès, il se sentit ranimé, tl redemanda alors la partition du Requiem. Le croy ant hors de danger, sa femme n'hésita pas à la lui rendre, Mais bientôt toutes ses douleurs physiques et morales reparurent avec plus d'intensité, et cinq jours après la fête maçonnique, il fallut le porter sur son ltt, d'où il ne se releva plus. A peine était-il étendu sur cette eouche mortuaire quand on lui apporta sa nomination de mattre de clispelle de la cathédrale do Saint-Étienne, et des propositions avantageuses tui arrivèrent dans le même moment de plusieurs directions des grands théâtres dont l'atten-

tt: Promenade favorite des imbitants de Vicene.

tion remail ritten tive par Vectation et universe weeks de la Flaire monjuer. En appreciate comp are comp cas timitiens promjetiles domi il an event pas joule, hander techni. Il passi l'end event pas joule, hander techni. Il passi l'end evant passi passi et la comparation de la rafin je pourrais vivre hauvezat (quitter mon fravaul et jouristriit à fecaleurge des times de la comparation de la passi de la comparation de la passi de la comparation de passi de la comparation de quitter ma familie, mer pauvras petite con la comparation de l'appreciation de passi passi

Quinze jours s'écoulèrent dans de grandes sonffrances, où les médecina reconnnrent les symptômes d'une inflammation du cerveau. Sa foi , qui avait toujours eté vive et sincère, conduisit Mozart à une parfaite résignation. Il eut le pressentiment de son dernier moment, car Sophie Weber, ss belle-sœur, étant venue demander de ses nuuvelles dans la soirée du 5 décembre, il ini dit : Je suis bien aise de vous voir ; restez pres de moi cette nuit; je désire que vous me voyiez mourir. Elle essaya de lui donner quelque espérance. Non, non, dit-il, je sens que tout est fini. J'ai déjà le gout de la mort sur la lanque, Reslez : si vous n'ellez pas ici , qui assisterait ma Constance? Sophie conrut avertir sa mère, et revint presque aussitôt. Elle trouva Sussmayer debout près du lit de son mattre : il soutenalt de ses muins la partition du Requient entr'onverte. Après en avoir regardé et seuilleté toutes les pages avec des yeux humides, Nozart donna à voix basse ses instructions à son élève ponr terminer l'œuvre; puis il se tourns vers sa femme et loi recommands de tenir sa mort cachée jusqu'à ce qu'elle eût fait prévenir Albrechtsberger (1); Car, ajouta-t-il, devant Dieu et devant les hommes, c'est à lui que ma place revient. Le médecin entra dans ec moment el fit mettre sur la tête des compresses d'eau froide. L'ebranlement qui en résulta fit perdre immédiatement au mals de le mouvement et la parole. La pensée seule vivait encore; par un dernier effort, il tourna les yeux vers Süssmayer. Minuit sonns; avant que le dernier coup ent reteuli, Mozart expira (5 décembre 1791), sans avoir accompli sa trente-sixième année, Ainsi finit ce grand homme, dont l'enfance avait été environnée de prestiges et de caresses, mais

qui , parvenu à l'âge d'homme, n'avait trouvé de (8) Voyez er nom. Albrechtsberger oblint en effet la pin « de maître de chapelle de Saint-Edenae.

MOZARI bonheur que dans ses travaux. A l'activité qu'il y mit dans les dernières années de sa vie, il semble avoir eu le pressentiment de sa fin prématurée. On a retrouvé, après sa mort, le catalogne de ses compositions depuis le 9 février 1784 jusqu'au 15 novembre 1791, écrit de sa main : le détail en paratt presque fabuleux | En 1784, six concertos de piano, le fameux quintette pour piano, hauthois, clarinette, cor et basson, deux sonates de piano, dont la grande en ut mineur, des variations, et le quatuor en si bémol, pour violon,

de l'œuvre 10°. L'année suivante, les quatuors en la et en st du même œnvre, trois concertos de piano, dont celui en ré mineur, le quatuor pour piano en sol minenr, la grande fantaisie en ui mineur, trois airs italiens, le beau quatuor et le trio ajoutés dans l'opéra de la Villanella, des chansons allemandes, des cantates de francsmacops, un andante en si mineur, pour violon principal et orchestre, la grande sonate en mi bémol, pour piano et violon. En 1786, l'opéra intitulé le Directeur de spectacle, les Noces de Figaro, des duos, scènes et airs italiens pour plusieurs opéras, la grande symplionie en ré, trois concertos de plano, dont celui en uf mineur, un concerlo pour cor, le quatuor pour piano en mi bémol, deux trios nour piane, violon et violoncelle, le quatuor en ré pour violon, le trio pour piano, clarinette et alto, la grande sonate à quatre mains en fa, et des variations. En 1787, Don Jugu. les quintettes de violon en ut et en sol mineur, plusieurs airs italiens et allemands avecorchestre, des recueits de danses et de valses, des sérénades pour plusieurs instruments ; la sonate à quatre mains en uf, et une antre sonate pour piano et violon; l'année suivanie, les

grandes symphonies en ut, en mi bémol et en sol mineur, plusicurs morceaux ajoutés à Don Juan, troja sonates pour piano, un concerto pour le même instrument, trois trios pour piano. violon et violoncelle, le trio en mi bémol pont violon, alto et basse, des rondeaux et morceaux détachés pour piano, plus de quarante danses et valses pour l'orchestre, des chansons allemandes, des canons, et l'instrumentation nouvelle d'Acis et Galaice, de Harndel. En 1780, deux quatuors pour violon, le beast quintetle en la pour clarinette, deux violons, alto et basse, plusieurs scènes et airs avec orchestre pour divers opéras, deny sonates de piano, une multitude de danses et de valses, la nouvelle instrumentation du

Messie, de Hændel, En 1790, Cost fan lutte.

deux quatuors de violon, le quintette en ré, la

nonvelle instrumentation de la Fele d'Alexan-

dre et la Sainte-Cécile, de Hændel, beancomp

de pièces détachées pour divers instruments.

En 1791, deux concertos de piano, deux cantates avec orchestre, le quintette en mi bémol, le quintette pour harmonica, des morceaux détachés pour plusieurs opéras, beaucoup de danses, de menuela et de valsea; enfin, dans les quatre derniers mois de sa vie, et lorsqu'il descendait dana la tombe, La Flute euchantée, la Clémence de Titus, le bel Ave verum corpus, un concerto de clarinette pour Stadler, une cen-

239

tate de fraucs maçons, et le célèbre Requient. Une polémique animee sur l'authenticité de en dernier ouvrage s'est agitée en 1825, à l'occasion d'un article de Godefroid Weber, inséré dans Pécrit périodique intitulé Cacitia. Dejà des dontes s'étaient élevés sur cette authenticité lorsque Breitkopf et Hærtel publièrent, en 1800, la partition de l'ouvrage. Plusieurs personnes en attribusient la plus mande part à Sussmaver, élève de Mozart, et maltre de chapelle à Vienne. Étonnés de pareilles assertions, les éditeurs prièrent Sussmayer de declarer la vérité. La réponse de cet artiste parut dans le premier numéro de la Gazette musicale de Leipsick (4me année). Il y disait que la mort avait empêché Mozart de mettre la dernière main à son ouvrage, partienlièrement dans l'instrumentation, et que le dernier morceau écrit par lui était le qu' resurget ex facillà. Sussmayer déclarait qu'il était l'auteur de tout le reste. On ne parla bientôt plus de celte allaire, et l'on s'était accontumé à considérer Mozart comme l'auteur unique du Reyntem contu sous son nom, lorsque Godefroid Weber (voy. ce nom) eleva même des doutes sur la portion de l'ouvrage attribuée à Mozart par Süssmayer, et en donna une critique sévère, où il fit voir l'analogie des thèmes du premier morceau et du Kurie avec ceux de plusieurs compositions de Handel. Toute l'Allemagne se souleva cuntre la critique de Weber; les pasuphlets, les articles de journaux, les lettres particulières et même anonymes, rien ne lui fut épargné. Il prit alors le parti de faire imprimer à part sa critique, ainsi que la polémique qu'elle avait fait nattre, et publia le tout sous ce titre : Ergebnisse der biskerigen Forschungen über die Echtheil des Mozartschen Requiem (Résultats des recherches faites insqu'à ce jour sur l'authenticité du Requiern de Mozart), Mayence, Schott, 1876, in-8° de 120 pages. Parıni ceux qui intervincent dans cette discussion, l'abbé Stadler, mattre de chapelle à Vienne, fut celul qui jeta le plus de lumières sur l'objet en question, dans une dissertation qui a pour titre : Vertheidigung der Echtheit des Mozarlischen Requiem. Allen Verehrern Mozarls gewidmet Défense de l'authenticité du Requiem de Mozart,

dédiée à tous les admirateurs de ce grand homme), Vienne, 1821, in-8' de 30 pages. Weber n'accordait pas même à Mozart la part que lui laisauit Süssmayer dans sa lettre : l'abbé Stadter au contraire l'augmente dans sa dissertation. Le premier présumait qu'on avait tiré de feuilles éparses des idées dont on avait fait le Requient ; le second parle d'un manuscrit entier de la main de Mozarl, qu'il avait sons les veux ; une partie de ce manuscrit était sa propriété, l'autre appartenait à Joseph Eybler, maître de chapelle de l'église cathédrale de Vienne. Les deux parties de cette précieuse relique sont maintenant réunies à la Bibliothèque impériale de Vienne. Weber ne se tint pas pour battu; il s'ubstina et fit paraltre dans la Cacilia de nonvelles observations qui ont été imprimées à parl, sous ce titre : Weifere Eroebnisse der sceileren Forschungen über die Echtheit des Mozarl'schen Requiem (Suite des résultats des recherches confinuées sur l'authenticité du Requiem de Mozart), Mayence, 1827, in-8° de 56 pages. L'abbé Stadler répliqua par un supplément à sa dissertation, intitulé : Nachtrag zur Vertheidigung der Echtheit des Mozart'schen Requiem (Supplément à la défense de l'authenticité du Requiem de Mozart), Vienne, 1827, in-8° de dix-brit pages. G. L. P. Sievers a essayé d'éclaireir de nouveau cette question et de résumer la polémique soulevée à ce sujet dans un écrit qui a pour titre : Mozarl und Süsswaver ein neues Planial. ersterm zur last gelegt, und eine neue Vermuthung, die Entstehung des Requiems betreffend (Mozari el Sussmayer, nouveau plagiat démontré, el conjecture nouvelle concernant l'origine du Requiem de Mozart), Mayence, 1829, in-8° de xı et 77 pages. On croyait que la famille de Mozart mettrait fin à cette discussion dans la collection de documents pour la biographie de Mozart qu'elle a publiée à Leipsick en 1828; mais elle a gardé le silence à cet égard. Quoi qu'il en soit, il résulte des renseignements fournis par l'abbé Stadler que la plus grande partie du Requiem appartient réellement au grand artisle dont il porte le nom ; que le travail de Mozart finit avec le verset Hostias, et que le reste , y compris une partie du Lacrumosa, appartient à Süssinayer. J'ai constaté l'exactifude de ces faits par la lecture que l'ai faite, en 1850, de la partition originale, à la Bibliothèque impériale de Vienne, où j'étais accompagné d'Antoine Schmid, de Fischoff, de Charles Czerny, et de mon fils Edouard, à qui l'ai fait part de mes remarques.

En 1838, un opéra posthume attribué à Mozart, a été publié sous le titre de Zaïde, en partition

reduite pour le piano. L'editeur, André, d'Offenbach, élait possesseur des manuscrits de Mozart. qu'il avait achetés de sa veuve, ti en a publié un inféressant catalogue thématique. Des réclamotions se sont élevées en Allemagne et en France contre la publication de Zaide, considérée comme une fraude commerciale. Il me semble que le caractère respectable et bien connu d'Andre devait te mettreà l'abri d'une pareille imputation. Lorsque je visitai sa maison, en 1838, un clait occupé dans ses ateliers an tirage de cette partition ; j'en ai examiné quelques pages , et j'y ai reconuu la manière , le style des premiers ouvrages de Mozart, c'est-à-dire de Mitridate et de Lucio Silla, dont les partitions existent à la bibliultièque du Conservatoire de Paris. Je cruis donc que Zaide est de ce temps. Une circonstance de la vie de Mozart rend ma coniecture vraisemblable : une tettre de son père, datée de Milan, le 13 septembre 1771 (G. N. V. Nissen, Biographie W. A. Mozart's, p. 255). contient l'engagement qu'il avait contracté avec la direction du théâtre de Venise, pour écrire le deuxième opéra de la saison du carnaval de 1773, et d'être rendu à Venise le 30 novembre 1772 pour faire les répétitions; mais retenn à Milan par tes répétitions de Lucio Sitta, il ne put exécuter celle deuxième clause de son contrat, et son opéra ne fut pas représenté à Venise. Cet opéra ne serait-il pas celui de Zaïde? Je ne puis trouver de place pour cet ouvrage qu'à cette époque de la vie de Mozart,

Ce grand homme paralt avoir été calomnié dans son caractère et dans les actions de sa vie. On a dit qu'il était dépourve d'esprit, d'instruction, et qu'il ne comprenait que la musique : ces assertions n'ont pas de fondement. Ses lettres prouveut qu'il y avait en lui de la finesse d'observation et qu'il saisissait à merveille le côté sidicule de l'importance des gens du monde. Il écrivait avec naiveté et ne visait point au trait; mais tout ce qu'il dit est de bon sens. Il savait bien le latin , l'italien, le français, l'anglais , l'allemand, écrivait dans ces langues et les parlail avec facilité, ti n'étalt point élranger aux sciences ; on cita même son habileté singulière dans le calcul et dans les opérations les plus difficiles de l'arithmétique. C'est lui-même qui réduisit en deux actes la Clemenza di Tilo de Métastase, et qui en fit disparaltre les quiproquos du deuxième acte, peu dignes d'un sujet si grave. Cette circonstance seule démontre qu'il entendait bien la scène et la rapidité de l'action dramatique. Enfin on ne peut citer de lui un seul mot qui justifie la répulation d'homme inepte que quelques écrivains français ont voulu lui faire. Une eirenstance revelée par Rochilita, qui en fait tenonia, provue que, sons me apparares distraite et quéquirelois bitarre, il y avail dans l'erganiaction de Moarta un grand font de raison et de sentiment. Après avoir rapporté me sonte de scrie boufomen que est homme extraordinaire avait imagine dans la maison de Doles, directeur de l'èrede Saint-Thomas à Leipésé, flochilit s'exprime en termes, equivalents à peu près à ceuv-ci (1):

« Après que cette explosion de galeté folle ent « duré auclanes instants el que Mozart nous « ent parlé en vers hurlesques , comme il le fai-« sait souvent, nous le vimes s'approcher de la « fenêtre et jouer du elavecin sur les vitres, sui-» vant son habitude; it cessa alors de prendre « part à la conversation. Celle-ci , devenue gé-« nérale et plus sérieuse , continuait de rouler « sur la musique d'église. Quel dommage, de « un des interlocuteurs, que beaucoup de grands « musiciens, surtout des anciens, aient cu le « même sort que heaucoup d'auciens peintres, « en appliquant les forces immenses de leur « génie à des sujets aussi stériles et aussi ingrats « pour l'imagination que le sont les sujets d'é-« clise! - A res paroles, Mozart se retourna, - Toul son extérieur était complétement changé ; « son tangage ne le fut pas ntoins. Volla bren, s ditail, un de ces propos d'artiste comme i'en al « souvent entendu. S'il y a quelque chose de « vrai là dedans chez vous, protestants éclairés, « comme vous vous appelez, parce que votre « religion est dans la tête et non dans le cour, « il n'en est pas de même chez nous autres ca-« tholiques. Vous ne sentez ni ne ponyez sentir = ee qu'il y a dans ces paroles : Agnus Dei , qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem! « Mais lorsqu'on a été, comme moi, introduit, « dès sa plus tendre enfance, dans le sanetuaire « mystique de notre religion ; que, l'aine agitée « de desirs vagues mais pressants, l'on a assisté « an service divin avec ferveur, sans trop savoir « ce qu'on ve.t.il chercher; quand on est sorti « de l'église fortité et soulagé, sans trop savoir « ce qu'on avait eprouvé ; quand on a compris « la félicité de ceux qui , agenouillés sons les « accords touchants de l'Agnus Dei, attendaient « la communion et la recevaient avec une indi-« eible joie , pendant que la musique répétait . Benediclus qui veuit in nomine Domini! a oh! alors, c'est bien différent. Tont cela, il est « vrai, se perdensuile à travers la vie mondaine; « mais du moins, quand il s'agit de mettre en

musique res paroles mille fois entendues, ces ethores me reviennent; ce tableus se place et elevant moi etta 'ément jusqu'au font de l'âme, se N'cobbious pas que c'est un protestant qui rapporte res paroles prononcées par Mozart, et avonons qu'abstraetion faite de sa grandeur incomparable daus l'art, l'honarme qui s'exprime ainsi n'est pas un esprit valgarie.

On a dit que toutes ses affections, toutes ses idées, toutes ses émotions élaient concentrées dans la musique, et qu'il ne remarquait pas ce qui était en dehors de eet art. Cela n'est pas exact; il moutra toujours te plus tendre attachement pour son père, sa mère, sa sœur, et eut pour la femme qui deviut la sienne une affection véritable. Trop nerveux pour n'être pas sensible à tous les genres de beanté, it épronyait de vives émotions à la vue d'une runte campagne, d'un site pittoresque, et lorsqu'il était en voyage, il faisait quelquefois arrêter la voiture pour se livrer à la contemplation de ces tableaux : alors il regrettait de ne pouvoir évrire les idées musteales dont il était assalili, Dans sa jeunesse, il avait formé des baisons d'amitie vive et sincère, partieulièrement avec le ieune musicien anglais Thomas Linley, et plus tard il conserva une bienveillance naturelle, qui se répanda t sur tout ce qui l'entourait. Sa générosité allait jusqu'à l'excès et l'entralnait à des libéralités peu proportionnées avec ses ressources. On rapporte a ce sujet l'anordote suivante : Un vieil accordeur de claveein était venu meltre quelques curdes à son niano de voyage : « Bou vieillard, lui dit Mozart « dites-mol ce qui vous est dû : je pars de-« nmin. » Co pauvre homme, pour qui Mozart était nu rtieu, lui répondit, déconcerlé, et en halbutiant : « Majeslé Impériale!... Monsieur « le maître de chapelle de sa majesté impériale !... « je ne pnis .. Il est vrai que je suis venu plu-« sieurs fois chez vous... Vous me donnerez un e écu. - Un écu? allons donc! un brave bounue « tel que vous ne doit pas se déranger pour si « peu. » Il lui nút quelques ducats dans la main. « Ati! matesté imperiale! » s'écria l'accordeur. - a Adieu, brave homme, adien a. - Et Mozart entra dans one autre chambre, le laissant confondu de sa générosité. Il y a cent traits de ee cenre dans sa vie. Cette générosité lui a été reprocline comme un défant d'ordre; car il faut que l'envie gâte tout, même la bienfaisance. Elt! quand it serait vrai qu'un si grand artisle aurait mul compris la vie commune, où serait le mal? Ceux que nous avons sous les yeux sont mieux appris a cel égard; mais aussi-ce ne sout point des Mozaris I

MOCH UNIV. BES MUSICIESS. - T. VI

Cena qui, pour se venger de sa supériorilé,

<sup>(1)</sup> Anecdoten ans IF. G. Motorts Laben etc., Allgem. masik Zeilung, I, I.

dirigeaient des attaques de tout genre contre son carscière, ont dit qu'il ne counaissait que sa masique, et qu'il n'estimait que lui-même. Ce reproche a pu être fait avec bien plus de justesse à d'autres musiciens célèbres, tels que Hændel , Gluck et Grétry. Les sommités de l'art scules pouvaient plaire à un homme dont le génie concevait cet art sons le point de vue le plus élevé. Par le soin qu'il a pris de raicunir l'instrumentation de quelques-uns des beaux onyraces de Hændel, il a prouve l'admiration qu'il avait ponr son talent; il avouait même ingénûment qu'a l'exception de quelques airs qu'il avait colorés par les effets des instruments, il n'avait rien ajouté à la beauté des chours, et que, peut-être, il en avait atfaibli le sentiment de grandent. L'éntire dédicatoire de ses qualpors de l'œuvre 10 à Baydo est aussi un témoignage non équivoque de la justice qu'il rendait aux œuvres de ce grand musicien. De son temps les compositions de Bach, restées en manuscrit dans le nord de l'Allemagne et dispersées dans les mains de ses élèves, étaient peu connues du reste de l'Europe. Lorsque Muzart visita Leipsick en 1789, Doles, directeur de nusique a l'école de Saint-Thomas, fit execuler en son houseur quelques motets à quatre voix de ce créateur de l'harmonie allemande. Dès les premières mesures, l'attention de Mozart fut excitée, son œit s'anima, et quand le premier morceau fut fini, il s'écria : Grace au ciel! voici du nouveau, et Japprends ici quelque chose. Il voulut examiner cette musique qui vensit de produire tant d'effet sur lui ; mais on n'en possédait pas les partitions... Pour y suppléer, il ül ranger des chaises autour de lui, y étala les parties séparées, et portant l'œitrapidement des unes aux autres, il passa ainsi plusicurs heures dans la contemplation des productions d'un homme de génie. C'est encore Rochlitz qui nous apprend cette circonstance de la vie du grand homme. Il parlait avec estime de Gluck, de Jomelli et de Paisiello, mais il ne ponvait souffrir la musique médiocre; elle Irritait ses nerfs, le mettait au suppliec et ne lui laissait pas même la patience nécessaire ponr dissimuler son ennul; ce qui lui tit beaucoup d'ennemis parmi les auteurs de cette musique si mai accueillie par lui.

Les marchands de musique abaulerant (etrangement de l'insouciance de Morart pour co qui etait de sa fortune. La piupart de ses sonates et de ses morceaux délachés pour le piano ne lui ont rien rapporté. Il les écrivait pour des amis ou pour des personnes du monde qui désiraient avoir que(que chose de sa main. Ceta explique pourquo), parmi ses œuvree, il se toure des choses peu dignes de son talent. Sonvent il était obligé de proportionner les difficultés de ces morceaux à la espacité de ceux à qui ils étaient destinés, et il les jetait sur le nanier avec beaucoup de rapidite. Les éditeurs savaient ensuite se procurer des copies de ces ouvrages. et les publiaient sans son aveu. Plusienrs ont fait ainsi de grands bénéfices sans avoir rien avancé. Un des amis de Mozart lui dit un iour : « Il vient de paraître chex N.... une suite de va-« riations sous votre nom; sans doute yous le " savez? - Non. - El pourquoi ne vous y onn posez-vous pas? - Que voulez-vous que je . fasse? Cela ne vaut pas la peine d'y faire at-« tention. Cet homme est un misérable ) - Mais · il ne s'agit pas de l'intérêt : il y va de votre · honneur. - Bah! malheur à qui me jugera

« sur ces misères, » Mozart a été le pins grand piauiste de son temps en Allemagne. Il a été le fondateur de l'école de Vienne, continnée par Boethoven, Woelfl et Hummel. Son exécution se faisait remarquer par une grande précision, et par un style à la fois élégant et expressif. Lorsque Clementi tit son premier voyage à Vienne, en 1787, il s'établit entre les denx artistes une lutte de talent dans laquelle ni l'un ni l'autre ne fut vaineu, parce que tous denx brillaient par des qualités différentes. Cette rivalité ne dégénéra point en haine, comme il arrive trop souvent en pareille occurrence : Mozart parle de Clementi avec une lisute estime et même avec amilié. dans ses lettres à sa sœur. Cet homme, prodigieux dans tons les genres , l'était autant dans ses Improvisations au piano ou à l'orgue que dans ses compositions. Il y avait tant de profondeur, de richesse d'harmonie et d'éclairs d'Imagination dans sa manière de développer un thème donné, qu'il était difficile de se persuader qu'il improvisait et n'exéculait pas un morcean-

préparé avec soin. Aucun musicien, de quelque époque que ce soit, n'a possédé, compe Mozart, le génie universel de l'arl. Dans toutes les parties de cet art, il s'est élevé au plus haut degré. Lui seul, entre ses contemporains de l'Allemagne, a compris le but de la musique d'église. Toul n'est pas également bon dans les œuvres de ce genre qu'on a publices sous son nom, parce qu'il s'y Irouve beaucoup de choses de sa première eunesse; mais son grand Kyrie (en re), ses messes not 2, 4 et 5, son Misericordias Domini, à 4 voix, son Ave verum corpus, à 4 voix, ses hymnes et ses cantates d'église, sont des œuvres de la plus belle inspiration et d'un vérilable caractère religieux. On y remarque d'ailleurs un MOZART 243

art d'écrire dont la pureté, sans froideur, est et doivent le rendre l'objet de l'admiration digne des plus beaux temps de l'école italienne, et l'on peut dire que Mozart est le seul composileur aliemand qui ait eu ce mérite. Dans le genre de l'oratorio, on ne connaît que son Davidde penitente, qui est plutôt une cantate développée qu'un véritable oratorio. Jamais l'expression mélancolique ne s'est élevée plus haut que dans cet ouvrage. Dans l'opéra, Mozart a certainement eréé un art nouveau, ou piutôt, fait une transformation complète de l'art qui l'avait précédé. Absolument original dans les formes de la mélodie, dans l'instrumentation et dans la variété des conpes, il est devenu le modèle sur lequel se sont réglés tous les compositeurs qui l'ont suivi, et son influence se fait encore sentir de nos jours. C'est en lui empruntant des formes et des moyens que Rossini a transformé à son tour la musique italienne. Mehul avouait sans detour les obligations que les compositeurs dramatiques de son temps avaient eues à l'autenr de Don Juan pour la réforme de quelques parties de leur art. La révolution du drame lyrique a commencé à l'Idoménée. L'opéra de demi-caractère s'est élevé au dernier degré de perfection dans les Noces de Figaro; l'opéra romantique a été créé tout entier dans Don Juan et dans la Flute enchantée.

Mozart n'a été faible dans aucune des parties de la musique instrumentale, et il y a imprimé le meme mouvement d'ascension que dans la musique de théâtre. Ses grandes symphonies ont exercé de l'influence, même sur Haydn, son prédécesseur ; cette influence se fait remarquer dans les douze symphonies que cet homme célèbre écrivit à Londres l'année même de la mort de Mozart et dans l'année suivante. Sa manière s'y est agrandie. La symphonie en sol minenr de Mozart est la découverte d'un nouveau monde de musique. On ne connaît rien de plus beau, de plus original, de plus complet que les quatuors des œuvres to et 18, et les quintettes en ul mineur, en re, en mi bémol et en sol mineur. Les quatuors de piano sont à l'égal de ses plus belles inspirations; enfin ses concertos de piano ont tont à conp plongé dans l'onbli ce qui existait avant qu'ils parussent. Les petites pièces de tont genre, les morceaux pour instruments à vent, les contredanses, valses, etc., produits par la plume de Mozart font reconnaître à chaque instant le génie merveilleox qui daignait s'abaisser jusqu'à ces bagatelles. Je le répète, ce caractère d'universalité et de perfection que Mozart a imprimé à tous ses ouvrages, et la propriété de style de chaque genre qu'il a possédée au plus haut degré, en font un homme à part,

et du respect des artistes dans tous les temps. ti fot le plus complet des nuusiciens. Dans ses œuvres le goût égale le génie, en dénit de l'opinion de quelques extravagants de notre temps, lesquels se persuadent que ces qualités sont incompatibles, En toute chose il fait ce qu'il laut, rien que ce qu'il faut. Sa pensée se développe logiquement et jamais ue tombe dans la divagation. La hardiesse de conception est toujours accompagnée de la raison, et ses épisodes les plus inattendus sont le fruit d'une inspiration spontance; jamais on n'y apercoit celui d'une recherche péniblement élaborce. De la vient que ses traita les plus hardis ne se présentent pas à l'état de problème à résoudre, mais saistssent l'auditoire par leur merveilleuse lucidité. Mozart ètend autant que possible le domaine idéal de son art, mais saus tomber dans le vague d'une réverie insaisissable. Ou l'a souvent comparé à Beethoven ; à une certaine époque, ce fut ponr le placer à un raug inférieur; le sentiment universet a hientôt fait justice de cette erreur. C'est toujours un tort de comparer des talents qui brillent par des qualités différentes. Beethoven, bien qu'il n'ait pas eu l'abondance mélodique de Mozart, son premier modèle ; bien que ses inspirations laissent souvent apercevoir le travail, tandis que cellede son illustre prédécesseur sont toujours spontanées; bien qu'il n'ait ni son universalité, ni son inépuisable variété; bien qu'il ait plus de véhémence que de sentiment; enfin, bien que le gout lui manque souveut, et qu'il n'ait pas su, comme Mozart, contenir sa pensée dans de justes limites et dire beaucoup en peu de plirases, Beethoven, par le génie de la grandeur que Dieu avait mis dans son âme, par la hardiesse de ses déterminations, par son art admirable de présenter le snjet principal sousmille formes toujours originales , par l'inattendu de ses épisodes , par la plénitude barmonieuse de son instrumentation, et nour tout dire en un mot, par le caractère éminemment poétique de ses œuvres, est, après Mozart, le plus grand compositeur des derniers temps. Son génie est spécial : c'est celui de la musique instrumentale. Dans d'autres genres il est jusérieur à luimême, et surtout à son modèle. C'est le style propre de cette musique qui se révêle dans tout ce qu'il fait ; on peut même dire que le caractère de sa pensée appartient surfont au talent de la symphonie, car ses sonates de piano, ses trios, ses concertos, sont des symphonies. C'est la même génie qui brille dans les belles parties de Fidelio ; quand ce n'est pas cela, l'œuvre est faible, comme le Christ au mont des Oliviers. Ajoutons une dernière différence essentielle qui existe ente coa deux granda artistas ; Muzart alla tomjous grandis-adiquira das uderriler pri les ouza dermires, annoes de sa vic out celle-vou se sont produites ses plas grandis-cusavers el les plus parfaites; tambis que, dans ses transformations, le Estet de Beerlowers o obsenvert et dimine. Si Mozart, nord a freuire-is-v aus, d'ot écurdis au olouz aumes de plus, plue auté e qu'il aurit produit dains sa marche ascendante Beerlower, au comtrire, d'e-tima qu'and d discessait dans to ombe.

La lécondité de Mozart tient du prodige : l'ai dit unelle farmense quantité de compositions ile tout geure a eté enfantee dans les onze dernieres années de sa vie; mais si l'on songe qu'il a employe plus de quinze aus à voyager, à orcaniser et à donner des concests, le reste de sa carriere n'est pas moins rionnant. On n'a pas poblié tout cc qu'il a produit, non-sentement parce que les éditeurs out en le bon esprit de choser les ouvrages qui spoartiquaent à l'epoque on son talent était formé, mais parce qu'on n'a refrouvé que longlemps apres sa mort toutes ses productions. De temps en temps on en decouvre encore, mais elles appartiement en general aux premieres epoques de sa vie. Une collection complête des gravres de Mozart, rangée par ordre chronologique, accompagnée de notes qui indiquerasent les circonstances dans lesquelles chaque ous race aurait été écrit, et d'analyses qui feraient remarquer les defauts, les beautés, et ce qui s'y trouve de nouveaute, serait saus doute la meiileure hi-toire du genie de set artiste illustre; mais on troover l'homme capable de diriger nue pareille publication, un éditeur pour l'entreprendre et des artistes et amateurs pour l'encourager? Dans le supplément de la grande Biographie de Mozart, publice par sa famille, on trouve l'indication sommaire de toutes ses productions. Ambré a public le Catalogue des maunscrits originany de Mezzel qu'il avait achetes de sa veuve; mais ces publications sont devenues inutiles par le beau Catalogue chronologique et Hiématique des œuvies diagrand homine que M. le docteur Louis de Korckel vient de publier sous ce titre : Chronologische thematisches Verzeichniss samila her Tonwerke W. A Mozart's; Leipslek, Breitkopt et Hærlel, 1862, I vol. tres-grand in-8° de 551 pages, avec des tables bien taites. Abstraction faite de l'admiration inspirée par un si grand zénie, en jetant les yeux sur ce répertoire immense, on se seut accablé de stupélaetion en songcaut que l'anteur de tout cela est mort à Irente-six ans : 1º Deux oratorios, dont un à cinq personnages, et Davidde penitente, cantate à 3 vuix et orchestre. - 2° 20 Messes avec orchestre, y compris le Requiem, 2º (bis) Huit

vê;tes et litanies. 2º (ler) 40 compositions pour l'eglise, renfermant Te Deum, litames, ottertoices, motets, hynnes et cautates d'eglises. --3° 10 cantales avec orchestre. - 4° 66 airs, duos et trios italiens, avec ou sans récitatif, et orchestre. - 5° 16 canons a 3 et 4 voix, -6º Quelques solféges pour des exercices de chant. - 7° 41 chausous allemandes, avec accompagnement de piano. - 8º 49 symphonies pour l'oreta-stre. On n'en connaît que douze; mais on trauve les thèmes de quelques autres, restees en manuscrit, dans le Catalogue thémaque de M. de Kircket, et André a fait convaltes les autres par le Calalogoe thémutique des manuscrits originaux qu'il avait acquis de la veuve de Mozart. - 9" 15 ouvertures à grand orchestre. -10" 3.1 sérénades et divertissements pour plusieura instruments, parmi lesquels no remarque plusieurs morceaux d'harmonie pour des instruments à vent, qui sont de la plus grande beaute. - 10 (bis) 27 picces diverses pour orchestre, marches et fragments de symphonies, - 11° 8 quintettes pour 2 violons, 2 violes et basse. 11° (bis) on idem avec cor. - 12° 32 quatoors pour 2 vioions, alto et basse; un quatuor pour tautbois, violon, alto et basse, et deox quatuors pour flute. - 13° 9 trios pour 2 violons et basse, et un trio pour violon, alto et violoncelle; on n'a publié que ce dernier. - 14° 7 concertos pour le violon; ou n'en a publié que deux. - 14° (bis ) eing comertos pour la flûte. -- 15° Cinq concertos pour le cor; on en a public trois. -- 16° Un concerto pour le basson. - 17° Un idem pour la trompette. - 18° Un concerlo de clarinette. -19 ' 27 concertos pour le piano, dont deux pour deux pianos et orchestre. Ces eninnositions sont du meilleur temps de Mozart ; vingt et un de ees concertos out eté publies, - 20" Vingt-trois trios pour prano, violon et violoncelle. - 21° Un quintette pour piano, hautbois, elarinette, cor et hasson. - 22" 21 sonales pour piano seul. - 22" (his) 55 Sonales pour piano et viulon. - 22 (ler.) 16 thèmes variés pour piano seul, - 23° 5 sonates ponr piano à quatre mains, dont la valeur egale ce qu'on a tait de plus beau en musique instrumentale. - 24° Fantaisie idem. - 25° Sonale et fugue pour deux pianos. - 26° Fantaisie pour deux pianos. - 27º Quatre rondos poor piano seul. -- 28° Une multitude de pièces detachees pour le piano à 2 et à 4 mains. - 29° Concerto pour trois pianos et orchestre, composé eu 1777. - 30' Quartette pour clarinette, 2 violons, alto et violoncelle. - 31° 4 ballets el pant >mimes. - 32° Musique pour une comédie latine intitulee Apollon et Hyacinthe, cumposée en 1767, il avait alors onze aus , pour l'université de Salz-

hourg. La partition originale forme 162 pages. - 33° Bastien und Bastieune, opera allemand, composé en 1768. - 34º La Finla Simplice, opera bouffe, composé en 1768 pour l'empereur Joseph II. La partition originale forme 358 pages. - 35° Mitridule, opéra sérieux, en trus actes, composé à Milan en 1770 - 36° Ascanio ta Alba, contate dramatique en deux parties, à Milan, en 1771. - 37º Lucio Silla, opéra sérieny, à Milan, en 1773. - 38° Zatde, opéra vraisemblablement écrit dans la même aunée pour Venise. - 39° La Finta Giardiniera. opéra bouffe, à Munich, en 1774. - 40° It Re pustore, pastorale en deux actes, à Salzbourg, en 1775. - 41° Characs et entr'actes pour le drame intitule Thomas, - 42° Idomenco, Redi Creta, opérasérieux en trois actes, à Manich, en 1780. - 13° Die Entfukrung aus dem Serail ( l'Enlèvement du Scruit ), opéra-comique en deux actes, à Vienne, en 1782. - 44" Der Schauspiel Director (Le directeur de spectaeles ), opéra-consigue en un acte, pour Schienbrunn, 1786. - 45° Le Nosze di Figuro (le Mariage de Figaro ), opéra bouffe en à actes, à Vienne, en 1786. - 46' Il Dissoluto nunito. ossig il Don Giormini, drame en deux actes, à Prague, en 1787. - 47° Trio et quatuer pour la Vittanella rapita, à Vicane, en 1785. -48° Cosi fan tutte, opéra bouifi- en 2 acles, à Vienne, 1790. - 49° Die Zauberflete / la Filito enclantée), opéra romantique en deux actes, à Vienne, en 1791 - 50° La Clemenza di Trio, opéra sérieux en deux actes, à Prague, en 1791. - 51° 9 cautates de francs-maçons, avec orebestre. - 52° Plaisanterie musicale pour 2 vio Jons, alto, 2 cors et basse. - 53° Environ 40 controllanses, menuels et valses pour orrhestre, - 54" Quintette pour harmonica, flûte, hauthois, alto et violoncelle. -- 55° Marches pour musique militaire. Jusqu'en 1777, c'est-à-dire avant la grande pério le du développement complet du talent de Mozart, le catalogne de ses œuvres s'élève à cent cinq. Les deux années 1778 et 1779, pendant lesquelles il penlit sa mere et cournt a la recherche d'une position convenable sans pouvoir la trouver, furent une époque de decouragement pour l'arliste : il n'y produisit rien nui soit remaraué. Mais 1780 marque lo commencement de cette étonnante période de onze anneus pendant lesquelles furent eréres lontes les merveides de l'art qui immortalisent le nom de leur anteur. Cette époque commence par l'Idomener. Le total des muyres complètes de tout genre par Mozart est de six cent ringt-six. On en tronve tous les thèmes dans le bean Catalogne de M. de Korckel.

Indépendanment de ces ouvrages, Mozart a jeté sur le sapier une multitude immense d'alices ilans des morcenux qu'il n'a point achevés : la plapart de ces fraçments, dont on trouve l'indication détaillée dans le supplement de la grande Biugraphie de Mozari par le conseiller de Nissen, ont été possédés par l'abbé Stadler. On v remarque les commencements d'une symptonie concertante pour piano el violon avec orchestre; de einq concertos pour piano et orrhestre; de trois rondos pour piano et orche-tre; d'un quintette pour plano, hauthois, clarinette, cur anglais et basson; d'un sextuor pour piano, 3 violons, 2 cors el basse, el de 28 morreaux differents avec on sans accompagnement, sonales, fugues, rondos, préludes, fantaisies, etc.; de plusietirs symphonics concertantes pour l'oreliestre; d'un quintette pour violon, alto, clarinelle, cor anglais el violoneelle; de donze annutetics pour 2 violons, 2 violes et violoncelle, dont quelques-uns ont depuis 70 jusqu'à 140 mesures terminées, et d'un trio en sot majeur pour violon, alto et violoncelle, dont la première teprise du premier morcean est achevee; de deux quintettes pour clarinette, 2 violun-, alto et basse; de deux quatuors pour elarinette et 3 cors de bassette, et de physiques aufres morceaux pour instruments à vent; de serd Kyrie pour 4 voix et orehestre, d'un Glor a et du psaumo Memento Domine; d'une grande cantate allemande pour 2 tenors et basse, avec chieur et uichestre; de plusieurs duos, airs et recitatifs : d'un overa italien et d'un novra allemand. Plusieurs personnes possèdent aussi des manuscrits originaux de Mozart : les collections les plus considerables en co genre sont celles d'André, à Offenbach, où se trouvent beauconn de choses inédites, et de Stumpf, facteur de harpes, à Londres : celle-ci rentermait les partitions des quatuors, truvres to et 18, des quinfettes de violon, et de la grando fautaisie ponr piano, en st mineur. La première a élé achetéo de la veuve de Mozari 6,000 florins ; la seconile, 500 livres sterling. Celle-ci a été disséminée dans la vente qui en a été faite à Londres, en 1847, M. de Kreekel a publié, à la suite de son grand Catalogue thématique des œuvres complètes et connues de Mozart, celui des ouvrages non achevés et des œuvres possédées par diverses personnes en manuscrits originaux : le nombre s'en élève à deux cent quatre-vingt-quatorie.

Les onvrages publiés et donf on a fait des éditions dans fontes les grandes villes de l'Europe sont : l' Mesque a récusse : 1º Messe a quatro voix et orchestre, n° 1 (en ul); Lépicie, lirelikopf et Hærfel. — 2º Jdem, n° 2 (en ul'); tbid,

246 - 3° Idem, n° 3 (en fa); Leipsick, Peters. - 4" tilem, nº 4 (en la mineur ); Paris, Porro. - 50 Hem, nº 5 (en si bemol), Leipsick, Peters. - 6° Idem, n° 6 (en re); Augshourg, Lotter. - 7º Idem. nº 7 (en sol); Bonn, Simtock. - 8° Kyrie (en ré mineur), à 4 voix, orche-tre el orgue; Offenbach, André. - 8º (bis) 2 petites messes à 4 voix et orgue; Spire, Lang. - 9° Te Denin à 4 voix, orchestre et orgne; Vienne . Hashnger. - 10" Ave verum corpus, à 1 voix, 2 violous, alto, basse et orgue; Vienne, Diabelli, et Paris, Beaucé. - 11° Misericordias Domini cantabo, à 4 voix, et urchestre; Leipsick, Peters; Bonn, Simrock. - 12º Alma bei creatoris, olfertoite à 4 voix, 2 violons, basse et orgue; Vienne, Diabelli. - 13º Sancti et Justi, offertoire à 4 volv. 2 violons, basse et orgue; ibid. - 14° Amarit cum Dommus, idem; ibid. -- 15" 6 psaumes à 4 voix et petit orchestre, liv. t, 2, 3; Vienne, Artaria. -16° Sancta Maria à 4 voix, 2 violons, viole, basse et orgne; Offenbach, André. - 17º De Profundis à 4 voix et orgue ; Berlin, Trautwein ; Paris, Beaucé. - 18° Quis te comprehendat, motet à 4 voix, violon obtigé, urehestre et orgue; Vienne, Artaria. - 19" Missa pro defunctis (requiem), à 4 voix et orchestre : Leinsick, Breitkopf et Hærlel; Berliu, Trautwein; Vicune, Diabelli; Paris, Troupenas. Une nouvelle édition a été publice à Offenbach, chez André, d'après le manuscrit de l'abbé Stadler et de Exbler, L'éditeur y a indiqué par les lettres M et S le travail de Mozart et celui de Sussmayer. - 20° Regino Coli latare, a 4 voix et orchestre, Vienne, Diabelli. - 21° Requiem brers, petite messe de morts à 4 voix et orgue; Bonn, Simrock. - 22° Hymnes sur des textes allemands : nº t. Preis dir. Gottheit, à 4 voix et orchestre; Leipsick, Breitkopf et Hærtel; nº 2, 06 furekterlich tobend (Ne pulvis), idem, ibid.; nº 3, Goliheit, der sey Preis, idem, ibid. - 23" Canlates d'église à 4 voix et orchestre : no 1, Heiliger Gott, Leipsick, Breitkopf et Hærtel; n° 2, Allerbarmer, hare, ibid.; n° 3, Herr, Herr, vor deinem Throne, ibid.; nº 4, Ewiger, erbarme dich, ibid., nº 5, Marchtigster, Heiligster, ibid.; n° 6, Hoch vom Heiligthume, ibid.; nº 7, Herr, auf den wir schauen, ibid. - 24° Davidde peniteute, contate à 3 voix, chœur et orchestre; Leipsick, Peters; Paris, Beaucé. - H. Orénas: 25° La Clemenza di Tito, opera sérieux, partition; Leipsick, Breitkopf et Hærtel; idem en italien et en français, partition, Paris, Richault. - 26° Cosi fan tutte, opéra bouffe, partition; Leipsick, Breitkopf et Hærtel, - 27° Don Giovanni ( Don

Juan), drame lyrique, partition; ibid. -28° Die Entführung aus dem Serail ( l'Eplevement du Sérail), opéra-comique, parlition; Bonn , Simrock .- 29º Le Nozze di Figaro ( le Mariage de Figaro), opéra bouffe en quatre actes, partition; Paris, Richault; Bonn, Simrock. -30° Die Zauberffate (la Flüte enchantée), opéra rumantique, partitinn; Bonn, Simrock; Paris, Carli, Richault. Le même ouvrage traduit et arrangé sons le titre : Les Mysteres d'Isis, partition: Paris, Sieber, - 31º Idomeneo, upéra serieux, partition; Bonn, Simrock, - 32° Per Schauspieldirector (le Directeur de spectacle), opéra-comique, partition réduite pour le piano ; Leipsick, Breitkopf et Herfel; Bunn, Sünrock; Paris, Brandus. - 33° Zaide, opéra sérieux, partition, réduite pour le plano; Offenbach, Andre. Un grand nombre d'éditions de tous les ouvrages précèdents unt été publiées dans les principales villes de l'Europe, et dans toutes les langues, en partitions réduites pour le piano, - III. MUSIQUE DE CHAMBRE POID LE CHANT ; 34° 6 canons à 3 et 4 voix; Bonn, Simrock. -35° Idem; ibid. - 36° Das Lob der Freundschaft (Éloge de l'amitié), cantate ponr 2 ténors et basse, avec chœur et accompagnement de piano; Bonn, Simrock; Leipsick, Breitkopf et Harriel. - 37° Chant maconnique pour deux voix d'homme et chœur, avec accompagnement de piano; Leipsick, Peters. - 38° Chant d'adien (Abend est), a voix seule et piano, Chez tous le rditeurs de l'Allemagne. - 39° Grande scène et air détaché pour soprano, en italien : Ofienbach , André. - 40° Airs détachés, 4 recueils ; Vienue, Artaria. - 41° Lieder à voix seule, avec accompagnement de piano, 3 recueils; Bonn, Simrock. - 42º Récitatif et rondo pour soprano ( Non temer, amato bene ), Lepsick, Breitkopl et Hærtel, - IV. Sympnosies et concentos : - 43° Symphonie à 10 parties, op. 7 (en ré): Bonn, Simrock. - 44' Idem à grand urchestre, op. 22; Offenbuch, André. - 45° Idem, op. 25 (en re); lbid. - 400 Idem, op. 34 (en ut); ibid. - 47° I-lesn, op. 38 (en ut); ibid. -48° Idem, op. 45 (en sol mineur); ibid. -49° Idem, op. 57 (en ut); ibid. - 50° Idem, op. 58 (en re'); ibid. - 51" Idem, op. 46 (en Hambourg, Boshme. - 52" Idem, op. 87 (en re); Offenbach, André; -53° Idem, op. 88 (en rd); ibid. - 54° Idem; op. 89 (en si bémol); ibid. - 55° Iden pour 2 violons, alto, basse, 2 hauthois et 2 cors (en la), œuvre posthume; Leipsick, Peters. Sieber a publié à Paris dix symphonies elsoisies de Mozart. Il y en a amsi une édition de Hambourg, et nne autre de Brunswick. Les quatre grandes symptionies en ut, en ré, en sot mineur et en mi bémol, ont été publiées séparément en partition à Paris . Bonn et Mayence. Breitkonf et Itartel ont donné une édition de douze symphonies choisies en partition grand in-8° - 56° Ouverture de la Villanetta rapita (composée pour la représentation de cette pièce à Vienne), à grand orchestre; Leipsick, Peters. - 57° Symphonie concertante pour violon et alto ; Offenbach, André. - 58° Symphonie concertante (en mi bentol) pour violon, hauthols, clarinette, cor, hasson, violoncelle, atto et contrebasse ; Augsbourg, Gombart. - 59° Concerto pour violos principal (en mi bémol), op. 76; Offenbach, André. - 60° Idem facile (en ré), op. 98; ihid. - 61° Bondeau idem (en ut), op. 85; ibid. - 62" Adagio et rondo idem (en si bémol), op, 90; ibid, -63° Sextuor pour 2 violons, alto, basse et 2 cors (eu ré), op. 6t; Offenbach, André. On en a gravé deux autres à Paris, chez l'leyel, et à Augsbourg, chez Gombart, sons le nom de Mozart: mais c'est une supercherie commerciale : ces morceaux ne sont pas de lui. - 64° Sérénade pour 2 clarinettes, 2 cors et basson, op. 27; Offenbach, André. - 65° Cinq divertissements pour 2 hauthols, 2 cors et 2 bassons, op. 9t; ibid. - 66° Sérénades pour 2 clarinettes, 2 hauthois, 2 cors et 2 bassons, nº 1 et 2; ibid. - 67° Grande sérénade pour neuf instruments à vent, œuvre posthume; Bonn, Simrock. - 68° Concerto pour clarinette (en ta), op. 107; Offenbach, André. - 69° Concerto pour basson (en si bémol), op. 96; ibid. -70° 1er concertu pour cor (en mi bémol), op. 92; ibid. - 71° 2me idem (en mi bénsol), op. 105; ibid. - 72° 3mc idem ( en mt hémol ). op. 106; ibid. - V. QUINTETTES, QUATURES ET TRIOS: 73° Quintettes pour 2 violons, 2 altos et violoncelle : nº 1 (en uf); nº 2 (en ré); nº 3 (en nt mineur); nº 4 (en si bémol; nº 5 (en sol mineur); nº 6 (en fa); Vienne, Artaria, Mollo; Leipsick, Peters; Offenbach, André; Paria, Pleyel, Sieber, Janet. Tous les autres quintettes de violon publiés sous le nom de Nozart sont arrangés d'après d'autres compositions. -74° Quintette pour clarinette, 2 violons, alto et basse (en la), op. 108; Offenbach, André; Paris, Sieber. Ce quintette a été arrangé pour 2 violons, 2 violes et basse. - 75° Trois quatuors pour 2 violons, alto et basse (en ut, en mi bémol, en ré mineur), op. 1; Vienne, Artaria (édition originale) (1). - 76° Six idem

 L'authenticilé de ces quatours aété contente; je crois pourtant qu'ils out été composés par Mozart, mois qu'ils sont l'ouvrage de sa jeunesse. (en sol, en re mineur, en si bémol, en mi bémol, en ta, en ut), op. to; ibid. - 77° Trois iden: (en re, en si bémol, en fa), op. ts, ibid. - 78° Un idem postitume (en ré); Offenbach, André, - 79° Fugue Idem en af mineur: Vienne. Artaria. - 80° Quatuor pour flûte, violon, alto et basse (original), œuvre postimme; Vienne, Artaria. - 81º Quatuer pour hauthois, violon, alto et basse (original), op. 101; Offenbach, André. - 82º Grand trio pour violon, alto et violoncelle (en mi bémol), op. 19; Vienne. Artaria. Ces quintettes, quatuors et trios, dont on a fait une multitude d'editions, sont les senies compositions originales de Mozart qui aient été gravées, mais on en a publié beancoup d'autres qui sont on tirées de ses autres œuvres, ou absolument supposées. On a placé aussi aux titres des quintettes et quatnors des numéros différents aur la plupart des éditiona; ces numéros sont de fantaisie. Des collections complètes des quintettes, quatnors et trica de Mozart ont élé publices à Vienne, chez Artarla; à Leipsick, chez Breitkouf et Hærtel, el chez Peters: à Paria, chez Pleyel, Sieber, et Schlesinger. Janel en a falt parallre une collection choisie. Ces mêmes compositions ont été anssi publiées en partitiona In-8°, a Offenbach chez André, à Paris chez Richault, et à Manheim chez Heckel. - 83° Deux duos pour violon et alto (en sol et en si bémol), op. 25. Vienne, Artaria. Ou a publié beaucoup de morceaux de ce genre, sous le nom de Mozart; mais ceux-là seuls sont originaux. Il les composa pour Michel : Haydn, qui avait un engagement pour en fournir douze, et qui, étant devenu malade, n'avait pas pu achever son ouvrage. - VI. Musique ne PIANO : 54º Concertos pour piano et orchestre : nº 1 (en st); nº 2 (en la); nº 3 (en fa); nº 4 (en si bémol); nº 5 (en ut); nº 6 (en mi bémol); nº 7 (en ut mineur); nº 8 (en re mineur); nº 9 (en sot); nº 10 (en la); nº tt (en si bémol); nº t2 (en fa); nº 13 (en re'); nº 15 (en sai bémol); nº 15 (en si bémol); nº 16 (en ut); nº 17 (en mi bémol); nº t8 (en si bémol); nº 19 (en sui bémol), nº 20 (en ré); Leipsick, Breitkopf et Hærtel; nº 21 (facile); Offenbach, André. - L'éditeur Richault, de Paria , a publié la collection complète de concertos de Mozart pour le piano en partition, - 85° La collection complète des œuvres de Mozart pour le piano se compose, indépendamment des concertos, des morceaux dont le détail auit : Ouintette pour piano, liauthois, clarinette, cor et basson. Quatuors pour piano, violon, alto et violoncelle, nº 1 (en sol mineur); nº 2 (en mi bémol); nº 3 (en mi bémol). Trios pour piano,

violou et violoncelle, nº t (en sí bénuol); nº 2 (eu ut); n° 3 (en sot); n° 4 (en mi bemol); nº 5 (en ul ); nº 6 (en mi); nº 7 (en si bemol). Dues ou sonates pour piano et volon, n" 1 (eu ul); nº 2 (eu fa ; nº 3 (en re); nº 4 (en fa); nº 5 (en ul); nº 6 (eu si bé- mol); nº 7 (en rei); nº 8 (en si bemol); nº 9 (en sol); nº 10 (en mi bémol); nº 11 (en si bemol); nº 12 (cu fa); nº 13 (en ut); nº 14 (en la); nº 15 (en fa); nº 16 (en si beuol); nº 17 (en mi bemol); nº 18 (en n/ mineur); n" 19 (en ma ntineur); nº 20 (en la); nº 21 (en fa): nº 22 (en ul), nº 23 (en la); uº 24 (eu al); nº 25 (eu re); nº 26 (en mi mineur); nº 27 (eu ma bentel); nº 28 (en sol); nº 29 (en fn); nº 30 (en nt); nº 31 (en fa); nº 32 (en ar b.); nº 33 (en sol); nº 34 (en mit b.); nº 35 (en la). Dous pour piano a 4 mans, nº 1 ( en re ): nº 2 ( en uf ), nº 3 ( en fa m.); nº 4 (en fu); nº 5 (lantaisie, variation et fugue en sa hemot); nº 6 (duo pour deux pianus, en ré); nº 7 (fugue en ul mineur idem ). Sonales pour piano seul, nº t (en nt); nº 2 (en sol); nº 3 (en au bemol); nº 4 (en si bémol); nº 5 (en re :: ur 6 (en fa :: nº 7 (en re); nº 8 (en ut); nº 9 (en la); nº 10 (en fa); nº 11 (en si bémol): nº 12 (en re): nº 13 (en la nameur); B" 14 (en re); H" 15 (en fa); nº 16 (en fa); nº 17 (en ut mineur). Fantaisses pour piano seul, no 1, 2, 3, Thomes curies idem, in 1 à 20. Breitkopf et thertel, å Leipsick; Hastinger, a Vienne; Andre, a Offenbach; Pleyel et Carls, à Paris, ont public des collections completes des œuvres de Mazait pour le pianu, et la phipart des éditeurs des grandes villes de l'Europe en out dooné les œuvres segarces.

Il existe environ vingl-cinq notices biographiques de Mozart, plus ou moias developpées, indénendamment de celles qui ont élé publices dans les dictionnaires historiques dans toules les langues : la plunart se equient et reproduisent des erreurs. Elles sont devenoes à peu pres inutiles depuis que trois grandes monographies de l'illustre compositeur ont ele donores par MM, de Nissen, Onlibichelf et Ollo Jalin. La première a été publice par le conseiller danois de Nissen, qui avait épousé la veuve de l'illustre compositeur, et qui possedait beauconp de documents originaox. Cet onvrage a pour titre: Biographic W. A. Mozart's, von Georg Nikolaus von Nissen; Leipsick, 1828. 1 vol." in-8° de 702 pages avie des planches et des portraits de Mozart et de sa famille. Dans la même année il a été publié un supplément à cet onvrage, intitulé : Anirang zu Wolfgang Amadeus Mozart's Biographie; Leipsick, iu-8° de 'in-8° de 264 pages, L'écrit publié par le docteur

219 pages. Ce supplément contient divers calalogues des reuvres de Mozart et l'appréciation de ses compositions, de son talent et de son caraefere. Dans la première partie un trouve beaucoup de lettres de Leopold Mozart et de son tils, aursi que d'autres posces authentiques qui jettent da jour sur diverses eirconstances de la vic de l'artiste e-lèbre. Neanmoins, pour completer tous les ren-eignements dont on a hesoin à eet egand, it faut joindre à cet nuvrage la notice biographique du profes-ene Niemtschek ( Mozart's Leben , Prague, 1793, in-i" ), qui a ete faile sur de bons maleriaux, la brochure intitulée Mozart's Geist (Espeil de Mozart), Erfurt, 1803, in 8°, et les Aucodoles sur Mozarl. traduites de Rochlitz, par Cramer, et publices à Paris en 1801, in-8°. A vrai dire, te livre de Xissen n'est qu'un recueil de matériaux; mais recueil précieux, parce que les sources sont authentiques. Apres ce livre est venue la Nouvelle biographie de Mozarl, suivie d'un aperçu sur l'histoire generale de la musique, et de l'ana-Lise des principales œuvres de Mozart, nar Alexandre Oulibichett, ( 2017, re nom ). Mescou, 1813, 3 volumes gr. in-so, Cet ouvrage est tire en grande partie de celui de Nissen et des notices de Niemtselick et de Rochfitz, pour la nartie biogranhique. L'averen sur l'histoire de la musique, qui remplit toule la première partie du second volume, est tirée des livres de Burney et de Kiesewetter, et le point de voe de l'anteur est l'idée du progrès partiel jusqu'a Mozart, seul createur de l'art complet. Tunt le reste de l'ouvrage est rempli par l'apalyse des gravres de ce grand homme. La monographie de M. Otto Jahn a pour simple titre : II'. A. Mezart. Elle ne forme pas moins de quatre gros volumes, cont le total des pages est de deux unite quatre cent ringt-six. Un esprit con-ciencieux de recherches s'y fait remarquer : l'auteur de ce livre paralt s'être proposé d'être plus consuité que lu. Un ecclesiastique, M. J. Goschler, chanome honoraire, et aucien directeur du collé e Stauislas de Paris, a donné une traduction française des lettres de la famille Mozart contennes dans la monographie du conseiller de Nissen, sous le titre : Mozarl, rie d'un artiste chretien au 18ste siccle, extraite de sa correspondance authentique, traduite et publice pour la premiere fois en français. Paris, ch. Douniel, 1857, t vol. in-8 . Une traduction anglaise de la même currespondance so trouve dans te volume publié par un bon musicien el critique nomme Elouard Holmes, et qui est intitulé : The ilfe of Mosart including his correspondence. Londres, 1845,

Luuis Nohl, de Heidelberg, sous ce litre; IV. A. Mozart, Een Reiferag zue Austhelik de Tendamat (W. A. Mozart, Essai sur l'esdhétupe de la musique), Heidelberg, 1800, in 8%, renferm etés aperças philosophiques assez justes sur la mission remplie par ce grand artiste dans le développement de l'art.

On connaît environ cinquante portraits de Mozart, graves ou lithegraphies en Ademagne, en France et en Augleberre.

M<sup>mo</sup> Mozart, née Constance Weber, qui avait ciousé en secondes noces le conseiller de Nessen, est muté à Salzbourg le 6 mars 1842, a l'âge de quatre-vingt-cinq aus.

MOZART (WOLLGANG - AREDEL), SECOND fils de l'illustre compositeur (1), est ne à Vienne le 26 inillet 1791. Quatre mois et quelques jours apres sa naissance, il pentit son père. Dès ses premières années il montra d'henrenses dispositions pour la musique, el sa mère le plaça sons la direction de Xenkotam pour étudier cet art. Andre Streicher toi enseigna le piano, el Albrechtsberger hai donna des lecons de contrepoint. Il recut aussi des conseils de Haydn, qui avait pour lui une affection paternelle. Il etail age de quatorze aus lorsqu'en 1805 il parut pour la première fois en public, dans ou concert donné à son bénetice, on it executa avec un talent deja remarquable le grand concerta en 11 de son père. Acencilli par les acclamations de l'assemblée lorsqu'il parut conduit par sa mère, il fut salué a plusieurs reprises par les applandissements apanimes du public pendant l'exécution de son morceau. On entendit aussi avec plaisir dans le même concert une cantate qu'il avait enmposée en l'honneur de Haydu. Tout semblait lui présager un brillaut avenir comme artiste; mais la posițion peu fortunée de mailane Mozart lui fit accepter pour son fils, en 1808, une place de malire de musique chez le route Bawurou-ki, qui l'emmena dans ses terres en Gallicie. Cinq ans après, le jeune Mozart alla se fixer à Leutberg , capitale du royanme , et s'y livra à l'enseignement du piano. Il vécut ignocé pendant près de Imit ans; mais il fil depuis 1820 jusqu'en 1822 un voyage dans une grande partie de l'Allemague, donnant des concerts dans les villes principales qu'il visitait, Il y brilla par l'expression de son jeu sur le piano, et tit applaudir des compositione d'un merile reel, Après avoir embrassé sa

(6) Califé [Charles Mozari] elait ne à Menne en 176, Ton e nyion said de sa personne, c'est qu'il était en 1847 fonctionnaire du gouvernement autrichten, a Milas. Il cultivast alers la musque comme amateur, et se faisoit Printriquer par un taleut distingue sur le plane. Il est mort à Minaza, en 1861.

mère à Copeuliague, et son frère à Milan, Muzart retourna à Lemberg au connocucement de 1823. En 1850 il étail a Vienne, on it rigit un accueil flatteur des artistes et du public, il est mort à Carlsbad, le 30 inillet 1814, à l'âze de cinquantetrois ans. On a publié ile sa composition : 1º Six trios pour finte et deux cors, op. 11; Vienne, Hashinger, - 2º Premier concerto pour piano et orchestre, op. 14; Leipsick, Breitkopf et Hartel, - 3° Denxieme idem, op. 25; Legenth, Peters, - 1º Onabier pour piano, violen, alto et hasse (en sol mineur), op. 1; Vienne, Haslinger a" Sonale nour piano el Violon, op. 13 : Leinsick, Breitkopf et Hærtel. - 6° Grandr sonate pour piano, violon et violoncelle, np. 19; Lequick, Peters; Paris, Richault, - 7º Sonate pour piano scul, op. 10; Offenbach, Audré, - 8" Hondo pour piano scul; Vienne, Hastinger, - 9º Environ dix thèmes variés pour piano, publiés à Vicane et a Leipsick. - 107 Polonaises me'ancoliques pour piano sent, op. 17, 22 el 26. Leipsick et Lemberg. - 11° Qualce recoeils de chansous allemandes avec acc. de piano; Leipsick, Hambourg el Vienne.

MOZIN (THÉODOBE), planiste et compositeur, naquit à Paris en 1766 et enfra jeune a l'Ecole royale de chant et de déclargation toudes dennis neu de tenns par le l'avon de Barteoil et placée sous la direction de Gossec. Son éducation terminée, il sort t de cette ccole en 1787 . (L devint professeur de piano à Paris. A la tormation du Conservatoire, en 1795, il y fut appete en qualite de professeur de piano; mais la reforme qui fut quévée en 1802 lui lit per ire cet. emploi, et dès lors il rentra dans l'enscignement. particulier. Mozin est mort à Paris, le 14 novembre 1850, à l'âge de quatre-vingt-quatre aus, Il était pianiste elegant et gracieux, rerberché dans sa reunesse comme professeur de son instrument. On a grave de sa composition : 1º Premier concerto none niano et orchestre : Paus , Lemmine alué. - 2' Denvième idem ; Paris, Naderman. - 3º Trios pour piano, violos et violoncelle, op. 7; Paris, Omont. - 4º Trio pour harpe, piano el cor, op. 9; Paris, Janet. -5º Deny sonates pour piano et violon, op. 4; Paris, Janet - 6° Deux idem, op. 5; ibid. -7º Idem , np. 11, 17, 14, 15; Paris, Janet, Naderman. - 8" La Deliveance du Faladin, duo pour plans et cor, op. 24; Paris, Dufaut et Dubois. - 9" Sonates pour piano sent, op. 7. 21, 22, 23; Paris, Janet, Éraol, Richardt. to' l'antassies pour piann seul, np 13, 16; Paris, Jamet. - It' Pols pourris , not I à 9 ; Paris , Xaderman. - 12° Airs variés, ibid.; Janel. -13º llecueils de valses et de danses, ibid.

Un fivre de cel artiste, pomune Remode Promo, fitomente di tes'e a l'Exole respote de mu-sape di la aron de Bretoull. Sort i de celta instancia, il se trava A Genedigament et publia quedeque spettle compositione pour le piane. Il avait la puscion di peu el discipit en un listant à la routette ce qu'il varial amus-se par not traval; pour le roumente de mon traval; pour le commerçait de nouve decenomies pour les sommettre aux mérous chances de laisand. Bette à Steves, pres de Paris, vers 1808, il y est mort au mon de monte la traval pour les des de la figure de spatie-resignemente taxes, al léga de qualte-resignemente lasse, al léga de qualte-resignemente.

MOZIN (Dismi-Turopous), fils de Theodore, né à Paris, le 25 janvier 1818, commenca ses études musicales sons la direction de son père, Admis au Conservațoire le 23 decembre 1833, il y devint élève de Zimmernian pour le piano. Au concours de 1836, il obtint le second prix de cet instrument, et le premier prix lul lut décerné en 1837. Après avoir recu de Dourlen des lecons d'harmonie, il devint éleve d'Ilal-vy et de Berton pour la composition ; le premier prix de contrepoint et de fugue lui fut décerue en 1839, et deux ans après il obtint le premier second prix du concours de composition de l'Institut. Depuis lors il ne s'est plus représente à ce concours et s'est livré à l'enseignement. On a gravé de cet artiste : 1º Études speciales pour le piano, op. 10; Paris, II. Lemoine. - 2" Eludes de solon, idem, op. 17, ibid. - 3º Variations brillantes sur un thème original, op. 2, ibid. -4º Valses élegantes et brillantes, up. 15; ibid. - 5° Premier norturne pour piano seul, op. 16; ibid. - Six Fantaicies sur la Sirine, op. 11; Paris. Brandus, et beaucoup d'autres compositions légères pour le même instrument.

MUGHIER (Arsa-Grossia), no à Drecho, dans la Dromèna, souloide, et 2-signemier 27st, fut d'abord professou à Singrard, et vecut entre le constitution de la companie de la

MUCIK (A.cois), chanteur du théâtre do la cour, à Munich, naquit en 1761 à Neumark, où son père était directeur du collège. Après avoir fail ses premières études de chant comme enfant de chour a l'églie Saint-Emeran de Baltsboune, et terminé ses études littéraires et son cours de philosophie au collége Saint-Paul, de cette ville, il se voua à la carrière du théâtre à l'ège de vingt aux, Appelé à l'Opère de Munich en 1789, il y debuta avec succès, et obluit en 1791 sa nomitation de chanteur de la cour. Il possèdait une belle voix de basse et brillait connue acteur dans l'opern et la cousédie. Il s'est retirié de la scène en 1813.

MUCK (FRÉBIRIG-JUAN-ALBERT), né à Xuremberg en 1768, occupa plusieurs emplois ecelésiastiques, et fut en dernier lieu doyen et inspecieur des écoles du district à Rothenbourg, 11 a fait imprimer . 1" Musikalische Wandhhel zum Gesong in Unterricht Volksschulen (Abécédaire musical en tableaux pour l'instruction du chantilans les éroles populaires', en collaboration avec Stephani; Erlang, J.-J. Palm, 1815, in-8° de 98 pages, avec un supplément de 40 pages, et 14 tableaux in-fol. - 2° Lueder für die Jugend mit letchten Melodien für 2 Sopranstimmen (Chants pour la jeunesse, avec des métodies faciles à 2 voix de soprano), ibid. 1816-19, 2 livraisons in-fol. - 3" Biographiaches-Nolizen über der Componisten der Choralmelodica im bajerisch neuen Choralbuche (Notices hiographiques sur les compositeurs du nouveau livre choral de la Baviere); Erlangen, Palm, 1824, grand in-8°.

MUFFAT (Georges), compositeur allemand, cindia dans sa jennesse la musique à Paris, au temps de Lulli. Il se rendit ensuite à Strasbourg. où il obtint la place d'organiste de la cathé-hale; mais bientôt chassé par la guerre, il alla à Vienne, puis à Rome, où il resta jusqu'en 1690. De retour en Allemague, il y fut nonmé organiste et valet de chambre de l'archevêque de Salzbourg En 1695, l'évêque de Passau le nomma son mattre de chapelle et gouverneur des pages, On a sons le nom de ce musicien : l' Suaviores harmonia: instrument, huporchematica: florilegium, recueil consistant en 50 moreraux pour quatre on cinq violes, avec basse continue; Augsbourg, 1695, in-fol. - 2º Florilegium secundum, etc., contenant 62 morceaux; Passau, 1698, in-fol. La préface de cet ouvrage, ou Muffat rapporte les principales eirconstances de sa vie, est écrite dans les quatre langues, latine, italienne, française et allemande. - 3º Apparatus musico-organisticus, consistant en 12 toccates pour l'orgne; Augsbourg, 1690. Muffat a laissé en manuscrit un recueil d'observations relatives à la musique; ce recueil existait dans l'ancien

fonds de Breitkopf, à Leipsick.

MUFFAT (Tusoroux), fils du précédent,
vécul à Vienne dana la première moitié du dixluitième siècle, et y fut organiste de la cour et

maître de clavecin des princes et princesses de ra famille impériale. Fux lui avait enseigné le contrepoint. On a publié de sa composition un recueil de pièces intitulé : Componimenti musicali per il cembalo ; Vienne, 1727, in-fol, admirable recueil de pièces de clavecin d'un grand style et d'une remarquable originalité, tl est gravé sur cuivre et imprimé avec luxe. La rareté de ce volume est excessive, parce qu'il paratt qu'on n'en a tiré qu'on petit nombre d'exemplaires. Muffat a laissé en manuscrit beaucoun de pières pour l'orgue et le clavecin qui sont indiquées de cette manière dans le catalogue de Tracg: 1° 6 Parthien pour clavecin. - 2° 8 Parthien, toccates et sugues, idem. - 3° 70 Versets Sammt 12 Toccafen besonders zum Kirchen-dienst ben Charol-demlern und Vesperen dienstich (72 versets et 12 toccates, particulièrement pour l'usage de l'église, etc.), in-4° oblong, gravé à Vienne, mais sans nom do lien et sans date. On connaît de Muffat des preludes (pro cembala), et des fugues pour l'orgne, dont Fischhoff (voy. ce nom) possédait une copie.

MUHLE (Nonaus), sit on 1759, dans in Sivile, in all shoof employee comme univolent, et outloyee for the site of the site of

MITHER (C-G.), organistic à brende, me no fised à Lebrande, me ni ford à Lebrande, protés de Pirras, oditet su place et succéda à Schwabe, en 1892; il l'éctat de montrée comme compositeur de massique de chaits par les envirages suivants : 1º Die Toulours et accompagnement de plano; plus de place (D. Tilmers, 2° Clands et Bleder à voix seule avec accompagnement de plano; [10d.; — 3° Agusta De la Vinter à voix seule exerce pagnement de plano; [10d.; — 3° Agusta De la Vinter à voix seule explano; [10d., — 3° Agusta De la Vinter à voix seule explano; [10d., — 3° Afferd à voix seule explano; [10d., — 3° Affer

MÜHLENFELDT (Cnaniss), directeur de musique à Rotterdam, né à Brunswick en 1797, perdit à l'âge de onze ans son père, qui était conrebassiste à la chapelle du prince. Dejà à cet âge, il avait acquis de l'habileté sur le violon et sur le piano. Son mattre pour ce dernier instrument fut Vielker; Kelbe lul enseigna la composition. A prine âgé de douze ans, il entrepril de petils voyages à Wolfenbutlel, Hildesheim et Quedlinbourg, pour y donner des concerts; plus tard, lorsque son talent se fut dévelopré, il étendit ses courses, et se fit cutendre avec un succès égal sur le violon et sur le plano. L'époque do ses voyages les plus longs est depuis 1820 jusqu'en 1824. Dans cette dernière année il s'est fixé à Bottendam en qualite de directeur de musique. Ou a gravé de sa composition : 1º Concerto pour le piano (en fa), op 1; Bonn, Simrock. - 2º Grand trio pour piano, violon et violoncelle, op. 38; ilid. - 3° Trio brillant idem. op. 39; Ibid. -- 4° Grande sonate pour piano et violen (en ut mineur), ibid. - 5° Polonaise idem; Vienne, Ilsslinger. - 6° Variations sur le menuet de Don Juan; Brunswick, Spehr. - 7° Grand quintette pour 2 violons, 2 altos et violoncelle, op. 30; Bonn, Simrock. - 8° Trois sonates pour plano et violon, op. 45; ibid. - 9° Grand rondo avec introduction pour piano à 4 mains, op. 49; ibid. Une ouverture à grand orchestre de cet artiste a été exécutée à Rotterdani en 1837.

MÜHLING (AUGUSTE), né en 1782 à Raguline, petite ville du duché d'Anhalt-Dessau, a appels la nusique à l'ecole Saint-Thomas do Leipsick, sous la direction de Hiller et de A.-E Müller. Avant terminé ses études, il a été appelé à Nordhausen en 1809, comme organiste, directeur de musique du gymnase, et instituteur de chant à l'école de jeunes filles. Plus tard, il a été appelé à Magdebourg, où il a rempli les fonctions de directeur de musique et d'organiste du Dôme. Il y est mort le 2 février 1847. On a gravé de sa composition des pièces d'harmonie pour instruments à vent, op. 25 ct 29; Leipsick, Breitkopf et Hærtel , Probst : des quatuors pour violon, op. 20; Leipsick, Breitkopf et Hærtel; des duos pour 2 violons, Leipsick, tlofmeister; un quatuor pour flûte, 2 altos et violoncelle, op. 28, ibid.; des duos pour denx flûtes, op. 26, ibid.; un concerto pour basson, op. 24, ibid.; beaucoup de pièces de différents genres ponr piano; une grande quantité de chants à plusieurs voix et à voix seule avec accompagnement de piano. Cet artiste s'est fait connaîlre avantagensement par des compositions sérieuses, au nombre desquelles on remarque ses oratorios intitulés : t° Abbadonna, exécuté à Magdebourg en 1838.

~2°Saint Boniface, exéculé aves succès dans la même ville, en 1839 et 1840. —3° David, qui no fut pas moins bien accueilli en 1845. — 4° Une symphonie, qui fut enlendue avec plaisir en 1831. MÜLLING (Itteas-Istes), dis du prirésorte, na Nordinacen le guillet 1806, est dis concione, na Nordinacen le guillet 1806, est dis recteur de amospie et organiste de l'enfose Solisiturcite et amospie, il conservate de sea composition active séculte-aux correct dos Gewandinas, a Leipiski, en 1838. Pormi ses courages pablies, ou remarque: nº Perladres et Institute de pour l'orga, everte 23 Lépiski, te Brettopt et Bartel. – 2º Compositions diverses pour l'orgque, no 3; 1004.

MULLER (ASpué), musicien de ville a Franciert-sur-le-Mein, naquit vers (570, a Hammelbourg, dans les environs de Fulde, li a fait imprimer les ouvrages soivan's : 1' Tealsche Buletten und Conconetten zu sineen und auff Instrumenten zu brauchen, unt 3 Stimmen (Ballels et Chansonnettes allemandes a i voix, pour être chantés ou jonés sur les instruments; Francioci, 1600. - 2° Teutsche weltliche Cancouetten mit 4 bis 8 Stimmen (chansons allemandes choisies); ibid., 1603, in 4°. - 3" Nori Thesauri, has est sacrarum cantonum 5-9 phyribvique vocibus in eerlesid concinendarum; ibid., 1605, in-4". - 4" Nenne Cantow /ten mit 3 Stimmen, hickeror von den Halis componiet, and not textsche sproche unterlegt, ibid., 1608, in-4".

MÜLLER (Jrv.), compositour de Feleraleur de Save Jean-Georges II, né à Dersde au commensueur du discoptieure socie, florischt vers (G.O. II est murt sons le regue de Friectur Jean-Georges III. On commit de sa composition un recued de ritants à plusieurs voix intitule; Jubiceum Nonis ; Jean, 1630, in-19.

MULLER (Glonoas), facteur d'orgues, né à Augsbourg, parall avoir véu en Halie vers la fin du div-seplième siecle. Il a construit un orgue à Solesino, dans l'Elat de Venise, en 1695. MULLER (Jusy), médecin à Copenhagne,

dans la seconde multié du dis-septième sècle, a fait imprimer un livre intitulé: De Tarentulal, el v. musica in ejus evratione; Hafnier, 1679, in-47.
MILLER (HENT), docteur et professeur

all LLA. (1884), ascerne e pracessor de limitates, policie e minimienta la Richala, la Linda, la Linda, la Linda, la Linda, la Richala, la Linda, la Richala, la R

à Francfort en 1859, Jean-Christopte Olaxius donne des éloges au Iravait de Muiter (Entarurf einer Lieder Bibboth), p. 59 \, et Arnist le lose (dans la priface de ses currections des anciens livres de chant du Itolstein, pages 6 et 2) pour les critiques , qui éy trouvent, des alfraions modernes introduites dans les chants anciens.

MÜLLER (JEAN-MIGHEL), directeur de musique el organiste a Hanan, naquit a Schmalkalde en 1683. Il vivait encure a Ranan en 1737. Il a publié de «a composition ; 1º 12 Sonaleu mil einer concertirenten Hautbois, 2 andern Hautbors oder Violinen, einer Toille, Fagot und G. B. (12 sonales pour un hauthois rourertant, 2 autres hanthois on violons, tenur (de hautbois), basson et basse continue, np. 1), Austerdam, 1729, in fol. - 2º Psalm and Chorolbuch aus Klorier mit einem richtigen Bass, elc.; Francfort, 1729, in-4" Une deuxième édition de ce recueil a rte publiée sons ce litre : Nen auf gescizies vollslandiges Psulm und Churalbuch (Livre de Psannes et de Chorals nouvellement composé, dans lequel non-sculement un frouve les 150 psanures de David, mais aussi les chants des deux Eclises evangéliques , etc.) : Francfort-sur-'e-Mein, 1735, in-4°, - 3° Farilite Chorale and Psolmen mit einigen kurzen Prachidien (Chorals et Psaumes variés avec quelques preludes), 1ºe partie, 1735, in-4º; 2º partie, renfermant des préludes, des fagues et un concerto, 1737, in-5°-

MÜLLER (JENN), mé à Nuremberg le 26 septembre 1692, alla faire ses cludes à Alldori en 1709, puis alla, en 1714, les achever à Helmstalt, ou il soutiat une thèse qui a été imprimée suns ce litre : the Elizar ad musices sonum propheto, 11 Rey., 111, v., 152 (Beinstalt, 1715, in "-". Muller the ramite diacre à l'egise de Saint-Sekald, a Naremberg, et muurat danc cette ville, le 5 and 1745.

MÜLLER (JEAN), né à Dobrawicz, en Bohême, au commencement du div-inutième siècle, y était maitre d'école vers 1750. Il avait du tent tent comme violoniste, et a évrit heaucoup de messes qui sont resless en manuscrit dans les

églises de la Bohême.

MÜLLER (Gonzron-Eemzuv), néen 1712, à Wollenstein, en Sax, ful pakeur a Elbenstock, et mourut dans ce lièn le 12 mai 1752. On a de lui un peili verit lotitule : Histarischphilosophisches Senduchreibenan einer hohen. Gernner, von örgeln, ihrem Fraprunge und Gebrauche in der allen und neuen Kirche Galtes, bei Gelegenheit der Einvenlung einer neuen Orzel (Lettre histories-bilispontièuse a une personne de haut rang, sur les orgues, leur : glise luthérienne de flotterdam , en 1749. orlgine, et leur usage dans les églises anciennes et nouvelles, etc.); Dresde, 1718, in-4° de 40 pages. Muller traite dans cel opuscule avec cruilition : 1º du nom de l'argue; 2º de ses diverses espèces; 3º il examine si les Hebreux unt en des orgues; 4° quand elles ont été introduites dans l'Eglise; 5º si on les y doit tolerer, et quelle est leur ulilite.

MULLER (JEAN-NIGOLAS), greifier à Wurnhach, pres de Nuremberg, occupait cette place en 1736, et en remplissait encore les fonctions en 1758. Il n publié de sa composition : 1º Divertissement musical consistant en dix suites pour le clarecia; Noremberg, 1736, 1re et 2me parties. - 2" Harmonisch Kirchen-Inst, etc. ( Delice harmonisme religioux), consistant en 12 airs , 12 preludes et 12 fugues faciles pour l'orgne et le clavecin; Nuremberg, 1758.

MÜLLER (CHRETIEN), facteur d'orgnes à Austerdan, vraisembiablement Allemand de naissance, a construit, depuis 1720 jusqu'en 1770, c'est-à-dire pendant près de cinquante ans, les plus beaux instruments do la Itollande, et suitout le grand orgue si célèbre de Harlem. En 1770 il entreprit la construction d'un orgue dans l'exlise Saint-Étienne de Nimègne, qui aurait été le ulus considérable de ses ouvrages, s'il avait pu l'achever suivant ses plans; mais il paratt qu'il mourut dans la même année ou dans la suivante, car er f.:t Koning qui acheva l'instrument sur des dimensions moins elendues. Les ouvrages mincipanx de Muiler soul : 1º Le grand orgoe de Harlem, achevé en 1738; cet instrument a 3 claviers a la main, dont un pour le grand orane, un clavier de récit, un pour le positif, et un clavier de pédale. l'armi les 60 registres répartis sur ces elaviers, un frouve 4 joux de 16 pieds nuverts, un bourdon de 16 sonnant le 32 pieds, une montrede 32 pieds onverts, 12 jenv de 8 pieds ouverts, un donble trombone de 32 pieds, une bombarde, un trombone de 16 pie is et un eontre-basson de 16. Douze soufflets fournissent le vent a cette immense mueline, dont le micanisme, construit d'après l'ancien système, est ta partie la plus défectueuse ; mais la qualité des jeux est excellente. On trouve la disposition de cet orgue dans le deuxième volume des Voyages de Burney en Allemagne et dans les Pays-Bas, et dans le livre de ttess intitulé : Disposition der merkwaardigsten. Kerk-Orgelen. - Une autre description de ce grand orgue, par Jean Radeker, organiste et carillonneur à Harlens, a eté publiée séparément (row, Radeners), - 2" Un 16 nieds à l'egiise. des Jacobins de Leuwardeu, avec 3 claviers à la main, pédales et 38 jeux. - 3º Un 8 pieds à l'é-

1" Un 16 meds a l'église réformée de Beverwyk. en 1757. - Un 8 pieds dans l'église lutherienne d'Acubeim.

253

MÜLLER (Turopure-Frencher), nusicien de la chambre et organiste de la cour itu prince d'Anhalt-Dessan, a public a Leipsick, chez Breitknof, en 1762, six sonates nour le clayecin.

MÜLLER (CHBETH'N-HENDI), organiste de la cathédrale de Italbersladt, naquit dons cette ville le 10 octobre 1734, et fut un des hommes les plus remarquables de l'Allemagne dans l'art de jouer de l'orgue, vers 1770, tl a beaucoup écrit pour l'Église; on cite au nombre de ses ouvrages une annee entière d'offices religieux, Ses chœurs étaient particulièrement estinues; mais dans les airs, on lul reprochait une imitation servile, et même des plagials du style de Graun. Le seul ouvrage de sa composition qu'il ait fait imprimer consiste en quatre sonates a quatre mains pour le ctavecin. Il avait espéré que la publication de cet œuvre lui procurerait quelque aisance dans sa position peu fortunée : mais la plupart des exemplaires qu'il avait expédiés lui furent renvoyés en manyais état, dans un moment ou sa santé élait chancelaute; le chagrin qu'il en ent empira sa situation, et il mourut le 29 août 1782.

MULLER (Jean-Chartien), né à Langen-Schland, près de Bantzen, fit ses études dans les collèges de Bautzen, de Zittau et de Lauban : il fut choisi pour remplir les fonctions de directeur du chreur dans cette dernière ville. En 1778, il se rendit à Leipsick, et y entra chez Breitkopf en qualité de correcteur des épreuves de musique. tlifler l'employa aussi comme violoniste à l'orchestre du concert, et le fit enfrer à çelui du théâtre. Muller est mort à Leipsick en 1796, ti a mublié : 1º La Joie, ode de Schiller, mise en musique, avec accompagnement de piano; Leipstck , Breitkopf , 1786. - 2° Chansons de chasseurs, ibid., 1790, in 1°. - 3° Andeilung zum Selbstunterricht auf der Harmonica (tnstruction pour apprendre seul à jouer de l'harmonica), Leipsick, Crusius, 1788, in-4º de 48 pages. On y troute le portrait de Franklin, et 20 morceaux pour l'harmonica.

MÜLLER (ERNEST-LOUIS), dit MILLER, musicien altemand et flûtiste, vreul à Berlin vers 1760, et y publia un trio pour trois flûtes qui eut beaucoup de succès, ainsi que plusieurs œuvres de duos pour le même instrument. Arrivé en France vers 1768, il s'arrêta d'abord à Dijon. y danna des leçans de flûte, et y eut pour riève le chevalier de Salles, qui, avant été envoyé en garnison à Auxonne, l'emmena dans cette ville. Müller s'y maria et eut une fille, née en 1770, qui, devenue danseuse de premier ordre, fut connue sous le nom de Mue Miller, et devint plus lard Mme Gardel, Müller, on Miller, comme on l'appelail à Paris, alla a'établir dans celte ville en 1776. Il y eut une existence penible pendant plusieurs années quoiqu'il eût du talent, parce que son penchant pour le vin jelait du désordre dans ses alfaires. Sa linison intime avec son compatriote Vogel (royes ce nom) augmentait encore ce défaut. En 1782, sa fille entra comme clève à l'école de la danse du thrâtre de Beaujolais, quoique àgée à peine de douze ans, et s'y til bienfôl remarquer par sa grâce et la légèrelé de aes pas. Elle passa ensuite à l'école de la danse de l'Opéra, et débuta avec un brillant succès, en 1786. Alora, la position de Muller s'ameliora. Gardel, bon musicien et violonisle distingué, ayanl reconnu son talent, lul confia l'arrangement et la composition de son batlet de Tetemaque, représenté à l'Opéra en 1790. Le mérite de cette composition musicala fil beaucoup d'honneur à Müller et le releva dans l'opinion des artisles. La musique dn ballel de Psyché, joué en 1792, acheva de classer Muller d'une manière honorable parmi les compositeurs. Il publia postérieurement quelques œuvres de duos pour finte et violon et pour deux finles; mais ne voulant pas déroger, après ses succès de l'Opéra, il les fit graver sous le pseudonyme de Krasinski, Müller est mort à Paris en 1798, (Notes manuscriles de Brisjelou.)

MULLER (Genlaune-Chrétien), né le 7 mara 1752, à Wasungeu, près de Meinungen, éprouva de granda obstacles de la part de ses parents pour se livrer à l'étude de la musique; néanmoins son goût passionné pour cet art lui fit surmonler toules les difficultés qu'un lui opposait. Dès sa quinzième année, il composait déjà de petits morceaux pour l'église de son village. Son oncle, qui l'avait retiré chez lui, pendant qu'il achevait ses études à l'université de Grettingue. lui avait aussi interdit l'élude de toute espèce d'instruments; ce qui n'empéchail pas qu'il fût en état d'accompagner an elavecin la basse chiffrée dans les concerts de la ville. It alla passer ensuite deux ans à Kiel pour y auivre un cours de théologie; le chancelier de l'université de cette ville (Cramer) l'engagea à prendre la direction des concerts, pendant les années 1775 et 1776. Plus tard, il fut appelé à Brême en qualité de directeur de musique de la cathé-irale, et de professeur à l'école qui y étail altachée. Il y fonda vers 1782 une maison d'education, dans laquelle il lit fleurir le chanl en chreur. Après quarante-neuf ans d'activité dans cette vitle, it mourut le 6 juillet 1831, à l'âge de suixantedix-neuf ans. Il avait imaginé un instrument composé comme l'harmonica à clavier, auquel il ajouta un haulbois el un jeu de flûte, et il donna à cette réunion de sonoriles différentes le nom d'Harmonicon. Il a donne la description de cet instrument dana le journal allemand inlitulé : Genius der Zeit (Génie du temps), Altona, 1796, mars, p. 277-296, sous ce titre : 1º Beschreibung des Harmonicons, eines neuen musikatischen Instruments, von der Erkudung des Herrn M. W. Chr. Mullers. Outre la description de son instrument, il donne dans cet écrit une histoire abrégée de l'Harmonica, que Gerber a rapporlée dans l'article consacré à Müller, an 3me volume de son Nouveau Lexique iles Musiciens (p. 528-523). - 2° l'ersuch einer Geschichle des Tonkunst in Bremen (Essai sur l'instoire de la musique à Brême), dans l'Hanseatischen Magazin; Brème, 1799, Iom. 1. - 3° l'ersuch einer Æsthetik der Tonkunst in Zusammenhange mit den ubrigen schanen Kunsten nach geschichtlicher Entwicketung (Essai d'une esthétique de la musique, etc.); Leipsick, Breitkopf et Hærtel, 1830, 2 vol. in-8°; ouvrage faible el superticiel qui ne répond pas à son litre. Le premier volume renferme des détails historiques sur la musique; le second, une espèce de chronologie des inventions et des époupes principales de l'art, ainsi que des notices aur les artistes et les écrivains,

MÜLLER (HEA-FASTAND.), musicies as service du deu de Housenick, foit le pier des quatre frères des ce non, si célèbres par leur maimère partiel d'exceller leu quatione. Il monrula Brunswick dans un lige avance, vers 1818. On
garvie des comprobites i l'Variations pour le
violon, sur un théme français, so, e 3. Brunswick,
garvier des comprobites piètes en dions pour des
garvier des comprobites piètes en dions pour des
garvier des comprobites piètes en dions pour des
et tirbins, op. 11; lids. — 2º Mannel du piesité (conféction de piètes dant fois les leispicible. — 3º Des thémes varies pour le piane; libid.
— 3º Marciel dieter, 1866. — 3º Des chances

- 5º Marciel dieter, 1866. — 5º Des chances

alhematoda avre occumpagmenta ride piano, iki, MFLLER (Westata ou Westat), compositiva devenu populare en allemagne par sea querietes, naquile is ospenimere 127, à Tornau, dans la Movarie. Un malter décine d'Asbell illunetica la seigne de la composition de l'angule de douze anni la vatil dejà composit une messe, perniere essa de son taiest dans le materia. Distradord devida son mile, et il noma de receiva de des des la composition de l'accidenta de des la composition de l'accidenta de des la medique del television se l'occidenta de l'accidenta de de l'accidenta de l'accidenta de de de l'accidenta de de de l'accidenta de de de l'accidenta de de l'accidenta de de l'accidenta de de l'

plit les fontilons; déployant en même temps une prodigieuse activité dans la composition des opérettes, Singspiel et pantomimes, dont on porte le nombre à deux cents. En 1808, Müller suivit a Prague sa fille (Mwe Grunbaum) qui v était engagée comme première cautatrice; mais il ne out s'accoulumer à la direction de la musique de ce théatre, où l'on représentait des ouvrages absolument étrangers à ses habitudes. En 1813, il retourna à Vienne et entra comme directeur de masique au théâtre de Leopoldstadt. Il y passa aussi vingt-deux sns, non moins actif, non moins fecond qu'an théâtre Marinelli. Il est mort d'une fièvre nerveuse le 3 août 1835, aux eaux de Kurrot, en Moravie. Müller ne cherchait point à mettre des idées élevées et recherchées dans ses ouvrages : mais il salsissalt fort bien l'espril de la scène, et ses mélodies étaient remarquables par leur grâce naturelle et un certain air de franche originalité. C'est à ces qualités qu'il dut la vogue populsire de ses airs. Parmi ses opérettes, ceux qui ont eu le plus de succès sont : 1º Das neue Sonnfaraskind ( le Nouvel Enfant dn dimauche), en deux actes, 1794. - 2º Die Schwester von Prag (lea Suurs de Prague. -3º Der Jahrmarkt zu Grünenwald (la Foire de Grunenwskl ), en 1797. - 4° Die zauber Trommel (to Tambour magique), 1795. - 5" Das Sonnenfest der Braminnen (la Fête du Soleil des Bramines ). - 6° Le Bassoniste, ou la Gustare enchantée, en trois actes, 1793, - 7º Pizzighi, en deux actes, suite du Bassoniste. - 8° Der Alte uberall und nirgend ( le Vieillard partout et nulle part ). - 9° Die Teufelmuhle ( le Moulin du diablo ), ti y a plusleurs éditions de ces ouvrages et de quelque; autres, en partition pour le piano, en quatuor de violon, et en harmouie,

MULLER (AUGUSTE-EBEBUARDY), malire de chanelle du duc de Saxe-Weimar, naquit le 13 décembre 1767 a Nordheim, dans le Hanovre, Son père ayant été nommé organiste à Rinteln, il l'y suivit, et y reçut les premières instructions de musique. Ses progrès dans cet art furent si rapides, qu'a l'âge de liuit ans il put déjà se faire entendre avec succès dans plusieurs concerts publics. En 1785, it fréquents l'université de Leipsick pour y étudier le droit; l'année suivante, il alla continuer cette étude à Gottingue. N'ayant pu obtenir la place d'organiste de l'université, qui fut donnée à un autre étudiant, il se vit forcé de a'éloigner de cette ville, n'y ayant pas de movens d'existence, et de retourner chez ses parents. Il n'y resta pas longlemps, car il entreprit de petits voyages pour augmenter son savoir en musique. A Brunswick, il trouva l'appui

d'un parent uni lui procura les movens d'y sejourner pendant plusieurs années, En 1789, il se rendit à Magdebourg, et y obtint la place d'organiste a l'eglise Saint-Ulrich. Il s'y maria avec la fille de l'organiste Rubert, pianiste distinguée, Son mérite le fit choisir, en 1792, pour diriger les concerts de la loge insconnique et du concert noble. Vers ce même temps, il fit un voyage à Berlin, où il se lia d'amitié avec Mar purg, Fasch, Reichardt, et plusieurs autres hornmes distingués. Son talent y fut apprécié, particulierement lorsqu'il se fit entendre sur l'orgue à l'église Sainte-Marie, Marpurg rendit compte de cette circonstance dans la Gazette musicale de Berlin ( page 42 ), C'est aussi à la même époque que parurent ses premières compositions à Berlin et à Offenbach. Le mérite de ces ouvrages et les succès de l'auteur lui procurèrent l'emploi d'urganiste à l'église Saint-Nicolas de Leipsick, en 1794. La seulement ses talents parureut dans tout leur éclat ; il brilla également sur l'orgue à son église, et comme virtuuse sur le piano et sur la flûte dans les concerts. Hiller, directeur de musique à l'église Saint-Thomas, ayant demandé en 1800 qu'on lui donnât un adjoint, à cause de son grand âge, ce fut Muller qu'on choisit, et la manière dont il remplit ses nouvelles fonctions prouva qu'il était digne de la confiance qu'on avait eue en lui. Bientôt il joignit à son nouvel emploi celui de directeur de musique des deux éclises principales de Leipsick. Son influence rendit la situation de la musique prospère en cette ville. En 1807, la princesse béréditaire de Saxe-Weimar, pianiste distinguée, avant désiré prendre des leçons d'harmonie de Muller, il y cut des negocistions pour lui faire abandonner ses emplois de Leipsick; enfin le duc régnant lui accorda le titre de son maltre de chapelle, et Muller se rendit à Weimar en 1810, Quelques anuées après, sa santé commença à s'alterer, et une lydropisie se déclara : cette maladie l'enleva à l'art et à ses ausis le 3 decembre 1817, à l'âge de près de cinquente ans.

Les ouvrages d'Elechard Nuller sont en grand mombre ; les riles se compuse camme il suit ; 

1. Musque ne raxon, 1º Concerlo pour clavecia on piano, d'olié à la duclerse de Courlande et compose par A. E. Nuller, organiste à l'égline de Sainet-Unich à Mageldourg; Bellin et Amsterdam, Hammed. — 1º (bis) Grand concerto, 0.21; Lipsjock, Breithige et Ellertic. — 2º Sonate pour piano, vidon et vidoncelle, op. 1°; 1. 18th. — 3º Sonates pour piano vidon, qo. 18 et 36; Erriin et Liejsick. — 4º Sonates pour piano seit, op. 3, 5; Olfenhach, André ; op. 7, opiano send, op. 3, 5; Olfenhach, André ; op. 7, opiano send, op. 3, 5; Olfenhach, André ; op. 7, opiano send, op. 3, 5; Olfenhach, André ; op. 7, opiano send, op. 3, 5; Olfenhach, André ; op. 7, opiano send, op. 3, 5; Olfenhach, André ; op. 7, opiano send, op. 3, 5; Olfenhach, André ; op. 7, opiano send, op. 3, 5; Olfenhach, André ; op. 7, opiano send, op. 3, 5; Olfenhach, André ; op. 7, opiano send, op. 3, 5; Olfenhach, André ; op. 7, opiano send, op. 3, 5; Olfenhach, André ; op. 7, opiano send, op. 3, 5; Olfenhach, André ; op. 7, opiano send, op. 3, 5; Olfenhach, André ; op. 7, opiano send, op. 3, 5; Olfenhach, André ; op. 7, opiano send, op. 3, 5; Olfenhach, André ; op. 7, opiano send, op. 3, 5; Olfenhach, André ; op. 7, opiano send, op. 3, 5; Olfenhach, André ; op. 7, opiano send, op. 3, 5; Olfenhach, André ; op. 7, opiano send, op. 3, 5; Olfenhach, André ; op. 7, opiano send, op. 3, 5; Olfenhach, André ; op. 7, opiano send, op. 3, 5; Olfenhach, André ; op. 7, opiano send, op. 3, 5; Olfenhach, André ; op. 7, opiano send, op. 3, 5; Olfenhach, André ; op. 7, opiano send, op. 3, 5; Olfenhach, André ; op. 7, opiano send, op. 3, 5; Olfenhach, André ; op. 7, opiano send, op. 3, 5; Olfenhach, André ; op. 7, opiano send, op. 3, 5; Olfenhach, André ; op. 7, opiano send, op. 3, 5; Olfenhach, André ; op. 7, opiano send, op. 3, 5; Olfenhach, André ; op. 7, opiano send, op. 3, 5; Olfenhach, André ; op. 7, opiano send, op. 3, opiano send, opiano send, opiano send, opiano send, op

Leipsick, Breitkopf et Hartlet; op 14, Leipsick, teters; op. 26, ibid. - 5° Captuces et fantuisies pour piane, op. i, Offenlach, André; op. 29 el 31, Leipsak, Peters; op. 31, ibid.; op. 35, ibid. 41, - 6° Themes varies, op 8, 9, 12, 15, 39, 37, et œuvre posthume; Leipsick, Berlin, Vienne, Hambourg. - H. Mesique n'oncre: 7º Reench de pieces d'orgue, 1re et 2me suites; Leipsick, Breitkopf et Hærtel. - 7º (bis) Sonate pour orgue a 2 claviers et pédale; ibid. - 7º (ter) Chorals variés idem; ibid. - III. MUSIQUE POUR Than : 8" Concertos pour la flûte, op. 6, 10, 16, 19, 20, 22, 23, 21, 27, 30, 39; Leiptick, Breitkopf et Hærtel, Peters. - 9º Fantaisie avec orchestre, op. 41; Leipsick, Peters. -10° Duos pour 2 flûtes, op. 13, 19, 23 (bis), 25, ibid. - IV. MUSIQUE BOUR LE CHANT : 11" Cantate cour des fêtes de famille, à 4 voix avec accompagnement d'instruments à vent, Leipsick, Hofmeister, - 12° Chansons à voix senle avec accompagnement de piono; Hainbourg. Belime. - V. OUNDAGES POUR L'INSTRUC-TION : 13º Introduction pour bien exécuter les concertos de piano de Mozart, eu egord au doigler; Leipsick, Breitkapf et Hartel, 1797, infol. obl. - 14° Methode de piano ou instruction pour apprendre a bien joner de cet instrument, Jena. 1804, in-4". Cette methode n'est autre que celle de Lorbiein, dont Muller donnait une nouvelle et sixième édition. La septième, publiée à Leipsick, chez Peters, en 1819, ne porte plus que le nom de Muller. M. Charles Czerny en a donné une huitième édition sous ce titre : Grosse Forte-piano-Schule von Auguste Eberhard! Muller, vormands Capellmeister in Weimar: Achte Anflace mit vielen neuen Begspielen und einem rottstandigen Anhange rom Generalbass versehen von Carl Czerny, Leipsick, Peters, 1825, in-1° obl. Le même editeur a donné une petite méthode de piano extraite de celle-là. La methode de Muller a servi de base à Kalkhrenner pour la sienne, - 15° Pieces instructives pour le piano, à l'usage des commencants; Leipsick, Peters (en 3 suites), - 10° Méthode élémentaire pour la flûte; Leipsick, Peters. - 17° 8 tableaux pour le dougter de la flûte, depuis une jusqu'à quatre clefs; ibid. - 18° Sur la flûte et sur la manière d'eu joner (article de la Gazette musicale de Leipsick, (\*\* année, p. 193),

MULLER (F.-A.), compositeur et professeur de piano à Leipick, vers la fin du dixhuitième siècle, naqui à Heldrungen, en Timringe. Il a publié en 1796: 1° 3 sonates pour piano ou liarpe, avec accompagnement de deux cors et violon; Berlin. – 2° 3 petites sonates

pour harpe ou piano. — 3º Senate el rondo en caprice pour le piano; ilud., 1800. Cel artiste est mort à Leipsirk., le 3 novembre 1812, dans un âge très avancé.

MITLER (Crossra-Grussver), fis de Crotecto-Berti, pagid it Etherschift it et mars 1770, Après avoir compil production piniorer and rote by pice d'agrande de la catilederle, il morrod disso selle ville et a novembre farz. In morrod disso selle ville et a novembre farz. In prima a quefre unioni, qu. 12; Bundi, — 37 sonades pure pinior en quefre unioni, qu. 10; Lipital, pagid a production et del production et del production de la compilation d

in Michael (Manayas), dent la mon de finale con Hill MAMTH, maps la Mayerse en 127. Bedfine on Biolite, cel perud dansles en 128. Bedfine on Biolite, cel perud dansle radio devanta la bona, en 1250 et a Selvandi, en 126a, budefois sa véritade carrière domantique ne commerce primiere challenses. En 129 de les pouras M. Multie, fortenmarie du pouvermement. Els rélatandonna pas la serce, et elle pouvas M. Multie, fortenmarie du pouvermement. Els rélatandonna pas la serce, et pendant prece de tingi ans effe commers à Beffin son complet de pervairer chateses. Else en Elemantic complet de pervairer chateses. Else en Defin son complet de pervairer chateses. Else en Voy, unité ett huitait aver jout et resurseium.

MI'LLER (JEAN-EMMANIAL), cantor, organiste et mattre de l'école des tilles a Erbsleben. près d'Erfort, naquit en 1774, au château de Vippach, non lois de cette ville. Il reçul de l'instituteur et du pasleur de ce lieu tes premières torons de chant et d'orgne, et son père lui enseigna à jouer un peu du violou. En 1785, on l'envoya à Erfert, où il fut admis dans le chœur sous la dicertion de Weimar, L'organiste Kluge lui tit continuer ses études d'orque et de piano, et Kittel lui donna des lecons d'harmonie et de composition, En 1795, il obtint la place d'organiste dans une des églises d'Erfort; mais dans ta même annee il fut appelé à Erbsleben, où il est mort d'une fievre nerveuse, le 25 avril 1539. Les compositions de cet artiste, au nombre de 87 œuvres, consistent en symphonies, ouvertures; quintettes, quatnors et tries pour des instruments a curiles; concertos pour alto, violoncelle, flûte, clarinelte, hautbois, cor et hasson; sonates pour le piano et quetques ouvrages pour l'eglise. On connaît aussi de Jean-Emmanuel Muller un traité élementaire de musique pour les écoles, intitulé : Kleine Singschute oder Gesanglehre mit Uebungsstücken: Erfurt. MULLER

1823, et un écrit concernant les opinions de Luther sur l'. musique, avec un catalogue de ses cantiques spirituels, sous ce titre : Dr. Martin Luther's Verdienste tum die Musik nebst einem Verzeichnisse der von demselben Componisten geistlichen; Erfort, 1807, in-8°.

MÜLLER (Trewas), compositere, ně la Stakenia dam la blobhe, even 1774. B tesní Čishori å Verme, od il di empley comme sississe, en qualide embarte de cinepte. One syste, en qualide de matter de cinepte. One grava de a composition ; r 5°5 te quatere poer 2° lotiena, alue e hume; Verme, Arteria. — 2° lotiena, alue e propieta lesse, que 30° de la lotiena de la 30° de la 30°

MÜLLER (MATMAS), factour d'instruments à Vienne, a construit en 1801 un plano d'une forme carrée longue, qu'il appelait Diffunacleaix ou Diffutalleclaiment, a Caisque extrémité de l'instrument se trouvait un chavier; un de ces clariers joinait à non cotare supérieure de l'autre. Nuller avait pris un berest d'investion pour cet instrument, dont ou trouve in description dans la 3ºs année de la Gazette musicale (p. 234).

MULLER (JEAN), né à Ferudorf, dans la deuxième moitié du dix-huitième aiècle, a fait imprimer un petit traité de musique intitalé : Kurze und leichte Anweisung zum singen der Choratmelodien, zunachst für seine Schüler geschrieben (Instruction courte et facile pour chauter les mélodies chorales, écrite particulièresoeut pour ses élèves ). Francfort-sur-le-Mein, 1793, in-4" de 26 pages, J'ignore si un autre petit traité du chant, publié trente ans après celui-là, est du même auteur. Tous deux ont les mêmes noms et prénoms. L'ouvrage a pour titre : Kleine Singschulen oder Gesanglehre mil Uebungsstücken (Petite École ou Méthode de chant, avec des exercices ), Esfurt, Maring, 1823, in 4°.

MÜLLER (Casaux), musicien de la cour du duc de Brunswick-Lunebourg, dans les decnières années du dix-hultières sleète, neen 1757, à Holenindens, dans le duellé de Brunswick, s'est fait comantre par les ouvrages suivants : Ooscerto pour piano et orchektre, dédié à la prinresse de Galles, he'd uchesie de Brunswick-Lunebourg; Brunswick, 1794. — 2º Variations sur un thème allemand pour piano; Olfenback, hartou thème allemand pour piano; Olfenback, har-

BOGA, MINY, DES MUSICIENS, - T. YL.

ons de dré, 1798. — 3º Lieder sur les paroies de queque de ques-ins des meilleurs poètes, avec accompa-: Dr. gnement de elavecin; Offenbach, André, 1793.

MULLER (CHARLES-GUILLAUME OU WILneum), organiste à ttslberstadt, né dans cette ville en 1769, y est mort le 8 novembre 1819, Compositeur de quelque mérite, particulièrement dans les sonstes pour le piano, il s'est fait connsttre par les ouvrages dont les titres suivent : 1º 12 Variations pour le piano sur un air de l'opéra Intitulé la nouvelle Arcadie, np. 1; Brunswick, - 2º Andante varié idem; Berlin, Hummel, 1795. - 3º Air de la Cosa rara varié, ldem, op. 6; ibid.; t800. - 4° Dix variations sur un air allemand ; ibid. - 5° Neuf variations, idem; ibid., 1802, - 6° Sonate pour piano à 4 mains, op. 12; Bronswick, Speir. -7º Denx sonates, idem , op. 13; ibid. - 8º Troissonates pour plano seul, op. 17; Leipsick, Peters. - 9º Trois polonaises, Idem, up. 18; ibid. -10° Trois sonates, idem, op. 19; ibid. - 11° Trois sonales, idem; Halberstadt, Yogler, - 12° Trois rondeaux, idem; ibid.

MÜLLER (Jrz-Jissa), no le It trans-Tiple & Kemishper, greul à Pairs des leçons de Gariatis pour le vision, et se faz à Pietre-lougo, ci il étair professer de mostique et visioniste du théatre. On a publié de sa composition : l' Quatore pour deux visions, ails et base; Lépicà, Bretloyf et Hieret. - 2º Douse canon pour deux visions, ails. - 2º Douse canon pour deux visions, ails. - 2º Douse canon pour deux visions, ails. - 2º Douse catang. La même corretor a clè arrangle pour lange. La même corretor a clè arrangle pour pour, vision, ain et base; glad. Muller a érit sausi à Pietroborg un oratorio infilité : Der Extranyel Micheel (Crichang Nichel).

Examped Wechard (Tarchange Nichel). MULLER (Jax-Herm), qia eke concional avec le pretcheni, noquii mini a Kunigheta; avec le pretcheni, noquii mini a Kunigheta; diamilita, Apris andre vicci quolput elimpa Literalita, comme professore de piano, il fit uvogge en Russis, et noment à Peterboure, le 19 mars. 135%. On connutt sona son non: 17 Preludes et exercice dans tous les tonst pour le piano; Leipsita, Breitspuf et Biereti. — Preludes et exercice dans tous points de Russetti. Jaiobiel. Membeller.

MÜLLER (Iwas), clarinettiale celèbre, inventent de la clasinette à 12 clés, est né à Rerai (Rousie) de parents aliennads, le 13 déceusbre 1781. Après avoir brillé en aliennagne, il vint à Paris en 1809, avec l'intellation d'y faire connattre sa nouvelle clarinette et sa clarinettestalo, destinée à remplacer le Bazsel-horn, instrument imparfait et grossier. Muller voolait assaí établir une fabrique de ses nouveaux instruments; suais il manquait d'argent pour la rénlisation de ce projet : il trouva daus M. Petit. agent de change, qui avait été autrefois élève du Conservatoire et y avait obtenu le premier prix de clarinette, un Mécène généreux qui comprit les avantages du nouvel instrument, et qui fournit à Muller tout ce qui était nécessaire pour l'établissement de sa fabrique. Elle ne pro-pera pas. Mittler u'avait pas l'esprit d'ordre qu'il faot pour la direction d'un semblable établissement; d'ailleurs, il trouva, dans les habitudes des artistes et dans leurs préiugés, de granda obstacles au succès de sa nouvelle clarinette. Il l'avait soumise à l'examen d'une commission qui en fit faire l'essai par Lefebvre et par sea principaux élèves; cenx-ci ue se dounérent pas la peine d'étudier une chose nouvelle qui exigeait de l'exercice, et la rejetéreut. Le rapport de la commission fourneille d'erreurs. Multer avait det, en présentant son instrument, qu'il était destiné à jouer dans tona lea tons , et qu'il dispensait de l'usage de clarinettes différentes pour l'orchestre; on lit daus le rapport, qu'il serait fâcheux de renoncer aux elarinettes en ut, en si et en la, qui ont chacune une qualité de son différente, et que ces anciens instroments ont l'avantage de pouvoir être tirés lorsque la chaleur les a fait monter, tandis que la combinaison du mécanisme de la clarinette de Muller ne permet pas d'employer ce moyen : comiue si ce n'était pas une monstruosité acoustique que ce tirage qui rompt les proportions entre les diverses parties du tobe, et comme si le tirage ne devait pas être fait a l'embollure du bec. Du reste, pas un mot dans ce rapport sur le perfectionnement de la justesse et de l'égalité de sonorité dans la clarinette de Müller, dont la supériorité sous ces rapports est incontestable, quoiqu'il reste encore beaucoup d'imperfections dans cet instrument. La seule critique raisonnable qu'il cût été permis de faire, est que la multiplicité des trous et l'attirail de tant de clefs diminuent la sonorité du tube; mais on n'y sougea pas. On regrette de voir de beaux noms comme ceux de Méliul et de Chérubini placés ao bas d'un semblable

rapport. L'Opinion des artistes du Conservatoire amena la ruine de la fabrique de Mullier; toutéoin il ne se alusa pas d'évander, et souint la loundé de sa cuirnette, dont il jousit lui-soême en artiste d'un letted distingué. L'on déronateme tenerues vint entia mettre au jour tes avantages du nouvel de Paris, en 1816, comme prenaîter échirette, le Paris, en 1816, comme prenaîter échirette, l'adopta, et la manière dont il a'en servit dans tes solos fit touther touties les objections. Berr, devenn seconde clarinette au même theâtre, puia première après le départ de Gambaro, l'avait aussi adoptée : ces deux artistes entraincrent les autres. Cependant ce n'est que longtemps après que l'iusage en est devenn général, dans les musiques de régiment, en Belgique et en France. En 1820, Muiler s'éloigna de Paris, où il n'avait point d'estênce assurce, et reloura ne vait point d'estênce assurce, et reloura ne

Russie. En 1823, il reparut en Allemagne, et sembla vouloir se fixer à Cassel; puis il alla à Berlin, ou il etait en 1825. L'année suivante il voyagea en Suisse, puis en Angleterre, et enfin retourna à Paris après la révolution de juillet 1830. Schilling a été mal informé lorsqu'il a dit dans son Lexique universel de musique que Mûller a accepté en 1826 la place de professeur de clarinette au Conservatoire : il n'a jamais en d'emploi dans cette école. Lefebyre occupait encore cette place en 1826, et ce fut Berr qui lui succèda. Dans les dernières années de sa carrière agitée, Múller entra dans la chapelle du prince de Lippe-Schaumbourg, à Buckebourg, et mourul dans cette situation le 4 février 1854, il se distinguait, daus le beau temps de son talent, par une bonne qualité de son, une manière élégante de pliraser et beaucoup de chaleur dans l'exécution. Il a publié de sa composition ; 1º Symphonie concertante pour 2 elarinettes. op. 23, Leipsick, Hofmeister. - 2° Concertos pour clarinette, n" t (en re roineur); Bonu, Simrock; nº 2 (en mi bémol ) Paris, Jouve; nº 3 (en si bémol), Oficubach, André; nº 4 (en la mineur ), Paris, Dufaut et Dubois; nº 5 (en mi bémol), ibid.; nº 6 (en sol mineur), ibid. -3º Divertissement pour clarinette et orchestre, ibid. - 4° Grand solo, Idem, ibid. - 5° Duos pour clarinette et piano : Amsterdam, on, 13. Hanovre, Bachmann; autre ident sur des airs du Barbier de Séville de Rossini; Brunswick, Spehr. - 6° Quatuors pour clarinette, violon, alto et basse, nº 1 (en si bémol), Offenbach, André; nº 2 (en mi mineur), ibid.; nº 3, Paris, Gambaro. - 7º Plusieurs fantaisies et airs varies pour clarinette et piano, - '8° Mcthode pour la nouvelle clarinette à 13 clefs, et pour la clarinette alto. Paris, Gambaro, II v a plusieurs

editions allemandes de cette méliode.

MULLER (Exar), fille du docter Guillaum-Chriften, eta n'e à Brêue en 1752. Eère de son père, été s'est fait reaurigner par son tabent d'avication sur le piano, particulèrement aban se acurves de Betelloven. On a gravé de sa composition : l' Clasai de renercturest d'Arnali, à quatre vols avez econopagement de piano; l'ouns, Siurock.—2º Goldants à vois seule, avez econopagement de piano; leijent, loffenister.

MÜLLER (Francuc), né le 10 décembre 1786 à Orlamunda, petite ville du duché de Save-Altenbourg, commença dès son enfance l'stude de la musique sous la direction de son père, musicien de la ville. Il n'était âgé que de scize ans lorsqu'il fut attaché à la chapelle du prince de Schwartzbourg-Rudolstadt, où il reçul des leçons de composition de II. Chr. Koch. Ayant appris de son père à jouer de plusieurs instruments, if fut d'abord employé dans la chapelle da prince comme violoncelliste, pnis comme clarinettiste, el enfin comme chef de punitre au second violon, avec le titre de muskien de la cour; cependent la clarinette resta toujours son instrument de prédilection. En 1816 le prince lui contia le soin de former une nouvol'e musique militaire; l'intelligence qu'il montra dans l'organisation de ce corps lui en fit donner la direction, ainsi que celle de l'harmonie de la cour, avec le titre de musicien de chambre. En 1831, il succéda à Eberwein dana la direction de la chapelle; mais il n'eut définitivement le titre de maître de chapelle qu'en 1835. On connaît de la composition de cel artiste : 1º Symphonie concertante pour clasinette et cor, Leipsick, Breitkopf et Hærtel. -2º Deuxième idem, op. 31, ibid. - 3º Danses pour l'orchestre, 4 recueils : Rudoistadt, Müller, - 4º Pièces d'harmonie, tiv. 1 ct 2, Leipsick, Breitkopf et Hærtel. - 5° Musique militaire, Leipsick, Whistling. - 6° Concertos pour la clarmette, op. 10 (en mi bémol) et op. 11 (en si bérnol); Leipsick, Breitkopf et Hærtel. - 7° Concertinos idem, op 20 el 27, ibid. - 8º Romanco variée pour clarinette et orchestre, op. 9, ibid. -9 Pot-pourri idem, op. 21, Ibid. - 10° Thème varie avec quatuor, thid. - 11° Études pour clarinette, liv. 1 et 2, op. 33, ibid. - 12º Thème varié pour basson et orchestre, op. 29, Leipsiek, Breitkonf et Hærtel. - 13° Six nièces nour 4 cors, ibid. - 14° Six fries pour freis cors. Mayence, Schott. - 15° Divertissement pour piano et clarinette, op. 32, Rudolstadt, Müller. Müller vivall encore à Rudolstadt en 1860.

MÜLLER (Winters on CRIALTER-ABORNA, POPER), cutive de l'égliée de la ville, a légient, pris de Légiée de la ville, a legrens, cei de l'égliée de la ville, a l'égliée, de puissent de l'école augrous, cei de la Dorde en 179. Il s'est lait comanité avantaise s'un servaitairée alternaturée/her (Petite corbeille de flours muscales), recoul de pièces fadicies pour le pisso. 2 petits voi innue divisée en deux pasifes; Réviere, Gorden. — y "Justificative Illimentarium" (Couronne de flours musicales), recoul de pièces fadicies pour le pisso. 2 petits voi internative l'égliée pour le pisso. 2 petits voi innue divisée en l'égliée pour le pisso. 2 petits voi innue divisée en l'égliée pour le pisso. 2 petits voi innue divisée en l'égliée pour le pisso.

Fruchtkarb (Corbelle de fruits musicaux), idem, ibid. - 4° Erste Lehrmeister im Klavier oder Fortepianospiel (l'Instituteur primaire du piano), pièces faciles à 3, 4 et 2 mains, à l'usage des commençants, Ibid. - 5° Der Lehrmeister im Orgelspiel beim affentlichen Goltesdienste (Le maître dans l'art de jouer de l'orgue pour l'office divin ), op. 22, ibid. -6° Six chorals arrangés avec préludes et conclusions pour l'orgue, ibid. - 7º Fantaisie et fugue pour l'orgue, op. 57, Leipsick, Breitkopf et Hærtel. - 8° Conclusions pour l'orgne, op. 86. Quedlinbourg , Bassc. - 9° Conclusions à 4 mains pour l'orgue, îbid. - 10° 25 Mélodies chorales avec la basse chiffrée, arrangées avec trois harmonics différentes pour chacone. Meissen, Gordsche. - 11° Die Orgel, ihre Einrichtung und Beschaffenheit, sowohl als das zweekmæssige Spiel derselben. Ein unenbehrlichen Handbuch für Cantoren , Organisten, Schutlehrer, Seminaristen und atle Freunde des Orgelspiels (l'orgne, sa disposition, sa qualité, ainsi que la manière de le bien jouer ), Meissen, Gædsche, in 8°, 1822; 2° édition, ibid., 1823, 88 pages in-8°; 3° idem., Ibid. in-8° de 108 pages.

MULLER (CHARLES-FRÉOGRIC), mailre de chapelle et compositeur de l'empereur du Brésil, fixé à Berlin, est né à Nimègne (Pays-Bas), le 17 novembre 1794. Dans sa jeunesse il fut pianiste distingué. En 1813, époque du soulèvement de toute l'Allemagne contre la France, il entra dans un corps de volontaires et ne renira dans la vie civile qu'en 1817. S'étant fracturé le bras gauche dans une chuje qu'il fil en 1824. Il dut reponcer an piano comme exécutant et se livrer exclusivement à l'enseignement et à la composition. Son titre honoritique de compositeur de la cour du Brésil lui fut donné en 1836, à l'occasion d'un ouvrage qu'il avail dédié à l'Empereur. Les compositions de Charles-Frédéric Nutler pour le piano sont au nombre d'environ 70 œuvres ; elles consistent en rondos, divertissements et variations. On connaît aussi de lui une ouverlure friomphale à grand orchestre, œuvre 107; des marches pour musique militaire, des marches triomphales pour musique de cavalerie, auvre 101, des suites de musique d'harmonie pour les instruments à vent, œuvre tos; un chant national pour un chœur avec accompagnement de deux orchestres, l'un de musique d'infanterie, l'autre de cavalerie aux derniers couplets, op. 110; des pièces caracteristiques intitulées Vietoire de Navarin, Prise d'Aiger, grande ouverture pour deux orchestres, etc. On a aussi de cel artiste un petil ou'rrage assez piquant concernant les discussions survenues entre Spontini el Rellado : ed écrit a simplement pour titre : Spontini und Rellatob. Leipsick, 1833, în-8°. Chartes-Frédéric Muiler a écé collaborateur de A. F. B. Kollmann dans la rédaction de l'écrit sur le système u'l'emerginement de Loiger, fultible i: L'écrit Lorgier's Musièvalecriebles - Systèm; Munieti, Falter ( saus date ), în-8°.

MULLER (Tréonone-Antoée), fils d'Auguste Eberhard Müller, mattre de chapelle du duc de Saxe-Weimar, est né à Leipsick, le 20 mai 1798. Son père dirigea tul-même son éducation musicale. Après avoir servi comme volontaire dans la guerre d'indépendance de l'Atlemagne, en 1814 et 1815, il fut nommé violoniste à la chapelle de Weimar, et eut le bonhenr d'inspirer de l'intérêt à la duchesse héréditaire, qui lui fournit les moyens de continuer ses études sous la direction de Spolir. Il fut nommé ensuite premier violon solo de la elsapelle du grand-due. An nombre des ouvrages qu'il a publiés, on remarque: 1° Ouverture à grand orchestre, op. 2; Leipsick, Hofmeister. - 2º Plusieurs œuvres de duos pour deux violons. Cet artiste est mort dans les premiers jours d'avril 1846,

MULLER (CHAÉTIEN-TREOPHILE), est no le 6 février 1800, à Nieder-Oderwitz, près de Zittau, où son père était tisserant, Le goût de celui-ci pour la musique était si vif, qu'il apprit seul à joner du violoncelle lorsque son fils était déjà dans sa sixième année. Excité par cet exemple, l'enfant, dont les dispositions naturelles étaient excellentes pour la musique, fit de rapides progrès dans cet art. Après en avoir appria les éléments comme enfant de chœur, il reçut des leçons de violon, de clarinette et de flûte. Sa première occupation consista à snivre son père le dimanche dans les cabarets, pour y jouer des contredanses. Une société de paysans s'étant formée pour exécuter des Symphonies de Stamitz, de Gyrowetz, et d'autres auteurs du second ordre. Muller apprit aussi à jouer du basson, du cor et du trombone alto. Bientôt, sans auenne notion d'harmonie, il se mit à écrire de petits morceanx. Mals il était obligé de mêler à ses études de musique les occupations du métier de tisserand. Il désirait depuis longtemps aller, comme quelques-uns de ses camarades, faire quelques études an gymnase de Zittau; mais ses parenta étaient trop panyres ponr satisfaire à son desir. Dans ces circonstances , le musicien de la vitle lui proposa d'entrer chez lui pour faire son apprentissage; il accepta ses offres, pour se soustraire anx ennuis du métier paternel. Six années furent employées par

lui à apprendre tous les instruments, et la bibliothèque de son mattre ini fournit des movens d'instruction dans la théorie. It a'essaya dans tons les genres de composition, et acquit pne certaine habitude de l'art d'écrire. Le temps de son engagement fint, il se repdit à Leipsick : n'v ayant point trouvé d'emploi, il visita plusieurs. villes de la Saxe, et enfin arriva à Gœttingue, est il fut bien accueitti par Spohr, qui lui donna nnelettre de recommandation ponr Ch. M. de Weber. Ce musicien célèbre s'intéressa à lui, et parut satisfait de ses essais de composition : mais toutes les places étaient remplies au théâtre de Dresde, en sorie que Müller fut encore oblizé de se mettre pendant deux ana aux gages du musicien de la ville. Après ce temps, on lui offrit une place dans le chœur de Leipsick ; il l'acceptaavec empressement. Peu de temps après, il obtiet son admission comme violoniste au thé âtre etaugrand concert : dès ce moment son vœu le pluscher fut accompli, car il lui fut permis de ne plus jouer de danses, et il put se livrer à l'art enartiste. Il oecupa cette position jusqu'en 1838, et fut alors appelé à Altenbourg, en qualité de directeur de musique. En 1829, la société d'Enterpe l'avait choisi pour son directeur : it se montra digne de cet honneur en la plaçant dans la situation la plus florissante. Le nombre de ses œuvres s'élève à près de quatre-vingts : Il s'est essayé dans lous les genres, et a même écrit nn opéra intitulé Rübezahl, qui fut représenté à Altenbourg le 25 mars 1810. Je u'al étendu celte notice d'un musicien qui se figure point au nombre des célébrités, que parce qu'il m'a semblé que c'est un noble et bean spectacle que celui d'un homme qui, parti de ai bas, et dont toute la jeunesse s'écoula dans une aituation mercenaire, ne désespéra pas de lui-même, s'éleva progressivement au lieu de se dégrader, et prit enfin par son talent une position honorable.

par son lated une position honorable.

Walter a public beaucoup de compositions,
parmi locqueles on renars qu'i S'appaloni en
lated — 2"Overeiro par mais que publicate,
qo, 4; bild. — 2" Grande symphonic, qo, 14; bild. — 3" Grande symphonic, qo, 14; bild. — 3" Grande symphonic, qo, 12-bild. — 3" Caracteria portion por l'a violono, albo et basse, qo, 3; Lépick, Redalong et Illeriel I — 3" Concretion portion del proposition por l'arbeit en de composition de l'arbeit de

MULLER ( TRÉODORE - ACHILLE ), né le

6 mai 1801, à Vertus (département de la Marne), a établi à Paris une fabrique d'orgues expressives, d'après le système de Grenié, auquel il a fait quelques modifications, dont on trouve l'analyse et la représentation figurée dans le Nouveau manuel complet du facteur d'argues , par M. Itamel (tome til, p. 468 et pl. 43, fig. 97t et 972). M. Müller a mis à l'exposition universelle de Londres, en 1851, un petit orque appelé orgue de voyage, et qui justifiait son titre, car il pouvait être renfermé dans une malle dont la loogueur était d'un mêtre 13 centlmêtres, la hauteur, 30 centimètres, la largeur, 37 centimètres, et le poids 50 kilogrammes. Cet orgne est construit de manière que le clavier se pousse par une coulisse dans la caisse de l'instrument; tes pieds se replient dans le fond; le mécanisme de la soufflerie se loge dans le couvercle de la malie, et celle-ci n'a que l'aspect d'une malle ordinaire : mais lorsque l'instrument est tiré de son c'ini et déployé, son aspect est celui d'un harmonéum ordinaire, et sa sonorité a une puissance qu'on ne eroirait pas pouvoir sortir d'un si petit espace.

MULLER (JEAN), célèbre physiologiste, ne à Coblence le 14 juillet 1801, était fils d'un cordunnier, et allait être placé en apprentissage chez un sellier, lorsque son beureuse organisatica fixa l'attention de Jean Schultze, directeur de l'écote secondaire de sa ville natale, qui le fit entrer dans cette institution en 1810, et eut oceasiun de lui rendre d'importants services en plusieurs circonstances. Après avuir terminé ses humanités. Muller s'était livre à l'étude de la théologie, ponr être prêtre; pnis il changea de résolution et s'attacha à l'étude des sciences naturelles. En 1819, il se rendit à Boon et y suivit les conrs de médetine de l'université, Recu docteur en 1822, il alla passer ensuite une année à Berlin, et y fréquenta le cours de philosophie de Hegel. De retour à Bonn en 1824, il y ouvrit un cours d'anatomie et de physiologie qui eut du retentissement dans toute l'Allemagne. Nommé professeur extraordinaire de l'université en 1826, il en fut professent ordinaire en 1830, et chargé d'enseigner l'encyclopédie des sciences médicales. Appelé à l'université de Berlin en 1832, comme professeur d'anatomie, après · la muri de Budolphi, il vit arriver de tontes parts les élèves pour l'entendre. Les événements politiques de 1948 portèrent atteinte à sa constitution impressionnable; sa santé s'altera , et le mal s'aggrava après qu'il out failtipérir, en 1855, à bord d'un baleau à vapeur qui coula à fond dans la mer Baltique. On le trouva mort dans sa chambre, le 28 avril 1858, au matin. An oremier rang de ses ouvrages se place son Manuel de physiologie (Lehrbuch der Physiologie), dont la quatrième édition perfectionnée a paru à Berlin, en 1814, 2 volumes gr., in-8°, et dont M. Jourdan a donné une traduction française (Paris, Raillière, 1845, 2 vol. gr. ln-8°), La troisième section du quatrième livre de cet important ouvrage renferme le traité le plus complet et le plus satisfalsant qu'on ait écrit jusqu'à ce jour concernant la voix humaine et la parole. Le premier chapitre, très-substantiel, contient une exposition des divers modes de production du son par l'organe vocal. La théurie de la voix est exposée avec de grands développements dans le deuxième chapitre. L'auteur y examine les découverles de tous les anatomistes et physicieus sur les fonetions des diverses parties de l'appareil vocal, Le troisième chapitre traite de la parole et de toules ses modifications. La deuxième section du cinquième livre est consacrée au sens de l'oute. Cette matière y est trailée avec autant de profondeur que de nouveauté dans la furme. Muller avait déjà publié un traité spécial de la voix sous le titre : Untersuchungen ueber die menschlicke Stimme (Recherches sur la voix humaine), à Berlin, en 1839, in-8°, et deux ans après il avait donné un supplément de cet ouvrace intitulé : Ueber die compensation der physischen Kræfte am menschlichen Stimm-Oraga, mit Bemerkungen weber die Stimme der Sangthiere, Vargel und Amphibie (Sur la compensation des forces physiques dans l'organe vocal de l'homme, avec des remarques sur la voix des animaux chanteurs, oiseaux et mainmifères ); Berlin, 1839, ln-8°, Mütler expose dans cet ouvrage ses nombreuses observations sur les modifications de l'intonation des divers genres de voix, en raison des tensions déterminées des cordes vocales, sous l'influence des pressions de l'air exercées dans le tube laryngien. Ce sont ces effets produits par des forces contre balancées que Müller appelle compensatron. Cette matière est absolument neuve et peut contribuer au perfectionnement des méthodes de chant. M. Jourdan a donné la traduction française de ce dernier écrit dans le Maanel de physiologie, comme supplément à la théorie de la voix contenue dans cet ouvrage.

MÜLLER (ADOLFRE), dont le nom de famille véritable est SCHMID, est né le 7 octobre 1802, à Tolna, en Hongrie. Fort jeuce encore il perdit ses parents et fut recneilli par une tante qui le destinait au théâtre. Rieger, orşanisle de l'église Salat-Jacques, à Bruno, ini donna les premières leçons de musique; à luit ans il jous un concerto de plano dans la salse de

la Redoute, en cette ville. Plus tard il débuta dans l'opéra, et chanta avec succès à Prague, Letnberg , Brunn , et depuis 1823 , à Vieune. Sans avoir appris les éléments de l'harmonie, il avait tait quelques essais de composition; mais arrivé dans la capitale de l'Autriche, il y prit des leçons de Joseph Blumenthal, puis écrivit une cantale pour l'anniversaire de la naissance de l'empereur. Le bon accueil qui fut fait à cet ouvrage l'encouragea, et dans l'année suivante il donna an théâire de Josephstadt son premier petit opéra intitulé : Wer andern eine Grube grabt, fællt selbst hinein (Celul qui tend un piéze à autrui y est pris lul-même). Cette pièce fut suivie en 1826 de l'opéra comique Dic schwarze Frau (la Dame noire), sorte de parodie de tu Dame blanche, qui eut un succès populaire. Dans la même année il fut engagé comme ehanteur au théâtre de la Porte de Carinthie, et composa pour cette scène l'opérette intitulé te Premier Rendez-rous. La réussite complète de cet ouvrage décida Müller à cesser de paraître en public comme acteur. En 1828, l'administration du théâtre An der Wies le choisit comme directeur de musique, et le chargea de la composition d'un grand nombre de petits opéras, de Singspiels on vandevilles, et de parodies. Parmi celles-ci on remarque Le Barbier de Sieverino (parodie du Burbier de Séville); Othellert (le Petit Otello), et Robert der Teuret (Robert le diantre). Le nombre des pièces pour lesquelles il a écrit de la musique pendant cinq années s'élève à plus de soixante. On regrette qu'avec de l'originalité dans les klées, cet artiste , tuujours pressé par le besoin, ait écrit la plupart de ses ouvrages avec négligence et précipitation. Aux compositions précédemment citées, il faut ajouter beaucoup de morceaux pour le piano et de chansons allemandes ; l'éditeur Antoine Diabelli a publié environ 140 de ces productions. Avant 1835, Müller avait écrit aussi une messe et cinq offertoires. En 1836, il a été fait directeur de musique au théâtre de Kornigstadt à Berlin; Il occupait encore cette place en 1850.

Il occupati encore cette place en 185.0.

MULLER (G.-F.), organiste à Erfurt, élève de Jean-Gottlob Schneider, organiste de la cour de Dresde, s'est fait connaître par quelques plèces d'orgae, et par un livre initiulé: Musikalische Anecedoten und Miscellen (Anecololes und Miscellen (1806, 1901).

de 379 pages.

MÜLLER (Doxav), directeur de musique à l'église Saint-Ulrich, d'Aug-bourg, né à Bibourg, près de cette ville; le 17 janvier 1804, a'est fait consultre par environ cent œuvres de sa compostion, la plupart pour l'église. Ses principaux

ouvrages sont : 1° Trois Lieder beim Grabe Jesu (Trois chants sur la tombe de Jésus), à 3 vuix, 2 violons, 2 clarinettes, 2 eors, basse et orgne, op. 14; Augsbourg, Lotter. - 2° Deux litanies à 3 et 4 voix, orgue, et 2 clarinettes. 2 cors et trombone ad libitum , 2º édition ; ibid. - 3° Messe (en re) à 3 ou 4 voix, 2 violons et orgue, avec instruments a vent ad libitum; ibid, - 4° Requiem à 3 voix, 2 violons et orgue obligés, 2 cors ad libitum; ibid. - 5° Vépres allemandes à 2 ou 3 voix et orgue, ibid. ---6º Vesperx breves choris ruralibus accomodatx a canto, alto el basso, 2 viol, 2 cornibus rel etar. tymp. et organo, ibid. - 7º Quelques recueils de variations pour le piano. -8º Litanies de la Vierge à 2 ou 3 voix, avec 2 violons, orgue obligé, et instruments à vent ad tibitum, op. 12; ibid. - 9° Dixit et Magnifical à 4 voix, orchestre et orgue, op. 22; Augshourg, Gombart. - 10° Pange lingua pour voix de basse et orgue; op. 23; ibid. tto O Deus emor meus, graduel à 4 voix, violon solo, 2 violons, alto, basse, orgue obl., et instruments à vent, op. 34; Munich, Falter. -12º Tentuse ergo à 3 ou 4 voix, orchestre et orgue, op. 37; Augsbourg, Kranzfelder. -13° Messe à 3 ou 4 voix , orchestre et orgue . op. 39; ibid. - 14" Pange lingua à 4 volv et orgue, op. 56; Augsbourg, Gombart, Un autre musicien du même nom (Müller D.)

a été chargé de la révisación de Postition, journal de musique qui ne publistà à Leipeix de 1814; MCLLER (Jeuxeu), doctour et director du gramace à Glaix, procedo-inneut l'investor du gramace à Casit, procedo-inneut l'investor du gramace à Casit, procedo-inneut l'investor du gramace à Casit, dans la Prouse occidentale; est autour d'un litre qui a pour titre. Leiffaderal beim Granquaterrick firs schuler der Gymnace autour de l'investor de l'appendie de la l'autour des gramaces autour d'un litre du chant à l'ausage des gyunnaces), Berlin, Hirochwald, 1855, in-4 de 75 pages.

MULLER (LES PRIMES) out acquis dans toute l'Europe une célébrité méritée par l'ensemble admirable et le fini de leur exécution, Jans le quatuor d'instruments à cordes. L'ainé (CDARLES-Friendrac) est né à Brunswick, le 11 novembre 1797. A l'âge de quatorze ans li alla à Berlin, où sa mère lui enseigna ses éléments de la musique; ensuite il recut des lecons de violon de Mœser. Ses études persévérantes en firent on des . violonistes les plus distingués de l'Allemagne. Tutonone-Henri-Gustave, son frère, né le 3 décembre 1800, étalt anssi bon violoniste, et jouait de l'alto avec une rare perfection. Le troisième frère (AUGUSTE-THÉODORE), né le 27 août 1803, se fait remarquer par le beau son qu'il tire du viuloncelle, et sa maniere expressive de phracer.

Enfin le plus jeune, nemmé François Ferninano-Georges, né à Brunswick, le 29 millet 1809, jouait le second violon dans le quatuor qui se composait des quatre frères. Teus avaient du mérite comme instrumentistes et cemme cempositeurs; mais c'est surtont par leur réunion qu'ils ont acquis une grande valeur. L'habitude de joner ensemble. l'unité de sentiment qui les animalt, l'étude qu'ils avaient faite des moindres détails pour arriver à l'effet le pins parfait et le plus homogène, les a conduits souvent à la réslisation du besu idéal. Peut-être se seraient-ils contentés de jouir eux-mêmes du bonheur d'une telle production d'art, si une circonstance imprévue ne les eût en quelque sorte isncés dans le monde. Le duc Charles de Branswick exercait alors son despotisme sur ses sujets : il rendit una ordonnance qui défendait aux musiciens de sa chapelle de se faire entendre dans les concerts on dans quelque société que ce fût. Les frères Müller, ators attachés à son service, résolurent de donner leur démission, et de se préparer par des études à veyager, pour se faire entendre dans tes quatuors. Leur démission înt acceptée le to octobre 1830; mais après la révolution qui mit fin au règne du duc Charles, le nonveau gouvernement traits avec eux pour leur rentrée dans la chapelle, et leur accorda un congé pour voyager. tis se rendirent d'abord à Hambourg, où its causèrent une vive sensation; puis ils allèrent à Berlin en 1832. D'abord ils eurent peu d'auditeurs, parce que tes amateurs s'étaient persuadé que les soirées de quatuors de Mosser étaient les meitleures qu'on pût entendre; mais bientôt te bruit de leur excellente exécution se répandit, et dans leurs dernières séances le public encombrait la salle, les corridors et l'escalier. Leurs séjours dans les principales villes de l'Europe furent de véritables triomplies, A Paris même, ils eurent un specès éctatant en 1837, et l'on avous que si rien n'égalait la poétique inspiration et la variété de style du talent de Bailiot dans le quatuor, il y avalt dans l'ensemble des frères Muller un charme qu'on n'avait trouvé jusque-là dans aucune réunion d'artistes. Quatre fils de Charles-Frédéric (Bernard, né le 24 février 1825, à Brunswick, Charles, né le 14 avril 1829, Hugo, né le 2t septembre 1832, et Wilhelm, né le 1er juin 1833), ont succédé à leur père et à leurs encles, pour l'exécution des quatunrs, et s'y sont déjà fait remarquer par leur bel ensemble. Deux des frères de Chartes-Frédéric sont morts à Brunswick, Georges le 22 mai 1855, et Gustave le ter septembre de la même année.

Gustave Muller e fait graver quelques compo-

sitions pour le violon, entre autres : 1° Première polnnaise pour violon principal avec quatuer. op. 4; Branswick, Spehr. - 2º Pot-pourri brillant sur des motifs du Colporteur, pour violon et erchestre, ep. 8; Brunswick, Meyer. -3º Variations sur une romance allemande, idem, op. 9; Halle, Helmuth. On a aussi plusieurs morceaux de Georges, particulièrement : to Potpourri pour piano et violon sur des thèmes de Jessonda, op. 3; Brunswick, Spelir. - 2º Polonaise pour piane, op. 2; Brunswick, Herrig. -3º Deuxième pot-pourri pour piano et violon, tiré du Vampire de Marschner, op. 6; Brunswick, Meyer, - 4º Chansons allemandes avec acc. de piano, Hanovre , Bachmann, Georges Muller a fait anssi représenter au théâtre de Brunswick, en 1844, l'opéra intitulé : Pino di Porto. Enfin, Auguste-Théodore Müller a publié des polonaises pour piano à quatre mains, à Bonn, chez Simrock, et une ouverture à grand orchestre, op. 2. à Leipsick, cuez Hofmeister.

MÜLLER (CRARE-RODUENE), professerr de mathématiques à l'université de Marbourg, est auteur d'un livre initialé : Anleitung zons Generolboss und Ansendung desselben auf dos Clarierspielen (Instruction sur la base continne, et sur son application au jeu du clavezin), Marbourg, (Est), in-5° de feuilles.

MULIER (ROBERT), recteur et professeur au séminaire des instituteurs à Friboure, dans le grand-duché de Hesse, est anteur d'un ouvrage intitole: Anlettung zum Gesangunterrichte für Lehrer am Volkschulen, Nebsl einer Sammlung von Zwei, Drey und Vierstimmigen Liedern und choraelen für Kirche und Schule. und einer Anhang von Gesangen für drei und vier Mannerstimmen in Noten und Zifferschrift (tntroduction à la connaissance du chant pour les professeurs dans les écoles du peuple, suivies d'un recueil de chants et de chorals pour l'église et l'école à 2, 3 et 4 voix, et d'un supplément de cliants poor trais et quatre voix d'hemmes, en notes et en chiffres); Darmstadt, L. Lahd, 1836 et 1837, in-4° ohl.

MULLINGER-HIGGINS (WILLIAM), and cites professed as phitosophica naturello à l'hopital de Guy, à Leadies, membre honoriare des antistilions of s'Hinglore, de Campeler Form, Staines, etc., a publié plosiciars ouvrages de physique espérimentale, au nombre desquels on remarque celui qui a pour titre: Phitcosphy of Sound and History of Muste (Phitlosophic du son et Historie de la musique); Londes, 1333, in 35° de 256 pages. Ce livre est un bon résumé de ta science de l'acoustique, et présente uz jabelen carcat de la aitunion de cette science à l'époque où il parut. On y trouve particulièrement des renseignements concernant les travaux des physiciens anglais relatifs à cette science, depuis le commencement du dix-neuvième siècle.

MULLNER (Josémuse), harpiste distinguée, née à Vienne en 1709, fil admirer son latein en 1708, dans ses voysges à Dresde, à Leipsick el à Weimar. Elle donna plus tard des leçons de harpe à l'impératrice d'autriche. On a gravé de sa composition 14 chansons allemandes avec accompassement de piano.

MUNCHHAUSEN (to baron DE), clamar bellan du prince treni de Prause, vivai à Bielanberg en 1732. On le cilail alors comme virtuose are lepiano et au Pirasmonic. On a garvé de sa composition : 1º Trois symphonies pour l'oxpour le plano, qo.; 1 paris, César. - 2º Sonate idem, qo. 3; litid. - 4º Dr. Chanson allemandes are accompagement de plano, qo. 4; Berlin, Hummel. - 5º Deux symphosates deliés au roi de Prause, qo. 5; libid. et qu'elges autres pro-

MUNCKE: (GROGEN-GELLAKEE), né à Hismorre, rest 1750, a été professor de flusiques aux universités de Marbourg et de Giessen, puis aux destroites de dictionarire velle édition avec Gractin, Horner, Littrove et Poff (Lépales, 1820, 10 vol. in-27), il a traité du son (Schall), des phénomènes de na producion, et de fétat de la nécneze en eç uni le concerne. Cet important invani occupe pius de 20 pare (n. 17-20), dans le instituere colome di pages (n. 17-20), dans le instituere colome di

MUND (Hexai), facteur d'orgues à Prague, dans la seconde moitié du dix-septième siècle, y a construit, pour l'église Notre-Dame de la vieille ville, un orgue de 28 ieux, en 1671.

MUNDY (JEAN), musiclen anglais, sous fe règne d'Elisabeth, fut d'abord organiste du collége d'Eton, puis de la chapelle de Windsor. En 1586, il fut fait bachelier en musique à l'université d'Oxford, et quarante ans après, il y reçut le doctorat. Il moutut à Windsor en 1630, et y fut inhung dans la chapelle de Saint-Georges. Mundy cul la réputation d'un bon organiste, et quelques-upes de ses pièces, conservées dans le Virginal-Book de la reine Élisabells, prouvent qu'il avait en effet du talent. Quelques madrigaux de sa composition ontété insérés par Morley dans le recueil intitulé Les Triomphes d'Oriane. Il a publié un recneil de chants et de psaumes à trois, quatre et cinq voix, soua ce titre : Songs and Psalms, composed into three, four and five parts, for the use and delight of all such as either love or learne unsicke, Londres, 1594. MUNDY (WILLIAM), fils du précédent, n'est connu que par quelques compositions. On Irouve plusieurs de sea antiennes dans la collection de

Barnard.

MUNERAT (JEAN LE), musicien de la chapelle royale du collège de France, et théologien colatique de l'autresité de Paris, vers la fin

scolastique de l'université de Paris, vers la fin du quinzième siècle, est auteur d'un livre qui a pour titre : De Moderatione et Concordiá, Grammaticá et Musted, Paris, 1490. MUNK (II.), savant suédois qui vivait dans

la seconde moitié du dix-septiènne siècle, a soutenu en 1693, à l'université d'Abo, une thèse qu'il a fail imprimer sous ce titre: Dissertatio de usu organorum in templis, Abo, 1673, in-62.

MUNNIUS (JEAN), compositeur allemand, au commencement du dis-septieme siècle, a publié: Lib. I cantionum saerarum 4, 5, 6 et 8 rocum, Strasbourg, 1611.

MUNSTER (JOSEPH-JOACHIN-BENOIT), jurisconsulte, notaire et directeur de musique à Reichenball, en Bavière, dans la première moitié du dix-liuitième siècle, s'est fait connattre comme compositeur et comme ecrivain didactique par les ouvrages auivants : Vesperæ longiores festivæ B. M. nec non brevissimæ toto anno 4 voc. eum 2 viol, partim concertantibus et dupliel basso generall, op. 1; Augsbourg, 1732. - 2º Cantieum eanlicorum, seu 8 Lilania cum 9 Autiphonis 4 voc. duobus violinis concertat., 2 elarinis eum tympano vel duobus cornibus venatoriis et duplici basso generali. op. 2, Augsbourg, 1735. -3° Vespera: pro toto anno non minus lonox, solemnes lamen fere omnes 4 voc. el 6 instrum., op. 4. - 4º Concertationes breves ae faciles, solemnes tamen omnes quarum ullima dua pasterilia methodo nova, sinoulari et comico-ecclesiastica elaborata a 2 violinis, 2 corn. obl. cum tympan. et duplici basso, op. 5; Augsbourg, 1744. - 5° VII Litania 4 voc. et 5 instrum., op. 6, ibid., 1751. - 6° Soixante airs allemands agréables pour les fêtes communes à voix scule. 2 violons, 2 cors, 2 trompettes, violoncelle et orgue ( ce soni des motets silemands ). -7" Musices instructio in brevissimo regulari compendio radicaliler dala, c'est-à-dire chemin le plus court et le plus sûr, ou instructius véritable pour apprendre le noble arl du chant, d'après les règles et les principes (en allemand), Halle, en Souabe, 1732, in 4°. La deuxième édition de cet ouvrage a été publiée à Augsbourg, en 1741, 28 pages in 4°. La quafrième édition a paru chez Lotter, à Augsbourg,

en 1751, in-1° obl. de 22 pages, La cinquitme entition, format it entities to<sup>2</sup>, 1 de li imprimé dans la même ville en 176. Jen comais me neuvème délities qui est d'Aughorag, 1781, in-1°. – 8° Senia Jacob accendendo et decendendo, en Mélideo (corde e la instruction compéte pour apprendre par principes le moble art du plain-chair (en allemand); Juaghourg, 1714), in-1°. Il y a une deuxième délitien de ce luve, Aughorag, 1753, 5 feitilles les luves.

MUNTZBERGER (Joseph), violoncelliste d'origine allemande, est né à Bruxelles en 1769. Son père (Wenceslas Müntzberger) était attaché à la musique du prince Charles, gouverneur des Pays-Bas. A l'age de six ans, il jous un concerto de violoncelie sar un grand alto devant ce prince, qui, lui trouvant des dispositions, lui donna pour maître Van Maldère, violoniste de sa chapelie, élève de Tartini, Après ia mort de ce mattre. Munizberger recut de son père des leçoos pour plusieurs instruments; mais celui qu'il choisit de préférence fut te violoncelle. A quatorze ans il se rendit à Paris, et sans autre seconrs que la méthode de Tillière, il parvint, par ses études, à exécuter les choses les plus difficiles de ce temps. En 1790, il entra à l'orchestre du théâtre lyrique et comique, boulevard Saint-Martin; et peu de temps après il passa à l'Opéra-comique du théâtre Favart, dont il devint la première basse solo, après la retraite de Cardon. Après quarante ans de service, il se retira en 1830, avec une pension. Il fut aussi vinioncelliste de la chapelle de Napoléon, puis, après la restauration, il entra dans celle du roi. Müntzberger s'est fait entendre avec succès dans plusieurs concerts, particulièrement dans ceux de la rue de Cléry, qui eurent de la vogue au commencement de ce siècle. Il a publié beaucoup de compositions pour son instrument : ses principaux ouvrages sont : 1º Symphonie concertante pour violon et viotoncelle; Paris, Sleber. - 2º Concertos pour violoncelle, nº t, Paris, Naderman; nº 2, op. 34, Paris, Leduc; nº 3, Paris, Frey; nº 4, Paris, Sieber; nº 5, ibid. - 3º Thème varié avec orchestre, Paris, Carli - 4º Trios pour violoncelle, violen et basse, op. t et 2; Paris, Pleyel. - 5° Environ vingt œuvres de fantaisies et d'airs variés, avec accompagnement de quatuor; Paria, chez les principaux éditenrs, - 6° Duos ponr 2 violoncelles, op. 5, 6, t0, t1, 32, 36, 39, 4t, 43, et livre II, ibid. - 7º Duos pour aito et violoncelle, ep. 7; Paris, Ledne. - 8° Sonates ponr violoncelle, liv. 1, 2, ep. A, B : ep. 35, 40, Pavis, Lednc, Naderman et Sieber. - 6º Études et caprices, liv. t, 2, 3, Ibid. - 10° Airs variés,

4 livres; ibid. — 11° Nouvelle méthode pour le violoncelle; Paris, Sieber, Muntzberger est mort à Paris, au mois de janvier 1844.

MURAT (ANOSS), Armeliam de naissance, està sitaché, coinne second olterprise, à la legation sudoise de Centantinopie en 1730. Il écritis, penalto son ségore dans cete ville, un itre initulei : Esnat sur la meladic orientale, on explication de agatime des modes et des mesures de la musique turque. Cet ouvrage, retée en manorett, parail s'être égard. On en trouve une analyse dans le Manis-Kunst Magazin, de Redehardt, p. 57.

MURINO (ÆGINES DE). Voyez ÉGINE DE MURINO.

MINITALES (FAX. D.E.), dont le nom françois delli penteller DE MINIS, on DE MECIUS, est delli penteller DE MINIS, on DE MECIUS, est le plus celèbre des écricisis du qualorzième selecte uni le maigne, Les applions ont été partagées ser le pays qui l'a vu naître : suivant Genere (Biblioth. univerz.), et Tanor (Biblioth. Britannico-Hibern., p. 337), il serait Angalis de naissance; ils sont autris danc etc opioion par l'anvisia, qui l'apquie de ces deux vers montes de l'ancient de l'application de Angilter et un celebration de l'application de Angil-

John de Muris, variis florollique fignris, Anglia cantorom omen gignti plurimorum.

Bontempi (Istoria musica, p. 199) l'appelle Perugino (de Péronse), peut-être par une faute d'impression, an lieu de Parigino; Jean de Beldemandis, commentateur de Jean de Muris, dit qu'il était de Paris (Johannes de Muris Parisiens.): d'autres enfio, au nombre desquels est M. Weiss, auteur de la netiee insérée dans la Biographie universelle de Michaud, lui donnent seulement la qualité de Français et ajoutent qu'on le eroit communément originaire de Normandie. Un manuscrit du quinzième siècle, qui se trouvait autrefois à la bibliothèque de Saint-Blaise, dans la forét Noire, et qui contient des fragmenta anr diverses parties de la musique, extraits d'un ouvrage de Jean de Muris, a pour souscriptioo : Explicit tractatus de musica secundum magisfrum Johannem de Muris de Francia. Amen. II paraît qu'il régnait déjà de l'incertitudes nr ce point dans les premières années du quinzième siècle, car un manuscrit de la bibliolisèque de Padoue, daté de 1404, dont le P. Martini possédait une copie, est Intitule : Man. Joh. de Muris de Normandia alias Parisiensis pratica mensurabilis cantus, cum expositio Prodoscimi de Beldemandis. En réatité, ce théoricien célèbre était né en Normandie; en en a la preuve : to dans un Traité des fractions dont le manuscrit, date de 1321 .

se trouve à Oxford, dans le fends de Digby de

la Bibliothèque Bodléienne, sons le n° 190, fot, 72. Ce traité a pour inscription : Tractatus canonum minutiarum philosophicarum et cutgarium, quem composuit mag. Johannes de Muris, Normannus, A. nocexxt. Dans le prologue de ce traité, l'auteur dit que c'est dans la même année qu'il a écrit sur l'art de la musique chantée et écrite ou fignrée, tant mesurée que plaine, et sur tontes les manières possibles de faire le contrepoint ou déchant, non-seulement par notes rielles, mais avec toutes tes notes de passage et d'ornement : voici ses paroles : Eodem anno notitia artis musica proferenda et figurendæ tam mensurabilis quam plana, quantum ad omnem modum possibilem discantandi, non solum per integra, sed usque ad minutissimas fractiones... nobis claruit : - 2° Dans une lettre qu'il a écrite su pape Clément Vt (dont le pontificat a commencé en 1352 et a tini dix ans et quelques joms après), et qui se trouve parmi les manuscrits de la Bibtiothèque impériale de Paris (cod. 7443). Un y voit que dans sa jeunesse Il avait été lie d'amitié avec ce chef de l'Église, qui avait été d'abord moine à ts Chaise-Dieu, en Normandie, puis archevêque

de Bouen. Le réducteur du catalogue des manuscrits de ta Ribliothèque royale de Paris donne à Jean de Muris la qualite de chanoine de Paris, probablement d'après l'autorité de Mersenne, qui l'appelle Canonicus et Decanus ecclesix Parisiensis (Harmonic, lib. I, prop. XXV, page 8); je n'ai trouvé unite part la preuve qu'il l'ait été . mais bien qu'il fat docteur et professeur de Sorbonne dans cette ville. Ce fait est démontré 1º par son Traité de la musique spéculative, dont l'abbé Gerbert a publié le contenu (Scriptor, ecclesiast, de Musica, t. IIt, pag. 256-283), d'après des mannscrits des bibliothèques de Paris, de Vienne et de Berne, et qui est terminé par ces mots: Explicit Musica speculativa secundum Boelium, per magistrum Johannem de Muris ebreviata. Parisis in Sorbona anno Domini 1323; 2º par les Canones de eclipsibus, du même auleur, dont te manuscrit se tronve à Oxford, dans le fonds de Digby de la Bibliothèque Bodléienne, sous le nº 97. On y voit en note : Hos canones disposuit Johannes de Muris Parisiis in A. MCCCXXXIX in domo scolarium de Sorbona

L'année de la naissance et cella de la mort de Jean ile Muris sont inconnues. Quelques anciens auteurs, tels que Jumilhac (La Science et la pratique du plain-chant, p. 120 et Brussard (Diction. de musique, 3m cédition, p. 80), se bornent à dire qu'il vécut vers 1330; Choron et Faydo (Diction, habro, des Musiciera) since upon cost qui at a vice degais (200) josqu'en 1370; mais de dete 1211, que pla reporte per 1370; mais de dete 1211, que pla reporte per cidenmente comen celle dun de sea converges, indique qu'il a den natire avant l'année 1300. Ce un entre ce qui jumpiren 1304, date de la commobilité des sel Promotits aur la conjonction de Saturne et de Juplere, dont Il y a des manuecités au l'admonstrat le distribute de l'applere, dont Il y a des manuecités au l'admonstrat l'année de l'applere, dont Il y a des manuecités de l'applere, des l'appleres de l'apple

iecture. A l'époque où l'histoire de la musique était peu connue, on a considéré Jean de Muris comme l'inventeur des signes de la musique mesurée. Le premier qui paralt avoir répandu cette erreur est Nicolas Vincentino, qui, dans son Antica musica ridotta alla moderna prattica (p. 9) dit expressément que les huit figures de notes en usage de son temps (1555) ont été inventées par le très-grand philosophe Jean de Muris. It a été suivi par Zartino, Berardi, par Gassendi (Manuductio ad theorium musice, cap. 2), par Jumithac (la Science et la pratique du plain-chant, 3me part., cap. (V), par Brossard. et beaucoup d'autres. Mersenne fut le premier qui emit un doute sur ce fait, dans une lettre à Doni, longtemps inconnue, et que j'ai publice dans le 12me volume de la Rerue musicale (peg. 259 et sulv.). . Quant à Jean de Muria « (dit-il) que nous avons dans la Bibliothèque du " Roi, in magno f", je faict grand donbte s'il « a inventé les notes, attendu qu'it n'en dit rien a dans tout son libvre; et on ne doit pas man-« quer à avertir le tecteur quand on invente · quelque chose de nouveau. » J.-J. Rousseau dit anssi (art. Musique), en parlant de l'opinion qui attribue l'invention des figures de la musique mesurée à Jean de Muris : « Ce sentiment, bien « que tres-commun, me paratt mai fondé, à en « juger par son traité de musique intitulé : « Speculum musica, que j'al en le coursge de « lire presque entler, pour y constater l'inven-« tion que l'on attribue à cet auteur. » Il est bien singulier que ces deux écrivains avant eu sous les yeux le grand traité de musique de Jean de Moris, n'aient eu que des doutes à ce sujet, et n'y aient pas remarqué qu'il dit d'une manière expresse que Gul d'Arezzo inventa de nouvelles notes et figures pour le plain-chant, ajoutant que beaucoup d'autres auteurs, parmi lesquels il cite Aristote (109, ce nom) et Francon le Teutonique, ont Irailé amplement

de la musique neumé. Il y a deux passages notor, calcaires surce naje duns le Specule duns le Necule dans le prolonge du dans le prolonge du seglième litre qu'au la calcaigne en seglième litre qu'au la premier ir In musica autem practica partier i In musica partier musica en musica en musica musica partier pass forcer thris sin nominatur et Prancho Tectonicus (sap. 6, De musica significations, 6, de venture) et al resultation qu'autem qui articologie, (6, de venture) et prancho Tectonicus (sap. 6, De musicas i jurnaticalistes, (6, de venture) et practica de l'actività de l'actività de l'actività de l'actività del l'actività del

Le traité intitulé Speculum musica est le

plus considérable des ouvrages de Jean de Muris. Je n'en connais que denx manuscrits qui sont à la Bibliothèque impériale de Paris-Le premier (nº 7027 in-fol.) est un magnifique volume de plus de 600 pages sur vétin, d'une écriture fort belle du commencement du quinzième siècle. L'autre (nº 7207 A) sur papier, d'une mauvaise écriture charcée d'abréviations, n'est pas complet. L'onvrage est divisé en sept livres : le premier traite de la musique en général, de l'invention do ses diverses parties, et de sa division, en 76 chapitres; le second, des intervalles, en 123 chapitres; le troisième, des proportions et des rapports numériques des intervalles, en 56 chapitres; le qualrième, des consonnances et des dissonances, en 51 chapitres; le cinquième, des tétracordes de la musique des anciens, de la division du monocorde et de la doctrine de Boèce, en 52 chapilres; le sixième, des modes, de la lonalité antique, du système des hexacordes et des muances, en 113 chapitres; le dernier, de la musique figurée, du déchant, et du système de la musique mesurée. L'ouvrage est terminé par une comparaison de la musique anlique et de la moderne (du quatorzième siècle). Ce livre est composé de 45 chapitres.

En examinant avec allention celte immense encyclopédie de la science musicale au moyen age, et y retrouvant dans toutes ses parties la doctrine exposée dans les antres écrits relatifs à la musique qui portent le nom de Jesn de Muris, le m'étais persuadé que ceux-ci n'en étaient que des parties détachées; mais un plus mur examen m'a fait penser qu'il est plutôt une dernière édition, si je puis m'exprimer ainsi, de lous ces ouvrages corrigés et réunis, il s'y trouve trop de savoir ponr qu'on puisse le considérer comme le produit de la jennesse de l'auleur. Pour bien connaître les opinions de Jean de Muris, parvenu à la maturité de son savoir en musique, c'est là qu'il fant puiser, On a lieu de s'étunner que l'abbé Gerbert n'ait pas été informé de

l'existence de cet important trailé, et que sea correspondants ne tui en aient pas fourni une copie pour sa collection des écrivains du moyen âge sur la musique, au lieu de l'abrégé mélé de prose et de vers tectiniques qu'il a publié dans le troisième volume de cette collection sous le titre de Summa musicx magistri Joannis de Muris, d'après deux manuscrita de l'abbave de Saint-Blaise et de la Bibliothèque royale de Paris, Celni-ci se trouve ausst dans un manuscrit de la Bibliothèque de l'université de Gand. Je ne le crois pas l'ouvrage de Jean de Muris lui-même, mais une sorte de précis (summum) de sa doctrine, fait par quelque écrivain postérieur. Il n'en est pas de même du Traité en deux livres De Musica pratica, dont il y a des manuscrils dans les bibliothèques de Vienne, du Vatican. de Paris, et au Musée Britannique ; du Traité de musique spéculative, dont il y a un manuscrit (nº 7369, in-4º) à la Bibliothèque impériale de Paris, dans celle de Vienne, et que l'abbé Gerbert a publié d'après un manuscrit de Berne; enfin du petit Traité de la musique mesurée qui commence par ces mots : Quidtibet in arte proctica mensurobitis cantus, dont il y a plusieurs manuscrits dans la bibliothèque du Vatican, et dont je possède une bonne copie ancienne, ainsi que du Traité du contrepoint intitulé De Discontu, et quetquefois Ars discentus, dont le possède un manuscrit complet, et qui n'est qu'en abrégé dans la plupart des bibliothèques. Ces ouvrages sont originaux, et leur composition paratt avoir précédé celle du Speculum musica. Le Traité de la musique pratique a été composé en 1321. Gerbert n'en a publié qu'un extrait d'une autre main (pag. 292 - 30t). Le Traité de la musique spéculative est de l'année 1323. Il est à la Bibliothèque impériale de Paris tel que l'a écrit Jean de Muris. Cet ouvrage est un abrégé fort bien fait du grand Traité de musique de Boèce, Conrad, surnommé Norieus, parce qu'il était né dans la Styrie, el qui était maltre ès arts de l'Académie de Leipsick, au commencement du seizième siècle, a refait cet onvrage, et l'a rangé dans un antre ordre. Gerbert a publié son travait (De Script, ecclesiast, musica, t. 11f. p. 256-283) C'est probablement le même ouvrage dont il y a nne ancienne édition intitulée : Eputoma | Johannis | de Muris | in musicam Boecii. in quo | omnes conclusionnes musice lest inter septem artes liberates | primoria, mira ceteritote math | ematico more demonstrantur; in-4° gothique de 42 pages snivies du correctorium et de la marque de l'imprimeur en 2 pages. Au dernier fenillet on lit : Explicit musica magistri Johannts de Murisnup, per magistrum Ambrosium

Locher de Merspurgh (1) mathematicum dilipenter revisa, Ordinario tecta ata, impressa in studio novo frankfordiano Anno salutis 1508. Le Traité du contrepoint ou du chant sur le livre de Jean de Muris est ce qu'on a fait de pius complet et de plus satisfaisant jusqu'à l'époque ou il vécut. A l'egard de beaucoup d'autres ouvrages qu'on trouve en manuscrit sons le nom de Jean de-Muris, ils ne lui appartiennent qu'en ce qu'ils sout extraits de ses livres. Tels sout : 1º Jounnis de Muris Tractalus de Musica, in epitomen contractus, qu'on trouve à la Bibliothèque impériale de Paris (nº 7369 in-4°, sous la date de t 471). - 2º Liber proportionum musicalium: authore Magistro Joanne de Muris, olim canonico parisiensi, de la même bibliothèque (nº 7295, in-ful.). Olim canonico parisiensi ne se trouve pas au titre du manuscrit. Ces mols ont été ajoutés par le redacteur du Çatalogue. -3º De numeris qui musica: retinent consonantias, secundum Ptolemaum de Parisiis (sic), public par Gerbert. - 4° De Proportionibus (idem). - 5° Quastiones super partes musica (idem); et plusieurs autres qui se frouvent dans les principales bibliothèques d'Angleterre, d'Al-

lemagne et d'Italie. Jean de Muris était un savant homme, qui a écrit sur beaucoup d'autres sujets que la musique; on a de lui : 1º Arithmetica communis, ex Boetkii arithmetica excerpta, public en 1515. à Vienne, en Autriche, par les soins de Georges Tamstetler. - 2º Le canon des tables Alphonsines, parmi tes manuscrits de la bibliothèque Bodleienne à Oxford, - 3° Arithmetica specutativa libri duo; Mayence, 1538, in-8°. --4" Quadripartitum numerorum (Bibl. imp. de l'aris, nos 7190, 7191), - 5º Epistola de numerorum fractionibus (ibid., nº 7190); c'est le même ouvrage qui existe à Oxford sous le titre : Tractatus canonum minutiarum philosophicarum et vulgarium; - 6º Tractatus de meusurandi ratione (Biblioth, insp. de Paris, u" 7380, 7381). - 7º Prognosticatio super conjunctione Salurni, Joris et Martis (ibid., 7378. A); - 8° Epistola ud Clementem UI De generali passagio ultra mare (ibid 7443).

MURR (Cusarous-Traiorutz DE), savant écrivain, né à Nuremberg en 1733, lit ses cludes dans sa ville natate et à l'université d'Aldorf, et visita ensuile Strasbourg, Aunsterdam, Leyde et Utreclal, l'Autricle, l'Italie et l'Angle-

(i) Ambroise Lacher, no a Mersebourg, en Saje, était professeur de maibématiques à l'université de Franciorisur-l'Oder, recomment instituce. Il établit une imprimetre dans etile ville.

terre, dans le desseiu de faire des recherches stans les bibliothèques, et de lier des relations avec les savants les plus distingués de ces contrées. Revenu dans sa patrie, il obtini la place de directeur des douanes, qu'il conserva tongtemos. Il est mort, presque octogénaire, le 8 avril 1811, après avoir été nommé associé des académies de Gottingue, de Berlin, de Cassel, de Strasbourg, de Munich et de l'Institut de France. Parmi les nombreuses productions de ce savant, on en distingue plusieurs relatives à la musique; la première a pour titre : Notitia duorum codicum Guidonis Arclini, etc.; Nuremberg, 1set, in-4° avec 2 planches; la seconde : De papyris seu voluminibus gracis Herculanensibus; Strasbourg, 1804, in-8° de 60 pages et 2 planches. Ce petit volume contient te texte grec d'un fragment du traité de Philodême sur la musique, trouvé dans les tuines d'tterculanum. Le troisième écrit de De Murr est intitulé : Philodem von der Musik, ein Auszug aus dersen viertem Buche (Extrait du quatrième livre de Philodème sur la musique), Berlin , 1506, in-4° de 64 pages et 2 planelies. C'est une traduction allemande, avec commentaires, du fragment publié dans le nº précédent. De Murr a aussi donné le Projet d'un catatoque de tous les musieiens connus de l'Europe, dans le deuxième volume de son Journal pour l'histoire des arts et de la littérature (Nuremberg, 1775-89, 17 vol. in-8°), p. 2-28. Enfin, paruii les nombreux ouvrages de ce laborieux écrivain, on compte un Essai sur l'histoire de la musique à Nuremberg (Versuch einer Geschichte der Musik in Nurnberg); Nuremberg , 1805, in-4°.

MURSCHHAUSER ( FRANÇOIS · XAVIER-ANTOINE), directeur de musique du couvent collégial de Notre-Dame à Municli, né à Zabern, en Alsace, vers 1670, apprit le contrepoint sous la direction de Jean-Gaspard de Kerl; il obtint ensuite les fonctions de cantor et enfin celles de directeur de musique. Il mournt à Munich en 1733, et non en 1737, comme le dit Gerber, On connatt de lui les nuvrages dont les titres suivent : to Octilonum novum organum, ou préludes et fugues pour l'orgue sur les huil tons du plain-chant avec treize variations ; Augsbourg, 1696, gravé. - 2º Vespertinum latrix et hyperdulia cultum 4 vocum concertantium, 2 riol. oblig. et 4 voc. rip. Ulm, 1700, imprime. -3º Prototypi longo-brevis organici II partes; Nuremberg, sans date, préludes et fugues courtes pour l'orgue. - 4° Fundamentalische Anteitung southil zur Figurat als choral Musik (Guide fondamental pour la musique

figurée et cisorale ); Munich , 1707, in-fot. obl., gravé. - 5º Operis organici tripartitæ, Part. I, Munich, 1712; Part. II, Ib., 1714. - 6" Academia Musico-poetica bipartita, ou École supérieure de la composition (en allemand). 1re partie, où it est traité des intervailes, des consonnances et des dissonances, des tons et des modes, tant du plain-chant que de la musique figurée; Nuremberg, 1721, in-fol. A la fin du titre fort long de cet ouvrage, on trouve ces mots: Um dem vortrefflichen Herrn Matthesons ein mehreres Licht zu geben (Pour donner plus de junières à l'excellent M. Mattheson). It n'en failut pas davantage pour allumer la bile de celni-ci; avec sa rudesse ordinaire il répondit à Mürschhauser, dans sa Crilica Musica, et intitula sa réponse : Die melopoetische Licht-Scheere, etc. ( Mouchelles melopoétiques, à l'usage du chat barbonilleur de l'école dite hante école de composition de Notre-Dame à Munich, etc. ) Les nombreuses fautes d'impression du livre de Murschhauser prétaient des armes à Mattheson; il s'en servit sans pitié, quoiqu'il sût très-bien qu'elles ne devaient pas être imputées à l'autenr. Le pauvre Mirschhanser fut si accablé de la réponse de son adversaire, qu'il ne publia pas la seconde partie de son livre. - 7º Psaumes des vêpres dans les 8 tons de l'église à 4 voix concertantes, 2 violons et basse continue ; Augsbourg, 1728. In-4°.

iona et oasse continue; Augeroure, 1778. In. 47-MUSA RUSTEM BEN SEIJAR, anleur peran d'un trailé de musique écrit dans Pannée 838 (t483 de fère citrétienne). Le titre de son ouvrage répond à celui-cl; Le produje des cycles dans le désir des mystemes. Un beau manuscrit de ce traité est à la bibliothèque imperiale de Vienne.

MUSÆUS (Fax-Arroyse), musicien danois, vivait à Copenbague, dans la seconde motité du dix-buitiene siecle. On a de ini un recueil pour le clavecin initiulé: Divertimento musico per il cembiol solo, ele. Copenbague, 1765, in-fol. On y trouve des sonales, des sonatines, et d'autres petites pièces. Dans la préface de cet ouvrage, l'austeur traite des effets de la musicine sur l'âme.

MUSGOV (INN), pasteur primaire et Innettur des Georges et églises de Lauhan, né le 2 juin 1835, a Cross-Grabe, dans in hande le 2 juin 1835, a Cross-Grabe, dans in hande Lausace, fint d'Aprof diacre à Killette, pais à la parsiese de Lauban, en 1668, et enfin, en 1658, et enfin, en 1658, et enfin, en 1658, et enfin, en 1658, èt enfin en 1655 à Lauban, en 1668, et enfin en 1655 à Lauban, en 1668, et enfin en 1656 à Lauban, en 1668, et enfin en 1656 à Lauban, en 1656 de la une un marcha de la une un serve de la même année. On a de last un ouvrage in-lius de la companyation de la

la parole de Dien, servant d'avertissement et de correction); Lushan, 1001, inse è 010 pages. MUSET (Cours), ceithère ménestret, na quit au commencement du teriteine siècle. Il telait la fois poète, musichen et jouait bien ou violon ou piutoit de la viole. Les manuereits de la Bibliotitique impériale, cost coi et co (fonda de Cangé), nosi on conservet truis chassons nociess de su composition. L'une d'elles, qui commence par ces vens :

la musique religieuse et des cimetières puni par

Sire queus j'ai vielé
 Devant vos en vostre ostet. »

nous apprend qu'il parconrait les châteaux pour y chanter et jouer du violon, afin d'obtenir un salaire. On y voit aussi qu'il était marié, et qu'il avsit une fille. La vie errante qu'il menait ne prouve pas au reste qua sa condition fût misérable, car il dit, dans la même chanson, qu'il avait une servante ponr sa femme, un valet pour soigner son cheval, et que sa fille tuait les chapons à son arrivée, pour fêter son retour. On croît que Thibaut IV, comte de Champagne et roi de Navarre, le prit à son service et le fixa près de lui. On a répété souvent que l'instrument dont jouait Colin Muset était la vielle; mais Requefort a prouvé que ce mot, dans le langage des douzième et treizième siècles, sigolfie le violos ou plutôt la viole (voy. son livre intitule : De la poesie française dans les XIIº el XIIIº siecles, p. 107 et 108). D'aitlenrs ces vers d'une chanson de Muset ne laissent aucun doute à cet égard :

- « Falay a li cl praciet :
- « O tot la vielle et l'archet « Si il ai chanté le Muset. »

( Pallai à elle dans la prairie et lui chanlai ma chanson avec la vielle et l'archet). L'archet n'a jamsis servi à jouer de la vielle, Cet instrument s'appelait Rose dans le moven age. On ne sait ce que Laborde a vonin dire quand il a écrit (Essai sur la musique, t. II, p. 207) que l'esprit de Colin Muset l'éleva au grade d'académicien de Troyes et de Provins! Où a-t-il vn qu'il y eût en France des académies au treizième siècle? Il a vouln parter, sans doute, des espèces de concours que le roi de Navarre avait établis dans ces deux villes pour les chansons. On a commis à l'égard de ce musicien deux antres erreurs qu'il est bon de reiever icl la première consiste à lui attribuer nne part considérable dans l'érection du portail de l'église Saint-Julien des Ménétriers, rue Saint-Martin, à Paris; or, cette confrérie, aux frais de laquetle l'église (ut bâtie, ne fut instituce qu'en 1328, et même ne fut constituée que trois ans après. Voici ce qu'en dit le P. Dubrenil (Antiquités de Paria, p. 571); « En 1331, il se fit une as-« semblée de jongleurs et de ménétriers , les-« quels, d'un commun scoord, consentirent tons » à l'érection d'une confrérie sous les noms de « Saint-Julien et Saint-Genest, el en passèrent « lettres qui furent scellées au Châtelet, le « 23 novembre du dit an, » Colin Muset n'a done pu concuurir à ce qui concernait cette confrérie, puisqu'il était mort depnia longtemps en 1331. La seconde erreur relative à ce ménestret est celle-ci : Il y avait su portail de Ssint-Julien deux figures debout, l'uue de saint Julien, l'autre de saint Genest. Celle-ci tenait un violan ou Rebec. Plusieurs auteurs l'onl prise pour l'effigie de Colin Mnsel. Mais un monument, dont parle aussi le P. Dubreuil, prouve inviuciblement que la figure n'était autre que saint Genest : ce monument est le sceau de la confrerie où l'an voyait, comme au portail, saint Julien et saint Genest, avec cette légende : C'est le sceau de saint Julien et de saint Genest, lequel a été vérifié au Châtelel et à la cour de l'Official.

MUSSINI (NIGULAS), musicien Italien, chanteur médiocre et compositeur, était, avec sa femme, attaché an théâtre de Londrea en 1792. L'hiver suivant, il chanta avec succès à Hanovre, dans les concerts. En 1793, il fut auplaudi à Cassel comme violoniste et comme guitariste, puis Il chanta avec sa femme à Hombourg l'opéra intitulé La Cameriera astuta. En 1794, Il arriva à Berlin et y fut engagé au Theâtre royal; mais il n'y réussit pas. Quatre ans après, il reçut sa démission, mais la reine mère le prit à son service en qualité de compositeur de sa chambre. Il paralt qu'il occupait encore cette position en 1803. On connaît de sa composition : 1º La Guerra aperta, opéra bouffe, représenté à Potsdam et à Charluttenhourg en 1716. - 2º Les Caprices du poête, opérette représentée à Berlin en 1803. -3º Six duos pour 2 violons, op. 1, liv. t et 2, Offenbach, 1794. - 4° Six ariettes avec accompagnement de piano ou guitare; Hambourg, 1796, - 5º Canzonelle ital. e francese per il soprano e piano; ibid. - 6º Sonales pour deux violans, op. 2; Paria, Sieber. - 7º Six quatuors pour doux viulons, alto et basse; Milan, Ricordi. - 8º Six duos pour 2 violons, op. 3; Paris, Naderman. - 9º Trois grands duos, idem, liv. 5; Berlin, Schlesinger. -- 10° Trois solos pour violon; Paris, Naderman. - 11\* Cinq livres de romances de Florian, avec acc. de piano et violon obligé; Berlin, Schlesinger.

MUSSOLINI (C.), professeur de langue llatiene, vécut à Londres dans les derines années du dix-hultième siècle. Il y publis un traité de la théorie et de la pratique de la mualque, souse citte : A New and complete Treatuse an the theory and pruetice of Music, seith suffegoigs; Londres, 1798, gr. in-47.

MÜTHEL (JEAN-GOBEFROID), presniste de l'église principale de Riga, naquit en 1720, à Mœilen, dans le duché de Saxe-Lauenbourg. Fils d'un organiste de ce lieu, il apprit, sous sa direction, à jouer du clavecin, dès qu'il eut atteint sa sixième année: puis un l'envoys à Lubeck continuer ses études musicales auprès de Jean-Paul Kunzen. Après avoir travaillé avec ce mattre jusqu'à l'âge de dix-sept ans, il entra dans la musique du duc de Mecklembourg-Schwerin. Environ deux aus après, il obtint de son mattre la permission de voyager pont perfectionner son talent, et sa place lui fut conservée. L'obiet principal de son voyage était de voir et d'entendre Jean-Sébastien Bach, devenu vieux etinfirme, mais toujours brillant de génie et de savoir. Muthel se rendit done à Leipsick : Bach le reçut avec bienveillance, le logea dans sa maison, et le guida par ses conseils et nar la communication de ses nuvrages. Après la mort de ce grand homme, Muthel demeura quelque temps à Naumbourg, chez Altnikol. De là Il se rendit à Dresde et y fut bien reçu par Hasse, à qui il avait été recommandé. Les fréquentes occasions qu'il eut d'entendre Salembini et les autres chanteurs italiens de l'Opéra réformèrent son guûl et lui donnérent un atyle plus moderne. De Dresde Il alla à Berlin et à Potsdam, où Il retronva son ancien ami Charles-Philippe-Emmanuel Back, puls à Hambourg pour y voir Telemann, ami de son père. Il retourna enfin à la cour de Mecklembourg : mais ce sejour lui parut pen agréable après l'activité de la vie d'artiste dont il avait joui pendant plusieurs aunées, Il saisit la première occasion de a'en élaigner, en acceptant d'abord la direction de la petite chapelle d'nn M. de Wietinghof, conseiller intime de l'emperenr de Russie, puis la place d'organiste à l'église principale de Riga. Il occupait encore celle-ci en 1790, Je n'ai pas de renseignement aur l'époque précise de la mort de cet artiste, qui fut un grand musicien et un homme de génie, maia qui, n'ayant fait imprimer qu'un petit nombre de ses ouvrages, est peu connu. On a imprimé de sa composition : to Trois sonates et deux alra avec douze variations. - 2º Quatre métodies pour le clavecin et pour le chant; Leipsick, 1756, in-4°. - 3º Oden und Lieder von verschiedenen

Dichtern in die Musik gesetzt (Odes et chansons de différents poètes mises en musique); Hambourg, 1759, In-4"— 4" Due concerti per il Cembalo; Riga, 1767, in-4".— 5" Duetto für 2 Claviere, 2 Fügel, oder 2 Forte piano; Rica, Fr. Hartknoch, 1771. In Tolio.

## MUTIANUS. Foyes GAUDENCE.

MUTZENBRECHER (le Dr. L.-L.-D.), libraire et maltre de postes à Altona, paquit dans cette ville en 1760. Amateur passionné de musique, il jouait de plusieurs instruments; il a composé des chansons et des chants à plusieurs voix. On lui doit aussi un bon article sur la Melodica de Rieffelsen, inséré dans la Gazette musicale de Leipsick (ann. 1819, p. 625). Il est aussi l'anteur d'un écrit qui a pour titre : Geschichte der musikalischen Dilettanten vereins in Altona; Altona, 1827 et années suivantes, par califers in-8°. Cet amateur distingué est mort en 1838. Sa bibliothèque de musique, qui a été vendue à Altona au mois de février 1839, renfermait beaucoup de choses intére-sanles concernant la théorie et la pratique de l'art; j'y ai acquis des ouvrages rares et précieux, en grand nombre.

MYLIUS (Avent), doctour en droil, assesseur de la farulté de jurisprulence, professeur et syndic de l'université de Lépisck, naquit à Schrepplin, près d'Eisenhourg, le 12 avril 1649. Il 11 a écrit une dissertation inflière : Disprutation de Juribus circa musicos ecclesiosticos; Leipsik, 1688, In-V. Mylius est mort à Lelpisck, les jius 1702.

MYLIUS (WOLFGANG-MICREL), mailre dechapelle du duc de Gotisa, n'est pas connu par les circonstances de sa vie; on sail seulement qu'il mourut à Golha en 1712 ou 1713, et qu'il avait eu pour maltre de inusique Christophe Berhardi. On lui doit un traité élémentaire de musique, à l'usage des écoles, intitulé : Rudimenta musices, das ist : Eine kurze und grundrichtige Auweisung zur Singe-Kunst, elc. (Rudiments de musique, c'est à-dire in-truction courte et solide, pour l'art du chant, etc ); Muthouse, 1685, in-8° obl. 11 parall qu'à l'évoque de cette publication, Mylius demenrait à Multiouse. La deuxième édition de cet ouvrage a été jubliée à Gotha, en 1686, in-8° obl, sans nom d'auleur, mais avec les initiales W. M. M. MYSLIWECZER (JOSEPH), compositent. fils d'un meunier, naquit dans un village près de Prague, le 9 mars 1737. Il recut dans l'école communale les premières notions de la musique, tit des études littéraires , et alla même suivre un cours de philosophie à Prague, après quoi il relourna chez son père, pour embrasser sa

profession; mais après la mort de celui-ci, il laissa son moulin à son frère jumeau, et prit la résolution de se faire musicien de profession. Il se rendit à Prague, où il fut d'abord employé comme violoniste dans les églises. Pendant ce temps, il étudiait le contrepoiut sous la direction de Habermann. Le célèbre organiste Segert le prit ensuite pour élève. En 1760 il publia les six premières symphonies de sa composition, sous les noms des aix premiers mois de l'année : le succes qu'elles obtinrent décida de sa vocation. Son goût le portait vers la musique de théàtre; et comme à cette époque elle était surjout florissante en Italio, il résolut de s'y rendre, et partit pour Veuise en 1763. Il y trouva Pescetti qui tol enseigna l'art d'écrire pour le chant, particulièrement dans le récitatif. Appelé à Parme l'année suivante, il y écrivit son premier opéra dont le succès fut si brillant, que l'ambassadeur de Naples lui procura un engagement pour aller composer dans celle ville un ouvrage pour l'anniversaire du roi. Il Bellerofonte était le titre de cet opéra, dont les beautés excitèrent l'admiration générale. Dès ce moment il devint célèbre ; mais dans l'impossibilité de proponcer son nom, les Halieus l'appelèrent Il Boeino qui Venturini. De retour à Venise, il v fut couronné après la représentation d'un de ses ouvrages, et les sonnets furent prodigués en son nonnenr. Neuf fois, Naples le rappela et lui confia la composition d'onvrages dramatiques qui furent tous accueiliis par la faveur publique. Il écrivit aussi avec succès à Rome, à Milan et à Bologne. Mozart le renconira dans cette dernière ville en 1770, dans uu élat de misère profunde, malgré sa renommée. Le plus haut prix qu'on payail alors au musicien le plus célèbre pour la composition d'un opéra était une somme de cinquante ou soixante sequins (environ 400 francs). Ces Lubles ressources ne pouvaient suffire aux penchants généreux de Mysliwerzek. Heureusement il rencontra plus tard un protecteur dans un jeune Anglais qui devint son élève, et qui fournit à ses besoins. En 1773, il tut appelé à Munich pour y composer l'Erifile ; cet ouvrage ne répondit pas à ce qu'on attendait du compositeur : lui-même avous qu'il ne s'était point senti en verve en l'écrivant, et qu'il n'était inspiré que aons je ciel de l'Italie; semblable en cela à Winkelmann et à Thorwaldsen, qui, après de longs séjours à Rome, n'ont pu vivre sous le climat du Nord qui les avait sus naître. En 1778, Mysleweczek était a Pavie; l'année suivante, il écrivit à Naples son Olimpique, qui fit naltre des transports d'admiration dans loute l'Italie.

L'air de cet opéra se cerca , se dice, cet au aucrès de rogan. Le obbec castiric Cabrielli annual basecon à chaster les airs du musicien de Bolbert, et dissil qu'auca compositeur n'errival aussi bien pour sa voix. Mysimerzh norural Rome le 1 Sérieri 1713, à l'ârg de quarante-quatre ans. Son côte, le jeune Abpailli Barry, hi et éteur au nombreu en marbre dans l'églies de Saint-Lancest în Lucina. Ce compositeur a cert en Etalie environ treate opéras : les meilleurs sont le Bellern/gonte, Arrivale, rollière de Saint-Lancest in des conductions de la contra de l'aire de l'ai

Sirie. On consult auxil tous ton mon plusionoratories, et Diabezz a 1º udez menes de la composition au chrour de Raudultz. On a grast à Prague deux rymphosies qu'il a derites dans as jeunesse. Ses autres ouvrages sont : 1º six quaborra peur 2º violones, alto et violonceté, op. 1; Gienhaché, Audre, 7750. — 2º Six idem, op. 1; Gienhaché, Audre, 7750. — 2º Six idem, tritos pour 2 violones et bases; Gión-hach, Audré. On consult en manuscrit sous son nom des concertos de violon et de fields.

ne parle ni le P. Jules Negri dans sa Storia degli scrittori fiorentini, ni les autres historieus de la littérature florentine. Naccheri vécut vraisemblablement dans la première moitié du serzième siècle, et a laissé un manuscrit qui doit être d'un grand intérêt en ce qui concerne les instruments de musique de cette époque: cet ouvrsge a pour titre : Della proportione di tulti gl'istromenti da sonare, dialoghi due, avec les figures de tous les instruments. Jean-Baptiste Doui avait indiqué le llvre de Nacctieri au P. Mersenne, comme on le voit par une lettre que ce religieux lui écrivit su mois de janvier 1635, et que j'ai publiée dans le nº 32 de la sixième année de la Revue musicale (1832). d'après une copie qui se trouve parmi les manuscrits de Peiresc, à la bibliothèque impériale de Paris, Suivant la Seconda Libreria de François Doni, ce livre se tronvait dans la bibliottièque de Laurent de Médicis. Il en donne la description (pages 27-28, édition de 1551), dans un passage dont voici la traduction : « Dans le riche cabinet « du magnifique seigneur Laurent de Médicis , on « peut voir un ouvrage admirable; c'est un livre « dans lequel sont dessioés non-seulement les a sociens instruments de musique, mais encore « les modernes. Sous le nom de Philamon sont « dècrites toutes les citles res ; sous celul d'Arion « les violes; sous selui d'Orphée, les lyres avec « touches (grands instruments à archet). Laissant « à part les sociens, je dirai que sous le nom de « Francesco de Milan se montre la perfection « du luth : sous celui d'Anfonio de Lucques, le a cornet, et, enfin, sous celui de Zoppino, l'ora gue. On voit dans ce livre les portralts de tous

NACCHERI (ANDRÉ), écrivsin florentin dont

« cellé. C'est une chose intéressante d'y compa-« rer le jeu des instruments chez les anciens et

rer 16 jeu des instruments chez les anciens et
 chez les modernes, Je n'aurais jamais cru qu'il
 a eut existé tant de douzsines d'harpicordes, de

« douçaines, de psaltérions, de manicordes, de

cittares et de trombes droites et courbes. On
 voit aussi un nombre infini de flûtes, de cornets,

« de cornemuses, et d'instruments avec tubes de « sureau, d'écorces d'arbres, d'os d'animaux, et

même d'écailles de tortues, des dabbudes (1),
 des staffèles (2), des clavecins, des épinettes,
 des nacaires (petites timbsles), des castagnettes.

« et un cor à sourdine, etc. (3). »

Cette description fait naîfre quelques difficultés concernant l'époque ou Naccheri vécut et composa son ouvrage; car si le manuscrit et composa son ouvrage; car si le manuscrit

existant dans le cabinet de Laurent de Médicis,

(1) Sorie de pelit l'ampunon, dont les cordes se frappent
avec deux baguettes.

(1) Tille Tille se fot appendict de la cordes se frappent

[1] Triangies en fer anxqueis étaleni autrefois attachées de périfes sonnettes. Cet instrument de percussion serrais, des le quatoriseme sécie, à marquer le rhythuse de la danse.

(3) Nello studio mirabiledel mageo M. Lorenzo M [edici) si puo vedere un' opera stupenda ; questo è un libro dove son disegnati non solamente gii strumenti da senare antichi, ma i moderni anchora. Sotto il nome di Filamone sono scritte jutte le citare, sollo Arione le viole, sotte Orico le lire con i tasti, e per isseiar gl'antichi da parte, dico che sotto Francesco da Milano al mostra la perfettion del tiuto, Anton da Lucea il cornetto, il Zoppino l'organo; e così lutti coloro, che sono stali eccellenti in sonar qualche strumento vi son ritratti a naturale el lore ragionano di quello strumento. Fa un bellissimo vedere ti paragone de' suoni antichi a 1 moderni, et le sue misure. Mai havrei creduto che inssero tante decine d'arpicardi, dolcemett. salteri, manacordi, citare, e trombe dritte et storte. In-Suitt sono i pifferi, i cornetti, le zampogne, le canne falle di zambuco, di scorze d'alberi, d'ossi d'anigrati, per insino alle lestuggine vi sono per istrumento. Dubbnda, staffetta, cemball, cembanetle, nacebere, cussetta, e corno sords, etc.

dil Le Magnifique, qui mourat en 1402, l'auteur vécut an quinzième siècle; mais ai le chapitre où it est traité des luthus a pour titre Prancesco da Milano, il a'a pu être écril avant 1530, époque de la grande renommé de cet afrishe; dans ce cas, fouvrage n'a pris e trouver en la possession de Laurent de Médicis.

NACHERSBERG (JACOUES - HENRI - ER-NEST), grammairien et romancier, né en Silésie vera 1775, a publié un livre qui a pour titre : Stimmbuch oder vielmehr Anweisung wie jeder Liebhaber sein Clavierinstrument, sen es übrigens ein Saiten oder ein pfeiffenwerk, selbst repariren und also Stimmen kanne (Livre d'accord, on plutôt instruction au moyen de laquelle chaque amsteur pourra entretenir et accorder son instrument à clavier, soit à cordes, soit à tuyaux); Leipsick et Breslau, 1804, in-8° de 216 pages, avec une planche. Ce livre n'est que la deusième édition de celui de Joseph Buttner (vouez ce nom), mais beaucoup plus développée. Bien que cette édition porte le nom de Nachersberg, celui-ci n'en fut que le rédacteur, d'après les matériaux que Bûttner lui avail fournie

NACHTGALL (OTTMAR). Voges LUSCI-NIUS.

NACHTIGAL (JEAN-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLES-CHARLE

NADERWAN (if a copus-soure), fits of unfactor de harpen, august à Paris en 1772 (1). Krumpaiot, ami de sos pére, lai doma des icontactions, ami de sos pére, lai doma des iconcitations, ami de sos pere, lai doma des iconcitations, ami de source de la contraction. La conquida catalorie, lai enseguia la composition. La contraction de la composition de la composition de harpe, lui ayant conserve le cuenciée d'appère, harpe, lui ayant conserve le cuenciée d'appère, exces. Bien inférieur, soup ce rapport, à Murie, au contraction d'une harmonie viguarence. Bien inférieur, soup ce rapport, à Murie, sou conference, il qui de harir, sou conference, il qui de protestal une réputation pies populaire, pares que M. d'Audient de la composition de la contraction de l'Attitution que de la attitute et de quèque-

(f) La dale de la naisance de Naderman est fate en 1781 dans la Biographie universelle de Michaud : Cest une error. Fal commo est artiste en 1800; [étais alors dière on Conservaboire de Paris et âgé de seite ans; Naderman et alla homme fait et déjà commo par non tairan). Best ans auparantai la raist fail un voyage en Allemague et y avait donné des conecerts. amateurs d'élite. Un embonpoint excessif et prématuré parall svoir opposé de sérieux obstactes su développement du talent de Naderman. Quoi qu'il en soit, il fut longtemps considéré en France comme le harpiste le plus habile, jusqu'à ce qu'un goût plus nouveau dans la musique, et plus de hardiesse dans l'exécution, cussent mis en vogue Borlisa, vers 1812. Après la restauration, Naderman fut nommé harpiste de la chapelle et de la chembre du roi. Le 1er janvier 1875, il obtint la place de professeur de harne à l'école royale de musique et de déclamation ( Conservatoire de Paris ) : il en remplit les fonctions jusqu'à sa mort, arrivée le 2 avril (835. En 1798, il avait fait un voyage en Allemagne, et s'était fait entendre avec succès à Munich et à Vienne.

Après la mort de son père, Nadermas évainre la fairassocié avec noi rêre, pour continuer la faircalion des harpes, d'après l'ancien système du mécanisme à crociètés, connes sous le nom de harpes de Naderman. Longiemps il employs non influence pour nonserver à cel instrument l'ancienne favour dont il avaig loui ; mais le mécanisme de four-hette, fuivenie par Schéstien Exzud, numé, el four-hette, fuivenie par Schéstien Exzud, mé, el la larpe à dondle mouveranne, du mêmemé, el la larpe à dondle mouveranne, du mêmeartiste, a causé la ruise dédinitée de l'ancien instrument de Naderman.

On commit, de la composition de est artisle: "Cincertor pour laigne; 1", 90, 12; 2", 90, 4%; Police control pour laigne; 1", 90, 12; 3", 90, 4%; Police pour laigne; 1", 90, 12; 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. — 1", 100.1. —

NABERMAN (Hexa), bere do prefechous, august kriwi, erri? Do. Bellied par on pere à la hirlection des harpes, il passa sa jusseuse à la fine des ridhes speciales pour et obje! Flustard il illevint dire des ridhes speciales pour et obje! Flustard illevint dire de son ferre pare cel lustrusses, du médiorer. Cependant les proteteures de son féreu inferent des periodes de la musique de roi, et de protessur supplicant de la musique de roi, et de protessur supplicant de la musique de roi, et de protessur supplicant de la musique de roi, et de protessur supplicant periode de la musique de roi, et de protessur supplicant que de la musique de roi, et de protessur supplicant que de la musique de roi, et de protessur supplicant que de la musique de roi, et de protessur supplicant que que la musique de la musique de

nemcut.

est trop tard, Paris, Naderman; el des comances avec accompagnement de piano ou barpe; ibid.

Naderman s'est fait connaître comme écrivain par la rédaction de plusieurs opuscules en faveur de l'ancienne harpe, et contre la harpe à double mouvement, de Sébastien Erard. La première de ces pièces fut écrite à l'occasion d'un rapport fait à l'Institut sur ce dernier instrument, par le géomètre Prony ; elle a pour titre : Observations de MM. Naderman frères sur la harpe à double mouvement, ou Réponse à la note de M. de Prony, membre de l'Académie des sciences, etc. Paris, 1815, 4 feuilles in-folavec neuf planches, L'auteur de la Biographie universelle des Musiciens ayant publié dans la Revue musicale (t. II. p. 337 et suiv.), un article aur l'origine et les progrès de la harpe, où il donnait des éloges à l'instrument d'Érard, Naderman fit parattre une nouvelle brochure intitulée : Réfutation de ce qui a été dit en faveur des differents mécanismes de la harpe à double mouvement, ou Lettre à M. Felis, professeur de composition, etc., en réponse à son article intitulé : Sur la harne à double mouvement de M. Sébastien Érard, et par occasion sur l'origine et les progrès de cet instrument. Paris , 1828, in-8° de 47 pages. L'auteur de la Biographie répliqua à ce pamphiet par une Lettre à M. Henri Naderman au sujet de sa réfutation d'un article de la Revue musicale sur la harpe à double mouvement de M. Sébastien Érard, Paris, Santelet, 1828, in-8° de 24 pages, avec 2 planches (1). La polémique ne finit point par cette publication, car Naderman fit paraître un nouvel écrit intitulé : Supplément à la réfutation de ce qui a eté dit en faveur de la harpe à double mouvement, Paris, 1828, in-8° de 31 pages. Une note intitulée : Mon dernier mot , qui fut insérée dans le troisième volume de la Revue musicale, termina celte discussion. Depnis lors, la thèse soulenue par l'auteur de la Biographie universelle des Musiciens a été couronnée par nn triomphe complet, et ses prédictions se sont accomplies, car la harpe à donble mouvemeut est la seule dont on fasse usage aujourd'hui, et l'ancien instrument de Naderman est tombé dans un profond onbli.

N.EGELI (Jean-Georges), compositeur, écrivain didactique et éditeur de musique, naquit à Zurich, non en 1773, comme il est dit dans le Lexique universel de musique publié par Schilling, mais en 1768, suivant la note que

(i) Cette lettre est aussi insérce dons le troisième volume de la Breuse musicale.

Nazeli m'a envoyée lui-même. Après avoir appris le chant et les éléments du clavecin dans sa ville natale. Il alla continuer ses études de musique à Berne, puis retourna à Zurich, où il établit une maison de commerce de musique, en 1792. Son goùt passionné pour l'art le rendait peu propre sux sffaires commerciales, et le choix qu'il fit des principaux ouvrages sortis de ses presses prouve qu'il s'occupait moins des chances de leur débit que de leur mérite au point de vue de l'art. En plusieurs circonstances, ses alfaires furent embarrassées, et ses amis durent venir à son secours pour que l'honneur de son nom de négociant ne fût pas compromis, Son Répertoire des clavecinistes est une collection anssi remarquable par la valeur des compositions que par l'exécution typographique. Les œuvres de J. S. Bach et de Hændel, dans le style instrumental, en font le plus bel or-

Coume composition; Il i'en fel to constite a sualagementar jar de chanson allemande qui ont oblem des succès de reque, par des toccales que proporte piane, et par des toccales les écoles et pour l'égles. Negel i'ent aussi reado par les écoles et pour l'égles. Negel i'ent aussi reado controllés et pour l'égles. Negel i'ent aussi reado de l'Internation de l'entre de la grande de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de quatre cents musiciers. Il prosone, dans me de quatre cents musiciers. Il prosone, dans me de ces colonnils, et pout 1819, en discours historique ser la culture du chant en Allenange qui a de limité dans la Gastette musicale de

Leipsick (numéro 43 de la même année). Nægeli est particulièrement remarquable comme écrivain didactique et comme critique, Michel Trangott Pfeiffer, de Würzbourg, avait organisé l'enseignement de la musique pour l'institut d'éducation publique fondé à Yverdun, en 1804, par Pestalozzi. Suivant les vues de celui-ci, toute complication devait être évitée dans les éléments des sciences et des arts, et ce qui ne se réunissait pas en un tont homogène, par quelque lien d'analogie ou d'identité, devalt former autant de divisions dans l'enseignement. Cette idée fondamentale condnisit Pfeiffer à diviser son cours de musique en trois sections principales. La première, sons le nom de rhythmique, renfermait tout ce qui est relalif à la mesure du temps dans la durée des sons et du silence, avec les combinaisons de cetle durée. La deuxième, qui avait ponr objet la détermination des divers degrés d'intonation, et leurs combinaisons en certaines formes de chant, était appelée mélodique, Enfin la troisième, désignée d'une manière assez impropre par le nom de dynamique, considérait les sons dans leurs divers degrés d'intensité, et dans

tes signes qui représentent les modifications de cette intensité. Dans une quatriéme division, les trois premières se réunissaient sous le nom de science de la notation; les élèves étaient exercés sur la conception simultanée de la représentation des sons dans leur durée, leur intonation et leurs modifications d'intensité. La se tronvaient les exercices de la lecture et du solfére. Une cinquième division était deslinée à exercer les élèves dans la réunion des paroles au chant. Frappé des avantages qu'il remarquait dans cette methode, Nægeli en donna un aperçu dans un petit écrit intitulé : Die Pestalozzische Gesangbildungtehre nach Pfeiffers Erfindung, etc. (La méthode de chant pestalozzienne, d'après l'invention de Pfeiffer). Zurich: 1809, in-8° de 76 pages. L'année suivante, il réunit les éléments du travail de Pfeiffer, les solt en ordre, et en forma un ouvrage étendu, qui parut sous ce titre : Gesangbildungslehre nach Pestatozzischen Grundsatzen padagogisch begründet, von Michael Trangott Pfeiffer, methodisch bearbeitet von Hans Georg Nægeli (Méthode de chant disposée par Michel Traugott Pfeiffer d'après les principes pédagogiques de Pestalozzi, et rédigée méthodiquement par J. G. Nægeli), Zurich, tsto, in-4° de 250 pages. Ce livre ne pouvait être considéré comme un manuel par les élèves, mais comme une instruction pour les maltres; toutefois il ne répondit pas à l'attente du public, et pe parut pas réaliser les vues de Pestalozzi; car si l'on ne peut dunner que des éloges à la division établic par Pfeiffer et Nægeli dans les diverses parties de l'enseignement de la musique, en est oblizé de reconnaître que la direction suivie dans chacune de ces parties est trop théorique nour un enseignement primaire, et que l'analyse des principes y est trop minutiense. L'est sans doute cette considération qui a porté pargeli à publier un abrégé de son grand ouvrage, sous ce litre : Auszug der Gesanabildungslehre, mll neuen Singstoff, Zurich, 1812, in-4° de 48 pages. Depuis lors il a aossi publié des tableaux de principes de musique basés sur le même système, et à l'usage des écoles populaires de chant; ils ont pour titre: Musikalischer Tabettwerk für Volksschulen zur herausbildung fur den Figuralgesang, Zurich, 1828. Nægeli a mis en pratique pendant plus de vingt ans sa méthode dans une école de chant qu'il avait fondée.

Dans la première moitié de 1824, il fit un voyage en Allemagne, visita Carlsrulie, Darrastadt, Francfort, Mayence, Stattgard, Tubloge, et y fit des lectures publiques sur dirers aujets de sa théorje et de l'bistoire de la musique. Ces

leçons ont été publiées chez le libraire Colta. à Stuttgard et à Tubinge, en un volume intitulé : Vorlesungen über Musik mit Berucksiehtigung der Dilettanten (Leçons sur la musique, pour l'instruction des amateurs), 1826 , in-se de 285 pages. Ce livre est digne de fixer l'attention, parce qu'il est un des premiers essais d'une théorie complète de la philosophie du beau musical, d'après les principes de tierder et de Jacobi , qui ne sont pourtant pas cités par Nægeli. Il méritait un succès plus brillant que celui qu'il a obtenu; mais le temps n'était pas eucore venu (£526) où la philosophie de la musique pouvait exciter un vif intérêt. Des discussions polémiques s'élevèrent entre Nægeli et l'illustre professeur Thibaut , de l'université de Heidelberg , à propos des principes esthétiques de l'art, et à l'occasion d'une réfutation de l'écrit de Thibaut ( Ueber Beinheil der Tonkunst ) publiée par Nægeli, sous ce titre : Der Streit zwischen der alten und neuen Musik (le Combat entre l'ancienne musique et la nouvelle), Breslan, Fœrster, 1827, gr. in 8°, L'auteur de l'article précédemment cité du Lexique universel de musique, dil que la victoire resta dans cette lutte à Nægeli, plus musicien que son adversaire, dont les vues artistiques étaient étroites, dit cet écrivain, quoiqu'il avoue que Thibant montra dans la dispute beaucoup plus d'habiteté causttone et de profondeur intellectuelle, il peut sembler étrange qu'nn homme, dont la pensée a de la profondeur, ait des vues étroites ; mais sans insister sur la contradiction qu'on remarque ici dans les termes, le dirai que Thibaut fut nu des hommes que l'ai connus dunt les vues méritaient le moins l'épithète d'étroites (cinseiticen), car elles s'élevaient précisément à ce que l'art a de plus général; mais son goût délicat n'accordait pas facilement les qualités du beau. Nægeli et lui s'étaient placés à des points de vue trop différents pour qu'ils pussent s'entendre ; car le premier ne connaissail que l'art allemand, landis que Thibaut n'admettait les qualifés de cet art que dans les spécialités de la musique dramatique et du style instrumental, et lui préférait, dans les autres parties, les productions des anciennes écoles italienne et belge.

Nagoli a fourni beaucoup de moreanx de critique à la Gazette nuuteale de Leipcisk. et à d'antres journaux de l'Allenagne. Aux écrispricedemment citée, il faut ajouter : 1° Erklarung an J. Holtinger als Literar. Anklager d. Freunde Pestalorz's (Explication concernant). Holtinger comme détracteur des anis de Pestalorz's, Zurich, 1811, in-87, 2° Padagogische Rede, ereuntaust durch die schweiser.

gemeinnütz. Geschlschaft, enthaltend : eine characteristik Pestalozzi's und der Pestalozzianismus, des Anti-und des Pseudo-Pestalozzianismus, etc. (Voyage pédagogique dans les caotons unis de la Suisse, contenant une caractéristique de Pestalozzi, dn pestalozzianisme, des auti-pestalozzistes, et du pseudo-pestalozzianisme, etc.), Zurich, 1839, in 8°. 3º Umriss d. Erziehungsaufgabe für den orsammte Volkschule, etc. (Plan d'éducation complète pour toutes les écoles populaires, etc.), Zoricli, 1832, in-8°, Parmi ses compositions on remarque six recneils de cliants à 3 et à 4 voix pour l'église et les écotes de cliant, publiés à Zurich, et environ quinze recueils de chansons à voix seule avec acc. de piano, ibid. Cet homme laborieux, dont la vie entière fut dévouée à l'art, est mort à Zurich le 26 décembre 1836. Sa biographie a élé publiée avec son portrait, à Zurich, chez Orell, en 1837, gr. in-4°, sous ce titre : Biographic von Hans Georg Nicoeli, M. Birrer, ou Bierer, musicien suisse, a aussi publié : Hans Nægeli, Erinnerung merkwurdige Lebensfahrten und besondere Ansichten, etc. Znrich, 1844, in-8°, et Carlsruhe, 1845, in-12, Enfin, on a un écrit de M. Augustin Keller : H. G. Nageli Festrede zur Einweihung seines Denkmals, gehalten zu Zurich am 16 oct. 1818, Aran, 1819, in-80.

NAGEL (JEAN-FRÉOÉRIC), né en 1753, dans tes Etats prussiens, obtint en 1783 la place de ehef du ehœur de l'église principale de Magdebourg, et fut nommé, vers le même temps, quatrième professeur au gymnase de cette ville, où il mourut le 15 avril 1791. On a de lui une méthode de piano intitulée : Anweisung zom Clavierspiclen, für Lehrer und Lernende, Halle. Hendel, 1791, in-4" obl. de 72 pages. Nagel avail. commencé la publication de cet ouvrage sous la forme périodique, et lui avait donné pour titre : Musikalische Monatschrift (Feuille musicale mensuelle), Halle, 1790. Il ne parut sous cette forme que le premier trimestre. Il y a one deuxième édition améliorée de l'ouvrage de Nagel , publiée à Halle , sans date (1802) in 4° obt.

NAGILLERI (...), compositorer, ne dans te Yrol (ves 180). a fall see études nuivales an Conservatoire de Vienné, et y a obtenu le pramier pris de composition en 1860. Il Vest ensuite quelque temps à Paris, puis re fix à à Berlin en 1844, et y fut nonme directeur ne la societa musicale comme cons le nom de Nozarteveria. Il fit exteutre flats cette ville aves nucles sa transport de la contra principal de la contra la fix des la contra cette ville aves nucles la fix des la contra cette ville aven la fix des la contra cette ville aven la fix de la contra cette ville aven la fix de la contra cette ville aven la fix de la contra cette ville a la contra la contra cette ville a la contra cette de la contra cette ville a la contra la contra cette de mais de la même année. Il donna dessissare de mais de la même année. Il donna dessissare de mais de la même année. Il donna dessissare de la contra la contra la contra la contra de la contra la contra la contra la contra de la contra la contra de la contra la contra la contra de la contra la contra la contra de la contra de la contra la contra de la contra la contra de la contra de la contra de la contra la contra de la contra la contra de la contra de la contra la contra de la contra la contra de la contra de la contra la contra de la contra de la contra de la contra la contra de la contra la contra de la contra de la contra de la contra la contra de la contra de la con concert à Cologne, où ses compositions furent papitudies; si a primeire symptonic, excauté à Francfort sous la direction de Gultr, ne fut pas moints bien accerille. De retour à Berlin en 1847, M. Nogiller y écrivit de nouveaux que ranges mais la révoltaite de 1848 l'Osliges de s'éloigne de cette ville. Depuis cette époque, les renseignements annapental sur cet atronte de 1849. De l'Autorité de 1849 d'autorité d'autorité de 1849 d'autorité d'autorité de 1849 d'autorité d'aut

NAICH (HUBERT), musicien belge, fixé à Rome au commencement du seizième 'siècle, fut membre de l'Académie degli Amici. Un recueil fort rare deses madrigaux, à quatre et à cinq voix, a été imprimé à Rome par Antoine Blado, en caractères gothiques et sans date, sous ce titre : Madrigali di M. Hubert Naich a quattro et a cinque voci, tutte cose nove, et non piu viste in stampa da persona. Libro primo. A la fin de la quinta pars on lit : Il fine de Madricali di M. Hubert Naich della Aeademia de U Amici stampati in Roma per Antonio Btado. Un exemplaire de ce rarissime recueit se trouve à la Bibliothèque împériale de Vienne. Draudius cite une aulre édition du même ouvrage publiée a Venise (Bibliol, Classica, p. 1630); mais il n'en indique pas la date. Dans le quatrième tivre de motets à quatre voix publié à Lyon par Jacques Moderne (quartus liber cum quatuor vocibus), en 1539, on trouve deux pièces sous le nom de Robert Naich : le prénom est iei évidemment une altération de Hubert. La nationalilé de Naich se découvre par la majuscule M. qui précède son num; ette est l'initiale de magister, qualification qui ne se donnait en Belgique qu'anx prêtres musiciens ( artium magister).

galler). Mil (Rosco), sé à Dogoe ven lo mach de sellière solte, rei argennet de l'églier des dominication de Ferrero. Il éval fui conalite comme compositer par un ouverais de l'églier des dominication de Ferrero. Il éval fui conluté : Il prime tibro de 'Marigolla à vecature de l'estate par l'estate de l'estate par l'estatution de l'estate par l'estate de l'estate de l'estaciation de l'estate de de

NALDI (Joseph), excellent bouffe italien, né dans le royaume de Naples, en 1765, brilla à Rome, en 1789, puis à Naples, à Venise et à Turin. Pendart les années 1796 et 1797 il fut atlacité au théâtre de la Scala, à Milan. Appelé à Londres dans les premières anoées du siècle présent, il chanta au théâtre du Roi pendant près de quinze ans. Sea rôles principoux etaient dans Il Fanatico per la musica, le Cantatrici vilfanc, et Cosi fan Jutte. En 1819, il fut enengé au Théâtre-Italien de Paris, et y débuta dans ce dernier ouvrage; mais il n'était plus que l'ombre de ini-même. Il mourut maiheureusement l'annee suivante, chez le célébre chanteur Garcia, son ami, qui l'avait invité à voir l'essai d'une nonvelle marmite, dite autoclare, pour cuire les vlandes. Naldi avant fermé et assujetti la soupape de cet appareil, la vapeur concentrée fit explosion, Tout l'appartement fut bouleversé, et Nabli, frappé par les éclats de la marmite, expira aur-le-champ.

La fille de Naldi, detenme comtesse de Sparre, debota avec succès en 1819. Pendant plusicurs années, elle a partagé la faveur publique avec Mªs Pasta, principalement dans Toucreds et dana Romoe d'Guiletta. Reliefe de la scème depais 1823, elle ne s'est plus fait entendre que chez elle et dans quelques saions, où son beau talent excitai l'admiration.

NALDINI (SANTE), compositeur de l'école romaine, naquit à Rome le 5 février 1588. Le 23 novembre 1617 il fut agrégé au collège des chapelains-chantres de la chapelle pontificale. Plus tard le pape l'éleva à la dignité de camerlingue ou abbé de la même chapello. Naldini mourut le 10 octobre 1666, et fut inhumé dans l'église des moines de Saint-Étienne del Cacco. où l'on voit encore son tombeau, avec cette inscription: D. O. M. Sancti Naldint musico romano sacelli pontificii emerito sepulchrum hoc ubi eius humarentur ossa viventi ac bene merenti monaci silvestrini concesserunt. Vient ensuite un canon énigmatique sur les paroies Misericordias Domini in aternum cantabo, composé par Naldini pour être placé aur sa tombe. et l'epitaphe est terminée par ces mots : l'izit annos LXXX, menses VIII-dies V. abiit die X octobris Mt/CLXVI. Naldini a publié à Rome, chez Robletti, en 1620, des motets à 4, 5 et 6 voix. Il a laicaé aossi de sa composition des canons hien faits dana les registres de la chapelle pontificale. Enfin il est auteur d'un Miserere à 4, avec le dernier verset à 8, qui fut chanté dans son temps à la chapelle pontificale. Sante Naldini fut un des chantres de la chapelle pontificale que le pape Urbain VIII chargea de la publication des hymnes de l'Église en chant grégorien , et en musique composée par Jean Pierluigi de Paleatrina. Cette collection, imprimée par ordre du pape chez Balthasar Moret, a Anvera, parut seua ce titre : Hymni sacri in Brevlario Romano

S. D. N. Urbani VIII auctoritate recogniti, el caulu musico pro pracipuis anni festivilatibus expressi. Autorpia, ex officina Plantiniana Balthasaris Moretti, 1644, in-ful. mas.

NANINI (JEAN-MARIE), né à Vallerano, vers 1540, étudia le contrepoint à Rome, dans l'école de Goudinci, et fut le condisciple de Palestrina. Il retourna ensuite dans le tien de sa naissance et y fut maître de chapelic; puis il fut rappelé à Rome en 1571, pour republir les mêmes fonctions à l'église de Sainte-Marie-Majeure, Vers le même temps il ouvrit dans cette ville une école de composition, qui fut, dit l'abbé Bainl (Mem. stor. crit, della vtla e delle op. di Palestrina, tome II, p. 26), la première de ce genre instituée à Rome par un Itolien. Au mois de mai 1575, Nanini donna sa démiasion de maitre de chapelle à Sainte-Marie Majeure, et le 27 octobre 1577 il fut agrégé au collège des chapelains chantres de la chapelle pontiticale. Il mourut à Rome, le 11 mars 1607, et fut inhumé dans l'église Saint-Lonia-des-Français. Nanini doit être considéré comme un des plus savants musiciens de l'école romsine, qui a produit tant d'artistes de premier ordre. Il n'avait pas le génie de Palestrina, mais ses compositions méritent d'être placées immédiatement après celles de ce grand artiste, à cause de la perfection qu'on y remarque dans l'art d'écrire. L'abbé Baini dit (loc. cit., nº 459) qu'on chante encore avec plaisir, dans la chapelle pontificale, des motets de Nanini, entre autres, aux matines de Noël, un Hodte nobis carlorum rex, lequel est vraiment aublime. Il a publié : to Motetti a tre voct, Venise, Gardane, 1578, in-4°, - 2° Moletti a 5 veci, ibid. - 3° Madrigali a 5 veci, lib. t, ibid., 1379, in-4°. - 4° Idem, lib. 2, ibid., t380, in-4°. Il y a trois autres éditions de cet ouvrage, toutes publiées à Venise par Ange Gardane, la première en 1582, la seconde en 1587, et la dernière en 1605. - 5º Idem, lib, 3, ibid., 1384 , in-4". - 6" Idem, lib. 4, ibid., 1586. in-4°. - 7° Cansonette a 3 voct, ibid., 1587. On trouve des psaumes à 8 de Nanini dans les Salmi a 8 di direrst eccellentissimi autori, posti in luce da Fabio Costantini, Naples, Carlino, 1615, et les recueila de motets du même Costantini, publiés à Rome, chez Zanetti, en 1616 et 1617, contiennent des motets de Nanini. Beaucoup d'autres recuella renferment des compositions de ce maltre, entre autres ceux qui ont pour titre : Harmonia celeste, Melodia olimplca, Musica divina, Symphonia angelica, toua Imprimés à Auvers, chez P. Phalèse, in-§\*

obl. Le P. Martini possedait en manuscrit un re-

cueil intéressant de canons de ce savant musicien ; il avait pour titre : Cento cinquanta sette contrappunti e canoni a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 sopra del cauto fermo intitolato la baso di Costanzo Festa. C'est cet ouvrage, qui semble avoir été imprimé, et dont Banchieri tait l'éloge en ces lermes (Cartella di musica, p. 231) : Maria Nanini, compositore celebre nella cappella di N. S. ha mandalo in stampa un libro di contrappunti obbligati sopra il canto fermo in canone, opera degna di essere in mano di qualsisia musico e compositore. Un très-grand nombre de motets et de litanies inédits de Nanini sout conservés dans les archives de l'église Sainte-Marie in Vallicella, dans la bibliothèque du collège romain, et dans les archives de la chapelle pontificale. Je possède aussi quelques unes de ses messes et plusieurs molelsen manuscrit; enfin l'abbé Santini a dans sa bibliolhèque 10 psaumes à 8, 15 motels à 5, 6, 8, des Lamentations à 4, un Te Deuns et des litanies à 8, le tout en partition

Le P. Martini clie pass), dans le cathique des authern place à la cinè premier volume de son littérier de la manique, un traide de centrepoint de la manique, un traide de centrepoint centre de la manique de la centre del la cent

NANINI (JEAN-BERNARDIN), frère puiné de Jeau-Marie, naquit à Vallerano, et reçut de son frère des leçons de composition. Les circonstances de sa vie sont neu comues : on sait seulement qu'il fut maître de chapelle à Saint-Lonis-des-Français, puis à Saint-Laurent in Damaso. Jean-Marie l'avait associé à ses travaux dans la direction de son école de musique; il paraît même que Bernardin Nanini eut part à la rédaction du traité de contrepoint dont il est parlé dans l'article precédent. Les œuvres de ce musicien sont : 1º 11 primo libro di Madrigali a 5 voci, Venise, eliez les héritiers de Scotto, 1598, în-4°. La première édition de cet ouvrage a été publiée à Venise, par Ange Gardane, en 1579, in-4°, et la denxième en 1588, in-4° obl., chez le même. -2º 11 secondo tibro, idem, ibid., t599. - 3º 11 libro terzo , Rume , Zanetti , 1612. - 4º Moltecta Jo. Bernardini Nanini singulis, binis, ternis, quaternis et quinis vocibus una cum gravi voce ad organi sonum accommodata. Romx, apud Joannem Bopl. Robletum, 1608. lib. 1; lib. 2, tet1; lib. 3, te12; lib. 4, tet8. - 5° Saluti a 4 voci per le domenichee solennilà della Madonna ed Apostoli, con due Salmi, uno a i, l'altro a 8 voci, Rome, Zanetli, to20. - 6° Cenile, exullemus Domino, a 3 roci con l'organo, Assisi, Salvio, 1620. Il y a aussi des pièces détachées de Bernardin Nanini dans la plupart des recueils qui ont été publiés au commencement du dix-sentième siècle. L'abbé Santini, de Rome, possède de cet artiste des psaumes et des motets à 5 voix, en parlitions manoscrites, un Salve Regina à 12, et beaucoup d'autres molets, Bernardin Naninf est un des premiers musiciens qui ont abandonné l'ancien style de l'école romaine pour la nouvelle musique avec accompagnement d'orgue,

ANATERNI (Honce), compaister, net a Malia, vert a lenite du scicibine sciede, rempissili les fonctions de maltre de claspite del right sili les fonctions de maltre de claspite del visal subtraction, vert a le constante de la constante sont dound des c'oges à tom talent. Le cent recert de compositions comma nous non non a pour titre. Il primo bibro de' Moldetti a cinque cert j'Mina, Man, Tradale, fonch a fon trouve de sex compositions dans à piparta de recordin qui net rau enumeromant de l'argan aut mariera Ferdinendavas de Bergan. Venite, 1015.

NANTERNI (Mignel-Ange), fils du précédent et son élère, lui succéda dans la place de maltre de chapelle de l'église Saint-Celse, Il a publé, à Milan, des madrigaux et des canzouettes,

AARBAEZ ou NARVAEZ (Lova DE), municien spagued du oxidime sicle, a poblid une cultection de pletes pour la viola, en labéra de consecuencies de pletes pour la viola, en labéra plant de mancue de crips parera faires reinte participate de viola que a la viola de la viola del viola de la viola de la viola del viola de la viola del viola del

NARCISSUS, évêque de Ferns et de Leighliu, en triande, était membre de la société royale des sciences de Dublin vers la fin du dixseptième siècle. Il y lut, le 12 uuvembre 1683, un Mémoire qui a été inséré dans les Transactions

phitosophiques (vol. XIV, nº 156, p. 472, ane. série), sous ce titre : An introductory essay to the doctrine of sounds, containing some proposals for the improvement of acousticks (Essai d'introduction à la doctrine des sons, contenant quelques propositions pour le perfectionnement de l'acoustique). L'auteur de ce Mé. moire y établit l'analogie des phénomènes de l'audition et de ceux de la vision, et assimile ta projection des rayons sonores, leurs réflexions et leurs réfractions à la projection, à la réflesion et à la réfraction de la lumière. Il est difficile de décider ai Newton avait aperçu l'analogie dont il s'agit à l'époque de ses premiers travaux sur l'optique (1669); mais il est certain qu'il ne l'indiqua publiquement qu'en 1704, lorsqu'il publia la première édition de son Optique, en sorte que Narcissus paraît l'avoir précédé dans l'idée de l'analogie des sons et des couleurs qui, du reste, ne doit pas être poussée trop loin. J.-J. Rousseau dit, dans son Dictionnaire de musique, que Sauveur (voyez ce nom) a inventé le nom d'acoustique, du mot grec ἀκούω (j'entends); il avait pour autorité Sauveur lui-même qui, dans la préface de son Système général des sons (Mcin. de l'acad. roy. des sciences, année 1701, p. 297), dit : « J'ai donc crn qu'il y avait nne a science supérieure à la musique, que j'ai ap-« pelée acoustique, etc. » Or, Sauveur avone qu'il n'a commencé à s'occuper de cette science qu'en 1696 (loc. cit., p. 298), et ce qui précède fait voir que Nareissus avail introduit dans le langage scientifique le terme d'acoustique treize ans apporavant.

NARDINI (PIERRE), violoniste qui a en de la réputation dans le dix-unitieme siècle, n'est pas né à Livourne en 1725, comme le disent Gerber, Choron et Favolle, et leurs copistes, mais à Fibiana, village voisin de Monte Lupo, dans la Toscane, en 1722, suivant les reuseignements recueillis sur les lieux par Gervasoni. Dans les premières années de son enfance, ses parents allèrent s'établir à Livourne ; c'est là qu'il apprit les cléments de la musique et du violon. Plus tard il se rendit à Padone, où Il passa plusieurs années, occupé de l'étude du violon sous la direction de Tartini. Ses beureuses dispositions et les leçona de l'excellent maître lui firent faire de rapides progrès. De retour à Livourne, à l'âge de vingt-quatre ans, il se fit enlendre avec succès dans les églises et dans les concerts, et composa ses premiers ouvrages. Vers 1753, le grandduc de Wurtemberg Ini fit offrir un engagement evantageux : Nardini accepta les propositions qui tui étaient faites, et partit pour Stultgard, tl v fit un séjour de près de quinze ans , et ne s'éloigna

qu'une seule fois de cette ville pour aller se faire entendre à Berlin. La chapelle de Stuttgard avant élé réformée en 1767, Nardini retourna en Italia. et se fisa de nouveau à Livourne. Deux ans après il fit un voyage à Padoue pour revoir son vieux maltre, qui touchait à sa fin. Il lui donna des soins pendant sa dernière maladie, comme aurait pu le faire un fils. En 1770 , le grand-duc de Toscane engagea Nardini comme violoniste solo et directeur de sa musique. Il était en poasession de cette place depuis plusieurs apprées torsqu'il eut l'honneur de jouer devant l'empereur Joseph II, à Pise. Charmé de son talent, ce prince lut fit présent d'une riche tahatière d'or émaillé. Nardini mourut à Florence le 7 mai t793, à l'âge de soixante et onze ans. Cet artiste ne brillait point par des prodiges de mécanisme dans Pexécution des difficultés; inférieur sous ce rapport à Locateill, son prédécesseur, il eut en compensation un son d'une admirable pureté, dont l'analogie avec la voix humaine était remorquable, et dans l'adagio il fit toujoura admirer son expression pénétrante. Le atyle de ses compositions manque un peu d'élévation, mais on y trouve de la suavité dans les mélodies et une certaine natveté pleine de charme. Il n'a pas publié toutes sea productions, car le plus grand nombre de sea concertos est resté en manuscrit ; mais on a gravé :-1º Six concertos pour violon, op. t ; Amsterdam. - 2° Six sonates pour violon et basse, op. 2; Berlin, 1765. Cartier a publié une nouvelle édition de ces sonates ; Paris, Imbault. - 3° Six tries pour flûte, composés pour tord Lyndhurst, et gravés à Londres. - 4° Six solos pour violen. op 5; ibid. - 5° Six quatuors pour deus violons atto et basse, Florence, 1782. - 6° Six duos pour deus violons, ibid. Fayolle a fait graver, à Paria, le portrait de Nardini, d'après un dessin original annartenant à Cartier.

NARES (Jacques), docteur en musique de l'aniversité d'Osford, naquit en 1715, à Sianwell, dans le comté de Middlesex. Son éducation musicale fut commencée par Gales et terminée par Pepusch. Dans sa jeunesse il joua souvent l'orgue de Windsor, en remplacement de Pigott, et en 1734 îl fut désigné comme sucresseur de Salisbury, à York, quoiqu'il ne fût âgé que de dixneuf ans. Après avoir été quelque temps organiste de la cathédrale de cette ville, pour taquelle il composa quelques services et antiennes. il fut nommé, en 1758, organiste de la chavelle. royate, et plus tard ¶ succéda à Gales comme moltre des enfants de cette chapelle, Dans les dernières années de sa vie il se démit de cette dernière place, ti mourut à Westminster le 10 février 1783, et fut Inhumé à l'église Sainte-Marc

guerile. Les compositions de Nares sont en petil nombre : elle consistent principalement en musigne retleiense. Ceiles oni ont paru ont pour titre : 1º Twenty Anthema in score, for one, two, three, four and five royces. Composed for the use of his Majesiy's chapels royal, Landres, 1778. - 2° Six easy Anthems, with a favourite morning and evening Service, Londres, 1788. Dans cet œuvre, publié après la mort de l'auteur, on trouve son portrail et une notice sur sa vie. Deux de ses antiennes à quatre voix ont été insérées dans la collection de Stevens inti-Julée Sacred music. Le docteur Arnold, son élève, a aussi inséré un service complet de musique d'éolise de Nares dans sa Collection of Cathedraf Music, Londres, 1790, 3 vol. in-fol. Comme écrivain didactique, il est connu par un traité du chant qui a pour litre : Concise and easy Treatise on Singing, Londres, sans date, in-4". Précédemment il avait publié un petit ouvrage sur te même aujet, mais absolument différent pour la forme ; celni-là a simplement pour titre : Trealise on Singing (sans date), petit in-8". On compait aussi de Nares une méthode de clavecin intitulée : Il Principio or introduction to playing on the Harpstehord or Orean, Londres (sans date), Enfin ses œuvres instrumentales publices sont : 1º Eloht sets of lessons for the harpsichord (Huit suites de leçons pour le clavecin), Londres, 1748; 2me édition, Ibid., 1757. - 2º Five lessons for the harpstchord, etc. (Cinq leçona pour le clavecin, avec une sonate pour clavecin ou orgue) . Londres, 1759 , in-4°. - 3° Lecons faciles pour le clavecin , Londres (sans date). -4° Six fugues, avec des préludes d'introduction, pour l'orgue ou le clavecin, ibid.

NARGENHOST (...), facteur d'orgues hollandais, vivait à Amsterdam vers le milien du seizième sèlecle. En 15% i fit, pour l'Orgue de l'église Saint-Pierre de Hambourg, deux nouveaux claviers pour être ajontés à ceux qui existaient déjà.

 de sa composition : Air varié pour riolon avec accompognement de piano, op. 1; Paris, Schoenenberger.

NANVAEZ (Lotts DE), Voger NARAEZ, NAS (ÉXIX), avant anglas, vräseubablement professeur à l'université d'Oxford, dans la seconde motifie du dix huitième siecle, et eité par Blankenburg (Supplément à la Théorie des benavarts de Subrer, l. 11, p. 560), comme auteur d'un livre initules : De rhythmo Grecorum (fres singul. Oxoni, 1789, in-s², 11 y est traité du rityltune musietat appliqué à la poésie grecone.

NASCIMBENI (ÉTIENK), mattre de chapelle de l'église Sainte-Barbe de Mantone, dans les premières années du dix-septiéme siecle, est connu par les compositions dont les titres univent : l' Connerti ecclesialici a 12 roci, Venise 1010. — 2º Motelit a 5 e 6 voet, ibid., 1016. Il lest vraisemblable qu'il y a d'antres ouvrages de ce musicien, mis lis ne sont pas connus.

NASCIMBENI (François), compositeur, né à ancoine vers le milleu du dix-septième siècle, est comin par o recuei de canzoni et de madrigaux initule: Canzoni e Madrigali morali a una , due e ire voci; ancona, Amadel Pierimino, 1674, in-6°.

NASCO (Iras), mailro de chapelle à Fano, divin la sconde moltio du scielleme sirieté, a pubué de sa composition 1º Prino libro di Nedrigoli e qualtro coré inimen le carona di 
Bospi e Bossipano!. Veneria, spresso d'astonio el 
Bospi e Bossipano!. Veneria, spresso d'astonio el 
Bospi e Bossipano!. Veneria, spresso d'astonio 
ever, loi. 1, Yanie, 1556, Bu-Y. — 3º Modrigoli e ciepre evel. doi. 1. Yanie el 
soni e moltropia e la 
evel de l'antico de 
toni e moltropia! el bord, con uno distopo 
el 
elle, Bish., 1862, bi-Y. — 3º ModriJerensie: cum Paulonts reell. el Braciletus, 
bish., 1565.

NASELL (Dos Duzcz), noble Espagnol, qui comple cui aiul descendant des rois d'Arago, nut comple ce misul des sensant de rois d'Arago, nut comple parmi les amateurs de mosique les pins distingués de la première moité du d'h-nitiente saiede. Dans as jenneise, il se remiti en libile et y derrit glinder de la première moité du de l'entre plant de la certa del la certa de la certa del la certa de la cert

NASOLINI (Sánastiex), compositeur dramalique, n'est pas né à Naples, comme le disent Gerber et le Lexique universel de musique publié par Schilling, mais à Plaisance, en 1768, suivant les suscriptions de quelques-unes de ses partitions munuscrites, et l'Almanach des spectacles public à Milan en 1818. On ignore où se firent ses études et qui tes dirigea; Gervasoni nons anorend seulement que dans sa jeunesse it était habite claveciniste. Il n'était âgé que de vingt ans foraqu'il donna à Trieste son premier opéra intitulé Nitteti, En 1789, il écrivit à Parme l'Isola incantata. L'année suivante it fut appelé à Milan, pour y composer l'Adriano in Stria, dont le brillant succès lui procura un engagement pour écrire à Londres l'Andromacca, qui fut représentée dans la même année. Cet ouvrage ne répondit pas à l'attente du public, et Nasolini quitta Londres presque aussitôt pour aller à Vienne écrire le Tesco, dont l'ouverture et une belle scène ont été gravées. De retour en Italie au printemps de 1791, il composa La Morte di Cteopatra, ponr l'ouverture du nouveau théâtre de Vicence, qui se fit dans l'été de la même année; au carnaval de 1792 il fit représenter nu théâtre Argentina, de Rome, la Semirantide, considérée comme une de ses meitleures productions. Le brillant succès de cet opera le sit rechercher par les directeurs des principaux théâtres d'Italie, et en peu d'années il ecrivit : Ercole al Termodonie , à Trieste, Eugenia, à Vicence, Il Trioufo di Cletia, L'Incantesimo senza magia, La Merope, Gli Opposti Caratteri, Gli Sposi infantuati, La Morte di Mitridute, La Festa d'Iside, I due Fratelli rivali, Gli Annamorati, L'Adimira . Il Torto immaginario, Gervasoni dit que Nasolini mourut à Venise en 1799, à l'âge de trente et un ans; cependant, suivant d'autres renseignements, il vivait encore à Naples en 1810; mais ceux-ci sont douteux. Il serait peut-être difficile de citer un ouvrage complet de Nasolini qui ne méritat que des éloges; mais dans plusieurs partitions écrites postérieurement à 1791, il y a de belles scènes qui font voir qu'il eût pu s'élever davantage, a'il eut été plus soigneux de sa gloire.

AASSARE (Pax1), religies corolleir, comained gard coverval de Saint-Trançois, à Saragones, moquit en (1664 dans in village de Saragones, moquit en (1664 dans in village de saint de la commentation de la composition, en distribution de la composition de saint delection de la composition de la

1693, in-4°. Les chapitres concernant le contrepoint et la composition sont en grande partie traduits du dialogue de Ponzio (royez ce nom), qui n'est qu'un extrait des démonstrations harmoniques de Zarlin. Une deuxlème édition de ce tivre a éte donnée avec quelques additions par don Torres, maître de la chapelte royale, à Madrid, 1700, in-4° de 288 pages. C'est cette édition qui est citée par le P. Martini, dans la table des auteurs du premier volume de son Histoire générale de la musique : c'est donc à tort que M. Ch.-Ferd. Becker, s'appuvant d'un article de la Gazette musicate de Leipsick, indique d'après le même P. Martini une troisième édition datée de 1701 (voy, Nystem, chron. Darstellung der musik. Literatur, p. 290). Le P. Nassare est auteur d'un livre plus important que cetui dout il vient d'être parlé ; c'est un traité général de la musique intituté: Escueta Musica segun la practica moderna, dividida en primera y segunda parte (Ecole de musique suivant l'usage moderne, divisée en première et deuxième partie), Saragosse, 1723-1724 . 2 vol. in-fol., le 1er de 501 pages, non compris l'éplire dédicatoire, la préface, les approbations et l'index; le second , de 506 pages. La première partie, renfermée dans le premier volume, est divisée en quatre livres, dont le premier Iraite du son, de sa production dans les divers corps sonores, et de ses effets; le deuxième, du plain-chant et de son usago dana l'église : le troissème, de la musique mesurée : te dernier, des proportions harmoniques et de la construction des instruments. La 2º partie, contenue dans le second volume, est aussi divisée en quatre livres. Le premier tratte des diverses espèces de consonnances et dissonances, et de leur usage dans la musique; le second, des variétés du contrepoint, à deux, trois, quatre et cinq voix; le troisième, des différents genres de compositions ; enfin le dernier renferme beauconp de détails relatifs à l'enseignement et à l'exécution. Le livre de Nassare est pour la musique de la tonalité moderne, dans la littérature espagnole, ce que celui de Cerone est ponr ta tonalité du plain-chant, c'est-à-dire un recueil complet de toutes les connaissances relatives à la

NATALI (Powrso), musicien de Fecole romaine, vécul vers le milieu du dix-septième siècle et fat chantre de l'églies Sainte Marie-Majeure. On consaît de sa composition: Madriyali e Canzonia spiriluali à due, tre e qualtro roci, co'i basso per l'organo. Roma, appresso Fei, 1602, 11s-47.

science et à l'art.

NATHAN (ISAAC), né à Cantorbery, en 1792, d'une famille juive, fut destiné dès son

enfance au sacerdoce, et placé par ses parents à l'université de Cambridge lorsqu'il eut atteint l'age de treize ans. Il y etudia l'hébren, le syrisque, la langue allemande, et apprit aussi les éléments de la musique et du violon. Cet art lui inspira bientôt un gont passionné auquel il se livra tout entier dès que ses études scolastiques forent terminées. Corri fut son maître de piano, d'harmonie et de chant, mais il en reçut peu de lecons et ne dut ses progrès qu'à ses propres efforts. Fixé à Londres . It s'y fit connaître avantageusement comme mattre de chant. Des imprudences lui ayant fait contracter des dettes considérables, il fut obligé de se retirer dans l'ouest de l'Angleterre pour se soustraire sux poursuites dont il était l'obiet. Bientôt l'ennui le ramena à Londres; mais à peine y fut-il arrivé, que ses eréanciers le harcelérent et l'obligérent à débuter au théâtre de Coveut-Garden, dans l'espoir qu'il plairait au public et qu'il pourrait les payer ; mais son habileté dans l'art du chant ne put suppléer à la faiblesse de son organe : il n'obtint sucuu succès. Alors il essaya de la composition dramatique et donna au théâtre de Covent-Garden et de Drury-Lane quelques opéras, melodrames ct pantomimes que le public accueillit avec assez de faveur; mais ses meilleures compositions sont ses Mélodies hebrarques, dont il publia un recucil en 1822. L'année snivante it a dunné na livre oni a pour titre : An Essau on the history and theory of Music; and on the qualities. and management of the human voice (Essai sur l'histoire et la théorie de la musique, et sur les qualités, les ressources et la direction de la voix humaine); Londres, Whittaker, 1823; up votume in-4° de 230 pages. Il y a beaucoup de désordre dans cet onvrage : ce qui s'y trouve sur l'art du chant est la meilleure partie du livre, On a aussi de Nathan une vie sneedolique de Mmc Malibran, intitulée: The Life of Madame Malibran de Beriot, interspersed with original anecdotes and critical remarks on his musical powers; Londres, 1836, in-12.

ANTIUSMIS (Eun.), emter à l'école S'.

Nichola de Lépisé, na é à Gunsander (Silésie), en 1611, mort à Lepiséh le 30 décembre 1676, en 1612, mort à Lepiséh le 30 décembre 1676, et cit le par Fordis counte syast publié me thèse intilatés l'un marche ceratice, quem autre des trecties de maires l'herentes, quem autre l'herentes fractifeits philosphytic d'aparent mort le fractifeit philosphytic d'aparent mort. Bockston, etc., Lépise, papis doi, Bonceri, (63), facil de 8 paper. Il est traisement Bockston, etc., Lépise, papis doi, Bonceri, (63), facil de 8 paper. Il est traisement Bockston, et la libre est philosé, est par l'autre de la libre est philosé, est per l'autre de la libre est philosé, quel l'autre mois facilité s'en l'autre d'autre d'au

suivant l'usage qui y faisait toujonrs placer celui du president de l'exercice academique.

NATIVIDADE (MICHEL DE), nom de religiou d'un moine portugals de l'Ordre de Clteure, ne près de Lisboune, et qui fut matter de chapelle à Alcobaça, où il entra en 1638. Il a laissé de sa composition, en manuscrit, viugilouit pasumes pour les vépres de l'ordre de Clteux: ces compositions se conservent au momastère d'Alcobaça.

maière d'Aicohaça.

NATN'IDADE (Jean nr.), religieux portagais, né à Totres, entra dans l'ordre de SaintFrançois en 1675, et muurut à Lisbonne en 
1709. Il a laissé en mauscrit plusieurs compositions pour l'église.

NATORP (BENVARD-CREÉTER-LOSES), doc-

teur en théologie, né le 12 novembre 1774, à Werden sur la Ruhr, a été nommé professeur an gymnsse d'Elberfeld, en 1796, et peu de temps après pasteur à Huckerwagen, dans le duché de Berg, puis, (en 1798), pasteur à Essen, en Westphalie, conseiller du consistoire à Potsdam, en 1808, et enfiu appelé, en 1816, pour remulir ces dernières fonctions à Munster, où il est mort on 1846. Ce savant s'est rendu recommandable par beaucoup d'écrits relatifs à la théologie et à l'enseignement; mais c'est-surtout pour ses travaux concernant le chant, particulièrement les méthodes de musique à l'usage des écoles popnlaires qu'il est mentionné dans cette Biographie des Musiciens. Le système adopté par Natoro pour l'enseignement du chant dans ces écoles est celui que Pfeiffer avait introdult dans l'institut de Pestaluzzi (voyez Nageli); mais singulièrement modifié et simplifié. Comme Pfeiffer et Nageli, il divise l'enseignement en trois branches principales qu'il désigne aussi sous les noms de rhulhmique, mélodique et dynamique; mais, dégageant ces divisions de tous les détaits d'une théorie trop développée, il rédnit l'enseignement aux éléments les plus simples et les plus indispensables pour la pratique du chant dans les écoles primaires. A l'égard de la notation, considérée par plusienra novateurs comme une des principales sources de difficultés de la musique, Natorp la réduit à l'emploi de chiffres pour la désignation des degrés de la gamme, en les disposant sur une ligne, au-dessus ou au-dessous, et les diversifiant d'une certaine manière par des grandeurs proportionnelles. Quant aux durées, il les représente par des signes emprontés à la notation ordinaire, et combinés avec les chiffres. Ce système de chiffres, ponr la représentation des intonations, n'appartient pas à Natorp, car on en trouve des exemples dans les tablatures anciennes pour les instruments à cordes piacées. En 1677,

le père Souhaitty (voy. re nom), religieux de l'Observance, en avait renouvelé l'idée, pour nne notation du plain-chant qu'il avait ensuite étendue à la musique ; et longtemps après, J.-J. Ronsseau (1:09. ce nom) avait combiné un sutre système au moyen des mêmes signes. Celui de Natorp, emprunté à la méthode de Zeller (roy, ce nom), plus sensible à l'oril, mienx comtiné, plus complet que celui de Souliaitty, d'un usage plus commo le que celui de Rousseau, fut plus beureux des son début ; car dans l'espace de douze ans, il fut fart einq éditions de l'instruction du premier cours élémentaire que son auteur publia sous ce titre : Anleitung zur Unterweisung im Singen für Lehrer in Volksschulen (Introduction à l'enseignement du eliant, à l'insage des professeurs des écoles populaires), instruction pour le premier cours, Potsdam, 1813, in-4°; denxième édition, Essen, 1816, in-4°; troisième idem, Duisbourg et Essen, 1818; quatrième idem, ibld., 1821; einquième idem, ib., 1825, in-4°. L'instruction pour le second conrs, on cours supérieur, publiée pour la première fois en 1820, à Duisbourg et Essen, in-4° de 160 pages, a été aussi plusieurs fois réimprimée. Natoro ne borna pas ses instructions à ce qu'il avait écrit pour les maltres; il voulut aussi venir directement au secours de l'intelligence des élèves, et auccessivement il publia, pour l'usage de ceux-ci, les manuels des deux cours. Ces manuels, qui ne forment chacun que deux feuilles d'impression, sont des modèles de simplicité et d'enseignement pratique; ils ont pour titres : 1º Lehrbuchlein der Singekunst, für den Jungen in Volksschulen herausgegeben . Erster Cursus (Petit manuel de l'art du chant, premier cours), Essen et Dulsbourg, Bædeker, 1816, in-8° de 32 pages: - 2° Lehrbuchlein, etc., Zweiler Cursus (Petit manuel, etc., denvième eours), Essen, Basleker, 1820, in-8° de 32 pages. La septième édition de ces mauuels a été publice à Essen en 1832. Je erois qu'it y en a eu plusieurs antres depuis cette époque. Le mérite de l'invention de la méthode n'appartient point en réalifé à Natorp, puisque cette méthode n'est qu'une combinaison de celles de Zeller et de Nægeli : mais la simplicité qu'it a su y introduire. et qui en a fait le succès, lui a donné en quelque sorte les droita de l'invention. Son succès a été complet : plusieurs maltres ont adopté la méthode de Natoro et l'ont développée dans des livres spéciaux ; enfin elle a été mise en pratique dans beaucoup d'écoles.

Parmi les outres travanx de ce savant, relatifs à la musique, on doit mettre en première ligne l'écrit qu'il a publié sous ce titre : Ueber den

Gesang in den Kirchen der Protestanten (Sur le chant dans les (glises des protestants). Essen et Duisbourg, Bædeker, 1817, in-8° de 264 pages, La matière y est traitée scientifiquement, et la livre est riche d'idées ingénieuses. Déjà Natorp avait abordé ce sujet dans de très bonnes observations insérées an troisième volume de sa correspondance de quelques instituteurs et amis des écoles (Briefwechsel einiger Schullehrer und Schulfreunde, Essen, 1813-1816, 3 vol. in-80, denxième édition, Essen, 1825). On a aussi de lui un petit écrit remuli d'intérêt, intitulé : L'cher den Zweek, die Einrichtung und den Gebrauch des Melodieensbuchs für den Gemeindegesang in den erangelischen Kirchen (Sur le plan, la disposition et l'usage des livres de métodie pour le chant paroissial dans les églises évangéliques). Essen, Biedeker, 1822, in-8° de 28 pages. Cet opnscule fut en quelque sorte l'avant-propos du livre choral que Natoro publia sous ce titre : Melodienbuch fur den Gemeindegesang in den evangelischen Kirchen (Livre de mélodies pour le chant paroissial dans les églises évangliques). Essen, 1822, in-8° de 130 pages. Plus tard il revit avee soin ce recuest avec Frédéric Kessler (V. ce nom) et le publia à quatre parties, avec les préludes de Rink, Cette nouvelle édition a pour titre : Choralbuch fur evangelischen Kirchen, Krit. bearb. Vierstimmig gesetzt und mit Zwischenspielen versehen ron C. H. Rink (Livre choral pour les églises évangéliques, etc.), Essen, 1829, in-4°, ob. Le dernier ouvrage de Natorp est une analyse des préludes de Rink, où l'on trouve d'excellentes vues sur l'usage de l'orgue et le earactère du jeu de cet instrument dans le service divin ; cet écrit est ntitule : Ueber Rink's Pratudien, Essen. Bredeker, 1834, in 80.

NAU (Mile Maria-Dolorès-Benedicta-Jose-PRINA), cantatrice distinguée, née d'une famille espagnole établie à New-York (États-Unis ), le 18 mars 1818, fut admise comme élève au Conservatoire de Paria, le 23 juillet 1832, et y apprit l'art du chant de M'er Damorean, Douée d'une voix facile et bien timbrée, de beaucoup d'intelligence, et du sentiment de l'art, elle fit de remarquables progrès sous la direction de son excellent professeur, et obtint d'une manière brillante le premier prix au concours de 1834. M1e Nau était agée de dix-huit ana lorsqu'elle débuta à l'Opéra, le 1º7 mars 1836, dans le rôle du page des Huguenots. Bien qu'inexpérimentee dans l'art de la scène, elle y produisit une impression très-favorable, que les représentations suivantes justifiérent. Toutefois le suecès de cette jeune cantatrice ne fut pas égal à son mérite pendant le coura de son premier engagement à l'Opéra : placée toujours dans une position secondaire par l'administration, elle en éprouvait les fâcheux effets de la part du public, en général peu connaisseur, et qui n'accorde sa confiance qu'aux artistes auxquels les rôles les plus importants sont donnés. En 1842, l'engagement de Mile Nau ne fut pas renouvelé : elle prit alors la résolution de donner des représentations dans les villes les plus importantes des départements et de l'étranger, et y eut des succès d'éclat, particulièrement au Théâtre-Royal de Bruxelles, où son excellenle vocalisation et sa belle manière de phraser furent appréciées à leur juste valeur. Elle continua ses pérégrinations théâtrales pendant les années 1843 et 1844, partout fêtée et acclamée dans les rôles principaux écrits autrelois pour Mme Damoreau, et chanta même a Londres aux mois d'octobre et de novembre 1814. Alors l'administration de l'Opèra comprit qu'elle avait fait une faute en écarlant de son théâtre cette cantalrice ; pour lui feire contracter uu nouvel engagement, il fallut à peu près tripler les appointements dont elle joulssait auparavant. Mile Nau reparut sur cette scène au mois de décembre, et les habitnés de l'Opéra, jugeant de son mérile par les succès qu'elle avait obtenus ailleurs, lui firent un accueil enthousiaste. Jusqu'à la fin de 1848, elle jouit de toute la faveur du public. Son engagement étant terminé à le fin de cette année, elle jona pour la dernière fois le rôle de Lucie de Lammermoor, le 11 octobre, et partit ensuite pour Londres, d'où elle passa en Amérique. Après un voyage triomphal dans sa patrie, Mile Nau revint à Londres, chanta au Princess-Theatre pendant environ dix-huit mois, et y excita l'admiration générale. Rentrée à l'Opéra pour la troisième fois, elle y chanta pendant les années 1851, 1852 et 1853. En 1854, elle retourna eu Amérique et y fut l'objet d'ovations excentriques. De retour à Paris dans l'été de 1856, elle prit la résolution de se retirer de la scène et de jouir de l'aisance acquise par ses travanx.

AMILUT (Jas.) Loccess), musicien frasgais, virial Park lants in premise molità di dix. Indilibra sidele. Il fett un des premiser artistes qui se dilitaggierette en Prance sur la fille traverible; jusqu'à la fin du règue de locai XVI, filled sobe citàli in seufe dout on esti jusei Virigina (Part 1761; 1751; seufent). A Paris, requisi 1770 [supril 7761; 1751; seufent) di filled, are basse consiliure pour la chroria, present presentation de la consideration de la filled, are basse consiliure pour la chroria, travella de la consideration de la consideration de la filled, are basse consiliure pour la chroria, travella de la consideration de la consideration de la filled de l'Allemagne. — 39 % in Gertrissement, pour les foldes ou les lausthols. — 4° St. concreto, pour la filled fraverisitéer. — se Douce

solos pour la flûte traversière, avec basse continue. — 6° Six sonates pour deux flûtes traversières, sans basse.

NAUE (JEAN-FRÉMÉRIC), docteur en philosoplue, directeur de musique de l'université et organiste à Halle, est né en cette ville, le 17 novembre 1787. Le docteur Schilling s'est trompé en plaçant la date de sa naissance en 1790. Fils d'un fabricant d'alguilles fort riche, Naue reçut une éducation libérale, conforme à ses goûts pour les sciences et pour les arts. Après avoir fréquenté les cours du gymnase des orphelins et de l'université, particulièrement cenx de philosophie et d'esthétique du célèbre professeur Maass, dont il épousa la fille plus tard, il se livra exclusivement à son goût passionné pour la musique. Dès son enfance il avait commencé l'étude de cet art sous la direction de mattres peu connus; ses progrès avaient été rapides, et son talent s'était développé d'une manière si remarquable sur le piano, qu'il fut sollicité plusieurs fois de se faire entendre en public daos sa première jeunesse, et recueillit toujours des applaudissements unanimes. Charmé de son talent précoce, Turk, malgré le dégoût que lui inspirait l'enseignement, se chargea du soin d'achever son éducation musicale, et de le diriger vers la connaissance des principes scientifiques de l'art. Il trouva dans son élève un penchant décidé pour les qualités sérieuses et grandes. Devenu un organiste remarquable, Nane n'a jamais voulu ployer son talent aux formes gracieuses qui procurent les succès populaires. Les anciena majtres des écoles d'tlalie et d'Allemagne devinrent ses modèles et furent pour lui les objets d'un culte exclusif. Sa fortune le mettait à l'abri du besoin; il ne fut donc pas uhligé de faire le sacrifice de ses opiniona pour se créer une existence. Après avoir été à Berlin achever ses études, il retourna dans le lieu de sa naissance. Son premier soin fut de réunir une bibliothèque de livres sur la musique et de compositions de tout genre, qui formèrent une des plus riches collections qu'on eût iamais rassemblées : on dit qu'elle lui coula plus de cinquante mille francs. Plus tard, il paratt que les dépenses considérables qu'il fit pour les progrès de la musique en Saxe l'ont obligé à vendre eu roi de Prusse une partie de cette belic bibliothèque, où l'on remarquait les productions typographiques les plus rares et les manuscrits les plus précieux. Après la mort de Turk, Naue l'a remplacé comme directeur de musique et comme organiste en t813; plus tard il a joint à ces placea celle de directeur du chœus, et un emplot dans l'administration civile, étranger à la musique. En 1835, il a reçu le diplôme de docteur en phiocophic à l'université de Jéna. En 1879 et en 1825, il a organisé des fêtes musicales à ttille, et dans l'infervalle de ces solemités, une troi-sième à Erfurt; foutes ont eu un écate extraordinaire; mais il y a dépendé asommes considérables de sa propre fortune. Il y a peu d'exemples d'un déronement si complet à la propagation de l'art.

Considéré comme artiste et comme savant. Naue s'est créé des titres à l'estime des musiciens par différents travaux, notamment par son livre intitulé : Versueh einer musicalischen Agenda, oder Allargesange zum Gebrauch in profestantischen Kirchen, für musikalische und nicht musikalische Predioer und die dazu geherrigen Antworten für Gemeinde, Singechor und Schullinder, mit beliebiger Orgel , Theils nach Urmelodien , Theils new bearbeitet (Essai d'un agenda muaical, ou chants du service divin à l'usage des églises protestantes), 1818, in-4°. Des changements ayant été introduits dans la liturgie des églises de la Prusse, Nane se chargea de ce qui concernait le chant, et son travail eut un succès si complet, que l'agenda fut immédiatement infroduit dans le service divin. Il en a donné nne deuxième édition améliorée chez Schwitschke, à Italie, in-4°. L'accueil qui avait été fait à ce travail a déterminé son auteur à se livrer à la rédaction d'un livre complet de mélodies chorales évangéliques, rétablles d'après les sources primitives. Personne n'avait plus que Nane les movens de faire un semblable travall, à cause des richesses que renfermait sa hibliolhèque. Le résultat de ses recherches a paru sous ce titre : Allgemeines evangelisches Choratbuch in Metodien , græssen Theils aus den Urquellen berichtet, mit vierstimmigen Harmonien, etc. (Livre choral évangélique nalversel en mélodies rétablies d'anrès les sources primitives, avec des harmonies à quatre parties), Halie, Ed. Anlon, 1829, In-4°. Ce recneil est pricidé d'intéressantes notices historiques, Les autres onvrages publiés par Naue sont : 1º Domine salvum fac regem, à 4 voix, Leipsick , Hofmeister. - 2º Cantale zur Gedachtnissfeler edler Verstorbener (Canlate pour l'anniversaire des nobles morts, à 4 voix et elveur), ibid. - 3° Hymnus Ambroslanus, Te Deum Laudamus, pour 4 voix d'hommes, Stottgard, Kuliler. - 4º Responsorien, oder Chære für 3 liturgieen mit eingelegten Sprüeken, filr Discant, All, Tenor und Bass (Répons ou cheurs pour des chants liturglques, etc.), ibid. - 5° Marche triomphale pour chœur el nistruments à vent, en partition, tialle, Ruff.

— 6º Quelques pièces pour le piano, à Leipsick, chez Hofmeister. Naue a donné des soins à la dernière édition du Traité de la basse continue de Tirk.

de Türk. NAUENBURG (GESTAVE), chanteur, professeur de cliant et écrivain critique sur la musique, est né à Halle, le 20 mai 1803. Fils d'un médecin aisé, il a été assez heureux pour que rien ne fol négligé dans son éducation. Le chantre Schramm fut son premier maltre de musique et de piano; plus tard il reçut des leçons de composition de Granzin, maintenant directeur de musique à Marienwerder. En 1824, il entra à l'université de ttalle pour étudier la théologie : mais la philosophie ent pour lui plus d'attraits, et il se livra à son étude sous la direction des professeurs Wegscheider et Gerlach. Dans la même année, sa voix ayant pris le caractère d'un beau baryton, il commença à la cultiver, à l'aide de plusieurs bons traités élémentaires, et fit une étude de la constitution physiologique de l'organe de la voix dans les livres que lui fournit la bibliothèque de son père. La société de chant de Halle le compta bientôt an nombre de ses membres, et son penchant pour la profession de chanteur dramatique devint si vif, qu'il scrait entré inunédiatement au théatre, al la volonté de son père ne s'y fûl opposée. Il n'ent occasiun de développer en public les avantages de sa vuix qu'en 1879, lorsqu'il chanta, à la grande fêle musicale de Halle, sa partie de l'oratorio de Klein qui fut exécuté à cette solennité. Élonné de son talent, ce compositeur l'engagea à le suivre à Berlin, lui promettant son appui. Cette proposition avait trop d'attrait pour que Nauenburg n'y sonstrivit pas ; il se rendit donc dans la capitale de la Prusse, et y resta jusqu'en 1833, occupé de l'enseignement du cliant et de travaux littéraires; puis il retourna à Halle, où il jouit d'une heureuse position, uniquement occupé de travaux relatifs à l'arl qu'il cultive avec passion. Les principaux compositents de l'Allemagne, Klein, Spohr, Reissiger, Læwe, Lobe et d'autres, ont écrit pour Nauenburg des ballades dont son talent a fait la fortune. Les morceaux de critique et d'esthétique musicale publiés par cet artisle se font remarquer par la justesse des apercus et par un savoir étendu : les principaux sont : 1° Un mot anr l'opéra romantique (Gazette musicale de Berlin , 1826, n° 42). - 2° Remarques sur t'Oberon de Weber (ibid. 1827, nº 27). -3º Sur la méthodologie de l'enseignement du chant (Gazette musicale de Leipsick, 1829, nºº 50 et 51). - 6º Notices sur la théorie de la voix (ibid., 1829, 1830, 1831, 1833, 1844; ct

dans Cxcilia, tom. 16 el 17). - 5° Aphorismes

sur le drame religieux (Carcilia, L. 14). -6° Sar la musique d'église (ibid., t. t5). - 7° Le rationalisme dans son application à la science de la musique (ibid., 1830, cahier 49). - 8º Le chanteur dramatique (Gazette musicale de Berlin. t827, n° 27). - 9° Esquisse d'une esthétique musicale (Gazelle musicale de Leinsick), 1832, nº 8 et 10). - 10° Sur la valeur pratique des règles de l'art (Gazette musicale de Berlin, 1832). tte Sur l'état de culture de l'esthélique musicale (ibid.), - 12° Esquisses philosophiques de l'art (nouvelle Gazette musicale de Leipsick, 1834, nos 10 et 11). On a anssi de Nauenburg un dernier écrit intitulé : Ideen zu einer Reform der christlichen Kirchen Musik, etc. (Idées pour pne riforme de la musique chréticane, ctc.). Halle, t845, In-8°.

NAUERT (GORFAGUE ELSERE), virtuose sur le hauthois et sur la harpe, vivait à Nuremberg vers 1760. Il monrut en Pologne. On a publié de sa composition deux recueits d'odes et de chansons allemandes en musique, le ter en 1758, Nuremberg, in-4°; le second en 1764.

NAULT (IASA-BATTILET-PURRIE), ancien procureur giérat à Dipun, démissioner apres la révolution de juillet 1830, à cause de tes opinions légitimistes, es timembre de l'Académie de cette ville. On a de lui divers ouvrages étraugers à l'Apolyté et cette liographie : il vette été set que pour deux opuscules réunis dans le même vomue, sous le titre : Espuisac de Romamerhais, et Nouverirs de la musique, Dijon, Lamarche De Trouelle, 1835, in-83. Les Sourciris de la musique sont l'expression d'un sendinent par de l'art, sons mo forme étégaine et littéraire.

NAUMANN (JEAN-Augoge), compositeur célèhre, naquit à Blasewitz, près de Dresde, le 17 avril 1741. Francé de ses rares dispositions pour la innsique, son père le retira de l'école de village où il l'avait placé d'abord, et le mit dans nne autre, à Dresde, où le jeune Naumann eut un maltre de elavecin. Tous les malins il se rendait de Blasewitz à Dresde, qui en est éloigné d'une lieue, et le soir il s'en retournait après avoir reçu ses leçons et entendu les organistes des principales églises de la ville. Ses éludes se continnèrent de la même manière jusqu'à l'âge de treize ans; dans cet intervalle, il avait fait de grands progrès dans les sciences et surtout dans la musique. C'est alors qu'il se livra à l'étude de cet art avec ardeur. Il avait atteint sa seizième année lorsque Weestroem, musicien suédois attaché à la eliapelle royale de Stockholm, fut conduit par basard dans la maison du pere de Naumann. Étonné de tronver un bon clavecin dans la maison d'un paysan, et plus

encore d'y voir les compositions les plus difficiles pour cet instrument, il questionna ses hotes sur cette singularité, et son étonnement redoubla lorsqu'il apprit que le fils de la maison élait assez habile pour joner cette musique, tl voulut le voir et l'enlendre; charmé de son talent, il lul propusa de devenir son compagnon de voyage. Rien ne pouvait plaire davantage à Nanmann qu'une semblable proposition; mais son père fut moins prompt à se décider. Il finit pourtant par céder anx sollicitations de son fils etaux promesses de l'artiste étranger. Tous deux se mirent en roule, et le 4 juin 1757 ils arrivèrent à Hambourg. Naumann ne tards pas à se repentir d'avoir confié son existence à un malère avarc et brutal, car Weestreen le traitait plutôt comme son valet que comme son élève. Toutefols l'espoir de voir l'Italie, où ils devaient se rendre, et d'y acquérir les connsissances qui ini manquaient, le soutenait dans ces rudes éprenves. Une longue maladie de Weestroem les retiut à l'ambourg pendant dis mois, qui furent à peu près perdus pour l'instruction de Naumann. Enfin ils s'acheminèrent vers l'Italie par le Tyrol, au printemps de 1758 ; mais le pauvre Naumanu dut faire à pied une grande partie de cette route, mal vêtu et plus mal nourri. A Venise. et plus tard à Padoue, où Weestrorm aila prendre des leçons de Tartini, son élève fut même obligé de pourvoir non-seulement à sa subsistance, mais à celle du maltre, en copiant de la musique. Telle était son activité dans ce travail , que dans l'espace de six à sept mois il copia soixante-dix concertos avec tontes les parties, et beaucoup de morceaux de moindre importance, il était d'ailleurs devenu le cuisinies de son mattre. Tant de soins indignes d'un homme né pour être artiste, et des travaux si multipliés. ne lui laissaient point de temus pour continuer ses études ; d'ailleurs il ne connaissait personne qui pût lui donner les leçons dont it sentait le besoin. Un jour pourlant il surmonta sa timidité, et profitant de ce qu'il était chargé de porter chez Tartini les instruments de Weestrorm et de deux de ses amis, il se hasarda à demander à ce grand musicien qu'il lui permit d'écouler les leçons qu'il donnait à son maltre. Touché par ce vif désir de s'instruire, et plein de bonté, Tartini ne se borna pasà donner à Naumann la permission qu'il demandait, car il l'admit au nombre de ses élèves, et bientôt il eut à se féliciter de l'intérêt qu'il avait pris à ce jeune homme, dont les progrès effacèrent ceux de tons les jeunes artistes que Tartini admetlait dans son école. Vers le même temps Naumann se sépara de Weestroun et s'attacha à un jeune musicien angleis nommé l'unt,

gul se montra pour lui aussi bienveillant que Weestrem avait été dur.

Après trois années et quelques mois passés à Padone à s'instruire dans l'art de jouer du vioion, du clavecin et dans l'harmonic pratique, Naumann accepta comme clève Pitscher, violoniste allemand, qui voyageait en Italie aux frais du prince Henri de Prusse. Bien que Tartini éprouvât quelque peine à se séparer de ini, il approuva le parti qu'il prenait de visiter avec Pitscher l'Italie méridionale, persuadé qu'il en tirerait avantage pour son Instruction. Nanmann quitta Padoue, avec son élève, le 3t août 1761. Ils se rendirent d'abord à Rome, pnis à Naples, où ils firent un séjour de six mois. Naumann mit ce temps à profit pour étudier le style dramatique, et écrivit ses premières compositions en ce genre. De relour à Rome, les voyageurs y passèrent la quinzaine de Pâques, pour entendre la musique de la chapelle Sixtine, qui était alors dans loul son éclat; puis its allèrent à Bologne, où Naumann remit une lettre de Tartini an P. Martini, qui l'accucillit avec bonté et voulut bien le diriger dans ses éludes de contre-

Le temps accordé à Pitscher pour son voyage arrivalt à son lerme ; it dut retourner en Allemagne et laissa à Venise Naumann, qui avait peu d'espoir de trouver une situation convenable peudant la guerre qui-désolail la Saxe. Il vécut de quelques leçons, jusqu'à ce qu'on lui ent contié la composition d'un opéra bonsse pour le theâtre de Saint-Samuel. Quoiqu'on ne lui eût accordé qu'un peu moins d'un mois pour l'écrire, cel ouvrage, don! le litre n'est pas connu, eut vingt représentations consécutives, et fut bien accueilli par le public. Au carnaval sulvant, on le chargea d'une partie de la composition d'un opéra qui fut fait par trois musiciens réunis,

Il y avait près de sept ans qu'il était en Italie, ct il avait passé les dis-linit derniers mois à Ve nise, lorsque la paix vint mettre un terme à la longue lutte de l'Autriche et de la Prusse. Alors Naumann, plein du désir de revoir sa patrie et d'y trouver une position convenable, envoya à sa famille la partition d'une composition pour l'église, avec la mission de la faire connaître a la cour de Saxe, Pour satisfaire à sa demande, sa mère se rendit à Dresde, et quoique simple paysanne, elle fut admise à présenter l'onvrage de Naumann à l'electrice douairière Marie-Antoinette. Cette princesse, dont les connaissances en musique etaient étendues, examina la partition et congédia la mère du compositeur, disant qu'elle doutait que ce qu'elle venait de voir fût l'ouvrage

informations. Le témoignage de goelques-una des plus habites mattres de l'Italic, consuités par l'électrice, ayant été favorable à Naumann, celui-ci reçut la somme nécessaire pour se rendre à Dresde, Il y écrivit, pour le service de la cour. une niesse qui fut exécutée en présence de l'électrice, et dont le mérite lui tit obtenir le titre de compositeur de la clispelle, avec un traitement de deux cent vingt écus (un peu plus de huit cents francs); faible ressource, moins proportionnée au mérite de Naumann qu'a la situation d'un pays pauvre, ravagé naguère par une guerre désastreuse. Après avoir fait quelque séjour a Dresde . Il réunit le titre de compositeur de la chambre à celui de maître de chapelle, et fut chargé de la direction des études des jeunes artisles Schuster et Seydelmann (voyes ces noms), avec qui il tit, en 1765, un second voyage en Italie, aux frais de la cour électorale, Sa position en ce pays, bien différente de ce qu'elle avait été précédemment, lui permit de visiter les principales villes et d'y sejourner. Naples l'arrêta longtemps. Il y reçut la demande de l'opéra Achitle in Sciro pour le théâtre de Palerme, et cette circonstance lui procura le plaisir de voir la Sicile. A son retour, il revit Naples, Rome, Venise, et obtint dans cette dernière ville un engagement pour écrire l'Alessandro nelle Indie, Pendant qu'il y travaillait, il fut inocinément rappelé par la cour de Dresde, pour composer la musique de la Clemenza di Tito, à l'occasion du mariage de l'électeur,

En 1772, Naumann entreprit un troisième voyage en Italie : dans l'espace de dix-huit mois il y composa Solimano, Le Nozze disturbate et l'Isola disabilala, pour Venise, et l'Armida, pour Padoue. Le brillant succès de ces productions lui fit faire des propositions pour tons les grands lhéâtres; mais les devoirs de sa place le rappelaient en Saxe, et l'obligèrent à refuser les offres qui tul étaient faites. Peu de temps après son arrivée à Dresde, il reçut de Frédéric II, roi de Prusse, des propositions plus brillantes pour la place de maître de chapelle de ce prince, avec un traitement considérable : mais Naumann. dévoué au pays qui l'avait vu naître, et fidèle au prince qui l'avait tiré de la misère pour lui donner one position honorable, n'accepta pas les offres du roi, malgré la disproportion des avantages attachés aux deux places. Ce sacrifice fut récompensé par sa nomination de maître de chapelle en titre, avec des appointements de douze cents écus; plus tard son traitement fut porté à 2,000 thaiers (7,250 francs). Appelé à Stockholm en 1776, à l'occasion de l'anniversaire de la naissance d'un jeune homme, mais qu'elle prendrait des i du roi de Suède, il y composa son premier opéra

289

sucidois, dont le sujet était Amphion, el qui eut un brillant succès. Le roi te chargea de l'organisation de l'orchestre du nouveau theâtre de Stockholm, qui fut ouvert en 1780, et lui demanda, pour l'inauguration de ce theatre, un nouvel opéra suédois, intitulé Cora, qui ne reussit pas moins que le premier, et qui valut à son auteur des témoignages de satisfaction du prince et de magnifiques récompenses. Le chefd'œuvre de Naumann, parmi ses compositions en langue suédoise, est son Gustave Wasa. Cet ouvrage, Amphion, et Cora, ont été gravés en partition aux frais dn roi de Suède. Les succès que Naumann avait oblenns a Stockholm le firent appeler à Copenhagne en 1785, pour écrire Orphée, opéra danois dont la musique fit une vive impression par la douceur de ses mélodies. A la suite de ce nouveau triomphe, des offres avantagenses furent falles au compositeur pour le fixer à la cour du rol de Danemark ; mais les motifs qui lui avaient fait refuser autrefois les propositions de Frédéric II, l'empéchèrent d'accepter celles-ci.

Appelé à Berlin en 1788, par le roi Frédéric-Guillaume, dont le goût passionné nour la musique est connu, il composa par ordre de ce prince la Medea, pour le carnaval; mais n'ayant pu achever cet ouvrage pour le temps indiqué, il ne put le voir représenter qu'en 1789. Il écrivit anssi par l'ordre du roi le deuxième acle de Profesilao, dont le premier était échn en parlage à Reichardt par la voie du sort. On lui demanda ensuite une musique nouvelle pour le même opéra ; il l'éarivit en 1793, et en porta lui-même la partition au roi , lorson'il ramena à Berlin le pianiste et compositeur Himmel, et la cantatrice Mile Schmalz, dont l'éducation musicale lui avait été confiée par Frédéric-Guillaume. Dans ce voyage, Naumann fit exécuter à Potsdam son oratorio Davidde in Terebinto; le roi, en témoignage du plaisir que ini avail fait cette composition, lui fit cadean d'une tabatière d'or enrichie de brillants et ornée de son chiffre, avec une somme de quatre cents frédéries d'or (environ neuf mille francs). Au printemps de 1797, une nouvelle invitation du roi de Prusse parvint à Dresde pour que Naumann se rendtt à Berlin. Mille thalers (3,750 francs) pour les frais du voyage, et une tabatière qui avait appartenn à Frédéric II, étaient joints à l'invitation qui fut acceptée avec reconnaissance. Cette époque fut celle du brillant début de Himmel (voy, ce nom) comme compositeur. L'école de chant dirigée par Fasch exécuta dans cette occasion le psaume ttt à 4 vaix, de Naumann, qu'il avait envoyé à Berlin l'année précédente.

Tandis que Naumann était ainsi recherché par aloga, univ. des musiciens. — T. VI.

plusieurs rois, et brillait dans les cours étrangères, il était oublié à Dresde, sa patrie. Ses travaux y étaient en quelque sorte ignorés, et l'électeur de Saxe ne lui demandait presque jamais de nouvelles compositions pour sa chapelle. Les habitants de Dresde parnrent enfin sortir de leur Indifférence et vouloir honorer l'artiste distingué qui avait mieux aimé servir sa patrie que d'accepter les avantages offerts par l'étranger, La paraphrase poétique du Pater noster par Klopstock, mise en musique par Naumann, en 1799 leur fournit l'occasion de réparer leurs torts envers cet artiste. Un article de la Gazette musicale de Leipsick (année 1'e, page 823) nous apprend qu'une heure avait suffi à Naumann pour tracer le plan de son ouvrsge, mais qu'il avail employé quinze moia à l'écrire on à le corriger. ayant fait jusqu'à trois copies différentes de sa partition. Le baron do Raclinitz fit constroire dans l'église de la nouvelle ville un orchestre capable de contenir deux cents exécutants, et ce grand ouvrage, considéré comme le chcf-d'œuvre de Naumann, fut exécuté deux fois avec une pompe inaccontumée: la première, le 21 juin 1799, dans l'après-midi; la seconde, le 21 octobre de la même année, dans la soirée et aux flambeaux. Il parot à cette occasion un poeme de 12 pages in-8°, intitulé : Auf Naumann's Oratorium, am 21 Juni 1799 in der Kirche zu Neustadt zur Unterstülzung der durch Ueberschwemmung verungstückten aufgeführt, und am 21 Okt. zum Besten des hiesigen Stadtkrankenhauses wiederholt (Sur l'oratorio de Naumann exécuté le 21 juin 1799, dans l'église de la ville nouvelle, au bénéfice des victimes de l'inondation, et répété le 21 octobre au profit de l'hôpital), Dresde, 1799, Le poète exprime dans ce morceau l'admiration dont il a été salsi à l'audition de la musique de Naumann, Aci e Galatea, dernier opéra de ce compositeur, fut représenté à Dresde le 25 avril 1801, et de nonveau, les tardifs témoignages de l'admiration publique accueillirent cette pièce. Pendant qu'il y travaillait, le bruit s'était répandu qu'elle serait sa dernière production dramatique, et qu'il y dirait adieu à la scène ; l'événement vérifia celte prédiction, car Nanmann fut frappé d'apoplexie le 21 octobre 1801, dans une promenade qu'il faisait le soir, non loin de la maison de campagne qu'il avait fait construire à Blasewitz, lieu de sa naissance, il ne fut retrouvé dans les champs que le lendemain matin. Le froid de la nuit l'avait saisi. Rapporté chez lui, il ne reprit pas connaissance, el dix joura après il expira, à l'âge de soixante ans et quelques mois; Il a'était marié, à Copenhague, en 1792, avec la fille de Grodtschilling, amiral danols. Sa jeunesse

avail été en proie au besoin et à l'inumiliation; mais plus fard, la fortune sembla le conduire par la main, et les trente dernières années de sa vie s'écoulèrent dans l'aisance, et environnées d'estime pour son talent et pour sa personne.

Contemporain de Mozari, Naumann sut se faire, à côté de ce grand homme, une réputation hunorable; cependant, il ne faut pas s'y tromper, il y avait entre eux l'immense différence du génie au talent. Si l'on cherche de la création dans les œuvres du maître de chapelle de Dresde, on ne trouve rien, à proprement parler, qui mérite ce nom. J'ai sous les yenx les partitions d'Amphion, de Cora, et d'une partie du Prolesilao, ainsi que celle du Pater noster; j'y remarque beaucoup de mélodies gracieuses, un système de modulation qui n'est pas commun, un bon sentiment dramatique et un style pur; mais rien n'y porte le cachel de l'invention; on n'y remarque point de traits inattendus. De toutes ses productions, le Pater est incontestablement la meilleure. Le plan en est heureusement conçu, sons certains rapports, malgré les défauts qui appartiennent à l'époque de Naumann. Le compositeur y a mélé l'uraison dominicale, traduite en allemand, avec le poeme de Klopstock sur le sujet de cette prière. Les strophes da poeme sont entendues alternativement avec les paroles de l'oraison. Naumann traite celle-ci en deux chœurs alternatifs, dans l'ancien style concerté, avec accompagnement de deux clarinettes, de trois trombones, bassona et orgue; les strophes de Klopstock sont écrites dans le style moderne, et dans le système d'airs accompagnés par des chœurs, dont les musiciens de l'école allemande ont fait trop souvent usage dans leur musique d'église, au dis-huitième siècle, et avec des traits de bravoure peu convenables pour le aujet. Le trio (nº 7) pour deux voix de soprano et ténor, avec cheenr, est d'un effet très-heureux, et le morceau final est d'une large conception, quoique Naumann ait manqué la réponse tonale du sujet de sa fugue. Naumann est, à l'égard des musiciena de son temps, ce que Graun fut dans l'époque précédente : tous deux furent artistes de mérite, mais ils ont été trop vantés par leurs contemporains, car leurs traveux n'ont pas exercé d'influence sur la situation générale de l'art.

Parnol les productions de Nanmann, on consult les titres de celles qui soirent: 1. Metaque n'sclese: 1° La Passione di Giesu Cristo, oratorio, à Pusdone. — 2° Isacco figura del Redentore, à Druckel. — 3° Giuceppe riconoscisso, ibid. — 4° Zeit und Ewipkeli (Le Temps et L'Eternité), pour la cour de MecklembourgSchwerin. - 5° Santa Etena, a Dresde, -6º Joseph reconnu par ses frères, traduit de l'italien, de Métastase, pour Paris. - 7º Unsere Bruder, pour la cour de Mecklembourg-Schwerin. - 8° Il Figlio prodigo, à Dresde, - 9° La Passione di Giesa Cristo, svec une nouvelle musique. pour Dresde, -10° Davidde in Terebinto, ibid., 1796. - 11° Betulia liberata, ibid. - 12° La morte d'Abele, ibid. - 13° Pater noster de Klopstock, pour 4 voix de solo, chœur et orchestre, en partition, à Leipsick, chez Breitkopf et Itærtel. - 14° Le psaume 96 à quatre voix et orchestre, idem, ibid, - 15" Le psaume 95 à deux closeurs, en manuscrit. - 16° Le psaume 149, idem. Ces deux derniers morceaux oni été composés pour la communauté des frères moraves de Herrnhut, - 17º Psannie 2, à 4 voix et orchestre, en manuscrit. - 18° Psaume 103, à 4 voix et orchestre, idem. - 19" Psaume 111, à 4 voix et orgue, composé ponr l'académie de chant dirigée par Fasch, en 1796. - 20° Vingt-sept messes solennelles avec orchestre, composées pour la chapelle electorale de Dresde, depuia 1766 jusqu'en 1800. en manuscrit. - 21° Messe solennelle (en La bemol) pour 4 voix, chœur et orchestre; œuvre posthume, gravée en partition, à Vienne, 1804. - 22º Lauda Sion Satvatorem, offertoire de la Circoncision, idem, ibid. - 23° Psaume 3, idem, ibid., 1804. - 24° Te Deum à 4 voix et orchestre, en manuscrit. - 25° Oster morgen (cantate pour la fête de Pâques), en manuscrit. - 26° Plnsieurs hymnes, motets et litanies, en manuscrit, It. Orenas. - 27º Deux upéras bouffes dont les titres sont ignorés, à Venise, en 1764, -28° Achille in Sciro, Palerme, en 1767,-29° Alexsandro nelle Indie, a Venise, 1768. - 30° La Clemenza di Tito, à Dresde. - 31º Le Nozze disturbate, opéra bouffe, à Venise, 1772. -32° Solimano, opéra seria, ibid. - 33° L'Isola disabitata, opéra bouffe, en 1773, Ibid. -34º Armida, au nouveau fliéâtre de Padone. -35º Ipermestra, pour le théâtre San Benedetto. à Venise. - 36° Il Villano geloso, à Dresde, - 37° L'Ipocondriaco, ibid. - 38° Elisa. opéra semi-seria, ibid. - 39° Ostride, pour le mariage du prince Antoine de Saxe. - 40° Tutto per amore, opéra semi-seria, à Dresde. -41° Amphion, grand opéra en langue suédoise, représenté à l'ancien théâtre de Stockholm, en 1776. - 42º Cora, grand opéra, également en langue suédoise, pour l'ouverture du nouveau théâtre de Stockholm, en 1780. - 43° Gustave Wasa, idem, ibid. - 44° Le Reggia d'Imeneo, à Dresde, pour le second mariage du prince Antoine. - 45° Orphée et Eurydice, grand opéra en langue danoise, à Copenhague, en 1785. - 46° La Sorte di Medea, grand ballet pour Berlin, 1788. - 47° La Dama soldato, opera bouffe, à Dresde, en 1791. - 48° Amor giustificato, idem, ibid., 1792. - 49° Profesitao, opéra seria, à Berlin, 1793. - 50° Andromeda. opéra seria. - 51º Aci e Galatea, à Dresde, le 25 avril 1861. Itl. Musique instrumentale et me cuambre. → 52° Dix-huit symphonies à grand orchestre. Ces symphonies existaient en mannacrit à Lelpsick, chez MM. Breitkopf et Hærtel, et ont été vendues en 1836. - 53° Six sonates pour l'harmonica ou piano, Dresde, 1792. -55° Concerto pour le clavecin, Darmstadt, 1795. - 55° Trois sonates pour plane et violon, op. 1, Paris. - 56° Six quatnors pour plano, flûte, vloton et basse, Berlin, 1786. - 57º Six trios pour piano, violon et basse, op. 2, lbid. - 58° Six sonates pour harmonica, op. 4. - 59° Six duos faciles pour deux violons, gravés à Leipsick, chez Kulinel. - 60° Canzonelle (Ecco quet fiero is-(ante) pour soprano, avec piano et violon, Dresde, 1778. - 61° Chansons de francs-maçons, Leipsick, 1778. - 62° Donze romances françaises et italiennes, ibid., 1784. - 63° Six ariettes italiennes, Berlin, 1790. - 64° Six romances françaises avec accompagnement de piano, ibld., 1790. - 63º Petite cantate sur la musique (en alternand); Leipsick, Breilkopf et Hærtel. -66° L'Idéale, cantate à voix seule, Dresde, Hilscher. - 67° Le Tombeau de Klopstock, élégle, avec accompagnement de piano ; Leipsick, Breitkopf et Hærtel. - 68° Vingt-cing chansons allemandes, avec accompagnement de piano; Dresde, Hilscher. Une nouvelle édition complète des chansons allemandes, Italiennes et françaises de Naumann a été publice à Lelpsick, chez Breitkopf et tlærlel. Wieland a dunné, dans le nouveau Mercure allemand de 1803, une notice bien ecrite sur cé compositeur. Il y en a une autre dans la Dresde savante de Kirbe (1796); enfin Meissner (voy. ce nom) a fourni des renseignements beaucoup plus exacts dans l'ouvrage qui a pour titre : Bruckstücke aus J. A. Naumann's Lebensgeschichte (Fragments pour servir à la biographie de Naumann), Prague, 1803-1804, 2 vol. in-80. Rochlitz a donné aussi une notice sur Naumann dans le troisième volume de son recueil Für Freunde der Tonkunst. M. Mannstein (204, ce nom) a publié le catalogue général de toutes les compositions de ce mattre, sous le titre suivant : Vollstandiges Verzeichniss aller compositionem der Kurfurstl. Sxchs-Kapellmeisters Naumann; nebst historischen und Kritischen Notizen eines Kuntskenners aus Naumann's persæhnlicher Emgebung, Dresde, Arnold gr. in-80 de 14 pages.

NAUMBOURG (S.), ministre officiant du temple du consistoire israélite de Paris, est né en 1818 à Donenlobe, village de la Bavière. Issu d'une famille de chantres de synagogues. Il prit à dix-sept ans la résolution de suivre la même carrière, el après avoir étudié les éléments de l'harmonie et du contrepoint sous la direction de M. Rorder, maltre de chapelle du 10i de Bavière, il écrivit ses premiers essais de composition pour la synagogue de Munich, où ils furent blen accueillis. En 1845, la place de ministre officiant du temple consistorial de Paris étant devenue vacante, M. Naumbourg fut présenté an consistoire, pour la remplir, par le cétèbre compositeur F. Halévy, et fut agréé. Depuis lors jusqu'à ce jour (1862) il en a rempli l'emploi avec distinction. Anteur d'un très-grand nombre de chants religieux pom le culle israélite, à trois et à quatre voix, il les a réunis en une collection divisée en trois parties sous ce titre : Semiroth Israel. Chants religieux des Israélites, contenant la titurgie comptete de la Synagogue, des temps les plus recutés jusqu'à nos jours. Paris, chez l'auteur, 1817 et années snivantes. La deuxième partic renferme les chants lilurgiques des grandes sètes, et la truisième partie, les cautiques et les psaumes, également harmonisés et avec un accompagnement d'orgue et de lisrpe. A la fin de cette troisième partie, on trouve les accents toniques pour la lecture de diverses parties de la Bible, telles que le Pentateuque, le livre d'Esther, les Prophètes, el les Lamenlations de Jéremie, avec la Iraduction en notation moderne, La composition de ce recueil fait honneur au goût et aux conoalssances rhusicales de M. Nanmbourg : il a conservé, sutant que cela est possible dans l'état actuel de la tradition, le caractère

primiti e uriginal du chant birraique.

NAUSEA (Frainisch), célétic théological allemand, anqui à Vaciesculeid, pres de Wars.

NAUSEA (Frainisch), chanical, pres de Wars.

Borng, vera 110-à, Appel à Vienae en 1123,

Appel à Vienae en 1123,

de théologic, channica che la culterfeire, et considere de l'encerve ("cellanofo, Et alze, 51, on fot nommé conjuleur de Jean Fabri, érêque de nommé rapat envoyé au conscilent e trade et lomania l'apan envoyé au conscilent e trade et l'ence and l'encerve de l'encerve de l'encerve de 1124. Le roi de Homania l'apan envoyé au conscilent l'entere de l'encerve de l

paraît pas que cet ouvrige ait été imprimé. NAUSS (FINNOIS ANTER), organiste de la calhédrale d'Augsborrg, vivait vers le milieu du dix-huitième siècle. Il s'est fait connaître par un livre qui a pour titre: Grundlicher Unterricht den Generalbaus recht zu erlermen, etc. (Instruction normale pour apprendre la basse conlinue, etc.); Augsbourg, 1731, in-4°. On a anssi publié de loi deux recueils de préudes, fugues, airs el pastorates pour l'Oraye, ainst que cinq sultes de peiries pièces faciles pour davecin, sous te litre de Die spielend Muse. Toules ce productions ont eté imprimées à Augsbourg.

NAUZE (Locus JOUAND DE LA), membre de Practerius des inscriptions, naquità N'illeneuve-d'Agen, le 27 mars 1896, et monret à Paris le 2 mai 1773. Il a fait inscérer dans le tome XIII des Memoires de la nocieté dont it faissili partie une Dissertation sur les chansons de l'ancienne Grèce. On en trouve une traduction allemande, par Ebert, dans les essais (Regirage) de Marpurg, l. 4, p. 427-497.

NAVA (Axroise), guitariste Italien, vivait à Milan vers 1810. Il a fait graver de sa composition environ soixante-disc œuvres de pièces de différents genres pour guitare seule ou avec se-compagnement, à Milan, chez Ricordi, et à Paris.

NAVARA (François), compositeur dramatique, né à Rome vers 1660, fit représenter à Venise, en 1696, un opéra intitulé : Basilio re d'Oriente.

NAVARRA (YNSENY), prétre, né à Paleme le 3 mai 1606, distin et 1713 bedicitée né l'égisse métropolitaine de cette ville. On a de lui mi tirre latitule 2 irrejus et accurate la foliau musica nollifa, Paleme, 1702, in-V. Il écrivi Baussi une thorite de la musique qui svait part tine : Tavele delte leyge numerica ed armonica, nelle quali si ducedense jui accura juir errondisti del numero e della musica; mas un inscendir detruitist son unusucarit le e juliet 370. I reconmental della della della della della della della NAVIERE (CRARLES DE), nella Sedan, nella NAVIERE (CRARLES DE), nè à Sedan, nella NAVIERE (CRARLES DE), nè à Sedan, nella la mai contra della musica participatione.

AN I I LOCAL CONTROL OF A STORM, per and the Control C

1745, suivant une notice de Roquefort (1) (et non

dique ganvier, 1818, p. 817). Requefort avait été l'ami de

à Lille, comme il est dit dans la première édition de cette Biographie). Il quitts cette ville, cour aller éludier la musique à Paris. Un basard lui procura la connaissance d'un noble vénitien retiré à Ménilmontant, et qui, charmé de ses heureuses dispositions, le prit en affection, le garda chez lui, et finit par l'adopter et lui donner son nom. Monsigny l'avait fait entrer dans la maison du duc d Orléans. Après la mort de ce prince. Navoigille fut quelque temps sans emploi, il s'était fait une réputation d'habile chef d'orchestre en dirigeant celui des concerts de la Loge Olympique. Plusieurs appées avant la révolution . il avail établi une école gratulte de violon, chez lui. rue de la Chaise, hôtel de Bretagne. Alexandre Boucher fut l'artiste le plus renommé qui en sortit.

En 1789, Navolgille entra au théâtre de Monsieur, comme chel des seconds violons. En 1794, il donna sa démission de cette place, et accepta celle de chef d'orchestre de la Pantomime nationale, connue plus tard sous le nom de Théatre de la Cité. Il dirigait encore la musique de ce théâtre en 1797 : l'année suivante, la banqueroute du directeur le laissa sans emploi et dans une situation peu fortanée, Lorsque Plantade ful choisi (en 1805) pour diriger la musique du roi de Hollande, il fit entrer, dans la chapelle de ce prince, ses amis Navoigille et son frère. Après la réunion de la Hollande à la France, celul qui est l'objet de cette notice revint à Paris, où il mourut au mois de novembre 1811. Navoigille a écrit pour le théâtre de la Pantomime nationale la nusique d'une pièce d'ouverture intitulée La Naissance de la pantomime, et de l'Héroine suisse, ou Amour el courage. On a gravé de sa composition : 1º Six trios pour deux violons et violoncelle, op. t ; Paris. - 2º Six duos pour deux violons, op, 3; ibid. -- 3° Six sonates. pour violon et basse, op. 4 ; ibid. Navoigille est le vérilable auteur du chant de la Marseillaise, dont Rougel de l'Isle n'avait composé que les paroles; cependant on a tonjours attribué au poëte la part du musicien. Rouget de l'Isle ne démentit pas ce bruit, et même après la mort de Navoigille, il eut le tort de donner de nouvelles éditions de ce beau chant, en se l'altribuant. Je possède la plus ancienue édition, publiée en 1793, sur une petite feuille volante, semblable à toutes celles des airs d'operas et des chants patriotiques qu'on vendait alors six sous à la porte des théatres. Elle a pour titre : Marche des Marseillais, paroles du ciloyen Rougel de

Navoigilie et tenalt ses renseignements de l'ortiste luimême. l'Isle, musique du citoyen Navoigille, à Paris, chez Frere, passage du Saumon, où l'on trouce tous los nirs patriotiques des vrais

sans-culottes. NAVOIGILLE (HUMERT JULIEN, dit), frère du précédent, connu sous le nom de Navoiville cadet, paquit à Givet en 1749. Vers 1775 it alia se fixer à l'aris et se fit entendre avec succès au concert spirituel dans nn concerto de violon. Plus habile que son frère sur cet instrument, il n'avait pas, comme tui, le tatent de diriger un orchestre, ti brilla au concert des amateurs de l'hôtet Soubise, puis à la salle Olympique. On voit par le Calendrier musical universel de 1789 qu'il vivait alors à Paris sans autre emploi que ceiui de professeur. En 1805, il accompagna son frère à La Haye, et entra dans la chapeite de Louis-Napoléon, roi de Hollande, en qualité de premier violon. Après la réunion de la Hollande à la France, il retourna à Paris. L'époque de sa mort n'est pas connue. Cet artiste fut le père de Mile Navoigiile, qui eut de la réputation comme harpiste. On a gravé de la composition de Navoigille cadet : 1° Six quatuors pour deux violons, alto et basse, op. 1; Paris, La Chevardière. - 2º Symptonie concertante pour deux violons et orchestre, ibid.

NAWRATILL(...), organiste, ne en Bobeno, estis attache l'orgine de Rambintz, dam la neue accession motifé du dis-buildene siècle. Il a écrit des l'Italianes qui cont été diétes comme des comcessions des l'accessions de l'accession de la compositions, distiliaguées, et qui nont indiquées datas un de le catalogue de Foyt. J'ignore si te buil calaires ne de poissons en tent à Versa, cières, artrais, sont de l'arsons ce non la Versa, cière Artrais, sont de l'artitude dont its 'agit lei ou de quelque autre du même non.

NAWRATILL (ANTOINE), vraisemblablement de la même famille, élait contrebussiste distingué à Prague, en 1840.

NEANDER (ALEM), prêtre et directour de nusique à l'église de Saint-Kitian, à Würzbourg, au commencement du dit-teptième aiècle, a publié trois suites de motets à 4 et jusqué 24 voix, sous le titre de Cantiones acerae, quas vulgo motetas vocant; Francfort-sur-le-Mein, 1605-10, in-4°.

NEANDER (Joacnis), dont le véritable nom était Neumann, naquit à Brême en 1610. Après artoir terminé sex étades de libeloigée, il composa des sermons qui ont été publiée, et craitura avez succès les lettres, la possée et la musièrn avez succès es lettres, la possée et la musièrn que. Il fut d'abord recteur du coliége à Dusseidorf, pairs fut nommé, en 1679, predicateur de l'égine Saint-Martin, à Brême, et mournt dans cette ville é 2 unars 1680, On a le lui des recteur lite de l'autres 1680. cueils de cantiques avec les mélodies dont il y a des éditions imprimées à Brême et dans d'autres lleux publiées en 1680, 1692, 1713, 1716, 1725 et 1730. Ces cantiques ont joui de beaucoup d'estime chez les réformés allemands.

NEATE (CHARLES), professeur de piano, est né à Londres en 1784, Après avoir pris les premières leçons d'un mattre peu connu, nommé Guiliaome Sharp, ii passa sous la direction de Field, dont il reçut les conseils jusqu'au départ de cetartiste pour Pétersbourg, Il se fit entendre pour la première fois en public dans les oratorios d'Ashiev, et fut un des fondateurs de la société philharmonique, dont il a été directeur pendant phisieurs années. Vers 1804 il fit un vuyage sur le continent, passa buit mois à Vienne, puis étudia ia composition sous la direction de Winter et de Woelfl, En 1808 il publia son premier cruvre, consistant en une grande sonate pour piano, dédice a Woelfl. Ses occopations comme professeur iui firent mettre un intervalle de quatorze ans entre cette publication et celle d'une grande sonate (en ut mineur), œuvre 2, qui ne parut qu'en 1822, et qui a été réimprimée à Vienne, chez Hastinger, Depuis lors Neate a fait parattre aussi quelques fantaisies et variations pour le piano.

NEDELMANN (Winnelm ou Gellatume), cantor à Essen, vers 1830, sur qui les biographes alternands gardent les ilence, est autour de plusieurs recueils de chants à trois ou quatre voix égales pour les enfants, publiés par livraisons à Essen, chez Brodeker, en 1830-1839.

NEEB (HENAI), compositeur et directeur de la Liedertafel (Société de chant), à Francfortsur-le-Mein, est né en 1807 à Lich, dans la Hesse electorale. Il y fit ses études au séminaire de Friedberg, et y apprit la musique sous la direction du recteur Muller, auteur de l'opéra Die letzten Tage von Pompeji (Les derniers jours de Pompéi), qui fui représenté au théâtre de la cour à Darmstadt, au printemps de 1855. Neeb se rendit ensuite à Budingen, où il reçut des lecons du directeur de la Societé de cisant ; puis li tnt envoyé à Francfort et y devint élève d'Aloys Schmitt pour le piano. Cumpositeur de mélodies d'un caractère uriginal, il a écrit aussi la musique des opéras intitules Dominique Baldi, Le Cid. et Die Schwarzen Jæger (Les Chasseurs noirs), qui ont été représentés au tiléatre de Francfort, En 1860 Neeb était directeur des sociétés de chant Eufonia et Germanica.

NEEDLER (HERRI), anuateur de musique distingué, est né à Londres en 1685. Son père, bon violoniste pour son temps, loi fit commencer l'élude de son instrument, puis le piaça sous la direction de John Banister et de Purceli pour la composition. Neofler fut le premier qui jona en Angleterre les concertos de Corelli. En 1704 il oblitt un emploi supérieur dans les accies de Londres, quoiqu'îl ne filt âgé que du div-neuf ans. Cet amatern mèrite d'être mentionné dans Phistoire de l'art comme ayant fonôf, en 1710, le concert de la musique ancienne. Il mouruf à Londres le 8 soût 1760, à l'âge de soixante-quinze ans.

ans. NEEFE (Curames-Timoratte), né le 5 février 1748, a Chemnitz, dans la Saxe, étudia d'abord le droit à l'université de Leipsick, et recut dans le même temps des leçons de Hiller pour la musique. De retour à Chemnitz, il y exerca pendant quelque temps la profession d'avocat, mais continua ses études de musique, et fit même quelques essals de composition qu'il envoya à son maître, particulièrement des petites sonates et d'autres pièces pour le clavecin, que Hiller a insérées dans ses Notices hebdomadaires ( Warchentliche Nachrichten die Musik betreffend), de 1768. Encouragé par le suffrage de ce musicien distingué, Neese prit la résolution de renoncer à la jurisprudence pour se consacrer à la musique, et dans ce dessein il se rendit une seconde fois à Leipsick, en 1770. Il v trouva des encouragements et de fréquentes occasions pour augmenter ses connaissances et développer son talent. Le théâtre de cette ville était alors dans un étai prospère, et l'opéra allemand y était accueilli avec faveur. Neefe y fit représenter quelques plèces qui obtinrent un saccès honorable, et qui furent publiées en partition pour le piano. La place de chef d'orchestre du théâtre lui fut aussi offerte, et pendant plusieurs années il en remplit les fonctions. Il ne quitta cette position que pour s'attacher, en qualité de chef d'orchestre, à une troupe de comédiens ambulants, avec laquelle il visita, depuis 1776, Dresde, Hanau, Mayeuce, Cologne, Manheim, Heidelberg et Francfort; puis il alla à Bonn, où Il eut la direction de l'orchestre du théatre, et la place d'organisle de la cour. Malheureusement Il ne jouit pas longtemps de ces avantagos, car le prince électeur ayant cessé de vivre en 1785, le théâtre fut fermé, et Necfe perdit le traitement de millellorina attaché à sa place de chef d'orchestre; Il ne lui resta plus pour faire vivre sa famille que le revenu insuffisant de sa place d'organiste. Il dut chercher alors des ressources dans l'enseignement, et bientôt il compta parmi ses élèves les personnes les plus distinguées de la ville; mais le nouveau prince avant réorganisé le spectacle de la conr. Neefe dut rentrer dans sea fonctions de chef d'orchestre et renouver à celles de professeur. Pou de lemps après, la gnerre do la révo-

lution avec la France éclata; les armées françaises arrivèrent sur le Rhin, et le théâtre fot fermé de nouveau. Neefe conduisit alors sa famile à Amsterdam, et fit entrer sa fille an théâtre allemand comme cantatrice; il aurait accepté luimême la place de chef d'orchestre de ce théâtre. si son prince ne l'avait obligé à retonrner à Bonn. L'administration frauçaise l'employa comme régisseur du séquestre des biens de l'électeur; mais la saisle définitive de ces biens avant été décidée, il perdit encore cet emploi. Sur ces entrefaites, la troupe allemande d'Amsterdam s'étant dissoute, la fille de Necfe entra an théâtre de Dessan, et ini-même y fut appelé pour en diriger l'orchestre, en 1796. Le temps des pénibles épreuves semblait passé pour lui ; il commenca à goûter le plaisir du repos après tant d'agitations. En 1797, il joignit à sa place de directeur de Inusique au theâtre celle de malire de concert de la cour; mais un asthme le condnisit au tombeau, le 26 janvier 1798. Neefe a en la gloire d'être un des maîtres qui ont dirigé les premières études de Beethoven, Il a écrit pour le théâtre : 1° Die Apotheke (La pharmacie), à Leipsick, 1772, gravé en partition pour le piano. - 2º Amor's Guckkasfen (L'Octique de l'amour), ibid., 1772, gravé en partition pour le piano. - 3º Die Einspruck (L'Opposition), à Leipsick, 1773, gravé en partition pour le piano. - 4° La plupart des airs du petit opéra intitulé : Dorfborbier (Le Barbier de village), gravé en partition pour le piano, à Lelpsick, 1772. - 5° Henri el Lyda, gravé en partition, à Lelpsick, en 1777. - 6° Zémire et Azor, dont l'air : Der blumen Kænigin (La Reine des ficurs) se trouve dans la collection d'airs d'opéras publiée par Illiler en 1778. - 7º Adelheit von Veltheim (Adélaide de Veltheim), à Bonn, en 1781. - 8° Chant des Bardes, dans la tragédie : Die Romer in Deutschland (Les Romains dans la Germanie). - 9º Sophonisbe, monodrame, publié à Leipsick, en partition pour le piano, 1782. - 10° Die neuen Gutsherrn (Les nouveaux Propriétaires), gravé en partition pour le plano, 1ºe et 2º parties, Leipsick, 1783 et 1784. - 11° Beaucoup d'entr'actes et d'autres morceaux pour des drames. Parmi les compositions de Neefe pour l'église on remarque : 1° Le Pater nosler, en allemand. - 2º L'ode de Klopstock : Dem Unendlichen, à 4 voix et orchestre. Ses principaux ouvrages de musique instrumentale consistent en un concerto pour piano et violon, avec orchestre; aix sonates pour piano, gravées à Glogau, chez Güntlier; trois œuvres de sonales pour piano seul, publiés à Leipsiek depuis 1774 jusqu'en 1784; fantaisies pour piano, Bonn, Simrock; variations sur l'air allemand :

Das Frankrick, 1884., 1793, marche des Potters de la Filier anchandre, varie, fait, fait et a sausi arrange jour le piano bestouge d'opien, on traduit de Monart et d'autres compositeurs, on traduit de Monart et d'autres compositeurs, on traduit par la companie de piano, publice à Cologne, des Cultures de piano, publice à Cologne, des Guiller, et de misoides pour la Récur et Image de Herdeur nicolies pour la Récur et Image de Herdeur Richard de la companie de la companie de piano, publice à Cologne, des Guiller, et de des misoides pour la récur et Image de Herduer dissertables une le répétibles en marique, de dur des mésertables une répétibles en marique, de dur des récurs de la répétible en marique à Number et à Bonn, la la la la richard de la richard de

NEEPE (18<sup>th</sup>), femme du précident, doit un moi femilier deut IXNs, aquit il Warza, dans le dache de Gollo, et requi son electricos muscade dans inmonto de compositer concertos muscade dans inmonto de compositer concertos de contra de c

NEGRI (Cessa), ne à Milan, surnomme par les Italiens it Trombone, fut un professeur de danse très-célèbre dans le seizième siècle et au commencement du dix-septièsne, tl est connu principalement par un Trailé de la danse et de la musique propre aux ballets, intitulé : Nuovo inventioni di balli, opera vaghissima di Cesare Negri , netla quale si danno i giusti modi del ben portar ta vita e di accomodarsi con ogni leggiadria di movimento alle creanze e grazie d'amore convenevoli a tutti i cavalieri e dame per ogni sorte di batto, balletto, e brando d'Italia, d'Ispagna, e di Francia, con figure bettissime in rame, e regole delta musica e intavolatura quali si richiedono al suono e al canto, divise in tre trattati; Milan, 1664, in-fol. On trouve en tête de l'ouvrage le portrait de l'auteur, à l'âge de soixante-six ans.

NEGRI (Masc-Astronis), compositeur, né à Vérence, dans la seconde moitié du seixième aicte, obtint la place de vice-mattre de chapelle de la cathérira de Salin-Mare, à Venise, le 22 décembre 1612, et mourut en 1020. Il est pour successeur dans as place Alexandre Grandi (roges ce non), le 17 novembre de cette année: il la public à Venise, en 1613, des psaumes à sept vols.

NEGRI (Joseph), ne également à Vérone

dans la seconde moitié du seizième siècle, et peut-être parent du précédent, fut attaché à la muique de l'électeur de Cologne, et a publié à Venise, en 1622 : Madrigali ed arie.

NEGRI (Faxeçons), de la même familie que les précédents, naquit à Vérone, en 1609, et lut mattre de chapelle de l'égiss sonto-Bernardina. Il a composé beaucoup de musique d'égise qui est restée en manuscrit, et a publié un recueil de pièces de chant pour plusieurs voix, sons let lite: Arie musicult ; in Venezia, app. Al. Vincenti, 1633, ln-64.

NÉGRI (MARIE-ANSI-CATREINE), cantatice distinguée, naquit à Bologne dans la première année du dix-inultième siècle, et na éérie de Pasi, qui l'était lui-même de Pistoccili. Zn 1723 cile fust attachée an tirkâte du commé de Sport, a l'rague, et y chanta jusqu'en 1737; alors elle retourna en Italie oi elle brilla sur plouleurs tidetires jusqu'en 1733, époque oû elle fut engagée par Handel, pour chanter à son thèter de Londrex.

NEGRI (BENOIT), professeur de piano au Conservatoire de Milan, est né à Turin le 23 janvier 1784. Après avoir fait ses études en cette ville, sons la direction de l'abbé Ottani, puis à Milan, sous Boniface Asioli, il obtint en 1810 sa place de professeur au Conservatoire de cette ville. En 1823, il a été nomme maltre de chapelle de la cathédrale. Ce musicien s'est fait connattre par un traité étémentaire de l'art de jouer du piano, intitulé : Supplemento ai metodi di piano-forte, composto e dedicato alte sue allievi; Milan, Ferd. Artaria, 1822, in-fol. de 21 pages. Dans un voyage qu'il a fait à Paris, il a fait imprimer an opuscule, intitule : Instruction aux amateurs du chant italien ; Paris, Pacini, in-8" de 34 pagea 1834. Il a aussi publié de sa composition : to Noctume pour piano et finte sur un air de Rossini ; Milan, Ricordi, - 2º Potpourri pour piano et flûte sur des thèmes de la Donna del Lago; Milan, Bertuzzi. - 3º Grande polonaise brillante et expressive pour piano seul; Milan, Ricordi. - 4° Variations pour harpe el piano sur la cavatine Di tauti patpiti; ibid. -5º Grande Sonate pour piano seut; ibid. Negri est mort à Milan, le 24 mars 1854, à l'âge de soixantedis ans

On connall sussi sous le nom de Negri quelques compositions pour la flûte imprimées a Milan, clez Ricordi; j'ignore si elles appartiennent au même artiste.

NEGRI (Giulio SAN-PIETRO DE'), amateur de musique, në à Milan, dans la seconde moitié du seizième siècle, d'une famille noble, s'est fait connaître par plusieurs œuvres de chant dont je ne connais que œux dont les titres suiveni : 1º Graize et a fefetti di musica moderna, a van due, etre colo. Da cantare ne el coriectodio, chitarrose, arpa doppia, et altri simili tisromenti. Opera quitata, in Milena, apprezao Filippo Lomazzo, (181), ia fol. Ce recoeli contienti et clusti dani el novvan vi pie mi en vogopar Jalea Caccini. — 2º Secondo libro delle didue, etre volt. De contare, tel. Opera oldrargi in Yenela, appresso Giacomo Fineenti, 1613inol. Ce reveul contient 3: dianta.

NEGRI-TOMI (ANNE), surnommée la Mestrina, naquit à Venise, ou plutôt à Mestre, près de cette ville, vers le milieo du dis-septième siècle. Elle fut coosidérée comme une des plus liabiles candatrices de l'Italie, depais 1070 jusque n 1685.

NEHRLICH (JEAN-PIERRE-TRÉODORE), DIAniste et compositeur, est né à Erfurt, en 1770. Doné d'heureuses dispositions pour la musique. il ies cultiva de bonne iseure, et pendant qu'il faisait ses premières études an collège li recut des leçons de Weimar, qui le rendit habile dans ia lecture à première vue. Plus tard on l'envoya à Hambourg près de Charles-Pbdippe-Emmanuei Bach, qui lui fit faire de rapides progrès aur le piano; mais ayant perdn, d'une manière inattendue et prématurée, sa voix de soprano, il ne put rester à l'école de Sainte-Catherine, et fut obligé de relourner à Erfurt. Il y trouva heureusement dans les excellents organistes Kittel et flaesler des guides pour la continuation de ses études : il perfectionna, sous leur direction, les connaissances qu'il avait acquises. Le désir qu'il éprouvait de pouvoir jouer de pinsieurs instruments le décida à se mettre en apprentissage pour cinq ans chez le musicien de la ville à Gœttingue; sa persévérance friomptia des dégoûts inséparables d'une semblable position. Il n'avait point encore achevé ce temps d'épreuves lorsqu'il exécuta à Gorttingue, dans un concert donné le 26 janvier 1793, nn concerto de piano de sa composition, dont Forkel a fait un éloge que Gerber a eu sous les yeux. Après avoir passe les cinq années de son engagement à Gottingue, Nehrlich obțint, sor la recommandation de Hacsier, une place de professeur de musique dans une famille riche à Dorpat, en Esthonie, ti resta dans cette situation pendant plusieurs années; des motifs inconnus la lui firent ensuite abandonner pour se reodre à Moscou. Des variations pour le piano aur des airs russes, qu'il publia à Pétersbourg le firent connaître avantageusement, et hientôt il fut le professeur de piano le pius recherché parmi ceux qui se trouvaient à Moscou. Les événements de la guerre de 1812 l'obligèrent

à notire de cette ville; mans pias tard il 3 pressona el 7 presi la carrière de l'excipierment juvação a mort, arrivée en 1817. On constat de cartière de 1987. On constat de cartière en 1987. On constat de cartière en 1987. On constat de 1987. On

NEIIRLICH (C.-G.), professeur da chant à Berlin, est ne en Saxe vers 1810 et a fait ses études musicales à Dresde. En 1839 il ouvrit une écoie de chant à Leipsick, puis ii publia une théorie très développée de cet art, sous ce titre : Der Gesangkunst oder die Geheimnisse der grossen italienischen und deutschen Gesanameister alter und neuer Zeil, vom physiolagische-psychologischen, asthelischen und pædagogischen Siundpunkte aus betrachtet, etc. (L'Art du chant, ou ies Secrets des grands maitres de chant italiens et allemands des temps anciens et modernes, etc.); un gros votume in-8° avec des planches anatomiques des organea de lu voix; Leipsick, B. G. Zeubner, 1841. A peine cet ouvrage eut-il paru, que M. Mannstein (roues ce nom), auteur d'un livre intitulé : La Grande Ecole de chant de Bernacchi de Bologne, publié à Dresde en 1835, adressa à la rédaction de ia Gazette générale de musique de Leipsick. one longue réclamation dans taquelle il qualifie le travail de M. Nebrlich d'impudent placiat; Fink, alors rédacteur en chef de cette gazette publia, dans le nº 42 de l'année 1841, une analyse sevère de cet ouvrage, et, entrant dans les vues de M. Mannstein, donna une liste étendue des chapitres et des passages qui ont de l'analogie avec les principes exposés dans la Grande École de chant de Bernacchi. M. André Sommer, professeur de philosophie, fit à cette analyse partiale une réponse péremptoire qui parut dans le nº 45 du même journal de musique, et démontra par des seguments sans réptique que les pretendus plagiats ne sont autre chose que les principes qui soot les bases de l'art du chant, iesquels se frouvent dans les livres de Tosi, de Mancini, de Mengozzi, partout enfin; principes qui sont le fruit de l'expérience de tous les temps et n'appartiennent à personne en particulier. Nehrlich a donné une deuxième édition remaniée et fort augmentée de son livre sous le titre : Die Gesangkunst physiologisch, psychofogiech, xithétisch und padagogisch dargesettl (L'Art du classt e sposé physiologique, psychologique, esthétique et pédagogque); Leipaich, B.-G. Tesher, 1832, un col. r. in-8°, de 500 pages, avec deux planches. En 1816, "Instent dec dorrege ouvril me eccle de chant à l'ambourg, et en 1850 il vélabil i Brein. A du monte, et en 1850 il vélabil i Brein. De conservation de l'article de l'article de l'article de philétic Sinade; film Thorn. — prakt. Handbuch für Alle, etc.; Berin, Logier, 1843, in-4°.

NEIDHARDT (JEAN-GEORGES), né à Bersladt, en Silésie, dans la seconde moitié du dixseptième siècle, fit de bonnes études aux nniversités de Jéna, de Leipsick, et en dernier lien, de Kœnigsberg, où il suivit an cours de théotogie. En 1720 il obtint la place de mattre de chapelle à l'église de la citadelle de cette dernière ville, et il monrut dans cette position le 1° Janvier 1739. Lorsqu'il était encore étudiant à Jéna, il publia son premier livre relatif à la musique sons ce titre : Beste und leichteste Temperatur des Monochordi, Vermittelst welcher das heutiges Tages brauchliche Genus Diaionico-Chromaticum also eingerichtet scird, etc. (Le meilleur et le plus facile tempérament dn monocorde, etc.), Jéna, 1706, in 4° de 104 pages. Avant que cet ouvrage parûl, la matière n'avait été trailée ni aussi bien, ni d'une mantère anssi complète et avec autant d'ordre. Les huit premiers chapitres renferment des tables de proportions de tous les Intervalies dialoniques, chromatiques et enharmoniques, an point de départ de tous les degrés de l'écheile chromatique pris sur le monochorde. Les travaux d'Euler, ni ceux des autres canonistes n'ont rien ajouté à ceux de Neidhardt sous ce rapport. Je possète un précieux exemplaire de ce petit Traité annoté par Nichelman (V. ce nom), et qui a appartenu a Marpurg, puis à Forkel. Dix-huit ans après que ce livre eut été publié, Neidhardt fit parattre un opuscule sur un sujet analogue, intitule : Sectio Canonis harmonici, zur vælligen Richtigkeit der Generum modulandi ( Division da canon harmonique pour la complète justesse des intervalles des suns), Kornigsberg, 1724, in-4° de 36 pages. Ce petit ouvrage a de l'importance, car il me parsit être le premier où les logarithmes ont été appliqués au calcul des intervalles. Enfin l'anteur de cet travaux fit une excellente comparaison des divers systèmes de tempérament au moven de circulations complètes de quintes, de tierces majeures et de tierces mineures, dans le livre oni a pour titre : Ganizliche erschapfte .mathematische Abtheilungen des Diatonisch-

chromatischen temperirten Canonis Monochordi, etc. ( Division parfaite et matisématique du canon diatonico-chromatico-tempére du monocorde, dans laquelle on montre comment on peut trouver tous les tempéraments, etc.), Kœnigsberg 1732, in 4° de 52 pages, Gerber cite uno édition du même onvrage datée de Leipsick et de Kænigsberg , 1734 ; on en trouve un exemplaire dans la Bibliothèque royale de Berliu. Nous apprenons de Maltheson ( Der volkommene Kapellmeister, trolsième partie, chap. 18, page 352) que Neidhardt fut le premier qui traita d'une manière mathématique des accords brisés, c'est-à-dire des batteries et des arpéges, dans un Traité de composition écrit en latin, et qui est resté en manuscrit : nous voyons dana le Dictionnaire des musiciens de la Silésie, par Hoffmann, que cet ouvrage se trouvsit dans la bibliothèque de Reichardt, en 1812. Comme compositeur, Neidhardt a publié les Sept psaumes de la pénitence.

NEILSON (LAURENCE-CORNÉLIUS), organiste et pisniste angisis , naquit à Londres, vers 1760, A l'àge de sept ans il accompagna ses parenta en Amérique ; il y perdit son père et revint en Europe. Une spéculation sur la pêche de la tortue causa la ruine de sa famille. Neilson avait atteint sa quarantième année lorsqu'il embrassa la profession de musicien. Il se livra d'abord à l'enseignement à Nottingham et à Derby, puis fet organiste à Dudley. Mécontent de sa position dans cette dernière ville, il la quitta après deux ans, et retourna à Noltingham. Après la mort de Samuel Bower, organiste à Chesterfield, il lai succéda comme professeur de musique, mals ii n'obtint pas de le remplacer à l'orgue de cette paroisse; néanmoins il continua d'y fixer sa résideuce. Neilson vivait encore en 1830, mais depuis cette époque, on n'a plus de renseignements sur sa personne. On a gravé de sa composition, à Londres : t° Trois sonates pour ie pisno, op. 1. - 2º Une idem, op. 2. -3º Douze divertissements pour le pisno. -4º Trois dues ponr deux flûtes. -- 5º Trois reeneils d'airs pour une flûte seule. 6° Journal de pièces pour la flûte ; li en a part six numéros, - 7º Douze duos pour deux flûtes. -8º Un livre de psagmes et d'hymnes pour l'église; et des airs détachés avec accompagnement

os piano.

NEITHARDT (HERRI-ACCENTE), compositur et directeur des Domchor à Berlin, est nie

& Schiels, le 10 août 1793. Ekre de Porganie
de la cour Ebiardt, il apprii de lui le chant, le
clavecin et l'orgue, puis il se llura à l'étude de
in clarinelle et entra à la chapelle princière de

Schleiz pour y joner cet instrument, En 18: . époque du soulèvement de l'Allemagne contre la domination française, il entra comme volontaire dans un bataillon de chasseurs et fit les campagnes de 1813, 1814 et 1815. De retour à Berlin en 1816, et libéré du service militaire, M. Neithardt se livra à l'exercice de son art. En 1839, ii a été nommé directeur du chœur du Dom, dont ii remplissait encore les fonctions en 1860. Parmi ses compositions gravées, qui sont au nombre de plus de cent œuvres, on remarque : t° Symphonie concertante ponr deux cors, Leipsick, Breitkopf et Hærtel. - 2° Des marches pour musique militaire, op. 58, Berlin, Laue. - 3º Des quintettes pour flûte, vio-Ion et basse, op. 3 et 47; Berlin, Schlesinger, -4° Des quatuors et des trios pour cors; ibid. - 5° Des duos ponr le même instrument, -6° Des sonates pour pisno seul. - 7° Des divertissements et des pièces de différents genres pour cet instrument. - 8" Des variations, idem. -9° Un très-grand nombre de cahiers de danses , valses et polonaises pour le même lustrument. - 10° Plusieurs suites de marches, id. -11º Des chants pour quatre voix d'hommes. -12º Des chants à voix seule avec accompagnement de piano, des hymmes et des chœurs M. Neithardt a écrit aussi la musique de l'opéra Manfred et Juliette, qui a été représenté à Kumigsberg, en 1835. La plupart de ses productions ont paru à Berlin sous le titre : Sammlung religiæser Gesange ælterer und neuester Zeil. M. Neithardt a publié un recueli întéressant de morceaux de musique resigieuse de mattres anciens et modernes qui font partie du répertoire de l'excellent chœnr du Dom , à Berlin. On y trouve queiques morceaux bien écrits de l'éditeur, et son potrait; Beriin, Bote et Bock.

SELVI (Jeurs-Mars), and a Bologome Mark Mark (Jeurs-Mars), and a Bologome Mark (Jeurs-Mars), and a Bologome de Floriano Arneli, posis de Ricciei. Ze 1736 de Predou Problego, en cupalit de mattro de chaptele dos princes Statulina Riccurdi, a Ratisbosano en Erodou Pilologome, en 1734, il 7 complit les fonctions de mattro de claspele dons plusieures selfates, posi fits appelle Vittlere pour y differe la septembra de la California del California de la California del Calif

NEMETZ (ANDRÉ), professeur de musique à Vienne et chef de la musique d'uo régiment autrichien, naquit en Bolième en 1799, et mourut à Vienne le 21 septembre 1646, après une douloureuse maloite dont la dure avaité de 6 is mois. Cel artiste a pubblé, chez Diabelli, en cette ville : Hornschule für das Einfache, das Machinen wad das Signafhorn (Méthode pour le cor ordinaire, le cor à pistons, et le cor de signal), 1828. — 2" Neueste Trom petembre lui Covuelle école de trompette), idem. — 3" Neueste Poasursschule (Nouvelle méthode de tromboer), idem.

NEMORARIUS (JORDANUS), mathématicien et philosophe qui vécut dans le septième siècle, a ferit Arithmetica musica, Epilome in Arithmeticam Boetii el alia opuscula mathematica, qu'on a imprimé à Paris en 1503, in-foi. Jurelier (Gelehrien Lexic.) l'appelle Nemoratius, et le fait vivre au commencement du treizième siècle. C'est probablement de cet écrivain que Mersenne a voulu parler lurson'il dit (Harmonie universelle, liv. I, page 54): « Il faudrait descrire tes 7°, 8° et 9° (livres) d'Eu-« clide et le premier livre de la musique de « Jordan, si on vouloit dire tout ce que la mna sique emprunte de l'arithmétique, » L'Arithmétione de Jordanus Nemorarius, divisée en dix livres, a été publice par lienri Estienne, avec le traité spéculatif de musique de Jacques Faber ou le Febvre d'Etaples, l'Abregé de l'Arithmétique de Boèce, et l'analyse d'un jeu arithmétique appelé Ludus rhytmimachtæ. Le volume a pour titre : In hoc opere contenta Artthmetica decem libris demonstrata: Musica libris demonstrata quatuor; Evitome in libros arithmeticos divi Severini Boelij; Rythmimachix ludus qui et pugna numerorum appellatur. Au dernier fenillei on lit : Ad studiorum utilitatem Henrict Stephani labore et sumptu Parhysiis Anno salutis Domini, 1514, in-fol. Le dixième livre du traité de Jordanus Nemorarius est relatif aux proportions arithmétiques et géométriques de la musique,

NENNA (Posposites), compositeur de madriganx, naquit à Bari, dans le royanme de Naples, vers 1560. Il fut créé chevalier de l'Éperon d'or, et couronné de lanriers, à Naples , en 1613. Bien qu'on ne connaisse aniourd'hui aucune des premières éditions de ses compositions, ii est certain qu'elles ont dù parattre dans les deroières années du seizième siècle, puisane l'on tronve quelques-uns de ses madrigaux dans le recuell de pièces de ce genre à deux voix, de divers auteurs de Bari, publié à Venise en 1585, et que la collection intituiée ; Melodia olimpica di diversi eccellentissimi musici (Anvers, P. Phaiesio, 1594), renferme deux de ses madrigany à cinq voix. La quatrième édition du septième livre de ses madrigaux à cinq

voix parut à Venise en 1624. On doit donc considérer comme des réimpressions toutes les éditions des divers livres de ces madrigany indiqués par le père Martini, dans la table des anteurs cités au denxième volume de son Histoire générale de la musique; ces éditions sont les sulvantes : 1º Madrigaii a cinque voci, lib. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Venise, 1609, 1612, 1613, 1617, 1618, 1624, în-4°. Je possède la quatrième édition du sixième livre à 5 voix ; elle a ponr titre : Di Pomponio Nenna, covaltere di Cesare il sesto libro de Madrigoli a cinque voci. Quarta impressione. Stampa del Gordano in Venetia, 1628, appresso Borth. Mogni, in-4°. - 2º Madrigali a quattro voci, lib. 1, ib., 1631, in-4°. Le titre de la quatrième édition du seplième livre à cinq voix est celui-ci : Nenna (Pomponio), cavatiere Cesareo: il settimo libro de Madrigali a cinque voci, quarta impressione. Stamperia del Gardano, in Venetia, 1624, in-4°. La musique de Nenna marque d'une manière particulière l'époque de transition de l'art à laquelle il appartient. Son chant manque de grâce et le rhythme en est faible; mais son harmonie entre résolument dans le système creé par Monteverde, et les intouations les pins difficiles pour les volx, telles que la seconde et la quarte diminuées, sont fréquemment employées par lui avec une graude hardiesse,

NERI (SAINT-PHILIPPE), fondateur de la congrégation de l'Oratoire, en ttalie, naquit à Florence le 21 juillet-1515, d'une famille noble, et se rendit à Rome, à l'âge de dix-luit ans, pour y achever ses études. Ses sentiments pieux le décidèrent à se retirer du monde pour se livrer an sonlagement des pèterins qui visitaient Rome. En 1551, il fat ordonné prètre, entra dans la communanté de Saiut-Jérôme, et se chargea du soin d'instruire des enfants. Il tenait à cet effet des conférences dans l'église de la Trinité. Plus tard il associa quelques jeunes ecclésiastiques à ses travanx, et les réunit en communauté, sous le nom d'Oratorit, en 1565. C'est alors qu'il commenca à introduire la musique dans les exercices religieux de ses disciples. L'excellent compositeur Animuccia fut le premier qu'il chargea du soin d'écrire, pour ces exercices, des cantiques qui étaient exécutés par les élèves de Saint-Philippe. Il fut publié à Rome denx livres de ces cantiques, tant en laugue italienne qu'en langue latine, sous le nom de Laudi, en 1565 et 1570. Après la mort d'Animuccia, l'illustre Palestrina, ami du fondateur de l'Oratoire, remplaca ce maitre, et composa aussi beaucoup de morceaux dont le charme attirait en foule les amateurs de innsique aux exercices des Filtppini, comme ou appelait alors les Pères de l'Oratolre. Ces exercices musicaux furent l'origine des Oratorias en Oratolres, espèces de drames pieux sar lesquels les plus grands compositeurs se sont exercés dans les dis-veptième et dis-duitième siècles. Saint-Philippe Neri mourut à Rome, le 26 mil 1365.

NEBH (MANIMEN), excellent inneiten de Verdoe vieillieme, fint nomm organiste du premier orgae de l'églies Saint-Marc, de Venile, le 18 décembre 16½. En 1063, il qu'illa este posifion pour crite de premier organiste du prince cietetur de Cologo. L'épopque de sa mont est ignorête. Cel artiste a publié de sa composition : Sonnier d'Osconna a qualtra traventif de Visintier d'Osconna a qualtra traventif de proposition de la composition : pop. 1; Venile. — 2º Sonnier a 3-13 stromenti, pp. 1; Venile.

NERI (BESOT), maître de chapelie de la cathédrale de Milan, né à Rimini, est considéré par ses compatriotes comme un bon compositeur de musique d'Egiise. On cite de lui avec eloge des poésies sacrées mises en mosjque à plusieurs voix, el exécutées en 1835 à l'égiise S. Fedele, à Milan, par un cincur de seize jeunes garcons,

NERI-BONDI (Micrix), planite et conpositeur, napul à Florence, et 1769, Bartoloneo Felici lui enseigna la composition et l'accompagnement peralque. En 1812 Neri-Bondi étail premier accompagnateur au théatre de la Perzolo, dans sa vilie natale. Il a cerit piusieurs morceaux de mosique d'égite estimés, et a fait représenter à Florence les opéras l'Soccenti atta moda, et La Villenelle rapida.

NÉRON (LUCIUS DOMITIUS NERO, connu sous le nom de), empereur romain, célèbre par ses vices, ses crimes et ses actes de folie furieuse, naquit à Autium, le 13 décembre de la trente-septième aunée depnis J.-C. L'histoire de sa vie n'appartient pas à ce Dictionnaire : Tacite et Suétone nous l'ont transmise, et on la trouve dans toutes les biographies générales. Ii n'est ici meution de ce monstre qu'à cause de son penchant pour la musique, et de ses prétentions aux succès de chanteur et de citinrède. Un Grec , nommé Terpus , lui avait enseigné à jouer de la lyre. Après le meurtre de sa mère Agrippine, Néron s'était retiré à Naples ; ce fut là qu'il tit le premier essal de son talent en public; l'éciat du triomphe qu'il y obtint attira près de lui une multitude de musiciens : on dit qu'il en retint cinq mille à son service, leur donna un costume particulier, et lenr apprit comment il voulait être appiaudi. Plusieurs fois, dans des jenx publics, il se fit adjuger le prix du chant, de la lyre ou de la tlûte. Il avait aussi la prétention d'être composileur. Voulant un jour chanter la prise de Troie, il fit mettre le feu à un des quartiers de Rome, et placé sur la terrasse de son palais, il ne cessa de jouer de la flûte pendant toute la durée de l'incendie. Non satisfait des applaudissements des Romains, ij parcourut la Grèce avec une suite de musiciens et se présenta dans les concours de musique des fètes publiques : la terreur qu'd inspirait ne permettait pas de lui refuser les prix auxquets il n'aurait pu prétendre par son habileté. Pendant son seiour en Grèce, il envoyait régulièrement au sénat les bulletins de ses victoires musicales. On dit que le nombre de ses couronnes s'élevait à dix-buit cents. Lorsqu'il retourns à Rome, il fit pratiquer des brèches dans les murallies des villes qui se trouvaient sur sa route, comme c'était l'usage pour les vainqueurs aux jeux olympiques, et il rentra en triomplie dans la capitale de l'empire, monté sur le char d'Auguste, et ayant à ses côtés un joueur de flûte nommé Diodore. Lorsque Sabinus, préfet du prétoire, eut décidé les soldats à élire Galba pour empereur, Néron se donna la mort, le 11 juin de l'année 68, après s'être écrié : Faut-il au'un si bon musicien périsse! Il était âgé de trente et un ans, et en avsit régné quatorze,

NERUDA (JEAN-BAPTISTE-GEORGES), habite violoniste et violoncelliste, naquit en 1704 à Rossicz, en Bohème. Attaché d'abord au service des principales églises de Prague, il fut appelé à Dresde en qualité de premier violon de la chanelle de l'électeur. Aorès y avoir rempli ses fonctions pendant plus de trente ans, il se retira en 1772, à cause de son âge, et mourut en 1780, à 74 ans. Ses deux fils (Louts et Antoine-Frédéric ) furent, comme lui, musicieus de la chapelle électorale, à Dresde. En 1763, Neruda a publié six trios pour deux violons et basse; chez Breitkopf, à Leipsich. Il a laissé en manuscrit : 1° Dix-luit symphonies pour l'orchestre. - 2° Quatre concertos pour le violon. - 3° Vingtquatre trios pour deux violons et basse. -4º Six solos pour violon. Parmi ses trios, on en cite six qui sont remplis de bonnes fugues.

NERUDA (JEAN-Charmostome), frère du précédent, né à Rossicz, le 1er décembre 1705, fut un vislousité distingué. Après avoir excré as profession à Frague pendant plusieurs années, is curat dans l'ordre des Prémontrés, au couvent de Strahow, où il mourat le 2 décembre 1763. J'ignore s'il a laissé quelques compositions pour son instrument.

NERVIUS (Léonano), capucin, né en Belgique vers la fin du seizième slècle, a composé plusieurs ouvrages de musique d'église, parmi leaquels on remarque les suivants : 1º 10 misse 4, 5, 6 et 7 vocum, Anvers, 1610, in-4º. 2º Cantiones sacra et Litanix D. B. M. Virg, 18 voc., ibid., 1623, in-4º. Trias harmonica sacrarum cantionum, cum basso continuo ad organum, ibid., 1631, in-4º.

NESER (JEAN), né à Winsbach, dans le Brandebourg, vers 1570, entra à l'âge de neut ans dans la chapelle du margrave Georges-Frédéric, qui lui accorda une bourse pour laire ses études a l'université, et qui lui fit ensuite obteair la place de directeur de l'école de chant à Heilbronn. Il publia, pour l'usage de cette école, un recueil d'odes latines à quatre et cinq voix, sous le titre : Humni sacri in usum ludi illustris ad fantes saluigres : Melodiis ei numeris musicis compositi et collecti, etc. Hohi-Variscorum, ex officind Matthxi Pfeilschmidti, anno Christi 1619, in-8° de 9 fenilles. Il y a une deuxième édition de cet ouvrage à laquelle est ajoutée une méthode élémentaire de musique; elle a pour titre : Hymnos sacros selectiores ei cantilenas nonnullas quas vocant gregorianas, quibus in fine adjuncta succincta eoque genuina institutio ad musicis et numerorum vulgarium scientiam in usum schola, Cuimbarensis edit. Wolfgang Erdmann Beyer, Norimbergx, apud Joh, - Jonas Folserkering. 1681, in-8°.

NESSMANN (Constrout-Fatorace), or tervejoillier, à Bambourg, et anaeu de musique, né vers 1700, était garrenu en 1793 à un sique, né vers 1700, était garrenu en 1793 à un des premiers qui firent des essais pour donner a ce instrument l'étectile étronatique, au moyen de clefs : celle qu'il svait faite avait deux octave avec tous les deuir -lons. Cel Instrument différant du buigle, ex ce qu'il avait (conservé as formeciainter et le dissurée dons tubes, ontré que sa

qualité de son était réellement celle de la trompette, NETZER (Joseph), compositeur, né dans le Tyrol en 1808, fit ses études musicales à Inspruck, puls se rendit à Vienne, où il fit représenter, en 1839, l'opéra intitulé: Die Belayerung von Gothenburg (Le siege de Gothenbourg). Dans la même année il y fit exécuter une symplionie doni il fut rendu un compte avantageux dans les jonrnaux. En 1861, il donns au théâtre de la Porte de Carinthie son opéra romantique intitulé Mara, qui obtint un brillant succès et fut joué dans les années suivantes à Prague, à Berlin et à Leipsick. Cet ouvrage fut sulvi, en 1844, de l'opéra Die Eroberung von Granada (La Conquête de Grenade). Dans la même appée M. Netzer accepta la place de chef d'orchestre de la société Eulerne, En 1845, il

retourna à Vienne et y fait nommé chef d'orchette du thicket, and ser Wirence, noi 18 fijouer, en 1816, son opera bies allene où 18 fijouer, en 1816, son opera bies allene flochazif (LA Noes extraordinaire). Bispote à Lépisch en 1846 pour y reprendre an place de chef d'orchetter de la société Enterpe, il donna dans cette ville son opera Die Korniyin ron Kastiliera (La Riende de Castille). Cet artiste éail encore à Lépisch au moment de la revolution de 1818, Après cette époque, en 28 justs de renségmentants sur la princisco. On a publié de la commanisment de ninn.

NEUBAUER (FRANÇOIS-CHRÉTIEN), violoniste distingué et compositeur, était fils d'un paysan et naquit à Horzin, en Bobème, vers 1760. Le maître de l'école où il fut placé dans son enfance déconvrit ses rares dispositions pour la musique, et s'attacha à les développer, Les progrès de Neubauer furent rapides, et quoique fort icune lorsqu'il se rendit à Prague, il possédait non-seulement une connaissance assez élendue de la langue latine, dans laquelleil s'exprimait avec facilité , mais il était déjà violoniste habile et compositeur élégant. Après avoir passé quelques années à Prague, il alla à Vienne, y fit ia connaissance de ttaydn, de Mozart, et de son compatriote Wranitzky, dont il étudia les ouvrages avec fruit, ti écrivit à Vienne l'opéra Ferdinand et Yarico, qui fut représenté au théâire de Schikaneder, et qui fut publié en partition pour le piano. Lorsqu'il quitta Vienne, il voyagea en donnaut des concerts et vécut alternalivement à Spire, Helibronn, Mayence, Coblence, et dans quelques autres villes qui avoisinent le Rhin. Homme de talent et même de génie, il vivait d'une manière indépendante et dans le désordre, s'enivrant chaque jour, et travaillant au milieu du bruit dans les salles communes des auberges où il s'arrêtait. En 1790 le prince de Weitbourg le choisit pour diriger sa chapelie; mais peu d'aunées après, le pays fut envalui par les armées françaises, la chapelle fut dissoute, el Neubauer se réfugia à Minden, où il demeura jusqu'à ce que le prince de Schannibourg le fit venir à Bückebonrg, en qualité de mattre de concert. Ce prince ini ayant permis de faire exéculer ses compositions dans sa chapelle. Jean-Christophe-Frédéric Bach, qui la dirigeait, ne vit pas sans un secret depit que ces ouvrages enfermaient des effets d'instrumentations et des modulations où il y avait plus de nouveauté que dans les siens; il ne put s'empêcher d'exprimer une opinion peu favorable à ces productions, où il avait remarqué plusieurs fautes contre la pureté de l'harmonie.

Instruit de cette critique, Neubaner ne garda aucune mesure, et porta su vieillard le défi de traiter concurremment un suret de fugue : mais cette affaire fut assouple et n'eut pas de suite. Peu de temps après , Back mourut , et Neubauer lui specéda comme mattre de chapelle. La position bonorable qu'il venait de prendre ini permit d'épouser nne demoiselle de bonne famille de Bückebourg; mais il ne jonit pas longtemps des avantages de sa nouvelle situation, car il mourut à l'âge de trente-cinq ans, le 11 octobre 1795, des suites de son intempérance. On doit regretter que le désordre de sa vie, la précipitation qu'il mettait à écrire ses onvrages, et le défaut d'instruction solide dans le contrepoint ne lui aient pas permis de développer les dons beureux qu'il avait reçus de la nature ; car il était né pour être un compositeur remarquable. Telies qu'elles sont, ses productions renferment nne multitude de traits beureux qui indiquent une excellente organisation. Quoiqu'il soit mort jeune et que sa vie ait été fort agitée, il a beaucoup écrit, et la plupart de ses productions ont été favorablement accueillies par le publie.

La liste des principaux ouvrages de Neubaner se compose de la manière suivante : 1º Symphonies à grand orchestre, op 1; op. 4, nº t, 2, 3; op. 8, nos t, 2, 3, Olienbach, André; op. 11; la Bataitle, ibid., op. 12, not 1, 2, 3, ibid. - 2º Quatuers pour 2 violons, allo et basse, op. 3, nos t, 2, 3, Offenbach, André; op. 6, nos 1, 2, 3, 4, ibid.; op. 7, nos 1, 2, 3, ibid. -3° Trios pour 2 violons et basse, op. 9, Augsbourg, Gombart. - 4° Duos pour 2 violons, violon et alto, violon et basse, op. 5, ibid., op. 9, Offenbach, André; op. 10, Augsbourg, Gombart: op. 11. ibid.: op. 14. ibid.: op. 35. ibid. - 5° Sonates pour violon, avec accompagnement d'alto, op. 13; Augsbourg, Goinbart. - 6º Concerto pour violoncelle (en si bémol); Mayence, Schott. - 7° Concerto pour flüle; Offenbach, André. - 8° Trios pour flüle, violon et alto : Augsbourg, Gombart; op. 16, ibid. - 9° Duos pour 2 flutes, op. 15, Offenbach, André. - 10° Concerto pour le piano, op. 21. Brunswick, Spehr. - 11° Sonate pour piano, violon et basse, op. 20, ibid. - 12° Variations pour piano avec violon, op. 2; Offenbach, André. - t3º Cantate sur la situation de la patrie allemande, gravée en 1795. - 14º Vingt chansons allemandes avec accompagnement de piano : Rinteln , 1795. - 15°, Six chansons avec

accompagnement de piano; Heilbronn.

NEUBAUER (JEAN), musicien aliemand
inconnu, qui vivait vers la fin du dix-huilième
siècle et dont on trouve des compositions indi-

quées dans las catalogues de Bossler, à Spire (1791), de Tirre, à Vienne (1800). Gerber sappose (Roureau Lexique des musiciens) qu'il virait à Vienne, ou du moiss en Autriche. Quel qu'il en soil, les ouvrages indiqués sons ce non soil, 1° Sir quators pour flote, violen, allo et basse. — 2° Symphonie concertante pour 2 clarientelles et orchette. — 3° Deun nocimens pour flote fraversière, flaite d'amour, 2 altos, 2 contré violonorite. — 4° Deu pour orc et viole.

NELFVILLE - DE - BRUNALBOIS-MONTADOR (La cheralter Jass-Fustan-Josepu DE), capitaine d'une compagnie de sousoftelers invalides, à Lorient, ne en 1707, à Samgaste, près de Calais, a publié beacoup de petits écrits parmi lesqueis on remarque : Lettre en sujet de la restrée de la demoiselle fe Maure à Copera, Brusselles, 1740, in-suclies, 1740, in-s

NEIGEBAUER (Wescessas), né à Guupersdorf, dans le comté de Glatz, h'illa coume chanteirs sur le théâtre allemand, depuis 1734 jusqu'en 1810. Il mourst d'une fâèvre nerveuse le 8 juin 1811. Sa voir était une belle basse, et il escellait dans les rôles d'Osmin (de l'Enlèvement du Sérail), et de Sarastro (de la Flate enchanlée).

NEUGEBAUER (ANYONY), facteur d'orgues, né en Sileise, ét aint établi à Neisse, vers la fin du dix-luitième siècle. Il construislit dans l'église èvangétique de cette ville, en 1795, no orgue de 22 jeux, avec deux elaviers et pédele. On y admire les jeux de basson et de volx hu-

NEUGEBAUER/HERRI-GOTTLIER OG THÉO-PRILE), vrassemblablerient de la me'nne famille et peut-fett fils dus précédent, agault en Stiéseis dans la seconde moité du dix-lusitième sécie, fut organiste de l'égiles-Sainte-Marie Madeleine, à Breslau, depuis 1811 jusqu'à sa mort, arrivée en 1853. Il dut consolérée comme un des artistes de son temps les plus distingués sur son instrument.

ment.

INILIUSE (I (forecas), mention of data
le Typul-trial k venue en la de didtier tripul k venue en la de didtripul k venue en la de didtripul k venue en la did
tripul k venue en la

NEUKIRCH (ANTOINE), facteur d'orgues à Municit, aconstruit en 1585, pour la chapelle de l'électeur de Bavière, un instrument pour lequel il lui a été payé 336 forfus.

NEURIRCH (BENJAMIN), naquit le 27 mars 1665, à Reinke, petit village de la Silésie. A l'âge de liuit ans il commenca ses études au lycée de Bojanova; pnis il entra an gymnase de Breslan, passa en 1682 à celui de Thorn, et suivit les cours de l'université de Francfort-surl'Oder en 1684. Douze ans après, li était précepteur du fils du premier ministre Haugwitz, à Berlin, Désigné en 1703 comme professeur de l'académie de cette ville, ti renonça plus tard à cette place pour celle de précepteur du prince béréditaire à Anspach, dont il fut ensuite nomme conseiller. Il mourut à Anspoels le 15 août 1729, à l'âge de soixante-enstre ans. On a de lui pu livre intitulé : Andachtsubungen zur Kirchenstrusik (Considérations pieuses concernant la musique d'église); Francfort, 1725, in-4º.

NEURIRCHNER (WENCESLAS), virtuose sur le basson, est né le 8 avril 1803 è Neustreieliltz en Bolième. Ses premières études musicales furent dirigées par son père, amateur distiagué, qui jouait de plusieurs insiraments, puis il entra au Conservatoire de Prague, à l'âge de quatorze ans, et y recut des lecons de basson d'un bon maître. En 1825, il sortit de cette école et entra comme bassoniste à l'orchestre du théàtre. Dans l'année suivante, il fit depetits voyages à Torplitz, à Leipsick, à Dresde, et fit une excursion jusqu'à Berlin. Ce fut dans cette ville qu'il reçut sa nomination de premier basson de la chapelle royale de Stuttgard. Cet artiste a composé des morceaux pour son instrument, lesquels ont élé publiés à Leinsick. Il a fait en 1829 un voyage à Vienne, et dix ans après, un séjour de queiques mois à Paris. Son talent a été justement estimé per les artistes de ces deux capitales.

tales.

NLUROME (Groncas-Parciva), visioniste et predesseur de musique à Saini Querdin, aux des produces de musique à Saini Querdin, aux des des productions de la configuier.

De la butte, avait et le fait de la fait de

à Paris pour recevoir les conseils de Rodolphe Kreutzer et de son frère Anguste Kreutzer. De retour à Saint-Quentin, il eut un grand nombre d'élèves, et partagea son temps entra les soins qu'il leur donnait et la composition. Cet artiste estimable est mort d'une fièvre typhoide, le 11 join 1850, à l'âge de soixante-six ans. Les premières compositions de Neukome ont paru sous le pseudonyme de Kuffner; il a fait graver sous son nom: 1º Thème varié pour violon, avec quatuur ou piano, op. 1; Paris, Richault, -2º Rondo brillant pour violon et orchestre, op.2, ibid. - 30 Thème varié pour violon et quatuor ou piano, op. 2, ibid. - 4º Idem, op. 4, avec orchestre ou piano, ibid. - 5° Rondo brillant pour piano et violoncelle, op. 5, ibid. - 6° Rondo brillant pour piano et violon, composé pour sa fille, op. 6, ibid. Les meilleurs ouvrages de Neukome sont restés en manuscrit; on y remarque : 1º Duo pour piano et alto; - 2º Duo pour piano et violoncelle; - 3° Six trios pour piano, violon et violoncelle (en ut mineur, ré mineur, mi bémol, si mineur, la bémol, sol mineur et si mineur); -- 4º Six quatuurs pour plano, violon, alto et violoncelle; - 5° Cinq quintettes pour piano, violon, alto, violoncelle et contrebasse; - 6° Un sextuor pour plano, 2 violous, alto, violoncelle et contrebasse. - 7° Quatre sextuors pour piano, violon, 2 nltos, violoncelle et contrebasse.

NEUROMM (Sicismonn), compositeur, est né le to avril 1778, à Salzbourg. Dès la sixième année de son âge il montra un penchant décidé pour la musique. Son premier maître fut l'orgsniste Weissauer, que Neukomm fut bientôt en état d'aider dans l'exercice de ses fonctions. La plupart des instruments à cordes et à vent lui étaient devenus familiers, et sur quelques-nns il était d'une habileté assez remarquable. Dans sa quinzième année, il obtint la place d'organiste à l'université. Son père, homme instruit et premier professeur de l'école normale de Salzbourg, lui fit faire des études classiques dont les avantages se sont révélés en beaucoup de circonstances de sa vie. Pendant qu'il suivait les cours des colléges, Michel Haydn, dont la femme était parente de la mère de Neukomm, lui donna des lecons de contrepoint et d'harmonie, et se fit souvent remplacer par lui dans ses fonctions d'organiste de la cour. Parvenu à l'âge de dix-huit aus, Neukomm fut nommé corépétiteur de l'Opéra : cette occupation acheva de développer son penchant pour la musique, et lui fit prendre la résolution de se livrer exclusivement à la culture de cet art. Après avoir achevé à l'université ses cours de philosophie et de mathématiques, il

quitta Salzbourg en 1798, et se reodit à Vienne, où Joseph Haydu, sur la recommandation de son frère, l'adopta pour élève et le traita comme un fils. Pendant plusieurs années, le jeune artiste recueillit les fruits de cette heureuse position, et recut les conseits de l'homme célèbre. Vers la fin de 1806, Neukomm s'éloigna de Vienne pour se rendre en Russie, prenant sa route par la Suède. Arrivé à Stockholm en 1807, il y fut nommé membre de l'académie de musique, puis il se rendit à Pétersbourg, où la direction de la musique de l'Opéra allemand jui fut confiée. La société philbarmonique de cette ville le choisit aussi pour un de ses membres. Pendant son séjour dans cette capitale et à Moscou , il sit exécuter avec succès quelques-unes de ses compositions: mais ses premiers ouvrages ne furent publiés qu'après son retour en Allemagne, Une maladie sérieuse, occasionnée par l'avis de la mort de son père, l'obligea de renoncer à la direction de la musique du théâtre impérial allemand. De retour à Salzbonrg, il y resta peu de temps, et se rendit à Vieune, où il n'arriva qu'au moment de la mort de Haydn.

Après la paix qui suivit la campagne de 1809, Neukomm se rendit à Paris, où ses liaisons avec les artistes et les savants les plus distingués le fixèrent pendant plusieurs années. Ii y trouva dans la princesse de Vaudémont une protectrice qui le présenta au prince de Tallevrand et le lui recommanda avec chaleur. A cette époque, Dussek était attaché comme pianiste à la maison de ce personnage politique; mais déjà sa santé commençait à s'altérer. Bientôt après il fut obligé de se rendre à Saint-Germain, dans l'espoir qu'nn air pius pur pourrait bâter sa guérisou, et pendant son absence, Neukomm le remplaça près du prince. On sait qu'après avoir langul dans sa retraite champêtre, Dussek monrut en 1812. Dès ce moment, Neukomm fut definitivement instalié chez le priuce de Talievrand, En 1814 il l'accompagna au congrès de Vienne; un Requiem qu'il avait composé en commémoration de Louis XVI fut exécuté dans l'église St-Étienne de cetle ville, par un chœur de 300 chanteurs, en présence des empereurs, rols at princes rénnis su congrès. En 1815 le prince de Talleyrand fit obtenir à Neukomm la décoration de la Légion d'honneur, et des lettres de noblesse. De retour à Paris après les Cent-Jours, il y reprit ses travaux. En 1816 il accompagna le duc de Luxembourg, qui allait en ambassade extraordinaire à Rio-Janeiro. Le roi don Pedro le choisit pour maître de sa chapelle et ini fixa un traitement considérable. Neukomm en jouit pendant plus de quatre ans ; mais après la révolution du Brésil, qui obligea le roi à repasser en Enrope, il renonça de son propre mouvement à son titre et anx appointements qui y claient attachés. De retour à l'aris au mois d'octobre de la même annee, il retroura sa place dans l'ibodé de Talleyrand, reprit ses travaux et les douces habitudes de sa vie.

Depuis longtemps il épronvait le désir de visiter l'ttalie; en 1826, il réalisa son projet de voyage en ce pays, qui lui offrait des objets d'études variées; il visita Milan, Florence, Bologne, Rome , Naples et Venise. Dès ce moment, un goût passionné de voyages sembla a'être emparé de tol. En 1827 il parcourut la Belgique et la Hollande; deux ans après Il se rendit en Angleterre et en Écosse : il y fut accneilli avec distinction par Walter Scott et quelques autres hommes remarquables. Rentré à Paris dans les premiers mols de 1830, il n'y rests que peu de temps, parce qu'il accompagna Talleyrand dans son ambassade à Londres, après la révolution de Juillet. Il slia à Berlin en 1832 et y fit exécuter deux fois son oratorio la Loi de l'Ancien Testament, ainsi que plusieurs autres compositions; puis il visita ses amis de Leipsick et de Dresde. De retonr à Londres, il v passa Phiver de 1832-1833, fit ensuite un second voyage en Italie, et s'arrêta dans le midi de la France pendant l'hiver de 1833-1834. Profitant de la proximité de Toulon, il fit une exeursion à Aiger et dans les possessions françaises de l'Afrique. Paris et Londres le revirent pendant les années 1835 et 1836. Il s'était proposé de parcourir l'Amérique septentrionale pendant cette dernière année; mais nne maladie douloureuse le retint en Angleterre an moment même où il allait s'embarquer. Rendu à la santé, il reprit le cours de ses voyages, visita de nonvean la Belgique, Francfort, Darmstadt, Heidelberg, Manbeim et Carlsruhe. De retour ensuite à Paris, il y passa plusieurs années, puis il fit un voyage en Suisse. En 1842, il dirigea la fête musicale de Friedberg et celle de Salzbourg , à l'occasion de l'érection du monument de Mozart, il retourna ensuite en Angleterre, pays qu'il affectionnait et où il avait besucoup d'amis. Depuis quelques temps sa vue s'affaiblissait par la formation de la cataracte sur les deux yeux. Il finit par devenir complétement avengle. En 1848, il se tit faire l'opération par un célèbre oculiste de Manchester : elle eut le plus heureux résultat. En 1849, je retrouvai ce vieil ami à Munieh : Il était encore obligé de porter des Innettes colorées de diverses manières en raison de l'état de la lumière dans les différentes parties du jour : mais en dépit de

set souffrances passives et des préviccepations que indémenté out et acted, il était rouvre pleis indémenté out étated, il était rouvre pleis d'unitousiance pour les beliet œuvres de mais que serieux en pous cinnéalmes dus qué-ques égites ainsi qu'à la chapele royal. Lorraque per le la comme du Jury de l'exposition universelle, illèmenté du Jury de l'exposition universelle, illèmenté du Jury de l'exposition universelle, illèmenté par le le la comme du la configuration de l'exposition universelle, illèmenté partie qu'entre de la configuration de l'exposition universelle, illèmenté partie propriée par la l'artie en 1550, nous autres qu'en par le la l'artie et 1550, nous autres qu'en préparé par le l'artie et 1550, nous autres qu'en préparé de l'artie et 1550, nous autres qu'en préparé de l'article le l'exposition de l'ex

Nonobstant les distractions multipliées de ses voyages, Neukomm a produit une si grande quantité de compositions de tout genre, qu'il est difficile de comprendre qu'il ait eu le temps nécessaire pour le travail matériel d'un si grand nombre d'onvrages. Depuis l'âge de vingt-cinq ans il tenalt un catalogue thémstique de ce qu'il avait écrit ; voici le résumé qu'il m'en a envoyé en 1837 : I. MUSIQUE RELIGIEUSE à plusieurs parties, avec ou sans accompagnement : 1º Oralorios : 2 en anglais, 5 en allemand. - 2º Messes : 15 complètes. - 3º Te Deum : 5. - 4' Grands chœurs: 3 en anglais, t en russe - 5° Cantates d'eglise : 3 en anglais, 1 en français, 1 en ltalien. - 6º Morceaux détaches à plusieurs parlies : 25 en latin, 9 en français, 12 en anglais , 2 en allemand. - 7° Collection d'antiennes et d'autres morceaux à plusieurs parties, en tangue latine, composés pendant le voyage de Brest à Rio-Janeiro. - 8° Collection considérable d'hymnes chorales sur des paroles anglaises. - 9° The morning and evening service (Service do matin et du soir, à 4 parties). complet. Ces deux derniers ouvrages, qui renferment une multitude de pièces, ont été composés en Angleterre. - 10° Psaumes à voix scule : 4 en latin, 7 en italien, 10 en anglais, 17 en allemand. - 11º Psaumes à plusieurs parties: 10 en latin, 2 en russe, 7 à 2 voix, en anglais: 3 à 3 voix, idem; 2 à 4 voix idem; 3 à 5 voix, idem ;2 à grand chœur, idem; 1 à double clæeur pour 8 voix, idem, - 12° Cantates d'église et morceaux détachés à voix seule : 62 en anglais. t6 en latin, 2 en italien, 2 en français, 27 en allemand .- II, MUSIQUE DRAMATIQUE : 13° 10 opéras allemands. - 15° 3 scènes détachées en Italien. - III. MUSIQUE VOCALE DE CONCERT ET DE CHAMBRE: 15° Chaurs: 2 en portugais, 4 en anglais, 2 en allemand. - 15° Trios : 2 en italien , t en anglais , t en français. - 17º Duos : t en italien, 5 en français. - 18º Canlates :

1 en français, 2 en italien. - 19º 73 chansons allemandes. - 20° 75 chansons anglaises. -21° 50 romances françaises. - 22° 4 canzonettes italiennes, - tV. MUSIQUE INSTRUMENTALE : 23° Fantaisies et étégies à grand orchestre :7. - 24° 5 ouvertures détachées. - 25° Une symphonic à grand orchestra. - 26° Quintettes, quatuors, etc., pour divera instruments, au nombre de 23. -26° 25 marches militaires et autres piéces d'harmonie. - 28° Duos, valves, etc., pour divers instruments. - 29° Un concerto pour plauo. - 32° 10 sonates et caprices pour le même instrument, - 3t° Variations idem, 9 suites. - 32° 8 fantaisies (dem. - 33° 57 pièces d'orgue. - 34° Des exercices d'harmonie et des solféges. La récapitulation de ces compositions, faile au mois d'août 1836, présente un ensemble de 524 œuvres de musique vocale, et de 219 de musique instrumentale : en tout, 743. Beaucoup de ces morceaux ont été publiés en France, en Allemagne et en Angleterre; mais un plus grand nombre est resté en manuscrit. A celte longue liste : il faut ajouter les deux oratorios Christi Auferstehung (La Resurrection du Christ), et Christi Himmelfahrt (L'Ascension du Christ), dont les partitions réduites pour le piano ont été publiées en 1852, et un trés-grand nombre d'ouvrages de tout genre écrits depuis 1837. Neukomm était considéré comme uu des meilleurs organistes de son temps.

NEULAND (GUILLAUME), violoncelliste, clarinettiste et compositeur, est né à Boun le 14 juillet 1806. Il reçut les premières leçons de piano et de composition de Hegmann. A l'age de dixhuit ans, il s'enrôla volontairement à Cologne comme clarinettiste dans la musique du 28° régiment de ligne prussien. Ce régiment n'ayant pas quitté cette même ville pendant deux ans. Neuland v ouvrit un cours d'harmonie, qui fut suivi par de nombreux élèves. Après ce temps, il obtint son congé et retourna à Bonn, où il succéda dans l'enseignement à son ancien mattre Hegmann. Dans un voyage qu'il tit en Angleterre, pour se faire entendre comme violoncelliste, il s'arreta à Calais, et s'y liva. Il y fonda une société philharmonique, qui a subsisté depuis lors sous sa direction. On a publié de cet artiste plusieurs morceaux pour le pianu et le violon-

celle.

NEULING (...), vralsemblablement violoniste et virtuone sur la mandoline, a vécu à
Vienne dans les premières années du siécle présent. On a gravé de sa composition plusierarouvrages, parmi lesquels on remarque: 1º Polonaise brillante pour piano et violon, op. 2;
Vienne, Hastlinger, — 2º Rondo pour violon

BIOCR. UNIV. DES MUSICIENS. - T. VI.

principal, avec deux violons, alto et violoncelle, op. 6; Leipsick, Breitkopf et Hartlel. — 3° Potonaise pour violon principal avec 2 violons, alto et violoncelle, op. 7; Vienne, Diabelli. 4° Sonate pour piano et mandoline, op. 8; Vienne. Haslinger.

NEUMANN (JOACHIM). FOYES NEANDER.

NEUMANN (MARIN), compositeur allemand du dix-septième siècle, est auteur d'une messe 5 voix indiquée dans le Catalogue de Parstorf. NEUMANN (JEAN CHRISTOFRE), facteur d'orgues, à Metieradorl, en Silésie, vers le milieu du dix-luulième siècle, a construit en 1746 un

NEUMANN (JEAN CHRISTOPHE), facteur d'orgues, à bettersdorl, en Silésie, vers le milieu du dix-luitième siécle, a construit en 1748 un pelit instrument dans l'église de Lœwenberger, qui ne lui fut payé que 252 écus (environ 950 francs).

NEUMANN (Charlers-Gottlien ou Tréovenix), né à Glogau, dans la première motité du dis-limitéme siècle, (ut un facteur d'orgues distingué. En 1752, it construisit un orgue de vingtsix jeux dans la cathébriale, et en 1757, it un un autre de vingt-quatre jeux dans le temple évangélique.

NEUMANN. Plus leura musiciens de ce nom out publié des compositions de différents geares et ont été confondus parce que les renseignements manquent sur leur personne et que leurs prénoms mêmes ne sont pac comus, Guide par la nature de leurs ouvrages, les époques de leur publication et les lieux où ils out paru, j'ài cru pourior les distinguer de la manière suivante.

NEUMANN (G.) on plutot NEUMAN, claveciniste et compositeur hollandais, vivait à Amsterdam vers 1770. Il a publié : 1º Des mélodies pour le psautier sous ce titre : Musikaale Zangweiser van het Boeck der Psalmen, 1re et 2° suites pour le cliant et la basse, - 2° Six petites sonates pour le piano, avec deux violons et basse, Amsterdam, Hummel, - 3º Chansons hollandaises variées pour le clavecin, ibid. - 4º Trois pièces de clavecin avec flûle ou violon, op. 3, ibid., et Berlin, Hummel. -5° Trois idem, dont la 3me à 4 mains, op. 4. Ibid. - 6º Deux idem , tirées de l'opéra d'Atys, op. 5, ibid. - 7º Cinq idem, tirées de Nina, avec deux violons, op. 6, ibid. - 8° Deux idem, avec accompagnement de deux violons et violoncelle tirées d'Azemia, op. 7, Ibid. - 9° Six ldem, avec viulon et violoncelle, tirées de l'opéra les Amours d'élé, op. 3, Ibid. - 10° Air ( Oui, noir n'est pas si diable, etc.) varié pour le clavecin, ibid.

NEUMANN (Faéoéaic), premier ténor au théâtre d'Altona, dans les années 1797 et 1798, chantait à Vienne en 1801. Il fut aussi compositeur dramatique et fit représenter : 1º La Fille avec la bague, petit opéra, 1798. — 2º Le Faux I Recruiteur, petit opéra. Il a laissé aussi en manuscrit une sérionale pour le comte de Benjofski, et un recueil de mélodies sous le titre Gezxnge zum Todlenkopf (Airs pour la Tele de mort) (1), 1790.

NEUMANN (CRASER), de Leipiek, apublic une orden ur Jena-dam Hiller, consipublic une orden ur Jena-dam Hiller, consideré comme homme, comme artiste et comme
profusere de munique, Cette notice est uivite
d'un siscours prosocie sur chéviques de ce savant musicion cité a pour titre z-banens dem
Hiller ; cine benéraleme Würzligung seiner
Verleimes du Mesuch, Nimatter end Schuimann, andat ciner Berle persprochen un
acteur l'erre, lesvisich 1891, 1875.

NEUMANN (F. A.), pinnis et composition viruli Virune et av situli Virune et av situlion pour le piante, au c'elected queuvres de variations pour le piante, au c'elected queuvres de variations pour le piante, au c'elected queuvres de variations pour le piante, au c'elected que virune virune de l'acceptant de la composition del la composition de la compo

NEUMANN ( .... ), clarinettiste et professeur de nuisique a Francfort, au commencement du siècle présent, a'est fait cunnaître par les publications suivantes : 1° Concertino pour clarinette et orchestre, en forme de scene chantante, op. 19. Offenbach, André; 2me idem, op. 48, Bonn, Monpour. - 2° Duos pour 2 elarinettes, op. 20 et 24, Offenbach, André. - 3º Éludes ou capricea pour clarinette seule, op. 23, ibid. -4" Variations pour hauthois avec accompagnement de 2 violons, alto et basse, op. 9, ibid. -5° Serénale pour hauthois et guitare, op. 16, ibid. - 6° Duos pour 2 violons, op 12, ibid. -7º Air varié pour flûte, vlolon et guitare, op. 1, Mavence, Scholt. - 8º Pinsieurs sérénades pour clarinette et guitare, cor de bassette et guitare, flûte et guitare, violon et guitare, alto et guitare, op. 2, 5, 15, 17, 27, Offenbach, André. -9' Concertino pour hauthois, op. 38; Bonn, Mon-

NEUMANN (H.), flûtiste et compositeur à Hanovre, vers 1840, a publié de sa composition : 1º Quatuor pour flûte, violon, altu et basse, op. 22, Hanovre, Bachmann. — 2º Diverthssement

(I) Drame qui portalt ce titre.

idem, op. 25, ibid. — 3' Grand trio pour trois flûtes, Offenbach, André. — 4° Duos faciles pour 2 flûtes, op. 30, Bonn, Simrock.

Il y a aussi un professeur de musique nominé Neumann (J.-C.) à Hildbarghausen, en Saxe; il a publié quelques danses et marches pour piano.

posite Perceptor Gardes et autre pour juno. NEUMANN (Ilstan ), composition; lut d'alord mittre de ciaspelle de la petite cour de brettails, plus firecteur de musique de la Société republic de l'aurancie à Antere, et estin ciaef de brettails, plus firecteur de musique de la Société republic de l'aurancie à Antere, et estin ciaef de musique d'un expanent prussim l'Oologne. Au sunsique d'un expanent prussim l'Oologne. Au est relicé à Hollique de certifiq N. Nemanu est relicé à Hollique de l'entre et et de la est relicé à Hollique de l'entre et et de la est relicé à Hollique de l'entre et et de la est relicé à Hollique de l'entre et et de la est relicé à Hollique de l'entre et de l'entre est relicé à Hollique de l'entre et de l'entre militaire. En 1853 il a obtenu et et du d'une symptosie : son ouvrage a pour litre : Tanheité.

NEUMANN (Enson), fils du précéient, est et à Cologne le 12 juillet 1819. Il fut envoyé par son préc à Léphick, pour y écholier l'Burnouie et la composition sons la direction de M. Hauptmann. Ser (tubes terminées, il s'est litré à la composition de la musique de danse dans laquelle il s'est distingué. Cet artiste a ususi de la réputation comme circ d'orchestre. On a publié besucomp de ses outrages nour la danse.

NEUMANN (WILBELN ON GURLACHE), vio loniste, compositeur et littérateur, est né à Breslau, et y commença l'étude du violon. En 1846 il se rendit à Cassel pour y prendre des leçons de Spohr, dont il devint un des bons élèves. Fixé dans cette ville depuis lors, il s'est fait connaître du monde musical par un ouvrage qui a pont tilre : Die Komponisten der neuen Zeit / Les compositeurs de l'époque actuelle ); Cassel, 1855-1858, in-8°. Ce livre est un recueil de biograpliles de compositeurs, public par livraisons. Les Lexiques musicaux de Gassner, de Bernsdorf et de Gollmick ne fournissent aucun renseignement sur ce littérateur musicien; le peu que j'en donne a été recueilli dans les journeux, en sorte que j'ignore s'il y a identité entre lui et Withelm Neumann, qui a publié à Breslau, en 1842, chez Cranz, un recueil de chants à deux voix ponr soprano et contraito, extrait du recueil de cantiques, psaumes et litanies de F. W. Lichthorn, pour l'asage du culte catholique, sous ce titre : Auszug aus den Choraten und Melodieen zu dem, im katolischen gesang-und Erbaunsbuche von F. W. Lichthorn etc. Le Levique des musiciens de la Silésie (Schlesisches Tonkunstler-Lexikon, Breslau, 1846-1847), de MM. Kossunaly et Carlo, ne contient aucune notice sur un musicien de ce nom.

NEUMARCE (GEORGES), né le 16 mara

t631, å Muliliausen, int secrétaire des archives et bibliothécaire à Weimar, où il mourut le 5 juillet 1681. Il a publié à Jéna, en 1657, un recueil de métodes initule : Forfgepfamzler musikalusk-poettscher Lustwald bezeuget, etc. Dia ttribue la métodie du canlique : Wer nur den Ileben Gott Leszt wallen, etc.

NEUMAYER (Annsé), né le 24 octobre 1750, à Grossachieria, prés d'ingolstait, entra dans l'ordre des classiones réguliers à Polling (Styrie), et y rempit les foucions d'organiste et de director du cheur. Il écrivit pour l'église de son couvent beancoup de massique d'église fort estimée en Bavière. Après la suppression de son ordre, il a obteuu une cure dans les environs de Munich. Il n'a pas publié ses compesitions pour

Un autre musicien du même nom a publié, à Vienne, des polonaises, valses et contredanses,

NEUNER (CHARLES), né au faubourg de Munich, le 29 juillet 1778, apprit de son père (Martin Neuner) les éléments de la musique, puis reçut des leçons d'un moine du convent de Saiut-Jérôme, près de sa ville natale. Plus tard il fit ses humanités chez les bénédictins de Tegernsée, et y apprit à jouer du violon. De retour à Munich, il se livra à l'étude de l'art du chant, sous la direction de Valesi, et apprit de Joseph Gratz la composition et le piano. Admis dans la chapelle du roi de Bavière comme violoniste, il a composé pour le théâtre la musique des ballets dont les titres suivent : to La Mort d'Hercute. - 2º Vénus el Adonis. - 3ºL'Union de la Danse et de la Mustque. - 40 La Caverne de brigands. - 5º Le docteur Faust. - 60 Les trois Esclaves. Cet artiste a écrit aussi pour l'église : Die Shapfungstage ( les Jours de la Création), canlate religieuse pour 2 soprani, 2 ténors et basse, avec 2 violons, alto, basse et orgue, en partition, op. 8, Munich, Sidler, et les psaumes de la pénitence à 4 voix et orcbestre, en partition, op. 9., Ibid. On a gravé les airs de quelques uns des ballets de Neuner.

NEUSIEDLER (Jaxx), luthier à Nutraper, né dans les dernières ausées du quinzième siècle, perfectionna la construction du tuth, particultièrement à l'égard du dispason du manche (\* 1097E Baron, 'Dilerzuschung des Instirunents der Louley, p. 56). Ses instituments fucutar resiercités dans toute l'Europe. Loi-même tout resiercités dans toute l'Europe. Loi-même 1533. Walter sattificable à cut articles de justice de pièces de luth qui appariement à celai qui est l'Ophis de l'Articles suivast.

NEUSIEDLER ( MELCHIOR ), luthisle ha-

bile, peut-étre fils du précédent, né à Nuremberg dans la première moitié du seizième siècle, fit en 1565 un voyage en Italie avec Philippe Camerarius, et retourna en Allemagne l'année suivante. Il sefixa alors à Augsbourg; mais après la mort d'Antoine Fugger, son protecteur, il retourna à Nuremberg, où il mourut en 1590. On a publié de sa composition : Deutsch-Lautenbuch darinnen kunstriche Motetten , etc. ( Livre de tablature allemande pour le luth, où l'on trouve des motels, des nièces françaises, italiennes, allemandes, etc. ) Strasbourg, Bernard Jobin, (574, in-fol, On v trouve son portrait, Une deuxième édition de cet ouvrage a paru dans la même ville, en 1596, in-fol. Il a été aussi réimprimé à Venise en 1576, sous ce titre : Il primo ltbro in tabulatura di liuto, ove sono Madrigati, Motetti, canson francesi, etc. in Venetia. appresso di Antonio Gardano, in-fol. Neusiedler a aussi arrangé six motets de Josquin Deprès à six parties en tablature de luth, et les a publiés en un recueil, à Strasbourg, en 1587, in-fol.

NEUSS (HENRI-GEORGES), né le tt mars 1654, à Elbingerode, dans le Hanovre, fut d'abord prédicateur à Quedlinbourg, puis pasteur à l'église Saint-Henri de Wolfenbuttel, et en dernier tien conselller du consistoire, premier pasteur et snriutendant de l'école de la ville à Wernigerode, où il mourrut le 30 septembre 1718. Mattheson assure ( Grundlage einer Ehrenpforte) que Neuss avait près de cinquante ans lorsqu'il commenca l'étude de la musique. dans le dessein d'harmoniser à quatre parties les métodies du tivre choral, pour l'usage de sa paroisse. Puur réaliser ce projet, il prit en 1708 des leçons de contrepoint du cantor Bokemeyer, de Wolfenbuttel, quolqu'il ne pût résondre les difficultés que par correspondance avec son mattre. Environ cinquante ans après, on se servait encore à Wernigerode des chants chorais harmonisés par Neuss. En 1691 Il écrivit une lettre à Werkmeister, sur l'usage et l'abus de la musique, que celul el a fait imprimer comme préface de son écrit intitulé : Der edten Musik-Kunst Würde, Gebraüch und Missbrauch, etc., Francfort et Leipsick, 1691, in-4°. Il avait laissé en mourant un manuscrit qui ne fut publié que trente-six ans sprès sa mort, sous ce titre ; Musica parabolica, oder paraboltsche Musik, das ist, Erærterung ellicher Gleichnisse und Figuren, die in der Mustk, absonderlich an der Trommete befindlich dadurch die allerwichtigsten Geheimnisse der helligen Schrift, denen Musick-Verstændigen gar deutlich ab-

gemahlet wird (Musique parabolique, ou explica-

tion de quelques paraboles et figures qui se tron- . vent dans la musique, particulièrement dans la trompette, par laquelle on donne une démonstration claire de quelques vérités de la sainte Écriture à ceux qui sont Instruits dans la musique ). Dans cet opuscule bizarre, divisé en 91 paragraphes, Neuss établit une comparaison entre la musique, l'univers, Dieu, Satan, le ciel et l'enfer. Il divise les quatre octaves de l'ancien clavier de l'orgue, depuis l'ul grave jusqu'à l'ul aigu, en deux grands cercles superposes qui se tonchent par lenr circonférence. Chaeun de ces cercles renferme deux octaves. Le cercle inférieur représente le monde infernal ; le supérieur, le monde céleste. Un troisième cercle coupe les deux premiers en parties égales, appuyant les points opposés de sa circonférence sur lenr axe horizontal. Celui-là représente le monde terrestre: il renferme aussi deux octaves et participe ilu monde céleste et du monde infernal, ponr indiquer que la source du bien et du mai se trouve dans le cour de l'homme. Dans un autre endroit on voit que l'accord consonnant, appelé trigde harmonique au temps de Neuss, est l'emblème de la sainte Trinité : le son fondamental représente Dieu le Père ; la quinte est assimilée au Fils, et la tierce, qui participe de l'harmonie des deux autres, représente le Saint-Esprit. Tont le livre est dans ce goût. A la page 90 on tronve un autre morceau intitulé Kurtzer Entwurf von der Musik (Esquiase abrégée de la musique). Cette esquisse n'est que le développement du sujet traité dana la préface du livre de Werkmeister cité plus haut. Elle est divisée en trois chapitres dont le premier traite de la noblesse et de l'excellence de la musique, le second, de son usage et de son utilité; et le dernier, de l'abus qu'on en fait, L'auteur auraît dû comprendre que le plus grand abus un'on puisse faire de cet art est de le prendre pour prétexte de semblables extra vagances.

NEVEU (11.), né à Bravelles, vers 1720.

Se fina joune à Paris, et y doma des Feçons de clavedn. On voll par les almanachs de musique qu'il y était neuer en 1729, et qu'il a roit le des carcelnis de nomine d'Artois, On a grave des sax composilles ; 1° Sis trios pour elavecin, violon et basse, op. 1, Bruvelles et Paris, et l'est par le de l'arcelnis et l'arcelnis et par le davec in en 1 et 2, Paris, Leduc; no 4, Naderman; n° 3, Paris, Leduc; no 4, Naderman; n° 3, Paris, Leduc; no 4, Naderman; n° 3, Paris, Leduc; no 4, Naderman.

NEVIL (....), savant anglais qui vivait dans in seconde moitié du dix-huitième siècle, a fart imprimer dana les Transactions philosophiques (n° 337, p. 270) une dissertation intitulie: Antient trumpet found in Irelmat (Ancienne trompette trouvée en Iriande). Suivant l'opinion de l'autenr de ce morceau, l'intrument dont il sagit appartenait aux prenier temps du christianisme, et servait dans les funérailles.

NEWTE (JEAN), recteur à Tiverton, dans le Devonshire, vivait à la fin du dix-septième siecle, On a de lui un sermon sur l'usage des orgues dans les églises, sons ce titre : The lawfulness and use of organs in Christian churches, a scrmon on Ps. CI, 4; Londres, 1696, in-4°. Ce sermon a été réimprimé à Londres, en 1701, in-4°. tl fut préché à l'occasion de l'érection d'un nouvel orgue dans la paroisse de Tiverton. Newte y établit que l'orgue, lorsqu'il n'est pas séparé du chant, dans l'office divin, n'est pas contraire a l'esprit de la religion chrétienne. Une critique de ce sermon fut imprimée en 1697, sous ce titre : A Letter to a friend in the country, concerning the case of instrumental Musick, in the worship of God, etc. Newte lit une réponse à cet ecrit, dans la longue préface de la deuxième édition du Traite de Dodwell sur le même sujet (royer Donwett).

NEWTON (Jean), mathématicien anglaia et docteur en théulogie , naquit en 1622, à Oundle, dans le comte de Northamptou. Après la restauration, il fut fait chapelain de Charles II, puis il obtint le titre de recteur de Ross, dans le comté d'Hereford, où il mourut le 25 décembre 1678. Il a publié beaucoup de livres élémentaires, particulièrement sur les mathématiques, et une aorte d'encyclopédie des sciences intitulee : Introductio ad logicam, rhetoricam, geographiam, musicam, etc ; Londres, 1667, in-8". Une traduction anglaise de ce livre n para dans la même année sous ce titre : English Academu, or a brief introduction to the seven tiberal arts, In-8°. La deuxième édition de rette traduction a élé publiée à Londres, en 1693, in-12, de 243 pages. Le petit traité de musique contenu dans ce volume commence à la page 91 et tinit a

la page 10%.

NEWTON (15x4c), avant illustire dont in mon est criètre parali cens mêmes qui ne commo de criètre parali cens mêmes qui ne commo de la province de Lincola, le 25 décombre 1613, et insourait de la pierre, à Londres, le 20 mars 1273. L'instituire de la viet des découverirs de ce grant homme n'appartient pas à Delicionnaire; in yl trouver place que pour la coli il réabilit Danalogie qu'il avail trouvée entre con la réabilit Danalogie qu'il avail trouvée entre prêvrée des coalents, soivant les différents degrés de

de réfraction des rayons lumineux dans le prisme. avec les sons de la gamme. Newton s'est contente d'indiquer sommstrement cette analogie, sans essaver d'en dunuer la démonstration scientifique. parce qu'il en avait sans doule apereu les difficultés. Elles consistent en ce que les proportions numériques de l'ordre des couleurs, en raison des divers degrés de réfrangibilité des rayons luminens, ne sont pas celles de l'ordre des sons de nos gammes majeure ou mineure, et qu'il eu résulterait une autre gamme mixte qui ne répondrait à aucune tonalité, puisqu'elle serait disposée de la manière suivante : ré, mi, fa, sol, la, si, ut, ré. Mairan a developpé les conséquences de l'observation de Newton, dans un Mémoire insére parmi ceux de l'Académie royale des sciences de Paris (ann. 1737, pages 1-48). C'est aussi cette observation qui a donné heu à la rêverie du clavecin oculaire du jésuite Castel, ( Voyez MAIRAN et Castel. Voyez aussi Field (Georges).

Dans les Nuya cartiques, recueil de pièces posblème à Londres en 170, on fronce une leitre de Harringion à Newton, dade du 22 mai 1033, la réponse de Newton ur ce supit. Il vigit du théorisme de Pythagore, contenu daus la 47 proposition du premeir livre des Elements d'Excide, ci que Harringion considerait comuse plus position de premeir livre des Elements d'Excide, ci que Harringion considerait comuse plus recueil de la companie de la companie de la recueil de la companie de la companie de la par Sallana et par Wallis. Dans sa réponse, Newrougalitée, que l'Intérior de l'Erdonne, verijoné par Sallana et par Wallis. Dans sa réponse, Newrougalitée que l'étate de la mission de l'autientre volume de son Histònier générale de la maissing (n. 140-

NEWTON (BENJAMIN), ecclésiastique anglais, professeur du collège de Jésus, à Cambridge, et vicaire à Sundhurst, dans le comté de Gloucester, vivait vers le milieu du dix-hullième siècle. A l'occasion de la réunion des chœurs de trois églises pour un festival de musique, au profit d'une institution de charité, en 1760, il a prononcé un sermun dont le texte était pris dans le 46° psaume. Ce sermon a été Imprimé sous ce titre: Musick Meeting of 3 choirs, on Ps. XLVI, 9; Cambridge, 1760, in-40. On peut voir, sur la réunion de ces trois chœurs de Gloucester. Worcester et Hereford le livre du Rev. Daniel Lysons intitulé: History of the origin and proaress of the Meeting of the three choirs of Gloncester, Worcester and Hereford, and of the charity connected with; etc, Gloucester, 1812, na volume gr. in-8°.

NEYRAT (L'abbé ALEXANDRE STANISLAS), prêtre et mattre de chapelle de S. E. le cardinal archevêque de Lyon, ne à Lyon, d'une accienne

famille d'échevins, le 27 août 1825, a fait ses premières études musicales au petit séminaire des Minimes. Après avoir achevé son cours de théologie il rentra au séminaire en qualité de professeur. En 1851 il fonda la chanelle de Saint-Bonaventure et y remplit avec talent les fonctions d'organiste et de maître de chapelle. La mort de l'abbé Fichel, en 1861, a fait appeler M. l'abbé Neyrat à la place de mattre de chapelle de l'église primatiale de Lyon, où, par les soins de Mar de Bonald, et sur la proposition de M. Danjou, lea éléments d'une bonne exécution de la musique religieuse ont été réunis. Placée sons la direction de M. l'abbé Neyrat, cette chapelle fait des progres remarquables dans l'exécution des grandes œuvres de musique d'eglise. On doit à cet ecclésiastique, musicien aussi instruit que zélé : 1º la publication d'un premier Recueil de cantiques, en collaboration avec feu l'abbé Fichel; - 2º l'Ordinaire du graduel et du vespéral, mis en fauxbourdon; - 3° nne seconde Collection de canliques recuelilis ou composés par lui.

NEZOT (Gasauxt), né le 12 septembre 1776 a Gondrecori, danie dudrich de Bar, est entré comme dètre au Conservatior de Paris en 1703, et y a achere son choutation musicale, sous la direction de Laborner. Decenu probessor de l'adorner. Decenu probessor de l'adorner. Decenu probessor de un voyace en Angelerre, et y a publié donx sirs varies pour son l'autument. De récour a Paris, il et retreté dans la carrière de l'enseignement, et a étà paratire quedque; rouances, et une fantaité pour le piance Paris, Ledor.

NICAISE (CLAURE), chanoine de la Sainte-Chapelle de Dijon, naquit dans cette ville, en 1623. Après avoir achevé ses études dans sa ville natale, il recommença sa philosophie à l'université de Paris, puls étudia la théologie au collège de Navarre. En 1655, il fit un vovage eu Italie, et s'y lia avec beaucoup d'artistes et de savants. De retonr à Dijon, il s'y livra à la culture des lettres. Il mourut le 20 octobre 1701, à Villy, village à sept lienes de cette ville. Il a laissé en manuscrit un Discours sur la musique des Anciens, qu'il se proposait de faire imprimer avec quelques leltres d'Ouvrard ( voyez ce nom) sur le même sujet. Fabricins cite ce discours (Biblioth. Grac., Iome II, p. 251) sous le tilre latin De Veterum musica Dissertatio; c'est à cette source que Forkel a puisé (Allgem. Litter, der Musik), et tous ses copistes ont répélé ce titre; mais Papillon (Biblioth, des auteurs de Bourgogne), mieux instruit, Indique le titre français.

NICCOLETTI (PRILIPPE), compositeur, naquit à Ferrare en 1563, fit ses études musicales à Bologne sous le P. Cartari, religieux cordeller.

mattre de chapelle du grand couvent de Saint-François, et vécut quetque temps à Rome, où il était encore en 1620. Il y était mattre de chapelle; mais ou ignore à quelle église il était attaché. Il a publié : Madripali a voci, ibb. I. Venise, 1597, in-4°. Il a laiseé aussi beaucoup de musique d'église en manuscrit.

NICCOLINI (Faxsons), compositeur et poète dramatique, récut à Venise depuis 1609 jusqu'en 1685. Il y fit représenter les opéras suivants de sa composition : 1º L'Argia, opéra sérieux; — 2º II Genserico, melodrame; — 3º L'Eracitio; — 4º Peneloppe la cartie.

NICCOLINI (PAUL), soprauiste, brilla à Rome, en 1721, dans Comnéne, opéra de Por-

NICCOLINI (CHABLES), chanteur distingué, surnommé delle Cadenze, à cause de son habileté à exécuter le trille, vécnt dans la seconde moitié du dix-huitième siècle. En 1770, il était à Sienne, où il se faisait admirer.

NICCOLINI (Maniano), brilla comme chanteur à Rome, à Naples et à Venise, depuis 1775 jusqu'en 1790.

NICCOLINI (Louis), né à Pistoie en 1769, alla dans sa première jeunesse commencer ses études de musique à Florenze, sous la direction de Marc Rutini; puis il entra au Conservatoire de la Pietà dei Turchini, à Naples, et y reçut des leçons de contrepoiut de Sala. Tritto et Paisiello lui donnèrent aussi des conseils pour l'instrumentation et la conduite des morceaux de musique vocale. En 1787, il écrivit la musique de quelques ballets pour le théâtre Saint-Charles, à Naples, Deux ans aprèa, le grand-duc de Toscane, Léopold, le nomma maître de chapelle de la cathédrale de Livourne : il occupait encore cette place en 1812. Niccolini a écrit beaucoup de musique pour l'église, restée en manuscril, et des divertissements pour le théâtre.

NICCOLINI (Josepu), né à Plaisance, en 1771, aulvant la notice faite par Gervasoni. D'après un renseignement lourni par la Gazette gégérale de niusique de Leipsick (43º année, col. 1,046), la date véritable de sa naissance serait le mois d'avril 1763 : cependant ses études pe Arrent terminées au Conservatoire de Naples qu'en 1792, d'où il suit qu'il aurait été âgé de 29 ans à cette époque, ce qui est peu vraisemblable, Il était fils d'Omobono Niccolini, maître de chapelle à Plaisance. Dès son enfance il montra d'heureuses dispositiona ponr la musique, qui lorent cultivées par son père pendant cinq ans; puis il reçat des leçons de chaut de Philippe Macedone; et enfin il entra au Conservatorre de San-Onofrio, à Naples. Il y demeura sept

années, et lut dirigé dans ses études par Jacques Insanguine, connu sous le nom de Monopoli. Sorti du Conservatoire en 1792, il lit représenter à Parme, pendant le carnaval de l'année anivante. son premier opéra Intitulé : La Famiglia stravacante. Au printemps de 1794 il écrivit à Gênes deux opéras bouffes, savoir : Il Principe Suazzacamino, et I Molinari. Appelé ensuite à Milan, il y donna pendant l'automne Le Nozze campestri. En 1795, il se rendit à Venise pour y composer l'Artaserse; dans la saison du carpaval de 1796 il v fet représenter La Donna umamorala. Cet ouvrage ful suivi d'un oratorio en trois parties, exécuté à Césène pendant le carême. En 1797 Gênes le rappela pour l'opera de carnaval; il y écrivit l'Alzira, dont le succès classa Niccolini parmi lea meilleurs compositeurs italiens de cette époque. Dans l'automne de la même année il dut aller à Livonrae, et v composa La Clemenza di Tito, qui fut aussi accueilli avec beaucoup de faveur. Crescentini, parvenu alors à la plus belle époque de son talent, excita dans cet ouvrage l'admiration du public jusqu'à l'enthousiasme. I due Fratelli ridicoli succédérent à cette composition , dans l'antompe de 1798, à Rome. Quarante jours suffirent à Niccolini pour écrire, en 1799, Il Bruto, opéra sérieux à Gênes, et Gli Scitti à Milan. A pelne ce dernier ouvrage ent-il été représenté, que le compositeur partit pour Naples, où il était engagé à écrire l'oratoriu de la Pussion. De retour à Milan dans l'antomne de la même année, il y fit représenter Il Trionfo del bel sesso. En 1800 il composa à Gênes l'Indatero; au carnaval de 1801, il donna à Milan I Baccanali di Roma. C'est dans cet opéra que la célèbre cantatrice Catalani commença à fixer sur elle l'attention de l'Italie. Après le grand succès de cet ouvrage, la réputation de Niccolini a'étendit chaque jour davantage, et les villes principales l'appelèrent tour à tour; ainsi il écrivit en 1802 I Mantj, à Milan; La Selvaggia, en 1803, à Rome; Fedra assia il Rilorno di Tesco, dans la même ville, en 1804; au priniemps de 1805, Il Geloso sinceralo, à Naples; à la saison d'été Geribea e Felamone, dans la même ville; et à l'autoinne, GI Incostanti nemici delle donne; en 1806, Abenhamet e Zoroide, à Milan; en 1807, Trajano in Dacia, à Rome. Pendant que Niccollai écrivait cet opéra, Gli Orazi e Curiazzi de Clmarosa étaient représentés avec un succès éclatant à Rome. Entrer en concurrence avec cet opéra paraissait téméraire, et le directeur du théâtre avait proposé à Niccolini d'ajourner la représentation de son ouvrage; mais celui-ci exigea l'exécution de son traité, et sa trardiesse lut

récompensée par le succès le plus flatteur qu'il ait obtenu; car Trajano in Dacia fit gagner à l'entrepreneur du spectacle plus de dix-sept mille écus romains (environ 100 mille francs). C'est dans ce même opéra que Velluti se placa à la tête des chanteurs qui brillaient en tialie à cette époque. En 1808, Niccolini écrivit à Rome Le due Gemelle; en 1809, Coriolano, à Milan; en 1810, Dario Istaspe, à Turin; en 1811, Angeliea e Medoro, dans la même ville, Abradame Dircea, à Milan: Ouinto Fabio, à Vienne, et dans la même ville Le Nosse dei Morlacchi, nour le prince de Lobkowitz; en 1812, La Feudataria, à Plaisance. Après celle époque, l'activité de l'artiste se ralentit un peu; cependant il écrivit encore La Casa del astrologo, Mitridate, L'Ira d'Achille, a Milan, Balduino, à Venise, Carlo Magno, à Reggio, Il Conte di Lennos, à Parme, Annibale in Bilinia, Cesare nelle Gallie, Adolfo, La Presa di Granata, L'Eroe di Lancastro, Aspasia ed Agide, et il Teuzzone. Appelé à Plaisance en 1819, en qualité de maître de chapelle de la cathédrale, Niccolini cessa d'écrire pour le théâtre pendant plusieurs années; les succès de Rossini avaient alors rendu l'accès de la scène difficile pour les autres compositeurs; cependant l'auteur des Baccanali di Roma voulus encore s'essayer devant le public, et le 14 août 1828 il fit représenter à Bergame l'Ilda d'Avenel , où l'on retrouvait encore quelques traces de son talent : la Conquista di Malacca. Witikind, et Il trionfo di Cesare, sont de faibles productions du même artiste. A tant d'ouvrages dramatiques, il faut ajouter cinq oratorios, les trois premiers pour Venise, et les deux antres pour Bergame; trente messes, deux Requiem, cent psaumes, trois Miserere, deux De profundis, six litanies de la Vierge, des cantates, des sonates de piano, beaucoup de quatrors pour divers instruments, et des canzoncties. On a gravé à Vienne les cantales Andromacca, et Ero, aiusi que trois recueils d'ariettes et de canzoneltes. Nicculmi est mort à Plaisance, au mois d'avril 1843. Il n'eut pas le génie de créstion; mais il avait de l'entrain dans le style bouffe, le sentiment mélodique, et son instrumentation ne manquait pas d'intérêt,

NICET (5.), évêque de Trères, d'abord abbé dans un monastère dont on ignore le nou, ni t d'eré à l'épiscopat en 527, et mourul le 5 décembre 566. L'abbé Gerbert a inséré dans acollèction des écrivains sur la masique (t. 1, p. 9) un Traité de Laude et utilitate spiritualisme canlieorum, que fout in necetais dirititud, seu de pastmodist bono, qui lui est altribut. Forkel s'est trompé en disant, dans son Utilsoire de la musique (t. t1, p. 197), que Nicel est auteur du Te Deum communément attribué à saint Am-

NICHELMANN (CHRISTOPHE), musicles au service du roi de Prusse, naquit à Treuenbriezen, dans le Brandchourg, le 13 août 1717. Après avoir appris de quelques maîtres obscurs les éléments de la musique et du clavecia, il entra en 1730 à l'école Saint-Thomas, de Leipsick, dont la direction était alors confiée à J. S. Bach. Guillaume Friedmaon, fils ainé de ce maltre, le guida dans ses éludes de clavecin et de composition. Après trois années de séjour dans cette évole, le désir de connaître la musique dramatique le conduisit à Hambourg. L'opéra n'y était plus dans l'état florissant ou l'avaient mis quelques grands compositeurs environ trente ans auparavant; mais Nichelmann trouva chez le vieux Keiser, chez Telemann et chez Mattheson d'utiles conseils qui le dédommagérent de la décadence du spectacle. En 1738 Il se rendit à Berlin, après avoir fait un court séjour dans le lieu de sa naissance. L'organisation de la chapelle royale et l'établissement de l'Opéra de Berlin, en 1740, lui fournirent les moyens de compléter son instruction dans la musique pratique. Il étudia aussi le contrepoint sous la direction de Quanz, et Graun l'instruisit dans la manière d'écrire pour les voix. Peu de temps après, il composa ses sonates pour le clavecin, qui ont été publiées en deux recueils. Après la mort de son père, privé des secours qu'il en avait reçus jusqu'alors, il fut obligé de songer a se procurer une existence certaine. Sa patrie ne lui offranti pas de ressources pour cet objet. Il résolut de visiter l'Angleterre et la France, pour y chercher une position convenable; mais arrivé à Hambourg , il reçut de Frédéric tt l'ordre de retourner à Berlin, avec la promesse d'y être placé dans la chapelle royale. Il y entra en effet au mois de mars 1745, en qualité de second claveciniste. On ignore les motifs qui ini firent solliciter sa démission en 1756; le roi la lui accorda, el Nichelmann vécut ensulte à Berlin dans le repos, el mourut en 1761. Les compositions de cet artiste sont depuis longlemps oubliées; elles consistent en deux œuvres de sonates pour le clavecin; imprimés à Nuremberg. en 1749, et quelques chansons allemandes publiées dans les écrits périodiques de Marpurg, et dans quelques autres recueils de la même époque. Nichelmann a laissé aussi en manuscrit plusieurs morceaux d'une pastorale qu'il avait composée avec le roi de Prusse et le flûtiste Quanz. Cet artiste n'est maintenant connu que par le livre qu'il a publié sous ce titre : Die Melodie

nach ihren Wesen sowohl als noch ihren Eigenschaften (La mélodie considérée en ellemême et daos ses propriétés), Dantzick, 1755, in-4° de 175 pages, avec 22 planches. Gerber dit que cet ouvrage fut écrit par Nichelmann à l'occasion des discussions violentes que la lettre de J.-J. Rousseau sur la musique française avait soulevées en France; cependant on n'y trouve aucune allusion à ces disputes; le sujet y est traité d'une manière sérieuse, et peut-être un peu trop didactique. On y trouve de bonnes choses: Nichelmann y fait preuve de philosophie dans les idées, et étabil1 d'une manière sotide tes rapports de la métodie et de l'harmonie. Une critique sévère du tivre, publice sous le pseudonyme de Dünkelfeind, et datée de Nordhausen. le 1er juillet 1755, parnt en 2 feuilles in-4º sous ce titre : Gedanken eines Liebhabers der Tonkunst über Herrn Nichelmann Tractal von der Melodie (Elées d'un amateur de musique sur le Traité de la mélodie par M. Nichelmann ). Celui-ci répondit avec une ironie amère, sous le voite de l'anonyme, dans l'écrit intitulé : Die Vortreflichkeit des Herra C. Dunkelfeind über die Abhandlung von der Melodie ins Licht gesetzt von einem Musikfreunde (L'excellence des idées de M. Dunkelfeind sur le Traité de la mélodie, analysée par un amateur de musique), 2 feuilles In-4° (sans date ni nom de lieu). Quelques livres concernant la musique, par Neidhart, Printz, Mattheson, annotés par Nichelmann, avaient passe dans les mains de Marpurg , puis dans celles de Forkel; ils sont anjourd'hul dans ma bibliothèque.

NICHETTI (L'abbé Astoine-Marie), de Padoue, a publié dans cette ville, en 1833, un opuscule de 72 pages in-8° et quelques plan-· ches, qui a pour titre : Prospetto di un nuoco modo più agevole di Scrittura musicale privilegiata da S. M. I. R. A. Francesco 1 (Prospectus d'une nouvelle manière plus aisse de notation musicale, etc.). Le système de notation proposé par l'abbé Nichelti est une combinaison des lettres de l'alphabet : comme tons ceux du même genre, il oblige à distinguer tons les signes et à les lire un à un , parce qu'ils ne représenient pas les sons par leurs positions et ne peignent pas les plirases par groupes comme la notation ordinaire. Les fausses idées de Jean-Jacques Roussean sur ce sujet ont égaré l'ecclésiastique de Padoue comme beaucoup d'au-

NICHOLSON (RICHARO), organiste du collége de la Madeleine, à Oxford, obtint en 1795 le grade de bachelier en musique de cette université, et fut le premier professeur de la caaire de niusique fondée eu 1626 par le docteur Heyther. It a laissé en manuscrit plusieurs madriganx, dont un à 5 voix a été inséré dans les Triumphs of Oriana publies par Morley. Nicholson mournt a Oxford en 1639

NICHOLSON (CHARLES), flutiste qui a en beaucoup de réputation en Angleterre, était fiis d'un autre flûtiste du théâtre de Covent-Garden , el naquit à Londres en 1794. Après avoir été attaché aux orchestres de Drury-Lane et de Covent-Garden, il est entré à celui du Théâtre Italien, et au concert phillarmonique, où il s'est fait remarquer par une bette qualité de son et par le brillant de son double coup de tangue. qu'il avait appris de Drouet. Les Anglais le placaient au-dessus de tous les autres flûtistes : cependant il était inférieur à Tulou sons le rapport de l'élégance du style, et à Dronet pour le brillant de l'execution. Cet artiste est murt ieune vera 1835. On trouve une analyse de son talent dans le livre de M. James qui a pour titre : A word or two on the flute (pages 153-167). On a gravé à Londres beaucoup de compositiona de Nicholson pour la flûte, entre autres : to Preceptive lessons for the flute - 2° Studies consisting of passages selected from the works of the most eminent flute composers, and thrown into the form of preludes, with occasional fingering, and a set of original exercises. - 3º Douze melodies choisies, avec des variations pour flute et piano. - 4º Fantaisie avec introduction et polonaise. - 5° Trois duos pour deux flûtes, etc. Ces dernières productions ont été aussi publiées à Leipeick, chez Breitkopt

NICLAS (J. A.), musicien au service du prince Henri de Prusse, à Rheiosberg, naquit à Tettnung, dans la Sonabe ( aujourd'hui royaume de Wurtemberg), vers 1760. It a publié à Bertin, en 1790, un choix d'airs pour le piano, et de petites pièces pour les commençants. Cet artiste était frère d'une cantatrice qui a brillé quelque temps à Berlin sous le nom de mademoiselle Niclas, et qui depuis 1796 est devenue ta femme d'un M. Troschel, conseiller des accises et douanes, dans la Prusse méridionale.

NICODAMI (....) musicien et planiste, naquit en Bohême dans les premiers mois de 1758. Son nom véritable était Nikodim, que ses rivaux affectaient de prononcer Nicodème ; ce fut pour ce motif qu'il prit le nom sous lequel il est connu. Cet artiste se rendit à Paris vers 1788 et s'y fit connaître avantageusement par la publication de deux œuvres de sonates et de quelques airs variés. A l'époque de l'organisation du Conservatoire de Paris, Nicodami y entra comme professeur de piano et en rempfit les foncions jusqu'en 1802, où il fat compris dans la réforme d'un grand nombre de membres de cette institution. Il est mort en 1814, à l'age de 86 ans.

NICOLA (CHABLES), violoniste et musicien de chambre à Hanovre, est né à Manheim, en 1797. Son père avait été bon hautboiste du théâtre de ceite ville. A l'âge de dix ans, le jenne Nicola commença à recevoir des leçons de Wendling, et plus tard Godefroid Weber, qui habitait alors à Manheim, Ini enseigna la composition. Après avoir été employé quelque temps comme musicien de la cour à Manheim, Nicola a obtenn une place honorable à Stuttgard, en 1821, et deux ans après Il a été appelé à Hanovre. On a publié de sa composition : 1º Adagio et rondo pour violon principal et orchestre, up. 11, Leipsick, Hofmeiater. - 2° Deux quatuors pour deux violons, alto et violoncelle, ibid. -3° Sonate pour piano et violon, op. 5, lisid. -4º idem, op. 6; Leipsick, Breitkopf et Hærtel, - 5º Environ sept recueils de chansons allemandes, avec accompagnement de piano. Ce genre de compositions est celui dans lequel M. Nicola réussit le mieux. Il a écrit nne onverture à grand orchestre pour le drame Anna Roleyn : ce morceast n'a nas été publié.

NICOLA I (2xx-Micata), umissiem auseriada kontrebuega visital Shillgard, dana ha seconde moitif de dis-septime sizlet. Il a publid de au composition : "Enter Theil publid de au composition : "Encarlos, 1000, and a visit of a visit of a visit on a Focultainment or "P tomate moisine pour l'ubions et une basse de viole ou basson, première partie, August, 1257, and 6.0 d. - a" Visign-quette carpites pour quatre violone de basse continue, première partie, Ibd., 1675; 2" s'éson; 100, 1000 première partie, Ibd., 1675; 2" s'éson; 100

3° partie, lbid., 1682. NICOLAI (JEAN), savani philologue, né à Ilm, dans le duché de Schwartzbourg, vers 1660. fit ses étudea aux universités de Jéna, Giessen et Hehnstadt, pnis visita une partie de la Holiande et de l'Aliemagne. Après avoir passé quelque tempa à Giessen, il fut nommé, en 1700, professeur d'antiquités à l'Académie de Tubinge, et associé du recteur. Il est mort dans cette ville, le 12 août 1708, dana un âge peu avancé. Parmi ses onvrages, on trouve un traité des sigles ou nbréviations dont se servaient les anciens, sons le titre de Traclatus de siglis veterum, Leyde, 1703, in-4°. Le 18° chapitre de ce livre (p. 105 à 113), traite de siglis musicis el notis : les détails en sont assez enrieux. Dans son Truc-

lalus de Synedrio Egyptiorum, illorumque legibus insignioribus (Lugduni Batavorum 1708, in-8°), Nicolai traite des prêtres égyptiens que chantaient les louanges des dieux.

NICOLAI (ERNIST-ANTONA), médecin, nel Asoméromacos, en 1722, fits es fluides à l'université de Halle, et dévial, en 1748, profeseur à celle de Jana, ois il est mori le 23 and, 1892. On a de las une dissertation initiales : Die Ferbindung der Matuil, mil der Arzeney Gridnirheit (Les rapports de la musique avec la médicaire ), fialles, 1715, 70 pages ino-3'. Il y analyse les effets de la musique in corps iun-

NKOLAI (GOTTUR-S-NULL), professor de philosophe à Pranfert-sur-Poley, mort le 50 mars 1753, a public phusiens-ouvrages un esprincipa de la pilosophie de Wolf, paral lesqués as remarque coist qui a pour litre pliré libér des réaiges nutrand de raise l'inservicés l'inservicés firm in Deutschauf (Lutiers sur Financia-firm in Deutschauf (Lutiers sur financia-ritre na Altempse). Bierlin, Jean-Crética Koph, 1755, ha-Y. Ces letres, su mombre de dit-insi, rentement des fopoga sur la beurs-stra. La musique est l'inter de la solicitie de la solicitie de la solicitie des ces let de la solicitie des l'anni parties de l'inservice est l'in-

NICOLAI (DAVID-TRAUGOTT), organiste à l'église Saint-Pierre de Gorlitz, naquit le 24 août 1733, dans cette villo, où son père remplissait les mêmes fonctions, A l'âge de neuf ans, il était déjà assez habile pour joner de l'orgne. Il fréquenta plus tard l'académie de Leipsick, depuis 1753 jusqu'en 1755, el montra tant de talent en jouant l'orgue de l'église Saint-Paul. que Hasse exprima son admiration après l'avoir entendu. Nicolaï a'était formé principalement par l'étude des ouvrages de Jean-Sébastien Bach: il en possédait ai bien le siyle, qu'on le refronve dans ses propres ouvrages. De retour à Gorfitx au commencement de 1756, il y succéda à son père. Son attachement pour le lieu de sa naissance et pour l'orgue qui lui avait été confié lul fit refuser toutes les propositions qui lui forent faites pour d'autrea emplois. Il était lubile mécanicien et counaissait à fond le mécanisme de la facture des orgues : ces connaissances spéciales le firent souvent nommer arbitre pour la réception des instruments. Il avait construit un harmonica à clavier qui n'était pas exempt d'imperfections; mais le second instrument de cette espèce qu'il fit réussit mieux. Il mourut à Gœrlitz dans la soivante-imitième année de son âge, le 20 décembre 1799. On ne connaît de ses compositions que quelques sonates de clavecin dans les recueils publiés par

Hiller depuis 1770, noe lunge qui a paru à Leigncia, chez Bretchoy, en 1739, e ture funtaise avec funge pour l'orgen, Droude et Leignich, 1739. Les sonates, quil à laisoies en amaneurit sont ai difficiles, que peu d'organistes sont avez habites pour les jouer. On a de Nicolai une description du grand orgen de l'églies principale de Geriffit, initudes : Avere dech ca rerfessigné Benchreihed en grancen Grejel in der Haupskirche zu forder de promon Grejel in der Haupskirche zu forder de promon Grejel in der Haupskirche zu forder de promon Grejel in der Haupskirche zu

NKOLAI (Axx-Genera), ogeniste in holdstell, annyt dies be première moité de disbolistem aisselfe, et mourit de disbolistem sière, et mourit de disbolistem sière, et mourit dans cette vite extreme par les compositions objectuse; l'allerit par les compositions objectuse; l'allerit minutit, etc., gravé (vans date). — 22 Six villales pour l'extre, l'accipité, 1760. — 27 Deuze produce par le charrie, Lepide, 1760. — 27 Deuze produce condiçons straight à qualter volv. — 27 Chrossinorest et briefes pour des charries, une concentiques straight à qualter volv. — 27 Chrossipour l'extre, l'accident (vans date).

NICOLAI (JEX-MARTIS), frère du précedent, fut d'abord organiste à Gross-Neundorif, dans le duché de Sate-Meinungen, puis entra au aervice de la cour de Meinungen, oui il clais en 1756. Il a fait imprimer à Nurenberg, slam celle même année, un recueil d'exercices de clavecin influie Cétatrieribungen.

NICOLAI (CHRISTOPHE-FREDERIC), savant libraire allemand, naquit à Berlin, le 18 mara 1733, fil ses études à Berlin et à Halle, et mournt le 8 janvier 1811. Sa Description de Berlin et de Potsdam (Berlin, 1769, In-8°; ibid., 1779. deux vol. in-8°; et 1786, 4 vol.), contient des detaila curieux sur les musicieus de la chapelle de Frédéric II, et sur la musique des princes de la famille royale, sur les constructeurs d'orgues, les luthiers, les graveurs, imprimeurs et marchands de musique, les chanteura, compositeura; les théâtres, les concerts, et les écrivains sur la musique. On trouve aussi des choses intéressantes sur les musiciens de Vienne, et particulièrement sur Gluck, dans sa Relation d'un voyage fail en Ailemagne el en Suisse pendant l'année 1781; Berlin , 1788-96, 12 vol. iu 8°, 3° édit. Un almanach, dont il a publié plusieurs années, contient quelques airs composés par Reichardt dans le style des anciens airs poputaires de l'Allemagne. Nicolas avait aussi imité dans le texte l'ancien allemand. Kretzschmer et Zucealmeglio, trotapés par l'imitation, out pris ces airs pour des chants originaux, et les unt

insérés dans leur collection d'airs populaires allemands.

NICOLAI (JEAN-GOTTLIEB ON THEOPHILE), fils de Jean-Martin, directeur de concert et organiste de l'eglise de Zwoll , naquit le 15 octobre 1744 à Grosa-Neundorf, près de Græffenthal, dans le durhé de Saxe-Meinungen, Après y avoir été mattre de concerts, il se rendit à Zwolt, en 1780. Il est mort en cette ville dans le premier semestre de l'année tsot. On connaît sous son nom plusieurs opéras, entre autres ceux qui ont pour titre : Die Geburtstag (L'anniversaire de naissance) Die Wildiebe (Les braconniers), Jolanda, et les compositions suivantes; 1' Symphonie concertante pour violon et violnucelle , op. 7; Offenbach, André. - 2° Quatnors pour 2 violons, alto et basse, op. 3; Paris, Sieher. - 3° Six solos pour flute et liasse, op. 8. -4º A B C du piano, consistant en pièces et sonaies, avec une instruction en françaia; Berlin et Amsterdam, ttummel. - 5° Vingt-quatre sonates pour le piano, ilans les 24 lons. Deuxième partie de l'A B C. - 6° Six sonales pour le piano, avec accompagnement de violon, op. 12, Zwoll.

NICOLAI (VALENTIS) OR NICOLAY, pianiste dont les compositions ont eu beaucoup de vogne vers la fin du dix-buitième siècle, est cependant si peu eonno, quant à sa personne, que je n'al pu trouver de matériaux de quelque valeur pour établir sa biographie. La date et le lieu de sa nalssance, le pays où il habita au temps le plus brillant de ses succès, l'epoque précise de sa morl, tout est incounu, ou du moins incertain. Les biographes de tontes les pations se copient stans leurs vagues renseignements sur cet artiste distingué. On croit qu'il vécut à Paris dans les vingt dernières années du dixhultlême siècle, et qu'il y mourut vers 1798 ou 1799; cependant le Calendrier universel de musique pour les années 1788 et 1789, qui nomme tous les professeurs de clavecin et de piano, garde le ailence sur celni-la. D'ailleurs le nom de Nicolai ne figure point parmi ceux des professeurs du Conservatoire, quoiqu'il a'y en trouvât plusieurs pour le piano dans ces premiers temps de l'école, et même que quelques uns fussent d'un mérite équivoque. Je suis donc lenté de croire qu'il passa ses dernières années à Londres, et qu'il y monrut ignoré, car on y a gravé presque tons ses ouvrages. Quoi qu'il en soit, les editions de ses aonates se sont multiplices aussi en France, en Allemagne et en Hollande. Les œuvres premier, troisième et onzième sont ceux qui ont obtenu le plus de vogue. La plupart des cruvres de Nicolai ont été puNICOLAI

bliées à Paris par Sicher et Leluc; on peut les classer de la manière suivante: 1" Concerfos pour piena, op. 2; Paris, Sicher; op. 12; Paris, Nademan. — 2" Sonales poar pieno et violon, op. 1, 3, 5; Paris, Sicher, Leluc et Cousineau. — 3" Sonales pour pieno seul on a receciolon ad Itilitum: op. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18 (faciles); Paris, Sicher, Leduc, Na-

derman, elc. NICOLAI (JEAN-GOREPHOIR), fils de Jean-Georges, naquit à Rudolstadt, vers 1770, étudia la théologie à l'université de Jéna en 1791, et retourna, en 1797, dans le lieu de sa naissance, avec le grade de candidat. Peu de temps après il se rendit à Offenbach, où il était en 1799, comme professeur de clavecin. On le considérait alors comme un claveciniste distingué, particulièrement dans le style de la fugue. Les faibles ressources qu'il trouvait à Offenbach le décidérent à accenter, en 1802, une place de gouverneur dans la maison d'un conseiller, à Nuremberg; mais plus tard, il paralt avoir vécu à Hambourg, Cet artiste a publié de sa composition : 1º Sonate pour clavecin et violon, on, t. Offenbach ; André, 1797. - 2º Trois sonates id., op. 2; ibid., t799. - 3° Six fugues pour clavecin seul, Ulm. - 4° Trois caprices fugués, ibid. On trouve aussi chez Schott, à Mayence, six sonates pour les dames, avec acc, de viulon et violoncelle, op. 12, qui paraissent lui appartenir, et qui Indiquent l'existence de quelques autres productions inconnues.

NICOLAI (D.-J.-C.), contrebassisle de la cour de Rudolstadt, qui paratt être un descendant de Jean-Gorges, s'est fait consultre par la publication d'un article sur la contrebasse publié en 1816, dans le dix-luutième volume de la Gezette de Leipsick (page 257).

NIGOLAI (HEXA-GOMETAGE), professeur de musique au seinaine des cripelina, à llambours, raunsique au seinaine des cripelina, à llambours, radru litre intible; Aligeneira l'Arcorie der Tonkaust fur Lehrers und Lernende, seie auchet le van Selbunterrich bestimmt (Tuciore gindrale de la musique pour les professeurs et les déves, an moren de laquelée on peut a fins-trairent sol-même), Hambours, 1526, in-4° de 82 pages et de 69 planches.

NICOLAI (GETTATE), né à Berlin, en 1790, s'est livré à l'étude de la musique pendaut qu'il suivait les conra des colléges et des unièresités. Après avoir achesé ses études de droit, à Halle et à Berlin, il a obbenu lo titre d'auditeur dans la garde du roi de Prusse. Il s'est fait connaître depuis lors comme porét pirque, par des livrets d'opéras ou d'oratorios, cafre autres par

La Destruction de Jérusalem, mise en musique par Luwe, et comme compositeur par des hallades à voix seule avec accompagnement de piano, et quelques petites pièces instrumentales, Mais tandis qu'il semblait ainsi cultiver l'art avec amour, il s'est fait un triste jeu de l'outrager dans des écrits où ne se trouvent pas même les saillies spirituelles qui font quelquefois excuser des paradoxes. Rien de plus lourd que les plaisanteries qu'il lance contre l'art et ses admirateurs; rien de plus misérable que les injures qu'il leur adresse. La forme romanesque qu'il a adoptée pour ses pamphiels ne lui apportient même pas. Sa première production en ce genre a ponr titre : Die Geweihten oder der Cantor aus Fichtenhagen (Les initiés, ou le cantor de Fichtenbagen), Berlin, Schlesinger, 1829, in 8°. Une deuxième édition en deux volumes a été publiée en 1836, chez le même. Ce livre a pour objet de porter atleinte à la renommée de Mozart, et de rendre ridicules les admiraleurs de son génie. Pareille chose a été essavée en France quelques années après, dans le journal intitulé : La France musicale : le succès de l'entreprise n'a pas été plus heureux à Paris qu'à Berlin, Une pelite brochure du même genre a été eusuite publiée par M. Nicolai, sous ce titre : Jeremias, der Volkscomponist, eine humoristiche Vision aus dem 25 Jahrhundert (Jérémie le compositeur populaire ; vision humoristique du vingt-cinquième siècle), Berlin, Wagenführ, 1830, in 8°. Une erreur en amène souvent unc autre : oubliant qu'il avait lui-même cultivé l'art, et pent-être blessé de p'v avoir trouvé que de médiocres succès, l'auteur des deux écrits qui viennent d'être cités entreprit contre ce même art une violente satire intitulée : Arabesken für Musik freunde ( Arabesques pour les amateurs de musique); Leipsick, Wigand, 1835, in-8°, 2 parties. La première est remplie de traits dirigés contre Mozart ; la seconde traite de divers sujets dans un esprit de dénigrement pour l'art et les artistes. On connatt, sons le nom de Gustave Nicolai, des Lieder avec accompagnement de piano.

NICOLAI (Orro on Ornos), mé à Kornighere, en tost, fut un compoaiteur de quelque mérite. Elève de Bernard Klein, il a fair, toon as africettur, de bomrsétudes et s'est nours air fercher, de bomrsétudes et s'est nours ide fetudedes bon modèles. En 1831 il à fait un voigne en Italie; dens ans après il y chief encore, et hobbait à Kome. Il mattres de Técole comaine, particulatement de Padestrias, sons la direction de Baini, Vers la fin de 1356 il èst éclosige de Rome et a visité les autres grandes villes de l'Italie. Appelé à Vienne en 1839, il y remplit pendant un an les fonctions de chef d'orchestre de l'Opéra de la cour, puis il alla à Triesle où Il écrivil l'opéra Enrico II. A Turin, il douna en 1840 il Templarlo, qui ful joué ensuite sur la plapart des Theatres italiens. En 1841, il fit représenter Odogrdo e Gildippa, et dans la même année il donna à la Scala de Milan , it Proscritto. De retour à Vienne en 1842, il y reprit sa place de chef d'orchestre du théâtre de la cour. En 1848 il fut appelé a Berlin pour y prendre la direction de l'orchestre du Théâtre, et il y écrivit l'onéra allemand die Lustigen Weiber von Windsor (Les joyeuses commères de Windsor), considéré en Allemagne compre son œuvre capitale; mais peu de jours après la représentation de cet ouviage il mourat, le 11 mai 1849. La musique draniatique de Nicolai est écrite, en général, dans le style de Rossini. Son caractère est mélodieux; mais elle manque de force et d'originallié, Parmi les ouvrages de sa composition qui ont été publiés on remarque : t° Un concerto qu'il a écrit pour Gustave Nauenburg. - 2" Fantaisie avec variations pour piano et orchestre sur un thème de la Norma, op. 25. - 3° introduction et polonaise pour piano à 4 mains, op 4; Leipsick, Breitkopi el Itartel. - 4º Adieu à Liszt, étude, op. 28 ; Vienne, Diabelli, - 5° Variations sur un thème ile la Sonnanbula pour voix de soprano, cor et piano, op. 26; ibid., - 6° Il Duolo d'amore, romance à une volx, piano et violoncelle, op. 24. ibid. - 73 Des recueils de clants allemands à quatre voix d'hommes, op. 10 et 23; Berlin, Reclifold. - 8° Pinsieurs, recneils de chansons et de variations pour voix seule et plano. Berlin . Vienne, etc. On connaît de lui eu mapascrit une symphonie en uf mineur, une messe de Requiem, et un Te Deum, qui ont été exécutes a Berlin, Nicolai avast rapporté d'Italie une collection peu nombreuse, mais bien choisie, de musique ancienne des compositeurs d'Italie. particulièrement du seizième siècle, Après sa mort, elle fut acquise par la Bibliothèque royale de Berlin pour la minime somme de 300 écus de Prusse (1,125 francs ).

NICOLAS DE CAPOUE, poêtre el univien, nani nomme à custe du licudes a nissance, parall avoir vice à Rouse vers la fis du quatoritéme siècle et dans les premières années du quivalème. Il a écrit en §181 an trailé de unsique dont le manuerit et conservé dans la Bibliolisque Vallicellana (des PP. de l'Oranice), sous le ril 8. 8.3. Las régles qu'on y trouve, concernant l'art d'écrire la na-luge à plusters parties, sout à peu près silentiques à celles du petit traite de contrepoint de Jean de Muris ( royes ce nom ); mais les exemples y sont plus abondants. L'ouvrage a pour titre : Ad laudem sonclissima el individux Trinitatts ac gloriosissimx Virginis Marix dulcissima matris sua el tolius curia calestis, incipit compendium musicale a multis doctoribus et philosophis editum et composttum et pro præsbyterum Nieolaum de Capua ordinatum sub anno Domini millesimo quadragestmo quinto decimo. Ainsi qu'on le voit, cet ouvrage n'est qu'un abrégé de plusieurs autres : il est écrit d'un style clair et simple. L'auteur y traite des sons, des modes, des intervalles et du contrepoint. C'est à MM. Daniou et Stéphen Morelot ( rouez ces norns) qu'on doit la connaissance de l'existence du livre et de son auteur. (Voyes la Revue de la musique religieuse, 3ne année, p. 198). Pendant leur séjour à Rume, ils en ont fait une copie qu'ils ont collationnée sur un autre manuscrit du même ouvrage qui est à la Bibliothèque Saint-Marc, à Venuse. Leur travail avant eté communiqué à Adrien de Lafage, ce musicien lillérateur a fait imprimer d'après leur manuscrit, le traité de Nicolas de Capoue, au nombre de cinquante exemplaires seulement, sous ce titre: Nicolat Capuani prasbuteri compendiuni musicale ad codicum-fidem nunc primum in lucem edidit, notis gallicis illustravit, incdita scriptorum anonymorum fraqmenta subjunzit Justus Adrianus de Loface. In 8° de 48 pages, imprimé chez Ducessois et Tardif ( sans date).

NICOLAS DE RANS, Inthiste du seizième siècle, n'est connu que par quelques pièces pour deux luths qui se trouvent dans uu recueil intitulé : Luculentum theatrum musicum in quo selectissima optimorum quorumlibet auctorum, ac excellentissimorum artificum lum veterum, lum pracipuerecentiorum cormina, etc.; duobus testudinibus ludenda. Postremo habes et eius generis carmina qua tum festivilate, tum factlitale sui discutibus, primo maxime satisfocient ut sunt Passomezo, Gailliardas, etc. Lovanit, ex tupographia Petrt Phalesii bibliopolx Jurali; anno 1568, petil in fol. Ce rerueil contient 142 morceaux, dont quelquesuns pour deux luths. Le nomde Nicolas de Rans se tronve en tête de quelques-uns. Il est hurs de doute que Nicolas est le prénom, et de Rans l'indication du lieu de nalssance. Deux villages de ce nom existent, le premier dans le Jura (France), près de Dôle; l'autre dans le Hainaut (Belgique), entre Beaumont et Chimay. Il est plus que vraisemblable que l'artiste dont il s'agil naquit dans celui-ci, car ses pièces de lulle n'ont éte publiées qu'à Louvain, chez Phalèse.

NICOLAS (FRANÇOIS-NICOLAS FOURRIER, connu sous le nom de), luthier, naquit à Mirecourt le 5 octobre 1758, et commence des l'âge de douze aos à fravailler chez Sanfnier, Plus tird, il étudia avec soin les proportions des beaux instruments de Crémone, et les imita dans ceux qui sortirent de ses atellers. Fixé à Paris, il oblint en 1784 le titre de luthier de l'Ecole royale de chant et de musique instituée par le baron de Breteuil, En 1804 il fut aussi chargé de la fourniture et de l'entretien des instruments de la chapelle de Napoléon. Il est mort à Paris. en 1816. Les instruments qu'il a fabriqués opt eu de la vogue à une époque où les artistes ne s'étaient pas eucore habilués à payer une somme considérable pour posséder des violons on des basses de Siradivari, ou de Guarneri; plus tard, Ils sont tombés dans le discrédil : mais le temus leur a rendu les qualifés qu'ils semblaient avoir perdues, et l'un trouve aujourd'hui de bons viulons qui portent le nom de Nicolas.

NICÓLASIUS (Geoners), recteur de l'écode de Fribourg en Brisgau, au commencement di div-septième siècle, a composé un petit traité de musique à l'usage de cette école iniliale : Rudimenta musices brevissima methodo compacta, Fribourg en Brisgau, Beckler, 1607, in-8°.

NICOLINI (ANTONE), architecte à Naples, dans les premières années du siècle présent, a publié un peilt Traité sur l'acoustique thédrale, in-tuble: Aleune idee sulla risuonanza del teatro, Naples, Masi, 1605. Il a été fait ane deuxième étition de cel écrit, Naples, 1816, în-4° de 27 pages.

NICOLINI (Putters), bon binor, ne à Veniavers 1798, est mort en 1831, à Turin où il
était depuis plusieurs années aimé du public.
Après avoir débuté aur les théâtres de Naples, il
avait fait un voyage à 5t-Péraburg, et y avait
été accueilli avec enthousiasme. De rebour en
llaite il-hanta d'abord à Plaisance, puis à Xilan,
et offin à Turis.

NCOLO PATAVINO, c'est-à die N'.
COLAS DE FADOEE, sind appele pare qui était de dans celle ville, fat un compositure de fortolter est à fin à quitailme sièce. Je cons qu'il ya kleutile entre int e tempositure depices dumbue gene qui set torour chan kearcuris de l'enracis de Tousombrone (royer ce nom) son is nom de Nicolo plera, éval-dire, Nioblar le Journal de Jittle. Les frontolede Nicolo Talarino et de Nicolo plera per control plera probine, aincien, applica et chierce in trotroitate, aincien, applica et chierce in tro-

de Frottole publics par Petrucci depuis 1505 jusqu'en 1508, à Venise, petitin-4e obl. Il ne fant pas confondre ce musicien avec l'écrivain sur la musique appelé Nicolas de Capoue (V. ce nom)

NICOLO. Foyes ISOUARD (NICOLO), NICOLOPOULO ( CONSTANTIN - ACATO runon), hellénisle, professeur de littéralure grecque, ancien professeur de l'Athénée de Paris, membre de la Société philotechnique, associé correspondant de l'Institut archéologique de Rome, altaché à la bibliothèque de l'Institut de France, naquit à Smyrne, en 1780, d'une famille émigrée, originaire d'Arcadie. Il eommença ses éludes à Smyrne, et alla les achever en Valachie sous la direction de Lampros Photiadès. Amalcur passionné de musique, Nicolopoulo a reça de l'auteur de celte Biographie universelle des Musiciens des lecons de composition. On a de ce savant beaucoup de morceaux de littérature, de philologie el de poésie grecque, publiés séparément ou insérés dans les journaux littéraires et scientifiques. Il a élé l'éditeur de l'Introduction à la théorie et à la pratique de la musique ecelesiastique (Είσαγωγή είς τὸ θεωρητικόν καὶ Πρακτικόν τής έκκλησιαστικής μουσικής) de Chrysanthe de Madyte, el des Dozastika, recucil d'hymnes notces de l'Église grecque, recueillies et mises en urdre par Grégoire Lampadaire ( roy. ce nom ); Paris, 1821, 1 vol. in-8°, Nicolopoulo avait préparé une édition du Traité de musique d'Aristoxène, aver une traduction française et un commentaire ; mais ee travail n'a paa été achevé. Comme compositeur il a publié ;: 10 Chant religieux des Grecs, avec accompagnement de piano, Paris, Janel et Colelle. - 2º Domine, salvum fac populum gracum, idem; ibid., - 3° Celse terrorum moderator orbis, ode saphique, id.; ibid. - 4º Le Chant du jeune Gree; ibid. - 5° Plusieurs romances, ibid. It a laissé en manuscrit beaucoup de morceaux de musique religieuse, des chœurs, etc.

NICOMAOUE, philosophe pythagoricien, un

des écrivains grecs sur la musique dont les tivres sont parvenus jusqu'à nous. Il paquit à Gérase, ville de la basse Syrie; mais on ignore en quel temps. Le P. Blancani, jésuite, suppose (Chronolog. celeb. mathemat.) que Nicomaque (ut antérieur à Platon; mais Mcibom a réfuté victoricusement cette opinion (Prafat, in Nicom.). et a prouvé qu'il vivait après le règne d'Auguste, puisqu'il cite (page 24, edil. Meiboni) Trasillus, mathématicien qui, suivant Spétone et le scoliaste de Juvénal (in Satur. Vt), vivait au temps de ce prince et sous le règne de Tibère. Un passage du deuxième livre du Manuel harmonique de Nicomaque renfermant le nom de Ptolémée, il semblerait qu'il lui est postérieur ; cependant Meiborn pense que le nom de Ptolémée, placé en note par quelque scoliaste, aura passé de la marge dans le texte, par l'ignorance des copistes, ou même, que ce second livre, attribué faussement à Nicomaque, est de quelque écrivaiu postérleur. Au reste, Fabricius a prouvé (Biblioth, orac., t. 4, p. 3, edit, tlarl.) que Nicomaque a vécu avant Ploléméc, pulsque Apulée, contemporain de ce dernier, a fait une version latine de l'arith-

métique du philosophe de Gérase. Le Traité de musique qui nous reste de Nicomaque a pour tite : 'Asuoviya: Eyxusidiov (Manuel trarmonique). Il est divisé en deux livres : le premier, qui renferme douze chapitres, est certainement l'œnvre de cet auteur : le second paralt n'être composé que d'extraits d'un autre Traité de musique du même écrivain que nous u'avons pas; on y tronve même des passages tirés du premier livre. L'ouvrage d'où ce second livre est extrait a été cité avec éloge par le mathémalicien Eutoce de Scalone (in Archimedis 2, De sphara ac cylindro, p. 18) (t). On en trouve des fragments dans le commentaire de Poruhyre aur le Traité des harmoniques de Ptolémee, et dans la vie de Pythagore par Jamblique. Le lexte grec du Manuel harmonique a été publie pour la première fois par Jean Meursiua avec celui des Traités d'Aristovène et d'Alypius, Leyde, t616, in-4°, et a été réimprimé dans le sixième volume des œuvres de ce savant (2). Meibom en a donné une édition plus correcte. avec une version latine et des notes, dans sa collection des sept auteurs grecs aur la musique, Amsterdam, Elzevir, 1652, deux vol. in-8". Conrad Gesner cite une traduction latine antéricure à celle de Meiboni par Herman Gogava

(Bibliot. in Epitomen red. per J. J. Frisium . p. 62) : c'est vraisemblablement une erreur. Nicomaque a écrit le premier livre, qui renferme le Manuel harmonique, pour une dame qui lui avait demandé de l'instruire dans la théorie de la musique. C'est dans ce livre qu'il ramorle l'anecdole de Pythagore qui, passant devant la boutique d'un furgeron, remarqua que les marteaux qui frappaient le fer falsaicut entendre l'oclave, la quinte et la quarte, et qui, après avoir pesé ces marleaux trouva que les differences de leurs poids étaient en raison des proportions numériques de ces intervalles; conte ridicule trop souvent répélé, car ce ne sont pas les marteaux qui résonnent pendant le travail des forgerons. mais l'enclume.

Peu d'anteurs de l'antiquité ont donné lieu à des assertions aussi contradictoires que celles qu'on a répandues sur la nature du livre de Nicomaque, Meibom, dana sa préface concernant cet écrivain, dit qu'il est le seul auteur de musique suivant la doctrine de Pythagore dont le livre est parvenu jusqu'à nous. Cette observation manque d'exactitude, car Gandence est ansi partisan de la doctrine des proportions du philosophe de Samos; mais c'est à tort que Requeno vent le réfuter aur ce point, en disant que tous les auleura compris dans la collection de Meiborn sont Pythagoriciens (Sagai sul ristabilinento dell' arte armonica, t. I, page 309), à l'exception de Bacchius; car sans parler d'Aristoxène, dont la doctrine est absolument opposée à celle de Pythagore, il n'y a rien dans Alypins qui ait quelque rapport avec celle ci; enfin l'auteur, quel qu'il soit, du premier traité attribué à Euclide est aristoxénien, et la section du canon, counne soua le même nom, est conforme à la théorie de Ptolémée, Maia des contradictions si singulières de la part de deux savants qui s'étaient spécialement occupés de l'étude des écrivains grees sur la théorie de la musique ne sont rien en comparaison de ce passage de l'Histoire des mathémuliques de Montucla (tome I, part. t, liv. V, page 319) concernant Nicomaque. . Je n'ai qu'un mot à dire de son Introduc-

tion to de seuvière. Elle une para unitée cirits sur ce qu'en du let et plus de les de prescrits sur ce qu'en du let et plus facile de presdre une tôte de la musique ancienne, du surples Mécourgue est arristorient dans ce "Trailé! c'hose auses surprenonte pour un spécimére. Après avoir il toe paroles, un seruit testé de croire que Noulucia n'a pas notautere de la contra de la contra tragetil activate la traction il parte, cert la canari tragetil tene de l'harmonie universelle insagind par tylagore, Le cinquième tire du Trailé de tunsique

<sup>(1)</sup> Archimedis Opera, cum Eutocul Ascalonitæ comm.

Ozonii, 1792, In-fol,

n Jo. Meuriti (torra omnia ex recent. Joan. Iami. Florentia, 1741-1763, 12 vol., in-60.

de Boèce destiné à explayer ce système, et les, proportions des intervalles de sons, suivant la doctrine pythagoriclenne, est emperenté au Manuel de Niconaque, principalement aux fragnuels réunis sous le titre de second livre. Quelques auteurs ont cru, aco contraire, que ces fragnents ne sont que des extraits de Boèce, traduits en grec dans le millème sièche que grec dans le millème sièche que grec dans le millème sièche.

NIDECKI (Tnowas), compositeur polonais, né vers 1800, fut élève du Conservatoire de Varsovie, et apprit l'art d'écrire la musique sous la direction d'Elsner (royez ce nom). Ayant obtenu du gouvernement de sa patrie une pension pour voyager, il se rendit à Vienne et y écrivit en 1825, pour le théâtre de Leopoldstadt, la musique du melodranse Der Wasserfull in Feinhein; puisil composale ilrame lyrique Le Serment. De retour en Pologne, il s'établit d'abord à Posen en 1837 et y publia divers ouvrages pour le chant et la musique instrumentale. Appelé à Varsovie en 1841, cumme chef d'orchestre de l'Opera, en remplacement de Kurpinski (rog. ce nom), il v fit preuve d'habileté dans ses fonctions. La musique religiense est le genre auquel il s'attacha particulièrement. Sa première messe, avec chœur et orchestre, fut exécutée en 1818 chez les Franciscaius de Varsovie. Sa deuxième messe / en mi bémol), fut chantée à l'église des Visitandines. dans la même année, et la froisième fut exécutée en 1849 dans la mésne église. Ces ouvrages paraissent être restés en mauuscrit. Plusieurs ouvertures de Nidecki unt été entendues aussi dans les concerts qu'il dirigea : on cite particuilèrement celle de son opéra intilulé Gessner. Cet artiste est mort à Varsovie en 1852.

NIEDERMEYER (Louis), compositeur et professeur de piano, est né à Nyon, canlon de Vaud, près de Genève, le 27 avril 1802. Fils d'un professeur de musique né à Würzbourg, mais marié et fixé en Suisse, il appril de son père les éléments de cet arl. A l'âge de quinze ans, il fut envoyé à Vienne par ses parenis, pour y compléter son instruction musicale. Pendant deux ans il recut des lecons de Moscheles pour le piano, et Færster (royez ce nom) lui enseigna la composition. Ce fut dana cette ville que Niedermeyer publia ses premiers essais, lesquels consistaient en morceaux de piano. En 1819, il s'eloigna de la capitale de l'Autriche pour se rendre a Rome, ou il trouva dans les leçona de Fioravanti une bunne direction pour l'art d'écrire la musique vocale; art trup négligé dans les écoles d'Allemagne et de France. Aurès une année environ passée à Rome, Niedermeyer partit pour Naples et y reçul un bon accuelt de Zingarelli qui, di:ail-il, avait achevé de l'Instruire dans l'art d'écrire pour les voix. Encouragé par Rossini, il fit représenter à Naples son premier opéra intitulé Il Reo per amore, qui fut joné au théâtre del Fondo avec quelque succès. De retour en Suisse en 1821, Niedermeyer véent quelque temps à Genève comme professeur de piano et y écrivit quelques compositions, à la tête desquelles se place Le Lac, sorte de cantate à voix scule avec piano, écrite sur des vers de M. de Lamartine, dont le succès fut européen, et qui est encore un des plus beaux titres de gloire du compositeur; car toutes les qualités déstrables se trouvent réunies dans ce bean chant; suavité de la mélodie, expression vraie des paroles, coloris pittoresque et distinction de Plarmonie, Arrivé à Paris vers 1823, Niedermoyer s'y fit connaître par quelques honnes compositions pour le plano, et y fut accucilli par Ros-ini, dont l'influence lui ouvrit les portes du Théâtre Italieu. Au mois do juillet 1818 on y joua Casa nel bosco, inclodraine de sa composition, dont le livret était traduit de l'opéra-comique intitulé Une nuit dans la forel. Bien qu'applaudi par le petit nombre de spectateurs qui assistaient a la première représentation, cet ouvrage n'a pu se soulenir près des fanatiques dilettanti de ce théâtre, qui ne crovaient point alors qu'il y ent d'autre musique possible que celle qui venait d'ttalie. Il y avait cependant du mérite dans celle de Niedermeyer. Doux et timide, niodesle, peu fait pour les lutles qu'il faut soutenir à Paris lorsqu'on veut s'y faire des succèa, an milieu d'une loule d'industriels qui usurpent maintenant le nom d'artistes, ce compositeur prit en dégoût cette existence d'intrigue, et sur des propositions qui lui furent failes, il accepta, dans l'institut d'éducation fondé à Bruxelles par M. Gaggia, les functions de professeur de piano. qu'il y remplit pendant dix-linit mois; mais une situation semblable ne pouvait convenir à un artiste si distingné, car il n'y trouvail sucune occasion d'y déployer son talent. Niedermeyer compril qu'il y userait sa jennesse sans profit pour sa gloire, et le besoin de succès le ramena à Paris, où Il publia plusieura morceaux de musique instrumentale el vocale, Depuis longtemps il.aspirait à écrire pour le première scène française : ses voens furent enfin exaucés, et son grand opéra Stradella fut représenté en 1836, à l'Académie royale de musique. Accueillie avec quelque froideur par le public, jugée avec lég reté par les journaux, cette partition a beaucoup plus de valeur qu'on ne lui en a accordé. Tout le rôle de Stradella est bien senti, bien exprimé; les formes de la mélodie sont en général d'une élégance exquise; mais

pent-être cette qualité a-t-elle élé plus musible qu'ntile au succès de l'ouvrage; car ce qui est fin et delicat échappe, dans les arts, au vulgaire appelé le public; celui-ci n'est sensible qu'à l'effet incisif; il n'est émn que par la force, D'ailleurs, Niedermeyer avait dédalgné les ressorts dont tout le monde se sert à Paris pour préparer les succès du théâtre ou réparer des échecs. Il avait respecté sa dignité d'artiste, et ce n'est point ainsi qu'on réussit de nos jours. Il est juste de dire que l'estime des connaisseurs tul a offert une honorable compensation des injustices de la foule, et que plusieurs morceaux de Stradella, exéculés dans les concerts, ont été justement applaudis. Plus tard l'ouvrage a été repris à l'Opéra et a été mieux compris par le publie.

Anrès l'espèce d'échec éprouvé par Niedermeyer sur la scène française, sept années s'écoulèrent avant qu'il pût l'aborder de nouveau; enfin, les portes du theâtre lui furent ouvertes de nnuveau, et dans le mois de décembre 1844 il fit représenter à l'Opéra Marie-Stuart, en cinq actes, dont la partition renfermait de belles choses , des mélodies douces et poétiques, une romance exquise devenne populaire, mais où la force dramatique, nécessaire au sujet, faisait défaut. Habile à exprimer les vagues réveries de l'ârge. tienrens alors dans l'inspiration de ses cantilènes. toujours fin, délicat, distingué, il lui manquait la pulssance, l'éclat et l'énergie indispensables nour les grandes émotions. La partition de Marie-Swart renferme cenendant quelques bons morcean's d'ensemble au second et au troisième aetc. A l'occasion de cet ouvrage, Niedermeyer fut décoré de la Légion d'honneur. Appelé à Bologne par Rossini, en 1846, pour adapter la musique de La Donna del Lago à un livret d'opéra français intitulé Robert Bruce, et pour composer quelques morceaux qui devaient combler les laennes, it accepta ce travail ingrat; mals la transformation ne fut point henreuse. L'onvrage représenté au mois de novembre de la même année, ne réussit pas et disparut bientôt de la scène. Un intervalle d'environ sept années s'ecoula encore avant que Niedermeyer pût essayer de prendre sa revanche de cet échec , ear ce ne fut un'au mois de mai 1853 qu'il put faire représenter son opéra de la Fronde, ouvrage en cinq actes, nû il y avait plus de force dramatique que dans les précédents, mais où les qualités distinctives du compositeur ne se montraient pas aussi bien. Pour qui connaissait la nature calme et douce de Niedermeyer, il était évident qu'il avait fait effort pour paraître énergique; il avait publié la conseil du poète : Ne forcons pas no-

tre talent. La Fronde fut accueillic avec froidear et ne vécut qu'un petit nombre de representations. Ce fut le dernier essai de Niedermever dans la carrière de compositeur dramatique. Après cette nouvelle déception, il s'attacha à la réalisation du projet qu'il avait conçu depuis quelque temps de relever l'institution de musique religieuse fondée autrefois par Choron, et de s'y dévouer comme l'avait fait cet homme si heureusement doué. Les secours du gouvernement Ini étaient nécessaires pour parvenir à son but ; une première subvention aunuelle de 5,000 francs lui fut accordée : et les bons résultats qu'il obtint à l'aide de cette faible somme déterminèrent le gouvernement à créer un certain nombre de bourses de 500 francs pour les élèves les mieux organisés, et des diplômes de mattre de chapelle et d'organistes pour les lauréats des concours. Incessamment préoccupé du soin d'améliorer la unusique d'église, Niedermeyer se livra à des études spéciales sur ce sujet, et l'un des premiers fruits de ses travaux fut une Methode d'accompagnement du plain-chant qu'il publia en collaboration avec M. d'Ortigue (1). Erreur d'un artiste distingué, cct ouvrage ne pourrait qu'entraîner les organistes dans une voie déplorable. Né protestant, Niedermeyer ne connaissait pas assez la véritable tradition du ntainchant pour le travail qu'il avait entrepris : il s'est laissé égarer par de fausses idées auxquelles on a donné cours depuis 1830. L'association de Niedermeyer avec M. d'Ortigue se signala, vers le même temps, par la fondation d'un journal de mosique religicuse qui parut en 1857 sous le titre La Maîtrise, et dans lequel il publia un eertain nombre de morceaux de musique d'eglise. En t858, il abandonna la part qu'il avait prise jusque-là à la direction de ce journal, dont M. d'Ortigne resta seul chargé, Niedermeyer est mort à Paris le 14 mars 1861, à l'âge de cinquanteneuf ans, taissant un fils et deux tilles sans fortune.

tone.

Oute las outrage vicie prefedement, et orbite, dant le moirin las tris-suppliers à ce archite, dant le moirin las tris-suppliers à ce archite, dant le moirin la tris-supplier la ce production au le grand contraire à réfer évalet plusiers fois à Saint-Euclarde et han d'autres églissem fois à Saint-Euclarde et han d'autres églisses, beancoupé noules, lymans, antiment en tente de moiries parmi equeties ou remarque Le Jes. J. Indexense l. de Saint-Euclarde au le comme, La Toir autres de moisieles parmi legation en remarque Le Jes. J. Indexense l. de Saint-Euclarde au le comme, La Toir autres de saint-de sa Saint-Qui au non, f. La Toir princips sich-das, de N. Nicher Husp. La Nose de Lécone, f. na Saint-das Saint-La Saint-La La Saint-La La Saint-La La Saint-La Saint-La

| Paris, Heogel, 1825, gr. in-6".

pennins, de M. Émile Deschamps, etc.; quelques chants en langue italienne. Des morceaux pour piano, dont un rondo brillant avec accompagnement de quatuor, des fantaisies et des thèmes variés.

NIEDT (Nocasa), organiste à Sondershause en et chancolie du prince, nè vers le milieu du dis-reptième siècle, mourral le 16 août 1700. Il cett lat si parare qu'il ne laises pas de quoi payer ses funérailles. Il a fait impruner une annie compitée de mossique d'gille pour les dinnacless et l'étée par les dinnacless et l'étée par les dinnacless et l'étée, sons ce litre : Musicalische Sonn-und Pera des faut, étc. (Join musicale pour les dinnacless et étées, à cinq voix et cinq instruments); Sondershausen, (1908), in-fol.

NIEDT (FREDERIC-ERHARIT), musicien savant, vécut dans la seconde moitié du dix-septième siècle, et mourut à Copenhague, en 1717. On a peude renseignements sur sa personne; le lieu de sa naissance n'est même pas exactement connu, car Walther le place d'une manière indéterminée en Thuringe, et Forkel à Jéna. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il remplit pendant quelques années les fonctions de nutaire dans cette ville, et qu'il alla ensuite se fixer à Copenhague, où ses compositions furent applandies, mais où sa causticité lui fit beaucoup d'ennemis. Il ne reste de tout ce qu'il a composé en Danemark que six suites d'airs pour trois hautbois ou violons et basse continue : Copenhague, 1708, Mais c'est surtout comme écrivain que Niedt mérite de fixer anjourd'hui l'attention des musiciens. On a de lui un traité des éléments de la musique; sous ce titre : Musicalisches ABC zum Nutz en der Lehr und Lernenden (A B C musical, à l'usage des instituteurs et des étudiants) ; Hambourg, 1708, in-iº obl. de t12 pages. Ce livre, divisé en t4 chapitres, est dépourvu de méthode; mais il a de l'intérêt parce qu'il renferme des airs à voix seule avec accompagnement de hauthois et de hasse continue qui donnent une idée du mérite de l'auteur comme compositeur. Quelques années avant ta publication des Élements de musique, Niedt avait fait paraître un traité d'harmonie et de composition iotitule : Musicalische Handleitung, oder grundlicher Unterricht, vermittels welchen ein Liebhaber der edlen Musik in kurzer Zeil sich so weit perfectioniren kann, dass er nicht allein den General-Bass noch denen gesetzten deutlichen und wenigen Regeln fertig spielen, sondern anch folglich allerlei Sachen selbst componiren, und ein rechtschaffner Organist und Musikus heissen kænne (Guide musical ou instruction fon tamentale, au moyen de quoi un amateur de la noble musique peut se perfectionner lul-même en peu de temps, et non-seu-

lement accompagner la basse continue d'après un petit nombre de regles claires et précises, mais aussi composer toute espèce de pièces, etc.); Hambourg, 1700, in-40. Cette première partie de l'ouvrage fut réimprimée, à Hambourg, chez Benjamin Schiller, 1710, in-4° de 62 pages. J'ai douté longtemps de l'existence de la première édition, mentionnée par Adlung (Musikalischen Gelahrtheil, p. 228, 2º édit.), et par Forkel (Allgem. Lileratur der Musik, page 351), parce que rien n'indique au titre de celle de 17t0 qu'elle soit la sleuxième; mais le catalogue de la hibtiothèque de ce dernier (p. 26) m'a convaincu qu'elle est réelle. La deuxième partie de ce traité de composition et d'harmonie a paru sous ce titre : Musicalischer-Handleitung anderer Theil, von der Variation des General-Basses, samt einer Anweisung, wie man aus einem schlichten General-Bass allerley Sachen, als Praludia, Ciaconen, Allemanden, etc. (De la manière de varier la basse continue, deuxième partie du Guide musical, etc.); Hambourg, 1706, in-4° de 21 feuilles. On trouve dans cette partie les différentes formes sous lesquelles on peut orner une basse simple, Elle contient aussi quelques préludes pour l'orgue ou le clavecin. Mattheson a publié une deuxième édition de cette seconde partie, avec des corrections, des notes, et y a ajonté les dispositions de soixante des principales orgues de l'Allemagne : Hambourg, Benjamin Schiller, 1721, in-4° de 204 pages. La troisième partie de l'ouvrage est intitulée : Friederich-Erhardt Niedtens Musienlischer-Handleitung dritter und letzter . Theil, handlend vom Contrapunct, Canon, Motteten, Choral, recitativ-style und Cavaten (Troisième partie du guide musical, traitant du contrepoint, du canon, des motets, du choral, du style récitatif et des airs) (Œuvre posthume), Cette partie n'a pas été complétement achevée par l'anteur; suivant son plan, elle ne devait pas être la dernière. Mattheson, qui en fut l'éditeur, y a ajouté une préface, et a mis à la suite le traité de Raupach (voyez ce nom) concernant la musique d'église : Hambourg , 1717, in-4° de 68 pages. Le traité de Raupach a une pagination sépa-

NIEJ. (...), mattre de musique à Paris, dans la prenière moité du di-haillième siècle, a compole pour l'Academie royale de musique (TOprera) la musique de l'opéra-ballel luittule : Les Vougoge de l'Anouv. Cot ovvarge ful représenté en 1756. L'année suivante, Nish danne sentée en 1756. L'année suivante, Nish danne en musique en 1756. En 1744, Nish darnit sui de vancéville pour l'École des Auants, pièce de vancéville pour l'École des Auants, pièce

NIEMANN (ALBERT), ténor allemand, ne à Erxleben, près de Magdebourg, en 1831, est fils d'un aubergiste. Après avoir etudié la musique vocale à Magdebourg, il fut engagé comme choriste au théâtre de Dessau; puis il chanta, aux théâtres de Darmstadi et de Worms, les rôles de quelques opéras avec succès, et brilla particulièrement à celui de Halle par son intelligence de la scène, Bientôl sa réputation s'étendit, et il recut des engagements pour quelques-uns des principaux theâtres de l'Allemagne. Appelé au service du roi de Hanovre, où il est encore au moment où cette notice est écrite (1862), il v jouit d'une faveur toute spéciale près de ce prince. C'est cet artiste que Richard Wagner a fait engager par l'administration de l'Opera de Paris ponr chanter le rôle de Tannhæuser, lorsque cel ouvrage y fut mis en scène, en 1861. Nonobstant les orages qui éclatèrent pendant le petit pombre de représentations qu'obtini cet opéra, la belle voix de Niemann, sa chaleurense diction dans le récitatif, et son intelligence dramatique, furent distinguées par le public; mais le dégoût qu'il avait éprouvé pendant ces représentations tumultueuses tui fit rompre son engagement et retourner à Hanovre. Suivant les renseignements qui me sont parvenus de cette ville, Niemann aurait abusé de la faveur dont il jouit près du roi pour molester le mattre de chapelle Marschner avec qui il était en dissentiment sur certaines choses relatives an service de la cour, et aurait été cause de la détermination que prit ce compositeur distingué de donner sa demission de son emploi, taquelle fut bientôt spivie de sa mort,

NIEMECZEK (C.-T), harpiske et composileur de la Bolden, vivait à Prague, dans tes dernières annees du dit huitième skéet. On a gravé de as composition : 1º Themes variés pour la harpe, op. 1, 2, 3; Prague, 1797, Breitkopf et Harrele, — 2º Sonates pour deux harpes, op. 4; ibid. — 2º Sonates pour harpe seele, op. 5; ibid.

NEMEYEM (Accure-Haxxxx), posterous de theologie, quanti a Blade les y septembre 1754, y ili ses études e y fat d'abort multre de platosopie, pais e cui le sitre d'impetero du misma de théologie, pais e cui le sitre d'impeteror du misma de théologie, pais e cui le sitre d'impeteror du pour partire d'impeteror de production de l'impeteror de puigne en 1725, conselle de touseiller pictique, et de puigne en 1725, conselle de touseiller de l'authernité de tilact. It si mort en celte visite, le 7 juillet 1872, Niversor est against misma de l'impeter de 1872, de l'impeter de poisses intégieures. Il a public des persérs concernant l'imbene, de settiment réglièure une la posite et le missipane.

en tête de son poéme d'oratorio Abraham sur le mont Moria, qui parut à Leipsick en 1777. Ce morceau a été traduir en hollandais dans le recueil qui a pour titre : Taat-dicht-en Letter-Aundig Kabinet (Cabinet de grammaire, de poésie et de litérature); Amsterdam, 1781, n° 1.

NIEMEYER (JEAN-CHARLES-GULLAUME), neveu du précédent, est né à Halle en 1780. Apres avoir fait ses études sous la direction de son oncle, il a été nommé professeur à l'hospice des orphelina de Frank. En 1817, il a visite l'Italie et la Sicile. Il est mort à Halle au printemps de 1839. La Gazette mualcale de Leipsick contient (t. 13, p. 873) un article de Niemeyer sur les transitions en mosique, ti a publié un livre choral noté en chiffres, suivant la méthode de Natorp, sous ce titre : Choralbuch in Ziffern, in-4"; ttalle, 1814. Une deuxième édition de ce recueil de mélodies chorales à trois voix, qui a eté publiée en notation ordinaire, a paru dans la même ville en 1817; elle est intitulée : Dreystimmige Choral-Melodienbuch in Noten. Une troisième édition porte la date de 1825. M. Niemeyer s'est aussi exercé a composer des chorala dans les modes de l'ancienne tonalité grecque. Ces chorata, au nombre de dix-neuf, ont eté publiés avec d'autres pièces, à Leipsick, en 1831, chez Breitkonf et Harrtel. Dans l'année suivante il avait publié un recueil de cantiques latins chez les mêmes éditeurs, NIEMTSCHER (FRANÇOIS-XAVIER), né à

AMEAN IN-MITTAL (1984 NO SAME AND A) and A MANAGE AND A SAME AND A

SALEROP: (Index. Mirransv. Y.S.), mailler maticine Indinaisi, Venit A anterdam vera le milies du dis-septieme siete. Il mourat et 1677. Au nombre de ses écrits on frouve celui qui a port titre : Wakundige Musyla vertonanela de Deraneicke van 'I Getty', de redena der Zonapionene konstitu supleareretant, etc., La unsulque mathematique expossata i cauce dus son, mailque mathematique expossata i cauce dus son, celle fortune des mathematics de mailque, etc.; a cl la fertone des mathematics de mailque, etc.; a Amateriama, (158), no. 8º de 5 effulle et demis:

NINI (ALEXANDRE), cumpositeur, est né en 1811 à Fano, dans les États romsins, Élève de Rioini, mattre de chapelle de cette ville, il commenca à écrire, à l'âge de quatorze ans, des messes, des vèpres et des symphonies. En 1826, il fut nommé mattre de chapelle de l'église de Montenovo et y demeura dix-hnit mois; mais à la fin de 1827 il retourna à Fano, et au commencement de l'année sulvante, il alla étudier le contrepoint an lycée musical de Bologne, sous la direction de Palmerini. Quelques mois après il fut rappelé dans sa ville natale pour v écrire une messe et des vépres à grand orchestre qui furent exécutées à la chapelle de Lorette. Vers la fin de la même année il fit entendre une aymphonie de sa composition au Casino de Bologne. En 1831, il saisit l'occasion de se rendre à Pétersbourg en compagnie d'un seigneur russe. Il vecnt plusieurs années dans cette ville, y établit une école de chant itatien et y publia quelques compositions vocales et instrumentales. De retour en ttalie au commencement de 1837. Il écrivit à Venise l'opéra intitulé Ida della Torre, qui y obțint quelque succès, et qui fut snivi, en 1839, de La Marescialla d'Ancre, représentée à Padone, puis à Flureuce, Turin, Venise, Trieste, Rome, Gênes, et dans plusieurs autres villes de l'Italie, dans la même année, et de Cristina di Srezia, à Gênes, en 1810. Les autres ouvrages de Nini sont : Margarita di York, représenté à Venise en 1811; Odalisa, donné à Milan en 1852, et l'irginia, à Gênes, dans l'année sulvante. Après cette époque, les renseignements manquent sur la suite de la carrière de cet autiste.

NISARD (Théodore), pseudonyme. Poges NORMAND (Théodrie-Elzéan-Xavien).

NSLE (...), corable cellère, naqui a 1737, à Gelvilling, dans le Wurfenberg, et ils ses étable de modipe à Stalitatel. Vers 1779, all cellung de modifie de Rouville, de la Circi al de maltie de concert. Vers la fix de 1751 labardi de maltie de concert. Vers la fix de 1751 labardi ji à accepta me place dans la chapetile shoule; main l'incussitante de no crazelte la fill anni la surfacille de la concerte de la concerte de la contrate de la concerte de la concerte de la contrate de la concerte de la concerte de la contrate de la concerte de la concerte de la contrate de la concerte de la concerte de la contrate de la concerte de la concerte de la contrate de la concerte de la concerte de la contrate de la concerte de la concerte de la contrate de la conlección de la conlecció

artiste.

NISLE (Davio), fils ainé du précédent, naquit a Neuwiei en 1778. Dès l'âge de cinq ans il jouait du cor. Dans les concerts, son père le plaçait sur une table qui servait aussi à sontenir l'instrument, Plus Iard, son habileté à se servii des sons bouchés élait si grande, que biem qu'il

n'eût qu'un cor en mi bémol, il jouait dans tous les tons avec des sons purs et égaux en force, ti accompagna son père dans ses derniers voyages, Après la mort de celui-ci, il resta quelque temps avec sa mère, puis il se remit en route avec son frère, corniste comme lul; mais arrivés à Rudolsladt, les denx frères se séparèrent, et David continua seul ses voyages. En 1798, il était attaché à la musique du prince de Wittgenstein-Berlebourg, en Westphalie. Ses études avant achevé de développer son talent, il fut bientôt consideré comme l'émule de Pupto, En 1806, il retrouva son frère à Vienne : ils se réunirent de nouveau et se rendirent en tiongrie, où ils étaient encore en 1809, attachés à la musique d'un M. de Vech. Le projet qu'ils avaient formé de se rendre en Russie fut contrarié à cette époque par la guerre; ils se dirigèrent alors vers Triesle par la Siavonie, traversèrent l'Italie, et allèrent en Sicile. Depuis lors, on n'a plus eu de renseignements sur la personne de David, qui s'était encore séparé de son frère. Cet artiste ne paraît pas avoir écrit pour son instrument.

NISLE (JEAN-FRÉNÉRIC), frère putné de David. est né à Neuwied, en 1782. Après avoir, ainsi que son frère, parcouru une partie de l'A!lemagne comme virtuose, le dégoût qu'it éprouvait pour cette existence le fit s'arrêter à Rudolstadt, où il se livra à l'étude de l'harmonie, de la composition et du piano sons la direction de Koeh; puls il alla à Rostuck pour y publier ses premières productions, qui consistent en clunsons, duos, trius pour cor, et sonates de piano. Son premier œuvre parut en 1798. On a vu, dans l'article précèdent, comment il retrouva son frère à Vienne, en 1806, et la suite de ses voyages jusqu'en Sicile, Là, Jean Nisle se fixa à Catane, et y funda une société de musique. Après y avolr passé près de vingt ans, occupé de composition et de travaux de professeur, il se sentit pressé par le désir de revoir sa patrie, et se mit en voyage; mais arrivé à Naples, il tomba malaite. Sa convalescence dura près d'une année, Lorsqu'il crut avoir repris assez de force, il se dirigea vers l'Allemagne par la Suisse, et il arriva dans son pays en 1834. Deux ans après, il fit un voyage à Paris, puis à Londres, ou il était encore en 1837. Depuis longtemps il avait abandonné le cor, son premier instrument, pour s'altacher au piano. Les compositions les plus consues de cet artiste sont : 1º Ouverture à grand orchestre (en remineur); Vienne, Haslinger. - 2º Quintettes pour violon, op. 21 et 30; ibid. - 3º Quatuors pour 2 violons, alto et basse; ihid. - 4° Trios pour deux violons et violoncelle; Naples, Girard. -5° Duos pour deux violons, op. 13 et 18; Leipsick, Brotikopf et Hærtig i Venne, Hashinger. —

\*\* Six soke powr viloon; Najler, Girard. —

\*\* Quintelte pour flüte, viloon, alto, cor et vision.

\*\* Quintelte pour flüte, viloon, alto, cor et vision.

\*\*Colle, pp. 52; Venne, Hashinger. — 8° Idem, pour flüte, viloon, 2 altos et violonceile, op. 2: 16 idem, pour flüte, viloon, 2 altos et violonceile, op. 2: Berlin, Schlesinger. — 10° Dous pour 2 cors, op. 4; 5; 18d. — IT Tries pour plane, vilong et al. (1) alto et al. (2) alto et al. (3) alto et al. (3) alto et al. (3) alto et al. (4) a

NISSEN (GEORGE-NICOLAS DE), conseiller d'État du roi de Danemark, chevalier de l'ordre de Danebrog, né à Hardensieben, en Danemark, ie 27 janvier 1765, épousa la veuve de Mozart, et pendant plus de vingt-cinq ans s'occupa de recueillir et de mettre en ordre des matériaux authentiques pour servir à l'histoire de la vie et des travaux de ce compositeur célèbre. Il mourut avant que l'ouvrage fût imprimé, le 24 mars t826; mais sa veuve tit parattre le résultat de son travall, sous ce titre : Biographie IV. A. Mozart's, Nach Originalbriefen, Sammlunoen alles über ihn geschriebenen, mit vielen neuen Beilagen, Steindrucken, Musikblættern und einem Fac-Simile (Biographie de W. A. Mozart, d'après des lettres originales, etc.); Leipsick, t828, in-8° de 702 pages. L'ouvrage de Nissen est précédé d'une préface de 44 pages par le docleur Feuerstein, de Pirna. On trouve dans le volume plusieurs planches de musique et autres, ainsi que des portraits de Mozart et de sa famille. Dans la même année, il a paru un supplément à cette biographie intitulé : Anhana zu Wolfgang Amadeus Mozarl's Biographie; Leipsick, in-5° de 219 pages. Ce supplément renferme divers catalogues des œuvres de Mozart. et l'appréciation de ses compositions, de son taient et de son caractère. On ne peut considérer cet intéressant recueil de matériaux comme une biographie véritable, car la forme bistorique y est à chaque instant interrompue, et les vues du narrateur manquent souvent d'élévation; cependant l'ouvrage n'en est pas moins précieux, a canse de l'authenticité des documents qu'il renferme, particulièrement la correspondance du grand artiste et de sa famille.

NISSEN (HERNETTE), V. SALOMAN (More). NITHART (Le seignent), appelé Neminor dans quelques anciens manuscrits, fut nn célèbre Minnesinger (chanteur d'amour) qui vécui vers la fin du dom'étime siècle, et dans la premètre moitié du tretièmen. Il y a quelque incritiude sur la partie de l'Allemagne où ii vit

te jour; cependant les recherches érudites de Hagen ( Minnesinger, deutsche Liederdichter, etc., th. IV. p. 435-442) l'ont conduit à établir d'une manière satisfaisante que ce poete musicien était Bavarois, et qu'il appartenait à la familie des barons Fuchs de Franconie et de Souabe. It tenait de sa mère en propriété une seigneurie appelée Rinwenthal. Les rapprochements de diverses autorités font voir que Nithart était chevalier, qu'il se croisa, et qu'il assista au siège et à la prise de Damiette (t219), ou il élait vraisemblablement dans le corps d'armée conduit par le duc d'Autriche Léopold VII. La dernière mention de l'existence de Nithard recueillie par Hagen est de 1234 : le savant archeologue pense que c'est vers ce temps qu'il a composé la plupart de ses chants. Les chansons notées composées par Nithard se trouvent dans plusieurs manuscrits du quatorzieme et du quinzième siècles : Hagen en a publié deux d'une belle notation d'après un manuscrit de la bibliothèque de Franciort-sur-le-Mein, et trente-deux autres lirées d'un manuscrit intéressant du quinzième siècle que lui-même possédait, (Loc. cit. th IV, p. 770, 845 et p. 846-852).

NITSCH (PRESE), musticien allemand du seisieme siècle, a fait imprimer de sa composition: 1° Teutsche Lieder des Morgens und Abenda, etc. (Chancon allemandes pour être ciuntées le maint et le soir, avant et après le repas); Lelpatés, 1533. — 2° Teutsche und Intelinates Letter mil 4 Simmen (Clansona allemandes et latines à 4 voix); ibid., 1573, in. 8°.

NITSCHE (JEAN-CHARLES-GOREFROIR), organiste à Sprottau, est né le 22 octobre 1808 à See, près de Ninsky, cercle de Rotembourg, en Lusace. Après avoir fréquenté les écoles primaires jnsqu'à l'âge de treize ans, il fut envoyé en t821 chez le cantor Bessert, à Kalifurth, près de Gerlitz, chez qui il se prépara à l'enseignement élementaire; il suivit ensuite les cours de l'école normale à Banzlau, pendant les années 1826-1828. Il y fut employé en 1829 et 1830 à enseigner l'orgue aux séminaristes, puis Il fut appelé à Grunberg, en qualité d'instituteur; mais le désir d'augmenter ses connaissances musicales ini fit prendre ia résolution d'aller à Berlin fréquenter l'institut royal de musique d'église, et il obtint à cet effet une pension du 20uvernement. Les leçons de l'organiste Guillaume Each et des professeura Grell et Dreschke compléterent son instruction, et il recut des conseils de M. Marx (V. ce nom) pour l'harmonie. Lorsque ses études furent terminées, Nitsche accepta en 1837 les places d'instituteur et d'organiste à

Sprottass il les occupais merore en 1860. Ola simprime de sa composition : l'àtrico dorsa gie-néral pour les églistes et les écoles califoliques, à l'busage des provinces de fauvace et de Sifsée, a 6 voix avec des prélades et des versets pour l'orcapité produité de 10s. — 2º Recuril de 170 caniliques à 2 voix jind. — 3º Clanais à 3 voix pour les écoles; frombers, Sébert, « - 4º Suppèment des chanis à 3 voix, Grunderng, Levyson. — 5º Deuze clants fundères composés pour nu - 5º Deuze clants fundères composés pour nu - 5º Deuze clants fundères composés pour nu - 5º Deuze clants fundères composés pour nu

chœur de voix mélées; Grunberg, Fr. Weiss, NIVERS (GUILLAUNE-GABRIEL), prêire de Paris, naquit dans un village près de Melun, en 1617. Après avoir fait ses éludes au collége de Meaux, il entra au séminaire de Saint-Sulpice, pour y suivre un cours de théologie. Dans son enfance il avait été enfant de chœur à Meinn, et avait appris la musique dans la mattrise de la collégiale de cette ville. Arrivé à Paris, il y prit des lecons de clavecin de Chambounières. En 1640 il obtint la place d'organiste de l'église de Saint-Sulpice; deux ans après il entra dans la chapelle du roi en qualité de ténor. En 1667, la place vacante d'organiste du roi lui fut donnée, et quelques années plus tard il ent le titre de mattre de la musique de la reine. On n'a point de renseignements sur l'époque précise de la mort de ce musicien savant et laborieux, mais on sait qu'il vivait encore en 1701, car il a donné dans cette année nne approbation à la nouvelle édition du Gradnel et de l'Antiphonaire romain, imprimés par Cbr. Ballard : il était alors âgé de quatre-vingt-quatre ans. La liste de ses ouvrages est nombreuse; voici ce que j'en ai pu recueillir : 1º La Gamme du sl; Nouvelle Methode pour apprendre à chanter sans muances; Paris, Ballard, 1646, in 80. La méthode de solmisation par les muances élait encore en vogue lorsque Nivers fit parattre ce petit livre, quoique plusieurs musiciens enssent fait des efforts pour l'abolir depuis la seconde moitié du seizième siècle. Le peu d'étendue de ce livre et la simplicité de la méthode exercèrent beaucoup d'influence en France sur la réforme à ce suiet. Une denxième édition de la Gamme du si fut publiée chez Ballard, en t66t, in-8° obl. Une troisième parat en 1666, in-so obl. Celle-ci porte le titre de Methode facile pour apprendre à chanter en musique. Une quatrième édition fut publiée, sans nom d'auteur, sons ce titre : Mélhode faeile pour apprendre à chanter en musique; par un célèbre maistre de Paris (V. LE MAIRE), Paris, 1696, petit in-4° obl. de 28 pages. -2" Melhode pour apprendre le plain-chant de l'église; Paris, Ballard, 1667, in-8° obl. Une deuxième édition de cet ouvrage a paru chez

Christophe Ballard, en t679, in-8°; une troisième a été publice dans la même maison, 1698, petit in-8°, et une qualrième en 1711, in-12. On la tronve aussi, sans nom d'auteur, dans un petit volume intitulé : Trois Nouvelles Methodes pour le plain-chant; Paris, 1685, in-8° obl. La première de ces méthodes est celle de Nivers : la deuxième a pour titre : Méthode particulière du chant ecclesiastique; et la troisième : Rituel du chant occlesiastique. Ces deux dernières sont également sans nom d'anteur. Je crois qu'il y a d'autres éditions de ce volume. -3º Traité de la composition de musique; Paris, 1667, in-8°; 2me édition; Paris, Baffard, 1688, in-8°. Ce livre a été aussi réimprime avec nne traduction hollandaise en regard, faite par E. Roger, libraire à Amsterdam, 1697, in 8° de 112 pages, avec des planches gravées. - 4º Dissertation sur le chant grégorien par le sieur Nivers, organiste de la chapelle du roy, et maistre de la musique de la Reyne; à Paris, anx dépens de l'autheur, 1683, in 8° de 216 pages. On voit par le titre de cet ouvrage que Nivers avait cessé d'être organiste de l'église de Saint-Sulpice eu 1683. La dissertation sur le chant grégorien est un ouvrage remuli de savantes recherches : les écrivains sur cette matière penvent le consulter avec fruit. Nivers y a rassemblé beaucoup d'autorités anciennes fort Importantes. Il possédait nne connaissuce parfaite du chant ecclesiastique, et il en a donné des preuves dans les éditions qu'il a publiées du graduel et de l'antiplionaire, et dans d'autres requeils dont les titres suivent. - 5° Chants d'église à l'usage de la paroisse de Saint-Sulvice: Paris, Ballard, 1656, in-12°. - 6° Graduate romanum juzta missale Pii Quinti pontificis maximi authoritale editum. Cujus modulatto concinne disposita: in usum et aratiam monalium ordinis Sanctl Augustini. Operá el studio Guittelmi Gabrietis Nivers, christianissimi regis capella musices nec non ecelesia: Sancti Sulpicit parisiensis organista; Paris, chez l'auteur, 1658, in-4°. - s° Antiphonarium romanum juxta Breviarium Pie Quinti, etc.; ibid, t658, in-4°. Une deuxième édition de ce graduel et de cet antiplionaire a été publiée à Paris, chez l'auteur, en t696, 2 vol. in-4°. - 8° Passiones D. N. J. C. cum benedictione cerei paschalis; Paris, Ballard, 1670, in-4°. Une deuxième édition de ces offices du dimanche de la Passion a été publiée chez le même, en 1723, in 4°. - 9° Lecons de Ténébres seton l'usage romain; Paris, in-4°. Ces deux derniers recueils ont été réunis en un seul, seus ce titre : Les Passions avec l'Exultet et les

Lecons de Tenebres de M. Nivers; Paris, Christophe Ballard, 1689, is-4°. - 10° Chants et motets à l'usage de l'église et communauté des dames de la royale maison de Saint-Louis, à Saint-Cur; Paris, Chr. Ballard, 1692, in-6" obl. Une deuxième édition a paru sous ce litre : Chanis et motets à l'usage de l'éolise et communauté des dames de la royale maison de Saini Louis, à Saint-Cyr, mis en ordre et augmenlés de quelques motets par Clerembanii; Paris, 1723, 2 vol. in 4° obl. - 11° Livre d'orque conienani ceni pieces de jous les tons de l'église, par le sieur Nivers, maître compositeur en musique et organiste de l'eglise Saint-Sulpice de Paris; Paris, chez l'auteur, 1665, in-4° obl. Ces pièces sont d'un bon style, d'une harmonie correcte, et rappeilent les ouvrages des organistes allemands du dix-septième siècle. On tronve, an commencement du volume, une instruction sommaire sur les tons de l'exilse, et sur le mélange des jeux de l'orgue. - 12° Deuxième livre d'orgue, etc.; Paris, 1671, in-4" obl. -13º Troisième livre d'orgue des huit tons de l'église, ibid, 1675, in-4° obl. Les autres livres de pièces d'orgue de Nivers ont été publiés à des époques plus rapprochees : La Borde en porte le nombre a douze, et les auteurs du Dictionnaire historique des musiciens (Paris, 1810-1811), Pélèvent à quinze; je n'ai vu que les trois que je cite,

NO.M.: (Cunériex-Fuénéaic), docteur en philosophie, et directeur d'une maison d'éducation à Leipsich, est ne en 1782, à Langensaiza. Il a publié des chants à voix seuie avec accompagnement de piano, à Leipsick, chez Breitkopf et Hartel.

NOBLET (CRUREN), clarveinite de l'Oppérat et organist de plusiura ejficis de Paris, naquil en cette ville dans la première modifé du disnomité de l'accident de l'opérat de l'Opérat en 1705 et 1706, il lodist sa rétratid de l'Opéra en 1705 et 1706, un a grasé de sa composition, en 1758 et 1706, un un tirres de plusient de l'opérat ciu. Il a fait exéculer, an Cancert spiriluel, un 1707. D'eurne et quedque entantée, On commat annais sons sons son son plusieurs morceaux de mosique d'étalle en manuerit.

Un artiste de même nom, et vraisembiablement de la même famille, était attaché, en 1833, comme bugle solo à la musique d'une des légions de la garde nationale de Paris, et a publié une Méihode nouvelle pour te-bugle à clefs, et Irois recuells de morceaux pour net d'eux bugles.

NOCETTI (FLANINO), musicien italien du setziènne siècle, est cité dans le catalogue de Parstorfi (page 1), comme anteur de messes à 8 vois. Cerreto parle aussi de ce compositeur dans sa Praise musicale. NOCHEZ (...), elère des celèbres violencillèse Cervello Abaco, vojagre avejque temps en l'alie, puis entra a l'Opéra-Comique de Paris, où il ne reda possiongemps, asant cés admis al'orchestre del Opéra en 1705. En 1705, il entra dans la musique de la chandre de da le claspelle du rel. Bettir en 1709, après cimpunate ans de tra de l'alie de l'alie de l'alie de l'alie de l'alie de constitue et anator de l'article l'Alie de l'alie de qui set trouve dans l'Esnai sur la Musique de La Boofe (1. 1, pages 200-2323).

NODARI ( JOSEPH-PALL), musicien né à Bresria dans la seconde molifie du setzième siècle, s'est fait connaître par la composition d'un ouvrage intitulé: Meliforus concentus in paslmi di David a qualtro voci; Yenezia, app. Ricc. Aunèlino, 1605, in-4°.

NOEBE (...), facleur d'instruments à Dreide, se trouvait a Nuremberg en 1796, et y construisit des harronoitac en lames d'acier, qu'on jouait en frottaut ces lames avec deux archets, après avoir sive l'instrument à une table par une vis de pression.

NOED:NG (Gassana), impecteur des coles a Marbourg, est né le 12 janvier 1764. El s'est fait connaître par quelques ouvrages au nombre desquels on remarque celui qui a pour titre : Johonn Heiarich Veller's, instrumentenmechers in Cassel, Lebenbeschreibung (Notice sur la vie de Jean-Henri Voller, facteur d'unframents à Cassel), Marbourg, 1832, in 8-7

NOEL (N.), maltre de musique à l'aris vera la fin dui divas-lipine siète, a pubble es ouvrages, suivants de sa composition i l' Motet et électrotions pour le Souvreaurie, la soute l'isrege tions pour le Souvreaurie, la soute l'isrege van et deux toix avec les bouse continue, propres pour les dannes religieuses, Pais, in 8º obt. — 1º Motets pour les principales feltes de l'immé à une voix seule acre le bause continue et plusieurs petites rétournelles pour l'organ en les civiles, Paris, Jahand, 10%, pour l'organ en les civiles, Paris, pour l'organ en les comments de la comment en les civiles, Paris, pour l'organ en les controls de la comment en les comments de la comment en les comme

NOEL DE PIVIER (NICOLAS-BENOIT), né à Trêves vers 1600, d'une latnille française, a sontenu, le 12 décembre 1681, à l'université Francfort, une llièse qui a été publiée sous ce litre: Dissertatio incouyuralis de Tarantismo; Francfort, 1681, in-1° de 39 pages.

NOELLI (Georges), musicien au sorvice du duc de Mecklenbourg-Sciuwerin vers 1760, étant ad en Allemagne duns la première moilié du dixhaitième sivele. Élève de l'inventeur du pantision (Hebensteil ), il jouali avec talent de cet instrument difficile. Genniniani avait été son première maître de contrepoint; il prid ensuite penmière maître de contrepoint; il prid ensuite pendant ist ans den leyons de Hause, à Dronde, et die oper Austrial, à Bologae, Il parcourat l'Italie, l'Augslerere, la France et l'Allemagne. A Londres il report des Considére de Handely; à Hambourg, il se la d'une floride amulé avec (C.-P.F. Danne Black), des la d'une floride amulé avec (C.-P.F. Danne Black), des la d'une floride amulé avec (C.-P.F. Danne Black), et dours d'a Londréglader et 1719. Set compositions noté retirée en description de l'action de l'

NOETZEL (Cuatrux-Franchac), musicien de ville et organisto à Schwarzenberg, en Sacte est né dans ce lieu le 11 juillet 1780. Il a sepblié des pièces d'urgue, des sonates de plano, et trois livres d'écossaises et de montferrines; Direste. Arnoid.

NOFERI (Jras-Barriste), violonisto dislingué, né en Italie dans la prémière moitié du dis-luitième siècle, a fait imprimer de sa composition, depuis 1763, à Amsterdam, Berlin et Londres, quatorez œuvres de duos, trios et sonates pour la gnitare. Il a laissé en manuscrit quelques concertos pour le violun.

NOIL ( Le docteur Lous ), professeur actuel de musique (1362) à l'université de Heidelberg, est auteur des ouvrages intitulés : 1 W. A. Mozart. Ein Beitrag zur Aesthetik der Tonkunst (W. A. Mozart, Essai pour l'Esthétique de la musique); Heidelberg, Bangel et Schmitt, 1860, gr. in 8° de 82 pages. - Der Geist der Tonkunst (L'esprit de la musique). Francfort. J. D. Sauerlænder, 1861, in-8" de 246 pages. Ces écrits ont pour but de mettre en relief les qualités des maltres considérés comme classiques, et de faire voir que la valeur de leurs œuvres est d'autant plus élevée que les tendances religieuses de ces mattres sont plus pronuncees. La religion catholique lui semble une source plus poétique d'idées que le protestantisme : cette considération est d'une parfaite justesse, quoique Bach et Harndel aient mis incontestablement le caractère de la grandeur dans leurs productions.

NOUR (Consérues Fazisfate), maitre de concert et virtuous arri le valoue, attendé au service du duc de Saxe-Meiningen; ne' en 1800, à Langessalza, dans la Tharnings, mostre des son enfance un godf passionne pour la musique, mais à veul d'autre guide que la intenne pour en apprendre les élèments. Son ples, ouvrise dràmais à veul d'autre guide que la intenne pour en apprendre les élèments. Son ples, ouvrise dràser lavaux pour donner des soiss à Fédencation musicale du jeune Nohr. Toutefois Il lui fât commencer l'étude dje la 80 et du vision. Lors-

que l'enfant eut atteint l'âge de buit ans le percet le fils entreprirent un long voyage comme musiciens ambulants. Dans cette excursion, Noir eut la bonne fortune d'être remarqué par la genéreuse princesse de Lobenstein, qui le confia à Lindner, musicien de ville, pour lui donner de l'instruction dans son art. A l'âge de quinze ans, Nohr entra comme hauthoiste dans la musique du régiment de Saxe-Gotha, et fit en cette qualité la campagne des armées alliées coutre la France. Le bauthois ayant fatigué sa poitrine, il abandonna cet instrument pour la flûte. En 1821, il obtint son cougé avec une pension, Dès ce moment, il put se vouer en liberté à l'art pour lequel il était né. Spobr devint son protesseur pour le violon; il reçut aussi des leçóns de Grund et de Bærwolf; enfin, Hauptmann lui enseigna l'harmonie, et Burbach lui donna quelques leçons de contrepoint. En 1823, il fut nommé musicien de la chambre à la cour de Golha, ou il se fit estimer comme soliste et comme professeur. En 1825, il brilla par son talent dans des concerts donnés au théâtre de Francfurt et a Darmstadt, Après l'extinction de la maison de Gutha, le due de Cobourg voulut attacher Nobr à sa musique, mais celui-ci préféra l'offre qui lui était faite d'entrer comme maître de concert chez le duc de Saxe-Meiningen. Depuis lors il a fait plusieurs voyages en 1828 et 1833, et a brillé par son talent de violoniste à Munich, à Leipsick, et dans plusieurs autres villes importantes. Ses opéras Die Alpenhirt (Le Pâtre des Alpes). Liebezauber (Le Philtre ), et Dle wunderbaren Lichter (Les Lumieres miraculeuses), ontélé représentés avec succès en 1831, 1832 et 1833, à Meiningen, Gotha et Leipsick. On a gravé de la composition de cet artiste : 1º Quintette pour 2 violons, 2 altos et violoncelle, op. 7, Offenbach, André. - 2° tre symphonie a grand orchestre, op. 1, Leipsick, Peters. - 3º Pot-pourri pour fluie, hauthois, clarinette, cor et basson. op. 3, Leipsich, Breitkopf et Hærtel. - 4° Deux quatuors pour 2 violons, alto et basse, op. 4, Leipsick, Peters. - 5° Chansons allemandes avec accompagnement de piano, op. 2, 5 et 9, Leipsick et Berlin. - 6° Chants à quatre voix d'hommes, op. 12, Munich, Falter.

Nuc Nohr, femme du précédent, née à Leipsick, et mariee en 1835, a brillé cotame harpiste dans les concerts. NOMENTALE ( JACOUES-REANAND DE )

NOINVILLE ( JACQUES-BEANARD DE ), Foges DUREY DE NOINVILLE.

NOLA (JEAN-DOMINIQUE DE). Il est vralsemblable que Nola n'est pas le nom de ce musicien, mais celui du ileu où il était né; car la désignation des personnes par l'endrolt ou elles avaient vn le jour s'est conservée jusqu'à la fin du seizième siècle. Quoi qu'il en soit, il fut maltre de chanelle de l'église des Aunonciades, à Naples, et il vivait encore dans cette ville en 1575, ainsi que le prouve son recueil de motets à 5 et 6 parties, pour être chantés ou joués avec les instruments. Cet ouvrage a pour titre : D. Joannis Domintei juvenis à Nola Magistri Cappella Sanctissima Annunciata Neapolitana cantiones, vulgo Motecta appellata, quinque et sex vocum viva voce, ac omnis generis instrumentis cantalu commodissima, quam novissime editæ tiber primus. Venetiis, apud Josephum-Gulielmum Scottum 1575. On trouve aussi sous son nom à la Bibliothèque de Munich ; 1º Cansone villanesche a 3 voci : Venise. 1545. - 2º Villanette atla Napolitana a 3 e 4 roci, ibid., 1570, in 4°. Le recueil intitulé Primo libro delle Muse a 4 voci ; Madrigoli ariosi di Antonio Barre, ed altri diversi autori, Rome, 1555, contient des morceaux de Jean-Dominique de Nola, et l'on en trouve aussi dans celui qui a pour titre : Spoglia amorosa, Madrigali a 5 voci di diversi eccellentissimi musici, nuovamente posti în luce, Venise, chez les héritiers de Jérôme Scotto, 1585.

NOLLET (L'abbé Just-Astroux), usural pipsicien, anguli en 1700 à l'impré, prés de Noyon, dit ses études au collège de Benavais, et les termina à Paris. Il dis professeur de physique-specimentale an collège de Navarre, puis de l'écode d'artitler de dei Fres, et de celle de Ménères. Il mourul à Paris, le 31 avril 1776. Pacadéraie des sciences de Paris, (unine 1742, p. 199) un M'moire sur l'oute des poissonate un la transmission des sous dans l'eux.

NONOTI (Joseph Samatter S), not a Arras en 1733, paget is an matter à Josep du clavecia et de l'organ. A Pâge de dri-lenti anu, a remult à Paris, où un organiste somme Leclere acteva son électation moistelle. De redoular a la desta de la catalidad de la catalidrale; nois pessiant les troubles de la residiente la se retair en Angeletre, où l'emégament moiste, ul matrix en France, et as fixa à Paris, où il est acter et a l'IXI, il a composit on le sta cort et a IXI, il a composit pois qui les de l'année de l'année de l'année pui les tacter et a IXI, il a composit pois de piano, et quéques souties pour cet listrament. Ou a seud sous son son son Lerous met. Therefore pour pelmo-plans, Naderon sui-

NOORT (Svenand VAN), organiste de la viellle église d'Amsterdam, dans les premières aunées du dix-lunitième siècle, était considéré comme un des artistes les plus habiles de sou

temps. Il a publié on recoeil de sonates pour flûte et basse coutinue, sous le litre de : Mclange stallen; Amsterdam (sans date).

NOPITSCH ( CHAISTOPHE-FREGERIC-GUIL-LAUNE), chantre à Nordlingue, naquit le 4 fevrier 1758, à Kirchensittenbach, près de Nuremberg. Après avoir reçu des leçons d'orgue et d'accompagnement chez Siebenkels, organiste de cette ville, il alla faire à Ratisbonne, chez Riepel, des éludes de composition qu'il acheva sous la direction de Beck, à Passau. D'abord directeur de musique à Nordlingue, il changea en t800 ses fonctions en cette qualité contre celles de cantor ou directeur de l'école de cette ville. On a sous son nom: Versuch einer Elementarbuchs der Singkunst; vor trivial und Normalschulen systematisch entworfen (Essais d'un livre élémentaire sur l'art du chant, à l'usage des écoles populaires et normales ); Nuremberg, 1785, in-4° de 35 pages. Une deuxième édition de cet écrit a paru à Manheim, chez Heckel. Nopitsch a anssi publié des mélodies sur les poésies de Burger, de Ramler et de Stolberg, Dessau, 1784; une élégie sur des paroles de Schubart, Augsbourg, 1783, et quelques sonates pour le clavecin. On cite aussi un oratorio qu'is composa en 1787, ti est mort à Nordlingue au mois de mai 1824.

NORCUM dans des documents authentiques, fut clerc et chantre de la chapelle royale de Windsor, sous le règne de Jacques 1er (t). Il fui aussi maître de chant de l'école de cette résidence. Ou voit dans les comptes de la chapelle royale de Bruxelles, aux archives du royaume de Belgique, que ce musicien naquit à Windsor en 1576, qu'il fut exilé en 1602, pour cause de religion, qu'il entra slors dans la chanelle des archiducs gouverneurs des Pays-Bas, en qualité d'instrumentiste, et qu'il s'y troovait encore en 1647, tl'est auteur du madrigal à cinq voix : With Angels face and brightness, qui a été inséré par Morley dans la collection intitulée : The Triumph of Oriana to 5 and 6 royces, composed by several authors; Londres, 1601. C'est un morcean bien écrit, qui prouve que Norcome avait une instruction musicale très-

NORCOME ( DANIEL), dont le nom est-écrit

solide.

NORDBLOM (J.E.), professour de chant
et compositeur suédois, vivait à Stockholm en
1817. Ses compositions vocales jouissent d'une
grande estime dans sa patrie. Suivant les renseignements qui me sont parvenns, sa musique

(t) V. Hawkins, a general History of the science and practice of Music, tome III, p. 105. rénnit les qualilés de l'originalité, de la pureté du style et de l'élégance de la forme. On ne peut faire un plus bel éloge : puisse-t-il être mérité. M. Nordblom a publié une méthode de chantqui passe en Suède pour excellente.

NORDMARK (Zacharie), savant suédois, professeur à l'inniversité d'Upsal, vers la fiu du dix-luitième siècle, est anteur d'un mémoire initulé: Dissertatio de imagine soni seu echo; Unsal, 1793.

NORDT (WOLFGANG-HENRI), facteur d'orgues à Frankenhausen, dans la principauté de Schwartzbourg-Rudolsladt, naquit en cette ville, dans les dernières années du dix-septième siècle. La Thuringe et les paya circonvoisins lui doivent beancoup d'instruments d'nue bonne qualité. Neanmoins il ne s'enrichit pas, et dans sa vieillesse il connut le besoin. Il est mort à Frankenhausen, en 1754. Le premier ouvrage sorti de sea mains est un orgne de 26 jenx, 3 claviers à la main et pédale, qu'il construisit à Sondersbausen, en 1724. Ce qui distingue cet instrument de ceux du même genre est un registre qui opère la traosposition en transportant tout le mécanisme du clavier un demi-ton plus bas. Les autres orgues connues de Nordt ont élé construites en 1728, 1734, 1740, 1749 et 1751.

NORDWALL (Arnat O.), étudiant de l'aniversité d'Upsal, a fait imprimer une thèse académique sur la vitesse du son, intitulée : Dissertatio de sono simpliel directo; Upsal, 1779, In-19.

NORMAND (L'abbé Tréorcte-Étztar-XAVIER), connu dans la littérature musicale sous le pseudonyme de Théadore Nisard, est né le 27 janvier 1812, à Quaregnon, près de Mons (Hainant). Il est fils d'un Françaia qui exercait alors dana celte commune la profession d'instituteur, et qui, quelques années après, oblint du roi Louis XVIII and charge de commissaire-priseur. à Lille. C'est dans cette ville que M. Normand, eacore enfant, commença ses études littérsires au collége, et apprit la musique à l'académie. Après la première année, ses progrès avaient été si rapides, qu'il fut en état d'atler concourir à Cambral pour une place d'enfant de cherur à la cathédrale, et qu'il l'obtint. It y continua ses études classiques, et parvint en peu de temps à lire avec facilité toute espèce de masigne. Vers cette époque (1823), Saint-Amand, bon violoncelliste et compositenr, élève de l'auteur de cette Biographie universelle des musiciens, se fixa à Cambrai et donna des leçona de violoncelle an jeune Normand qui, plus tard, continua l'étude de cet instrument à l'école de musique de Douai, et obtint des prix dans les années 1827, 1870 of 1870. Après avoir archer às riberinjus de ci a phistosphie, il pril la résolution de se vasora à l'Artic cordinatique, et, aur les indunces on a sur les contrates de la companie de la companie

Les éludes théologiques de M. l'abbé Normand l'avaient obligé de suspendre la culture de la mnsique. Quelques leçons d'harmonie qu'il reçut de Victor Lefebvre, brillant élève du Conservatoire de Paris, enlevé trop tôt à l'art, développèrent en lui le goût de cette science; Il se livra sériensement à son étade dans les livres de Catel, de Langlé, d'Abrechtsberger, de Reicha et d'autres, et dea principes qu'il y puisa il composa un aystème mixte qu'il a exposé dans un ouvrage qui a pour titre : Manuel des oroanisses de la campagne; Bruxelles, Detrie-Tomson, 1840, in-fol. oblong. Cet ouvrage contlent aussi une instruction sur le plain-chant, sur l'orgue, le mélange de ses jenx, l'accompagnement du cliant, des pièces d'orgne, des fugues, etc. Puis il fit paratire (août 1860 ) Le bon Ménestref, choix de romances à l'usage des maisons religienses d'éducation. M. l'abbé Normand, qui a'est aussi fait connaître comme écrivain par une Hisfoire abrégée de Charlemagne, fut un des réducteurs de la Revue de Bruxelles, où il a fait insérer plusieurs morceaux, entre antres des articles intitulés : De l'influence de la Belgique sur l'origine et les progrès de la musique moderne (Revue de Bruxelles, novembre 1837 et avril 1838), sous le psendonyme Th. Huysman.

Paris dans la position de second mattrée de la priest de d'organise accompagnaters de l'église Saint-Gervaix, sons le mon de l'Archodere Nisser. Cert sons ce posseioups equi l'in es nes paris dans le rate de cette notice. Quelque temps agres, N. Nisser dat taltes de la misso de littalie retigienze de MA. Périsse firer, pour la crecités du littre de plain chant. En 184, paris de l'archone de MA. Périsse firer, pour la crecité de di tres de plain chant. En 184, par l'archone de MA. Perisse firer, pour la compagnate par la paris paris d'archone retigie de pupilarier ce chant, nétrous à monacepture ce chant, nétrous à monacepture ce chant, nétrous à monacepture d'archenéque de paris, ins- ve de 23 pages. Il

En 1842 on retrouve M. l'abbé Normand à

s'associa ensuite M. Alexandre Le Clercq, libraire, et mattre de chapelle de l'eglise Saint-Gervais, pour la publication d'une nouvelle édition de l'ouvrage du P. Jumillac sur le plain-chant; elle parut sous ce titre : La science el la pratique du plain chant, où tout ce qui appartient à la pratique est établi par les principes de la science, et confirmé par le temoignage des anciens philosophes, des Pères de l'Eglise, et des plus ittustres musiciens; entr'autres de Guy Aretin, et de Jean des Murs , par Dom Jumilhae , bénédictin de ta congregation de Saint-Maur; 1 vol., grand en-4°, nouvelle édition, par Theodore Nisard et Alexandre Le Clercq; Paris, 1817. Quoique les éditeurs déclarent que cette edition est entierement conforme à celle qui a eté publice en 1672 par Louis Bilaine, ila y ont ajouté des notes en grand nombre. M. Nisard en a extrait une des plus étendues et l'a publiée séparément sous ce titre : De la notation proportionnette du moyen age ; Paris, chez l'auteur, janvier 1817, in-12 de 23 pages. A la même époque, il fournissait des articles concernant l'histoire de la musique à la Revue archéologique, au Monde eatholique et an Correspondant. La plupart de ces articles ont été tirés à part et réunis sous ce titre : Etudes sur les anciennes notations musicales de l'Europe (sans date et sans nom de beu). Tous ces écrits sont dirigés contre l'auteur de la Biggraphie universelle des musieiens.

Il en fut de même dans le Dictionnaire Liturgique, historique et pratique du plain-chant et de musique d'église au moyen age et dans tes temps modernes (Paris, 1854, 1 vol. très-grand in-8° de 1, 546 colonnes), auquel il travaitia en collaboration de M. Joseph d'Ortique (royez ce nom). La pinpart des articles qu'il a fournis a cet ouvrage renferment des attaques directes ou indirectes contre le même mattre, avec qui il n'avait eu jusqu'alors d'autre relation que de lui écrire, sans le connaître, lorsqu'il était vicaire à Senesse, pour lui emprunter des livres qui lui avaient été envoyés immédiatement. Un penchant à la polémique ardente portait M. Nisard à diriger des attaques contre les personnes qui s'occupaient des mêmes sujets d'études que lui. C'est ainsi qu'il ne garda sueune mesure dans ses discussions avec M. Danjon (voyez ce nom), et qu'il a malmené M. Félix Clément (royez ce nom) dans sa Lettre à M. Ch. Lenormant comme dans ses autres articles de journaux coneernant les Chants de la Sainte-Chapelle,

Lorsque M. Danjou decouvrit dans la bibliothèque de Montpellier un manuscrit précieux du onzième siècle, lequel randerme les chants de IV. gille notés dans les anciernes moditions ca neumes et dans le système des quinze promisers étertes de l'alphabet comain, qui d'acquispeant l'ance par l'autre, M. Nisario d'irit au gouvreuxment francia d'en faire une copie pour la Bibliothèque limpériale de Paris, sa proposition fair acceptée. Il se remait à motreplier, et la copie fut faire par un habile califgraphe sons sa direction.

De retour à Paris, M. Nisard concut un nouveau système de transposition pour l'harmonium et fit exécuter des instruments pour l'application de ce aysteme; un de ses instruments fut mis à l'exposition universelle de 1855, et l'inventeur obtint une médaille de première classe ; mais cette entreprise n'eut pas de suite. Peu de temps après, M. Nisard publia un livre intitulé : Études sur la restauration du chant grégorien au dix-neuvième siècle ; Rennes, Vatar, 1856, in-8° de 514 pages. A la même époque, M. Vatar. imprimeur à Rennes , ayant été chargé, par l'évéque de cediocese, de donner de nouvelles éditions du Graduel et du Vesperat, confia à l'anteur des Etudes sur la restauration du chant grégorien le soin de revoir tout le chant de l'Église pour ces éditions, et consentit à faire les frais de publication d'une Revue de unustane ancienne et moderne, dont M. Nisard avait concu le projet. Le premier numéro de cette revue menauelle parut le ter janvier 1856; elie fut continuce pendant toute cette année; mais la publication cessa avec le douzième numéro. A son début dans la rédaction de cette revue, M. Nisard écrivait : - Je suis heureux du titre « de rédacteur en chef que la Providence « m'accorde au momeut où je m'y attendais le « moins, parce que ce titre me permettra de « réparer le psasé, de faire un appel sincère à « la science des érudits que j'ai pu froisser au-« trefois dans la lutte, de leur rendre une tardive « mais une complète justice, etc. » Le ton qu'il prit dans cet écrit périodique fut en effet sérieux et poli. Une des meilleures choses qu'il y publia fut un travail bistorique et critique sur Francon de Cologne, son siccle, ses travaux et son in-Auence sur la musique mesurée du moyen age. Précédemment, il avait fait paraltre un petit ouvrage élémentaire intitulé : Méthode de plainchant à l'usage des écoles primaires; Rennes, Vatar, 1855, in-12 de 72 pages. La mise en vente des livres de chant romain qu'il avait préparés pour le diocèse de Rennes fut annoncée de cetle manière dans le premier numéro de la Revue de musique ancienne et moderne : Graduet et vespéval romains, contenant en entier les Messes

el les Vépres de lous les jours de l'année, les Malines et les Laudes de Noel et de la semaine sainte et l'Office des morts; Rennes, Vutar, 2 forts volumes in-8° de plus de 800 poges. Tout ce qui concerne le chant a été soi neusement revu et améliore par le rédacleur en chef de cette Revue. Il paraît qu'après la publication du dernier numéro de la Resue, les relations de M. Nisard et de son éditeur cessèrent; car, en 1857, il s'attacha à M. Repos., libraire de Paris, ct éditeur des livres de chaut romain du diocèse de Digne : toutefois il y garda l'anonyme dans ses premiers travaux. C'est ainsi qu'il écrivit pour son nouvel éditeur un petit volume intitulé : Methode poputaire de plain-chant romain et petit traité de psalmodie approuvés par l'autorile ecclésias/ique et publiés par E. Repos; Paris, E. Repos, 1857, in-16, de 44 pages. C'est ainsi encore qu'il rédiges la première année de la Recue de musique sacrée, publiée chez le même, sans y mettre son nom. M. Nisard fit cesser l'anonyme de ses publications lorsqu'il lit parattre les deux ouvrages dont voict les titres : 1° L'Accompagnement du plain-chant sur l'orque enseigné en quelques liques de musique el sans le secours d'auenne notion d'harmonie, Ourrage destiné à tous les diocèses, par Théodore Nisard; Paris, E. Bepos, 1860, Irèsgrand in 8° de 47 pages; - 2° Les rrais principes del'accompagnement du plain-chau' sur l'orque, d'apres les mailres des 13° et 16° siècles, à l'usage des conservatoires de musique, des séminaires, des maîtrises et des écoles normales de tous les dioceses, par Théodore Nisard , ancien ornaniste accompagnateur à Paris, ex-missionnaire scientifique du gouvernement français et laureat de l'Institut pour l'archéologie musicale, transcripteur officiel de l'Antiphonaire bilinque de Montpellier, fondateur et rédacteur en chef de la Rerue de musique ancienne et moderne, auleur des Études sur la restaurotion du chant grégorien au dix-neurieme siècle, des Etudes sur les anciennes notations musicales de l'Europe, de l'accompagnement du plain-chant sur l'orgue enseigné en quelques lignes de musique el sans le secours d'aucune notion d'harmonie, éditeur du Traité de Plain-chant de Dom Junithae, etc., etc., etc., Paris, E. Repos, 1860, très-grand in-8° de 61

Doué d'une remarquable Intelligence, à laquelle il a pent-être accordé trop de confiance, M. Nisard à 'estlrop lulté d'écrire dans sa jeunesse sur un art qu'il ue connaissait que d'une manière impar-

faile. Il s'instruisait en quelque sorte au jour le iour sur les sujets dont il s'occupalt; mais il saisissait avec promptitude lea enseignements qu'il trouvait dans les livres ; en peu d'années il acquit une instruction solide dans l'archéologie musicale. Il est regrettable que ses rares facultés n'alent pas recu leur application dans une existence calme, et qu'au lieu de s'attacher à des travaux sérieux et suivis , il se soit abandonné au fâcheux penchant pour la polémique qui le dominait et qui l'a entraîné à des opinions erronées dont on peut voir un exemple dans la prélace de cette nouvelle édition de la Biographie universelle des musiciens, ainsi que dans une multitude de contradictions dont ses adversaires ont prolité. Je ne citerai qu'un seul fait qui fera voir comment la passien neut égarer un esprit aussi perspicace que le sien. A l'époque où j'etsis le lut de tous les traits qu'il lancait, i'eus une discussion avec le conseiller Kieseveller, de Vienne (roy, ce nom), concernant l'authenticité de l'Antiphonaire de l'ancienneabbave de Saint-Gall, supposé être l'original de saint Grégoire, Kiesewelter sonlenait l'authenticité du manuscrit que je révoquals en doute. M. Nisard se rangea du côté de mon adversaire, el rapporta dans la Revue archéologique toutes les anecdoles des vieux auteurs par lesquelles on croit établir l'authenticité du monament. Plus tand le P. Lambillotte (cov. ce nom) fit un fac-simile de ce manuscrit et le publia, et plus tard encore les éditions du graduel et de l'antiphonaire préparées par le révérend P. iésuite furent mises au jour. au moment même où paraissaient les éditions du diocèse de Rennes. M. Nisard lit la critique de ces livres, el, à cette occasion, ayant appris que le P. Schnbiger (roy, ce nom), bénédictin et maltre de chanelle de l'abbave d'Einsiedeln (Suisse), avait fait une dissertation sur la restauration du chant romain, dans laquelle il démontrait par des preuves certaines que le manuscrit de Saint-Gall, dont il avail falt un examen scrupuleux, ne remonte pas à une époque plus reculée que la fin du onzième siècle, il demanda cette dissertation à l'auleur, et en fit insérer nne traduction avec quelques changements dans le 12º numéro de la Revue de musique ancienne el moderne. Des réclamations avant été faites contre cette pièce, par les éditeurs du chapt grégorien restaure par le P. Lambillotte, M. Nisard publia, en réponse à une sommation qu'il avait reçue à ce sujet, une brochure intitulée : Le P. Lambillotte el Dom Auselme Schubiger, notes pour servir à l'histoire de la question duchant liturgique au commencement de l'année 1857; Paris, chez l'anteur, 1857, gr. in-8° de 46 pages. Dans ces

notes, M. Nisard met autant de chaleur à détruire la tradition de l'authenticité de l'Antiphonaire prétendn de saint Grégoire, qu'il en avait nis à la soutenir contre moi. Nonobstant ces erreurs, M. Nisard est un archéologue musicien dont le mérile ne neut Mre mis en donte.

NORMANN (F. G., professor de plano à Berin, virsit dana cette ville en 2150, et s'y trouvat encore en 1550. He s'en 1550, et s'y trouvat encore en 1550. He s'en 1550, et s'y trouvat encore en 1550, et s'en 1550, et s'

## NORMANT. Voyes PIETON (ANTOINS-

LOUIS ON LOYSET). NORRIS (CHARLES), bachelier en musique, ne s'appelait pas Thomas et n'était pas né à Oxford, comme le prétendent Gerber et ses copistes, mais à Salisbury, en 1740. Admis comme enfant de chœur dans la cathédrale de cette ville. ii y apprit les éléments de la musique. Une trèsbelle voix de soprano, qui devint ensuite un beau ténor, le fit remarquer, et lui donna pour protecteur Harris, auteur de l'Hermès. Ce savant lui donna le conseil de ne pas se basarder sur la scène, et de renfermer l'exercice de son taient dans les concerts et les oratorios. Pour suivre cet avis, Norris s'établit à Oxford, et s'y tivra à l'enseignement du claut. Ayant été admis à prendre ses degrés de bachelier en musique à l'université de cette ville, il fut bientôt après choisi pour remplir les fonetions d'organiste an collège de Saint-Jean. Plusteurs fois il fut appelé à Londres pour y chanter les solos de ténor dans les oratorios, et toojours il y fut aecoeilli par des applaudissements unanimes. Un amour malheureux fe plongea dans une mélancolie habituelle, détruisit sa santé, et porta même atteinte à la beauté de sa voix, En 1789, il voulut faire nn nouvel essai de son talent au grand concert donné à Westminster, en commémoration de Hændel; mais son organe était devenu si faible, qu'à pelne putil se faire entendre. Néanmoins Il voulut encore elianter dans un festival à Birmingham; mais ce dernier effort lui fut fatal, car dix jours après il expira à Imley-Hall, près de Stourbridge, dans le comté de Worcester, le 5 septembre 1790, à l'age de cinquante ans. Norris jouait bien de plusieurs instruments. Il a composé des concertos pour le elavecin, des glees qui ont eu beancoup de suecès, et a publié à Londres, chez Rolfe,

liuit canzonels avec accompagnement de piano. NORTH (FRANÇOIS), lord haut-justicler de la cliambre dea Communes, naquit à Ronglam, dans le comté de Norfolk, vers 1640, Après avoir fait ses études à l'université de Cambridge, Il exerça quelque temps les fonctions d'avocat, puis eut le titre de solliciteur-général du roi, et fut fait chevalier en t67t. Sous les règnes de Charles tt et de Jacques It, il fut chancelier du grand sceau, il muurnt à son château de Wroxton, près de Branbury, le 7 septembre 1685. Amateur passionné de musique, il cultiva cet art des son enfance, et y acquit de l'habileté. Il jouait fort bien de la lyra-riole, sorte de basse de viole montee de beaucoup de cordes pour y faire des arpéges et des accords, en usage de son temps, Ses compositions, qui consistent en quelques sonates à deux on trois parties, sont restées en manuscrit ; mais il a publié un petit traité de la génération des sons et des proportions des intervalles, sous ce titre : A Philosophical Essay on Music (Essai philosophique sur la musique); Londres, t677, in-4° de 35 pages. Lord North n'a pas mis son nom à cet ouvrage.

NORTH (Roces), frère du précédent, naquit à Rongham en 1644. Amateur de musique comme son frère, il jouait de l'orgue et en avait fait construire un par Schmidt dans sa maison de Norfolk. Occupé sans cesse de recherches sur la musique, il a laissé en manuscrit des polices sur les compositeurs et amateurs anglais les plus célèbres, depois 1650 jusqu'en 1680. Lorsque Burney et Itawkins écrivirent leurs histoires de la musique, le Dr. Montague-North, chanoine de Windsor, qui possédait f'original de ce recuell. permit à ces écrivains de le consulter et d'en faire des extraits. Lord North mourut en 1734, à l'âge de quatre-vingt-dix ans. Après son décès, son manuscrit passa dans les mains de son fils, le docteur North, chanoine de Windsor, qui mourut en-1779, puis dans celles de Roger North, petit fils de l'auteur, et en dernier lieu ii devint la propriété du révérend Renri North, à Ringstend, dans le comté de Norlolk. A la vente de la Bibliothèque de ce gentilhomme, en 1812, le manuscrit des Memoirs of Musick de Roger North fut aequis par M. Robert Nelson, de Lynn, dans le comté de Norfolk, qui en fit cadeau à M. Thowshend Smith, organiste de la cathédrale de Hereford. Cet artiste se hâta de le mettre à la disposition de la société des antiquaires musieiens, et eelte-ei désigna l'érudit M. Edouard . F. Rimbault pour en être l'éditeor. Le manuscrit renfermait deux ouvrages; le premier, relatif à la partie technique de la musique, était intitulé : The Musical Grammarien; l'autre contensit

les mémoires luistoriques. Après un mûr examen des deux onvrages, M. Rimbault proposa à la société de ne publier que les mémoires, ce qui fut adopté, et le . volume fut imprimé avec grand soin sur beau papier de Hollande et tiré à petit nombre, Il a pour litre : Memoirs of Musick of the Hon. Roger North , attorney general of James II. Now first printed from the original Ms. and edited, with copious notes, by Edward F. Rimbault etc. (Mémoires de musique par l'honorable Roger North, procureur général de Jacques It; imprimé pour la première fois d'après le manuscrit original et publié, avec de nombreuses notes, par Edouard F. Rimbault, etc.); Londres Georges Bell, 1846, 1 vol. in-4", de XXtV et 139 pages, avec le portrait-de Roger

NOTARI (ANGE), musicien italien fixé à Londres dans les premières années du dix-septiene sècle, y a fait imprimer, en têls, un recucil de pièces intitulé: Prime musiche nuove a 1, 2 e 3 voci, per cantar con la tiorba ed altri stromenti: Londres, têls, in-fol

NOTRER ou NOTGER, surnommé Balbulus (le Bègue), à cause de la difficulté qu'il éprouvait à parler, naquit vers 840, à Itelligenberg, près de l'abbaye de Saint-Gall, où il étudia sous les moines Marcel et tson. Devenu savant dans les lettres, les arts libéraux et particulièrement dans la musique, son occupation principale était de composer des proses et des hymnes; il traduisit aussi le psautier en langue théolisque pour le roi Armilphe. On croit qu'il devint abbé de Saint-Gall, mais on ignore en quelle année. Il mourut le 6 avril 912, et fut canonisé en 1514. Quelques proses et des hymnes de Notker ont. été publiés par Canisius dans le sixtème livre de ses Anliq. Lectiones. On en trouve un recueil complet, avec les mélodies notées, dans un manuscrit de la bibliothèque de Saint-Emeran, à Ratisbonne (1). Notker est aussi auteur de deux petits traités relatifs à la musique; I'nn intitulé : Explanatia quid singula Lilterx in superscriptione significent cantilene, a été inseré par Canisius dans le 5° livre de ses Antiq. Lect. (part. 2, p. 739); par Mabillon , dans l'Appendix au t. tV des Annales de l'ordre de Saint-Benoi?, et enfin par l'abbé Gerbert, dans sa Collection des écrivains ecclésigstiques sur la musique (t. I, p. 95). Le second, intitule Opusculum theoricum de Musica, est divisé en quetre chapitres qui trai-

(i) C'est probablement ce recuell d'hymnes qui est cité par le P. Pet: Thesaux, anced., L. III, parl. III, p. 628, sout le lifre de Theorema Troporum, sen Cristum monocherili. nique. Schilter l'a inséré dans le tome premier de son Trésor des Antiquités teutoniques, et l'abbé Gerbert l'a placé parmi ses écrivains ecclésiastiques sur la musique (t. I. p. 96), et v a joint une traduction latine. Au reste, on ne sait pas précisément si cet ouvrage est de Notker Balbulus ou d'un autre moine du même nom, surnommé Labeo, qui vécut à l'abbaye de Saint-Gall dans le cours du dixième siècle, NOUGARET (PIERRE-JEAN-RAPTISTE), liftéraleur, né à la Rochelle le 16 décembre 1742. est mort à Paris au mois de juin 1823, Dans le nombre considérable des fivres qu'il a publiés, on remarque celui qui a pour titre : L'Art du theàtre en général, où il est parlé des différens spectacles de l'Europe, et de ce qui concerne la comedie ancienne et la nouvelle, la tragédic, la pastorale dramatique, la parodie, l'opéra sérieux, l'opéra bouffon, el la comédie melce d'ariettes; Paris, Caillean, 1769, 2 vol. in-12. Dans le second volume de cet ouvrace on trouve (p. 121-183) : Itistoire philosophique de la musique, et observations sur les différents genres reçus au théâtre; et (p. 184-347), l'histoire ahrégée de l'Opéra et de l'Opéra-Comique, On a aussi de Nougaret un almanach des spectacles intitulé : Spectacles des foires et des boulevards de Paris, ou Catalogue historique et chronologique des théâtres forains ; Paris,

tent : to De octo tonis; - 20 De tetrachor-

dis; - 3º De octo modis; - 4º De mensura

fistularum organicarum. Cet opuscule est

écrit en ancienne Isague théostique ou teuto-

NOURRIT (Louis), né à Montpellier le 4 août 1780, fut admis comme enfant de chœur dans la collégiale de cette ville, et y apprit la musique. A l'âge de seize ans, il se rendit à Paris pour v compléter son instruction dans cet art. Doué d'une helle voix de ténor, il fixa sur lui l'attention de Mehul, qui le fit entrer au Conservatoire le 30 floréal au x (iuin, 1802), D'abord élève de Guichard, il resta un an sous sa direction, puis (août ts03) il fut confié aux soins de Garat qui, charmé de la beauté de sa veix, lui donns des leçons avec affection, et en fit un de ses élèves les pius distingués. Le 3 mars 1805, Nourrit débuts à l'Opéra par le rôle de Renaud, dans Armide ; le succès qu'il y obtint lui procura immédiatement un engagement comme remplacement de Lainez. Le timbre pur et argentin de sa voix, l'émission naturelle et franche des sons, la justerse des intonations et sa diction musicale, bien que peu chaleurense, indiquaient assez l'école dont il sortait. C'était une pouveauté remarquable à l'Opéra que cette

1774-1788, 15 vol. in-24.

manière large et correcte qui ne ressemblait point aux cris dramatiques de Lainez et de ses imitateurs. Les anciens habitoés de l'Opéra s'alarmaient pour leur vieille idole, mais les conuaisseurs voyaient dans le succès de Nonrrit le commencement d'une récénération de l'art du rhant, qui ne s'est cependant acticyée à la scène francaise que plus de vingt ans après. Plusieurs autres rôles chantés par Nourrit, particulièrement ceux d'Orphée et de l'Eunuque, dans la Caravane du Caire, achevèrent de démontrer sa supériorité comme chanteur sur les autres acteurs de l'Opéra. Malheurensement son jeu ne répondait pas aux qualités de son chaut ; il était froid dans les situations les plus vives, et la crainte de tomber dans l'animation exagérée de Lainez le jetait dans l'excès contraire. Malgré ses défauts énormes comme chanteur, celui-cl avait une chaleur entratnante et que rare intelligence de la scène; qualités qui ne sont jamais devenues le partage de Nourrit, quoiqu'il ait acquis par l'usage plus d'aisance et d'aplomb. Modeste et timide, il n'éprouvait jamais les élans d'enthousiasme qui font de l'artiste nne sorte de missionnaire : en entrant au théâtre, il avait pris un état. Le soir où il joua pour la première fols le rôle d'Orphée, Garat, son mattre, vint dans sa loge, et avec cet accent énergique et tout méridional qu'on lui a connu, il dit à son élève : Après un lel succès rous poucez prélendre à tout! - Je suis charmé de vous avoir satisfait, répoodit Nourrit, et je vous remercie des encouragements que vous voutez bien me donner; mais je n'ai pas d'ambition. - Tu n'as pas d'ambilion, matheureux! Eh! que viens-tu faire ici?

En 1812, sprès la retraite de Lainez, Nourrit devint chef de l'emploi de ténor à l'Opéra : il le partagea plus tard avec Lavigne; mais en 1817 il en reprit la possession exclusive : Renand, Orphee, l'Eunuque de la Caravane, Colin du Derin du Village, Demaly dans les Bayadères, Aladin dans la Lampe merveilleuse, furent ses meilleurs rôles. Jusque dans les derniers temps, il conserva le joli timbre de son organe. Au commencement de 1826, il prit la résolution de quitter la scène, el oblint la pension qu'il avait gagnée par un service de vingt et un ans. Retiré depuis lors dans une maison de campagne qu'il possédait à quelques lieues de Paris, il y vécut dans le repos, renoncant même au commerce de diamants qu'il avait falt pendant toute la durée de sa carrière théalrale. Un dépérissement rapide le conduisit au tombeau le 23 septembre 1831, à l'âge de cinquanle et un ans.

NOURRIT (Apolphie), fils atné du précé-

dent, naquit à Montpellier, le 3 mars 1802. Destiné par son père à la profession de négociant, il fut placé an collége de Sainle-Barbe pour y faire ses humanités, et bientôt il s'y fit remarquer par la portée de son intelligence et par son assiduité au travail. C'est dans l'enceinte de cette maison que se formérent pour lui des liaisons d'amitié avec des jeunes gens devenus depuis lors des hommes distingués : elles lut sont demenrées fidèles jusqu'à ses derniers jours. Ses études terminées, le jenne Nourrit reutra chez son père qui lui fit obtenir, à l'âge de seize ans, l'emploi de teneur de livres et de caissier dans la maison de MM. Mathias frères, négociants-commissionnaires à Paris, Après y avoir rempli ces doubles fonctions depuis 1818 jusqu'à la fin de 1819, il entra comme employé dans les bureaux d'une compagnie d'assurances. Obligé de se livrer à des occupations si peu conformes à ses goûts, il ne put cultiver la musique qu'à l'insu de son père, dont l'obstination à l'éloigner du théâtre paralesait invincible. Un vieux professour de musique, ami de sa famille, avait consenti à lui donner en secret des leçons de chant; mais bientôt Adolphe Nourrit n'eut plus rieu à apprendre de lui, et les conseils d'un mattre plus habile lui devinrent nécessaires. Alors il songea à Garcia, et comprit que, dirigée par un tel artiste, son éducation musicale pourrait le préparer aux succès du théàtre. Aux premiers mots que le jeune homme dit à Garcia de ses projets, celui-ci éprouva quelque scrupule à tromper les vues de Nourrit, son ancien ami; mais lorsqu'il vit l'ardeur et la persévérance de son élève fulur à solliciter ses lecons. il se laissa persuader par ces signes certains d'une influence secrète, et se mit à l'œuvre. Les premlers essais jul firent voir qu'Adolphe Nourrit possédait les éléments d'une bonne voix de ténor, qui n'avait besoin que du secours de l'art nour acquérir de la puissance et de la souplesse, Lorsque par des exercices habilement gradués il ent conduit cette volx à un développement ani ne pouvait plus s'accrollre que par le temps et l'expérience, il avous au père de son élève ce qu'il avait fait el lui fit connaître le résultat de ses lecons, Surpris d'abord, Nonrril parut vouloir se fâcher; mais vaincu par les sollicitations de son fils, et peut-être séduit par des accents qui ini rappelaient sa jeunesse, il finit par se calmer, et consentil à préparer lul-même l'entrée de la carrière du théâtre à l'héritier de son nom et de son talent. Adolphe Nourrit parut pour la première fois à l'Opéra le ter septembre 1821, avant d'avoir accompli sa vingtième année. Son premier rôle fut celui de Pylade dans Iphigenie e: Tauride. Le public l'accueililt avec faveur el

fut charmé de la beauté de son organe, de son inlelligence de la scène et de la chaieur de son debit. Un embonpoint précoce, qu'il tenait de son père, fut le seul defaut qu'on lui trouva. Ce n'était pas l'unique point de ressemblance qu'il y eût entre Nourrit et son fils, car les traits du visage, la taille, la démarche et l'organe avaient en eux tant d'analogie, qu'il élait facite de les prendre l'un pour l'autre, et qu'en ne ponvait les distinguer que par la froideur de l'un et la chaleureuse diction de l'autre. Cetle ressemblance si remarquable fit nattre l'idée de l'opéra des Deux Salem (sorte de Ménechmes), qui fat représenté le 12 juillet 1824, et dans lequel ils produisirent nne illusion complète. Après Iphigénie en Tauride, Adolphe Nourrit avait continué ses débuts dans les Bayaderes, Orphée, Armide, et chacun de ces ouvrages avait élé ponr lui l'occasion de progrès et de nonveaux succès. Baptiste ainé, acteur du Théàtre-Français et professeur au Conservatoire, qui possedait d'excetlentes traditions, lui avait donné des leçons de déclamation lyrique dont son intelligence s'était approprié tout ce qui était compatible avec la musique. Le rôle de Néoclès, dans le Siège de Corinthe, de Rossini, fut sa première création importante : le père et le fils parurent pour la dernière fois ensemble dans cet opéra, dont la première représentation fut donnée le 9 octobre 1826. La vocalisation légère et facile n'était pas naturellement dans la voix d'Adolphe Nourrit ; cette voix s'était montrée rebelle à cet égard, et les efforts de Garcia n'avaient obtenu qu'un résultat incomplet; mais le maître s'en était consolé en considérant que le répertoire de l'Opéra n'exigenit pas la flexibilité d'organe indispensable à un chanteur italien. Avec le Siège de Corinthe et les autres productions du génie de Rossini, le mécanisme de la vocalisation légère devint une nécessité pour le premier ténor : Nourrit comprit qu'il devait recommencer ses études, et il ne recula pas devant les difficultés, Sa ferme vulonté, sa persévérance, le conduisirent à des résultats qu'il n'espérait peut-être pas tui-même; s'il ne parvint jamais à l'agilité brillante d'un Rutini, il put du moins exécuter les traits rapides d'une manière suffisante. D'ailleurs, si son talent resta imparfait sous ee rapport, par combien de qualités ne racheta-l-il pas ce défaut ? Que de charme dans sa manière de phraser! One d'adresse à se servir de la voix de tête! One de tact et de sagesse dans la conception de ers rôles! Que de sensibilité et d'énergie dans l'expression des sentiments dramatiques! El qu'on ne s'y trompe pas : ce sont ces qualités qui font le grand acteur lyrique de la scène française.

Après la retraite de son père, Nourrit resta seul chargé de l'emploi de premier ténor. Pendant dix ans il porta te poids d'une si grande responsabilité et n'en fut point accablé, quoique cette époque, la plus importante de l'histoire de l'Opéra moderne, lui ait offert plus d'un écueil; car dans ces dix années Moise . le Comte Ory, la Muette de Portici , le Philtre, Guitlaume Tell, Robert le Diable, la Juive et les Huguenots fureut mis en scène. Il créa tous les rôles principaux de ces belles partitions, en saisit les nuances avec une merveilleuse intelligence, et leur donna si bien le caractère de la vérité dramatique, qu'il ne semblait pas que ces rôles pussent être compris d'une autre manière. La musique de Meverheer lui présentait la plus rude épreuve qu'un chanteur pût subir; complétement différente du système rossinien, ai favorable aux voix, elle était un retour vers l'opéra déclamé; mais dans des proportions si gigantesques et avec une instrumentation si formidable. que son succès pat faire prévoir une rapide détérioration du personnel chantant de l'Opéra, L'expérience n'a que trop prouvé que telles devaient être, en eifet, les conséquences de ces belies conceptions dramatiques : Nourrit seul parut avoir des forces suffisantes ponr lutter avec elles. L'usage adroit qu'il savait faire de la voix de tête, et la puissance singulière qu'il donnait aux sons de ce registre, lui permeltaient de les chanter saus qu'elles produisissent en lui l'excès de fatigne qu'il aurait éprouvée s'il eut fait constamment usage de la voix de poitrine.

Cependant l'importance même qu'il acquérait chaque jour comme chanteur et comme acteur fit comprendre à l'administration de l'Opéra que l'avenir de ce spectacle reposait sur nn seul homme oul, depuis seize ans, avait fait un usage immodéré de ses forces ; elle crut devoir se preparer d'autres ressources, et Duprez, chanteur français que l'Italie saluait depuis plusieurs années par d'unanimes acclamations, fut engagé comme premier ténor en partage. Une carrière de seize années, où tout avait été bonheur et succès, n'avait pas preparé Nourrit à l'idee de ce parlage, sans exemple jusqu'alors à l'Opéra; 'car suivant le réglement de ce théâtre, il u'v avait jamais eu pour chaque emploi que le chei, le second, qui avait le tilre de remptacement, et le troisième, appelé le double. L'ardente imagination de l'artiste se frappa de l'idéo qu'on n'estimait plus son taient au même prix qu'autrefois : en vain ses amis essayerent-ils de le rassurer; à tous leurs raisonnements il opposait le peu de vraisemblance que la faveur publique pût se partager entre deux acteurs destinés au même emploi ; il fallait, disaitil, qu'un des deux fût vaincu, et cette pensée l'oppressait d'un poids insupportable. Il ne voulut point essayer de la lutte : après quelques jours d'agitation, il prit le parti de se retirer, et donna sa démission. Le ter avril 1837, il donna sa représentation de retraite. Il y a pen d'exemples d'aussi beaux triomphes que celui qu'il y obtint; le public témoigna par des transports d'admiration le regret que lui faisait éprouver la perte d'un tel artiste. Suivant ses premiers proiets. Nourrit devait voyager pendant un an, après sa retraite de l'Opéra, pour donner des représentations dans les principales villes de la France et de la Belgique, puis rentrer dans la vie privée et se livrer à des travaux d'un autre genre, auxquels le préparaient les bonnes études de sa jeunesse, ainsi que les lectures et les méditations d'un âge plus avancé. Ses économies, résultat de son esprit d'ordre et de la simplicité de ses gouts, lui permettaient de réaliser ce plan plein de sagesse. Mais lui-même était alors sous l'influence d'une illusion qui ne tarda point a se dissiper : Il n'y avait, il ne puuvait y avoir pour lui d'existence qu'à la scèue, avec les succès qu'il y avait obtenus ; être artiste élait la condition de sa vie : le reste n'en etait que l'accessoire. Après qu'il eut excité l'entbonsiasme des habitants de Bruxelles, au printemps de 1837, ses idées changèrent ; il concut le projet d'aller en Italie, d'y chanter sur les principaux théâtres, et d'y queillir aussi les palmes dont revenait chargé celni qu'on lui donnait pour rival. L'exaltation qui lui était naturelle (1) s'accrut progressivement ; mais bientôt elle prit le caractère du desespoir par l'état anormal de sa voix. A Marseille, il fut pris d'un enrouement qui persista pendant plusieurs représentations, et qui finit par le compromettre dans ta Juive. M. Bénédit, artiste et critique distingué de cette ville, a rendu compte dans la Gazette musicale de Paris (ann. 1839, p. 135) des circonstances de cet accident qui pouvait faire prévoir de fatales conséquences; il s'exprime en ces termes ; . Saisi d'un enrouement désastreux, Nourrit avait « Intté vaillamment pendant trois actes, lorsque a au moment de son grand air : Rachel, quand « du Seigneur, etc., la fatigue, la crainte et « l'emotion paralysèrent complétement sa voix. « Cette voix naguèresi étendue, et dont les notes « pures et vibrantes dans l'octave supérieure « avaient tant de puissance et de charme, alors (1) C'est cette exaltation qui, en juillet 1830, le jetait sur

(1) C'est cette exaltation qui, en juillet 1830, le jetati sur la place publique, un fusit à la main, et qui, sans ménagement, lui lè chanter après, à toutes les representations, les airs revolutionnaires, avec une exubérance d'energie qui pourait porter un notable prejudice à son organe vocal. a inegale et voilée, donnait à peine le fa na-« turel ; réduit à ces faibles ressources, Nonrrit a sut trouver encore dans son admirable intel-. ligence des moyens suffisants pour achever l'at-« legro; mais arrivé là, ses forces l'abandonné-« rent à la dernière mesure, et malgré ses el-« forts pour atteindre au la bémol aigu qui ter-« mine l'air sur la tonique, Nourrit fut obligé « pour la première fois de finir à l'octave. Pâle « et tremblant de douleur, il se frappa le frout, « fit un geste de désespoir et sortit dans une a agitation inexprimable. Craignant les suites « fâcheuses d'un tel accident sur le caractère de « Nonrrit, dont j'étais devenu le compagnon « presque inséparable depuis son arrivée à Mar-« seille, je quittal brusquement ma place, et me a dirigeant vers le corridor qui mêne aux coua Itsses, J'arrival dans la loge de Nourrit en « méme temps que M. X. Boisselot... Hélas! « plus de doute, notre malheureux artiste était « fou... Je n'ouhlierai de ma vie cette effroya-« ble scène! L'œil en feu, le visage égaré, a Nourrit marchait à grands pas, frappait les « murs avec violence et poussait des sanglots uni a déchiraient le cœur... Dans cet affreux dé-« sordre il ne put nous reconnaltre. - Qui étesa vous ?... Que me voulez-vous?... Laissezs moi... - Ce sont vos amis uni viennent vous a voir .- Mes amis ? ... C'est impossible ... Si vous « êtes mes amis, tuez-mol... ne voyez-vous pas « que je ne puis plus vivre; que je suis perdu, a déshonoré?.. En disant ces mots, il courut vers « la fenêtre avec nne impétnosité foudrovante... « Nous nous précipitames vers lui, et le saisissant a avec force, nous l'entraintmes vers un fau-« teuil, où brisé par les efforts d'une lutte iné-« gale, il se laissa tomber sans résistance dans a un aecablement profond. La crise fut longue; « ranimé par les soins du docteur Forcade, qui a était venu se joindre à nous dans cette doua loureuse eirconstance, Nourrit ouvrit les « veux, et voyant la consternation muette qui « régnait autour de lui, il nons demanda pardon « à tous avec la candeur et la timidité d'un en-« fant qui vient de commettre une faute. Nous « profitâmes de celte réaction momentanée pour a l'engager à reparaltre; il v consentit avec ré-« signation. Le public, instruit des évéuements « de l'entr'acte, l'applaudit avec enthousiasme ; « puis à la fin du spectaele, nous recooduistmes a notre ami à l'hôtel de la Darce, où nous le « quittames après l'avoir tranquillisé et en lui a promettent de revenir le lendemain. Le lendo-« main, en effet, de très-bonne heure, je fus le · premier au rendez-vous ; Nourrit vint à moiavec « empressement, comme pour me remercier de

non castilole. El hies, nit demadai; en affectant de sourier, comment avez-rom: passé la nolt? — liter mat...; si al; que dornei di pià lescono plentré, dans ce moment encere je faissi en appel à tosses mes forem morale pour con-battre de sinistres pensées. La vie n'est insupportable; mais je comais mes devoirs; j'aid de bosa mais, me irames, des estats que supportable; mais je comais mes devoirs; j'aid de bosa mais, me irames, des estats que prime et a qui per médics; que su, je creis à prime et a qui per médics; que su, je creis à l'annuel de la comment de l'estat par la comment de l'estat par l'estat de la comment de l'estat par l'estat l'estat par

je sais que c'est fait de moi. Cette nuit, assis
 à cette place, J'ai demandé à Dieu le courage
 à dont J'ai besoin, en me fortifant par de
 saintes lectures... Tenez, voyez vous-même...
 ¿e pris le livre qu'il me désignait sur la table...
 ¿etait l'Pmitation de Jésus-Christi (1). »

De si profondes blessnres faites à la sensibilité excessive de Nourrit détrulsirent bientôt sa santé. Un désordre d'entrailles, suite trop ordinaire des vives et pénibles émotions de la vie d'artisle, le fit passer progressivement de l'état d'embonpoint à une maigreur qui le rendait méconnaissable à ses amis les plus intimes. En quittant Marseille il se rendit à Lyon : là, un des plus beaux triomphes de sa carrière vint mettre un banme sur ses blessures. Il y excita le plus vif enthousiasme. De Lyon, il alla à Toulouse, où un accident semblable à celui de Marseille l'obligea d'interrompre ses représentations. De retour à Paris, il se prépara au voyage d'ttalie, et après avoir obtenu un congé de ses fonctions de professeur de chant dramatique an Conservatoire, il se mit en route dans les premiers mois de 1838, incessamment préoccupé de sombres pensées. Des articles de journaux maivelilants et des lettres anonymes avaient augmenté sa tristesse. A Milan, il y ent enthousiasme lorsqu'il se fit entendre devant quelques amaleurs d'élite, chez Rossiui : ce succès sembla loi rendre toutes ses forces, et la même faveur qu'il tronva à Florence, à Rome et à Naples, fit espérer à sa famille le retour de sa santé et de sa ralson premières. Mais dans cette dernière ville, de nouvesux et poignants chagrins l'altendaient, Avant son départ, il avait préparé deux canevas d'opéras italiens qu'il désirait qu'on

(1) Ce long passage pourra sembler mai placé dans un livre tel que erbie-t, et dans une notice qui me doit être qu'an resunde socciaci; mis il explique al bra l'origine de la catastrophe qui a iermité la rée de Nourrit qu'il m'a semble nécesaire de le rapperêre, allo de constater l'alienation de la raison de malheureux artisse, longitemps avant ce fouence créciment.

BIOGR. UNIV. DES MUSICIENS. - T. VI.

écrivit pour lui ; l'un de ces onvrages était la tragédie de Polyeucte, de Corneille, disposée convenablement ponr la scène lyrique. Ce suiet plat à Donizetti, qui écrivit rapidement la partition qu'on a donnée depuis lors à l'Opéra de Paris, sous le titre français : les Marlyrs ; mais la censure des théâtres papolitains per permit pas que ce sujet religeux fût mis en scène; et au moment où Nourrit alluit faire son début au théâtre de Sainl-Charles, dans le rôle de Polyeucte, si bien fait pour lui, il tui fallut renoncer anx succès qu'il y anrait obtenus. Dès tors une métancolie profonde s'empara de son esprit; tons les symptômes de la maladie reparurent, et c'est dans cette disposition qu'il se fit entendre aux Napolitains, Toutefois il v obtint le plus britlant succès dans Il Giuramento, de Mercadante, et dans La Norma, de, Bellini, Peu de temps après vint se joindre anx trisles préoccupations de l'esprit de Nonrrit l'idée hizarre que les applaudissements accordés par le public de Naples à son talent n'élaient qu'une dérision; rien ne put le détourner d'une si funeste pens/e; elle acheva la perte de sa raison. et à la suile d'une autre représenlation au bénélice d'un acteur, où il avait chanté par complaisance, dans un accès de délire il se leva vers l'aube du jour, et se précipita du haut de la terrasse de l'hôtel de Barbaia dans la cour. uù il trouva la mort, le 8 mars 1839, à cinq heures du matin. Telle est du molas la version qui se répandit alors dans toute l'Europe; cependant More Garcia, mère de la célèbre cantatrice Malibran, oul se trouvait alors à Naples dans la même maison que Nourrit, m'a dit que son opinion est que la mort de ce malbeureux artiste fut causée par un accident. Il v avait, ditelle, dans le corridor du haut de la maison où li était monté sans lumière pour satisfaire un besoin, plusieurs portes, et une fenêtre qui a'ouvrait au niveau du plancher. Etle pense qu'il s'est trompé, croyant ouvrir la porte du cabinet où il se rendait, et qu'il est tombé dans la rue à l'improviste. Quoi qu'il en soit de la catastrophe, sa femme, aussi distinguée par les qualités de l'esprit que par celles du cœur, et digne d'un meificar sort, fut la première qui le trouva gisant sur le pavé; il avait le corps brisé et n'avait pas donné le moindre signe de vieaprès sa chute-L'admirable force d'âme de cette femme la soutint jusqu'à ce qu'elle cut mis au monde le dernier fruit de l'amour de son mari; mais bientôt après, elle monrut de douleur. Les restes de Nourrit avaient été rapportés à Paris ; ils furent inhumés avec pompe, après que le dernier Requiem de Cherubini, pour voix d'hommes

eut été exéenté dans l'église de Saint-Roch, par me réunion nombreuse d'artistes du Conservatoire et des principaux théâtres de Paris.

La fin de Nourrit a (de Jugies avec stéreité fut pre quelques critiques; mais cette séreité fut une lipiaties, caron ne pent considérer cette fin délire dont tes premiers symptômes s'étaient amaiscleáts à Straelli, prête de cur, ann angaraxani. Nourrit avait une bonté de ceur partarani. Nourrit avait me bonté de ceur partarani. Nourrit avait me bonté de ceur particular de la companya de la companya de la characte de la companya de la characte de la companya de la conserve de a raison de la companya de la conserve de a raison de la conserve de la de la conserve

NOVACE (JEAN). Fours NOWACK. NOVELLO (VINCENT), organiste de l'ambassade portugaise à Londres, paquit dans cette ville, en 1781, d'une famille italienne, Egalement distingué par son talent sur l'orgue et par le mérile de ses compositions de musique rellgieuse, cet artiste jouissait en Angleterre de beaucoup d'estime. En 1811, lla publié son premier ouvrage, intitulé : Selection of sacred musie (Choix de musique sacrée); Londres, 2 vol. in-fol. L'aceucil flatteur fail par le public à cette collection encouragea M. Novello à en faire paraitre nne deuxième, sons le titre : A collection of motels for the offertory, and other pieces, principally adapted for the morning service (Collection de moteta pour l'offertoire et aulres morceaux, principalement adaptés à l'office du matin); Londres (sans date), 12 liv. in-fol. On trouve dans ce recueil quelques morceaux de ia composition de Novello, dont un critique anglais a fait l'éloge dans le Quarterly musical Magazine, Novello s'est particulièrement rendu recommandable par les Gregorian Hymns for the evening service (Hymnea du chant grégorien pour l'office du soir); Londres (sans date), 12 liv. in fol. Ces hymnes sont arrangées à 6 voix réelles, en harmonie moderne. Cet artiste est anssi éditeur de plusieurs collections de musique religieuse, entre antres des anivantes : 1º Twelve easy masses for small choirs (Douze messes faciles à l'usage des petites eliapelles); Londres (sans date), 3 vot. in-fol. - 2° Dix-buit messes de Mozart, avec accompagnement d'orgue ou de piano; lb. - 3º Dix-tuit messes de Haydn; idem, Ibid. - 4° Collection des oruvres de musique d'église de Purcell ; Londres (sans date), 2 vol. in fol. Novello a écrit une notice biographique sur le célèbre compositeur Purcell, pour servir d'introduction à cette intéressante collection. Cet ouvrage a pour titre : A Biographical Sketch of Henry Purcell,

from the best authorities; Londres, Alfred Novello (sans date), in-fol. de 44 pages, avec un portrait de Purcell, gravé par Humphrys, d'après le tableau original de Godefroi Kneller. Novello est mort à Londres vera 1845.

NOVELLO (CLABA-ANASTASIE), comfesse GIGLIUCCI, fille du précédent, est née à Londres, non en 1815, comme dit Gassner (Universal Lexikon der Tonkunst), mais le 15 juin 1818. A l'age de neuf ans, ses parents la mirent sous la direction de Robinson, organiste de la chapelle catholique d'York, qui lui enseigna tea éléments de la musique et du piano, Miss Hill toi donna, dans le même tempa, des lecons de solfege et de chant. En 1830, Mue Novello fut placée à Paris, dans l'institution de musique religieuse dirigée par Choron. Après y avoir passé une année, elle relourna à Londres, et recut les le- " çons de plusieurs maîtres, au nombre desquels on compte Moscheles et Costa, En 1836, elle débuta en public comme cantatrice dans les concerta, Dans l'année suivante, elle chanta avec succès à Oxford, à Liverpool et en Irlande. De retour à Londres, elle y parut dans les concerts et festivals. En 1838 elle se rendit en Allemagne, et dans eette même année, elle brilla par sa belle voix et son excellente méthode à Leipsick, Dresde, Berlin, Vienne et Munich. Non moins heureuse à Pétersbourg, où elle se rendit en 1839, elle v obtini des succès d'enthousiasme, et dans l'automne de la même année elle chanta à Dusaeldorf et à Weimar. Rappelée à Londres vers la même époque, elle fut engagée au Théâlre-Italien et y chanta pendant toute la saison. En 1851 elle eut-un engagement pour le théâtre de Bologne, où elle chanta avec le ténor Moriani, puis elle alla à Padone. Bologne, Génes, Modène et Fermo farent les villes où elle brilla en 1842. Après avoir chanté à Rome avec succès en 1843, elle int rappelée en Angleterre sonr le grand festival de Birmingham. Ce fut la fin de sa carrière d'artiste, car îmmédiatement après cette fête musicale, elle épousa le comte Giglincer.

NOVERRE (Fax: Goussea), célèbre choirguipe, asquist la Pair, le 29 avril 1727. Son père, qui availété aljushat en service de Claurles XII, le destillat à la profession des armes; maist god passionne de Noverer pour la daus contra la profession de la contra partie i njeri des leçuos de Dupiet, et distinta save succès devant la conference de l'alternative avecul fleverimitat gianta la cévicité qui réganit en ce pays, jusque- dans les plaisirs, ne tropant en ca pays, jusque- dans les plaisirs, ne tropant en capars, jusque- dans les plaisirs, ne

ris, où il eut, en 1749, la place de maître de ballets de l'Opéra-Comique. Depuis 1755 jnsqu'en 1757 Il remplit les mêmes fonctions à l'Opéra de Londres, puis il fut attaché à celui de Lyon en 1758. De là li se rendit à Stutigard, où le duc de Wurtemberg le chargea de la direction des ballets, jusqu'en 1764. En 1770 et dans les années suivantes il fut chorégraphe des théàtres de Vienne et de Milan; enfin on le charges de la direction de ta danse de l'Opéra de Paris depuis 1776 jusqu'en 1780, époque de sa retraîte. Il obtint aiors une pension sur la cassetle du rol, et se fixa à Saint-Germain, près de Paris, on II est mort, le 19 novembre 1816. Noverre fut le premier qui donna au ballet pantomime une action dramatique, et chercha à y introduire l'imitation vrale de la nature, antaut que ce genre de speciacle en est susceptible. On a de lui un grand nombre de pièces de ce genre qui ont en de brillanls succès; mais c'est surtout par ses Lettres sur la danse et les baltets (Lyon, 1760, in-8°) qu'il a conservé sa celébrité. Ce livre, dont il e été fait des éditions à Vienne, en 1767, in-8°, à Paris, en 1783, à Copenhagne, en 1803, et à Paris, en 1807, 2 volumes ln-8°, sous le titre de Lettres sur les arts imitateurs en général, et sur la danse en particutier, est écrit d'un style na peu trop prétenlieux pour le sujet, mais renferme beaucoup de vues justes et remarquables par leur nouveauté, à l'époque où elles parurent. Noverre y traite de l'opéra francais. Ce qu'il en dit a été traduit en allemand dans les Hamburger Unterhattungen-Bixttern (t. I, p. 260-268). On a a aussi de Noverre : Observations sur ta construction d'une nourette satte d'Opéra; Amsterdam et Paris, 1781, in 8° de 37 pages.

NOVI (Faasgon-Arrons), compositeur aspolitian, récut a commencement du dis-imibiem siécle. Il élait aussi pote dramatique. On lui attribue les procise et la musique des opéras dont les litres suivent 1 ° Gratio Cessore in Alexandrie, presenté à 'Milan en 1703. — 2° Le Gorie di Phangeo, Pavie, dans la même amée. — 3° Il Percator fortunale, principe «Fichia. — 4° Cesare e Tolomeo in Egitlo. — 5° Il Diomato.

NOWACK (JEAN-FRANÇOIS), compositiour de munisique d'égitee, ne dans un village de la Doleime, en 1706, fut mailre de chapelle de l'égliso de Saint-Vith, à Prague, et mourat le 7 novembre 1711. Quelques années avant sa mort, il avait donné sa démission de la place de maitre de chapelle en faveur de François Brini, of s'était contenté d'une modique pension. Ses compositions se trovent encore en manuscrit dans plusieurs églises de Prague; parmi ces ouvrages, on cite parlichièrement: Missa de requiem, pro canto, atto, tenore, basso, violinis duobus cum fundamento, que Nowack écrivit en 1743.

NOWAKOWSKI (JOSEPH), planiste et compositeur polonais, est né dans les oremières années du dix-neuvième siècle à Mniszck, dans le palatinat de Radom. Les éléments de la musique lui furent enseignés dans un monastère de l'ordre de Citeanx, à Wonchock, où son oncle maternel dirigenit le choent. Ses progrès furent rapides; dès sa trelzième année, il chantait la partie de soprano dans la musique d'église, jouait du piano et du violon. Un Bohème, bon musicien, qui t'enlendit dans une maison où il dounnit des lecons, lut conseilla d'aller étudier à Varsovie, où it trouveralt des moyens d'instruction pour son art. Convaincu qu'il ne pouvail rencontrer d'habiles maîtres que dans la capitale de la Pologne, Nowakowski s'y rendit en effet. Admis au conservatoire de celte ville, il v contiaua ses études de piano. Wurfel lul enseigna l'harmonie, et Elsner fut son maître de composition. Sa première production fut une ouverture exécutée avec succès par l'orchestre du conservatoire, en séance publique de la distribution des prix. Ce bon accueil fait à son premier essai fut un encouragement ponr le jeune compositeur, et lui fit faire de nouveaux efforts pour le développement de son talent. Lorsqu'il entreprit son premier voyage à l'étranger, en 1833, il était délà considéré comme un des meilleurs compositeurs de la Pologne, et sa réputation comme professeur de plano était des plus briliantes. Il visila l'Allemagne, l'Italie et s'arrêta quelques mois à Paris, où il se sit entendre sur le piano dans les salons et dans les concerts. De retour à Varsovie, il publia quelques-unes de ses meilleures compositions, au nombre desquelles est son premier quintette pour piano, violon, alto, violoncelle et contrebasse dédié à l'emperenr Nicolas. Ayan1 élé nommé professeur de piano à l'institut d'Alexandre, il y forma de bons élèves qui sout devenns plus tard d'habiles maltres de leur instrument. Dans les années 1838, 1841 et 1846, M. Nowakowski a fait de nouveaux voyages à Paris, et y a publié divers ouvrages, au nombre desquels sont ses 12 grandes études dédiées à Chopin. Les compositions de cet artiste, en différents genres, sont au nombre d'environ soixanle œnvres. On y remarque deux messes à quatre voix et plusieurs autres morceaux de musique d'église avecorgue; deux symphonies el quatre ouvertures pour l'orchestre; plusieurs polonaises et marches idem; deux quinteles pour juino, violon, alto, violonceles et contrelasse, un quature pour instruments à cordes; des polonaises, manoures, rundeaux, aira-variés, fatabiles, nocturnes et grandes études pour piano qui dou pour piano et violon dédió a Caulter-Lipitalió, dross l'irribació et clustes pour piano et des romances allemandes, françaises et liamenes publicés à Bririn, Lépiské, Breibas et Varavois; environ ving polonaises pour piano et varavois; environ ving polonaises pour piano et rechestre, et un grand nombre de nacourse, quadrilles, pollas et vibres. N. Novakowali act requesti d'exercités pour les éleves de deux requesti d'exercités pour les éleves de deux pour parties de la controla del la controla de la controla del la controla de la controla de

NOWAKOWŚKI (Jean), professour de musique et violoncelliste attaché à la cathédrale de Cracovie, mort dans cetle ville en 1830, est auteur d'une Méthode de plano pour les commenconts, publiée à Varsovie.

NOWINSEL (Issa), planiste polonais et professeur à l'École technique de Varsovie, est auteur d'une méthode de plano divisée en trois parties, Jaquelle a élé publiée sons ce titre: Nora Scholo na foreiplan: Varsovie, Spise et C°, 1830. Il y a d'autres éditions de cet ouvrage, lesquelles sont gravées chez Priedlein, à Cracovie, et cluel. Justificos di la Cracovie, et al control de la Cracovie de la Cracovie, et al control de la Cracovie de la Cracovie, et al control de la Cracovie de la Cracovie, et al control de la Cracovie de la Cracovie de la Cracovie, et al control de la Cracovie de la Cracovie de la Cracovie, et al control de la Cracovie de la Cracovie de la Cracovie, et al control de la Cracovie de la Cracovie de la Cracovie de la Cracovie, et al control de la Cracovie de la Cracovie de la Cracovie de la Cracovie de la Cracovie, et al cracovie de la Cracov

NUZEMANN (Jucques), në à liambourg, le 20 aont 16:30, diti vilonitei dans cette ville en 17:1. Passé cette époque, on le troure à Amsterdam, en qualité d'organiste à l'église des Remontants. Il y mourul te lo colobre 17:3. On a gravé de sa composition, à Amsterdam : 1° Six sonaite pour violon seul. — 2° Le Bella Telesce, oder 28 Pastorellen, Musetten und Payagamen für Klavier.

NOZZARI (Annaé), excellent ténor italien, paquit à Bergame en 1775, et fit ses études de chant sous la direction de l'abbé Petrobelli, second mattre de chapelle de la calhedrale de cette ville. Pins tard, il recut des conseils de David père, et d'Aprile, A l'Age de dix-peuf ans, Il débuta sur le théâtre de Pavie, et y reçut du public un accneil si flatteur qu'il fut engagé à Rome pour la saison suivante, En 1796, il chanta an théâtre de la Scala, à Milan, dans la Capricclosa corretta, de Vincent Martini. Il y fut rappelé dans l'été de l'année suivante, et on l'y retronva an printemps de 1800. En 1803 il se rendit à Paris, et y débula dans Il Principe di Taranto, de Paër. Bien que sa voix eut une rare étendue, beaucoup de moelleux, de pureté et de flexibilité, il n'ent anenn succès dans le premier acte, et ne se releva que dans l'air du second. Dans les morceaux d'ensemble, il chantail à peine et réservait toutes ses ressources pour les airs. Son

succès le plus brillant fut dans le rôle de Paolino du Matrimonio segreto. Peu de chanteurs ont dit aussi bien que lui le grand air : Pria che spunti, et le dno: Cara, non dubitar. Je l'entendis alors, et e'est de lui que je reçus les premières notions du beau chant italien, apoique, suivant l'opinion de Garat, il fût inférieur à Mandinl et à Viganoni (roy, ces noms). Peu de chanteurs italiens ont éprouvé comme lui la fâcheuse Influence du climat de Paris; car dans l'espace d'une année sa voix perdit quelques-unes de ses plus helles notes élevées, et s'affaiblit progressivement. Lorsqu'il quitta la France, vers la fin de 1804, Il semblait que sa carrière fût perdue; erpendant il chantait encore dix-liult ans après, à Naples, et sa voix, qu'on croyait affaiblie, acquit une rare pulssance après qu'il eut passé l'âge de trente ans. Après avoir chanté avec succès sur les principanx théâtres de l'Italie, particulièrement à Turin en 1807, à Rome l'année suivante, à Venise en 1809, à Milan en 1812, Nozzari se fixa à Naples, où il créa les rôles de premier ténor dans l'Étisabeth, Otello, Armida, Mosé, Ermione, la Donna del lago, et Zelmira, que Bossini écrivit pour lai. En 1822, II se retira de la scène, et ne conserva que sa piece de chanteur de la chapelle du roi. Frappé d'apoplex lo foudrovante, le 12 décembre 1832, il expira le même jour, à l'âge de cinquante-six

NUCCI (JOSEPI), compositeur, attaché à Popéra de Turin, en 1790, a écrit pour ce thédètre la musique des ballets: 1ºAnquelca Wellon; 2º I due Caccalori e la Yendilrice di latte; 3º II.americana in Europa; 4º Orfeo de Eurlaice; 5º Gli schiari turchi. Tous ont été représentés en 1791. On connail auvsi sous le nom de Nucci : Étude en 100 variations pour le violon, acre

acc. d'un necond volon; Offenbach, andré.
NUCETI (FLANNO), organiste de l'église
Saint-Jean l'évangéliste, à Parme, naquil dans
ettle ville vers 1580. Il s'est fait connattre
comme compositeur par un ouvrage qui a pour
tilre: Magnificat et Litanie della Beata Virglia a olto voci, in Fenella, app. Bartolomeo
Magni, 1617. 1n-4.

NUCEUS (ALAMA), municien du seizime sièce, dont les nom latin n'est que la traduction de roper, ou Du Noyer, fut principate designe, comme on le verra tont à l'hettre, par le sobriquet de Du Gaucquier, parce que, dans le patols du nord de la Françe, le noper est appele Gaucquier. Il naquit à Lilie, dans la Flander française, vers les dernières années du quinzième siècle, et fut mattre de chapelle de l'archiche Mathias d'Autriche. On a de so composition quite messa cing, aix elinit via publiès sons cellie cignature hisse quinque, aix el ocio vocus; auctore Alardo Nucco rulgo Di Gonquier, Insalano, Serenia, Principia Nahina Antri- cle, munecorun prifecto. Jam primum la lorena della, Anturerja, ce officina Christopheri Plantin, typopraphi repsi, 1,500 moldo. EXV feiliale cellie di mos cil celle anorde per contenta dana ce volume noti. Vir Adpretime quare demedicie, 10 vota; 2 represence quare demedicie, 10 vota; 2 represence quare demedicie, 10 vota; 2 relia.

NÜCHTER (Jean-Paulire), magister et directeur de musique à Erbach, en Souabe, naquit à Augslourg, vers le miliei du dis-septième sivicle. Il s'est fait connaître par un recueil de messes solennelles de sa composition, iniluié: Orum paschale novum, seu Missa domintealis, 4 vocibus et 4 instruments concert; clim. 1953, in 4°.

NUCIUS (FREDERIG-JEAN), né à Gærlitz, en 1556, fut d'abord moine au couvent de Rauden, en Silésie, puis abbé de Himmelwitz. Dans sa jeunesse il étudia la musique chez Jean Winkler, à Mittweyda, en Saxe. Il fut considéré comme un des musiciens les plus instruits de son temps, et se fit connaître avantageusement comme compositeur et comme écrivain didactique. Il était âgé de cinquante-six ans lorsqu'il publia un traité de composition , intitulé : Musica: poeliex, sive de compositione cantus praceptiones absolutissima, nunc primum a F. Nucio, Gorlicensi Lusalio, abbale Gumtelnicenst in lucem edita, typis Crispini Scharffenberg I. lypographi Nissensis (de Neiss), anno ancam, in-4° de 11 feuilles. Ce livre, bien que peu volumineux, est un des meilleurs ouvrages du même genre publiés en Allemagne. Les principales compositions de Nucius ont été publiées sous les titres suivants : 1º Modulationes sacræ modis musicis 5 el 6 vocum comp., Prague, 1591, in-4°, 2° Cantionum sacrarum 5 el 6 vocum, lib. I et II, Liegnitz 1609. Hoffmann cite aussi Nucius, dans son livre sur les musiciens de la Silésie (p. 335), comme auteur de plusieurs hymnes telles que: Christe,

qui lux es et dies, à s voix, Renedictus Deus, à 8 voix, Nadus egressus sum; Homo natus sum, à 0 voix; Vana saius hominis; Dominie Deus woster; Puer qui natus est; Nune dimitis, à 0 voix, Ab oriente, à 5 voix; Dominie, non secundum; Factum est silentium, à 5 voix.

NUWAIRI ou NOWAIRI (SCHÉBAB-Ennix-Auxen), écrivain arabe du liuitième siècle de l'hégire, était né en Egypte, et mourut l'an 732 ( t331-2 de J .-C.), à l'âge de cinquante ans. Egalement célébre comme jurisconsulte et comme historien, Il avait écrit plusieurs ouvrages, dont un seul est maintenant connu : c'est une sorte d'encyclopédie historique rangée par ordre de matières. Elle a pour titre : Nihayal alarab fi fonoun aladab (Tout ce qu'on peut désirer de savoir sur les diverses branches des sciences). Cette encyclopédie, divisée en ciuq parties, dont chacune renferme cinq livres, forme dix volumes. La bibliothèque de Leyde en possède un manuscrit complet. Dans le troisième livre de la seconde partie. Nowairl traite de la musique, du chant et des instruments à cordes ; des opinions des docteurs concernant ces choses; des grands personnages qui ont cultivé la musique; de l'importation de cet art dans la Perse et dans l'Arabie; de l'histoire des musiciens; de ce qu'un musicien doit savoir, et de ce que les poetes ont dit de la musique et des instruments.

NYON (CLAUBE-GUILLAUME), dit La Foundy, né à Paris en 1507, se distingua par son habileté sur le violon, et fut breveté par lettres patentes comme rot des violons et maître des joueurs d'instruments, tant haut que bas, dans tout le royaume de France. Dans un acte authentique, passé le 21 août 1608, il prend aussi la qualité de violon ordinaire de la chambre du roi. Novon paratt avoir été le premier qui ait Institué des licutenants du roi des violons dans les provinces. Il mourut en 1641, et eut pour successeur Gaillard Taillasson, dit Mathelin (voy-Taillasson). Dans la collection d'ancienne musique française recueillie par Philidor, sous le règne de Louis XIV, on trouve une sarabande connne sous le nom de Sarabande de Guillaume, qui est de la composition de Nyon.

OBERHOFFER (HENRI), né vraisembiablement à Trèves, fut d'abord professenr de piano dans cette ville, et publia une méthode élémentaire de piano sous le titre : Kurz cefasste mægl. Vollst. praktische Klavierschule mit vielen Beispielen und Uebungen (École pratique du piano, courte mais complète, avec beaueoup d'exemples et d'exercices); Bonn, Simrock. Il a donné, comme supplément à cet ouvrage : Six pièces à quatre mains pour le piano; ibid. Plus tard, M. Oberhoffer s'est fixé à Luxembourg, où il vit maintenant (1862), en qualité de professeur du séminaire des instituteurs du grand duché. On a de cet artiste distipqué un bon livre intitulé : Harmonie und Compositions lehre mit besonderer Rücksicht auf des Orgelspiel in Katholischen Kirchen (Science de l'harmonie et de la composition avec des observations particullères sur le jeu de l'orgne dans les églises catholiques); Luxembourg, Heinize frères, 1860, t vol. gr. in-8° de 451 pages. Les exemples donnés par M. Oberhoffer sont bien écrits, et l'harmonie en est élégante. Cet artiste est membre honoraire de la société d'archéologie chrétienne et historique de Trèves.

OBERL.ENDER (J.), organiste, professeur de plano et compositeur à Aix-la-Chapelle vers 1830, a fait exécuter dans cette ville, en 1836, nue symphonie de sa composition, qu'il a dédiée an rol des Pays-Bas, Guillame te'. Je n'air pa trouver ancun autre renseignement sur est artiste.

OBERLEITNER (Annat), né le 17 septembre 1786, à Angern, dans la basse Antriche, appril dans son enfance le chant et le violon dans l'école de cet endrolt. En 1804, son père, adminikutates de la tejepente d'Ugern J (may a la Venne per efacile la belangie, miles sus per chast pour la muisque les families per puis chast pour la muisque les families per principal des parter et de la mandelles, par l'écude des la terre et de la mandelles, par l'écude puis environ que la labeller ranquales. Il a polité environ que la labeller ranquales. Il a polité environ manuent l'heuceur de qualetre, fixe le la commanda de la labelle de la commanda de la labelle de la commanda de la commanda de la labelle de la commanda de la commanda de la politica la maion de l'engener, pois fit sinpecteur de l'argenterio de la commissione de politica la maion de l'engener, pois fit sinpecteur de l'argenterio de la commissione de la della della maion de l'engener, pois fit sinpecteur de l'argenterio de la commissione de la della della sinda della de

OBERMAYER (Joseph), violoniste disfingué, naquit en 1749, à Nezabudica, en Bobême. et fut flèrede Kammel. Plus tard, le comte Vincent Waldstein l'envoya en Italie ponr y perfectionner son laient. Tartini l'admit dans son école et lui transmit sa beile et large manière d'exécuter l'adagio. De retour en Bohême, Obermayer y reprit ses fonctions de vaiet de chambre du comte Waldstein. Vivant dans les terres de ce seigneur, il se faisait rarement entendre en publie, mais il reparut avec éclat à Prague en 1801, et le 4 juillet 1803 Il fit admirer son talent dans la fête musicale qui fut donnée à l'église de Strahow, quoiqu'il fût alors âgé de cinquante-quatre ans. Il vivait encore en 1816: mais depuis lors on n'a pins eu de renseignements sur sa personne. Obermayer avait en maanscrit plusienrs concertos de sa composition : anenn de ses ouvrages n'a été gravé.

OBERNDOERFFER (Davin), compositer aliemand, vécut à Francfort vers le milieudu dix-septième siècie. Il a fait imprimer de sa composition: Allegrezza musicale, ou choix de pavanes, gaillardes, entrées, canzonettes, ricercari, etc., à 4, 5, 6 parlies, pour divers instruments; Francfort-sur-le-Mein, 1650, in-4°.

OBERTHUR (...), profession de harpe distingué, fut attache au serrice du due de Nassau, comme musicien de la chambre, et résida à Wiesbaden, où il fit exprésenter aves exactés un opéra qui avait pour titre Fforis con Amurr. En 1817 et 1818, il était à Francfort; pois il se remdit à Londres, où il est encore [1862). Cel artiste a publié un concerte pour la harpe avec orchestre, et des pièces de about

OBIZZI (Dominique), innsicien italien, vécut au commencement du dix-septième siècle. Il a fait imprimer de sa composition : Madrigati concertati a due, tre, quattro e cinque voci, tibro primo; Venise, 1627, in-4°.

OBRECHT (Jacques), un des plus grands musiciena du quinzième siècle, et peut-être le plus babile de tuus les contrepointistes de ce temps, paralt avoir vu le jour vers t430, à Utrecht qui, alurs, était sous la domination des dues de Bourgogne, et à ce titre ne formait qu'un seul État avec la Belgique. En 1465, Obrecht était maître de chapelle de la cathédrale de cette ville. Érasme, qui était né à Rotterdam en 1467, et qui avait été placé comme enfant de chœur dans cette église, à l'âge de six ans, apprit la musique soua la direction de ce maltre. Glaréan, qui nous apprend ce fait (in Dodecach., p. 256), le tenait d'Érasme même. L'habileté et la facililé d'Obrecht étaient si grandes, qu'il lui suffisait d'une nuit pour composer une messe digne de l'admiration des plus savants musiciens de son temps. Hanc praterea fama est, dit Glaréan (loc. cit.), tanta ingenii celeritate ac inventionis copia viguisse, ut per unam noctem, egregiam, et que doctis admirationi esset, missam componeret. La plupart des circonstances de la vie de cet artiste célèbre ont été ignorées jusqu'ici; mais il est hors de doute qu'il a visité l'Italie, pnisque Aaron déclare, dans ce passage, l'avoir connu à Florence : Summos in arte viros imitati, pracipue vero Josquinum, Obret, Isaac, et Agricolam, quibuscum mihi Florentix familiaritas et consuetudo summa fuil. (De institutione harmonica, lib. III. c. 11. fol. 39, verso). Une difficulté assez grande se présente ici cependant, car on verra plus loin, par les documents découverts dans les archives de l'église Noire-Dame d'Anvers, que Obrecht était mort avant 1507; or, si Aaron n'avait que vingt-six ans lorsqu'il publia le livre d'où est tiré le passage qu'on vient de lire, et qui ne fut publié qu'en toté, it est impossible qu'il ait connu Obrecht, car il ne serait né qu'en 1489 ou 1490, et

l'on verra tout à l'henre que les dix dernières années de la vie de l'illustre maître qui est l'objet de cette notice furent tourmentées par les maladies et les infirmités qui ne lui permirent plus de voyager. Si doncon accepte comme irrécusable le tésnolgnage d'Aaron, il fant de tonte nécessité rectifier le chiffre de l'àge de cet écrivain au moment où il publia son livre, et supposer qu'il naquit vers 1470, au lieu de 1490 (1). Dans cette hypothèse, il aurait pu connaître Ohrecht vers 1491, avant que celui-ci vint concourir ponr obtenir la place de mattre de chapelle de la collégiale d'Anvers. Grâce à l'obligeance parfaite de M. le chevalier Léon de Burbure, et anx recherches persévérantes qu'il a bien vouln faire à ma demande, je pnis donner ici des renseignements précis sur la dernière époque de son existence : ces renseignements sont tirés de documents authentiques qui se trouvent dans les archives de l'église Notre-Dame, d'Anvers.

Ala mort de Jacques Barbireau (voyes ce nom), en 1491, le chapitre de cette église s'occupa de la nécessité de lni donner un remplaçant : treize compétiteura se présentèrent, et furent mis à l'essai tour à tour pendant une année pour la direction de la musique, Maltre Jacques Obrecht, qui était de ce nombre, fut jugé le plus capable de succéder au mattre décédé, et fut installé dans son emploi en 1492. Son nom est écrit dans diverses pièces contemporaines Obrech, Hobrecht, ou en latin Oberti et Hoberti. Non-seulement il Hait mattre de chapelle du chœur, mais il eut en même temps la place de maître de chant de la chapelle de la Vierge, Deux ans après (1494), il obtint une chapetanie (bénélice) dite ta première à l'autel de Saint-Josse (Sancti Judoci prima), dans la même église. Les livres de compte du chapitre font connaître qu'Obrecht fit faire pour les offices du grand chœur (qui, en 1494 élaient esécutés par 67 chanteurs, non compria les enfants) de nouveaux livres de déchant, lesquels contenaient des messes pour les grandes fêtes, des motets, des Magnificat, et qu'il corrigea les fantes des anciens livres. Les comptes de la chapelle de la Vierge, rapprochés de cenx du corps des chapelains, nous apprennent aussi qu'Obrecht fit de fréquentes absences et qu'il fut souvent malade, notamment en 1496, 1498, 1501 et 1504; enfin, que lorsqu'it reprenait ses fonctions, on lui faisait dea ovations et des cadeaux de bienvenue. On voit de plus dans les

(f) Je n'ai pas fail cette observation dans la noite d'isace, où j'al cité le même passage, parce que je, ne connaissais pas alors les documents authentiques concernant Obrechi, qui n'ont cité communiqués posicrieureusent par M, de Burbure. nothers couples que es a abornece de la chappile de la Vierge mera la inequare en 1301 et 1304, qu'on juigon accessaire de lai donne por usabant d'âudra durênt. Michel Berrunger(1), pais Gaspar(poyte en non), un des principans charses (1), et estim suitire Jenn Bere, qui, après la mort d'Obrechil, conserva toutes ses fonctions en 1500 et de la Michel de la Vierge de la Michel de Corpes, par qui en multe fil circur de nuoverant recessió de mottes rebes de nuoverant recessió de mottes file circur de nuoverant recessió de mottes files files files files de la files, qui maquit un demi-siecle pota tard.

La considération dont jouissait Obrecht était si grande, que les plus célèbres artistes vensient le visiter de tontes parts et lui soumettaient leurs ouvrages. Ainsi, en 1492, plusieurs musicions étrangers à la ville d'Anvers vincent chanter sous sa direction, pour faire juger sans doute par lui de leur habileté dans l'execution de la musique dans le système st difficile, et à vrai dire absurde, de la notation proportionnelle de cette éponne. En 1493, ce furent les chanteurs de la collégiale de Bois-le-Duc qui vinrent visiter la chapelle de Notre-Dame et son illustre maitre. En 1493, Obrecht reçut la visite d'nu célebre musicien français ou belge, qui avait été au service de Galéas Sforce, duc de Milan, et qui, sans doute, après l'usurpation de Ludovic Sforce, avait été congédié comme Gaspard Van Veerbeke et d'autres, Bernardino Corio, contemporain de cet artiste, dit, dans son Histoire de Milan, que le duc Galéas entretenait dans sa chapelle trente musiciens ultramontains, auxquels il accordait de gros appointements. L'un d'eux, dit-il, nommé Cordier, avait cent ducats par mois (3). Il doit y avoir quelque erreur dans ce chiffre. En 1495, Obrecht eut l'honnenr d'être visité par le maître de la chapelie du pape, Christofano Borbone, de la famille du marquis de Peralia, évêque de Cortone, qui occupa sa charge à la chapelle pontificale depuis 1492 jusqu'en 1507. Obrecht avait envoyé en 1491 une

messe de sa composition anx chantres de Saint Donatien de Bruges; ils vinrent en corps le romercier en 1494. Toules ces visites claient accompagnées de banquets et de présentations de vin d'honneur, dont les frais sont portés aux comptes de la changelle dans les registres.

Obrecht entretiut des relations habituelles avec divers artistes distinguées depuis son entrée à la citapelle de la collégiale d'Aurers jusqu'es derniers moments. Voici les noms de ceux que M. de Burbure a trouvés dans les documents qu'il a consolités :

t° Henri ( et plus souvent Harri) Bredeniers qui, après avoir été enfant de chœur de la chapelle de la Vierge jusqu'en 1488, fut organiste de le même chapelle depuis 1493 jusqu'en 1501.

2º Maître Jacques l'an Doorne (en latin De Spina), son successeur, organiste d'un talent remarquable pour cette époque.

3º Antoine Van den Wyngaert (en latin De Vined), qui avait été élève d'Obrecht (voyez Van den Wyngaert).

4º Jaculin (royez ce nom).
5º Maitre Michel Bernyer ou Berryyer, dit de Lessines, parce qu'itétait né dans le bourg de ce nom, chapelain de la collégiale d'Anvers, excellent musicien et chanteur du chœur.

6° Jean Regis (voyez ce nom). 7° Maitre Jean de Bukele, dit maître Jean d'Anvers, facteur d'orgues renommé, décédé en

1504. 8º Jean Nepotis (ou de Nere), chapelain, reçu

9º Corneille de Hulst, Rogier et Pierre Mantreuil, dit d'Amiens, tous chanteurs de la

10° Jean de Guyse, vicaire, et Antoine Raveston, ancien chantre de la chapelle pontiti-

11" Maître Charles Coutercou, chanoline et musicien savasi, qui légna, en 1515, à l'administration des enfants de chour de Notro-Dame, une ferme située au village de Wommelghem, près d'Anveres, dont le revenu a servi, jusqu'en 1797, à l'entretien et à l'éducation littéraire des enfants de chœur indigents, joraqu'ils perdaient la voix à la suite de la moe.

12º Enfin Jacquet, surnommé le Liégeois, copiste de musique et chanteur instruit, et Michel de Bock, le jeune, chapetain.

La date précise de la mort d'Obrecht n'a pas été trouvée par M. de Barbure : son nom. ne figure pas dans les comptes des funérailles de la collégiale ; mais au chapitre des recettes dn compte des chapelains , qui commence à la Saint-Jean d'été, et qui est closie 23 join 1507.

<sup>1) (</sup>no nom s'est comus josepă ce jour par ascuse composition imprimer on massucrite, ni par ascuse citation. 3) il partit que Caspar no disparel van Verebeke, après son retour de Milan à audenande, sa ville natale, en 1890, ne s'y citabit pas et qu'il e renetit à astere, oi il toura une position parmi les chasteurs de la collégiale, et fut considere comme un des plus inables.

<sup>(5)</sup> Il duca Galeazzo stipendiarra trenta musici altramoniani con grosse necredi. Uno di essi moninato Cordistro ne avera cento ducati al mese, Polle excellentizzimo oratore messen Bernardino Corio Milanese Hisloria, continente della origine di Milano Intili II pesti, fulli, etc.; Vertice, 1334, Inc.

s polains out reçu la moitié des dreits d'anallation de Gerard (Sychi, famille de danoine maître Liebin Nells, mis en pouseaion de la première chapelaine de l'auté de Saint-Leus, première chapelaine de l'auté de Saint-Leus, de Oberett (1). Or, ce maître, qui depais tour absoistait plus aux offices du grand clerur, cessa de rempiir ses fonctions à la chapelle de la Vergere 1154, anne delre à cause de écoup avance et den mauvris dats de a sauté, d'uni prechail que son décès on files entre les aussi de récalie que son décès on files entre les dans de la proposicie des cells devaires, ce un la béandate approduir de cells d'emitre, ce un la béan-

on treuve ces mots; « item les anciens des cha-

Après Erasme, l'élève le plus connu d'Obrecht est Antoine Van den Wyngaert, d'Utrecht, qui fut chapelain de la collégiale d'Anvers, et qui, comme en vient de le voir, demeura toujeurs en relation avec lui. On crolt aussi qu'Obrecht enseigna la musique à Thomas Tzamen et à Adam Luyr, tous deux d'Aix-la-Chapelle. Il eut. d'ailleurs beauconp d'influence sur le perfectionnement de l'art de son lemps, car il est supéricur à teus ses contemporains en ce qui concerne le mouvement des veix dans l'harmonie. Obrecht jeuissait d'une grande aulerité parmi les musiciens du quinzième siècle, à cause de son prefond saveir. Nous sommes henreusement en possessien de mennments assez importants de son talent pour aveir la conviction que cette autorité était justement acquise. Le plus considérable de ces restes précieux est un recueil de cinq messes à quatre volx imprimé à Venise en 1503, par Octavien Petrucci de Fossombrene; ce recueil a pour litre : Misse obreht (sic), Je ne demande. Grecorum. Fortuna desperata. Malheur me bact. Salve diva parens. Ce titre ne se trouve qu'à la partie du superius; les antres parties ent simplement au premier feuillet A pour altus, T pour tener, B pour bassus; mais à l'avant-dernier feuillet de cette dernière en lit : Impressum Venettts per Octavianum Petrutium Forosemproniensem, 1503 die 24 Marlii. cum privilegio invictissimi Dominum Venetrarumque nullus possit cantum figuratum imprimere sub pena in ipso privilegio contenta. Au-dessous est la marque de l'imprimeur. L'impression du texte est gothique, petit in-4° oblong. Quant à la netatien de la musique, en sait quelle est la perfection

(i) 1866-1801, Item receperant (majores) de medid receptione Copellante Gradés (Greeis) familiaris impisers Lisias (Mello, da allari ) Ameli Jacot, caequit per obtima magistri Jacobs Obrecht, — VIII sc. 8 escalint de Brabaol).

des caracières de Petrucci. La pagination de quatre parties se suit de cette manière : le superius est contenu dans les 18 premiers feuillets, sulvis de deux feuillets dont les portées sont en blanc; le lénor commence au feuillet 21 et finil au verso du 33°, suivi d'un feuillet avec les portées vides ; l'altus commence au 35e feuillet et finit au verso du 55me, suivi d'un feuillet bianc; enfin, la basse commence an feuillet 57 et finit au verso du feuillet 74, suivide celui qui porte la date de l'impression et le nom de l'impriment avec sa marque, et d'un feuillet à portées vides. Trois exemplaires, dent deux incomplets, de ce précieux recueil existent en Allemagne : celul de la bibliothèque royale de Berlin est complet : la basse manque à celui de la bibliothèque impériale de Vienne, et la hibliothèque royale de Munich ne possède que deux des quatre parties. Un autre exemplaire complet est à la bibliothèque du Lycée communal de musique à Bologne. A la vente de l'intéressante hibliuthèque musicale de M. Gaspari, de Bologne, faite à Paris au mois de féwrier 1862, un exemplaire complet s'est trouvé et a élé acquis par M. le libraire Asber, de Berlin; puis il est devenu la propriété de M. Libri, qui l'a fait mettre en vente à Londres avec la réserve de sa riche bibliothèque, an mois de juillet de la même année : il est aujourd'hni en ma possession. Le premier livre des messes de divers auteurs,

à 4 voix, publié en 1508, par Octavien Petrucci, contient la messe d'Obrecht qui a pour tifre Si Didero, Ce recueil, intitulé Missarum dtversorum auctorum liber primus, porte ces mots au dernier feuillet de la basse : Impressum Venettis per Octavianum Petrutium Forosemproniensem, 1508 die 13 martit. cum pricilegio, etc., petit in-6° obl. Les messes des autres musiciens contenues dans ce recueil sont celles-ci : De franza, par Basiron (sic); Dringhs. par Brumel; Vas-tu pas, par Gaspar; De sancto Antonio, par Pierre de la Rue. Il y a des exemplaires complets de ces messes dans le Muséum britannique, à Londres, dans la bibliothèque impériale de Vienne, et dans la bibliothèque royale de Munich. Deux autres messes d'Obrecht se trouvent dans la collection rarissisme Intltulée : Missæ tredecim qualuor vocum a præstantissimis artificibus compositæ: Norimbergx, arte Hieronymi Graphxi, civis Norimbergensis, 1539, pelit in-4° ebl. Les messes d'Obrecht ent pour titres : Ave Regina calorum, et Petrus Apostolus.

Dès le treizième siècle, l'insage de donner des textes différents anx diverses voix qui chantaient une messe ou un motet s'était introduit particu-

lièrement en France et dans les Pays-Bas. On en trouve des exemples dans une des messes de Guillaume Dufay contennes dans le manuscrit 5557 de la bibliothèque royale de Belgique. Baini en cite des exemples puisés dans les manuscrits de la chapelle pontificale qui appartiennent aux maîtres les plus célèbres des quinzième et seizième siècles, entre lesquelles se trouve unc messe d'Obrecht à 4 voix (sine nomine), dans le volume 35 des archives de cette chapelle (1). Dana le Credo de cette messe, à l'Incarnatus est, Obrecht fait elianter par le ténor une des grandes antiennes de Noèl (O clavis David, elc.), et dans les deux Agnus Dei il fait dire par la mème volx les paroles d'une prière à saint Donatien, patron principal de la ville de Bruges, dont le texte est : Beate pater Donatione, pium Dominum Jhesum pro impietatibus nostris deposce, Cette messe est la même que le maître avail envoyée aux chanteurs de l'église Saint-Donatien de Bruges, en 1491, et pour laquelle ils se rendirent en corps à Anvers, en 1494, dans le dessein de lui offrir leurs remerchments,

Baini cite d'autres messea d'Obrecht aur d'anciennes chansons françaises, lesquelles existent parmi les manuscrits de la chapelle pontiticale (2), mais sans les désigner d'une manière précise. Les motets de ce grand maître n'offrent pas moins d'intérêt quo ses messes, dans le avstème des formes de son temps. Le plus ancien recueil où l'on en tronve est le troisième livre de la collection publiée par Petrucci, sous le titre Harmonice musices Odhecaton (rosez PETRUCCI.) Ce livre, publié en 1503, est intitulé : Canti C nº cento cinquanta. On en trouve un exemplaire complet dans la Bibliothèque impériale de Vienne. Le premier motet de la collection est un Ave Reging cortorum, à 4 voix, d'Obrecht. Dans les Motetti libro quarto, mis au jour par le même imprimeur, en 1505, petit in-4° oblong, on trouve de ce malire : 1º Quis numerare queat; à voix. - 2º Laudes Christo redemptort. idem. - 3°. Beata es Maria Virgo, Idem. - 4° O Beate Basilt confessor, idem. Un exemplaire de cet ouvrage est à la Bibliothèque impériale de Vienne. Le premier livre de molets à cinq voix publié par Petrucci, à Venise, dans la même année, renferme les motets suivants d'Obrecht : 1º Factor orbis Deus. - 2º Laudamus nunc Dominum. - 3° O prettosissime sanguts. Le recueil de motets intitulé Selecta: Harmonia: quatuor vocum de Passione Domini (Vitebergx. apud Georg. Rhauum, 1538, petit in-4° ubl.)

renferme une Passion à 4 voix du même maître. el des hymnes à quatre voix de sa composition se trouvent dans le Liber primus sacrorum hunnorum centum et triainta quatuor Hemnos continens, ex optimis quibusque authoribus musicis collectus, etc.; Vitebergx apud Georgium Rhav, 1542, petit in-4° obl. Glaréan a inséré dana son Dodecachordon un Parce Domine d'Obrecht à trois voix (p. 260), ct uu canon à deux voix, ibid., p. 257, lesquels sont en partition dans l'Histoire de la musique de Forkel (t tt, p. 524 et 526). On trouve aussi dans le livre de Sebald Heyden; Musica td est artis Canendt (lib. 2, cap. 6), un Qui tollis, en canon à deux voix, extrait de la messe de ce maltre intitulée Je ne demande. La préciouse collection publice par Conrad Pentinger à Augsbourg, en 1520. in fol, max., sous le titre : Liber setectarum cantionum quas vulgo muletas appellant. reuferme un superbe motel d'Obrechi (Salve Crux) à 5 voix, divisé en trois parties. J'ai mis en partition et en notation moderne ce morceau, chef-d'œuvre de facture élégante pour le temps où il a été écrit. Enfin Grégoire Faber a donné dans son livre Musices practica erotematum libri II (p. 212-213) un Christe eleison d'Obrecht à 3 voix, en proportion double, que j'ai résolu en partition dans les notes de l'édition préparée des œuvres de Tinctoris.

Obereld a écrit aous des clauscos mondines qu'on travet dans les premies, seron et traisième livres (A, B, C) de la collection rassime de Petracci intiluit l'armonice, Munice Oddecionos (Venies, 1001-100). Les premiers mode conforteres, 201-100, Les premiers mode "I dap pria anouse; 22 "Tray Bless, qu'in me conforters; 3" Tor vilement; 15" Mos près in d'année maris y 3" Rompettier; 5" Tander nobres (clausono thumande); 7" Al ford on mir dédunce; 3" les armon (pl. Représ, 6" Sal pourtée que l'home poul (vis); 10" Funcaiorensi, 10" de pour l'home poul (vis); 10" Funcaiorensi, 10" de Tourisrello.

OCCA (Avronta DALP), virtures en it nocuterbasa, nel le 17 juin 1763, d'ento, pris de Bologne, a voyagé en France, en Belgique et en Allmagne, donant des concerts pendant les anness 1921 et suivandes, le crois que cetatite et le même qui, apots aétre fait entendre à Berlin en 1801, avait d'enne des concerts à Berlin en 1801, avait d'enne de Guerret à Settim avait le 1802 de l'accession de l'avait de Balled Settim avait le 1802 de l'accession de l'avait de Balled Settim avait le 1802 de l'accession de l'avait de Balled Il donn des concerts à Niere et à Lemberg avec a staffe, planissé distinguée. Il était once de la cantairie sophie duil Coca, qui dévint ensuie Me Scholerichers. Antaise à d'all'Occa et

<sup>(1)</sup> Voyez Balat, Memorie storico-critiche della vita e delle opere di Pierluigi da Palestrina, tom. 1, p. 81. | B) Loc. cif. p. 119, p. 216.

mort à Fiorence, le 17 septembre 1846, à l'âge de quatre-vingt-trois ans.

OCH (Anne), musicien allemand, fixé à Paris, y a publié, en 1709, des trios de violon sous ce titre : Sel Sinfonie a tre, 2 violini e basso, op. 1.

OCHS (JEAN-CHRÉTIEN-LOUIS) OU OCHSS, organiste à l'église de la Croix, à Dresde, est né dans cette ville le 20 décembre 1784. Il fut d'abord organiste de l'église Saint-Jean et de Frauen Kirche, En 1822, Il succéda à Lommatzehe dana la place d'organiste de l'église de la Croix. Il a fait imprimer de sa composition : 1º Six thèmes variés pour le piano; Dresde, chez l'autenr. - 2º Deux recueils de dansea allemandes pour le piano; Leipsick et Dresde. - 3° Six préludes pour des chorals; Ibid. Cet artiste remplissait encore ses fonctiona d'organiste en 1840.

OCHSENKUN (Séassties), luthiste au service d'Othon-Henri, électenr palatin, en 1558, a publié dans cette année, par ordre de son mattre, un recueil de pièces pour le luth. Il mourut le 2 soût 1574, et fat inhumé à Heidelberg. On voit encore l'inscription allemande de son tombean dans l'église Saint-Pierre de cette ville.

ODI (FLAMINIO), né dans la seconde moitié du seizième siècle, ful chantre à l'église Sainte-Marie-Majenre de cette ville, puis devint chapelainchantre de la chapelte pontificale. Il ocenpait encore cette dernière position à l'age d'environ qualre-vingts ans, en t655, car il écrivit une messe à cinq voix, qui est en partition dans la collection de l'abbé Santini, et qui porte cette dale. Suivant pne note de l'abbé Santini, Flaminio Odi auralt été fils naturel d'un prince sonverain. Ce chantre s'est fait connaître par un recueil de compositions publié sous ce titre : Madrigali spirituali a qualtro voci, libro primo; Bart. Magni, 1608, in-4°. Il paralt, d'après ce titre del'exemplaire existant dans la bibliothèque du Lycée communal de musique, à Bologne, que Bartholomé Magni ent une imprimerie de musique à Rome. ( Voyez MAGM.)

ODIER (Louis), n'était pas Anglais de naissance, comme le disent Gerber et ses copiales : mais il naquit à Genève en 1748, et mourut dans celle ville, le 13 avril 1817. Après avoir falt ses humanités dans sa ville natale, il suivit les cours de physique de Saussare et de mathématiques de Bertrand, puis alla étudier la médecine à l'aniversité d'Édimbourg sous Callen, Monro, Black, etc. Il prit ses degrés en 1770, et soutint, à celte occasion, une thèse qui a été imprimée sous ce titre : Epistola physiologica inauquralis de elementariis musica sensationibus, Édimbourg, 1770, ln-8° De retour à Ge-

nève. Odier y professa la médeone. Il était membre de l'Académie de celte ville, de la société de médecine d'Édimbourg, et correspondant de l'Institut de France. Chiadni reproche beaucoup d'inexactitudes à la dissertation d'O-

ODINGTON OR ODYNGTON (WALTER), bénédictin du monastère d'Evesham, dans le comté de Worcester, en Angleterre, écrivit un trailé de musique au commencement du règne

de Henri III, e'est-à-dire vers 1217. Tanner (in Biblioth. britan. f. 558), snr l'aulorité de Pits, de Bale et de Leland, dit qu'il florissait vers 1240 ou environ vingi-trois ans plus lard; mais on volt dans une charted'Étienne Langton, citée en note par le même écrivain, que Walter d'Evesham, moine de Cantorbery, fut éin archevêque de cette ville en 1228, douzième année du règne de Henri 111, et que le pape cassa l'élection. Le traité de musique, daté d'Evesham, avait conséquemment été écrit avant la translation d'Odington de ce monastère à celui de Canterbury ou Cantorbery, et plus longiempa encore avant l'élection dont it est question dans la charte citée par Tapper. Si j'insiste sur ce point, asaez indifférent en apparence, c'est qu'il n'est pas sana importance pour démontrer l'antiquité de la doclrine de Françon concernant la musique mesorée ; car ce dernier est cité par Odington en des termes qui font voir que cette doctrine était déjà ancienpe de son temps (voyes l'arlicle de Francon dans cette Biographie universelle des musiciens). Stevens, traducieur et continuateur du Monasticon anglicanum de Dugdsle, avait tronvé des documents d'après lesquela il dit que Walter Odinaton était d'one humeur enjonée, quolque sévère observateur de la discipline monastique ; qu'il possédait une instruction étendue, et qu'il se livralt jonr et nuit à un travail asaidu. Il aionte qu'il ne connaissait de ses travaux qu'un trailé de la spéculation de la musique (t); cependant Pits, Bale, Tanner, Moreri et tous les biographes de Waller Odington affirment qu'il était malhématicien, astronome, et qu'il a écrit deux trailés De molibus planetarum el De mutatione aeris. Son goût ponr le calcul se fait remarquer dans les premiers livres du Traité de musique

(1) Walter, mook of Evesham, a man of a facetions wit, who applying bimseli to increture, test he should sink under the labour of the day, the watching at night, and continual observance of regular discipline, used at spare hours to divert himself with the decent and recommendable diversion of musick , to render bimself the more chearful for other duties. Whether al length this drew him from other studies I know not , but there appears no other work of his than a piece entitled Of the Speculation of marrick, He flourished in 1240.

qu'il a laissé sous ce titre : De speculatione musica. Le seul manuscrit conqui de cet un vrage se trouve dans la bibliothèque du collège du Christ, à Cambridge; cependant il a dù en exister d'autres, car celui-là est du quinzième siècle, suivant cette indication du catalogue de la bibliotlièque publié en 1777 (in-4°, p. 410, nº 15) : Codex membranaceus in 4º seculo XV scriptus, in quo continctur Summus fratris Walteri (Odingtoni) monachi Eveshamix musici Speculatione musica. Le livre de Waller Odington, qui commence par ces mots : Ptura quam digna de musicæ specutatoribus perutilia, etc., est divisé en six parties. La matière y est disposée avec pen d'ordre, car la première et la troisième parties, également spéculatives, concernent les divisions de l'échelle. d'après le monocorde, et les proportions arithmétiques et harmoniques des intervalles. On y trouve aussi celles des longueurs de cordes, des tuyaux d'orgue, et des cloches; c'est le plus ancien ouvrage conqu qui renferme des renseignements sur ce deruier sujet. La seconde partle traite des consonnances, des dissonances et des qualités harmoniques des intervalles. La quatrième partie est relative aux pleds rhythmiques de la versification latme. La cinquième partie est consacrée à la notation du plain-chant par les lettres de l'alphabet romain, et aux apriens signes de notation pour le chant simple, lié et orné, en usage au treizlème et au commencement du quatorzième siècle, dont on Irouve des exemples dans quelques auciens graduels et antiphonaires. Dans ces cinq premières parties, ce moine fait preuve de beaucoup d'érudition, et montre que connaissance étendne de la littérature grerque, de la musique, et du chant des églises de l'Orient et de l'Occident. La sixième partie est entièrement consacrée à la musique mesurée suivant le système de la notation noire exposée dans le livre de Francon, et à l'harmonie en usage au Ireizième aiècle. Borney prétend que les exemples qu'on y trouve sont incorrects et souvent inexplicables : mais s'll avait eu des connaissances plus sotides dans l'ancienne notation, il avrait vu que les corrections sont beaucoup plus faciles qu'il ne croyait. Le manuscrit connu sous le nom de Tiberius, du Musée britannique (B. IX, nº 3), contient un traité de la notation de la musique mesurée, à la fin duquel on trouve ces mois : Hac Odyngtonus. J'ignore si ce petit ouvrage est extrait de celui de Cambridge, n'en ayant pas fait la collation lorsque j'al examiné ce manuscrit, en 1829.

au territoire d'Ascoll, dans la Marche d'Aucone, page 46 et suiv.

vers 1740, fut conduit, par les sentes dispositions de son génie à fabriquer des viulons, sans avuir jamais été dans l'atrijer d'un luthier, et parvint à donner à ses instruments des qualités si remarquables, qu'ils peuvent, dit-on, soutenir la comparaison avec les meilleurs violons de Crémone. Quoiqu'il soit mort à l'âge de vingt-luit ans, il en a pourtant laissé près de deux cents, qui sont aujourd'hui recherchés en Italie par lea amateurs.

ODON (S.), moine issu d'une famille noble de France, étudia sous la direction de Remi d'Auxerre, puis (en 899) fut chanoine et premier chautre de Saint-Martin de Tours. Dix ans après il entra au monastère de Reaume en Franche-Comté, fut troisième abbé d'Aurillac, dixhuitième abbé de Fleuri, et enfin devint en 927 abbé de Cluny. Il mourut dans ce monastère le 18 novembre 942, ainsi que l'a prouvé le P. Labbe, contre l'upinion de Sigebert, qui place en 937 l'époque de la mort de ce saint. Parmi les écrits conservés sous le nom d'Odun, on trouve un Dialogus de musica, que l'abbé Gerbert a inséré dans sa collection des écrivains ecclésiastiques sur la musique (1. I, pp. 252 et suiv), d'après le manuscrit de la bibliothèque impériale de Paris, coté 7211, in-fol. Ce dialogue traite de la division et de l'usage du monocorde, du top et du demi-ton, des consonnances, des modes, de leurs limites, de leur transposition et de leurs formules. On peut considérer cet ouvrage comme un manuel pratique de la musique de l'époque où il fut écrit.

Plusieurs auteurs ont attribué le dialogue d'Odon à Guido ou Gui d'Arezzo, et même on trouve des manuscrits des onzième et douzième siècles où il porte le nom de celui-ci. Angrioni, dans sa dissertation sur la vie, les œuvres et le savoir de Guido d'Arezzo (t), ne balance pas à décider que le dialogue est en effet de Guldo. Les motifs de son opinion sont : t° Que parmi les manuscrits de la hibliothèque impériale de Paris, les nes 7211 et 7369 seuls ont le nom d'Odon; le manuscrit 3713 attribue clairement l'ouvrage à Gui par ces mots placés à la fin : Explicit liber dialogi in musica editus a domino Guidone piissimo musico, et venerabili monaco. On trouve aussi ce dialogue dans le manuscrit 7461 de la même bibliothèque, sans nom d'auteur, à la vérité; mais le volume ne contient que des ouvrages du moine d'Arezzo. 2º Montfaucon (Bibliotheca bibliothecarum, t. I, p. 58, nº 1991) cite, dans la description des ma-

ODOARDI (Joseph ), simple paysan, ne perto restouratore della seienza e dell' arte musica;

muscris da Valicaa, Guidonia dialogua de miscrio, et dans le caladopa de la bibliote.
Laurardiana de Fiorence (L. p. 200, et. 1.)
Widonia liber secunda in forma dialogi.
3º Dias le dialogua, l'intere parte du gomma,
et d'en cetti glecimonami que es siagen de la comitación de la

A toules ces demi-preuves, auxqueiles on pourrait opposer les manuscrits de Saint-Emeran, à Ralisbonne, des abbayes de Saint-Blaise et d'Aimont, de Vienne, du Musée britannique et d'autres grandes bibliothèques, qui sont tous sous te nom d'Odon, il y a une réponse victorieuse fournie par Guido lui même à la fin de sa lettre à Michel, moine de Pompose, concernant la manière de déchiffrer des chants inconnus; car il y cite le dialogne, et nomme Odon pour son auteur, dans ce passage : « Ce peu de mots lirés « en parlie du prologue en vers et en prose de « l'antiphonaire, concernant la formule des « modes et des neumes, nons semblent ouvrir « d'une manière brève et anffisante l'entrée de « l'art de la musique. Cependant celui qui vou-« drait en apprendre davantage, pourra consul-« ter notre opuscule intitulé Micrologue, et l'a-« brégé (Enchtridion) que le très-révérend « abbé Odon a écrit avec clarté (t). » Or, pour lever tous les dontes à l'égard de l'identité de cet abrégé et du dialogue, il est hou de remarquer que ce même dialogue porte le titre d'Enchiridion dans les manuscrits 7369 de la bibliothèque impériale de Paris el du Musée Britannique, el qu'on trouve à la fin de cetui de l'abbaye d'Aimont : Explicit musica Enchiridionis ( vow. Gerbert, Script, eccles, de musica, t. I. page 248). A l'égard du gamma, dont Angeloni croil tirer une preuve convaincante en faveur de son opinion, on peut voir dans cette Biographic universelle des musiciens l'article de Gut ou Guido d'Arczzo (tome tV, page 146), où j'ai démontré qu'il n'est pas l'auteur de son introduction dans l'échelle générale des sons, et qu'elle est beaucoup plus ancienne. L'anteur de par MM. Firmin Didot frères, fils et Cie, dit que le Dialogue sur la musique n'est pas l'onvrage d'Odon de Clupy, mais de quelque autre Odon, et que l'abbé Martin Gerbert l'a reconnu. Or. Gerbert n'a rien dit de semblable : il remarque seulement que ce petit ouvrage est attribué à divers anteurs dans les manuscrits, par exemple à Bernon (voyes ce nom), dans un de ces manuscrits qui est à la bibliothèque de Leipsick , et à Aurelien de Béomé, ou à Guido d'Aresso. dans ceux de l'abbave de Saint-Blaise. Il est vrai qu'it donne le titre du Dialogue de cette manière : Incipit liber aut et dialogus dicitus a Domino Oddone compositus etc. : mais il copie simplement le manuscrit 2711 de la bibliothèque impériate, d'après lequel il publia l'ouvrage, sans émettre d'opinion. L'autorité de Guido d'Arezzo, qui écrivait environ soixante-dix ans après la mort de l'abbé de Cluny et qui déclare que l'ouvrage lui appartient, est let dedsite.

l'article Opox de la Biographie générale publiés

cisive. Les fragments initiales: 1º Procenium tona-Les fragments initiales: 1º Procenium tonarii; 3º Repulzi de rhightammachiq; 3º Repulzi apper adorsan; 4º Quomado organistrum construentir; publicis per l'abbli Cerbeti sons tonativamir; publicis per l'abbli Cerbeti sons construentir; publicis per l'abbli Cerbeti sons tonativamir; publicis per ribidi con appete adocus sons de Gerbet le scolastique, ce le toroverte, sons le nom de celluci, dans un manuscrit de la bibliothèque impériale de Paris, aº 7850. A.

O' DONNELLY (L'ABBÉ), prêtre irlandais et visionnaire, a vécu à Paris, à Versailles, en Anglelerre, et a publié un assez grand nombre d'envrages aur divers aujets, particulièrement sur la musique, et sur la vraie prononcialion de la langue hébraique, qu'il crovait avoir découverte. En 1847, il étail à Bruxelles où il faisait des conférences et des prédications sur des révélations qu'il se persuadait tenir directement du ciel. Il est auteur d'un traité élémentaire de musique intitulé : The Academy of elementar music; Paris, imprimerie de Moquet, 1841, t vol. in-8°. On a donné une traduction française de cet ouvrage ; elle a pour titre : Académie de musique élémentaire, contenant une exposition clotre de la théorie et la base de la pratique, depuis les notions les plus simples jusqu'à la connaissance complète de tous les principes de la science, et des moyens d'arriver en peu de temps à une parfatte exécution, ainsi que la rectification du système musical, etc., traduit de l'anglais par A.-D.

de Cressier; Paris, Richanlt, 1842, in-8°. OECHSNER (ANDRÉ-JELN-LAUBENT), vio-

<sup>(1)</sup> Here passed quast in preligious autisphonersis forwood de modernos et recursorum rightamice of protecte delete musica artis ostion brecifer, foreitan et sufficientre aperiant. Qui autiem cerienna faresti, Robbino ter un, est nomen Micrologui est, quarrest. Elevon quoque Frederichion, govern revermalistanto oldo abbas conlettiassen camponist i apud Gerbertum Script, cocirvast. de Nucles, 11, 161, 161, 161.

Joniste et compositeur, est né à Mavence le 15 lanvier 1815. Fils d'un bon amateur, il eut occasion d'entendre souveut de la musique dans son enfance, et son goût se prononca pour la culture de cet art. Fort jeuoe encore il apprit à joner du violon sous la direction des meilleurs maltres de sa ville nalale, et Iteuschkel, musicien de la chapelle du duc de Nassau, lui enseigna les éléments de l'harmonie. L'arrivée de Panny ( royez ce nom ) à Mayence, en 1829, fournit à Œclisner le moven d'augmenter son habileté sur le violon. par les lecons de cet artiste distingué. En 1830, il entra comme violoniste à l'orchestre du théâtre de Manheim et recut des lecons de Frey, chef il'orchestre et bon violoniste de l'école de Spolir. Il y continua aussi ses études d'harmonie avec Eischborn, second chef de l'orchestre. De retour à Mayence en 1832, il y refrouva son maître Panny, et aurès y avoir donné un concert il se rendit avec tui à Hambourg, joua aux concerts d'Altona dans l'hiver de 1832-1833, et après plusieurs voyages, il accepta en 1834 une position de professeur à l'école de musique de Wesserting fondée par Panny. Après le départ de cet artiste en 1836 . Œclisner lui succéda dans la direction de l'école, et occupa cette position jusqu'en 1845. Dans l'intervalle il fit plusieurs voyages à Munich, où Ett lui donna des icçons de composition. En 1841 et 1842, Il avait fait des excursions à Paris et en Italie. Enfin, en (845 il s'éloigna de Wesserling el se rendit à Paris, où Alard lui donna ouelques lecons de violon, el dans la même année il se fixa au Itavre, en qualité de professeur de musique, II y a fondé des sociétés de musique d'orchestre et de chant d'ensemble. Les principales compositions de cel artiste sont : t° Une messe pastorale pour voix solo, chœur el orchestre, œuvre 6; Mayence, Schott. -2º Tantum ergo à 4 voix et orgue, op. 15; Paris, Richault. - 3° Trois nocls varies pour l'orgue, op. 16 ; ibid. - 4° Trio pour piano, violon et violoncelle, op. 17, ibid. - 5° Trois morceanx de salon pour violon, avec accompagnement de piano, op. 19; Ibid. -6º Quatnor pour piano, vioton, alto el violoncelle, op, 21; ibld. Outre ces ouvrages, M. (Echsner a en manuscrit un grand nombre d'autres productions, parmi fesquelles on remarque six quafuors pour instruments à cordes.

(MEDER (JEAN-LOUIS), né à Anspach, foi constiller des finances du duice de Brunswick, et mourul à Brunswick, le 11 jini 1776. On bit doit beauconp de petits écrits concernan l'Esqueto nomie politique et les sciences, parmi lesqueto n remarque une dissertation De vibratione chordarum, Brunswick, 1746, in-4\*.

OEDMAN (Jonas), licencié en philosophie de l'université de Lundeu, en Suède, prononça le 13 mai 1745, dans cette académie, un discours latin sur l'histoire de la musique religieuse en général, el en particulier sur celle des églises de la Suède. Ce morceau a été imprimé sous le titre sulvant ; Dissertatio historica de musica sacra generatim, et ecclesix Sveogothicx speciatim, quam suffragonte ampl. ord. philosophico in regia Acad. Golhorum Carolina; sub moderatione D. Sven Bring, hist. profess. reg. et ord. pro gradu, pnblico candid, examini modeste submittit Jones (Edman, ad ecclesiam Smalandix Bringelofta V. D. M. die XIII Maji A. C. MDCCXLV. Lundini Gothorum, typis Caroli-Gustavi Berling, in-10 de 10 pages, Cette dissertation est remplie de recherches curienses; l'auteur y établit dans la deuxième section (pp. 22 et suiv.) que t'usage de l'harmonic des instruments dans l'accompagnement des voix qui chantaient les anciennes hymnes en langue masogofhique remonte à la plus haute antiquité. Cette opinion est conforme à celle que j'ai présentée dans le Résumé philosophique de l'histoire de la musique placé en tête de la première édition de la Biographie universelle des musi-

OBILER (JACQUES-Frindras), planiste et compositeur, élève de l'albé Vogler, naquit à Cronstadt, près de Stuttgard, et fit ses études musicales à Manheim. En 1784 Il se rendit à Paris, et y fit graver un œuvre de trois sonales pour le plano, op. 1. On connall aussi sons son nom une cantate pour l'anniversaire de la naissance du duc de Wurtemberg.

OELRICHS (JEAN-CHARLES-CONRAD), docteur en droit, historien et hibliographe, ne à Berlin le 12 août 1722, fit ses premières études dans sa ville natale, et se rendit ensuite à Francfort-surl'Oder pour y faire son droit. En 1752, 11 ful pommé professenr à l'Académie de Stetlin, el occupa sa chaire jusqu'à l'âge de cinquante ans. Alors il retourna dans la capitale de la Prusse, et au bout de quelques années, il y occupa le poste de résident du duc des Deux-Ponts et de quelques autres princes d'Allemagne, jusqu'à sa mort, arrivée le 30 décembre 1798. Doué d'une activité prodigieuse, Œlrichs a publié une quantité presque innombrable de dissertations el d'opuscules hibliographiques, de littérature et de jurisprudence. Dans sa jeunesse il s'était proposé d'écrire une histoire générale de la musique, et avait rassemblé une collection nombreuse de livres et d'œuvres de musique, dans laquelle se trouvaient plusieurs dissertations rares; mais il n'exécuta pas ce projet, el Tom'h de hii qu'huenta pas ce projet, el Tom'h de hii qu'huenta pas chaintaine. Plastorische Nochricht von den aladeusischen Winden in der Musch sick und offentlichen muskulischen Abadeun einen und Gesellschaften (Nolice historique sund eine hien und Gesellschaften (Nolice historique sund eine digitales auchdimiges condictes des des digitales auchdimiges des des digitales auchdimiges auchdimiges des digitales auchdimiges auchdimiges des digitales auchd

OELSCHIG (Cnnériex), fiúlisio à Berlin, s'est fsit connattre dans ces dernières années (1840-1860) par environ douze œuvres de doos, de solos et d'airs variés pour la flûte, publiés à Berlin, ainsi que par une tablature de la flûte avec toutes les clefs et la patte en uf. intitulée : Tubetle für die Flæte mit atten Klappen und C-Fuss, nach den besten Schulen entworfen : Berlin, Lischke, Ou a aussi de jui une méthode élémentaire pour le même instrument, qui a pour titre : Versuch um die Erternung der Griffe auf der Flate durch eines leicht fassliche Uebersicht darzustellen, und mit-Ucbungbeispielen versehen, Berlin, Craniz, M. Oelschig, né à Berlin, le 19 novembre 1799. a été flutiste au théâtre Kornigskosit depnis 1824 jusqu'en 1851.

OELSCHLÆGER (FRÉBÉRIC-MARTIN-FERDI-NAND), chantre et organiste à Stettin, est né dans celle ville en 1798. Le directeur de musique Haak, dont il devint plus tard le gendro, lui donna les premières lecons de musique. Vers t818, il alla à l'université de Halle pour y étudier le droit. Son habileté sur le piano et dans le chant lui fit prendre part aux réunions musicales de cette ville, où brillait alora C. Lœwe. Il y fonds auasi une société d'harmonie, dont il fut le directeur, el composa divers morceaux, parmi lesquels on remarqua une bonne symphonie à grand orchestre. Après avoir passé trois années à Hallo et y avoir achevé son cours de droit, il retourna à Sieltin en 1821, et y obtint un emploi à la cour suprême; mais son penchant pour la musique le fil renoncer à cette position après plusieurs années, et reprendre ses éludes, particulièrement aur la théorie de l'art. En 1824, il fit un voyage à Berlin pour y perfectionner son talent. De retour à Stettin, il y prit la direction de l'école de chant établie longtemps auparavant par Haak, et après la mort de son père, il lui succèda, en 1825, dans les places de cantor et d'organi-le des églises Sainte-Marie et du Château. Œlschlæger avait en manuscrit des compositions do tout genre; mais il n'a publié que neuf recueils do chauts à plusieurs voix sans accompagnement, Berlin, Trautwein et Westphal. Œl-chkeger est mort à Steltin, le 18 mai 1858, à l'àge de soixante ans.

OELSCHLEGEL(JEAN-LORELIUS), directour de musique à l'abbaye des Prémontrés, à Prague, raquit à Loschau près de Dux, en Bolième, le 31 décembre 1724. Ses premières études littéraires furent faites à Mariarschein , où il était organisto de l'église des jésuites. Plus tard il se rendit à Prague, où on lui confia les orgues des églises des Dominicains et des Chevaliers de Malle. En 1747, il outra dans l'ordre des Prémontrés et fit ses vœux au couvent de Strahow. Neuf ans après, on le chargea de la direction du chœur de celle abbaye; il comprit alors la nécessité d'apprendre la théorie de l'harmonie et de la composition; quoiqu'il fût âgé de trenle-deux ans, il n'hésita pas à prendre des leçons de contrepoint de Selding el de Habermann, et pendant plusieurs années il continua ses étudos avec persévérance. Lorsqu'il les ent achevées, il composa beaucoup de musique pour son église. Opoiqu'il n'ent tamais étudié les principes de la facture des orgues. il entreprit seul, en 1759, la restauration, ou plutôt la reconstruction complète de l'orgne de Strahow, dont l'état était déplorable, quoique cet instrument n'eût été achevé qu'en 1746. Après y avoir employé quinze années, il le termina enfin en 1774, el en fit la description, qui fat imprimée sous ce titre : Beschreibung der in der Pfarrkirche des K. Prambastratenserstifts Strahow in Prag befindlichen grossen Orgel, sammt vorausoeschickter kurzgelauten Geschichte der pneumatischen Kirchenorgeln ( Description du grand orgue de l'égijse paroissiale de l'abbaye des prémontrés de Strahow, à Praguo, précédée d'une histoire abrégée des orgues pneumatiques d'église); Prague, Antoino Hladky, 1786, in-8° de 90 pages, svec le portrait de Œlschlegel. Ce religieux a laissé en manuscrit une autre description plus étendue do cet orgue, avec uno instruction ponr le faeteur qui serait chargé des réparations que l'instrument pourrait exiger dans l'avenir. Œlschiegel mourut dans son monastère le 2 février 1788, à l'âge do solxanle-quatre ans. Dans la liste de ses compositions on comple : 1° Sent oratorios exécutés an couvent de Strabow en 1756, 1758, 1759, 1760 et 1761. - 2º Deux mystères de la Nativilé mis en musique et exéculés à Strahow en 1761 et 1762. - 3° Une messe pastoralo. - 4° Une messe brève. - 5° Une messe de Requiem pour 4 voix et orgue. - 6° Un Rorale Ceeli, -7° Onze motels pour l'avent, -8° Dix-huit motets pour des stations de procession. - 9° Trois molets pour la bénédiction du saint sacrement .-10° Un molel pour la fêle des anges. -- 11° Un mo-

tet pour les fêtes des martyrs. - 120 Un id pour les fêtes de la Vierge. - t3° Deux idem pour la fête de saint Augustin, - 14° Ouatre idem pour les fêtes d'apôtres. - 15° Cinq idem ! pour les fêtes solennelles de la Vierge. to Sept idem pour les fêtes de confesseurs pontifes. - 17° Trois idem pour les fêles de conlesseurs martyrs. - 15° Onze idem pour les fêtes de saints. - 19º Onatorze offertoires de tempore. - 20° Un offertoire pour la fête de Noet. - 21° Un offertoire pour l'ordination des prêtres. - 22° Cinq airs d'église. - 23° Denx duos idem. - 25º Deux lilanies. - 25º Douze hymnes de saint Norbert, à deux voix et orque. - 26° Un idem à quatre volv, quatre violons, deux trompettes et orgue. - 27º Trois Te Deum. - 28º Répons des matines de la semaine sainte à 4 voix, 2 violons, alto, 2 hautbois, 2 bassons, 2 trompettes, contrebasse et orgue. - 29º Cantate pour une installation d'abbé, en 1774. -30º Denx Safre Regina à 4 voix et orgue, en 1786 et 1787.

OERTEL(...), facteur d'orgues et de pianos, vivait en Save vers la fin du dis-huitienne siècle. Il était élève de Silbermann, Parmi ses meilleurs instruments, on remarque : 1º l'orgue de l'eglise de Zschopau.—2º celui de Gross-Milckau. — 3º celui de Johnsbach.

OERTZEN (CHARLES-LOUIS n'), conseiller de justice et chambellan du duc de Meckiembourg-Strelitz, à Neu-Strelitz, né dans cette ville vers 1810, a cultivé la musique avec succès. Au mois de mars 1840, il a fait représenter au théâtre de la cour l'opéra en quatre actes de sa composition intitulé : La Princesse de Messine. Le sujet était pris dans La Fiancée de Messine, de Schiller, L'ouvrage obtint un brillant succès, et la partition, arrangée pour le piano, fut publiée à Leipsick. Par des motifs inconnus, M. d'Œrtzen abandonna ses positions à la cour du duc de Mecklembourg en 1842, et s'établit à Bertin, où quelques-nnes de ses compositions religieuses furent exéculées par le Domchor. En 1846, M. d'Œrtzen lut rappelé à Neu-Strelitz, en qualité de directeur général de la musique d'église. Quetques recueils de Lieder et des chansons à boire (Trinklieder) de sa composition ont été publies à Leipsick et à Berlin. Cet amateur distingué a fait insérer dans la gazette générale de musique de Leipsick (1848, p. 81-87) une critique de l'écrit do Griepenkerl intitulé : Die Oper der gegenwart (L'Opéra de l'époque actuelle).

(NESTEN (Тибовов), pianiste et compositeur à Berlin, est né dans cette ville, le 31 dé cembre 1813. Dans ses premières années, il commenç. Pétade de la musique, et appeil a jour de plavicum sixtruments. Plus tad il reçuit des icçons de Bechmer et de Tamm (tous et l'harmone, et de Densche Petade et le l'harmone, et de Denschle pour le chant et le l'harmone, et de Denschle pour le chant et le l'harmone, et de Denschle pour le chant et le mience la l'action de l'action d

OESTERLEIN (C.-H.), facteur de pianos à Bertin, dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, est mort dans cette ville en 1792. Il était particulièrement renommé pour ses planos à queue.

OESTERLEIN (GOOFFROND-CHAISTOPHE), médecin à Nuremberg, fut élève de Weiss (royez ce nom) pour le luth, et se fit en Allemagnela réputation d'un très-labile luthiste. Il est mort à Nuremberg, en 1789.

OKSTERREICHER (Grossen), obe en largray for d'abord attache ao service du mergray d'Aspesta, en qualité de musilené des seltagles, et se maria à Aspesta de 1002. En 1021 de la companie de la companie de 1002 en 1021 il l'accepta et mourut en cefte ville dans l'insertagion de la composite pour un grand nombre de cartiques se trovavet dans les luvires de chauf d'aspesta, de li felioro dans le loi tress de chauf d'aspesta, de li felioro dans le loi tress de chauf d'aspesta, de li felioro dans le loi les aveites d'inpliése s'apartente du suc et icle aveites d'inpliése s'apartente du suc et ide aveites d'inpliése s'apartente du suc et iles aveites d'inpliése s'apartente d'inpliése s'apar

OESTERREISCH (CHARLES), né à Mag-

debourg en 1664, fréquenta l'école de la ville dans son enfance, et y reçut les premières lecons de musique d'un cantor nominé Scheffler, A l'àge de quatorze ans, il entra à l'école de Saint-Thomas de Leipsick, et y fit de grands progrès dans le chant, sous la direction de Schelleim, La peste qui se déclara à Leipsick en 1680 l'obligea de se réfugier à Hamhourg, où il chanta dans les églises. Après vavoir séjourné trois ans, Œsterreiseli retourna dans sa vilte natale et s'y livra à l'étude du clavecin et de l'orgne. Il recut aussi des leçons de composition du maître de chapelle Theile; puis, en 1686, il entra dans la ehapelle du duc de Wolffenbüttel, en qualité de ténor. Son talent de chanteur y fut perfectionne par les leçons qu'il reçut des deux castrats Giu-

lani, de Venise, et Autonini, de Rome. En 1690, il obtint la place de mattre de chapelle du prince de Holstein-Gottorp, et eo remplit les fonctions jusqu'en 1702, époque de la mort de ce prince. Alors la chapelle fut supprimée. Hi fut ensulte engagé au service de la cour à Brunswick; puis il obtint la place de canfor à l'église du château de Wolffeobuttel. Il y forma le talent de quelques jeunes cantatrices, et en récompense de ce service, il fut nommé maltre de chapeile de la cour. En 1719, le nonveau duc de Holstein l'appela à sa cour pour y organiser ia chapelle dont la direction lui fut contiée. Il est mort dans cette position en 1735. Cet artiste est le premier Allemand qui ait connu et cultivé l'art du chant d'après les traditions de l'ancienne école d'Italie.

OESTREICH (CHARLES), virinose sur le cor et compositeur, a joui d'une brillante réputation en Allemagne. Né vralsemblablement en Saxe, il fut d'abord attaché à la chapelle royale de Dresde; mais en 1826 il s'est fixé à Francfort, à la suite d'un voyage qu'il avait entrepria pour étendre sa renommée. Depuis ce temps, il o'a pas quitté cette ville. Ses compositions poor le cor sont restées en manuscrit : il n'en a fait graver que douze trios pour trois cors qui renferment des exercices pour les jeunes artistes. On a ausal gravé, à Bonn, chez Simrock, une polonaise pour flûte avec orchestre qui est considérée comme un de ses meilleurs ouvrages. Ses autres compositions consistent en plusieurs calilers de petites pièces pour le piano, et de chansons avec accompagnement de cet Instrument. Il est vraisemblable qo'un opéra allemand intitulé Die Bergknappen (Les Mineurs), qui fnt joué à Weimar, en 1839, sons le nom de Charles Esterreich , compositeur de Francfort , appartient à Charles Œstreich, dont l'orthographe du norg aura été altérée.

QESTREICH (Jr.N.-M.nc.), bon facteur d'orgues, vécut à Oberbinbach, prês de Felde, où il najnit le 25 avril 1738, et mourut en 1813. Outre beaucoup de réparations d'anciens instruments, il a construit 37 orgues nouvelles, radore et peilles, particulièrement dans la Hesse, à Bückelourg, et dans les environs.

OETTINGER (Fafafast-Cunssroute), on CETINGER, onseiller du due de Wortenberg, sarant philologue et écrivain mystique, naquit le s mai 1703, à Gospingen, dans le duché de Wurtemberg, et fréqueola successivement les académies de Tubingue, de Jéna et de Leipsiek. Après avoir vozagé quelque temps en floilande, il revint dans le Wurtemberg, fin nommé pasteur à Hirchan, en 1733, et devint le chel de la secte des pietistes, dans cette partie de l'Allemagne. Devens surintendatot des églises du Wurteunberg neu 1757, Il fot enfin éver à la digoité de prélat à Murhard, où il est mort le 10 fevrier 1782. An nombre de ses écrits, nontrauv : Eulerische und Frickische Philosophie uber dle Musik (Philosophie d'Euler et de Frick sur la nunsique); Neuvied, 1761, in-8\*.

OETTINGER (Épouaru-Magie), bibliographe, journaliste et romancier, est né d'une famille israciite à Breslau, le 19 novembre 1808, Après avoir fait ses études à l'université de Vienne, il rédigea plusleura journaux satiriques à Berlin, Munich, Hambourg, Manhelmet Leipsick, Depuis 1829 jusqu'en (851, il fut francé de nombreuses condamnations pour ses attaques contre les divers gouvernements de l'Allemagne, et fot obligé de se réfogier à Paris, où il passa toute l'aonée 1852. En 1853, il viot s'établir à Bruxelles et y vécut quelque temps; mais il eo fut expulsé à la demande des gouvernements étrangers. J'ignore où Il est au moment où cette notice est écrite (1862). Ce n'est pas lel le lien de mentionner le trèsgrand nombre d'écrits produits par son imagination et sa verve mordante; il n'y est mentionné que pour deux ouvrages qui ont des rapports avec l'objet de ce dictionnaire. Le premier est nne Bibliographie biographique ou Dictionnaire de 26,000 ouvrages lant anciens que modernes, relatifs à l'histoire de la vie publique et privée des hommes célèbres de lous les temps et de toutes les nations : Leipsick, Guillaume Engeimann, 1850, un vol. in-4° de 788 pages à 2 colonnes. Une deuxième édition très-angmentée de ce livre (et publiée à Bruxelles sons le titre de Bibliographie biographique universelle, 1853-1854, 2 vol. in-4°. On a peine à comprendre qu'nn tel ouvrage, fruit de recherches immenses, ait pu être fait par un homme dont la vie fut constamment agilée. On y trouve l'iodication précise d'no très-grand nombre de notices détachées sur des musiciens plus ou moins célèbres, et sur des écrivains qui ont traité de la musique. L'antre ouvrage de M. Œttinger dont j'ai à parler a pour tilre : Rossini. Il en a été publié deux éditions en langue allemande, à Leipsick, en 1847 et 1849, 2 vol. in-12. Traduit ensuite en français, il a été publié à Bruxelles, eo 1858, 2 vol. in-12. Présenté comme nne biographie de l'illustre maître, ce livre n'est qu'un pamphlet odieux, une mauvalse action.

OFFENBACH (J.), chantre de la synagogue de Cologne, a publié les chants de la fête commémorative de la sortie des Hébreux de l'Égyple avec la traduction allemande, une préface et les anciennes mélodies orientales sous ce Utte: Hagadah oder Erzeklung von Irraels Aussig uns Egypten. zum Gebruche bei der im Familien Irreise stell findenden Feierfich. Abt od meh wieden ersten. Abenden des Not-olh Frietes (Hagadah, on narration de la sortie Arbrael der Egypte, poor Pusage des obseinzies qui ont lien dans le-sein des families pendant les deur premières soriese de la fêté Matstodt); Cologne, 1834, gr. 16-8" de 91 pages, arec un appendice de 7 pages et 7 pages

de 7 pages et 7 planebes de musique. OFFENBACH (Jacours), de la même famille que le précédent, est né à Cologne en 1819. Arrivé à Paris en 1812, Il essava de s'y faire connattre comme violoncelliste; mais il v est peu de succès parce que son exécution élait faible sous le rapport de l'archet, Convaincu bientôt qu'il ne réussirait pas dans cette grande ville à se fairc nne rénutation comme soliste, il chercha d'autres ressources. Doué d'adresse et d'assurance en lui-même, il sut triompher des difficultés, et obtint, en 1847, la place de chef d'orchestre du Théâtre-Français. Ce fut vers le même temps qu'il publia des airs gais et faciles sur des sujets pris dans les fables de La Fontaine; quelques-unes de ces plaisanteries, particulièrement le Corbeau, la Cigale et la Fourmi, la Laitlère, etc., obtinrent un succès populaire. Désirenx de travailler pour le théàtrc, il fit, comme beaucoup d'autres musiciens, des démarches pour se procurer un livret. et comme beauconn d'autres aussi . Il échous dans ses sollicitations près des gens de lettres. Fatigué de ces courses vaines, il imagina de demander le privilége d'un théâtre pour y jouer des opérettes : l'ayant ubtenu, il ouvrit, en 1855, les nortes de son petit théâtre situé aux Champs-Élysées, sous le titre de Thédire des Bouffes parisiens. Lui-même se fit le fournisseur de la plupart des ouerages qu'on y représentait. Son instruction dans l'art d'écrire la musique était à peu près nulle; mais la nature lui avait donné de l'instinct, l'intelligence de la scène et de la gaieté; ses mélodies, plus ou moins triviales, mais blen rhythmées, se trouvèrent au niveau du goût des spectateurs qui remplissaient sa salle, et nonobstant l'absence de voix et de talent de ses acteurs, soctenus par un orchestre pitoyable, les affaires du directeur des Bouffes parisiens prospérérent. M. Offenbach avait compris que son théàtre des Champs-Élysées n'avait de chance de succès que pendant l'été, par le beau temps, et que la vogue ne se soutiendrait qu'à la condition de transporter son spectacle dans l'intérieur du Paris. Une occasion favorable se présenta bientot, et les Bouffes parisiens prirent possession

du petit théâtre de Comțe, galerie de Choiseul, et firestleur ouverture le 25 décembre 1855. M. Offenbach diriges cette entreprise insqu'en 1861. et fut le plus fécond pourvoyeur d'opérettes jusqu'au jour où cette notice est écrite (1862). tl serait trop long de donner ici la liste de toutes les bluettes qui ont été jouées sous son nom; je me contenterai de citer celles dont l'existence a été le plus longue, à savoir : les Deux Aveugles, les Fantins de Violelte, le Mariage aux lanternes, la Chatte métamorphosée en femme, Orphee aux enfers, qui a eu 400 représentations à Paris, Mesdames de la Halle, Genevière de Brabant, la Chanson de Fortunio, la Rose de Saint-Flour, le Roman comique, etc., etc. Les qualités qui ont sutti pour donner à ces petits ouvrages de l'attrait au public qui tréquente son theâtre ont fait croire à M. Offenbach qu'elles pourraient aussi lui procurer des succès sur des scènes plus importantes et devant des specialeurs plus exigeants : il s'est trompé. D'abord llécrivit la pussique d'un ballet (le Papillon) représenté à l'Opéra en 1860. et dans lequel la panvreté d'idées de quelque valeur et les défauts de l'éducation du compositeur ont été mis en évidence; puis il donna à l'Opéra-Comique nne hidense farce en trois actes intitulée Barkonf, dont la musique était digne de l'ignoble sulet.

OFTERDRAGEN (HEM 01), on CATTO-TERDINGEN, minerager on calasters or qui vetor tere la fin de douzière sicle et au qui vetor tere la fin de douzière sicle et au sa juenzes en Autriclie et la lecor de dez L'Aport pold VII. Comme tous les trouvrères de son tenspa, il det polé et tamicire. La latte pollega couvrie par le connel terraman de Thurique amesa itenti d'Olferbingen un clatent de l'indicate de la consideration de l'aport politique de la consideration de l'approprietation pur saccine classon nodré de sa companiée les que para contra le consideration de l'approprietation de l'approp

mais cette upinion a été controveraée.

OGINSII (MERLECASMIN, contre), isin
d'une illustre famille de la Littunine, naquit en
17.11, il dut à son heureuse organisation et à
l'instruction variée qui lui vauit été donnée dans
sejemense, le posit des arts, qu'il cultiva avec
succès. Une fortune immense et l'influence qu'il
secrati en Poigne lui valent fait de sperce qu'il
pourrait monter sur le trône étectif de ce
royamme, et dans le ésessin qu'il avait formé
à ce sujet, il tit le voyage de Pétersbourg en
1761; mais l'imparâtrice, à qui na orbie actif

inspirait des craintes, parvint à faire élire Stanislas-Auguste. Decu dans son espoir, Oginski se retira dans ses terres de Lithuanie, et s'y livra exclusivement à son penchant pour les lettres et pour les arts. Ce fut alors qu'il entreprit d'exécuter par ses seules ressources le grand canal de Lithuanie qui établit la communication entre la mer Noire et la Baltique, et qui porte son nom : ce travali immense tui conta plus de huit millions de francs. Peintre et mosicien distingué, le comte Oginski jouait bien de plusieurs instruments et surtout de la barne. qui ne lui est pas redevable de la première invention des pédales, comme on le dit dans l'article concernant cet instrument au Dictionnalre des arts et métiers de l'Encyclopédie methodique, car cette invention, qui remonte à 1720, appartient à Huchbrucker, infliier de Donawertin; mais les pédales de la harpe de Hochbrucker n'étaient qu'au nombre de quetre, et le comte Oginski fut le premier qui le porta jusqu'à sept, en 1766. Quatre ans après, son invention fut introduite en France par un luthier allemand, nommé Stecht. C'est pour ce service rendu à l'art qu'Oginski est cité dans cette Biographie. Devenu grand-maréchal de Lithuanie, il donna des preuves signalées de dévouement à la cause de l'indépendance de sa patrie, en 1771, Après la mallieureuse issue des événements de cette époque, il fut obligé de chercher un refuge en pays étranger, et ses biens furent confisquér. Il ne rentra en Pologne qu'en 1776. Le cansi de Lithuanie et la dernière crise politique avalent porté un notable dommage à sa fortune ; cependant il lui restait encore de grandes richesses. Il en fit un noble usage en appelant près de loidans son château de Slonim, une multitude d'artistes distingués, et les récompensant avec magnificence. Il mourut à Varsovie en 1803, à

l'age de soixante et douze ans. OGINSKI (MICHEL-CLEOP BAS, comte), neveu du précédeot, ancien grand trésorier de Lithuanie, et plus tard sénateur de l'empire russe, naquit le 25 septembre 1765, à Gurow, près de Varsovie. Dès l'age de dix-neuf ans, il commenca à servir sa patrie. Successivement nonce à la diète de Pologne, membre de la chambre des finances, puis envoyé en Hollande et en Angleterre, il rentra ensuite dans son pays et combattit pour son Indépendance. Ses biens furent séquestrés, et pont les reconvrer Il fut obligé d'aller les réclamer à Pétersbonrg et d'accepter la place de trésorier de la Lithnanie ; mais après que Koscinsko ent levé l'étendard de l'indépendance, en 1794, il se démit de cet emploi , prit les armes, et vit de nouvenn ses espérances dé-

ques. Obligé de fuir en pays étranger, il fut privé de toute ressource par le partage de ses biens entre les généraux russes. Ce ne fut qu'en 1802 qu'il obtiut de l'empereur Alexandre la permission de rentrer en Pologne, après d'inutiles tentatives faites à Constantinople et à Paris pour la soustraire au joug de la Russie. Il se retira alors dans sa terre de Zolesié, à vingtcinq lieues de Wilna, où il se livra à l'étnde, à la culture de la musique et à la rédaction de ses mémoires, Après la paix de Tilsitt, il visita pendant trois ans l'Italie et la France avec sa famille. L'empereur Alexandre l'avant nommé en 1810 sénateur de Russie et conseiller privé, il se rendit à Pétersboug et y yécut jusqu'en 1815. Depnis 1822 il avait obtenu la permission d'aller en Italie pour y rétablir sa santé, et il avait choisi la ville de Florence pour son séjour ; il v est mort en 1833, à l'âge de soixante-hait ans. Le comte Oginski s'est rendu célèbre par la composition de polonaises dont les éditions se sont multipliées en Allemagne, en France et en Angicterre. Elles sont au nombre de quatorze. Celle qu'il a composée en 1793 est surtont remarquable par l'originalité et par le caractère de profonde sensibilité dont elle est emprelate. Toutes ces polonaises ont été publiées séparément à Varsovle, Pétersbourg, Leipsick, Dresde, Londres, Paris, Milan et Fiorence; l'auteur en a réuni donze en un recueil imprimé à Wilna, en 1820, au profit de la maisnn de bienfaisance de cette ville : le produit de l'édition a été de plus de 10.000 francs. On a aussi du comte Oginski plusieurs recneils de romances françaises et italiennes, dont les mélodies sont charmantes. Les polonaises célèbres de cet amateur ont fait lmaginer un conte devenu en quelque sorte populaire, bien qu'aucune circonstance de sa vie n'en ait fourni le prétexte. On a supposé que la fameuse polonaise de 1793 avait été composée per Oginski pour une femme dont il étalt amoureux; mais que, n'ayant pu taucher son cœnr. il s'était ôte la vie. Plusieurs éditions de cette polonaise, faites à Paris, pendant que le comte Oginski vivait à Florence, sont accompagnées d'une estampe lithngraphiée où l'on voltun jeune homme qui se tue d'un coup de pistolet, avec cette légende : Oainski, désespéré de voir son amour payé d'indifférence, se donne la mort tandis qu'on exécute une polonaise qu'il avail composée pour son ingrate mastresse. qui la dansait avec son rival. Les éditeurs du journal de musique anglais The Hormonicon nnt reproduit en 1824 la polonaise et la légende. On a publié : Mémoires de Michel Oginski sur la Pologne et les Polonais, depuis 1788 jusqu'à la fin de 1815; Paris, 1826-1827, 4 vol. in-8°. L'auteur de l'article Ogiaski, du Levique universel de musique publié par Schilling, a attribué à Michel Casimir les polonaises de son neveu.

OGLIN (ERBARD), imprimeur à Augsbourg. dans les premières années du seizième siècle, parall être le premier qui imprima en Allemagne de la musique avec des caractères gravés en cuivre, ainsi qu'on le voit dans un recueil d'odes et d'hynnes en vingt-denx mesures différentes de vers latins, prises dans Horace et complétées par un certain Conrad Celles. La musique, à qualre voix, est composée par Pierre Tritonins, dont le nom allemand était peut être Olivenbaum. L'ouvrage a été publié sous ce titre : Melopoix sive Harmonix Tetracenticx super XXII genera carminum heroicorum, luricorum et ecclesiasticorum Hymnorum, per Petrum Tritonium et alios doctos sodalilalis lillerariæ nostræ musicos secundum naturas et lempora syllabarum et pedum composita et regulale, duciu Chunradi Celtis faticiter impressa. Les quatre parties sont imprimées en regard, le ténor et le soprano sur une page et le contrallo avec la basse sur l'aulre. A la fin du volume on trouve cette souscription : Impressum Augusia Vindelicorum, ingenio et industria Erhardi Oglin, expensis Joannis Riman alias de Canna et Oringen. Puis viennent quatre vers adressés à l'imprimeur, avec l'inscription Ad Erhardum Oglin impressarem :

laier Germanos nestros full Oglin Erhardus, Qui primus intidas (nifédeu) pressit in arts nolas. Primus et hic tyricas expressit carmine musos Qualuor et docuit vocibus arc coni.

L'impression de ce rarissime volume a été terminée au mois d'août 1507, comme le prouvent ces mots du dernier fenillet : Impressum anno sesquimillesimo et VII augusti. Je possède un exemplaire de cette rareté bibliographique. Un deuxiéme tirage du même ouvrage porte, à la fin du volume : Denuo impresse per Erhardum Oglin Augustæ 1507, 22 augusti Aucun bibliographen'en avalt fait mention avant qu'un certain M. Christmann l'eût signalé par une notice insérée dans la Correspondance musicale de Spire (ann. 1790, nº 5, p. 33 et sulv.). Schmid en a donné nne très-bonne description avec le fac-simile da frontispice (Ottaviano dei Peirucci, p. 158-160). On peut voir à l'article Binn, de cette édition de la Biographie universelle des musiciens, la description d'un traité de musique Imprimé par Erhard Oglin en 1508.

OHLHORST (JEAN-CORÉTIEN), acteur et

compositera allemand, ne dans le pays de Brunse wick en 1723, monta ser la sciene la l'iga de vingal sas, et s'attechà à la troupe de Tili șcial chomait des représentations dans les Neuroles bours. D'abord chanters, mis chef d'orchestre cette compagnie de mantique, l'écriti pour clei la mostique de plusierer petits opéras, permi cupeta cuit cit. "Adellan et Raufelt." — " Alei Zigonaner (les Bohelmeins). En 1709. Olilocot fat enagga à milétra de Neuroles sièce présent. Pais la Toyaga en Hongin, en Bussièc et en Pologne. On croil qu'il est mort dans ce dernier payre la list.

OHMANN (ANTOINE-LOUIS-HENRI), chanteur allemand, naquit à Hambourg le 13 février 1775. Son père y était directeur de la chapelle de la légation française et professent de musique. D'abord employé comme violoniste au théâtre de Hambourg, il quitta cette position, en 1705, pour celle de chef d'orchestre du théaire de Reval, où, puur satisfaire aux invitations de ses amis, il s'essava sur la scène et obtint des succès. En 1797, Kotzebue le fit entrer au théâtre de la cour de Vienne. Deux ans après il accepta un engagement avanlageux à Breslau, en qualité de basse cliantante : bientôt il y devint l'acteur favori du public. En 1802, il fit un voyage en Russie pour y voir ses parents, qui s'y étaient établis depuis plusieurs années. Engagé à Riga pour douze représentations, il y fut si bien aceuelli du public, que la direction lui fit un engagement durable. Il s'y maria, en 1504, avec la fille du mattre de ballets de Dresde, Sophie-Romano Koch, actrice aimée du public. La clôture du théâtre de Riga, en 1809, lui fit accepter un emploi au theâtre noble de Reval, nouvellemenlérigé. Sa temme mourut dans cette ville. Depuls 1820 jusqu'en 1825, il remplit les fonctions de chef d'orchestre du nouveau théâtre de Riga, sous la direction de son frère, et y prit plus tard l'emploi de violoncelilste. La place de directeur de musique des églises de la ville de Riga ini ayant élé offerte en 1829, li l'accepts et en remplil les devoirs avec zèle jusqu'à sa mort, arrivée le 30 septembre 1833, des suiles d'une maladie de poitrine. Habile sur plusieurs instruments. Ohmann se distingua comme chautenr et se fit connaître avantagensement par la composition de trois opéras de Kotzel-ue Intitulés : 1º La Princesse de Cacambo; - 2º La Chasse princière; - 3º Le Cosaque el le Votontaire. Ces trois ouvrages ont été représentés avec succés sur les Hudtres de Riga, Revei et Koenigsberg.

OHNEWALD (....), compositeur de musique d'église, né en Bohême, et sur qui tous les biographes allemands gardent le silence, paralt avoir vécu dans les derniers temps en Bavière, et peut-être à Augabourg. Ses ouvrages publiés sout : Antiphone Mariane qualuor rocibus, 2 viol., viola el organo (2 f. seu clarinettis, 2 corn. et violoncello ad libitum), op. t, Augsbourg, Lotter. - 2º Hymni vespertint de omnibus festis 4 vocibus, 2 viol., viola, organo et violone (2 fl. seu elarinettis, 2 cornibus, 2 clarinis et tympanis ad lib.), op. 2, ibid. -3º Te Deum laudamus et Veni Creator à 4 voix, orchestre et orgue, op. 3, ibid. -4º 14 Pange lingua à 4 veix, orchestre et orgue, op. 4, thid.

ORECHEM (Lax) (1), an des motièmes blogs se plus listeres du quinzième sibeles, es plus listeres du quinzième sibeles, es prociames la lumbre de l'art par se contemporate comme par les derivands des sibeles pool-rieurs : opendant aucon rensriepement n'est formir per exts nei de circostances de sa vic, et se étiennis de sa hispraphie cisant competent incensus las-redigerois haustel herrore ent ni, es 1837, sur la voie des découvraires de sindice contrat santraliques à l'étie desporte de discusses de l'est de la comment santralique à l'étie desporte de la course de la comment santralique de l'arte de l'arter n'est de l'est des l'est de l'est de

Dans la première délition de la Biogrophie miterierelle de Nutiéena, j'in conjecturé que Jean Okchem naquit à Bavay, basant mos lypolities sur un passage placé à la suité des IIlustrations de France de Joan Lemaire, poité citalt né dans cetto ville de Bavay, en laila Belgium. Dans son Egite à Maistre François Lerouge, daté de Blois 1513, Lemaire «'exprime laisis : « En la fa de mon troisième livre dés

(i) Le nom de ce musicien est écrit Ochenheim par Glaréan (Dodecach., p. 464), cette orthugraphe est adoptée par Hawkins, Surney, Furkel, Kieses etter et beaucoup d'autres. tiermann Fink e crit Okeken dans sa Practice musica, mais tous les documents authentiques portent Gargiane, et c'est ainsi que Tinctoris, Wilphling-eder, Faber, Heyden et Zarlino écrivent son nom Parmi les altérations on's subjes le nom d'Okeghem, la plus rédicule est celle qu'on trouve dans le Memoire de Laserus sur l'ancienne bibliothèque de Bourgogne, car il y est appelé Ocherpan. Dons la première édition de ectle Biographia unicerselle des Musiciens, je disals que je ne savats qui il a prie ce nom ; M. Farrenc m'a apprin que e'est dans les poésies de Crétia, ou piutot Crestin, comme ou le verra tout à l'heure. Laserna a été coplé par le baron de Reiffenberg, dans sa Lettre à M. Fétia, directeur du Conservatoira sur quelques particularités de l'histoire musicale de la Brigique . V. Breueti encyclopédique beige, p. 81.)

« Illustrations de France, j'ai bien voulu, à · la requeste et persuasion d'aucuns mes bons « amys, adjouster les œuvres dessus escrites, et « mesmement les communiquer à la chose pu-« blique de France et de Bretagne, afin de leur « monstrer par espéciaulte comment la langue « gallicane s'est enrichie et exaltée par les œu-« vres de mensieur le trésorier dn boys de Vin-« cennes, maistre Guillaume Cretin, tout ainsi « comme la musique fut ennoblie par mon-« sieur le trésorter de Sainci-Martin de « Tours, Okeohem mon voisin et de nostre « mesme nation. » Or, Bavay, aujourd'hul ville de France (Nord), falsait an quinzième siècle partie des Pays-Bas et des possessions des ducs de Bourgogne; sa population était wallonne, et j'en conclusis qu'Okeghem était Wallon comme Jean Lemaire, et, par une induction peut-être forcée, je supposais qu'il était né à Bavay.

Sur des renseignements fournis par les comp-

tes de la ville de Termonde (Flandre orientale), M. de Burbure, après avoir constaté l'existence dans cette ville d'un certain Guillaume Van Okeghem, en 1381, de Charles Van Okeghem, en 1398, de Catherine Van Okeghem, fille de Jean, depnis 1395 jusqu'en 1430 (voy. note 2), aioute : « La famille Van Okeehem était denc « fixée à Termonde à l'époque prebable de la « naissance du célèbre compositeur. On peut « présumer que celul-ci est le petit-fils on le « petit-neveu de Jean : la similitude des prénoms « donne même beaucoup de force à cette con-« jecture. » J'avene qu'il me reste des doutes sar la parenté du grand musicien qui est l'objet de cette notice avec la familie Van Okezhem : ces dontes naissent de ce qu'il n'est appelé Van Okeghem par auenn de ses contemporains, mais simplement Okeghem; il en est ainsi de tous les manuscrits de son époque où se trouvent ses ouvrages, de toutes les collections des premières années du seizième siècle qui contienneut quelqu'une de ses pièces, et même des documents authentiques des archives de l'église où il paratt avoir recu son éducation et où Il fut chantre do chœur, ainsi qu'on le verra tout à l'heure, Par une interprétation trop absolue du passage de Jean Lemaire rapporté plus haut, l'a-

(I) En 1816, Guilliame Van Okrydem repelt wa paysment de 11 seksinde de pras, pour a meir frem mille paint an Al'amme de 1980, pour les considerations de mané d'Termonde. — Calarie Van Okrydhen est, est 1864, an moedier des habitants de crite vitte qui est pays des draits d'entré pour des houseaux de hibers vous de Relande. — Depois 1815 josqu'en 1826, Calaries Van Okrydhen, fille de leun, repell chaque andér, pour inselfets d'our eraits viagère. Jo somme de 11 excellen à desirer. Cett erate est éxiste est 1815 par le deces de Calariene. vais cru pouvoir placer la date de la naissance d'Okeghem vers 1440, dans mon Mémoire sur les musielens néerlandais (Amsterdam, J. Muller, 1829, iu-4°, p. 15), en sorte que ce maltre aurait été âgé d'euvirou soixaute-douze aus eu 1512, quaud ce passage fut écrit; mals une découverte que je sis trois anaplus tard, dans un manuscrit de la Bibliotbèque impériale de Paris (F, 540 du supplément), me démoutra que cette date devait être recuiée d'au moina dix ans. J'ai consigné le fait dont il a'agit daus mes Recherches sur la musique des rois de France et de quelques princes, depuis Philippe le Bel jusqu'à la fin du règne de Louis XIV (Revue musicale, tome XII, p. 234). Ce renseignement est fourul par un Compte des officiers de la maison de Charles VII qui ont eu des robes et des chaperons faits de drap noir pour les obsèques et funérailles du corps du feu rou l'an 1461. On y trouve ce qui suit : « CHAPELLE. « Les XVI chapelains de la chapelle dudit sei-« gneur qui ont eu dix huit robes longues et au-« tant de chaperons, les quatre premiers à 3 « escus l'aulne, et les autres à 2 escus l'aulue : « Johannes Okeghem, premier, etc. » Ou voit, disais-ie, dans le travail oul vient d'être cité, ainsi que dans la première édition de cette Biographie, ou voit qu'Okeghem était déjà premier chantre ou chanciain de Charles VII en 1461: or, il u'est pas vraisemblable qu'il soit parvenu à ce poste distingué avant l'âge de trente ans, d'où il suit qu'il serait ne vers 1430. D'autre part, le passage de Jeau Lemaire, par lequel on voit qu'Okeghem était trésorier de Saint-Martin de Tours, me paraissait indiquer d'une manière certaine qu'il vivait encore en 1512, et qu'il était alors âgé de quatre-vingt-un ou quatre-vingt-deux ans. La date de 1430, qui me paraissait la plus vraisemblable, a été depuis lors adoptée dans la plupart des dictionnaires blographiques. M. de Burbure a'y rallie aussi; toutefois, nu renseignement important pour la biographie du célébre musicien, lequel a été découvert dans les archives de la collégiale d'Auvers par mou houorable ami, me parait reuverser ma conjecture et faire remonter plus haut l'époque de sa naissance. En effet, dans les comptes des chapelains de cette église, qui commenceut à Noël 1443 et sont clos à la même époque, eu 1444, ou voit figurer eet artiste parmi les chanteurs du côté gauche du chœur (1), et son nom a'y présente sous les formes suivantes :

(ij M. de Borbure n constaté qu'il y avait en 1343-1314 Tiogt-six chanteurs à la droite du cheur de l'éxise d'Asvers et ringt-sept à la gasche, non compris les chapolites et les enfaits de cheur. Okeghem, Oqeghem, Oqegham, De Okeghem, et Ockeghem, Les chantres étisient alors rangés dans le elixard des églises par ordre d'aucliennée, ne sorte que le plas auclien était le plus rapproché de l'antei : Okeghem est l'avant dernier dans la liste des chantres du côté gauche. Après la Noci de l'année 1444, Il disparalt des comptes et conséquement de l'éellse.

conséquemment de l'église. Admettant la date de 1430 ponr celle de la naissance d'Okeghem, M. de Burbure pense qu'il a été admis comme enfant de elseur à l'église d'Anvers vers l'âge de huit ans, et, comme tel, a été instruit et entretenu à la mattrise; que l'époque de la mue de sa volx étant arrivée à l'âge de treize ans, il a dû en sortir, et que le chapitre, par intérêt pour sa position. l'a antorisé à figurer parmi les chanteurs et à participer à la distribution des deniers pour les offices. Il n'y a pas de motifa sérieux pour pe pas admettre les conjectures de M. de Burbure, car elles ont pour base les documents anthentiques des archives de l'église d'Anvers; mais il est bors de doute que l'éducation musicale du grand musicien qui est le suiet de cette potice u'a pu être complète à l'âge de quatorze ans, car cinq ou six années n'étaient pas auffisantes, à l'époque où il vécut, pour former un chanteur excellent et ou contrepointiste babile. La solution d'une multitude de cas embarrassants et difficiles, dans le système monstrueux de la notation des quatorzième et quinzième aiecles, ne pouvait se faire qu'à l'aide d'une longue pratique et d'une expérieuce cousommée ; car les mattres les plus savants a'y trompaient eucore, ainsi an'ou le voit avec évidence dans les écrits de Tinetoris, de Gafori, d'Aarou et de plusieurs autres théoriciens anciens. Quand les lougnes études sur ces difficultés étalent terminées, les maltres faisaieut aborder celles du coutrepoint à leurs élèves; et lorsque cenx-el étaleut parvenus à écrira avec correction à trois, quatre ou cinq parties per une sorte de tablature qui servait à faire la partition, on les exerçait à traduire chaque partie, écrite originairement par eette uotation simple, en notation proportionuelle eu une infinité de combinaisons ardues. Celui qui Imaginait, dans sa traduction, les énigmes les plus difficiles était considéré comme ie musicien le plus habile. Nul doute qu'à sa sortie de la collégiale d'Auvers, Okeghem n'ait eu pour but de chercher le mattre qui pouvait compléter son instruction. Il l'aurait trouvé dans cette même église si Barbireau (20422 ce nom) eût occupé alors la place de mattre des eufants de eliceur : mals ce savant musicien ne le devint qu'en 1448. On ne saurait rien coueernant l'école où Okeghem a paisé son savoir en musique, si un passage un Traité de contrepoint de Tinctoris ne nous fournissait une indication à ce sujet. J'ai rapporté ce passage dans mon Mémoire sur les musiciens néerlandais, mais la rarete de ce livre m'engage à le répéter lei : « Ce que « je ne puis assez admirer, c'est qu'en remon-« tant à une date de quarante ans, en ne · trouve aucune composition que les savants ju-« gent digne d'être entendue (1). Mais depuis ce s temps, sans parler d'une multitude dechanteurs « qui exécutent avec toutes sortes d'agréments. a in me sais si c'est i'effet d'une influence céleste « ou ceini d'une application infatigable, on a « vu tout à coup fleurir une infinité de compo-« siteurs, tels que Jean Okeghem, J. Regis, Aut. « Buspois, Firmin Caron, Guillaume Faugues, « qui tous se glorifient d'avoir eu pour mattres « en cet art divin J. Dunstaple, Gilles Binchois « et Guillaume Dufay, iesquels sont morts de-« puls peu (2). » Okegisem a donc eu pour mattre ou Dunstaple, on Dufay, ou enfin Binchois : il ne s'agit que de découvrir celul de ces trois mallres qui a dirigé ses études, ce qui ne sera pas difficile si nous remarquons : to qu'Okeghem n'a pu natire avant 1425, et que Dufay, étant mort en 1435, il n'a pu en faire son élève. -2º Que Dunstaple, Anglais de naissance, parait avoir vécu dans son pays, qu'il y est mort et a été initumé dans l'église de Saint-Étienne, à Walbroock, On peut done affirmer qu'Okeghem, pauvre chantre sorti depuis pen d'années de la maîtrise de la collégiale d'Anvers, n'a pas été chercher l'instruction musicale en Angleterre dans un temps où les relations d'outre-mer étaient difficiles. - 3° Qu'en 1444 Phillippe le Bon tenait sa cour à Bruges, qu'il y resta plusieurs années, et que Binchois, chantre de la chapelle de ce prince, y faisait sa résidence. Tout porte donc à croire que c'est de ce maître on'Okegbern recut l'instruction supérieure dans toules les parties de la musique, et en particulier dans la science du contrepoint.

Après que les études d'Okeghem eurent été

(t) il y a lei une erreur de Tinctoris, car il cerivali ra 1476, et Defay (rogez en nam) britiait dejà dans la chapelle pontificale près de cent aus auparavant.

(1) Nept, each six admirat inques, quopham composition, six of the association of the control of the conposition, and the association of the control of the condigation showed the calculation. Blue very inquestate, or preferencia issuem consensioner promotioned pramociation, needs as viriatic calculation notions indicates an viriance of the control of the time baseds, Persions Carton, Guillerman Fargors, qui control of the control of the control of the control of the viriance of the control of the control of the viriance of the control of the control of the property of the control of the control of the property of the control of the control of the control of the control of the property of the control of the property of the control of the property of the control of co

terminées sons la direction de Binchois, c'est-àdire vers 1448 on 1449, nous voyons un espace de douze ou treize ans jusqu'en 1461, où Okeghein était premier chapelain du rol de France Charles VII. Il est à remarquer que nen u'indique, dans le manuscrit de la Bibliotl-èque impériale de Parls, auquei nous sommes redevables de la connaissance de ce fait, en quelle année le célèbre artiste belge entra au service de ce prince; car depuis le Rôle des poures officiers et serviteurs du feu roy Charles VI faict le 21 oclobre 1422, jusqu'à la mort de Charles VII, en 1461, ce manuscrit ne contlent aucun compte de l'élat de la maison royale : ce qui ne doit pas étogner, si l'on se rappelle la triste situation de la France sous un règne rempli d'agitations et de vicissitudes si déplorables, qu'après la batailie de Verneuil (1424), les Anglais, maltres de la plus grande partie du royauue, appelaient par dérision Charles VII le roi de Bourges, parce qu'il ne lui restait guère que rette ville et son territoire. Ce ne fut qu'après la trêve de 1441, et surtoot après la conquête de la Normandie sur les Anglais, achevée seulement en 1450, que la France respira, que la royauté reprit par degré ssa spiendeur, et que l'ordre se rétablit dans les finances. Il est donc vraisemblable que ce fut dans l'intervalle de 1450 à 1460 qu'Okeghem entra dans la chapelle du rol de France et que ce fut d'abord comme simple chantre; car à cette épogne l'ancienneté des services était comptée pour quelque chose, et quelle que fût l'habileté d'un musicien, il n'arrivait pas tout d'abord an poste le pius élevé.

D'assez grandes difficultés se présentent en ce qui concerne la position d'Okeghem après l'année 1461. On sait que Louis XI succéda à son père Charles VII le 23 juillet de cette année : or, deux comptes de l'élat de la chapelle royale semblent démontrer que l'illustre musicien ne fut pas an service de ce prince. Le premier compte des gages des officiers de la maison du roy Loys XIems, dressé par Jacques le Camus, commis au payement de ces gages, depuis le mois de janvier 1561 jusqu'au mois de septembre 1464, prouve que toute la chapelle avait été changée et rédnite depuis l'avénement au trône du nonveau roi ; qu'il n'y restait plus nn seul des chantres à déchant de la chapeile de Charles VII. et que le premier chapelain se nommait Gallois Gourdin (i). Un second compte, dressé en 1466 par Pierre Jobert, receveur général des fimances, n'indique pas davantage

(1) Men. F., 810 du supplément de la Bibliothèque impériate de Parls.

qu'Okeghem ait été attaché à la chapelle de Louis XI; enfin, un troisième compte, qui compreod les dépenses depuis le 1er octobre 1480 jusqu'au 30 septembre 1483, ne fait pas mention d'Okeghem (1). Cependant l'ouvrage de Tinctoris qui a pour titre : Liber de natura et proprietate tonorum, et qui est daté du 6 novembre 1476, est dédié, dans le prologue, à Jean Okeghem, premier chapelain du roi très-chrétien des Français Louis XI, et à maître Antoine Busnois , chantre du très-illustre duc de Bourgogne (2). Un autre document, non moins intéressant, nous apprend que le 15 août 1484 un panquet fut donné au seigneur trésorier de Tours M. (maître) Jean Okeghem, premier chapelain du roi de France, musicien excellent, et aux siens, parla chapelle de l'église Saint-Donat de Bruges (3). Il résulte de la mention authentique de cette circonstance, tirée des actes du chapitre de Saint-Donat, qu'en 1484 Okeghem réunissait en sa personne les dignités de trésorier de Saint-Martin de l'orrs et de premier chapelain du roi de France. Suivant les comptes du chapitre de Saint-Martin de Tours, que j'ai consultés aux archives de l'empire, à Paris, les fonctions de trésorier étaient remplies par un chanoine de cette calhedrale. Tout porte donc à croire que le roi disposait à son gré du canonicat anquel ce titre était attaché, et que Louis XI te donna à son premier chapelain à titre de prébende ou benéfice. Mais la position de trésorier obligeant le bénélicié à résidence, il se pent que le chastre Gallois Gourdin, mentionné dans tes comptes de la chapelle royale comme premier, ait été simplement suppléant d'Okeghem, puisque celui-ci avait couservé son titre de premier chapelain. Le château de Plessis-lez-Tours, résidence habituelle de Louis XI, était d'ailleurs si voisin du chef-lieu de la Touraine, que le célèbre maltre pouvait remplir ses fonctions près du roi dans de certaines solennités. Cette conjecture parsit d'ailleurs confirmée par le voyage que fit en Flandre, dans l'été de 1484, Okeghein avec ses chantres ( avec les siens, cum suis, dit

(1) Mas F. sie du aupplement de la Bibliothèque impé

te document du chapitre de Saint-Donat de Burgos). Le drisé de revoir a paliré, que desuit éprontre ce maltre, comme tont houme chiles, put être réalité alors, parce que les fiançailles de Marquerite d'Autriche avec le daubrin, qui plus tant régus asons te nom de Cherles VIII, vennient de mettre un terme aux longues guerres des Financies et de Financies, à la soite du traité d'Arras (3 décembre 1159).

Snivant le passage du livre de Jean Lemaire, cité précédément, Okegliem aurait encore occupé la position de trésorier de Saint-Martin de Tours en 1512; msis de nouveaux documents authentiques que l'ai trouvés aux Archives de l'Empire, à Paris, m'ont démontré qu'il s'était démis des fonctions de cette place avant 1499, vraisemblablement à cause de son grand âge. La première pièce est un compte de dépenses de la maison de Louis Xtl (nº K, 318) où l'on voit qu'un chantre et organiste de la chapelle du roi, nommé Errars, était, en 1499, trésorier de Saint-Martin de Tours, et que ses appointements, comme organiste du roi, étaient de 310 livres tournois. Par un autre compte pour l'année 1491 (nº K, 306), le même Errars est chantre et joueur d'orgne de la chapelle royale, mais il n'a nas le titre de trésorier de Saint-Martin de Tours. Ce fut donc entre les années 1491 et 1499 qu'Okeghem se démit de ses fonctions. Toutefois. il est possible qu'il ait conservé son titre comme trésorier honoraire. Dans un poême sur la mort d'Okeghem, dont il sera parlé plus loin, l'auteur, qui fut contemporain de la vieillesse de ce mattre. s'exprime ainsi :

- Par quarante ann et plus II a servy - Sans quelque ennuy en sa charge et nifice;
- De trois roys a tant l'amour desservy
   Quaux biens se vii (i) appeler au convy,
   Mais assouvy e-toit d'ung benefice. >
- Les Insis rois qu'Olegènen avait errits élaient (Larles VII, Louis XII et Charles VIII; or Louis XII et Charles VIII; or Louis XII, ayant succédé à ce dernier monarque le 2 ravil 1981, Il cat érdient que c'est abors qu'Il a du casser d'être le premier chantre et chappe après cette deste, ce ne serait pas frois qu'il arrels territs, maits querz. C'est annai extra qu'arrels averti, maits querz. C'est annai de se fonctions de trésorier de Saint-Martin de cas fonctions de trésorier de Saint-Martin de print, et que le claustre et organiste Errars est

riale de Paria (3) Prastantissimis ac celeberrimis artis musicar professoribus duniem Johanni Okeghem Christianasimi Ludovici XI regis Francurum protho capetiano ac magistro Antenio dunoda Blustriasimi Burgundorum Sucia Contari, ele

<sup>(8)</sup> Set cannow while pro unbaidle sociorus de musica la cena facta donido Hesauraria Turonewa, dendino Johanni Okeghem, primo capellano regis Francis: musico excellentissimo cum suls (Acta capit, S.Don., 15 aug. 1441) Voyez Illitoure de Handre, par N. Kervyn de Lettraboye, T. V., note, page 4.

devenu son successeur daus cette diguité. Il continua sana doute à vivre en repos dans la même

(i) Dans le teste lesprinet il y a le eix: cels a's sucua

ville Jusqu'à son dernier jour, car on trouve dans le même poeme ces deux vers :

- « Seigneurs de Tours et penpie, regretiez
- " Celluy qu'on doibt plus pialodre que ne des, u

Par la manière dont s'exprime Jean Lemaire, Okeghem vivait encore en 1512, et devait êire aiors âgé d'environ qualre-vingt-sept ou quatrevingt-huit ans. La date précise de sa mort est inconnue : Kiesewetter la fixe à l'année 1513 (t): mais aucun document ne justifie sa supposition.

A l'occasion de la mort d'Okeghem, je poéte Guillaume Crétin a composé une pièce de plus de quatre cents vers intilulée : Déptoration de Crélin sur le trépas de feu Okergan (2), trésorter de Saincl-Martin de Tours. Elle se trouve dans le volume de ses poésies Imprimé en 1527, après la mort de l'auteur (3). Il est bors de doute que c'est dans ce poême que Laserna a pris le nom d'Okcroan, altération singulière du nom d'Okeghem, faite par un homme qui véeut dans le même temps que ce savant musicien (4), Personnifiant la musique, Crétin imagine une fiction par laquelle les plus célèbres eisantres et compositeurs du quinzième siècle sont convoqués pour rendre hommage à la mémoire de l'illustre

(1) Geschichte der europæisch-abendiendischen oder unser Arntigen Musik, p. 50. (t) Je suis redevable à l'amttié de M.Farrene de la con

munication de poème de Crétie, dout les œuvres n'étaient pas tombées sous ma main. Il est bien remarquable que ce morceau, si remoli d'intérêt pour l'histoire du grand municieu abjet de celte notice , n'ait jamais été cité. (3) Les poésies de Cretta ont été reimprimees à Paris, chez Cousteller, en 1723, in-ts. Le poème sur la mort

d'Okcabem remplit les pages 38 à sa (4) Le poête Crette, ou plutôt Crestin, dunt le nous veritable était Dubois, et qui naquil, selon quelques biographes, à Paris, suivani d'autres à Lyon, ou même à Falaise, vécut sous les règnes de Charles VIII, de Louis XII et de François Ier. Il était aussi musicien, car après avoir eté trésorier de la Salute-Chapelle de Vincrancs, il devint chantre de celle de Paris. Il y a même lice de croire qu'il avait été élère d'Okcghem, d'après les vers qu'il adresse aux principaux discipirs de ce maitre, les invitant à composer un chant funébre

## « Pour lamenter notre maistre et bon père. »

Critin mourut en 1886. Ses poestes farent reeneillies et publiées, deux ans après son décès, par son ami François Charbonuler, secretaire de François ter. Je pense que c'est à cette circunstance qu'il fant attribuer l'aiteratten inquie du num d'Okephem en erlui d'Osergan. Il est impossible qu'un écrirain qui a été contemporain de ec maitre, qui connaissait ses ouvrages et en apperecali le mérite, et qui vraiscublablement avail reçu de ses lecons, it est impossible, dis-je, qu'il alt fait erite aiteration monstrocuse. L'impriment a sans doute mai in le manuscrit où il devait y avoir Okengem, orthographe que l'al trouvée en plusteurs endroits : Un aura été prise pour r, et l'im pour n. On prut consulter nur Cretin in notice de Weiss, dans la Biographie universelle des frères, Michaud, ninsi que celle de M. Victor Fournet. dans la Biographie generale de MM, Firiola Didal.

maître. Dans l'obligation où je suis de horner l'étendue des citations, je choisis ce passage :

- e Li da Pay (Dufty) ie bon bomme survjut, « Bunoys ansel et aultres plus de viegt,
- e Fede, Bipchois, Barbingant, el Donstable, e Pasquin, Lannoy, Bariaga tres notable,
- . Capin, Begis, Gillerjoye et Constant. « Maint homme fut aupres deulx escoutant,
- « Car bon faisoit unyr telle armonye,
- a Aussi estolt la bende (bande) bien fournye. . Lors se chaota la messe de my my.
- . An troposi suis, et Cajarris toni
- « La messe aussi exquise et tres parfalete
- . De Arquiem par le diet deffunct falete:
- . Hame en is fin diet avecques son lucz finibl
- « Ce motet, I'l heremila solus,
- e Que chescun tiot une chose excellente,

Ce passage révêle les noms de quelques musiciens da quinzième ou du commencement du seizième siècle qui n'ont pas été connus jusqu'à ce jour et dont il ne reste vraisemblablement aueune composition ; ces artistes sont Fede, Lannov. Copin, Gillesjoye et Constant, A l'égard de Pasquin, e'est, selon toule probabilité, le nom de Josquin altéré par des fautes d'impression. On voit aussi dans ces vers les titres de plusieurs messes d'Okeghem qui n'ont pas été eitées ailleurs, à savoir, les messes My my, Au travail suis, et la messe de Requiem. Quant à la messe Cuinsvis toni, c'est la même qui se trouve sous le titre ad omnem tonum dans le recueil de Nuremberg publié en 1538. C'est aussi sous ee titre que Glaréan en donne le premier Kurie et le Benedictus (Dodecach., p. 455). Kiesewetter, ne compremant rien an tour de force du compositeur, a mis ce Kyrte en partition, sans voir que le cantus est de troisième ton du plain-chant, le tenor, du second ton, et conséquemment que le bémoi du si est sous-entendu, et qu'il en est de même de l'Altitonans on Contratenor, et de la basse, qui sont du premier ton (voyez Geschichte der enropæisch-abendlandischen oder unsrer heutigen Musik, nº 8 des exemples de musique).

## Dans ce même poême se tronvent ces vers dont les einq premiers ont été mis en musique par Guillaume Crespel, sous le titre de Lamenlation sur la mort de Jean Okeghem :

- · Agricolia, Verbonnet, Prioris.
  - . Josquin Desprez, Gaspar, Brumel, Compère,
  - . Ne parlez pius de jayeux chautz ne ris.
- « Mais composes ung Ne recurderis, e Pour lomenter nostre maislre et bon pere.
- . Prevost, Fer-Just, toni que Piscis Prospere (1),
- (t) Musiciens français qui furent, à ce qu'il parsit, cièves d'Okeghem, mais dont les noms ne se trouveut que dans
- or pussage, et dont les œuvres sont incommues.

vers :

. Prenez Fresceau pour vos chanta accora La perte est grande et digne à recieder.

De tous tes mattres qui s'illustrèrent dans la seconde moitié du quinzième siècle, Okeghem est celui qui exerca la plus grande influence sur se perfectionnement de l'art par son enceignement. Les plus célèbres musiciens de cette époque et du commencement du seizième siècle (urent ses élèves: leuts noms pous ont été transmis par deux comptaintes sur la mort du mattre, dont la première a été mise en musique à citiq voix par Josquin Deprès, et l'autre par Crespel : celleci, comme on vient de le voir, est tirée du poéme

- de Crétin. Daus celle de Josquin on trouve ces « Nymphes des bols, décuses des fontaines
  - e Chantres esperta de toutes nations, - Changes you vols fort claires et hautaines
  - . En cris tranchants et lamentations
  - · Car d'Atropos les molestations. . Vostre Okeghem par sa rigueur attrappe.
  - « Le vral trésor de musique et chef-d'equire.
  - « Qui de trépas désormais plus n'echappe ; e Don) arand domma ge est que la terre le cœuvre
  - Acoustrez vous d'abitz id'habits i de deutl.
  - " Joseph, Brumel, Pierchen, Compéra,
  - . Et plores grosses tarmes d'atil :
  - Perdu avez vostee bon père 8).

Dans les vers de Crétin, la liste de ces habiles artistes est plus nombreuse, car on y trouve de plus Agricola, Verbonnet, Prioris et Gaspard. Des huit musicieus nomnés dans ces pièces, cinq sont Flamands et Wallous, à savoir Alexandre Agricola, Prioris, Gaspard Van Veerbeke, Antoine Bramel et Josquin Despres ou Des Près (voy. ces noms); et deux, Compère et Pierchon, on Pierre de Larue, sont Picards ; à l'égard de Verbonnet, le moins célèbre de tous, sa patrie est jusqu'à ce moment inconnne. Les sept autres, leurs prédécesseurs, Jacques Obrecht, Busnois et Jean Tinctoris, sont les grandes illustrations musicales de leur époque, Leurs œuvres remplissent les manuscrits du quinzième siècle, et toutes les collections impri-

· [1] Ce morceso de Josquis est à cinq voix ; pendant que le cantus, le contratenor, le quintus et le bassus chantent les paroles françaises, le ténor dit les paroles et le chaot du Requiens. On trouve cette complainte dans Le cinquieme liere, confenant XXXII changens à 5 et 5 parties. Imprimé en Ancers, par Tylman Susato, 1846, In-60. Burney a doune ee morceau en partition dans le deuxlème volume de son Histoirs générale de la musique (p. 481); Forkel l'a reproduit d'après lui (Allpras. Geschichte der Musik, t. II, p. 558 et suiv.), et Klesewetter en a fait une troisième publication d'après eus, dans les exemples de mosique de son Memoire sur les musielens néerlandais (Die Verdienzte der Niderlænder um die Musik, p. 421.

mées de la première moitlé du seizième; enfin,

ils fondent des écoles dans tontes les contrées de l'Europe et sont les guides et les modèles de leurs contemporains ainsi que de leurs successeurs im-

médists. L'importance des travaux d'Okeghens et les perfectionnements 'qu'il a introduits dans t'art d'écrire les contrepoints conditionnels, sont coustatés par les éloges que lui accordent Glaréon . Hermann Fink, Sébald Heyden, Tintoris, Gafori, Wilphlingseder, Grégoire Faber, ainsi que par ce qui est parvenu de ses œuvres jusqu'à nous. Si l'on compare ce qui pous reste de ses compositions avec les ouvrages de ses prédécesseurs Immédiats, particulièrement avec les productions de Dufay, on voit qu'il possédait bien mieux que ce mattre l'art de placer les parties dans leurs limites naturelles, d'éviter les eroisements des voix et de remplir l'harmonie. Glaréan lui accorde d'ailleurs le mérite d'avoir inventé la facture des canons , dont on trouve les premiers rudiments dans les œuvres des musiciens qui écrivirent à la fin du quatorzième siècle, ou du moins d'en avoir perfectionné les formes, « Josquin (dit Glaréen ) aimait à déduire plusieurs parties « d'une seule, en quoi il a eu beaucoup d'imita-« teurs; mais avant lui Okeghem se distingua « dans cet exerciee (t). » Le morcean rapporté ensuite par le même écrivain (in Dodecach... p. 454), et par Schald Heyden (De arte canendi, p. 39), comme exemple de l'habileté d'Okegbem dans cette partie de l'art, est en effet fort remarquable pour le lemps où il a été écrit : c'est un canon à trois volx, où l'harmonie a de la plénitude et de la correction, et dans lequel les parties chantent d'une manière naturelle. Mais on jugerait bien mat de la valeur de ce morceau si l'on ne consultait que les traductions en partition qu'on en trouve dans les Histoires de la musique de Hawkins, de Burney, de Forkel, et à la suite du Memoire de Kicsewetter sur les musiciens néerlandals, car cette résolution du canon énizmatique d'Okeghem est absolument fausse. Ambroise Wilphlingseder, cantor de l'école de Saint-Schald de Nuremberg, vers le milien du seizième siècle, a reproduit ce même capon dans un traité élémentaire de musique qu'il a publié sous ce titre : Erotemata musices practica continentia pracipuas ejus artis praceptiones (Nuremberg, 1563, in-8°). La résolution qu'il en donne (p. 58-63) renverse l'ordre des parties établi par le compositeur, et en fait un

(1) Amarii Jodocus ex una voce plures deducere; quod post com multi emulati sunt, sed ante cum Josephia Okenheim es in exercitatione clarucral V.lar. Dodecach. n. sar.

canon à la quiute inférienre au lieu de le résoudre [ à la quarte appérieure, suivant l'indication de Glaréan, (Fuog trium vocum in evidiatessaron post perfectum tempus), et d'après l'explication plus explicite encore donnée par Grégoire Faber, dix ans auparavant, dans ses Erotemata musices practica (p. 152). « Fugue à e troia parties (dit cet écrivain) dont les deux « premières sont en ebant mot (mode mineur), « et la dernière en chant dur (mode majeur). « La seconde partie eutre à la quarte supérieure

« après un temps parfait ; la troisième eoumence « à la septième mineure supérieure après deux « temps (t). » La manyaise résolution de Wilphlingseder a été dounée eu partition par Hawkins dans son Histoire pénérale de la musique (T. II, p. 471), puia copiée par Burney (a General History of Music, T. II, p. 475), par Forkel (Alloem, Geschichte der Musik, t. II. p. 580). et par Kiesewelter. Elle est remplie de mauvaises successions, et partout où il dolt y avoir des quintes, ou y trouve des quartes.

| 6000 | 0 0.00 | . 6. | -   | 0 0  |
|------|--------|------|-----|------|
| E .  | 0.00   |      | ,o_ | 0.00 |
|      |        |      |     | 0.00 |
| 7    |        | -    |     |      |

| 162 d   | p 0 p | 00 900 | 0   |
|---------|-------|--------|-----|
| 9       | 0     |        | e   |
| Eve - e | 0000  | 9 0 0  | 5 0 |
|         | 1     |        | -   |
| 9) 6    | 00    | 7000   | 0   |

J'al donné la véritable résolution de cet inté-ressant morcean dans mon Espuisse de l'his-toire de l'Anromie considère comme art et 11510, p. 159).

| 61       | - |      | -0 | 0 11 |
|----------|---|------|----|------|
| J        |   |      |    | -1   |
|          |   | 6-0- | 9  | 0    |
|          |   | 1    |    |      |
| 9) 5 0 0 | Ø | -00  |    | -    |

(t) Fuga trium parttum, quarum princes duz in molticapte, ultima la duro fictas voces avaroat. Seconda autem pars to epidlatessaron post unum tempus perfectum,





Il était d'autant plus arécessaire de faire remarquer l'erreur é tous ces listòriems de la musique et de la rectifier, que le morcesa dont il s'agit est le plus sucien monomen parallement régulier de l'art des canons, et que é est par loi que nous pouvous nous former une opinion de dés du mérite d'Okrejhem comme harmoniste.

La messe d'Okeghem ad omnem tonum, à quatre voix, se trouve dans le rarissime recueil intitulé Liber quindecim Missarum a præstanlissimis musicis compositarum (Noriberga, apud Joh. Petreium, 1538, petit In-4° obl). Une autre messe de ce mattre, intitulée Gaudeamus, se trouve dans un manuserit de la Bibliothèque Impériale de Vienne : elle est aussi à 4 voix. L'abbé Stadier l'a mise en partition, et Kiesewetter en a publié le Kyrie et le Christe dans les planelses de son mémoire sur les musiciens néerisndais, avec une multitude de fautes grossières, dont une partie a été corrigée dans l'Histoire de la musique des contrées occidentales, du même anteur; mais il en reste encore plusieurs. Le manuscrit de la Bibliothèque royale de Bruxelles, nº 5557, qui provient de la chapelle des dues de Bourgogne, contient la messe d'Okeghem à quatre parties , qui a pour titre : Pour quelque prine, et la messe également à 4 voix Ecce ancilla Domini : le les ai mises en partition dans mes recueils d'anciens mattres belges. Une note fournie à M. Léon de Burbure par M. James Weale, de Bruges, indique le titre d'une quatrième messe du même maître (Village), dont une partie fut transcrite en 1475

dans les livres de l'égise coliégale de Saint Domatien au Domar, de cette ville, par le fénore dopaiste Martin Colins (t). Plusieurs messes inédites d'Oèrghem se trouvent dans les livres de la chapelle ponificale, à Rome, dans le volume n° 14, la foito: Baini, qui les cite, n'en fait pas comaître les titres.

Sebald Heyden rite aussi (De Arte Canendi, p. 70) Missa Prolationum, d'Okeghem, el l'on en trouve un canon dans les Pracepla musica practica de Zanzer d'Inspruck, publiés dans cette viile, en 1544.

Le plus rare des rarissimes produits des presses d'Octavien Petrucci, inventeur de la typographie musicale, lequel a pour titre Harmonice musices Odhecaton, renterme dans le premier livre, marqué A, et dans le troisième, dont le titre particulier est Canti C numero cento cinquanta (Venise, 1501-1503), ce recueil, dis-je, renferme cing chants d'Okeghem à trois et à quatre voix. Son nom y est écrit Okenghein. Ces eliants sont des motets composés sur des mélodies populaires, dont les premiers mots sont : Ma bouche rit: Malheur me bat : Je n'au denl; petite Camusette; Prennes sur mou (prenez sur moi). Un manuscrit précieux de la fin du XVe siècle, qui provient de la chapelle des ducs de Bourgogne et se trouve anjourd'hui dans la bibliothèque de la ville de Dijon, sous le n° 295, contient plus de 200 chansons françaises, à

(8) Item Martino Collins pro scriptura Panan de Fillage, de Okrahem et reparatione librorum laceralorum cum novia folias compositis — XII sc. (duuze escalins). trois et quatre parties, parmi lesquelles il y en a sept qui portent le nom d'Okeghem, et peut-être un plus grand nombre, sans indication, qui ini appartiennent, M. l'abbé Stephen Morelot, qui a donné une excellente notice de ce manuscrit(1), y a joint le catalogue thématique de toutes ces chansons, et l'on y voit les commencements de celles ci qui portent en tête le nom d'Okeghem : 1º Ma bouche rit (publice dans le recueil Harmonice musices Odhecaton); 2º Les desléaulx (déloyaux) ont la raison : 3º L'autre dantan l'autr'ier : 4° Fors seulement l'attente que je meure ; 5º Quant de vous seul je pers la reue; 6º D'un autre amer (amour) mon cœur : 7º Presque transi. Je possède aussi trois motets à quatre voix de ce maître.

Je ne dois pas finir cette notice sans parter d'un passes de l'Ordecachordon de Glarien, où il est dit qu'Okaghem a écrit une mosse à tratesies voix : Chenhaim qui imparine omneix excelluisse dictiur, quispe quem constat trissipata ser notions garritum quemdant (missam) instituisse (Dodrecch, ilb. 3, p. 443). Dans le podeme devicties, cui rest pas me messe, mais un most à d'rente-six eviz equi sarnit ede comport par Okaghem; voix le passage :

- . C'est Okergan quon doibl plorer et plaindre,
- Cest luy qui bien secui choi-ir et attaindre
   Tous les scereta de la sublitté
- . Bu nouveau chant par son habileté (ti
- « Sons un srul poinct de ses reigies enfraiedre, « Trente-six voix noter, escripre et paindre
- En ung motel; est ce pas pour complaindre
   Celluy trourant telle novalite?
   C'est Obergan, \*

Tous les autenrs modernes qui ont parié de ce maître out adopté sans discussion le fait d'une semblable composition écrite par lai; mais j'avoue que je ne puis y ajonter foi, et je considère une combinaison de ce grare comme inpossible au quinzième siècle, ob les morceaux de musique à six voi x étaient nômes fort rares.

(t) De la musique au XVº siècle. Nollee sur un manuserit de la Bibliothèque de Dijon, par M. Stephen Moreiot daus les Mémoires de la Commission archéologique de la Coiv-d'irry; litré à part, paris, 1846, gr. 18-49 de 18 pages avec un appendice de 35 pages de maique.

(2 Il ya dans le téxte împrimé : Tous les secrets de la subtitité

In non-venu chast par sa matilitie.

Fut or qu'il y evit in use diversion de l'imprimeur, et j'ai fait in vand-tribution qui risen antarellement à l'expril. C-predicatif le pout qu'en je sanges qu'il été crit de qu'il est imprimé, ear M. Telet Fournel dit, dans sa nolies une Crette - 1 ils cred de stifficielles saussi bizares 
v que parelles et s'éverfue lonjours à donner a sen vern 
non-scalement les raines le pain cheches, et qui du est 
à rail pos un grand mui, mais à faire rimer essemble

va no palateur mois bost entires, etc. -

Un seul transicien de ce temps , Brumel, élève d'Okeghem, nous offre dans ses œuvres deux exceptione à l'usage suivi par ses contemporains à cet égard : la première se trouve dans un fragment à hnit volx rapporté par Grégoire Faber (Musices practica erotem. lib. I. cap 17): l'autre est la messe à 12 voix : Et ecce terra motus, qui est à la Bibliothèque royale de Munich (Cod. mus. 1) effort de tête sans doute extraordinaire pour l'époque où vècut l'artiste, mais qui n'est rien en comparaison de ce qu'aurait été une messe entière ou un motet à 36 voix. La pensée d'un pareil ouvrage devait alors d'autant moins se présenter à l'esprit des musiciens, que les chapelles des rois les plus puissants n'étaient alors composées que d'un petit nombre d'exécutants.

Je le rénète, une telle composition était absolument impossible au temps d'Okeghem; quelle que fût son habileté, il n'en possédait pas les éléments, ne connaissant ni la division des voix à plusieurs chœurs qui se répondent et entrent tour à tour sur les dernières notes du chœur précédent, ni les broderies par lesquelles on dèguise la similitude de mouvements des parties. Les messes et molets à quatre, cinq et six chicurs d'Ugolini et de Benevoli (compositents du dix-septième siècle) sont des œuvres très-imparfaites, si on les considère au point de vue de la pareté de l'harmonie; mais on n'a pu les écrire que dans un temps où l'art était infiniment plus avancé qu'à l'époque où vécut Okeghem, L'anecdote dont il s'agit est de même espèce que mille bruits sans fondement qui se propagent sur les travaux des compositeurs de pos jours.

OLBERS (J.-N.), organiste de l'église Wallands, à Stade, dans les d'emitres années du din-leuisième siècle, a fait graver de sa composition : l'Sis préludes faciles pour l'orgue; Hambourg, Bedame, 1799. — 2° Sis préludes et une pièce finale facile pour l'orgue, op. 2; bid. Olbers a élé l'éditeur d'un recueil de pièces des meilleurs auteurs pour le clarecia de pièces de l'église de la propriet de l'église de l'église

Oi.DECOP (Cmistrax-Fafoface), doctour en droit et syndic de la ville de Lonebourg, y naquit le 28 octobre 1710. Parmi ses ouvrages, on remarque un opsacule initiale: Rede byd 650 Jachigen a metjudejtest des Cavaters Schumann (Discours à l'occasion din jubilé de cinquante ans de fonctions du chautre Schumann), Lumebourg, 1777, in-47.

OLEARIUS (Jean), docteur en théologie, naquit à Wesel, le 17 septembre 1546, et mournt le 26 janvier 1623. Parmi ses nombreux écrits frouve un poème lalin sur la restauration de l'orgue de l'église Notre-Dame, à Halle, par le

factors David Becken, de Halberstallt. Ce pelli varrage a pour l'ire. Relal. Callogo arganica de incento perquam ingestato, systemate miraculone, et sus religioso organicam musicarum, enm norum organum ab excettente organica euclum et perpolium esset, italiqocazione auclum et perpolium esset, italiq-1507, in-14°. Des thadetion allemande de ce morcean a 464 donnée par le pelit-fiiré d'Octarios.

OLEANUS (Lex-Canstrown), doctor intiologia, nagoli 1 Iulie, let 7 septembre 161 et il to profitedere de la cour et suridare inti et il to profitedere de la cour et suridare intionale prienta l'avessendied, odi innovali et 1 sarvil (161), il a poblici un recouli de cashques spritches intulue; c'entirche s'appelanties intulue; c'entirche s'appelanties professe are frobile de la musique d'aples. On professe sur frobile de la musique d'aples. On de cashques pour les dismandres et Ries, travais une se papiers, sons ce litre: L'arongolischer L'eder-Schaft, darian allerhand aussertement des cashques de l'arongolischer l'a

Passions-gesxnge des Jesus; Arnstadt, 1709. OLEARIUS (JEAN-GOBEFROID), né à Halle, le 28 septembre 1635, fit ses études à l'université de cette ville, où il remplit les fonctions de diacre. Appelé en 1688 à Arnsladt, en qualifé de surintendant, il y passa le reste de ses jours, refusa la place de premier prédicateur à Gotha, qui tui avait été offerte, et mourut ie 23 mai 1711, à l'âge de soixante-seize ans, Gerber a eu une distraction singulière en faisant Jean-Godefroid Oléarius , né en 1635, fils du docteur Jean Oléarius, mort en 1623; il a été copié par M. Charles Ferdinand Becker, On a de Jean-Godenoid une traduction affemande du poême de son aieui sur la restauration de l'orgue de Haile, sous ce titre : Dr. Johann Olearii tateinisches Gedicht bei Verbesserung des Orgetwerkes in der Hauptkirche zu L. Frauen in Hatte, ins Deutsche übersetzt : Halie, 1655.

OLERILL. 1997 BULL (OLT.)

OLEX, priete or poleciaminate de la rigigion

de l'Nios, vécul environs soère centi ana avant l'ère

de l'Nios, vécul environs soère centi ana avant l'ère

d'une colonie servicolate qui vi al des colicis de la

Lyrie porter à l'îte de Diete is culte d'Apollon et de

Binne ou Arfennie, mais Paussaina (L. X. c. S.)

dit qu'un des lymnes qu'on chandait à Delesa

disqualit qu'on faut ill yperbories; ce qui peut

lorisqualit qu'on faut ill yperbories; ce qui peut

persane, un ramenu de cutte (migration, venne

de montages de la Bactrians, «Faiblit d'as-

bord dans l'Arménië et dans la Lycie. Lontemps après likeandre, el mieu après le commencement de l'ère chrétienne, on chantait encor à Délos les liymnes composés par Ofen pour le cella d'Apolion et de Diane. Creuzer (Symbol) reconsait dans ce celle et dans les idées d'Olen conservées par l'inhère dans son l'infere d'une conservées par l'inhère dans son lymne à Apolion, les traces de la métaphysique retigieus de l'Inlea antique.

OLEY (ANN-CHARTORIE), organistic style from a plant in the forest adjust in Folio 4 subscriberion, when any late it forced a subscriberion in the interest and in the folio organistic distinguist east fugues et sea fundation among anistic distinguist east fugues et sea fundation and forcega peasared pour crecibrates, on a grave de at composition : 1º Variations pour le clarecting anistic. — 2º Trois counts pour le mainte pour le clarecting anistic. — 2º Trois counts pour le mainte pour le clarecting anistic. — 2º Trois counts pour le mainte pour le clarecting anistic a

OLIBRIO (FLAVIO-ANICIO), pseudonyme sous lequel if paraît que Jean-Fréderic Agricola ( l'. ce nom ) s'est caché pour faire la critique des premiers numéros de l'écrit périodique publié par Marpurg, sous le titre de Musicien critique de la Sprée. Cette critique est intitulée Schreiben einer reisenden Liebhabers der Musik von der Tyber an den Critischer Musicus an den Sprée (Lettre d'un amateur de musique des bords du Tibre, en voyage, au Musicien critique de la Sprée), t feullie in-4°, sans date et sans nom de lieu. Marpurg avant répondu avec humeur dans sa publication périodique, te pseudonyme lui fit une rude réplique intitulée : Schreiben an Herra \*\*\* in welchen Flavio Anicio Olibrio sein Schreiben an den Critischer Musicus an der Spree vertheidiget. und dessen Wiederlegung antwortel (Lettre à M \*\*\* , dans laquelle on défend celle que Florio Anicio Olibrio a adressée au Musicien critique de la Sprée, etc.; Berlin, juillet 1749, in-4° de 51 pages.

OLIFANTE (Bartarra), musicien napolitain, vécut à Naples au commencement du dit-reptième siècle et fut attaché au service du vice-roi qui gouvernait alors ce royaume pour le roi d'Espaque, il a ajoute un traité des proportions de la notation à la deuxième édition du livre de Rocco Rodio intitulé: Regole di musica (royez Rono).

OLIN (ÉLISABETH), cantatrice de l'Opéra de Slockholm, y brilla dans la secondemoitlé du dixiuttième siècle. En 1782, elle chanla avec succès le rôle principal dans la Cora de Naumann.

OLIPHANT ( T.), professeur de musique in-truit, né a Londres dans les premieres années do dix-neuvième siècle, est auteur de divers ecrits parmi lesquels on remarque : 1º Brief Account of the Madrigal society, from its institution in 1741 to the present period (Courte notice sur la société des madrigaux, depuis son institution jusqu'à l'époque actuelle); Londres, 1835, in-12. - 2° Short Account of Madrigals from their commencement up to the present time ( Courte notice sur les madrigaux , depuis lenr origine jusqu'à ce jour); Londres, 1836, In-12. Il a publié aussi : Musa madrigalesca, a collection of the Words of Madricals, etc. chiefly of the Elisabethan age, with Remarks and Annotations (Muse madrigalesque ou collection de paroles des madrigaux, princlpalement de l'époque de la reine Élisabeth, avec des remarques et des notes ); Londres, 1837, in-12.

OLIVER (EDOUAD), membre du collège du Christ, à Cambridge, et chapelain du comte de Northampion, vivait vers la în du dit-septième sicle. It a înit imprimer na sermon en faveur do l'usage de l'orque et des instruments de mo-sique dans l'église sous ce titre : Sermon on John 1V, 24, Londres, 1698, in-4°. l'oyez POOLE (MATURE).

OLIVER (J.-A.) mattre de musique au deuxièue régiment d'infanterie écosaise, vers la fin du div-huitieme siècle, a falt graver à Londres, en 1792 : Quarante divertissements militaires pour 2 clarinettes, 2 cors et 2 bassons.

OLIVERIA (Axroux), dominicala du convent de Lisionen, britis dans les premières nanées du dix-septieme slècle, comme compositeur et connue directur di clieur de l'Églie Estait-Jelieu dans sa ville matale; il le rendit plus tard à Ronce, où il mourt.), il a lissée en manuscrit benurcoup de messes, de pasumes et de motels qui tont lindiques dans le catalogue de la bibliotièque rayale de Lisionne, impriné chez Craebeke, en 1646), in-44°.

OLIVET (L'abbe Journ THOULEE R), on à Saline la 30 mars 1637, mournt à Paris, le 8 octobre 1768, L'Académie française l'admin an nombre de se membere en 1722. Ce axant an nombre de se membere en 1722. Ce axant Lettres de l'abbe d'Olivet à so frèce, sur le dif-férend de M. de Vollaire avec Travennl, Paris, 1716, in-14. Il y fournit quelquer renesipnements aux ce dernier, qui el aitl violonisté à l'orchette de l'Opéra. (Poper Tauxre, (Pope

OLIVIER (JEAN DE DIEU), docteur en droit, né à Carpeniras, dans le departement de Vaucinse, en 1752, ou en 1753, selon plusieurs biographes, fut avocat et professeur de droit à Avignon, puis chanceller de la cour suprême de la rectorerie du Comtat Venaissin. Après la réunion du Comtatà la France, en 1791, Olivier n'échappa que par miracle au massacre de la Glacière à Avignon. Plus 10rd , il fut arrêté à Nimes comme parent d'émigrés, et conduit à Orange où sièceait le tribunal révolutionnaire: mais les évécements du 9 thermidor lui sauvèrent la vie et le rendirent à la liberté. Nommé juge du tribunal d'appel de Nimes, sous le consulat, il devint plus tard conseiller de la cour impériale de cette ville, ti est mort à la campagne, près de Nimes, le 30 novembre 1823. Au nombre de ses écrits, on trouve : t° L'Espril d'Orphée, au de l'influence respective de la musique, de la marale et de la tégislation : Paris, Pougens, 1798, in-8° de 92 pages. - 2° L'Espril d'Orphée, au de l'influence respective ,etc. seconde étude ou dissertation, ibid. 1802, in-8°, de 37 pages. -3º Troisième étude, ou dissertation touchant les relations de la musique avec l'universalité des sciences, ibid., 1804, in-8°. Je crois qu'il y a un autre opuscule du même auteur sur le même sniet, mais je n'en connais pas le titre.

OLIVIER (FRANÇOIS HENAI), typographe à Paris, inventa, en 1801, de nouveaux procédés pour imprimer la musique en caractères mobiles, et obtint, dans la même année, un brevet de dix ans pour leur exploitation. Le procédé d'Olivler consistait à graver en acier les poinçons des notes sans fragments de portée; puis ces poinçons étaient trempés et frappés dans des matrices de cuivre ronge; après quoi la portée étalt conpée an travers de la largeur de la motrice au moven d'une petite scie d'acier à cinq lamea. La formes des caractères de musique fondus dans ces matrices était belle, mais les solutions de continuité de la portée se faisaient apercevoir dans l'impression comme par les procédés ordipaires. Une médaille en bronze fut accordée à Olivier pour l'invention de ces caractères, à l'exposition du Louvre en 1803. Il forma alors avec Godefroy nne association pour la publication de la musique par ses nouveaux procédés; plusieurs livres élémentaires et des compositions de différents genres parurent jusqu'en 1812, ainsi qu'un journal de chant composé d'airs italiens avec accompagnement de piano; mais l'entreprise ne fut point beureuse; et le chagrin qu'en eut Oilvier lui occasionna une maladie de poitrine qui le mit an tombeau dans l'été de 1815. Tout le matériel de la fonderie et de l'imprimerie qu'il avait établie était déposé à la Villette, près de Paris, en 1819, et on l'offrait à vil prix sans tronver d'amateur. J'ignore ce qu'il est devenu depuis ce lemps. Francœur a donné une description détaillée des procédés typographiques d'Olivier dans le Dictionnaire des découverles, inventions, innovations, etc. (Paris, 1821-1824). tome 12, pages 61-65.

OLIVIER-AUBERT. Voyes AUBERT (Pierre-François-Olivier).

OLIVIERI (Joseph), compositent de l'école romaine, fut mattre de chapelle de Saint-Jean de Latran et succéda en cette qualité à Antoine Cifra, en 1622; mais il n'en remplit les fonctions que pendant un an, et eut pour successeur un autre maltre nommé aussi Olivieri (Antoine), en 1623; circonstance qui semble indiquer qu'il cessa de vivre à cette époque, car on ne trouve plus, après ce temps, de traces de son existence. Olivieri fut un des premiers compositeurs italiens qui firent asage de la hasse continue pour l'accompagnement de leurs ouvrages, et qui multiplièrent les ornements dans le chant. Il a publié à Rome, en 1600, des motets pour sonrano solo avec chœur. On a aussi de lui des madriganx à 2 et 3 voix avec basse continne, sona ce titre : La Turca armonica; gioreniti ardori di Giuseppe Olivieri ridotti in madrigali, et nuovamente posti in musica a due, e tre voci con il basso continuo per sonare in

ogni istromento, Rome, 1617. OLIVIERI (A. ), né à Torin en 1763, anprit à jouer du violon sous la direction de Pugnani, et parvint à nne habileté remarquable sur cet instrument. Pendant plusieurs années il fut attaché à la musique du roi de Sardaigne et au théâtre de la cour. Une aventure fâcheuse l'obligea à s'éloigner inopinément de Turin : on rapporte ainsi cette anecdote. Olivieri était souvent engagé à jouer chez un personnage de la cour qui le payait avec magnificence. Un jour il se fit attendre si longtemps, que l'auditoire commencait à témoigner queigne impatience; enfin il arriva, et le mattre de la maison ini exprima son méconlentement en termes très-durs. L'artiste, occupé à accorder son instrument. écoutait les reproches sans répondre nn seul mot; mais ces reproches continualent topiours, et les expressions devinrent si insultantes, qu'Olivieri brisa son violon aur la tête du grand seigneur et s'enfuit à Naples. Il y était encore à l'epoque où l'armée française envahit cette ville, et les principes révolutionnaires qu'il afficha pendant qu'elle l'occupait l'obligèrent à la suivre quand elle se retira. Il visita alors Paris, où il fit graver denx morceaux de sa composition; il se rendit à Lisbonne queiques années après, et n'en revint qu'en 1814. Je l'ai connn en 1827; son embonpoint excessif lui avait fait abandonner le violon; mais il avait conserve un golt triv-iti pour in mostque et en paratti bira. Le crios qu'il est mort peu de temps après. On a gravé de sa composition: Il Variations pour violen, sur une barcarolle napolitation, avec excompagnennet de quation; Paris, Carlin. — Pleva aira varirés pour violen, avec violoncelle; Paris, Ledie. Coologo Cristria del les dolget rise po. Il jouant Coologo Cristria del les dolget rise por leil positi chores tes plus difficiles; mais on remarquait quelque froiderer dans son style.

OLIVO (SWITKERS), maître de la chașelie duciale de Paine, nagulit Mantone vers 1630, Il a fait lamprimer de sa composition: 1° Sadimi decompieta, con ilinaie în utilizon, concertati a ofio roci e due violnai, con una violetta a ofio roci e due violnai, con una violetta o filosopia, Becque Monti, 1674, op. 3, inst'. — 2° Sadimi per le vezpri di tutto op. 3, inst'. — 2° Sadimi per le vezpri di tutto a dio voci distribi in due con; op. 30, ilisă, 1674. — 3° Carceruta Ninfra, madripali a più voci; Yrnine, 1631.

OLOFF (EPDRAIN), né à Thorn en 1685, fit ses études dans sa ville natale et à Leipsick , puis fut nommé prédicateur de l'église de la Trinité, à Thorn, et mourut dans cette ville, non en 1715, comme le dit M. Sowinski (Les musiciens polonais, p. 412), maia en 1745. On a de lui un bon livre intitulé Polnische Liedergeschichter von polnischen Kirchengesanger und derselben Dichtern und Uebersetzern, nebst einigen Anmerküngen aus der polnische Kirchen und Gelerhten Geschichte / Uistoire des cantiques polonais, des chantres des églises poionaises et de leurs auteurs et traducteurs, etc.); Dantzick, 1744. On y trouve des notices sur les poètes et masiciens anteurs des chants d'église, et des renseignements bibliographiques sur les livres de chant (Kancyonaty) polonais.

interest ections (Anticyphology) possessal, with a property possessal, which we have been a possessal and a property of the Circle, a beginning to be a sooil 1738, et for norme bibliothecases, do a final state of the control of the

OLTHOVIUS (STATUS), magister et cantor de l'école primaire, à Rostock, naquit à Osnabruck, dans la première moitié du seizième siècle. Sur l'invitation de Chytrei, recteur du collége de Ro-tock, il mit en musique à quatre parties les paraphrases des psannies de Georges Buchanan, el les publia sous ce titre : Psatmorum Davidis paraphrasis poetica Georgii Buchanani Scoti, cum quatuor vocibus; Rostocchi, 1584, in-12°. Les quatre parties sont en regard dans ce volume. On Irouve l'analyse de ces mélodies dans la préface que Nathaniel Chytræi a placée en tête de la deuxième édition, lutitulée : Psatmorum Davidis paraphrasis poetica Georgii Buchanani Scoti : argumentis ac metodiis explicata atque illustrata opera et studio Nathanti Chytrai, Herbornæ Nassoviorum, 1590, in-12, de 407 pages. Il en a été publié une troisième édition sous le même titre, dans la même ville, en 1610, in-12°.

OLYMPE, Il v eut dans l'antiquité doux musiciens de ce nom, l'un et l'autre tomeux joueurs de flûte. Le premier, ou le plus ancien, vivait avant la guerre de Troie. Il était Mysica d'origine, fils de Méon, et disciple de Marsyas. Olympe fut l'auteur de trois nomes ou chants qui furent longtemps célèbres chez les Grecs : le premier doit être un hymne à Minerve, le second l'hymne à Apollon, et le troisème était appelé le chant des Chars. Aristote (Politic., lib. 8, c. 5) dil que tes airs d'Olympe, de l'aveu de tout le monde, excitaient dans t'âme une sorte d'enthousigsme. Indépendamment de son liabileté sur la flûte. Alexandre Polybistor, cité par Plutarque (De musica), attribue à Olympe l'art de jouer des Instruments à cordes et de percussion. Ce dernier auteur dit aussi positivement qu'Olympe fut l'inventeur du genre enharmonique; mais l'erreur de Plutarque est évidente, car le genre enharmonique d'Olympe n'était autre chose que le système tonal de l'Orient. Le second Olympe était Phrygien; il vivalt daos le même temps que Midas, et il tut le plus habile joueur de flute de cette époque.

ONARI (RONGAID), moine camadule, vécut vers le milieu du dix-septième siècle. Il n'est comu que par ses ouvrages, au nombre desquels so remarque celui qui a pour titre : Il primo tibro detto messe concertale a cinque e sei voci op. 4. in Venezia, app. Aless. Vincenti, 1642, in-4°.

- ONS-EX-BRAY (Lous-Ltox PAJOT, the blast letter point to P), fils of un directed general des pottes et relsis de France, naquit à Paris, le 25 mars 1678, et sucedà à son père dans sa charge, en 1708. Il mourut à Bercy, peès de Paris, le 22 février 1754. D'Ons-en-Bray a fourni plusieurs mémoires à la collection de PAcadeline tovale des sciences de Paris, parmi lesquels on temarque: Description et tusque d'un metro-marque.

MOGR. UNIV. DES MUSICIENS. - T. VI.

mètre ou machine pour buttie la mesure et te temps de toutes sortes d'airs (Mém. de l'Acad. royale descriences, ann. 1724), tiré à part, Paris, in 4° (sans dale). ONSLOW (Geomets), compositeur, né à

Clermont (Puy-de-Dôme) le 27 juillet 1784, Son père était le second fils d'un lord de ce nom, et sa mère, née De Bourdeittes, descendait de la familie de Brantôme, La musique n'entra dans l'éducation d'Onslow que comme l'accessoire agréable du savoir d'un genlithomme ; cependant, pendant un assez long séjour qu'il fit à Londres dans sa jeunesse, il recut des lecons de Hullmandel pour le piano; plus tard il devint éleve de Dussek, et après que celui-ci ent quilté l'Angleterre. Onslow passa sous la direction de Cramer. De tels mattres semblaient devoir développer en lui uu vil penchant pour l'art dont ils lui apprenaient à exprimer les beautés; mais par une rare exception dans la vie de ceux qui parviennent à se taire un nom honorable parmi les artistes, Onslow no comprenait de la musique que la partie mécanique de l'exécution; son cœur restait troid aux inspirations des plus grands maîtres, el son imagination sommeillante ne lui fournissait pas une idée qui pût révéler un musicien de mérite. Un séjour de deux années en Allemagne ne changea pas ses dispositions ; rien ne peut mieux faire comprendre à quel point il portait l'indifférence pour la musique, que son naif aveu d'avoir entendu sans plaisir les meilleurs opéras de Mozart rendus avec une parfaite intelligence des injentions de ce grand artiste. Toutefois l'étonnement qu'un tel fait doit exciler parmi ceux qui connaissent la musique d'Onslow, s'accrottra encore lorsqu'on saura que ce que Don Juan et ta Ftule enchantée n'avaient pu faire, l'ouverture de Stratonice, c'est-à-dire une des moins bonnes compositions de Mébul, le lit. « En écou-« tant ce morceau (dit Onslow), j'éprouvai une « commotion si vive au fond de l'âme, que je « me sentis tout à coup pénétré de sentiments « qui jusqu'alors m'avaient été inconnus ; anjour-« d'hui même encore, ce moment est présent à « ma pensée, Dès lars, je vis la musique avec « d'autres yeux ; le voite qui m'en cachait les « beautés se déchira; elle deviut la source de « mes jouissaoces les plus intimes, et la compagne a fidèle de ma vie. » Cette bizarre anecdote. rendue plus remarquable encore par le peu d'analogie de la musique de Mebul et de celle d'Onslow, doit être ajoutée à la liste fort étendue des siogularités signalées dans la vie de quelques

Onriow avait appris à jouer du violoncelle, à la sollicitation de quelques amis qui désiraient

exécuter, dans l'isolement de la province, les quatuors et quintettes de Hay in, de Mozart et de Beethoven. La revolution qui venait de s'opérer en lui le rendit attentif à ce genre de musique, on'il n'avait écoutée jusqu'alors ou'avec distraction ; chaque jour il y trouva plus de charme, et bientôt il y prit un goùt passionné. Il ne lui suffisait plus d'en enlendre ; il vonlut en étudier la facture, et fit meltre en partition les plus beaux morceaux des grands maîtres qui viennent d'être nommés. Cette étude pratique de l'harmonie lui tint lieu de la théorie, dont il ignorait les éléments, et le prépara à l'art d'écrire ses propres ouvrages. Cependant il avait accompli sa vingt-deuxième année avant qu'il eût éprouvé le besoin de composer. Ce fut peu de temps après celte époque qu'il se décida à écrire son premier quintette, prenant pour modèles ceux de Mozart, objets de sa préférence. Il est facile de comprendre qu'avec une éducation musicale si imparfaite, et sans avoir préludé a de sesublables ouvrages par quelques essais moins importants, le travail matériel d'une partition de quintette dut être laborieux et lui présenter plus d'un embarras pén:ble ; mais les avantages d'une fortune indépendante, et le calme d'une existence qui s'écontait paisiblement loiu du tumulte des grandes villes, laissaient à Onslow tout le loisir nécessaire pour surmonter les obstacles que rencoutre une première production. C'est à ces causes qu'il fant attribuer le grand nombre de compositions qu'il a publices dans l'espace d'environ trente ans, malgré la lenteur qui dut être inséparable de ses premiers travaux. Vivant presque constamment à Clermont, ou dans une lerre située à peu de distance de ceste ville, au milieu des montagnes de l'Auvergne, il ne visitail Paris que pendaut quelques mois de la saison d'hiver. La douce quiélule d'un genre de vie si favorable à la méditation l'a merveillensement secondé dans la destination qu'il s'étail donnée. Après avoir été entendus à Paris, chez Pleyel, les trois quintettes pour deux violons, alto et deux violoncelles qui forment le ser œnvre d'Onsluw furent publies vers la bn de 1807. Une sonale pour piano, sans accompagnement, la seule qu'il ait écrite dans cette forme, trois trios pour piano, violon et violoncelle, et le premier œuvre de quatuors pour deux violons, alto et basse, leur succédèrent et commencèreul à faire connattre leur auteur avantageusement parmi les artistes, Cependant, malgré ces succès d'estime, Onslow éprouvait quelquefois le regret de n'être guidé dans ses travairs que par son inslinct, et de ne pouvoir invoquer en leur faveur que le témoignage de son oreille ; un ami (M. de Murat ) lui donna le conseil de se con-

ster à Revila, pour faire, sean sa direction, un course d'airmoise et de composition. Nes la était en confét le matter le plumpartie d'airmoise au clêt le matter le plumpartie d'airmoise au clêt le matter le plumpartie d'airmoise au comparatie de pratique qu'en connaissance une interestion rapide de pratique qu'en connaissance une fonde de la science. C'était surtout de ces pro-cédes qu'Onslow avait besoin; quelques mois distinction pour en appendere ce qui était se-cessaire à un artiste déjà pourva d'un sealliment hammoique developpe.

harmonique développé, Depuis longtemps Onslow jouissait de la réputation de compositeur de mérite dans la musique instrumentale : ses amis le pressèrent de sollicitations pour qu'il appliquât son lalent à la scène : il céda à leurs instances en écrivant l'Alcade de la Vega, drame en trois actes, qui fut représenté au theatre Feydeau, dans le mois d'août 1824, et qui ne s'est pas soulenu à la scène. En vant le musicien ent il réalisé dans la composition de cet ouvrage ce qu'on attendait de lui, le livret de la pièce étail si faible de conception, qu'il aurait entraîné la chule de la musique; mais cette musique elle-même avail le défaut radical de n'être pasempreinte du caractère dramatique. Il était évident qu'en l'écrivant Onsluw s'étoit plus occupé des détails de la facture que de la signification scénique des morceaux. Le Colporteur, opéra en trois actes, joué au même théâtre, eu 1827, est une composition beaucoup medleure que la première sons le rapport dramatique. Les progrès de l'auleur à cet égard semblaient indiquer qu'aux succès de salon obtenus par sa musique instrumentale il joindrait ceux de la scène qui seuls, en France, donnent de la popularité aux nous des artistes. Mais après le succes d'estime obtenu par le Colporteur, Onslow disparul de la scene pendant dix années, et ce ne fut qu'en 1837 qu'il fit représenter son troisième upéra, sour le titre : Le Duc de Guise. Quelques morceanx bien faits se faisaient remarquer dans cette partition; mais

l'ouvrage était en général froid et louid-Le earactère de son talent semblait lui offeir des chances plus favorables dans la symphonie; cependant celles qu'il a fait exécuter dans les concerts du Conservaloire de Paris y ont été accucillies avec froideur. Onslow a cru voir de l'injustice dans l'indifférence de l'auditoire des concerts du Conservatoire, et l'a considerce comme le résultat de l'engouement exclusif pour les symphonies de Beelhoven ; il avait la conviction que sa musique était bien faile, et certes on y pouvait remarquer beaucoup de mérite, mais un mérite didactique. On n'y trouvait point ces beureuses péripéties qui font le charme des symphonies de Haydn, de Mozart et de Beelhoven. Comme ces artistes illustres. Ouslaw developait son œutre sur une idée principale, mais d'une manière scolatique et froide, et non avec les étans de génie qui brillent dans sex modèles. Il est remarquable aussi que, dans sex symptomies, Ouslow n'a pas donné de brillaul à son instrumentation; son orctestre etait sourd et lerne. Dans fopinion des connaisseurs, la spécialité du talent de l'auteur de ces y mphonies coussate dans l'art d'écrire les quintettes.

En 1839, on accident cruel fit crimitre on intal pour la tie 'Goolowe, et failit as moins le pricer de Foure. Il était à la classe au suagirdan la terre d'un anti; entré dans un bois, at d'y autit on instant pour y cerire une prosite monicies; aborde dans ta méditation, il avait noible la classe, quand il find tetiel par une label qui, après in twoir declarie Fourier, als actoper dans le cou, d'où elle ne put être extrince, au carbain qui en d'eviloppe in alla monicie de cervour, amis après quelques nois de traitment cervour, amis après quelques nois de traitment de repos, la suche seriabil, et il ne restal. Ondon qu'un pou de surdist à l'orcile qui avail été blasse.

Sans faire naltre l'enthousiasme réservé pour les œuvres du génie, la musique instrumentale d'Onslow ini avait fait une honorable réputation de compositeur sérieux. L'estime qu'on accordant à ses ouvrages, et peut-être aussi sa position sociale, lui ouvrirent les portes de l'Institut : en 1842, il succéda à Chérobini dans l'Académie des beaux-arts, qui en est une division. Chaque anuée il quittait l'Auvergne pour aller à Paris passer l'hiver et fréquenter les réunions de ses collègues. Dans ses dernières années, sa santé s'affaiblit progressivement. . La maladie qui « devait nous enlever Onslow, dit Halévy (1), a ne vint pas l'abattre d'un seul coup. Ses forces « fléchirent peu à peu sous le poids du mal qui a détruisait sa vie, Il vint pour la dernière fois à « Paris , dans l'été de 1852 à l'époque ordinaire « des concours de musique. Ses amis furent « frappés du changement qui s'était fait en lui : « sa vne s'éteignait, sa parole naguère vibrante, a ardente, accentuée, était morne et pénible. Lors-« qu'il quitta Paris, de tristes pressentiments a vincent nous assaillir : ils ne furent que trop « tôt justifiés...... Il retourns à Clermont pour « v mourir : le 3 octobre 1852, au moment où le a jour se levait, ce cœur nuble et dévoué avait a cessé de battre, »

(1) Notice sur Georges Ontione, lor à la seance publique anusclie de l'Academie des beutz-arts, le sauschi è oclobre 1851; Paris, "Virnin Bidot, 1855, in 4s, el Sourceurs et Portraits, par Haicvy, Paris, Nichel-Lévy, 1862, 1 vol. 40-18 (p. 183). Colin most fat hererouse poor Fartiste, or at an at vee full produce, it arrant arque in trick contribute que best chair finis pour a rennament, and the contribute que best chair finis pour a rennament, contribute que best contribute que contribute que produce que contribute que contribute que contribute que contribute que contribute que produce que que por partir pour prime y table que terribute que por partir por produce que por produce que pro

La liste des compositions de cet amateur distingué est divisée de la manière suivante : 1° Trente-quatre quintelles, savoir ; œuvre ter pour 2 violons, alto et 2 violoncelles; Paris, Pleyel; op. 17, idem, ibid.; op. 18 ct 19 pour 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse, ibid.; op. 23, 2; et 25 popr 2 violons, 2 allos et basse, lbid.; op. 32, 33, 34, 35, pour 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse, ibid.; op. 37, pour 2 vinlons, atto et 2 violoncelles, ibid.; op. 38 idem, itad.; op. 39, 48, 43, 44, 45, pour 2 violons, alto, violuncelle et contrebasse; op. 51, 57 ct 58 pour 2 violons, alto et 2 violonceile ; op. 59, 61, 67, 68, 72, 73, 74, 78, 80. 82, idem, ibid. - 2º Trente-six quatuors pour 2 violons, alto et violoncelle, savoir : op. 4, 8, 9, 21, 36, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 69; Paris et Leipsick. - 3º Trois symplionies à grand orchestre, op. 41, 42, et la troisième tirée de l'œuvre 32; Paris et Leipsick. - 4° Trios pour piano, violon et violoncelle, op. 3, 14, 20, 24, 26, 27; Paris, Pleyel. -5° Sextuur pour piano, 2 violons, allo, violoncelle et contrelusse, op. 30, ibid. 6° Duos pour piane el violon, op. 11, 15, 21, 29, 31, ibid. - 7º Sonates pour piano et violoncelle, op. 16, ibid. - 8° Sonales pour piano à 4 mains, op. 7, 22, Ibid. - 9" Sonate pour piano seul, op. 2. ibid. - 10° Des thèmes variés, loccates, etc., pour niano seul, ibid. - 11º Trois opéras, savuir : l'Alcade de la Vega, en 3 actes; le Colporleur, en 3 acles; le Duc de Guise, en 3 actes.

OPELT (...), facteur d'orgues et d'instruments à Ratisbonne, né dans la seconde partie du sécrième séche, fit un voyage en Italie et construisit en téo1, dans l'église Saint-Georges de Vérone, nn orque qui fat estimé de son temps.

OPELT (FRANÇOIS-GULLAUME), receveur des impôts à Plauen, dans le Voigfland, puis conseiller des finances du royaume de Saxe, à Dresde, annonca, dans la Gazette musicale des 29 février et 6 décembre 1832, un livre de sa composition intitulé : Atlgemeine Theorie der Musik (Théorie générale de la musique), et expliqua dans ses annonces la nature des travaux par lesqueis il avalt essayé de donner une base certaine à cette théorie; mais de pareils un vrages, quel qu'en soit le mérite, ne rencontrent guère que de l'indifférence dans le public, et M. Opelt en fit par lui-même la triste expérience. Il crut alors exciter plus d'intérêt en publiant, comme aperçu de son travail, un exposé des principes qui lui servent de base, dans une brochure de 48 pages in-4°, sous ce titre : Ueber die Natur der Musik. Ein vorlaufiger Auszug aus der Bereits auf Unterzeichnung angekündigten : Allg. weinen Theorie der Musik (Sur la nature de la . usique, ctc.), Plauen, 1834. Fink rendit compte, cet écrit dans la Gazette générale de musiq. de Lelpsick (ann. 1834, nº 7); mais ie crois que i et moi fûmes les seuls lecteurs de l'ouvrage M. Opelt. Inventeur d'un insa donné le nom de rhuthmotroment auquer metre, et qui a l'analogie avec la Sirene de Cagniard-de-la- r, il avait été conduit, par une suite d'expérien , à constater des rapports proportionnels et. le temps mesuré et le son déterminé, en ce que s vibrations du pendule, en raison de sa lot. pur, sont la mesure du temps, comme les vibras ens de la corde on de la colonne d'air dans un vevau déterminent l'intonation du son, également en raison de la longueur de la corde on du tuyau. Possédant une Instruction solide en physique, dans la science du calcul et dans la théorie de la musique, Opelt paralt être d'ailleurs expérimentateur intelligent. Persuadé de l'infaillibilité de ses résultats, il profita de l'amélioration de sa position, après qu'it ent été appelé à Dresde ou il occupe une place importante dans les finances, pour livrer à l'impression sa Théorie générale de la musique, qui parut sous ce titre : Allgemeine Theorie der Musik auf den Rhythmus der Klanowillenpulse und durch neue Versinnlichungs-mittel erlæutert; Leipsick, 1852, gr. in 4°.

Ainsi que la plupart des physiciens et des mathematiciens qui se sont occupés de musique, co Quel se persuade que les bases de cet art existent dans les phéromèmes du monde matériel et de dans les formules numériques qu'on en déclui. Rien ne le pour miex que le litre donné la son premier opascule; sur le nature de le musique, autivant lui, algue. La nature de le musique, suivant lui, ac'est ce qui résuite de see expériences sur le monocorte, le pendient et le risquismondère, De ces expérience, il tire la démonstration de Yhanloge, ou pitud's l'édentité des interalles des sons et des durées relatives de ceux-ci. De ces intervalles, il fait sorter tont un système d'harmonie et de mélodie; des proportions de la durée variable des sons, il déduit toutes les formules des éléments rhythmiques. Or, voità blen toute la musique; il n'y manque plus que le sentiment et l'imagination, bagatelles dont Opelt ne tient pas grand compte. Dans son opinion, le plaisir que procure la inusique ne consiste que dans les rapports numériques des intervalles des sons et dans ceux de la durée de ces sons, et le plaisir est d'autant plus vif que, les rapports étant plus simples, le calcul mental s'en fait avec plus de facilité. Nons voici dunc ramenés à cette proposition étaise pour la première fois par Descartes (rones ce nom), et qui a égaré la puissante tête d'Euler, comme je l'ai demontré dans mon Esquisse de l'histoire de l'harmonie (pages 74-91). Il y a, sur cette base prétendua de l'art, deux observations qu'il importe de présenter pour dissiper les erreurs des physiciens et des géomètres. Remarquons d'abord que les relations de sons

fournies par les instruments acoustiques et déterminées par le calcul sont des faits isolés, desquels ne peut sortir la toi de leur enchalnement tonal, soit mélodique, soit harmonique. Or c'est le mouvement des sons, c'est-à-dire teur succession, en verto des lois de tonalité et de rhythme, qui constituent la musique. Ces lois sont des conceptions idéales, métaphysiques, et non des acquisitions empiriques. C'est l'homme qui les a créées et formulées diversement suivant les temps, les lieux et les mours. Opelt construit une échelle chromatique par les principes de tous les géomètres, c'est-à-dire, par de faux principes qui font les tons inégaux, bien qu'ils soient sans aucun doute égaux dans notre tonalité, et par de prétendus demi-tons majeurs, bien qu'ils soient mineurs puisqu'ils sont attractifs. A grand'peine et par des procédés arbitraires, il tire de tout cela des accords; mais ecs accords sont immuables : rien ne pent les faire sortir de leur repos éternel. Par des moyens analogues, Opeit trouve des éléments de rhythme; mais il n'en peut tirer une conception rhythmique, parce qu'une conception idéale ne peut natire de faits

materiels.

Supposons expendant que les expériences et les operations numériques de ce sa sant lut ensent fait trouvre dans la nature ce que je interduse, qu'en pourrait-on conclure? N'est-il juse évident que les liommes n'ont en aucune connaissance de ces closes l'orsqu'ils ont formule leurs lonalités? Ne sail-on pas que les peuples lesplas barbares et les plus ignorant sont riytudes lesplas barbares et les plus ignorant sont riytudes.

Jeurs chanta par la seule loi de leur organisation? . Ne connaît-on pas l'histoire des premiers esssis d'harmonie, des développements de cette partie de l'art, de ses transformations et de ses acquisitions auccessives par de pures intuitions intellectuelles et sentimentales ? Or, qu'est-ce que la théorie de ces choses, si ce n'est l'exposé des onérations de l'esprit et du sentiment qui ont préaide à leur création, et comment la théorie lirée de faits ignorés pourrait-elle être celle de l'art? Si done nous supposona que ces faits ont reellement la valent et la signification qu'on leur accorde gratuitement, on n'y pourra reconnailre que cette harmonie supposée, par Leibniz, avoir été établie par Dieu entre les phénomènes du monde physique et ceux de la pensée, ou, pour me aervir de la formule fondamentale de la philosophie de Schelling, l'accord de l'intuitiun et du fail, de l'idéal et du réel.

Mais cet accord, en quoi ponrrait-il consialer? Le voici : nul donte qu'en l'absence des phénomènes physiques de la production des sons, la musique n'existerait pas. De l'observation de ces phénumènes, de leur analyse, de l'application qu'on y fait du calcul, natt une science, c'est-àdire une théorie. Cette science a un nom : c'est l'acoustique. Elle s'occupe uniquement des faits, s'attaclie à les connattre, en étudie les lois. Comme toule science humaine, celle-là a ses limites : ces limites se posent d'elles-roèmes là où les faits cessent de parler, là où l'intervention de l'intelligence, du sentiment, de l'imagination et de la volonté est nécessaire pour transformer cea élèments en art; car les faits ne contiennent rien de tout cela. Aux limites de la science de l'acoustique commence donc la théorie de la musique, et l'on voit que cette autre science ne peul être que psychologique, snivant la signification propre du mat, Ce qui constitue l'art, c'est l'évolution, le mouvement, la soccession, choses qui ne résullent pas des faits de l'acoustique. Il n'y a dans ces fsits ni levier, nt plan incliné, ni pesanteur comme dana la mécanique; on ne pent conséquemment former ni une statique, ni nne dynamique dea sons, à moins qu'on n'aille chercher leur levier, leur attraction et is loi de leur mouvement dans l'âme lumaine. Les déconvertes de M. Opelt dans les coincidences des vibrations des sona avec celles du pendule sont intéressantes et curieuses : il a porté une rare sagacité dana l'examen de ces faits ainsi que dans les applications qu'il y fait du calcul, et l'on ne peut lui refuser d'avoir fait faire un pas à la science, sous co point de vue; mais cette science est la théorie des vibrations, nnn celle de la musique, comme il le croit. Il connatt

la mesure des intervalles des sons et de la durée de ceux-ci; mais il ignore les causes idéales de leurs combinaisons, sans lesquelles la musique n'existeralt pas.

BCINICATE PAS.

ORAFTI (PIERRE-MARCELLIN), abbé et compositeur italien, vivait vers le milien du dix-septième sècle, et a tait imprimer à Venlae:

1º Concerti sacri 1, 2, 3, 4 e s voct, 1640. —

2º Musiche per gli congregazioni ed altri tuophi di onesta aircreziones.

Oll AZIO, surnommó Orazietto del Arpo, (le petit Itorace de la Istraje), a cause de son remarquable labera ar est instrument, fut consumera de la Istraje, la cusa de la Istraje, la custa de la Istraje de la Istra

ORIDONETZ (CANALES), no plotde ORDONETZ, CONSUMER, NO PARCONETZ, COMPROBLEM CONTROLLED STATE OF THE PARCONETZ, COMPROBLEM CONTROLLED STATE OF THE PARCONETZ, CONTROLLED STATE OF THE PARCONETZ CONTROLLED STATE OT THE PARCONETZ CONTROLLED STATE OF THE PARCONETZ CONTROLLED STAT

ORFINO (Virrono), musicien atlaché à la musique du duc de Ferrare, dans la seconde moitié du seizième siècle, s'est fait connaître par un recueil de composillons Intitule: Lomenlozioni a 5 voci, lib. 1, Ferrare, 1589.

ORGANO (Penino), excellent luthiste, naquit à Florence en 1471. Les circonstances de sa vie sont ignorées : on sait seulement que possédant une habileté incomparable sur son instrument, relativement an temps où il vécul, il charma ses contemporains et parcourut l'Italie au bruit des applaudissements. Il mourut à Rome en 1500, à l'ûge de vingt-neuf ans, et fut inhomé dans l'Église d'Aracceli, où cette inscription fut mise sur son tombeau; Perino Organo, Florentino, qui singulari morum suavitate ac testudinis non imitabili concentu, dubium reliquit amabilior ne esset sua ingenii bonitate, an admirabili artis excellentia etartor. Paulus Jacobus Marmila Parmensis amico, M. P. Viril annas 29.

ORGAS (ANNOAL), né à Ancôue vers la fin Péglise Saint-Cyriac qui est la eathéirale de cette ville. On a de lui : Moletti a quattro, ctaque, sei e otto voci. In Yenetia. app. Aless. Vincenti, tél.9, in-4°.

ORGIANI (Don Théornile), compositeur vénitien, fut maître de chapelle de la cathédrale a Udine dans le Frioul, et vécut dans la seconde moitié du dix-sentième siècle. Il a beancoup ecrit pour l'église et à composé la musique des opéras intilulés : 1º Il Vizio depresso, e la virtu coronata, ovvero l'Etiogabate riformato, repié senté au théâtre Sant' Angelo de Venise, en 1686. - 2º Dioclete, représenté au théâtre S. Angelo, à Venise en 1687. - 3° Le Gare dell' Inganno e del amore, an thélitre S. Movè de la même ville en 1689. - 4º Il Tirango detuso, représenté au Iludire de Vicence en 1691. - 5º L'Onor al cimento, au théâtre de San-Fantino, à Venise, en 1703. Le même ouvrage avait été joué à Brescia, en 1697, sous le titre de Gli amors di Rivaldo con Armida. - 6º Armida regista de Danasco, au théâtre de Vérone, dans l'automne de 17tt. Orgiani est mort a Udine vers 17t4.

ORGIFEXXO [Paxt], compositent et clarities, para Sapar versities, para Sapar vers 1715, part diétre du Conservatione de la Parki de l'archine, et entre de l'archine, et entre de l'archine, et entre de l'archine, anno le partie l'archine, l'archine de planierte l'archine, l'archine et la palquir dans cette et uite un ouveré de six onnates pour le chavede, du committant sina no mom une catalité distiluée. Aufortemence, acce accompagnement de pinas. A crossine que de l'archine de

ORGITANO (RAPHAEL), fils du précédent, naquit a Naples vers 1780. Élève de Sala, et non de Paer, comme il est dit dans le Dectionnatre historique des musiciens (Paris, 1810-1811), il montra, des ses premiers essais, d'heureuses dispositions qui auraient peut-être produit un compositeur distingué, s'il n'était mort à la fleur de l'age, à Paris, en 1812, En 1803, il fit représenter avec succès au théâtre des Fiorentini, à Naples, l'opéra bouffe intitulé : L'Infermo ad arte. Cet onvrage fut joue our les theâtres de plusieurs grandes villes d'Italie, et réussit partont, L'année suivante, Orgitano donna au méme théâire Non credere alle apparenze, autre opéra bouffe qui n'eut pas moins de succès. En 1811, il écrivit à Paris quelques morceaux qui furent intercalés dans le Pirro de Paer, et furent applandis. On connaît aussi de ce compositeur quelques cantates et canzonetles avec accompagnement de piano.

ORGONN (treas), musicien ne dans la Marche de Branchourg, vicut dans la seconde moilé du seizieme siècle et au commencement du suivant. It a fait impiriere un livre élémentaire listituie: Nusica norse que tem facilio ostenditur canend scienta du brevission sopice pueri artem com abayor fabore addiscere quenta, per Herricom Organissom Marchivant, Lelipert Herricom Organissom Marchivant, Lelipmand. Paul Baldanaus appelle cet-autene Orgasisi (Editolia, Patrisopia, p. 181).

ORIDRYUS (JEAN), cantor à Dusseldort vers le milieu du seizième siècle, n'a élé connu d'aucun biographe ou bibliographe jusqu'à ce jour, Lui-même nous apprend, dans l'épttre dédicatoire d'un livre dont it sera parlé tout à l'heure, que son tastire de musique fut Martin', surponimé Peu d'argent, maître de chapelle du due de Clèves et de Juliers (roy, ee nom). Le livre d'Oridryus, l'un des plus rares qu'on puisse citer, a pour titre : Praeticx musica utriusque pracepta brevia eorumque exercilia valde commoda, exoptimorum musicorum libris ea duntaxat qux hodte in usu sun!, studiose collecta, Dusseldornii, Jacobus Batheaius excudebat, 1557, petit in-8" de 80 fevillets non chitfrés, mais avec des signatures. L'ouvrage est divisé en deux parties, dont la première traite du plain-chant, et l'autre de la musique mesurée. Le style en est simple, clair, et l'exposé des règles y est fait avec beaucoup de lucidité, quoique d'une manière succinete. Ce qui concerne l'ancienne notation, particulièrement les produtions, y est bien traité. Le hasard m'a fait acquérir le seul exemplaire que i'aie vu de cet ouvrage, dans une vente de livres, où il n'y en avait aucun autre concernant la musique.

ORIGAY (ANTONO - Jenn - Barriste - ARABAND V), ab Reins en 1734, achela une charge de conseiller à la cour des monaises, et la prellà à la révolution de 1788. Ul mount ignoré, an mois d'exclore 1798. On a de lai meu bance compilation historique une l'inétitation de Paris et sur les commencements de la présida de la révolution de l'artic et sur les commencements de la révolution de l'artic et sur les commencements de la révolution de l'artic d'articularie, a résidate, sous ce titier à d'annotes du Trécière-Jindien, Paris, 1788, 3 vol. in ét.

ORISICCHIO (Axrove), C'est ainsi que Grétry (Memoires ou Essats sur la musique, L. 1, p. 73), Barney (Tie pracent state of Music in i renne and Italy, deuxième édit., p. 307), et d'après eux Gerher et ses copites, «crisent le nom du compositeur romain Aurisicchio (royez en nom.). E crois devir si gouirer isi que l'oryez en nom.). E crois devir si gouirer isi que l'oryez en nom.).

Grétry arriva à Rome en 1759, ce maître élait deja célébre par sa musique d'église, et que Burnev dit de lui (loc. cit.) que lorsqu'un evécutait une messe ou un motet du même compositeur dans une des églises de Rome (en 1770), le public s'y portait en foule, Enfin, le Cataloque général des membres de l'Académie de Sainle-Cécile de Rome (Catalogo dei maestri compositori, dei professori di musica e socii di onore, etc. (p. 67) fait voir qu'Anfouio Aurisicchio fut gardien de la section des maltres, membres de cette Académie, pendant les annéca 1776-1778; d'uû l'on duit conclure qu'il ne monrut pas aussi jeune que je l'ai dil à son article, d'aprèa les notes du Catalogue manuscrit de l'abbe Santini, car puisqu'il était déjà celèbre et mattre sévère en 1759, comme le dit Grétry, il ne pouvait avoir moins de trente ans, et devait être conséquemment âgé de cinquante ans au moins lorsque Casali (royez ce nom) lui succéda en 1779, comme gardien de la section des compositeurs.

ORISTAGNO (1111), så i Trapssi (Sticle), et 151 (1); (dettal la murique à Palerine, et devint organisto de la chapelle palatine (1); il montrul dans celler tille, à un gale televarencé. On a public de sa composition: 1° Montripoli et a composition: 1° Montripoli et 2. Palerine, et al. (1); il montrul dans celle et al. (2); il montrul et Lipiphenate II-20; il-20; il montrul et Lipiphenate II-20; il-20; il-

ORLANDI (SANTI), compositeur de l'école vénifienne, au commencement du dix-septième siccle, a fait imprimer de sa composition : cinq livres de Martrigali a 5 voci, in Venetia, app. Angelo Gardano Fratelli, 1607-1608, in-4". ORLANDI (FRANKAND), professeur de sol-

"ONL'A CAMPA ("Alamanda)," promondere deux de VALVANO ("Alamanda"), promonde de la Parme en 177." Imparti, organista à Colorne, lui donna les premières leçons de muelque, puis crettà à Parme, et Parle hai donna quodque consolt da 17 n.l.; il chia na Conservablere de la continue de la colorne de la conservation de posti da 17 n.l.; il chia na Conservable de la contrepoist sono Sala et Trillo. De retore a perse al Taga de vitagi devan sani, il y oblista ma emploi dans la musique de la cont, et libentio persi il commercia e circe parte la foldire. An persi il Commercia e circe parte la foldire. An persi il commercia e circe parte la foldire. An Salamanda de la Conservation de la Conservation de la contra de la contra del Nilla ("Alamanda "Alamanda"). Salamanda la Nilla ("Alamanda "Alamanda"). Salamanda Nilla ("Alamanda "Alamanda "Alamand titre comme un de ses meilleurs ouvrages, et qui a été joué avec succès au Théâtre-ttalien de Paris, Dans la même année, il cumposa encore Azemira e Cimene, pour Florence, el l'Avaro, pour Bologne. Jusqu'en 1807 il montra la même técondité, et quoique ses ouvrages fussent en général d'une inspiration et d'une facture assez faibles, Il jouissait alors d'une britlante réputation. Un décret du vice-roi d'Italie l'appela à Milan, en 1506, comme professeur de musique et de chant du pensionnal des Paces: mais trots ana après, cette luslitution avant été supprimee. Orlandi entra au Conservatoire de Milan, en quatité de professeur de solfége. En 1828, il fut appelé à Munich comme professeur de chant. Je crois qu'il est mort dans cette ville vers 1840,

Depuis 1802 jusqu'en 1814, Orlandi a écrit pour divers théâtres les ouvrages dont les titres suivent : 1802, I Furbi alle nozze, à Rome, pour le carnaval ; L'Amore stravaoante, à Milan, pour le printemps; L'Amore deluso, à Florence, 1803, Il Fiore, à Venise dans l'été, 1804, La Spesa contrastata, à Rome, pour le carnavat; Il Sartore declamatore, à Milan, au printemps; Aino, à Brescia, dans l'été: La Villauelta fortunata, à Turin, pour l'automne, 1805, Le Notte chimeriche, à Milan, pour le carnaval; Le Nozze poetiche, à Génes, pour le printemps. 1806, Il Corrado, à Turin, pour le carnaval; Il Metodanza, à Milan, dans la même saison, à l'occasion du mariage du prince Eugène, vice-roi du royanme d'Italie; I Raggiri amorosi, au thestre de la Scala, à Milan, pour le printemps. 1807, Il Baloardo, à Venise, pour le carnaval, 1808, La Dama soldato, à Gênes. pour le prinlemps; L'Uomo benefico, à Turin, dans l'été. 1809, L'Amico dell' Como. 1811, Il Matrimonio per svenimento, 1812. Il Oniproquo, à Nilan, pour le carnaval ; Il Cicisbeo burlato, au printemps, dans la même ville. 1813. Zulema e Zelima. 1814, Rodrigo di Valenza; La Fedra. Après les premiers succès de Rossini. Orlandi comprit qu'il ne pouvait lutter avec un tel artiste, et il cessa d'écrire pour la scène. Indépendamment de ses opéras, il a écrit quatre messes solennelles, pinsieurs motets et plus de cent compositions de différents genres, parmi lesquelles on remarque un ballet en cinq actes, beaucoup de morceaux détachés pour divers opéras, cinq chœurs pour l'Alceste d'Alberi. nne cantate à 2 voix, un nocturne à 3 voix, dédié au roi de Wurtemberg en 1826.

La fille d'Orlandt, n'e à Parme en 1811, morte à Reggio le 21 novembre 1834, à l'âge de vingttrois ans, avait débuté d'une menière brillante dans l'opéra sérieux, et a'élait full applaudir dans

<sup>(</sup>I' Biografia degli nomini ilimstri Trapanesi, del esv. Gluseppe M. di Ferro; Trapani, 1830, Svol. in-8°. [1] Mengriore, Biblioth. Sic., 1, 1, p. 115.

Anna Bolena, de Donizelti, et Norma, de Bellini.

ORLANDINI (JUSEPH-MARIE), compositeur dramatique, est nommé simplement Joseph Orlandini, dans le calalogue des Académicieus philharmoaiques de Bologne intitulé Serie Cronologica de' l'rincipi dell' Academia de' Filarmonici di Bologna (p. 23); mais Allacei le nomiae partout Joseph-Marie, d'après les livrets des opéras qu'il a mis en musique. Suivani le même catalogue, Orlandini aurait élé Florentin, mais les mêmes livrets le disent Bolonais (Bolognese) : c'est à ceux-ci qu'il faut ajouter fui. Orlandini naquil vers 1690 et brilla dans la première moitié du dix-huitième siècle. Son mattre de contrepoiut fut le P. Domiaique Scorpioui qui, vers la fia de sa vie, fut maltre de chapelle de la cathédrale de Messine, Orlandiai écrivil d'abord pour le théâtre de Ferrare, puis composa pour ceux de Bologne et de Venise. Suivani les notes qui avaient été envoyées d'Italie à La Borde, cel artiste fut maitre de chapelle du grand-duc de Toscane (Essai sur la musique, t. IIt, p. 207). Il fut agrégé à l'Académie des Plulharmoniques de Bologae en 1719. Les titres connus de ses ouvrages sont ceux-ci : to Farasmane, en 1710; - 2º La Fede tradita e vendicata, à Vesisc, 1713; - 3º Carlo re d'Allemagna, ibid, 1711; - 4° L'Inaocenza giustificata, ibid., 1714; - 5° Merope, d'Apostolo Zeno, en 1717; - 6º Antigona, à Bologne, en 1718. Cet opéra fat repris à Venise et à Bologne en 1721, 1725 et 1727 ; - 7º Lucio Papirio, à Venise, en 1718; - 8º Ifigenia in Tauride. en 1719; - 9° Paride, à Bologne, en 1720; -10° Griselda, ibid., dans la même anace; -11° Neronc, à Veaise, en 1721; - 12° Giuditta, oratorio, à Ancône, en 1723; - Oronta, à Milau, en 1721; -- 14° Berenice, à Venlse, ea 1725; - 15° l'Adelaide, ibid., 1729; - 16° La Donaa aobile, en 1730; - 17º Massimiano, h Venisc, 1730; - 18° Lo Scialaquatore, en 1745. ORLANDO DI LASSO. V. LASSUS (OR-

LAND OF BOX VAN DE.).

ORILOPE (Griconne-Walansum, comic), me à Pietrelbourg en 1777, rempili, dans as jour leurs, plante de la principal de l

Pétersbourg le 4 juillet 1826, d'un coup d'apoplexie, à l'age de quarante-huit ans. Il a beaucoup écrit, en russe et eu français, sur l'histoire, la politique, la littéralure et les arts. Quérard dit (voyez La France littéraire, t. 6, p. 503) que M. Amaury-Duval est le véritable auteur das ouvrages en langue française pnblics sous le nom du conte Orloff; j'ignore si cetle assertion est fondée. Quoi qu'il ea soit, au nombre de ces livres on trouve celui qui a pour tilre : Essai sur l'histoire de la musique en Italie, depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours; Paris, Dufart, 1822, 2 vol. iu-8°. Adolphe Wagaer de Leipsick a traduit en allemand cet ouvrage, sous ce titre : Enlwurf einer Gesehichte der italianischen Musik, etc., Leipsick, 1824, ia-a\*. Il y en a aussi une traduction italienue. L'auteur de l'article Orloff du Lexique universel de musique publié par Schilliag dit que la compilation d'Orloff est tirée en graade partie du Dictioanaire des artistes musieiens, de l'abbe Bertini; mais ce dictionnaire n'est presque qu'une traduction de celui des musiciens publié en français par Choron et Fayolle, et celui-ct est lui-même tradult, avec beauconp de négligeace, de l'anclen Lexique de Gerber. C'est le Dictionnaire de Choron et Fayolle que le comle cite partout, et je ne erois pas qu'il ait eu connaissance de celui de Berlini. Au surplus, si te Dictionaaire de Choron a beau coup servi au comte Orloff pour sa compilation mal faite, ce n'est pas le seul livre auquel il ait emprunté des renseigaements remplis d'inexactitudes, de noms défigurés et de fausses dates. Le volume, concernant les musiciens, du livre intlituté Biographia degli Uomini del regno di Napoli (Naples; 1819, in-4°) lui a foumi tout ce qu'il rapporte des articles de l'école napolitaine : il en a pris tout le reste dans Laborde, qu'il appelle na éloquent écrivain. J'ai connu le comte Orioff à Paris; il aimait beaucoup la musique, mais li n'y entendait rien, et soa iguorance de la partie scolastique, scientifique et littéraire de cet art étalt complète. Ce qu'il dit de la musique des auciens et de celle du moyen age n'a noini de sens; il confoad le style de toules les époques de la musique moderne : il appelle Viadana, l'iadama, Graun, Grauss, Gerber, Gaebor, Forkel, Jokel, etc., etc. On ne finirait pas si l'on vonlait relever toutes les bévues de ce livre.

ORLOWSKI (ANTOINE), violoniste et compositeur polonals, et usé à Varsorie- en 1811 saivant M. Sowinski (Les Musiciens polonais, p. 441), mais vraisemblement quelques années plus tot. Il fil ses études musicales ao Conservatoire de cette ville, et y reçut les leçons de Bietoire de cette ville, et y reçut les leçons de Bielawski pour le violon. Eisner (voyesce nom) lui enseigna la composition, Les premiers prix de violon et de piano lui furent décernés en 1823 ; puis Il écrivit la musique d'un ballet en uu acte, qui fut représenté an grand théâtre de Varsovie en 1824. Lorsque ses étndes de comp :sition furent plus avancées, il écrivit la musique d'un nonveau ballet en trois actes, intitulé : Envahissement de l'Espagne par les Maures, qui obtiut quelques représentations au même théâtre, en 1827. Après avoir passé quelque temps en Allemagne, M. Orlowski arriva à Paris en 1830. Pendant son séjour dans cette ville, li compléta ses études de composition sous la direction de Lesneor, puis it se rendit à Ronen et y dirigea pendant quelque temps l'orchestre du théatre et celui de la société Philharmonique. It y remit en musique l'opéra de Planard intitulé Le Mari de circonstance, qui fut 100é au Théâtre des Arts en 1834, et qui obtint du succès. Fixé depuis lors à Rouen, comme professeur de piano et d'accompagnement, il s'v est livré exclusivement à l'enseignement. Les ouvrages cousins de cet artiste sont : - 1º Trio pour piano, violon et violoncelle, op. 1; Varsovie, Brzeziua; - 2ª Polonaises pour piano seul, ibid.; - 3° Pinsienrs Mazurecks, ibid.; -4º Trois rondos pour piano, Paris, Launer; -5° Sonate pour piano et violon; Paris, Richault. - 6° Duo pour piano et violon sur des aire polonais, avec Alb. Sowinski : Paris, Lanner : -7º Trois suites de caprices poor plano seut; Paris, Lemoine; - 8° Doo pour plane et violon; Paris, Chaillot. - 9° Valses ponr planp à 4 mains, Paris, Lemoinc. - 10° Romances françaises : Paris, Launer; - 11º Quatnor pourpiago, violog, alto et violoncelle (en manuscrit).

ORNITHOPARCUS (Axonf.), on OR-NITOPARCHIS suirant forthersphe adoptée par toi-même, écrivain sur ta munique. NITOPARCHIS de la companio de la constitución de la quil a Medingen su duché de Saxe de ce nom, dans la seconde motifé du quintines oléte. On goure quels firent ses emplos de un altre de la companio de la companio de la contre de arté (cricium magister) pas Elire de l'irre que noss avons sous son nom. Il voyaga beaconp, el 7 ouvol, en plusients entrolis, que

(I) Lipen, Biblioth, Politon, I. II, p. 18.7 For le nous tité du gree que ével donné et certivale, il nemble avair vonte l'apporter niemes royageer, a cousé des pontes l'abstraces qu'un sait porcenne. Oranthopareux est en effet formé du sabitantil donne, dont le genite est propriet, et de passif du rerbe paraposition, fire fromsporte en dels, au loin, et par contraction, naçue-pió(pas.

sur la musique qu'il donna à Tobinge, Heidelberg et Mavence. Le trolsième livre de son Trailé de nousique est stédié à Philippe Surus, professeur au gymnasse de Heidelberg, de out il avait recu l'hospitalité en visitant cette vide : Expertus sum (dit-it) cum hospitalitate liberatilatem, quo El nt omnes Budoricii gumnasii quam Heydelberganı nominant, magistri, etc. Un passage de la fin du troisième livre contient la longue énumération des contrées qu'il a parcourues; il dit que son voyage a'est étendu dans cinq royaumes, savoir : la Pannonie (l'Autriche et toutes ses provinces), la Sarmalie (la Russie et ta Pologne), la Bolsème, la Dacie (la Transylvanie, ta Moldavie et la Valachie ) et toute l'Allemagne. J'ai, stit-il, visité soixante-trois sliocèses, trois cent quarante villes, et j'ai vu des peuples et des hommes d'une infinité de mœurs différentes : j'ai navigué sur deux mers, savoir : la Baltique et le grand Océan, etc. (t). Une purase de ta dédicace du second livre à Georges Bracchius, chantre de l'école primaire de Stuttgard, ponrrait faire croire qu'il babitait la Souabe, ou du moins qu'il y avait été, car il félicite ce savant de ce qu'il est en vénération dans ce pays et dans ta hante Allemagne pour ses connaissances étendoes lin Suevia ac lola superior reneratur Germania ). Enfin on voit par le luitième chapitre du second livre qu'il visita Pragne, car il y parte d'un organiste du château de cette ville, fort ignorant, selon lui, qui o nit faire la critique de la doctrine de Gafori sur les proportions de la potation. Ornithoparcus traite ce pauvre homme en termes très-dors. Il est vraisemblable qu'il en agissait ainsi avec tons ceus dont il ne partamenit pas les opinions, et qu'il s'était fait beauconp d'ennemis, car sea épitres dédicatoires des quatre tivres de son Traité de musique, adressées aux magistrats de la ville de Lunebourg , à Georges Bracchius, à Philippe Sprus et à Arnold Schitck, musicien et organiste du prince palatin, électeur de Bavière, se termipent toutes par la prière de le défendre contre les envieux, les Zoiles et les Tersites.

snn livre est le résumé de lecons publiques

Le livre d'Ornithoparens est un des meilleurs de l'époque où il parat; il a pour titre: Musicæ activæ Micrologus, libris quatuor digestus omnibus musicæ studiosus non minus utilis quam necessarius. On lit à la fin du volume;

(1) in percepinatione nostra, quinque regna, Paunnnie, Sarmaire, Bahemie, Bucie, se utriusque Germanie, dircesse scaratica irre; arbes tre cromiem quadraginai; populacem se dicervoram hombaum muces pene infinito valonus; muria dou. Ralikum sellicel atque Occarum magnum analigavinos, cie.

Excussion est hoc opus Lipsix in adibus l'alentini Schumani, mense januario, auni l'irginet partus decivil septimi supra sesquimillesimum (1517), Leone decimo pontifice maximo, ae Maximiliano gloriossisimo imperatore orbi terrarum prasideutibus, in-i", obl. Cette édition, qui est de la plus grande rareté, se trouve à la Bibliotheque imperiale de Paris (in-4° V, nº 2674-A), à la Bibliothèque royale de Berlin et à celle de Saint-Marc de Venise. Deux autres éditions non moins races ont été publiées en 1519 et 1521. La première est à la Bibliothèque royale de Berlin; l'aulte à la Bibliothèque impériale de Paris, Elles ont été imprimées toutes deux à Leipsick par Valeulin Schumann, et ont celle souscription · Exenssum est hoc opus, denno enstigatum recognitumque, Lipsix in adibus Valentini Schumanni calcogrophi solertissimt, mense aprili, anni Virginci partus underigesimi supra sesquimillesiurum. Les dates seules sout differentes, et leur format est in-5° de 13 feuilles et demie. Il est blen renorquable que Forkel, à qui l'on doit la connaissance de l'édition de 1519, n'ait pas vu qu'elle ne pouvait êlce la première, puisqu'on y voit ces mots: denno castigatum recognitumque, et qu'il ail considéré comme une denvième cilition celle de Cologne, 1535, in 8° oblong, que Walther avait consultée, et qu'il a fait connaître. Ce lexicograplie de la musique a noté en marge de son exemplaire une autre édition de Cologne, 1533. Schacht ( roy. ce nom), cité par Gerber, indique une cinquième édition du même ouvrage portant la date de Cologne, 1540. Il y a donc en six éditions du livre d'Ornithoparcus. Toutes sont de la même rareté, et par une bizarrerie actuchée à ce livre, il est aussi difficile de trouver aujourd'hui la traduction anglaise que Dowland ( royes ce nom) en fit au commencement du dix-septième siècle, et qui a pour titre : Andreas Ornithoparcus his Micrologus, or introduction : containing the art of Singing. Digested into foure Bookes, not onely profitable, but also necessary for all that the art studious of Musicke, London; 1609, petit in-fol, de 92

poget.

Le Nicrologue d'Omilhoparcus est divié en quatre livres. Dans le prenier, apret les préliminaires obligés en arches traités en melagre, concernant la définition de cet art, sa division en diverse parties, son eloge, etc., on trouve un traité du plain-chuat qui renferrae de bonnes choeses sur les nos et sur les musacces. Le econd livre est un traité de la mossique mesuré : tout traité de la mossique mesuré : tout partie en rai la noation et la marsaire en qu'il menterne ar la noation et la marsaire.

est excellent. Le troisième traite des accents et des diverses sortes de points musicaux. Le quatrième est un traité du contrépoint, dont les exemples sont blen écrits.

OROSTANDER (Anné.), magister et confor à Westers, en Suele, daus les premières années du dix huitème siècle, a publié un traîté élémentaire de musique, en langue suédése, initule ? Compend uns mastern, sammansier/jura, til de Studerendors tiesal Westerza (Alerigè de musique, compiépour l'usage des éludiants de Westera), Westera, 1703.

OROUX (Clabbé), d'abord abbe de Fontaine-

le Conde, fut ensuite chanoine de Salint-Léonard de Noblae, et chapelain du rol. Il vévit dans la seconde moité du li-hulitime sécie. Au nouvier de ses ouvrages, on trouve une *Histoire ecclé*sisatique de la cour de France; Paris, 1756-1777, 3 vol. In-4". Ce livre renferme l'histoire de la clapelle et de la musique du rol, avec des recherches carteses sur ce sujer.

ORPHÉE, personnage mythique ou réel, dont l'existence est généralement placée environ treize siècles avant l'ère chrétienne, el qui, conséquemment serait postérieur d'environ trois siècles à Olen (royez ce nom), prêtre chanteur de Délos. Il naquit dans la Thrace et fut (ils d'Œagre, roi d'une partie de cette contrée. La mythologie lui donne Apollon pour père, et pour mère la muse Callinpe. Chez les Grecs, Ornhée est le mythe de la puissance le résistible de la musique unie à la poésie snr tous les êtres organisés, et même sur la nature inorganique. Contemporain des Argonautes, il les accompagne dans leur expédition; aux sons de sa lyre, le navire Argo fend les flots et porte avec rapidité les héros vers la Colchide ; par ses chauts, il arrache ses compagnons aux séductions des femmes de Lemnos : il arrêle par ses accords harmonieux la perpétuelle agitatiun des Symplégades qui auraient brisé le navire à son passage ; il endort le dragon gardien de la toison d'or, que vont conquérir les Argonautes; au retour, le charme de ses mélodies parvient à soustraire les héres aux eueliantements des sirènes; enfin, après la mort de son Enrydice, it descend aux enfers pour redemander sa compagne à Pluton; à ses accents. Cerbère courbe la tête, Caron le transporte dans sa barque, les Furles cessent de tourmenter les embres, l'inflexible population du Tartare est émue, Proserpine s'attendrit, et Pluton cède à la voix du chantre divin. Une seule condițion est mise au retour d'Eurydice sur la terre. Orobée ne doit pas se relourner jusqu'à ce que tous deux aieut revu la lumière du soleil; mais la passion l'emporte : déià près des portes de l'enfet, Orphée veut revoir l'objet de son amour, et bientôt il le voit disparattre pour jamais. Orphée, à qui te nom de Chantre de la Thrace est reslé. fut le civilisateur de ce pays par le charme de son art : la tradition qui lui fait donner la mort et disperser ses membres par les bacchantes appelées Ménades, n'a d'autre significatiun que celle d'une réaction de la barbarie des Thraces contre un commencement de civilisation. L'opinion de Ciceron qu'il n'y a jamais en d'Orphée (De natura deorum, lib. 1, sect. 28) est vraisemblablement trop absolue; ear suivant la tradition la plus généralement admise, ce poéle chanleur n'a précédé ta naissance d'Homère que d'environ quatre cents ans, et l'en doit croire que l'anteur de l'Iliade et de l'Odyssée a trouvé des modèles et des ressources pour les épisodes de ses grands poèmes eliez lous ces chanteurs des temps héruiques considérés auiourd'hul comme fabuleux, tels qu'Olen, Linus, Orphée, Musée, Thamyris et Philammon. La réalité du personnage a'est perdue sous les fables dont on l'a environnée. Toulefois, il est hors de donte que les Argonautiques, les Hymnes, et d'autres poèmes qui lui ont été altribués, sont postérieurs au commencement de l'ère clirétienne. Ce qui les concerne a été éclairci par de bona travaux philologiques publiés depuis le commencement du dix-neuvième siècle.

ORSCHILER (7xx-Guotoxs), not his Breish, an 1634, recut in permitere (spece de musique de l'organiste Kirsfan, Il entre anestice comme appea au service de combte Zersini qui le sil voryage, l'envoya à Berlin pour ténder le violoso sus la direction de Frey et de Rosotti, et à Vienne, aui prit des leçons de contrepioni closes la direction de Frey et de Rosotti, et à Vienne, aui prit des leçons de contrepioni close le prince de Lindinessision, qui le sit sun matter de chaptel. En 168 s'altai accure su service qu'il sit agif de soitante-buil sun. Cet arithe avi qu'il sit agif de soitante-buil sun. Cet arithe avi qu'il sit agif de soitante-buil sun. Cet arithe avi free publici, mais il a labbie en mamerich losse comp de symplemics à quatre parties pour l'égies, 2 li trade eviton, et s' solos.

ORSI (Le Père), moine célestin du couvent de Brescia, fut maître de chapelle de l'église de Gli Angloti de cette ville, vers le milieu du dixseptième siècle. Il a publié des Motetti a tre e quattro voci co'l bosso per l'organo; Venetia, app. Aless, Vincenti, 1647, in-49.

ORSNY (GATEA), contrabite folder, for stated à la menigo de l'emperere Claries VI. Il possibili me des ples belles vois qu'une dispansa cientabes, et le stiple targe et pur de son excessine portait Frontoin dans le corur de ceur qu'i restabiliste. La UZ3, il clausat dans l'oprica costranze furirezza, de Pasa, quil suchcie pale mi al, Prosus, pour le consociequid Pasa-louviera dares, lei accodent le piuqu'i banduirest abes, lei accodent les pius qu'i ba fun de ses jours. Il mourat à belle vivi juiqu'à ha fin de ses jours. Il mourat à Viesne, dans un de se suche, vers 1500.

ORNAM (Locu), compositer aspolition, sieve du estilige de musique de S. Pietro a Mojelle, a fut son déset à la secte par la composition de l'opéri nisibile i l'Erro oil Sen-loyà, repérenté au thétite Nuro de Sayle, des Tastomes de 1831. Cel oursage, rivi-talle, n'éléd que trois repérenté au thétite Nuro de Sayle, n'éléd que trois repérentation. A l'automet de 1835, ochial donna multiéra Mileri, de Fierente, La Fin de l'adonné, qui n'obt pas une plais passe que l'automet, qui n'est passe qu'est passe qu'

OBINDO (Girvano ou Javrush), pétre aupotitia, let unite « Conservatior de Le Pieth de l' Farchai, vers is fin de di lovopétous eicel, et ent la réputatio d'un protesseme de grand metrice. Il a locacoup écrit pour l'égles, particulficient pour ceit de de Jevilles de Aprentis de dont il citat mattre de chapelle. Le troui i mit en monique un derma mitatte : La Tronitora, pour le Cotteg des moldes, et pour la metre aitait de la companie de la companie de l'acceptant de la confession de la companie de la companie de de cei ecclesiatique planieurs œuvres de quesigne instrumentale.

OINLER (Journa), compositent de materia tepte instrumentale et violonceille au titelate national de Vienne, vers la fa de dis-luitième sider, a laisée on manuerit et 15 yapinoiné à 8 parière. — 2º Deux quations pour violonceille, violon, alle et hauer. — 2º Sept rite pour deux violon, alle et hauer. — 2º Sept rite pour deux violon, alle et hauer. — 2º Sept rite pour deux violon, alle et hauer. — 2º Sept rite pour deux violon, alle et hauer. — 2º Sept rite pour deux violon, alle et hauer. — 2º Sept rite pour deux pour pour pour violonceille, alle et lauer, le muitten, pour violonceille et hauer. Tous cen mortante pour violonceille et hauer.

Gerber suppose (Neues Lex. der Tonkünstler) que le nom de cet artiste est incorrectement écrit, et que Joseph Orster était fils de Jean-Georges Orschler; ce qui n'est pas invraisemblable.

ORTELLS (D. ANTOINE-THÉODORE) fut nonimé maître de chapelle de l'eglise cathédrale qe Valence, en 1668. Considéré comme un des artistes les plus distingués de sa province, et de l'école valençaise en particulier, it a écrit uu grand nombre de compositions pour l'église : elles se trouvent à la cathédrale de Valence, ainsi que dana plusieura églises d'Espagne et au mouastère de l'Escurial. M. Eslava (20902 ce nons) a publié dans la Lira sacro-hispana (2º série, t. ter, dix-septième siecle) la première lamentation du mercredi saint, à 12 voix eu 3 chœurs : C'est un morceau blen foit. Cet artisle esl cité comme autorité dans l'écrit qui a pour titre : Rispuesta del ticencia to Franc. Vatls, Presbut. Maestro de capitta en la englesia cathedr. de Barcettona, a la censura de D. Joach, Martinez, organ- de la S. Intesia de Vatencia contra la defensa de la Entrada de et Tipte secundo en et Miserere nobis de la Missa Scala Aretina (p. 5).

ORTES (L'abbé Java-Maur), prêtre rénitien, vecut vers le milieu du dix-imitième siccle. Il est auteur d'un opuscule auquei il n'a pas mis son nom, el qui a pour litre: Bifessioni sopra i drammi per musica. Aggiuntori una nuora azione drammatica; l'enezia, preuso Gio. Battista Pasquatt, 1737, petti in-4°.

ORTHI (J. W.), pasters à Griesheim, dans le grand-duché de Hesse-Damshatt a prononce en 1835, le douzime dimanche après la 
Grintle, un sermon à Poczasion d'un nouvel 
orque placé dans son église. Ce sermon a éte 
problés ouse cettie : Von dem nehre Wirle 
der Musik, beider des Gesanger und Tonspiets, 
ur christliches Gotterrechrung (De la véritable action de la musique, dans le chant et le 
im do forgen, pour lonourer Dieu Certéfennemont); Darmstadt, Lenibner, 1835, in-8° de 20 
pages.

ORTIGUE (Destru-Loca D'), illiérateur musicen, né Availleu (Vauchue), le 22 mai 1802, fit voir dès son enfance d'hevenses distant, par le manique. Les premières notions de solfige tai furent données par su musicien d'ambred, mis suns collenc, comme on trouve de solfige tai furent données par su musicien d'ambred, mis suns collenc, comme on trouve de solfige tai furent données par su musicien de solfige tai furent données par su musicien de solfige tai furent de solfige tai furent de solfige tai furent de solfige require nou l'acceptant de solfige (por le solfige des des l'ambred). Eliaze pier, el son lis Casili Blaze (reges cos nom), mais de sa famille, lui encalquerent lés en famille, lui encalquerent lés en famille, lui encalquerent les

éléments de l'harmonie, du piano el de l'orgue. Destiné à la magistrature par ses parents, il tut envoyé à Aix, en Provence, pour y faire un cours de droit, après avoir terminé d'assez bonnes études au collège des Jésuites de sa ville natale. Sans négliger les lecons du professeur de la faculté de droit, M. d'Ortigne continuait à s'oceuper de musique et avait pris nn mattre de violon qui le mit en état de jouer une partie de second violon on d'allo dans les réunions d'one sociélé d'anuateurs dont les membres élaient désignés sous le nom de Beethovenistes, par opposition aux autres ansateurs de la ville qui fréquentaient le théâtre et qu'on appelait les Rossinistes. Il va sans dire que les Beethovenisles n'accordaient aucune espèce de mérite à Rossini, M. d'Ortigne était encore tout plein de ces préjugés lorsqu'il arriva à Paris, en 1827, pour y faire son stage, et il lui en reslail encore beaucoup deux ans après, lorsqu'il publia sa première brochere où se trouvait cette phrase : Un homme (Rossini) souvent inférieur aux grands mailres dans tes parties essentielles, et qui tes avait tont au plus surpassés dans les quatites secondaires! Plus tard, les opinions de M. d'Ortigue se sont modifices de la manière la plus absolue à l'égard des œuvres du même maltre.

Nommé en 1828 juge audileur à Apt (Vancluse), M. d'Ortique dut, à son grand regret, s'éloigner de Paris, mais résolu de suivre une aulre carrière plus conforme à ses goûts, il ne resta qu'un an dans cette position, et relourna à Paris en 1829. Ce fut alors qu'il publia la brochure dont il sient d'êlre parlé, et qu'il prit part à la rédaction du Mémortal catholique par quelques articles de musique. Au commencement de 1830 il se rendil à La Chesnaye, en Bretagne, près de l'abbé de Lamennais, dont le talent lui inspiralt une vive admiration, ct se mit au rang de quelques disciples de ce grand écrivain. De retour à Paris en 1831, il y ful un des fondateurs du journal l'Avenir, et y rédigea les articles de critique musicale. En 1835 il se maria à Issy. près de Paris. Deux ans après il fut chargé par M. Guizot, alors ministre de l'instruction publique, d'un travail sur la musique du moven âge, qui, plus tard, est devenu le novau de son Dictionnaire titurgique du plain-chant. M. de Salvandy le nomma, en 1839, professeur de chant d'ensemble au collége ttenri IV (lycée Napoléon), et dans l'année suivante il fit partie de la commission du dépouillement des manuscrits de la Bibliothèque royale, sous la direction de Champollion. Eufin, à diverses reprises, il est entré dans la collaboration de travaux historiques commandés par le gouvernement. Cemme critique de illécratare ou de mosique, il a travaillé an Memorial celholique, à l'Arenir, la Quolidérane, à la Gazélie musicale, à la Prance musicale, au Temps, la Revue de Paris, la Revue des Deux mondes, au Journal de-Paris, au Naisonal, à Univers, à l'Opision catholique, c'en derme lieu au Journal des Debats.

Jadis partisan passionné de la philosophie systématique de l'abbé de Lamennais, il a fourul à cet homme célèbre les matériaux du chapitre qui concerne la musique dans l'Esquisse d'une philosophie; matériaux qui, pour le dire en passant, sont puisés en partie dans le résumé du Cours de philosophie de lo musique ei de son histoire, professé à Paris, en 1832, par l'auteur de la présente notice. Longtemps après, M. d'Ortique s'est aperen des égarements où l'entralnaient les principes de cette philosophie dans leur application à l'art dont il s'occupe, et s'est attaché à la doctrine plus féconde de l'art en iui-même. Ses ouvrages publiés sont ceux-ci : 1º De la guerre des dilelianti, ou de la révolution opérée par M. Rossini dans l'opéra français, el des rapports qu' exisient enire la musique, la litiéraiure ei les aris; Paris, Ladvocat, 1829, brochure in-8°. - 2° Le Baicon de l'Opéra (Mélanges de critique musicale formés d'articles publies précédemment dans les journaux), Paris, Renduel, 1833, un volume in-8°. - 3º De l'École musicale il alienne ei de l'administration de l'Académie rovole de musique. à l'occasion de l'opéra de M. Berlios (Benrenuto Cellini); Paris, 1839, In-8\*. Le même ouvrage a été reprodoit sous le titre suivant. -4º Du Théaire-lialien et de son influence sur le ooût musical français: Paris, 1840, in-8°. De nombreux cartons ont fait disparaltre de ce volume le caractère de pamphlet qu'il avait d'abord, et M. d'Ortigue y a ajouté une longue lettre adressée à M. Léon Kreutzer. - 5º Patingénésie musicale, brochure in-8° de 22 pages, extraite de la Revue el Gazette musicale de Poris. - 6º De la mémoire chez les musiciens, letire à Mme S. de B., in-8° de 23 pages (sans date), extrait du même journal. - 7º Dictionnaire liturgique, historique et théorique de plain-choni et de musique d'église, dons le moyen age et les temps modernes : Paria. Migne, 1854, un volume très-grand in-8°, composé de 1580 colonnes. Cet ouvrage fait partie d'une Bibliollièque ecclésiastique publiée par l'abbé Migne; mais on en a séparé un cerlain nombre d'exemplaires qui ont des titres et des convertures à part. M. Th. Nisard a eu une grande

part dans la rédaction de ce dictionnaire; most la partie qui appartient a M. d'Ortigne est le travail le plus considérable de son œuvre. -8º Introduction à l'étude comparée des tonal'ilés el principalement du choni aréagrieu el de la musique moderne; Paris, Polier, 1852. 1 vol. in-16. Ce volume est formé d'une réunion d'articles publiés précéderoment dans le Diclionnatre liturgique, etc. - 9º La musique à l'Église; Paris, Didier et Ce, 1861, 1 vol. lu-12 de 478 pages. Ce volume est composé d'articles précédemment publiés dans divers journaux, sur ce sujet. - 10° La Maitrise, Journal de musique religieuse, fondé en 1857 par MM. d'Ortigne et Niedermeyer, puis dirigé par M. d'Ortique seul depuis 1858 jusqu'en 1860. Première année 1857-1858; deuxième année 1858-1859; troisième année 1859-1860, Paris, flengel, gr. m-i°; chaque année est divisée en deux parties, dont l'une renferme la littérature musicale, et l'autre la musique d'église pour les voix et pour l'orgue. - ti' Traite théorique ei protique de l'accompagnement du plainchant, par MM. Niedermeyer et d'Ortique. Paris, Heugel, 1856, 1 vol. tres-grand in-8°, Ce traité d'accompagnement est complétement erroné au point de vue de l'application de l'harmonie à la tonalité du plain-chant. - 12º Journal des Maßrises, Revue du chont titurgique et ac la musique religieuse, par MM. d'Ortigue el Féitz Clément, première année, 1802; Paris, Adrien Leclerc et Cle, gr., in-4°. Cette publicaliun, qui peut être considérée comme la continnation de La Maîtrise, se compose d'une feuille de texte et d'on morceau de musique religieuse avec orgue. M. d'Ortigue, qui goûtait autrefois le drame dans la musique d'église, comme on peut le vuir par les éloges qu'il afait du Requiem et du Te Deum de Berlioz, ne s'est pas contenté de rompre avec ceux qui venlent intruduire le théâtre à l'église, mais il n'admet plus même dans le culte calholique de musique d'aucane espèce accompagnée d'instruments, dépassant en cela la tradition de près de trois siècles adoptée dans l'église. D'anlent novateur du dixneuvième siècle, il s'est fait janséniste en musique, et ses nouvelles tendances ont trouvé un appui dans les convictions de M. Félix Clément. On doit plain-ire cette erreur de deux hommes de mérite; car, outre qu'il ne faut pas voxiuir être plus calholique que l'Église, on peut affirmer que ces Messieurs se sont engagés dans une voie sans issue, et qu'ils prêchent une réforme impossible.

Il n'est pas de l'objet de la Biographie untrerselle des musiciens de donner la liste des écrits politiques et littéraires de M. d'Orligue; on la tronvera dans la Liltérature française . contemporaine (t. V. p. 563), el dans la Biographie générale de MM. Firmin Didot (t. 38, n. 899-891).

ORTING (BENJAWIN), né à Augsbourg, en 1717, eut pour maltre de musique le cantor Seyfert, dont les leçons lui firent faire de rapides progrès. Après la mort de ce mattre, il remplit ses fonctions insqu'a l'arrivée de Graf, désigné comme mattre de concert. Plus tard il fut directeur de musique à l'église Sainte-Anne, à Augsbourg. Il est mort dans cette position, en 1795. Cet artiste a laissé en manuscrit des cantates. des chausons et des molets.

ORTIZ (Dizco), musicien espagnol, né à Tolède, dans la moitié du seizième siècle, a été confonda par quelques auteurs avec De Orto. compositeur français dont le nons était Dujardia. Diego Orliz fut mattre de chapelle du vice-roi de Naples; il occupait encore cette place en 1565. On connaît sous son nom : to Trattado de alosas sobre clausulos u otros generos de puntos en la Musica de violones averamente puesto en luz (Trailé des ornements, des casique de violes, etc.); Rome, Valerio et L. Dorico, 1553, Il semble qu'il y a eu une édition italienne du même livre, car le P. Martini le cile dans le tervolame de son Histoire de la musique, sous ce titre : Il primo libro nel qual si tratta delle glose sopra le cadenze, ed aitre sorie di punti, Rome, 1553. Ortiz se vanic dans son livre d'avoir enseigné le premier l'art de varier sur les instruments les mélodies simples; mais, ainsi que le remarque l'abbé Baini dans ses Mémoires sur la vie et les ouvrages de Palestrina (t. I. p. 82), cet arl étail plus aurien et avait éte iléjà présenté en détait dans les ouvrages de Ganassi (royes ce nom), publiés eu 1535 et 1513, M. Ch. Ford. Becker a fait deux artistes différents de Diego Ortiz el de Diego de Orliz ( System, chron. Darstellung der musikal. Litteratur. p. 360 et 470), et a cité sous ces deux noms le nieme ouvrage. - 2º Musices Liber primus. Hymnos, Nagnifical, Salves, Motecta, Psalmos, alioque diversa cantica comidecteus: Venetiis apud Antonium Gardanum, 1563, in-fol. Les quatre voix sont en regard dans ce volume. On Irouve aussi des molets et des villancicos de Diego Ortiz dans le recueil très-rare intitulé : Musis dicalum, Libro llamado Silva de Sirenas. Compuesto por el excellente musico Anriquez de Ualderavanno. Fue impresso en la muy inseque y noble villa de Valladolid Pincia otro tiempo llamada, por Francisco Ferandes de Cordova impresor, 1547, gr. in-fol.

ORTLEPP (ERNEST), amateur de musiquepoète et littérateur, né à Stuttgard, n'est mentionné ni slans le Lexique général de musique de Gassner, ni dans celui de M. Bernsdorf. Il s'est fait connaître par les ouvrages dont voici les titres : to Beethocen. Eine fantostische Char...kteristik (Beethoven, Fantaisie caractéristique); Leipsick, Hartknock, 1816, in-8° de 95 pages. - 2° Grosses Instrumental and Vokal-Concert. Eine musikalische Authologie (Grand concert instrumental et vocal. Anthologie musicale), Stultgard, Fr. Henri Kohler, 1841, 16 petils volumes in-16. Cette collection est composée de notices biographiques de composileurs célèbres, de lettres de ces artistes, d'anecdotes musicales, de pensées détachées et de mélanges de choses diverses qui ont de l'intérêt. pour l'histoire de la musique. En 1848, M. Ortlepp a publié à Francfort un poème intitulé Germania, dans lequel il célèbre les gloires de l'Allemagne, et particulièrement les illustrations musicales de Jean-Sébastien Bach, Handel, Grann, Gluck, Haydn, Mozart et Beethoven.

ORTLIEB (Égogan), compositeur de mudeuces et autres sortes de passages dans la mu- sique d'eglise, né à Stuttgard, fut pendant quinze ans pasteur à Drakenstein, dans le rnyaume de Wurtemberg. Il périt au mois de janvier (86) en traversant un petit étang près de Stuttgard; la glace se rompit, et il disparut avant qu'on pût essaver de le sauver. Orbieb avait fon lé un ionenal qui se publiait à Stuttgard, sous ce litre : Organs für Kirchenmusik (Organes en favour de la musique d'éclise) : il en clait le seul rédacteur. On a publié de la composition de c-t ecdesiastique : 1º Messe à 4 voix avec orgue et petit orchestre, op. 1; Slullgard, 1816. - 2º Requiem à 3 voix et orgue; ibid. - 3º Messe à 4 voix et urchestre, op. 5; Stuttgard, Halberger, - 4° Messe à 4 voix et orgne, op. 6; ibid. -5" Nesse solennelle à 4 voix et orchestre, op. 8; ibid. On a du même anleur : Anveisung zum Praludiren fur Junglinga des Schulstandes und deren Lehren (In-truction pour apprendre à préluder, à l'usage iles jeunes gens des écoles et de leurs instituteurs). Stuttgard, Halberger.

> ORTO (JEAN DE), on DE HORTO, dont le nom de famille était Dujardin, fut un des plus habiles musiciens de la fin du quinzième siècle. Il naquit vraisemblablement dans les Pays-Bas; toutefois on n'en a pas la preuve, car jusqu'à co jour aucun document authentique n'a été trouvé concernant cet artisle. On sait seulement que plusieurs familles du nom de Dujardin existeut encore en Belgique; mais il y en a aussi en France. Les renseignements sur la position qu'il occupa

manquent également. Glarean, qui rapporte un : exemple tiré de ses œuvres (Dodecach, p. 320), ini donne la qualification de Sumphoneta , ce qui indique qu'il dirigeait le chanl dans quelque chapelle. Asron, comtemporain de Dujardin, on De Orlo, cite de lui ( Tratlalo della nalura el cognitione de tutti li tuoni, cap. 4) la chanson à quatre voix Dung auttre amer (d'un autre amour), mais ne fournit aucun renseignement sur sa personne. Gafori, qui vécut aussi dans le même temps, n'a pas mis ee musicien au nombre de ceux dont il invoque l'autorité dans son livre intitulé : Musice ulriusque cantus practica . bien que De Orto eut certainement alors de la renommée en Italie, puisque Petrucci de Fossombrone a placé bon nombre de ses compositions dans les livres A et B de son rarissime et précieux recueil Intitulé Harmonice musices odhecaton (Venise, 1500 et 1501) (t), et a imprimé un recueil de ses messes et d'autres ou-

Les pièces de De Orto contenues dans le livre A da rerneil cité ci-dessus sont : 1º Ave Maria. à 4 voix : - 20 Je cuide se ce temps me dure. chanson, idem , - 3º Hor oires une chanson, idem; - 4° Nunqua fue pena major (II ne fut jamais de plus grand chagrin), idem. On tronve dans le livre B ; 5º Mon mari m'a diffamée, à 4 voix; - 6° Cela sans plus, idem; - 7° Bon temps, idem; - 8° A qui ditelle (dil-elle) sa pensée?, idem: - 9° Cela sans plus, idem, over me autre musique: - 10° Mon père m'a marice, idem; - 11° Dung aultre amer, Idem. Le livre C du même recueil renferme la chanson du même compositeur : Les trois Filles de Paris, à 4 voix. Le recueil imprimé de ses messes a pour titre : Misse de Orto, Au dernier feuitlet de la partio de basse on lit : Impressum t'enetiis per Ottavianum Petrulium Forosempronjensem. Die 22 Martii, salufis anno 1505, petit m-4° obl. Ces messes, an nomhre de cinq, sunt toutes à quatre parties : leurs titres sont : 1º Dominicalis: - 2º Jan pris amours (celle-ci a deax Credo); - 3º Lomme arme (L'Itomme arme); - 4° La Belle se sied; - 5º Petila Camuseta, Dans les Fragmenta missarum de divers auteurs, publiés par le même Petrucci, à Venise, en 1509, on trouve le Kyrie de la messe de la Vierge, par De Orto. Une des lamentations de Jérémie de la collection publice en 1506, par le même imprimeur. sons ce tilre : Lamentationum Jeremie pro-

(Il Voyez la notice intitulée : Di due stampe ignote di Ottaniano Petrucci da Fossambrane, por M. Calcioni, Milano, Riccordi, in-tr.

phele liber primus, est de De Orto. Les archives de la chapetie pontificale de Rotne renferment, dans les manuscrits cotés 14 et 17, des messes de De Orto, à quatre et cinq voix.

ORTOLAN (Eucine), compositour, né à Paris, le 1er avril 1814, a fait ses études nunsicales au Conservatnire de Paris, où Halévy fut son professeur de contrepoint. Devenu cusuite élève de Berton ponr la composition, il a oblenu le second grand prix au concours de l'Institul. en 1855. Son slébut fut une ouverture executée à la distribution des prix du Conservatoire en 1816. Un intervatte de dix années se passe ensuite sans que le nom de cet artisle se révèle au public, car ce ne fut que le 10 avril 1856 que M. Ortolan fit jouer au Théâtre Lyrique un opéra en deux actes qui avait pont titre Liselle et qui eut quelques représentations. Dans l'aunée suivante, une opérette du même compositeur, intitulée La Momie de Roscoco, fut jouée au thélitre des Bouffes-Parisiens. Les critiques y remarquèrent des progrès d'expérience et de connaissance de la scène.

ORTOLANI (GITLD), smaleur de muique, né à Sienne, a donné au tivitér de Fondo, à Naples, en 1839, Fopien initiale La Paulorella nétle Alpi, qui ne risuais par les n. 1837, il il représenter dans sa ville natale II Giorno delle nonzor, qui fai mienu secuelli par è public. En 1838, M. Ortolani svaii publié à Sienne nai oposcole sur la musique în attace rime, sons l'anagramme de ton nom Loherio Gialier.

OSBERNUS on OSBERTUS, moine benedictin du onzièmes siècle, fut sous-prieur du couvent de Cantorbery, vers 1074. On loi attribue deux tratés de musique qui se trouvent dans piusieurs garnder bibliothèques de l'Angleterre; le premier a pour titre: De Re musico; Pautre: De recum consonantii; ce dernier est dans la bibliothèque du collège du Christ, à Cambridge.

ONJUNNE (Groncus), lité vius organiste de Limerès, est infane, est né dans cette ville, en 1960. Devinie dès son enfane à létte reclasistique, il êtte prosières debad pour se préparer au cours de théologie; mais le goid en sistique, il êtte prosières debad pour se préparer au cours de théologie en mais le goid que se parents literat déglés de la les promoters de 5° livere sans réserve. Prespue sans matire, il seprit à jour de prime ot parriet à de un certain degre d'habitet avant d'avoir stent l'âge de sits batte sait étable durés de se resilie au le divisité de la comme de la comme de de l'autre de la comme de devine de songress d'existence, dans l'accidence de son listent. Airère de Bolque en 1975, il y de son listent. Airère de Bolque en 1975, il y de son listent. Airère de Bolque en 1975, il y de son listent. Airère de Bolque en 1975, il y de son listent. Airère de Bolque en 1975, il y de son listent. Airère de Bolque en 1975. trouva l'hospitalité dans la maisou de M. le prince de Chimay, amateur de musique ditinque, qui si consultre à obborne la belie musique concertante de Moart, thummel et Besthoven. Le temps qu'il passa à Bruxelles ou dans la terre de Chimay, près de ce seigneur, fui lrèfavorable au dévelopment de son assoir masical, en le famillarisant avec la savaute factare.

de ces belles compositions.
Vern l'automes de 1918, Odoorse arriva à
Paris, et y prit des leçons de Prist pour le
pain, et de Pateut de cette literappile pour
l'automiest de le contrapiont. Ples stud il se
ponsibant soins de Alberteure, et recommente,
sons sa direction, toates ses cindes de plano.
Cet ans leçons de et credeller priscussor,
sons sa direction, toates ses cindes de plano.
Cet ans leçons de et credeller priscussor
et fination lorse de credeller priscussor
et fination lorse de la contrapion de la contrapion de
particular de la contrapion de la contrapion de la contrapion de
particular de la contrapion de la contrapion de
particular de la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion de la contrapion de
la contrapion

Ochorne s public beamoup de moremax pour on instrument, parmi louqués on romarque decidos pour piano et violen, compende en société avec M. de Berlot, que des themes déportas, telsor M. de Berlot, que des themes de deportas, telsorires musicarles, du même, et les principaux ouvergan s'Albert, Ses autres productions consistent en fantaisies , rombos brillants et staritions, au nombre d'environ quatre-right eutres. Il a hat catendre à Paris des quationes de violus plandiferement des commisseurs.

OSCULATI (Jeus), compositeur italica de la fin du scirième siècle, est consus par quelques moteis que Bonometti a insérés dans son Parnassus Ferdinandeus, publié en 1615. On trouve aussi quelques morceaux de sa composition dans les recueils de Schade et de Bodenschaft.

OSANDER (Lec), në Avermbre, k të dicembre 1534, fut rrédis successivement de plusieurs dignitée ceclésiastiques, et obtint en Date les tières didné d'Adderre, de sanistent dant gréciel, et d'assesseur du guerremeant profit, par des mottes (la profit, par des mottes) generales, et d'assesseur du guerremeant profit, par des mottes (la profit, par des mottes) generales, de 17 septembre 1000. On a imprimé, sont se mou dec decidéniastique : Cértifiche Lieder und Parlamen mit Advissume auf Fourteparde voite, für die character de la control de Wettenberg, de colores et la régione du control de Wettenberg, de colores et la régione du control de Wettenberg, de colores de la régione de control de Wettenberg, de colores de la régione de control de Wettenberg, de la control de la control de Wettenberg, de la control de la contro

composés de manière que toute communauté religieuse peut les chanter); Nuremberg, Catherine Gerlach, 1586, in-1° ubl.

OSIO (THÉODAY), en latin Hosius, littérateur et mathématicien, né à Milan vers la fin du seizième siècle, est connu par un grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels on remarque les suivants : to L'Armonia del nudo parlare, orrero la musica in ragione di numeri Pithagoriel della voce continua; Milan, 1637, in-s° de 191 pages. Ce livre est divisé en trols parties : la première traite particulièrement des proportions des nombres harmoniques : la secon-le, de l'application de ces nombres à la poésie, et la troisième, des accents musicaux et poétiques. 2º Arithmelica, Geometrica, Armonica que rerum idex a Theodato Hosio noviter explicata, el in duas partes dislineta, quarum una theoriam, allera praxim facultatis sciendi per numeros, sive restilutam Pythagoreorum doctrinam pollicetur, Mss. in-fol. qui se trouve à la bibliothèque ambrosienne de Milan, sons le nombre G. 80, 3º Dell' occulta Musica del verso, Mss., dans la même bibliothèque, nº 125.

ONORIO (1650 tr.), évêque de Silves, en Portugal, naguli à Libonne en 1500, et mournt à Tavira, le 20 août 1180. Dans un de ces outrages, initiué De Repis institutione et disciplina, (lib. och, Cologne, 1584, in 8°, on trouve, a la fin du tem livre (p. 122-123), un chapitre qui traite de Musica (ibbraulà disciplina; 31 au sica regibus mazimic necessaria, cantu ad Rectendum antimum nihil effeccius.

OSSAUS (D.-L.), compositers alternad, the Aviene, a fair un orage à Paris en 1875, et y a fait imprimer son premier œuvre, consistant en trois quatores pour 2 violone, allo et basse; Paris, Cardi. Depais lors il a fait paratire: — 2" Deux quatores idem, qo. 3; Pland. — 4" Trois pour violone, allo et violoncelle; indi. — 3" Trois pour violone, allo et violoncelle; indi. — 3" Trois pour violone, allo et violoncelle; indi. — 3" Trois quatores indi. — 6" Quatrime quantiet, dem, qo. 8; ilbid. — 6" Quatrime quantiet, dem, on 8; ilbid.

OSSOWSKII (SYNMALD D), planite polonais, vicat à Vienne depair 1500, et mourrid dans cette ville en 1806. Il s'y est fait connuite par de légères productions pour le plano, particulièrement par des variations sur des thèmes connes. On commant sous son non: 1º 12 variations pour violen et basse; Vienne, 1792.— (Vienne, Kanette, 2012) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (199 — 5° 6 variations sur un Lxndler, n° 2; ibid. — 6° tdem sur un air allemand, op. 6; ibid. OSTED (J.-C.), professeur de philosophie

à Copeniagne, dans les premières années du disneuvième siècle, a écrit : Lettre au professeur Pietet sur les ribrations sonores. Ce morceas a été inséré dans la Bibliothéque britannique (Genère, 1805, t. XXX, p. 364-372).

OSTI (ANDRÉ), célèbre sopraniste de l'école de Bologne, britisti au théâtre de Rome en 1736, dans les rôles de femmes.

OSTIANO (VINCENT), musicien italien du

seizième siècle, est connu par des Canzonette napoletane a tre voci ; Venise, Ang. Gardane, 1579, in-8° obl.

OSWALD (Anné), né à Carisbad, dans

les premières années du dis-builtème sècle, fot chapelain d'une des églises d'Augabours, il a fait imprimer de sa composition : Psalmodia harmonica, contenant vingt et un psaumes des vépres à quatre voix, avec 2 violons, deux trompettes et orgue; Augabours, 1733, la-folio. OSWALD (HEXNA-STREEXO ou Sciencesco ou Sciencesco ou Servatore)

conseiller privé du roi de Prusse, est né en 1751 à Niemmersatt, en Silésie. Destiné su commerce dès son enfance, il suivit d'abord cette carrière. En 1790, le roi Frédéric-Guillaume II le nomma son lecteur, puls lui accorda le titre de conseiller : mais après l'avénement de Frédéric-Guillaume tIt, Oswald reçut sa démission de ses emplois, avec nne pension de la cour, et se retira à Breslau en 1792. Il y vivait encore en 1830, maisil est mort peu de temps après. Oswald s'est fait connattre comme compositeur par un trio pour clavecin, violon et violoncelle, et par des chansons pont le piano avec violon obligé, dont la première partie parut en 1782, et la seconde en 1783. Plus tard il publia sa cantate intitulee Aristide ou la fin du Juste, et l'oratoriu Der Christ nach dem Tode (le Christ au tombeau). En 1790, il a fait parattre ses pièces de chant, lieder et chorais avec accompagnement de piano. En 1799, 1800 et 1801, Il a aussi publié des recueils de chansons avec accompagnement de piano et violon ou finte. Ses melodies avec piano pour les amateurs du chant sérieux ont paru en 1823, et ont été plusieurs fois réimprimés. Enfin, en 1825 on a publie sous son nom une sonate fuguée pour te piano; Breslau, Færster. Oswald s'est aussi fait connattre comme écrivain distingué par plusieurs ouvrages dont on trouve la liste dans le Bücher-Lexikon de Christian-Gottlob Kayser, et parmil lesquels on remarque sa fantaisie allégorique intitulée : Unierhaltungen für Reisende nach der himmlischen Heimath (Amusements pour les voyageurs dans le royaume des cieux );

Breslau, Barth, 1802, in-8°. On y trouve des choses intéressantes concernant la unusique. OSWALD (....), musicien écossais, vécut

dans la seconde moitié du dix-huitième siècle; il a publié un recueil de métodies en 12 livres, sous le titre de Caledonian Songs for the violin or german flute; Londres, Preston.

OSWALD (GUILLER), né à Breslau le 29 août (783, étudia d'abord la musique à Potsdam sous la direction de Ricl, puis se rendit à Halle, où il reçut des leçons d'harmonie de Turk. De retour à Beslau, il y a fait repéc-enter un petit opéra de sa composition, Intitulé ta Répétition, et apublié cinq airs allemands avec accompagnement de piano; Breslau, Forsfer, Owald est

mort a Breista es 1807.

O'THO os O'TTO (Variants), excellent organists, and dans in seconde mobile do recitive organists, and dans in seconde mobile do recitive organists, and dans in seconde mobile do recitive de Legleric, it Protect de Fifores, it per second 15220. On voil par in little o'm de sec ouvrage qu'il delli mostices de la cour de Leithenberg en 1611; d'eux ans après il l'éto sound erganiste en 1611; d'eux ans après il l'éto sound erganiste en 1611; d'eux ans après il l'éto sound erganiste en 1611; d'eux ans après il l'éto sound erganiste en 1611; d'eux ans après il l'éto sound erganiste de la composition est un recueil de cassiques à cité qu'en l'extra de l'exact painque excellent al colonne les laites les hist band de plainch-ants, sous ce titre : d'étud d'exact quintiput excellent al colonne d'exact par l'exact qu'en l'exact qu'e

entrees et courantes, dans le style anglais et

français, composées à 5 parties; Leipsick, tott.

in-V.

OTHIO (Ixax Ilixax), fils de Georges Olio, Gibbro orientaliste, anquil à Marbourge, et 1631.

On lai dett an diffensaire plishologique de la Bibe, dont il a éte publié me deraire chilion sone si ellie "Ezeroar rabbinic»-plathologicum, norie seccision. auet. afud. J. F. Zacheritan, norie seccision. auet. afud. J. F. Zacheritan (Ikachon, 175), fab S. Obh y v. yalique foste le termes de la monique des Rétenen, Ligalia a sertaria di Leclapse bote et que el er refestif à de cital contra de la monique des Rétenent, fabilità a sertaria di Leclapse bote et que el er refestif à de cital subseté dans son Fraesure, molific auer.

L XXII,p. Cit, Sons el fire de Speciente de la Contra del Contra de la Co

OTMAIER (GASPARD), compositeur allemand, né en 1515, s'est fait connaître par un recueil intitulé : Weltliche Lieder (Chansons mondaines); Nuremberg, 1551.

OTS (Casates), voloniste el compositeur, né à Bruselles, vers 1775, s'est élabít à Cand en qualité de professeur de musique et y a passé la plat grande partie de sa vie. Dans sa vicillesse il est retourné dans sa ville natale et y est mort en 1855. Plusieurs ovurres de la composition de cel artisle se trouvent dans les archives des églises de Gand : on cite particulièrement de lui un Dixit Dominus, un Laudale pueri, des Tantum ergo et O Salutaris, avec orchestre. Tons ces ouvrages sont dans le style italien concerté du dix-bultième siècle.

OTT (Jean), un des plus ancieus fabricants de luths, naquit à Nuremberg dans la première moitié du quinzième siècle. Il y vivait encore en 1463.

OTT (JEAN), connu sous le nom de OTTO, et même de OTTEL, vraisemblablement de la même famille que le précédent, naquit à Nuremberg dans les dernières années du quinzième alècle. D'abord musicien au service de sa ville natale, il s'y fit ensuite imprimeur de musique. C'est à tort que Gerber, copié par Lipowsky, Choron et Favolle, dit dans son ancien lexique que Ott est le plus ancien imprimeur de musique connu en Allemagne, car le rarissime recueil d'odes en musique intitulé Melopoix sire harmoniæ Tetracenticæ etc., sorti des presses d'Ehrard Oglin, d'Augsbourg, et dont Schuid a donné une très-bonne description avec le fac simile du frontispice (Ottaviano dei Petrucci. p. 158-160), lut achevé d'imprimer en 1507 (Impressum anno sesquimillesimo et VII queneti), et la réimpression est datée du 22 août 1507 (Denuo impresse per Erhardum Oglin Augustæ 1507, 22 Augusti). D'ailleurs la collection de motets rassemblée par les médecins Grimmius et Marc Wirzung, et publiée avec une preface de Conrad Pentinger en 1520, à Augsbourg, sous le titre : Liber selectarum cantionum quas vulgo Muletas appellant, sex, quinque et quatuor vocum ( sans nom d'imprimeur) (t), a précédé de treize années le plus ancien ouvrage imprimé par Jean Ott. Nous voyons dans le livre de Schmid cité précédemment (p. 179) que le privitége accordé à cet impriment par l'empereur Ferdinand 1er est de 1533, et l'on ne connatt pas d'ouvrage sorti de ses presses antérieurement à cette date. Ott, qui se servit pour ses éditions des caractères gravés par Jérôme-André Resch, connn sons le nom de Hieronumus Formschneider (Jérôme, graveur de caractères), ne mettait pas son nom à toutes ses publications, sans donte à cause d'une convention particulière entre lui et le graveur et fondeur de ses types musicaux ; c'est pourquoi l'on trouve quelques collections Imprimées par Ott qui portent, au lieu de son nom, ces mots : Arle

(i) il est vraisemblishe que ce précieux recueil est sorti des presses de Henry Statione, qui a imprissé à Augsbourg, en 10ts, un des premiers recueils de chants chorais de la réforme bulbérienne. Hieronymi Graphel civis Noribergensis, Grapheus et une forme grecque (Tpasse, graver, écrire) de la désignation l'ormschneider, il est à remarquer que Jérôme-André Resch, ou Formschneider, fut aussi imprimeur de musique ; mais les ouvrages qu'il a publiés au lieu de Arte Graphei, portent tous anud Hieronymum Formschneider, on durch Hieronumum Formschneider; en sorte que l'on pent affirmer que tons ceux qui ont Arte Graphei, sans nom d'imprimeur, sont sortis des presses de Jean Ott. Quelquefois les deux notes se trouvent sor le même recueil, par exemple sur la précieuse collection de motets des plus célèbres maltres de la fin du quinzième siècle et de la première partie du seizième, qui a pont titre : Novum et insigne opus musicum, sex, quinque et quatuor vocum, cujus in Germania hactenus nihil simile usquam est editum, etc. Les pages 3 et a de la partie du ténor contiennent le privilége accordé à Jean Otto, citoyen de Nuremberg, et au dernier feuillet on trouve : Finil insigne et novum opus musicum excusum Noriberga in celeberrima Germanix urbe arte Hieronymi Graphei civis Noribergensis, 1537, petit in 4° obl. J'ai dit, dans la première édition de la Binoraphie universelle des musiciens. que Jean Ott mourut à Nuremberg en 1560 : Schmid a donné également cette date (toc. cit.), mais elle est inexacte, car dans la dédicace au sénat de Noremberg de l'œuvre d'itenri Isaac intitulé : Henrici Isaaci, tom. I, II, III coralis (sic) Constantini (ut rulgo vocant), opus insione el praclar, rereque calestis harmonia: quatuor rocum, Formschneider dit que l'impression de l'ouvrage a été commencée par le typogranbe Jean Ottel ( Jean Ott ), et que lui, Formschneider, a été chargé de la continuer, après la mort de cet imprimeur. Or, le premier volume de l'onvrage étant daté de 1550, il est hors de donte que Jean Ott décéda on an commencement de cette année, ou à la fin de 1549. O'TT (Joseph), né à Turschenreidt, en Ba-

vitere, le 22 catolore 1758, aporti dans le lieu de naissance las demendo de la lamagine, paise entra comme cellular de le la missime, paise entra comme cellular de l'entre au covernel de Wettenbourg, où il continua se rifuise, En 173 il estata au seinniare de Nomerour, sur le pasuale, y demeura quatre ans, el passa sensitie a ciud d'Ambera, o il il adres us seinniare de Nomerour, sur le pasuale, el judicio de l'entre de l'en



plit lusqu'à sa mort. Ott a laissé en manuscrit plusieurs messes, des symphonies et une sérénade pour plusieurs voix et instruments.

OTTANI (L'abbé Bennannin) n'est pos né à Turin en 1748, comme le disent Gerber et ses conistes, ni en 1749, suivant l'opinion de Gervasoni, mais à Bologne, en 1735, d'après une notice publiée à Turin, à l'époque de sa mort. Admis dans l'école du P. Martini, il devint un de ses meilleurs élèves et répondit dignement à ses soins. Il n'était âgé que de vingt-deux ans lorsun'il fut choisi comme maltre de chaocile de l'église des PP. Rocchettini, dits de S. Giovanni in monte. Trois ans après, il alla remplir les mêmes fonctions au collége hongrols de Bologne. C'est de cette époque que datent ses premières compositions pour l'église. En 1767, on l'appela à Venise pour écrire son premier opéra, intitulé Amor senza malizia, dont le succès fut brillant, et qui lui procura un engagement pour Munich, où il remit en scène son opera de Venise et composa Il Maesiro, qui fut aussi bien accueilii, et fut joué en Allemagne pendant plusieurs années. Après avoir passé un an dans cette ville, il retourna en Italie et reprit sa position à Bologne, où il ne s'occupa pendant pinsieurs années qu'à écrire de la musique d'église. En 1777 il composa à Turin PIsola di Calipso, et au mois de novembre de la même année, il écrivit pour le théatre de Naples Caione in Utica. En 1778 il donna an théâtre Aliberti de Rome La Sprezzanie abbandonata; dans l'été de la même année, à Florence, le Nozze della citta; et dans l'automne à Venise, l'Industria amorosa. Au carnaval de 1779 il fut rappelé à Turin pour écrire Falima, opèra sérieux. On lui offrit alors la place de maitre de chapelle de la cathédrale de cette ville : Il l'accepta sous la condition qu'il pourrait exécuter l'engagement qu'il avait contracté avec le directeur du théâtre de Forli, pour composer la Didone. Après avoir mis en scène cet opéra, il s'établit à Turin, prit la direction de la chapelle et se chargea de l'instruction musicale des élèves admis dans le coilége qui en dépendait. C'est dans cette situation qu'il passa les quarante-sept dernières années de sa vie ; car il n'est pas mort en 1806, comme le dit l'auteur de l'article sur ce musicien inséré dans le Lexique universei de musique publié par le docteur Schilling, mais le 26 avril 1827 . à l'âge de quatre-vingt-douze ans. Ce biographe aurait pu reconnaître son erreur, s'il eût remarqué, dans une lettre écrite de Turin le 18 décembre 1810 (Gazette musicale de Lelpsick, t3º année, p. 44), que Chisdni en parle comme

Martin, il obtint cette place (en 1783), et la rem- a d'un artiate vivant. Ottani écrivit encore pour le théâtre de Turin Arminio, en 1781, Le Amasoni, en 1784, et La Clemenza di Tito, en 1789: mais ses principaux travaux furent pour l'église. On porte à quarante-six le nombre des messes qu'il a écrites, ontre des vêpres complètes, des psanmes, des motets et des litanies. Borney entendit à Bologne, en 1770, nn Laudate pueri de sa composition, dont il vante les idées et la facture. L'auteur de la notice chronologique de ce savant musicien, publiée dans la Gazette de Turin, dit que ses œnvres de musique religieuse rivalisaient avec celles des mattres de chapelle Ferrero et Viansson, qui jonissent d'une grande réputation dans le Piemont, Parmi les élèves les plus distingués d'Ottani, on remarque le chanteur Pellegrini, qui fut attaché pendant pinsieurs années an théâtre italien de Paris, et M. Massimino, autenr de la méthode d'enseignement de la musique conque sous son nom

Tout ce qui est dit dans les Lexiques de Gerber, de Choron et de Schilling concernant le talent d'Ottani ponr la peinture est erroné; jamais il n'a cultivé cet art. Ce qu'on lui attribue à cet égard appartient à son frère, Cajetan Ottans, qui fut pendant plusienrs années employé comme ténor à la cour de Turin et qui fut en outre peintre estimé de paysage. Cet artiste mourut à Tarin en 1808.

OTTER (CRESTER), mathématicien, né en t598, à Ragnitz, en Prusse, eut une existence aventureuse, et passa la plus grande partie de sa vie en voyages. En 1647 Il fut appelé à Kænigsberg pour y occuper une chaire à l'université; mais son inconstance la lui fit bientôt abandonner pour affer enseigner les mathématiques en Hollande, où il mourut à l'âge de soixantedeux ans, le 9 août 1660. Parmi les inventions de ce savant, le Dr. Œlrich a fait connaître (Lettres critiques sur la rousique, de Marpurg. t. Itt., p. 54) celle d'un instrument de musique du genre de la trompette, anquel il avait dopné le nom de Tuba hercolectonica, et dont il fit présent au roi de Dapemark, qui le récompensa magnifiquement. On n'a point de renseignements précis sur l'usage et l'effet de cet Instru-

ment. OTTER (JOSEPH), violoniste, né en 1764, à Nandistadts, en Bayière, montra dès son enfance d'heureuses dispositions pour le violon, et fut envoyé à Florence par l'evêque de Freising, pour étudier cet instrument sous la direction de Nardial. Après la mort de son protecleur, Otter fut obligé de retourner en Allemagne, et d'y chercher un emptoi qu'il trouva dans la chapelle de l'évéque de Salzbourg, ti y fit la connaissance de Michal Haydn, qui bil doma des leçons de compo-, silion, En 1860, Gibre dibit sa reritale de le dragelle, avec une pension, et se result à Vienne, pelle, avec une pension, et se result à Vienne, pelle, avec une pension, et se result à Vienne, oil 18 lir liva à l'ornegiement. 19 Vivait encore en 1815; mais depuis cette époque on ampuje de ces-elgements sur as personne. Lipowsky indique parail les compositions de cet autre de parail est de galaction, de concertos et de susultie des quatours, de concertos et de susultie des quatours, de concertos et de susultie des quatours, de concertos et de susultie de parail est de la composition de la contaction de la composition de la composition de la condition de la composition de la composition de la conle de la composition de la composition

OTTO (Georges), compositeur allemand, pé à Torgan en 1550, entra comme élève à l'école de Pforte en 1564. Il n'était âgé que de vingt ans lorsqu'il obtint, en 1570, la place de cantor à Salza. Il l'occupa pendant vingt ans et ne la quilta, en 1585, que quand le landgrave de Hesse-Cassel l'appela à son service, en qualité de maître de chapelle. L'époque de sa mort est ignorée, mais il y s lieu de eroire qu'il vivalt encore en 1618, lorsque la deuxième édition d'un de ses ouvrages fut publiée. Les œuvres de sa composition maintenant connues sont : to Introitus tottus anni quinque vocum, Erfurt, 1574. 2º Die teutschen Gesange Lutheri auf die vornehmsten Feste mtt 5 und 6 Stimmen gesetzt (les Chants allemands de Luther, popr les principales fêtes, à 5 et 6 voix), Cassel, 1588, in-4° obl. 3° Opus musicum norum, continens lextus evanoelicos dierum festorum, dominicarum et feriarum, per totum annum; ex mandato illustriss. Cattorum principis D. Mauritii, etc., summa dilioentla et industria octo, sex el quinque vocibus compositum, et tum vivæ voct, tum omnis generis instrumentis optime accomodalum a Georgio Ottone, chorarcho Hessiaco, Liber primus Motetarum octo vocum. Cassellis, anno 1604, in-8°. Le second livre a pour titre : Liber secundus continens Motetos dierum dominicalium per totum annum, ex mandato, etc., sex vocibus compositos, et tam instrumentis quam vivx voct accomodatos, ibld., in-4°; et letroisième : Liber terttus continens Motetos dierum feriarum quinque vocum, etc., tbid., in-4°. Une deuxième édition des trois parties réunies a été publiée à Francfort en 1618. La situation d'un artiste de mérite, tel que celui dont il s'agit dans cet article, était alors peu fortunée en Allemagne, ear Otlo ne recevait que 100 florins de Irailement, et (dit son biographe allemand) quelques objets en nature (100 Guelden nebst einigen Naturatien), ce qui, sans doute, signifialt des aliments.

OTTO (ÉTIENNE), né à Froiberg en Misnie (Saxe), vers les premières années du dix-septième siècle, fut d'abord substitut et collaborateur du cantor de l'école évangélique de Sainte-Anne, à Augsbourg : il occupsit encore cette place en 1032, comme on le voit par le titre d'un de ses onvrages. Seize ans après il remplissait les fonctions de musicien de ville, à Schandan, en Saxe. Ces renseignements sont les seuls qu'on possède sur ce musicien, qui a publié un recueil de compositions sous le titre bizarre : Cronen-Cranleinoder musikalischen Vorlauffer, auf Concert-Madriaal - Dialog - Melod - Symphon-Motetlen manter geselzt (Petite couronne de la couronnée, ou Précursenr musical, composé de motels composés en forme de concerts madrigalesques dialognés, métodiques et symphoniques); Freiberg en Misnie, 164x, in-4°. Précédemment Otto avait écrit un traité de musique, dont Mattheson a possédé le manuscrit, et qui avait pour titre : Ettiche nothwendige Fragen von der poetischen oder Dichtmusik, ete. (Quelques questions nécessaires concernant la musique poétique, etc.). Ce livre était daté du 24 juin 1632, et Otto y prenaît le titre de subslitut et collaborateur à l'école Sainte-Anne d'Angsbourg, Mattheson pous apprend ( Grundlage einer Ehren-Pforte, p. 243) que le manuscrit était composé de dix-neuf feuilles iu-4° d'une écriture très-serrée, et que l'ouvrage était divisé eu quatre parties , nis il élait trailé de la nature de l'harmonie, des accords, des formes du confrepoint ou de la composition, et des modes avec leurs transpositions. Choron et Faynlie ont fait une singulière insevertance sur ce livre, car ils disent ( Dictionnatre htstorique des musiciens , t. It, p. 107) qu'Otto l'a publié en 1632; et quelques lignes plus bas ils ajoutent qu'il n'a jamais été imprimé.

OTTO (FRANÇOIS), organiste de la cathédrale de Glatz, en Silésie, naguit en 1730, et monrut à l'âge de soixente-quinze ans, le 5 décembre 1805. Cet artiste a été considéré comme nn des meilleurs organistes de la Silésie, particulièrement sous le rapport de l'exécution. Il jouait aussi bien de la flûte, de la harpe, de la viole d'amour et de la basse de viole. En 1784 il a publié à Breslan : Neues voltstandiges Choralbuch, zu dem allgemeinen und vollstandigen Gesanobuche des Hochwürd, Hrn. Atumnat-rectors Franz (Nouveau livre choral complet pour servir au livre de chant général et complet du vénérable recteur intérimaire Franz ). in-8°, Il a aussi annoncé, en 1798, six sonates pour le clavecin, qui ne semblent pas avoir paru, et d'autres compositions pour le luib, la harpe, .c violon et la basse de viole, dont il proposait la publication ou la casion en manuerit. Peut-être tes sonates sont-elles celles qui ont-té publiées à Leipsick, en 1800, sous le noun d'Otto (J.-F.). Un autre artiste, nommé François Otto, a'est fait connaître avantageusement dans ces der-

s'est fait connaître avantageusement dans ces derniers temps comme compositeur de chants à plusieurs vois et à voix seule, dont il a publié environ quinze recueils à Leipsick. Je n'ai pas de renseignements sur sa personne.

OTTO (CUALED), professeur de musique de Sociar, vers in fin oduri-huitiums siches, s'est fait consultre par nue collection de chausous de Yoss mines en munique à vois scale avec accompagnement de plano, Goziar, 1736, et par une de l'reperance, indem, jadic. C'est à tort que Gerber penne que ce musicien pouvait être le Gerber penne que ce musicien pouvait être le recueit de Canonoctries l'alienaes publiées à Mayence, chez Sciotti, car le prénom de celui-ci était Frédrice.

OTTO (JACQUES-AUGUSTE), facteur d'instruments du grand-duc de Weimar, naquit à Gotha en 1762. Tour à tonr il travailta à Weimar, Helle, Leipsick, Magdebourg, Berlin, et en dernier lieu à Jéna, où il est mort postérieurement à 1830. Habile dans la construction des violons et des basses, surtout dans la réparation des anciens instruments, il avait vu un erand nombre de ceux-ci. et en avait étudié les variétés. Il donna les premières preuves de ses connaissances par l'ouvrage qu'il publia sous ce titre: Ueber den Bauund die Erhaltung der Geige und aller Bogeninstrumente (Sur la construction et la réparation des violons et de tous les instruments à archet), Halle, Reinecke, 1817, in-8°. Une nonvelle édition améliorée de cet ouvrage, enrichie de renseignements sur les luthiers et sur les instruments, a paru onze ans après : elle est intitulée : Ueber den Bau der Bogeninstrumente und über die Arbeiten der vorzüglichsten Instrumentenmacher, zur Belehrung für Musiker, nebst Andentungen zur Erhaltung der Violine in guten Züstande (Sur la construction des instruments à archet et les travaux des principanx luthiers, pour l'instruction des musiciens, etc.), Jena, Brun, 1828, In-8º de 97 pages, M. John Bishop, de Cheifenham, a donné une traduction anglaise de cet ouvrage, et y a fait quelques additions et des notes. Cette traduction a pour titre : Treatise on the structure and preservation of the violin and other bow instruments : together with an account of the most celebrated Makers, and of the genuine characteristics of their instrumen/s. Londres, R. Cooks, 1848, t vol. in-8".

Le résincteur de l'article qui concerne cet artiste, dans le Lexique nuiverne de masige publié par le doctour Schilling, s'est trompé en attribunant à Otto nu article publié au mois de septembre 1808, dans la Gazette musicale de Leipsick, sur la facture du violon; cet article, signé Pe, est d'une acter nain, à lauguelle on doit aussi des morecaux sur d'autres sujets dans le même journal.

Otho a laiset cinq fils qui, bou, sont luthier: L'aling, Eccepter, Auguste Codefordo (10), fac à Jéna, s'est fait comaitre avaningemenent dans la Westphille, la basse Save, les contress do Rilus et la Hollande, par la bonne qualité de ses intraments. Le second, Chrétier-Arbaries Otto, est établi à Balle, où il s'occape principalment de n'éparation et de l'entréende assairess faitraments; le troisième, titend-Guillaume, est à Berlin; le qualitrime, Chaire-Auguste, est facteur de la cour à Ludwighad, et le plus ques, Prédéric-Cuillaume, et à Amsterdam.

OTTO (ERNEST-JULES), organiste et cautor de l'église de la Croix, à Dresde, est né te 1er oclobre 1804, à Kornigstein, petite ville de la Saxe, où son père était pharmacien, A l'âge de dix ans il fut envoyé à l'école de la Croix de Dresde et s'y fit reinsrquer dans le cliseur par sa jolie voix de soprano, avec laquelle il chantait les solos. Il y prit des leçons d'orgue, de piano, et le cantor Théodore Weinlig lui enseigna les éléments de la composition. Parvenu à l'age de dix-sept ans, il écrivit ses premiers essais qui consistaient en motets et cantates, Son penchant décidé pour l'art excita l'intérêt de Charles-Maric de Weber, alors maltre de chapelle du roi de Saxe, qui lui donna des conseils et le dirigea dans ses travaux. En 1822, Otto se rendit à Leipsick et y suivit pendant trois ans les cours de philosophie de l'université. Il publia dans cette ville ses premiers onvrages de musique d'église, quelques petites choses pour le piano, et des Lieder. De retour à Dresde en 1825. Il fut d'abord employé comme professeur de solfège et de piano dans l'institution Blochmann. Après la mort de Agthe, en 1850, Olto lui succéda dans les places de cantor et de directeur de musique de l'église de la Croix. Il a occupé ces places jusqu'an moment où cette notice est refaite (1862). Cct artiste s'est fait connattre par les oratorios intitulés : 1º Der Sica des Reilandes (la Victoire du Sauveur), -2º Job, qui fut exécuté à la fête musicale de Betterfeld, en 1810. - 3º Die Feier der Erlæften am Grabe Jesu (la Féje de la Redemption au tombeau de Jésus), exécuté à Dresde, en 1844. Il a écrit aussi pour le théâtre : to Das

Schloss am Rhein (le Château sur le Rhin), représenté à Dresde en 1838. - 2° Der Schlosser (les Cless d'Augsbourg), représenté dans la même ville. Otto a écrit aussi des messes pour des voix d'hommes, des hymnes (idem), et d'autres morceanx de musique religieuse. Ses antres compositions sont . to Trio pour pisno, violon et violoncelle, op. 6; Leipsick, Hoffmeister. - 2° Sonate pour piano à 5 mains, op. 5; ibid - 3º Pulonaises idem; Leipsick, Lehmann. - 4° L'Allégresse, rondoletto idem., op. 19. Leipsick, Friese. - 5° Rontesu idem., op. 23; Dresde, Thieme, - 6° Plusieurs œuvres de va ristions pour piano seul, sur des thèmes italiens et allemands. - 7° Études pour piano, op. 11 et 26; Leipsick, Friese. - 8° Cantate funèbre pour ehour 'et urchestre; Meissen. Godsche. -9° Plusieurs recueils de chansons allemandes avec accompagnement depiano; Vienne et Leipsick. En 1846, Otto a entrepris avec le docleur Schladebach la publication d'un écrit périodique à l'usage des sociétés chorales d'hommes sous le titre Eulonia.

OTTO (Faxspan), frère du précédent, ne Akenighien et 1808, fit se séubse musicale a la Akenighien et 1808, fit se séubse musicale a la Dresde, puis vêcut quelque temps à Lépisé. Le commo chataert multiblére. En 1831 à l'art faisé en Angaleterre commo directeur d'une société des cantad d'enemble. On a publié à Lépisé de su acomposition des motets pour des voix d'hommes, controlle des charts (sémi), des Lécter en recordis ou ordétables, et un recueil se un conjunction des motets pour des voix d'automes, de l'acter en recordis ou opposition des motets pour des voix d'automes allemandes pour ordesterte, que 8.

Un troisième frère d'Ernest Jules Otlo a été ténor du théâtre de Leipsick; il s'est fixé en Angleterro, avec son frère François.

OTTO (Mmc Louise), auteur d'ouvrages de tittérature de différents genres, particulièrement de romans et de poésies, est née à Leipsick vers 1825. Au nombre de ses productions, on remarque un livre qui a pour titre : Die Mission der Kunst mit besondere Rucksicht auf die Gegentrart (la Mission de l'art, particulièrement à l'époque actuelle); Leipsick, t861, gr. in-8° de 271 pages. Cette dame noos apprend, dans sa préface, qu'elle écrivit une brochure sur le même spiet dans l'hiver de 1847-1848, mais que les agitations de l'Allemagne peu de temps après en firent retarder la publication, et que cette brochure ne parut qu'en 1852, sous le titre : Die Kunst und unsere Zeil (l'Art et notre lemps). La partie de l'ouvrage (Die Mission der Kunst) qui concerne la musiquo commence à la page 119 et finit à la page 241. Mme Otto, qui affecte dans son style les formes de la philosophie allemande de l'époque actuelle, est un apôtre de la musi-

OTTOBI, ou OTTEBI. Voy. HOTHBY

OUDOUX (L'abbé), et non ODOUX, comme écrivent Choron et Favolle, ni QUDEUX, suivsut Forkel, Lichtenthal et M. Becker, fut d'abord enfant de chœur à l'église de Noyon, et y apprit la musique sous la direction de Dugué, qui y était alors mattre de chapelle avant de passer à la mattrise de Notre-Dame de Paris, puis fut attaché comme chapelain, ponctoueur et musicien à la même église de Noyon. On a de cet ecclésiastique un livre intitulé : Méthode nouvelle pour apprendre facilement le plainchant, avec quelques exemples d'hymnes et de proses; ourrage utile à toutes personnes chargées de gouverner l'office divin, ainsi qu'aux organistes, serpens et basses-contres, tant des rolises où il u a musique, que de celles où il n'y en a point ; Paris, Lottin. 1772, t vol. in-8°; 2me édition, revue, corrigée el augmentée, Paris, Lottin, 1776, in-8°. Cet ouvrage est en dialogues,

OUGHTRED (CHILLARY), thrologine of multimaticine anguis, anguit è nurs rist', à Elon, dans le comit de Buckaphan. En sido, l'Illen omain ministre d'Allaur, près de Guil-ford, dans le comit de Sarrey, Il mourut le 30 aprétend que la joie qu'il ressenti du rétablica met de Carley de quatre-ingi-si au met de Carley II ma le totte fui le cause de marcit de Carles II ma le totte fui le cause de manacrità, com le titre d'Opuscul man con manacrità, sons le titre d'Opuscul man con manacrità, com le titre d'Opuscul man con manacrità, sons le titre d'Opuscul man con la contra de l'accession de l'access

OULIBICHEFF (ALEXANDRE D'), gentilhomme russe, naquit en 1795 à Dresde, où son père était en mission. Son éducation fut britlante et solide. Dès son enfance, il cultiva la musique, dans laquelle il fit de rapides progrès. Le violon était l'instrument qu'il avait choisl ; il y acquit un talent d'amsteur fort distingué, particulièrement dans le genre du onstuor. Entré jeune au service militaire, it vécut quelques années à Pétersbourg et y fut homme de plaisir. Plus tard il entra dans la diplomatie. occupa plusieurs postes importants près des cours etrangères, et pe rentra en Russie qu'en qualité de conseiller d'État. Après l'avénement au trône de l'empereur Nicolas, il demanda sa retraite of véent alternativement dans ses terres au château de Louvino et à Nijni-Novogorod. grande et belle ville sur l'Oka, à 200 lieues de Petersbourg, Il y réunissuit près de lui quelques amaleurs avec lesquels il exécutait fréquemment

de la musique. M. d'Oulibicheff est mort à Niini-Novogorod, le 24 janvier 1858, à l'âge de soixante-trois ans, Son nom avaitété révélé au monde musical en 1843 par le livre qu'il publis sous le titre de Nouvetle biographie de Mozart, suivie d'un aperçu sur l'histoire générale de la musique, et de l'analyse des principales auvres de Mozart: Moscou, 1844. 3 vol. gr. in-8°. Le premier volume de cet ouvrage renferme la bineraphie de l'illustre couspositeur ; le livre de Nissen et surtout les lettres de Mazart et de sa familie en ont fourni les matérianx. On peut y reprendre la lenteur de la parration, le penchant trop décidé de l'auleur pour les discussions polémiques, et certaines formes du style où l'on remarque de l'embarras, défaut très-excusable chez un étranger. L'aperçu de l'histoire de la musique, qui remplit la première moitié du second valume, pourrait être considéré comme sans objet si l'auteur ne s'était proposé de faire voir les faibles progrès qu'ellé a faits pendant plusieurs siècles, et de démontrer que l'art complet ne se tronve que dens les œuvres de Mozart : enfin, de constater que ce grand homme a plus inventé dans l'espace de quelques années qu'une longue succession d'artistes n'avalent fait avant lui dans tont le dix-huitième siècle, et même depuis les commencements de Bach et de Handel. A vrai dire, M. d'Oulibicheff ne sentait, ne comprenait bien que la musique de Mozart. L'analyse qu'il fail des œuvres de ce rare génie est la partie la mieux traitée et la plus satisfaisante de son ouvrage, qui, par son ensemble, est digne d'ailleurs de beaucoup d'estime.

C'est encore Mozart qu'il aime dans les œuvres de la première manière de Beethoven, cas on salt que l'auteur de Fidelio fut saisi d'une si profonde admiration pour le génie de son prédécesseur, jnsqu'à l'âge de près de trente ans. qu'en dépit de son originalité vigoureuse, les tendances et les formes de son modèle se font sentir dans ses trente premières o-uvres. Par degrés cependant son talent prenait des allures pins libres, pius personnelles, pius élevées : enfin arriva la seconde manière, où le divorce est complet : alors l'admiration de M. d'Ouilbicheff s'affaiblit, et bientôt arrive la critique. Pour Inl. cette seconde manière fut le signe d'un affaiblissement progressif des facultés du grand musicien, mais où se trouvent encore de grandes inspirations; car il avouait que les œuvres de cette époque renferment de sublimes beautés mélées à des extravagances qu'il appelait la chimere de l'artiste. Arrivé à l'époque de la troisième manière, où la recherche pénible succède à la libre inspiration,

d'Oulibicheff se sent pris de dégoût, et dans son opinion, la raison de Beethoven n'est plus saine : dans cette manière, dit-il, il n'y a plus que la chimère. Au reste, cette opinion a été partagée par Ries, par Rellstab, qui avait fait le voyage de Vienne en 1824 pour connaître le grand artiste, et qui en revint avec la conviction que c'en était fait de son génie, On sail aussi que Spolit a émis une opinion semblable sur les dernières œuvres de Beethoven dans son autobiographie. Quel que tot le sentiment d'Outibicheff à cet ézard, il est vraisemblable qu'il u'en eut rien écrit si le livre extravagant de M. Lenz, intitulé Beethoren et ses trois styles, n'eût enntenn des attannes contre l'auteur de la Nouvette biographie de Mozart, taxé d'injustice dans ce qu'il avait dit de son successeur. Ce furent ces attaques qui déterminèrent M. d'Onlibicheff à écriro et à publier son second ouvrage, Beethoven, ses critiques et ses glossaleurs (Lelpsick, F. A. Brockissus; Paris, Jules Garelot, 1857, t vol. gr. in-8°). Il explique dans sa préface les circonstances uni l'ont impérieusement conduit à s'expligner sans réserve sur la personne et sur les œuvres du grand artiste. Sous le rapport du style, il y a un remarquable progrès dans ce second ouvrage de M. d'Outibicheff. Je n'ai pas à faire ici l'analyse du contenu du volume n l'appréciation des opinions de l'auteur, avant fait ce travali dans la Gazette musicate de Paris (ann. 1857, nos 23, 25, 27, 29 et 30) : je me borneral à dire que l'auteur et le livre furent attamés avec violence dans une multilude d'arlicies de journaux et dans des pamplilets, particulièrement en Russie. M. d'Oulibicheff en fut profondément effligé : je crois même que le chacrin qu'il en eut fut la cause de la maladie qui le mit au tombçau. Peu de mois avant sa mort il m'écrivit, me confiant ses chagrins et m'envoyagt un mémoire de vingt pages in-folio dans lequel il avait entrepris de répondre aux critiques acerbes dont il était l'objet. Il désiralt que je le fisse publier à Paris ; mais je ini conseillai de n'en rien faire, s'il ne voulait prolonger la polémique qui l'affligesit; car, lui disais je, si solide que soit votre réponse aux critiques injustes dont rous étes l'objet, on y fera des répliques, et Dieu sait ce qu'elles seront ! Aves ma philosophie : depuis quarante ans, si j'ai trouvé beaucoup de sympathie dans l'opinion publique, j'ai aussi rencontré des attaques de tout genre dans les bos fonds de la crilique; mais j'ai méprisé mes adversaires et ne leur ai pas fait l'honneur de teur répondre. Malieureusement M. d'Oulibicheff, homme du monie et grand seignenr, n'élait pas préparé à ces choses qui sont inséparables de la vie d'artiste et d'écrivain : il en mourut.

OULTON (WILLIAM-CHARLES), écrivain auglais, né vers 1760, est auteur d'un livre intitulé : The History of the English theatre in London; containing an annual register of alt the new and revived Tragedies, Comedies, Operas, Farces, Pantomimes, etc., that have been performed ad the Theatre royal in London from the years 1771 to 1795, with occasional notes and anecdotes (Histoire du théâtre anglais, contenant un catalogue annuel des tragédies, comédies, opéras, farces, pantomimes, etc., nouvellement représentés ou remis en scène aux théâlres royaux de Londres, depuis l'aonée 1771 jusqu'en 1795, avac des notes et des anecdotes), Londres, Martin and Bain, 1796, 2 vol. in-8°. Il a été fait une deoxième édition de cette histoire, continuée jusqu'en 1817 : Londres, 1818, 3 vol.

OUSELEY (SIR WILLIAM GORE), baronnet, orientaliste, né en Angleterre, dans le comte de Monmouth, en 1771, recut ane éducation solide dans sa famille, et se rendit à Paris en 1787, pour y perfectionner sa connaissance de la langue française. Entré au service militaire de sa patrie, il y employa ses heures de loisir à l'etude des langues orientales, et hientôt, entraloé par le charme qu'il y trouvait, il vendit sa commission d'officier, alla étudier aux universités de Leyde et de Dublin, et reçut dans cette dernière le degré de docteur. D'autres dignités littéraires lui furent ensuite conférées par les universités de Rostock, d'Édimbourg et de Gœttingue. Après un voyage en Perse, qu'il fit en société de son frère nommé ambassadeur en ce pays, il revint en Augleterre, et y publia le fruit de ses études et de ses recherches aur les antiquités de l'Orient, dans divers ouvrages dont le plus important a pour titre : The Oriental collections ( Collections orientales); Londres, 1797-1799, 3 vol. in-4°. On frouve des renseignements pleins d'interêt sur la musique et les musiciens de l'Inde dans le premier volume de cet ouvrage. Sir Gore Ouseley est mort à Londres en 1844.

OUSELEY (Ref. Sur. Sar. Sariofacon-Arruna GORE), haroman, fish on previoelent, on le 13 aoûl 1815, a succédé à non père en 1814. Appea sario fist set doubes an collège de Curini-Ciurcia fortiord, il prit dans celle université le se è arte en 1815, de bachelire en maispen, en 1830, et de docteur en musique, en 1855. Il avait été arolanné diacre en 1836 et reput l'ordre de la prétriue en 1835. Celte dernière manne est remanquable dans l'ésistiene du rété-

rend sir Gore Ouseley, car il succéda alors à sir Henri R. Bishop dans ta place de professeur de musique de l'université d'Oxford, et fut nomme Pracantor (premier chantre) de la cathédrale d'Hereford. L'église et le collège de St. Michel et tous les Anges avant été bâtis et dotés, près de Tenbury, cette église fut consacrée par l'évêque d'Hereford, le 29 septembre 1856, et le collège fut ouvert au mois de mai 1857. A cette église de Saint-Michel est attaché un service journalier de chant choral, exéculé par les membres du collège, sons la direction spéciale de Sir Gore Ouseley, L'instruction musicale de cet ecclésiastique est une des plus solides et des plus complètes que je connaisse. La nature lui a donné une organisation excellente pour la musique. Dès l'âge de trois ans et quelques mois il s'occupait déjà de cet art avec autant d'assiduité que de passion; et seul il apprit à jouer du pianu, de l'orgue, du violoncelle et de plusieurs autres instruments. A sept ans, il faisail ses premiers essais de composition, et dans sa buitième année, il écrivit la musique de l'opéra de Métastase l'Isola disabitata. Pianiste distingué, Improvisateur élégant, M. Ouseley posrède aussi nu talent remarquable d'organiste. J'ai eu l'occasion de l'entendre dans une église de la Cité à Londres, où il ioua des préludes, une fugue improvisée avec clavier de pédales, et une belle fugue de J. S. Bach à 3 claviers, et dans cette execution, qui dura près d'une heure et demie, tout ful irréprochable. La liste de ses compositions renferme : 1° Quatre sonales pour piano et violoncelle écrites dans les années 1839-1841 : 2º Deux trios pour piano, violon et vio-Ioncelle , en re et en ul (1840-1841); 3º Quatuer pour piano, violon, ulto et violoncelle, en mt bémol (1842); 4° Cinq sonates pour piano seul, dont les quatre dernières, en mi mineur, ul mineur, mi bémol et re mineur ont été composées en 1840; 5° Sextuor pour 2 violons. 2 altos, violoneelle et contrebasse (1841) ; 6' Environ 40 mélodies sur des paroles italiennes, écrites de 1832 à 1845; 7º Nocturnes ou romances sans paroles pour piano seul, au nombre de douze (1839-1858); 8º Trois préludes et fugues pour piano ou orgue sans pédales, en ma majeur, ut mineur el mt bémol (1865 1866); 9° Six grands préludes pour l'orgue avec pédales obligées (1860); 10° Ode pour soprano solo, chœur à 5 voix et orchestre, composée à l'occasion de la paix après la guerre de Crimée, pour l'université d'Oxford, mais non exécutée : 11° Grande cantate religieuse, sur les paroles du 10me chapitre de Jérémie : The Lord to the true God, pour voix de baryton, chœur à 5 voix, et grand orchestre, composée pour le degré de baservices complets pour les cathédrales, à 8 voix, en la mineur, re majeur, fa majeur et ul maienr (1848-1856); 13° Six antiennes (1854-1860); 14° Dix Glees sur des paroles anglaises (1844-1846); 15° Chansons anglaises pour différentes voix ( 1842-1859 ). 16° The Martyrdom of St Polycarp (Le Martyre de S. Polycarpe), oratorio en un acte, gravé en grande partition, à Londres, chez Alfred Novello, gr. in-fol.; bel onvrage dont le style est large et pur, dont les mélodies sont simples et naturelles, les chœurs puissants, énergiques, bien rhythmés et bien écrits dans la grande manière de Bach et de Hændel, enfin, dont l'instrumentation est riche sans excès de son emploi. Cette composition ferait bonneur aux meilleurs artistes.

OUTREIN (JEAN D'), prédicateur de l'Église réformée, à Amsterdam, naquit à Middelbourg en 1663, et mourut en 1722. On a de lui : Disputationes XV de clangore evangelit sive de clangoribus sacris, dans lesquelles il tralle de la niusique des Itébreux, et particulièrement de l'instrument appelé magrepha. Ugolini a inséré ce traile dans son Thesaurus autiq. sacr.,

OUTREPONT (CHARLES-THOMAS-FRANÇOIS n'), né à Bruxelles, le 26 juin 1777, se fixa à Paris vers 1804, et y est mort le 4 avril 1840. Parmi beaucoup de travanx lilléraires de différents genres qu'il y a publiés, on remarque le livre qui a pour titre Dialogues des morts, suivis d'une lettre de J.-J. Rousseau, écrite des Champs Etusées à M. Castil-Blaze, Paris, F. Didot, 1825, in-8°. Dans la lettre supposée, M. d'Outrepont reproche à Castil-Blaze d'avoir empranté textuellement, ponr son Dietionnaire de musique moderne, 342 articles à celui de Jean-Jacques Rousseau, Bien qu'on ne pulsse nier que l'accusation ait quelque fondement , il est cerlain que d'Outrepont montre beaucoup de partialité et de préventions dans sa critique.

OUTREPONT (THÉODORE-GRSTAVE B'), frère du précédent, capitaine de cavalerie, naquit à Bruxelles en 1779, et monrat à Paris, du choléra, le 7 avril 1832. Il cultivait le violon avec quelque saccès et a publié à Paris plusieurs morceaux pour cet instrument.

OUVRARD (RENÉ), né à Chinon, en Touraine, le 16 juin 1624, apprit la musique dès son enfance et n'interrompit pas l'étude de cet art pendant qu'il se préparait à embrasser l'état ecclésiastique. Après avoir été ordonné prêtre, il obtint la maîtrise du chœur de la cathédrale de Bordeaux, puis celle de Narbonne. C'est de cette dernière ville qu'il fut appelé à Paris, ponr y rem-

cheller en musique en 1849 et 1850 ; 12º Quatre | plir les fonctions de maître de musique de la Sainle-Chapelle, place qu'il occupa pendant dix ans. 11 fut ensuite pourvii d'un canonicat de Saint-Gratien de Tours, et mournt en cette ville, le 19 juillet 1694. Ouvrard avait l'espritorné de connaissances assez étendues dans l'hiatoire et les antiquités ecclésiastiques; il composait des vers latins, et cultivait les mathématiques et l'astronomie. Outre quelques ouvrages de controverse et de théologie, on a de lui : 1º Secret pour composer en musique par un art nouveau, Paris, 1660. - 2º Lettres sur l'architecture harmonique ou application de la doctrine des proportions de to musique à l'architecture, ibid., 1679, Paris, Rouland, In-4°. - 3° Histoire de la musique chez les Hébreux, les Grecs et les Romains, non publice. Le manuscrit se trouve à la bibliothèque de la ville de Toura (1). Le privilége pour la publication de cet ouvrage avait été délivré à Ouvrard le 4 mara 1677, d'où l'on peut conclure qu'il avait résolu de le faire bientôt imprimer ; on ne peut donc expliquer le motif qui l'a décidé ensuite à garder en manuscrit cette histoire de la musique, puisqu'il vécut encore dix-sept ans après cette dale, et qu'il ne décéda que le 19 juillet 1694. Après sa mort, le manuscrit fut dénosé avec pinsieurs antres ouvrages du même auteur dans les archives de l'église métropolitaine. d'où il est prasé dans la hibliotirèque de la ville. L'ouvrage est divisé en trois parties : la première est intitulée Prénotions harmoniques. Elle renferme l'explication de tous les termes employés dans la musique, en grec, en latin et en français; puis vient l'exposé des connaissances qui se rattachent à la théorie de la musique, telles que l'arithmétique, l'acoustique, la philosophie; eufin l'examen de plusieurs questions relatives à la musique des Grecs et des Romains, un traité de leurs infruments, de leur poèsie et de leurs danses. Sous le titre de Bibliothèque harmonique, la seconde partie contient une liste de tous les auteurs qui ont écrit sur la musique, rangés par ordre chronologique, svec des renseignements sur leurs ouvrages, etc. La troisième partie renferme les éléments de la musique et de la composition. On voit que le plan de cet ouvrage svalt été assez mal concu. - 4º Dissertation sur le traité de Vosslus, De poematum cantu et virtbus rhythmt, manuscrit qu'il avait communiqué à l'abbé Nicaise pour avoir son avis ; enfin, quelques lettres sur la musique, à l'abbé Nicaise,

> n) Bibliotheca eccicular Turonensis seu catalogus librorum Mas, qui in cadem bibl, asservantur, anct. G. Jouan et Vict. d'Avance, Tours, 1706, in . 8. reimprime dans in Bibliothern Bibliothrourum de Montfauron.

qui avail conçu le projet de les faire imprimer avec son Discours sur la musique des auciens.

OVERBECR (JEV-DNUL,) rectour du gymnae de Lubech, napuli à Reblem, pois de la Lubech, en 171s, On trouve daux les Essals eriliques ed històrique de Marpurg (L. 1p. 312-317) un morcean de ce suxual, intitulé: Antvort auf das Sendschreiben eines Preundes au an ders andern, iber die Ausdrucke des Herrn de Batteux, von der Musik (Réponde la letter etc.) Ratteux, von der Musik (Réponde la letter etc.)

OVERBECK (Construs-Adolpre), né à Lubeck vers 1720, du fait docture ni droit eu 1728, et obtint en 1728 le titre de syndic du chapitre épiscopal de Lubeck. Il est mort dans cette ville, le 9 mai 1821. Il cultivail la mosique, et a publié des cantiques et des chansons avec médoites et acompagnement de chavecin, sons ce titre: Lieder und Cekkinge mit Kluvier Metodien, Handboorg, 1781, in-45.

OVEREND (MARMADUNE), écrivain anglais et professeur de musique, né dans le pays de Galles, vers le milieu du dix-huitième siècle, fot organiste à Isleworth, dans le comté de Middlesex, et y vivait encore en 1707. Il a publié le programme d'un cours sur la science de la musique, sous ce tilre : A brief account of, and introduction to eight lectures on the science of Music, Londres, 1781, in-4° de 2 feuilles, Il rédigea ensuite les leçons qu'il avait faites dans ce cours et les publia dans un écrit Intitulé : Lectures on the science of Music; Londres, 1783, in-4°. On connaît anssi de ce musicien : Twelve sonatas for two violins and a violoncetto (12 sonates ponr 2 violons et violencelle), Londres, 1779.

OZANAM (Jacques), malhiematiclen, naquit en 1600, à Boulgneux, dans la principaude de Dombes, d'une familie d'origine juive, et mourut à Paris, le 3 avril 1717. Au nombre de ses ouvrages, on comple un Dictionnaire mathématique (Paris, 1601), in 4°9, dans lequel on trouve un Traité de musique (p. 640) qui forme 16 pages. On a aussi de lui : Récréations mathématiques et physiques, qui contenuent plusieurs problèmes d'arithmétique, de geométrie et de musique, etc., Paris, 1724, 3 voi in-8°, et 1735, 4 vol. in-8°.

OZI (ÉTIENNE), premier basson de la chapelle du rol, avant la révolution, ensuite de la chapelle impériale, de l'oreliestre de l'Opéra, et professeur de cet instrument au Conservatoire de musique, naquit à Nimes le 9 décembre 1754. Venu à Paris en 1777, il débuta au concert apirituel deux ans après, et s'y fit remaraner par une belle qualifé de son et une exécution nette et précise. On peut le considérer comme le premier artiste qui ait perfectionné cet instrument en France, et comme le chef d'une école d'on sont sortis Delcambre, Gebauer, etc., lesquels out formé à leur tour d'excellents élèves. Le temps où Ozi fit le plus admirer son talent fut celui des concerts du théâtre Feydeao (1796). Il a beaucoup composé pour son lustrument, car on compte parmi ses compositions : 1º 7 concertos pour basson. avec accompagnement d'orchestre, publiés à Paris depola 1780 jusqu'en 1801. - 2º Trois symphonies concertantes pour clarinette et basson, œuvres 5, 7 et 10, Paris, 1795 et 1797. -3º 24 duos pour 2 bassons; Ibid. jusqu'en 1798. - 4º Petits airs connus variés pour 2 bassons, ou 2 violoncelles, ter et 2º livres, ibid.; 1793 et 1794. -5º Six duos pour deux bassons, ou 2 violoncelles, ibid., 1800. En t787, il publia un livre clémentaire intitulé : Méthode de basson quest nécessaire pour les maîtres que pour les élèves, avec des airs et des duos. Pluatard il refondit cet ouvrage pour l'étude des classes au Conservatoire, et le publia, en 1800, sous le tite de Méthode nouvette et raisonnée pour le basson, il en a été fait plusieurs éditions à Paris, Vers 1796, Ozi Iorma une association pour l'établissement d'un maga-

sin de musique, attaché au Conservatoire; if

dirigea cel élablissement jusqu'à sa mort, arrivée

le 5 octobre 1813.

PABST (....), directeur de musique à Kænigsberg, né dans cette ville vers 1818, s'est fait connaître comme compositeur dramatique, par l'opéra en trois actes intitulé : Der Kastellan von Krakau (le Châtelain de Cracovie), qui fut représenté à Kornigsberg, en 1846. En 1848, il donna au théâtre de la même ville Unser Johann (Notre Jean). M. Bernsdorf ne mentionne pas cel artiste dans son nouveau Lexique général de musique.

PACCHIEROTTI (GASPARD), chanteur célèbre de la seconde moitié du dix-buitième siècle, nagnit à Fahriano, dans la Marche d'Ancône, en 1744, et entra comme enfant de chœur à la cathédrale de Forti. C'est à tort que Tipaldo (Biogr. degli Italiani illustri, t. IX) a dit que ce grand chanteur fut enfant de chœnr de la chapelle de Saint-Marc de Venise et que Bertoni fut son maitre dans l'art du chant. M. Caffi n'a pas fait cette fante dans son histoire de ectte chapetle. Bertoni fut simplement organiste de Saint-Marc depuis 1752 jusqu'à la fin de 1784, et ne devint maître de cette chapelle que le 21 janvier 1785, Enfin. il n'y avait pas d'enfants de chœnr à la chapelle de Saint-Marc pour la partie de soprano, mais des sopranistes castrats, dont la phipart étaient prétres. La beauté extraordinaire de sa voix le fit remarquer par un sopranisle de ceite chapelle, qui obtint de ses parents l'autorisation de le soumettre à la castration. Le sucrès de l'opération décida le vieux sopraniste à donner des leçons de chant à Pacchierotti, dont les progrès dans cet art furent si rapides, qu'à l'âge de seize ans li put commencer à se faire entendre avec succès sur plusieurs théâtres d'Italie, dans des rôles de femme. Cependant son organe n'avait pas encore acquis tonte sa puissance. Ce fut surtout vers 1770 que sa réputation s'étendit, et que son talent d'expression acquit une perfection inimitable. Il chanta dans cette année à Palerme, avec la fameuse Catherine Gabriefli et y produisit une vive impression. En 1772, Il brillait à Naples; puis il alia à Bologne, en 1775, retourna à Napies, en 1774, | siteur, né à Modène, le 5 juillet 1654, apprit

chanta à Parme et à Milan, en 1775, à Florence et à Forli, en 1776, et à Venise, en 1777. Après la saison de Venise, il alla chanter pendant le carnaval à Milan, et l'année suivante il fut rappelé dans cette ville pour l'ouverture du nouveau théâtre de la Scala, Précédemment II s'était fait admirer à Génes ; en 1778, il brilla à Lucques et à Turin, et vers ia fin de la même année, il se rendit à Londres où il resta jusqu'en 1785. Peu de chanteurs ont été accreillis dans cette ville avec autant d'erthousiasme que Pacchierotti; il y gagna des sommes énormes. De retour en Italie vers ia fin de 1785, il alla à Venise, où il retrouva le compositeur Bertoni, son ami, qui écrivit pour lui plusieurs ouvrages. Il y resta presque constamment jusqu'en 1790, puis retourna à Londres, ou, malgré son àge avancé, il sut encore se faire admirer comme virtuose et comme professeur, jusqu'en 1800. L'année suivante, il se fixa à Padoue, et y vécut honorablement avec les richesses qu'il avait amassées, dépensant chaque année des sommes considérables en aumônes. Son plaisir le plus vil consistant, dans ses dernières années, à faire exécuter chez lui les psaumes de Marceijo, dont il possédalt bien la tradition. Grand musicien, il lisait à première vue toute espèce de musique et accompagnalt bien au piano. Il mourut à Padoue, le 29 octobre 1821, à l'âge de soixante-dix-sept ans, Pacchierotti était laid de visage et, contre l'ordinaire des castrats, d'une taille élevée et fort maigre; mais la beauté de son organe, sa mise de voix merveilleuse, et le charme irrésistible de l'expression de son chant, faisaient bientôt oublier à la scène ses désavantages extérieurs. Burney dit que les airs Misero pargoletto, du Demofoonte de Monza, Non temer, de Bertoni, dans l'opéra sur le même sujet, Dolce speme, du Rinaldo de Sacchini, et Ti seguirà fedele, de l'Olimpíade, de Paisiello, étaient ceux où il dé-

ployait le talent le plus remarquable. PACCHIONI (ANTOINE-MARIE), compol'art du chant sous la direction de B. Murzio Erculeo d'Otricoli, musicien de la chapelle ducale de Modène, puis eut pour maître de contrepoint Jean-Marie Boooncini, L'étude des compositions de Palestrioa le rendit un des musiciens les plus habiles de son temps. Pacchioni était prêtre et fut mansionnaire de la cathédrale de Modène. En 1678, le chapitre avait l'intention de lui donner la place de maître de chapelle, devenue vacante par la mort de Jean-Marie Bononcini; mais, à la demande du due François II, cet emploi fut donné à Joseph Colombi, Pacchiooi l'obtint après la mort de celui-ei. Le duc de Modène l'avait choisi, en 1722, pour son maltre de chapelle. Pacchioni mourut le 13 juillet 1758, à l'ave de quatre-vingt-quatre ans. En 1755, il avait été pris pour arbitre par le P. Martini, dans une contestation qui s'était élevée entre ce maltre, jeune encore, et Thomas Rolli, de Sienne, maître de chapelle de l'église de Lorette, an sujet de la résolution d'un cauon de Jean Animuccia (voyez les mémoires de Pierluigi de Palestrina, par l'abbé Baiui, t. I. nº 103, n. 120). Pacchioni a laissé en maouscrit beaucoup de musique d'église, qui se trouve à la cathédrale de Modène. Il a publié à Venise, en 1687, des motets à quatre voix. En 1682, il a fait exécuter à Modène un oratorio intitulé La gran Matilda. Bejà il avait écrit, en 1678, un autre oratorio qui avait pour titre : Le Porpore trionfali di S. Ignazio. On conserve, dans la bibliotbèque ducale de Modène, des cantates de cet artiste en manuscrit. La collection de l'abbé Santini, à Rome, renferme trois morets à buit voix de Pacchioni, à savoir. Sieut erat. Domine Deus noster, et

Laudate Dominum. PACCIOLI (Luc), en latin PATIOLUS ou PACIOLUS, moine franciscain et savaot mathématicien, naquit à Borgo-San-Sepolero, en Toseane, vers le milieu du quinzième siècle. Après avoir enseigné les mathématiques à Naples, à Milan (depuis 1496 jusqu'en 1499), pnis à Florence et à Rome, il alla se fixer à Venise et y expliqua Euclide. Il se trouvait encore en cette ville en 1509. Au numbre de ses ouvrages, qui sont estimés, on en remarque un, devenu fort rare, qui a pour titre : De divina propurtione, opera a tutti al'ingegni perspieucci e euriosi necessaria ove eiuscun studioso di philosophia, perspectica, pictura, scuiptura, architectura, musica, et altre mathematiec, suavissima, soltile ct admirabile doctrina conseguira. etc. (1) (I) L'orthographe de ce titre, comme celle de tout le Venetiis impressum per probum virum Paganinum de Paganinis de Brescia, 1509, In-fel

in-fel. PACE (Riceann), né dans le diocèse de Winchester, en 1482, fit ses études à l'uni-versité d'O'ifach, puis à ceite de Paloue, et fut successivement chanoine d'Tork, archi-diarre de Bonarie, dopre d'Escett, et enfin depre de Saint-Paul de Loodres. Il mourra à la company de Saint-Paul de Loodres. Il mourra à 152, de cas de la le manufact, en 1527, ou a de lui en manufact, que Bale in-depre (in Catal. S. Brit. cent. g. B. p. 635).

PACE (Vicaxi), et à Antie, dans la coden milit de seriate seide, fun inlies de chapitle de l'aglice cathédrale de Ricti. Ou a competpartulle permier compositions sui outre de la competpartulle permier compositions sui outre de la musique d'aglice pour une et dont permier de la companier en ce gener de musique a pour l'orgen. L'overage par lequel à viet fait companier en ce gener de musique a pour l'agre, l'average par lequel à viet fait companier en ce gener de musique a pour l'agre, l'average par lequel à viet fait companier. Service par le viet de l'agrence de la companier de la co

PACE (Pizzaz), organiste de la Santa Casa de Lorette, vécut dans la première moitlé du dix-septième siècle. Il est vraisemblable qu'il était parent du précédent et qu'il naquil à Assise. Les ouvrages connus de sa composition sont ; 1º Il primo libro de' Moitetti a una, due, tre el quattro voci, con un Magnifical a due voci, el co'l basso per l'organo; In Venetia, app. Giac. Vincenti, 1613. in-4°. 2º Madrigali a quattro et a einqua voci, parte con sinfonia se piace, el parta senza; avertendo però che quelli delle Sinfonie non si possano cantare senza sonarli. ma gli altri si. Opera decima quinta: in Venetla, appresso Giac. Vincenti, 1617, in-4°. Bans l'épltre dédicatoire au cardinal Montalto. datée de Lorette, le 24 janvier 1617, Pace dit qu'il a appris la musique des sa plus tendre enfance, et qu'il a été organiste en plusieurs endroits avant de l'être à Lorette. 3º Motetti a 4, 5 et 6 voci eo'l Dixit et Magnificat. op. 18, ibid., 1619, in 4º. 4º Il sesto libro de' Mottetti a una, duc, tre el quattro voci, co't Dixit, Laudate pueri et Magnificat a due et tre voci, op. 16, ibid., 1618, in-4º.

PACELLI (Aspatuso), né à Varciaco, au diocèse de Narni, eu 1570, fut d'abord maltre liver, en plus latine que celle des bous écrivains italites

du quaterzieme siècle

de chapelle da collège all'emand à Rome, et, le Zuras 1602, dutile même titre à habaillque du Yai(car) mals aprés dit mois passés dans octe position, il accepta la place de maltre de chapelle de Sigimmont III, noi de Pologne et de Saide. Il mourat à Yarrorie le d'ami 1625, à l'àge de cinquante-trois ans. Un monoment surmont de ton buste lui fut detré dans la cathédrale de Varsonie; on y lit cetts inscription :

## D. O. M. ET MEMORIE EXCELLENTIS TIRE

ASPBILLI PACELLI

ITALI DE OPPIDO VARCIANO DIOCESIS NARVIENSIS, QUI PROPERSIONE MESICES, ERROPTIONN, INGENIO, INVESTIONEM GELECTABILI VARIETATE ORNES EUES ARTIS COETANEOS SUPERAVIT,

ANTIQUIORES ÆQUATIT, ET SERENISS. ET VICTORIS. PRINCIPIS D. O. SIGNSHUNDI III. POLONIÆ ET SUECIÆ REGIS

CAPELLAN MUSICAN TOTO CRRISTIANO
ORDE CELEBERRINAN
ULTRA XX ANNOS NIRA SOLERTIA REALT.

TITEL XX AXON RICH SOURCE REST.

FIGHN S. N. R. O. PROFESSINA OBSEQUE MOC

BYNEVOLENTIE MONUMENTUR PONFICESSIT.

OCCUSSIT DIE LY NAH ANNO OOMIN

MOCXIM RATATIS SEE LIH.

On consolit de ce maltre les ouverges missuis: 1º Caudinos source 3, 6, 8, 10 20 sosum, Francieri, 1004, 1n-4. - 2º Paulini de meteti cele coura, 18id., 1007, 1n-4. cinnate, 1004, 1008, 1n-4. - 10 Paulini, 1004, 1008, 1n-4. - 5º Madrigali e dique voci, 101. 1, 18id. - 0º Madrigali e dique voci, 102. 1, 104. - 1004, 101-101, 101-101, 101-101, 101. - 101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101-101, 101

PACELLI (Axvosts), prêtre et compositeur vénitien, fort chanteur sopranite à la chapelle ducale de Saint-Marc; il a fait représenter à Venise, en 1698, no opéra de as composition initiale II fante Essu. On consail aussissons son nom la canaite thézariat d'mor furente, qui îni écrite en 1723, à Mestre, pour le thétre parietine de la belle vital da doge Erizzo. Pacelli virait enore en 1740, car il la place de vice-mattre de la chapelte de Saintla place de vice-mattre de la chapelte de Saint-Marc, qui îni domné a son compétition.

PACHALY (TRACCOTT-ENVANCE), organiste distingué, né le 5 janvier 1797, à Linderode, dans la Lusace Inférieure, fit ses pre-

mières études littéraires et musicales chez son père, alors cantor et instituteur dans cette commune. Plus tard, il fréquenta l'école normale de Bunzlau, pour se préparer à la carrière de l'enseignement. Après qu'il eutacheve ses cours dans cette institution, il fut envoyé, aux frais du gouvernement, à Schmiedeberg, your v perfectionner son talent sur l'orque sons la direction de Benjamin Klein, cantor et organiste renommé dans le pays. Ses études musicales terminées, Pachaly retourna à Bunzlau, où il étalt appelé pour y occuper la place de professeur adjoint à l'école normale : mais il n'y resta que peu de temps, parce qu'il fut nommé instituteur et organiste à Gruna, près de Gærlitz. Cette dernière position n'offrant pas à l'artiste des ressources suffisantes pour donner à son talent l'essor pour loquel il sentait qu'il était né, il l'abandonna, en 1826, et accepta la place d'instituteur et d'organiste à Schmledeberg, devenue vacante par la mort de Klein, son ancien professeur. Là, un plus vaste champ se présenta à son activité. soil par les ressources chorales qu'il trouvait dans l'église primaire-évangélique, soit par le bel orgue construit par Engel, de Breslau, Pachaly occupait encore cette position en 1848. La Nouvelle Gazette musicale de Leipsick, l'Eutonia, la Cacilia et l'Iris, ont accordé beaucoup d'éloges au talent d'exécution ainsi qu'aux compositions de cet artiste. Les ouvrages publiés à Breslau et à Leipsick par Pachaly sont ceux-ci : 1º Bouze préludes pour l'orgue, première suite. 2º Bouze idem, deuxième cahier. 5º Variations pour l'orgue sur le choral Auf meinen lieben Gott. 4º Vingt-eing chorals poor quatre voix d'hommes. 5º Cantate funèbre à quatre voix avec orgue obligé, 6º Hymne à quatre voix avec orchestre et orgue. 7º Cantate pour la Pentecôte, avec orchestre. 8º Cantate pascale, idem. 9º Cantate de Noël, idem, 10º Cantate de fête, idem, dêdiée au roi de Prusse, Frédéric-Guillaume IV. Pachaly a fourni aussi des compositions au Museum d'orque, de Geissler, à l'École pratique d'orque, du même, à la collection d'exercices pour les organistes, et à l'Organiste pratique, de Herzog. Je ne connais de cet artiste qu'une fugue, insérée par Kærner, d'Erfurt, dans la troisième partie de son recueil intitulé : Postludien-Buch für Organisten, etc.; elle est bien écrite et d'une bonne harmonic.

PACHELBEL (Jean), organiste célèbre, naquit à Nuremberg, le 1<sup>ee</sup> septembre 1655. Pendant qu'il était occupé de ses premières

études littéraires, il apprità jouer de plusieurs Instruments, particuliérement du clavecin chez Benri Schwemmer. Ayant été envoyé au Gymnase de Ratisbonne, il profita de son séjour dans cette ville pour commencer l'étude du contrepoint sous la direction de Preuz. Aprés avoir achevé ses humanités, il fréquenta l'Université d'Altdorf; mais à défaut de moyens d'existence, il fut obligé de retourner à Ratisbonne. Il ne fit qu'un court séjour dans cette ville, et bientôt il se rendit à Vienne, où il obtint la place d'organiste adjoint de l'église Saint-Étienne. Le premier organiste était alors Jacques de Kerl; ce grand artiste devint le modéle de Pachelbel, et lui fit faire de grands progrès dans la composition. En 1675, la place d'organiste de la cour d'Eisenach fut offerte à Pachelbel avec des avantages si considérables, qu'il se bâta de l'accepter. En 1678, il fut appelé à Erfurt comme organiste de l'église des Dominicains, dont il remplit les fonctions pendant douze ans; puis il alla à Stuttgard, en 1600; mais à peine y fut-il établi, que l'invasion du duché de Wurtemberg par l'armée française l'obligea de fuir avec sa femme et ses enfants. Il cureusement il trouva un refuge à la cour de Gotba. La mort de Georges-Gaspard Wecker, organiste de Saint-Sébald, à Nuremberg, fit rappeler Pachelbel dans sa ville natale, pour lui succéder, en 1695. Il y passa le reste de ses jours, et mourut le 5 mars 1706, à l'âge de cinquantetrois ans. Cet artiste est considéré avec raison comme un des meilleurs organistes de l'ancienne école allemande, et comme un compositeur distangué de musique d'église; il continua l'excellente école d'orgue et de clavecin de Kerl et de Froberger. La manière des organistes italiens et français, introduite en Attemagne par ce dernier, paralt surtout l'avoir séduit, car c'est dans ce style que sont écrites la plupart des pièces de Pachelbel. Cet excellent organiste a publié : 1º Músikalisches Sterbens Gedanken, aus vier variirten Choralen bestehend (Pensées musicales funébres, qui consistent en quatre chorals variés); Erfurt, 1685. Cet ouvrage fut composé à l'occasion de la peste qui désolait alors l'Allemagne. 2º Musikalisches Ergætzung, aus 6 verstimmeten Partien von 2 Violinen und General-Bass. (Amusement musical, composé de six partico (petites sonates) pour deux violons et basse continue, accordés de différentes manières); Nuremberg, 1691. 3º Buit préludes pour des chorals; ibid., 1695. 4º Hexachordon Apollinis, contenant six airs avec six

variations pour chacus; Naremberg, 1609, —
m-de old, et quarate-quatre pages, Pacheiled a laisé aussi en manuerit des morceaus 
de masique d'église et de pléces de clavecin. 
Je possée de lui de heaux proludes inddiis, et des chacomes d'un sigle excellent 
pour le clavecin. L'éditent Korner, d'Erlurt, 
a publié beaucom pe pièces d'orgue de Pachelbel, en cabiere, ou dans des recueils de 
divers auteurs, son date (1840–1840).

PACHELBEL (GUILLAUNE-JERONZ), fils du précédent, paquit à Erfurt en 1685. Eléve de son père, il apprit de lui à jouer de l'orgue, du clavecin, et les règles du contrepoint. Devenu babile artiste, il fut nommé or ganiste à Wehrd, près de Nuremberg. Eu 1706, on lui confia l'orgue de l'église de Saint-Jacques dans cette ville. L'époque de sa mort n'est pas connue. On a Imprimé de sa composition : 1º Musikalisches Fergnügen, bestehend in einem Przludio, Fuga und Fantasia sowohl auf die Orgel, etc. (Amusement musical, consistant en un prélude, une fugue et une fantaisie pour l'orgue ou le clavecin, etc.); Nuremberg, 1725, in-4°. 2° Fugue en fa pour le clavecin : ibid.

PACUER (JOSER-ADSERT), planise à Vienne é compositeur de maique de salon, ne le 28 mars 1816, à Dubrowitz, en Mo-ravie, se rendit à Vienne ves 1916, à Dubrowitz, en Mo-ravie, se rendit à Vienne ves 1916, è de seize ans, et y fudid le piano sous la direction de la llami (regote como). Il s'est life dans cette viille, où Il se lirre à l'enseignement de son instrument. Il a public jusqu'à e jour (1800) environ soltante œuvres d'études de salon, ca-prices, rondos et variations.

PACHMAYER (Dursas-Castrizs), et car Datefur, en Barière, fit ses études chez les Franciscaiss de celtes, et entra dans teur cordre, à 17ge de ringt ans. Il se distingue son son ialest sur l'origes, et par son habileire dans la composition de la musique d'èglise. Il a laissé en munerit, dans son couvent, des messes, offeriolires, litanies, et des oralorios dont les médoites l'exiles ont été remarquies dans la seconde moltié du dix-holitiems siècle, On ignore l'époque de la mort du P. Pacha-

mayer.

PACHYMERE (Gronces), un des meileurs auteurs de l'histoire byzantino, naquit en 1243, à Nicée, ou sa famille vétait retire après la prise de Constantinophe par les Leitus. Quoiqu'il eti perdu la ples grande partie de ses biens, son père ne uéglica rien pour son éducation : il lui donna des maîtres habiles, quu in liferent faire de rapides progrès.

dans les lettres. Après que Constantiuople cut 1 été reconquise (en 1261) par Michel Palcolocue. Pachymère retourna dans cette ville, y continua ses études, et entra dans l'état eccléstastique. Ayant obtenu la confiance de l'empercur, il eut un emploi à la cour, et fut chargé de plusieurs négociations. Ouoiqu'on n'ait pas la date précise de la mort de Paehymère, il y a lieu de croire qu'il ne vécut pas au delà de 1310, car son histoire conlemporaine de l'empire grec ne s'étend que jusqu'à la vingt-sixième année du règne d'Andronie. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner l'histoire des règnes de Michel Paléologue et de son fils. par Pachymère, ni les aulres œuvres littéraires do cet écrivain; je ne lul ai consacré eet article que pour un traité de musique dont il est auteur, et que Léon Ailatins n'a pas mentionné dans sa dissertation De Georgiés. L'érudit M. Weiss n'en a point eu connaissance, et il s'est trompé, lorsque après avoir indiqué les diverses productions littéraires de Pachymère (Biog. univ., t. XXXII, p. 334), il dit que ses autres ouvrages ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Un beau manuscrit du seizième siècle et de la main d'Ange Vergèce. nous a conservé le traité de musique dont il s'agit : ce manuseritest à la Bibliothèque Impériale de Paris (nº 2556, in-4°). L'ouvrage est entièrement spéculatif; il a pour titro : Prol 'Approving η τε σύν μουσικής (de l'Harmonique ou de la musique), est divisé par chapitres (au nombre de cinquante-deux), et commence nar ces mois : Δευτίσαν ένει τάξιν μετά τλυ άριθμητικήν ή μουσική, ήν και αρμονικήν λίγομεν (la Musique, que nous appelons aussi l'harmonique, vient immédiatement après l'arithmétique). Le cinquième chapitre de cet ouvrage, concernant les genres, se trouve en grande partie dans la septième section des Harmoniques de Mannel Bryenne (page 387, apud Op. Wallis, tome III); mais Maunel Bryenne vécut postérieurement à Pacbymère. Le traité des quatre sciences mathématiques, attribné par queiques manuscrits à Pachymère, est de Michel Pselius (voyez ce nom). Depuis que j'ai signalé l'existence de l'ouvrage de Pachymère contenu dans le manuscrit 2536 (première édition de la Biographie des musiciens), M. Vincent, de l'Institut, a public, dans le XVIº volume des Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du roi, le texte de ce traité, d'après le même manuscrit collationné avec d'autres, précédé d'une introduction, rt accompagné d'arguments des chapitres et de notes,

PACI (ANTOINE), prêtre et musicien, noquit à Fiorence dans la première moitié du scizième siècie : il fut chevatier de l'ordre de Saint-Étienne. On a imprimé do sa composition : Madrigali a sei voci; Venisc, 1589. M. Casamorata (voyes ce nom) croit que j'ai commis une erreur (1) en disant que ces madrigaux sont à six voix, et il accorde plus de confiance à Poccianti (Catalogo degli uomini illustri fiorentini) qui attribue à Paci un livre de sei Madrigali a più voci : mais c'est là évidemment qu'est l'erreur, car jamais on n'a publié un recueil de six madrigaux. qui n'aurait formé que cinq ou six fenillets. Les livres de madrigaux des musiciens du seizième siècle sont ordinairement composés de vinut à vinut-cing morceaux contenus dans autant de pages. En le copiant, Poceianti a

mal lu le titre de l'ouvrage dont il vigit.

PACCIELLE II (Laza-Barrary), hittérateur, né à Prisolo, vera 1660, a bebra ses eusdes
à Bonn, e c'embrara l'Viat cerdeli-satigne.

Bonn, e l'embrara l'Viat cerdeli-satigne.

Bique, en Aliemagne, il profits de cette circenbreader par vapager dans cette control a temper par l'agre d'ans cette control en entre de l'embrara de l'embra

PACINI (Avont), sopraniste Italien, eut beaucoup de réputation au commencement du dix-huitième siècle. Il brillait à Venise, en

PACINI (Logis), bon chanteur bouffe, naquit à Pupilio (Toscape), le 25 mars 1767, et non à Rome, comme il a été dit dans la première édition de cette Biographie; mais ce fut dans ectte ville qu'il fit ses études musicales. Il y avait été envoyé par son protecteur, lo duc de Sermoneta. Masi, maitre de chapelle de l'église Saint-Pierre, fut son premier maître de chant. Pacini se rendit ensuite à Napies, où il entra au conservatoire de la Pietà de' Turchini. Tritto y fut son professeur d'harmonie et d'accompagnement. Après avoir débuté avec soccès sur les théâtres d'Italie, il obtint un engagement pour le théâtre de Barcelone et y resta trois années. De retour en Italie, en 1801, il chanta d'abord à Milan, puis à Livourne. Sa voix, qui, d'abord, fut un ténor, devint progressivement plus grave, et

(1) Gazetta musicale di Milano, 1847, nº 47.

finit par se changer en basse. It prit alors les rôles houffes, où il n'était pas médiocrement plaisant. Il commença sa carrière théàtrale en 1798, et se retira de la scéne en 1820; peu de temps après il mourut, je crois, dans sa ville natale. Pacini était particulièrement aimé à Milan; il y revint souvent et y parut aux divers théâtres, dans les années 1801, 1802, 1804, 1805, 1806, 1815, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818 et 1819. Il chanta pour la derniére fois au théâtre de la Scala, dans l'automne de 1820. Le duc de Lucques le nomma, en 1830, professeur de chant au Conservatoire de Vareggio. Il est mort dans cette position, le 2 mai 1837. On voit que les auteurs du Lexique universel de musique publié par le docteur Schilling ont été induits en erreur, lorsqu'ils ont dit que ce chanteur était mort à Catane, en Sicile, vers l'année 1808.

PACINI (ANTOINE-FRANÇOIS-GAÉTAN), RÉ À Naples, le 7 juillet 1778, entra au conservatoire de la Pietà de' Turchini, où il apprit l'harmonie et le contrepoint, sous la direction de Fenaroli. Sorti de cette école, il se rendit à Paris à l'àge d'environ vingt-quatre ans, et s'v livra à l'enseignement du chant. Il remit alors en musique l'ancien opéra Isabelle et Gertrude, et le fit représenter au théûtre Fevdeau, en 1805. En 1806, il a donné au méme théâtre le petit opéra en un acte intitulé Point d'adversaire. Vers le même temps, il s'est tié avec Blangini pour la publication d'un journal de piéces de chant intitulé Journal des troubadours. Le succès de ce recueil, où l'on trouvait de jolies romances, décida M. Pacini à se faire éditeur de musique; la maison qu'il a établie pour ce commerce a été longtemps florissante. M. Pacini s'est retiré vers 1840

PACINI (JEAN), fils du chanteur Louis Pacini (vouez ci-dessus), et compositeur dramatique, a été cunnu longtemps en Italie sous le nom de Pacini di Roma; cependant il est né à Syracuse, en 1796, mais il fut envoyé fort jeune à Rome, où son éducation musicale fut commencée. De là il alla à Bologne et y recut des leçons de chant de Thomas Marchesi et entra dans l'école de Mattei, qui fui enseigna les éléments de l'harmonie et du contrepoint. Sorti de chez ce maltre avant d'avoir achevé ses études, il alla à Venise, ou il reçut encore quelques lecons du vieux Furlanetto, maître de chapelle de Saint-Marc. Destiné par sa famille à occuper une place dans quelque ehapelle, il écrivit d'abord de la musique d'église; mais bientôt entraîné par son goût pour le théâtre, il composa, à l'âge de dixlmit ans, le petit opéra intitulé Annetta e Lucindo qui fut représenté à Venise, et que le public accueillit avec faveur, comme l'essai d'un jeune homme doué d'heureuses dispositions, En 1815, Pacini écrivit pour Pise la farce l'Evacuazione del tesoró, el dans la même année, il donna à Florence Rosina. En 1816, il alla à Lucques pour écrire l'opéra du printemps, mais il y tomba malade et ne put achever sa partition. Quatre opéras furent écrits par lui, dans l'année 1817, pour le théâtre Re, de Milan; le premier fut la farce Il Matrimonio per procura, représenté à l'ouverture du carnaval, suivie, dans la même saison, de Dalla beffa il disinganno: le troisième ouvrage fut Il carnavale di Milano, dont une partie de la musique avait été empruntée à l'opéra précédent : enfin au printemps, Pacini donna sa quatrième partition sous le titre : Piglia il mondo come viene. De Milan, il se rendit à Venise, où il écrivit L'Ingenua, puls il retourna à Milan pour donner, dans le carnaval de 1818, Adelaide e Comingio au théâtre Re. Cet opéra, considéré comme une de ses meilleures productions, fut suivi de Il barone di Dolsheim, à la Scala, pendant l'automne de la même année. A ces ouvrages succédèrent, dans les villes principales de l'Italie, L'Ambizione delusa, Gli sponsali de' Silfi, Il Falegnamo di Livonia, Ser Marcantonio, La Gioventù d' Enrico I', L'Eroe Scozzese, La Sacerdotessa d'Irminsul. Atala, Isabella ed Enrico, et piusieurs autres ouvrages. Bans l'été de 1824, Pacini fit son début à Naples par l'Alessandro nelle Indie. Après la représentation de cet opéra, il épousa une jeune Napolitaine qui le retint éloigné de la scéne pendant près d'une année. Dans l'été de 1825, il fit représenter, au théâtre Saint-Charles, Amazilia. Le 19 novembre suivant, Il donna, pour la féte de la reine, L'Ultimo giorno di Pompeia, opéra sérieux qui a été joué à Paris quelques années après, et qui est considéré comme un de ses meilleurs ouvrages. Aprés le succès de cet opéra, Pacini se rendit à Milan pour y écrire La Gelosia corretta, puis il se mit en route pour retourner à Naples avec sa femme : mais la grossesse avancée de celle-ci l'obligea à rester à Fia reggio, prés de Lucques, chez la mère de Pacini, où elle donna le jour à une fille. Pendant ce temps, le compositeur avait du retourner à Naples pour écrire la Niobe, destinée à madame Pasta : cet ouvrage fut représenté avec un succès d'abord con-

testé, le 19 novembre 1826 ; mais plus tard il se rejeva dans l'opinion publique. Après la représentation de la Niobe. Pacini véent quelque temps dans une maison de campagne qu'il avait louée à Portici, près de Naples. Parvenu à peine à l'àge de trente ans, il avait écrit environ trente opéras, quelques messes, des cantates et de la musique instrumentale : une activité si rare semblait présager pour l'avenir beaucoup d'antres travaux ; mais cette activité commença à se raientir après la Niobe, car, depuis le mois de novembre 1826 jusqu'à l'été de 1828, je ne connais de Pacini que I Crociatl in Tolemaide, représenté à Trieste avec succès. Be là le compositeur se rendit à Turin pour y mettre en scène Gli Arabi nelle Gallie. Cet ouvrage fut joué pour l'ouverture du carnaval, le 25 décembre 1828, et fut considéré comme une des meillenres partitions de l'auteur. Margherita d'Angiu, Cesare in Egitto et Gianni di Calais, succédèrent à cet ouvrage en 1829 et 1850. Le 12 mars de cette dernière année, parnt au théâtre de la Scala la Giovanna d'Arco, du même compositeur; cette pièce ne réussit point, quoiqu'elle fût chantée par Rubini, Tamburini et madame Lalande. Les autres ouvrages de Pacini sont : 1º Il Talismano, joné à Milan, en 1829. 2º I Fidanzati, dans la méme ville, en 1850. 2º (bis) L'Annunzio fellee, cantate, à Naples, dans la même année, 5º Ivanoe, à Venise, en 1851, 4º Il Falegnamo di Livonia, refait en partie à la foire de Bergame, en 1852, 5° II Corsaro, à Rome, en 1851. 6º Ferdinando, duca di Valenza, à Naples, en 1853. 7º Il Felice Imeneo, cantate, dans la méme ville, 1855. 8º Gli Eleczi, à Naples, dans la même année. 9º Il Barone di Dolsheim, à Bastia, en 1854. 10º La Gioventù di Enrico V, avec de nouveaux morceaux, dans la même ville et dans la même année, 11º Irene, à Naples, en 1854, 12º Maria d'Inghilterra, à Milan, en 1854. 13º Carlo di Borgogna, à Venise, en 1855. 14º La Sposa fedele, à Rome, en 1855. 15º La Schiava di Bagdad, à Reggio, en 1838. 16º La Vestale, à Barcelone, en 1841. Cet ouvrage avait été joné à Plaisance, en 1850, 17º L'Uomo del mistero, à Naples, en 1842. 18º Temistocle, à Padoue, en 1856. 19° Saffo, à Milan, en 1842, 19° (bis) Il Duca d'Alba, à Venise, en 1842, 20º Maria Tudor, à Palerme, en 1843. 21º Media, à Palerme, en 1844. 22º Buondelmonte, à Florence, en 1845. 23º La Fidanzata corsa, à Florence, en 1844. 24º Furio Camillo, à Naples, en 1841. 25º La Regina di Cipro, à Tarin,

BIOGR. UNIV. DES MUSICIENS. - T. VI.

en 1846. 20° La Stella di Napoli, à Napoli, on 1847. Pacili a 64 nomme directore da conscratoire de Viareggio par le duc de Lucque, en 1850. On ne peut nier qu'in ry ait dans sa musique de la facilité, de la métodie, et de l'entenie de la secue; mais, imitateur du style de Rossisi, puis de Beilini et de Mercadante, il n'a pas mis le cachet de la création à ses ourages. Pacini a composé des quatures pour l'automents à corde, sont quatre tours pour l'automents à corde, sont quatre

PACIOTTI (Pirane-Part), maltre de chapelle du séminaire romain, naquit à Rome vers le milieu du seizième sécle. Il a publié de sa composition : Missarum lib. 1, quattor ac quinque vocibus concienedarum : nunc denuo in lucem editus; Romæ, ap. Alex. Gardanum, 1391, in-fol.

PAGOLIAN (Jeas), luthiste, né à Borgotaro, dans le duché de Parne, vicut dans la seconde moitlé du seixieme siècle et înt attaché au service du duc de Parne. Il a publié des pièces pour trois luths, sons le titre de Tobulatura tribus Testudinibus; Milan, Simon Tini, 1537, inch. Une autre édition de cet ouvrage a été faite à Anvers par Pierre Phalèter et Jean Bellere, en 1591, in-fol.

PACOTAT (...), musicien français qui viculata d'asa la première moitié du dix-huitième siècle, fut maltie de chapelie de l'èglies Saint-Hilàire de Poitters. On a de lui une messe à quatre voix sans instruments, intituée: Delicta quir intelligit; Paris, J.-B. Ballard, 1720, grand in foi. Les quatre parties sont en regard.

PADDON (JEAN,) organiste de la chapelle de Quebec, à Londres, opposa au système d'enseignement du Chiroplaste, imaginé par J.-B. Logier (voyez ce nom), un autre système analogue, qu'il mettait en pratique depuis douze ans, disait-il, et qu'il appelait Cheiroschema. Paddon produisit sa réclamation contre Logier, dans une brochure intitulée : To the Musical World. System of musical education, originally devised, and for twelve years persevered in (Au monde musical. Système d'éducation musicale, tel qu'il a été originairement concu et mis en pratique pendant douze ans); Londres, décembre 1817, in-12 de vingt-denx pages. Cette réclamation ne produicit pas d'effet; on ne parla pas do systeme de Paddon, et celui de Logier eut nn succès de vogue.

PADUANUS (Jeas), ou PADUANIUS, professeur de philosophie et de mathématiques, né à Vérone, rers 1512, a publié : In-

stitutiones ad diversas ex plurium vocum harmonia cantilenas, sive modulationes ex variis instrumentis fingendas, formulas pene omnes ac regulas, mira et per quam lucida brevitate complectentes: l'erona, apud Sebastianum et Joannem fratres à Donnis, 1578, petit in 4º de quatre feuillets préliminaires et cent pages. Bon ouvrage, à la fin duquel on lit : Expecta, amice lector, quam plus ocii nactus ero, alía opuscula, nemps de diminutionibus organicis ad quorumcunque instrumentorum musicalium lusus pertinentibus. Item de proportionibus et alia hujus modi. Il ne paralt pas que les promesses de l'auteur se solent réalisées, car je n'al trouvé aucune indication de l'existence de ces ouvraces. On trouve aussi quelques détails relatifs à la musique dans son livre intitulé : Firidarium mathematicarum; Venise, 1556,

in-40. PAER (Fenomann), compositeur distingué, naquit à Parme, le 1er juin 1771, et non en 1774, comme le disent Choron et Fayolle, l'abbé Bertini, et le Lexique universel de musique publié par Schilling. Paer apprit. presque en se jouaut, les éléments de la musique; un organiste de quelque mérite, et Gbiretti, ancien éléve du Conservatoire de la Pietà de' Turchini, et violoniste au service du duc de Parme, lui enseignèrent la composition (1). Mais la nature lui avait donné moins de persévérante volonté, nécessaire pour de fortes études, que l'instinct de l'art et le besoin de produire. A seise ans, il s'affranchit des entraves de l'école, et s'élança dans la carrière du compositeur dramatique. Sonpremier ouvrage fut La Locanda de' vagabondi, opéra bouffe où brillait déjà la verve comique qui fut une des qualités distinctives de son talent. I Pretendenti burlati succédèrent bientôt à ce premier essai ; bien que Paër ne fût point encore parvenu à sa dix-septième année lorsqu'il écrivit cette partition; bien qu'elle ne fût destinée qu'à un théâtre d'amateurs, elle est restée au nombre de ses productions où l'on remarque les métodies les plus heureuses et le meilleur sentiment d'expression dramatique. Le succès de cet opéra ne fut point reufermé dans les limites de la villa on il avait vu le jour; on en parla dans toute l'Italie, et bientôt le nom du jeune

(1) Les auteurs cipés précédemment se sont aussi trempés en faisant alber Pair évuléer sous Ghiretti au conservatoire de la Pirité, à Naples ; depuis 1773, c'est-à-dire quaire ans après la naissance de Paer, Ghiretti muit quité cette évole, pour entrer au persicedu due de Parme. maltre retențit avec honneur à Venisc, à Naples et à Rome. Vingt opéras, dont la plupart obtinrent la faveur publique, se succédérent avec rapldité. A Venise, pour être nommé maitre de chapelle, Paër écrivit en peu de temps : Circe, I Molinari , I due Sordi, l'Intrigo amoroso, l'Amante servitore, la Testa riscaldata, la Sonnanbula; à Naples, il donna Ero e Leandro, dont le rôle principal avait été composé pour la célèbre cantatrice Billington; à Florence, parurent Idomeneo et l'Orfana riconosciuta: à Parme. Griselda, un des meilleurs ouvrages du maltre; il Nuovo Figaro, il Principe di Taranto; à Milan, l'Oro fa tutto, Tamerlano, la Rossana; à Rome, Una in bene ed una in male; à Bologne, Sofonisbe; à Padoue, Laodicea, et Cinna. Pour tant d'ouvrages, moins de dix ans avaient suffi au compositeur, malgré les dissipations de la vie de plaisirs où il s'étail plongé. Gal, spirituel, et doué de tous les avantages qui procurent aux hommes de certains succès, il passait sa vie près des femmes de théâtre. L'une d'elles, devenne madame Paër, fut uue cantatrice distinguée. Séparée ensuite de son mari, elle se retira à Bolowne.

Paer, écrivant en Italie, avait pris pour modèles Cimarosa, Paisiello et Guglielmi, soit pour la disposition générale de ses compositions dramatiques, soit pour le style des mélodies bouffes et sérieuses; son génie personnel ne s'était manifesté que dans les détails. Appelé à Vienne, en 1797, il y entendit la musique de Mozart, et dès lors une modification sensible se fit remarquer dans son talent; son harmonie devint plus vigourcuse, son instrumentation plus riche, sa modulation plus varice. C'est à cette deuxième manière qu'appartiennent ses opéras I Fuorusciti di Firenze, Camilla, Ginevra degli Almieri, Achille et Saraine, Ces ouvrages, une Leonora ossia l'Amors conjugale, que le Fidelio de Beethoven a fait oublier, quelques petits opéras bouffes, de grandes cantates et plusieurs oratorios, furent les principales productions de Paër, à Vienne, à Dresde et à Prague. Après la mort de Naumann, vers la fin de 1801, l'électeur de Saxe crut ne pouvoir mieux le remplacer que par l'auteur de Griselda. Fixé à Bresde pendant plusieurs années, Paer y travailla ses ouvrages avec plus de soin qu'il n'avait fait jusqu'alors, et c'est de cette époque que datent ses meilleures compositions. Au commencement de 1803, il visita Vienne de nouveau, et y écrivil un nouvel oratorio pour PAER

Is concert an bleddice de la caise des reuses d'articles. L'inned enizate, il fils un orogge en Italie, oil il étalt appelé pour écrire de moveraus épries. De rétour à Dresé, il yocupait encore son bonorable position lorsque cette ville fut armabie par l'armée française, dans la campagno de 1800. Charmé par la représentation du nordi operat destile, Napo-fon noulos auscher à son service le composition de cette partition, et par us ordies, an emparementó hi er de de Sace intervisa, et un capacitamentó hi er de de Sace intervisa, et un la labora de la composition de cette partition, et par un caracterismo qui, et un la directa seria, are un tradicionario qui, etual à directa senatages, tiú composition que receu de éconque mille fracta.

Paris semblait devoir exercer sur l'auteur de Camilla et de Sargine l'beureuse influence qu'il avait eue snr d'autres artistes célèbres de l'Italie et de l'Allemagne, c'est-à-dire, transformer son talent, lul donner un caractère plus élevé, plos dramatique, et surtout lui faire justifier par de belles compositions le choix que l'empereur avait fait de lui pour diriger sa musique, à l'exclusion de queiques musiciens Illustres que la France possédait alors. Il n'en fut point ainsi, car dés ce moment Paer borna lui-même sa carrière aux soins d'une courtisanerie pen digne d'un tel artiste. Incessamment occupé de détails de représentations à la coor ou de concerts, on · le vit, à trente-six ans, à cette belle époque de la vie où le talent acquiert ordinairement tout son développement et son cachet Individuel, on le vit, dis-je, ne plus produire qu'à de iongs intervalles un Numa Pompilio, une Didone, une Cleopatra, et des Baccanti, qui n'ojoutèrent rien à sa renommée. Accompagnateur porfait et chanteur exceilent, c'était aux succès de ces deux emplois qu'il avait borné son ambition, parce que cette ambition s'était rétrécie jusqu'an désir unique de plaire au maltre. Dès ce moment, Paer offrit l'affligeant spectacle d'un grand musicien qui prenait pialsir à s'abaisser lui-mémo pour mériter quelques faveurs de plus ; et telle fut la funesto babitude qu'il prit d'une existence si peu digne de son talent, qu'il n'en connut plus d'antre insqu'à la fin do ses jours. Lorsque le prince qui payait ses services avec tant de magnificence eut été renversé du trône, ce ne fat point à son génie, jeune encore et vigoureux, que Paer demanda des ressources contre l'adversité; faible comme tous les bommes de cour que la fortune abandonne, il ne sut que se plaindre et se rabaisser encore : jusquo-là qu'il se mit à remplir chez dos particuliers le roble spill avait joud prés de Napoleon. On le voyait chaque mais, courant chez des chanteres en de instrumentaires, peride con temps terre au de instrumentaires, peride con temps cilier de petitu instruction d'amon-propre, et quelquefus à oursit et mais per au dont il corçait avoir à so phindre. Apres que la reccente l'article qui l'alianti par, ou dont il corçait avoir à so phindre. Apres que la recorre de l'article de l'article de l'article de l'article de de l'article alle et de l'emple, et lorque la direction de la musique de Thédrellation et de l'article de l'article de pas notine se courses quodiciences, est pas notine se courses quodiciences ; est chiantices.

403

Ponrtant ce n'était pas, comme on pourrait le eroire, que son talent se fût affaibli. Dans un voyage qu'il fit à Parme, en 1811, on obtint de lui qu'il écrivit un opéra pour une société d'amateurs. Son génio se réveilla: la partition de l'Agnese fut rapidement composée, et cet ouvrage, uniquement destiné d'abord aux plaisirs d'on ebâteau, devint le plus beau titre de gloire de son auteur. Oul n'anrait cru que le succès universel de cette belle partition aurait fait renaltre la noble ambition du talent au cœur de l'artiste qui l'avait conçue? Eb bien, il n'en fut point ainsi: car aprés le triomphe de l'Agnese. douze ans s'éconlèrent sans que Paer songeat à demander de nouvelles inspirations à son génie. On s'étonnait qu'avec sa parfaite connaissance de la langue française, son esprit vif et sa gaieté pleine de verve, il n'eût jamais écrit pour la scène française. Il est vral qu'il parlait souvent d'une partition d'Olinde ct Sophronie, et qu'il se plaignait qu'on n'eût pas voulu la mettre en scénc à l'Opéra : mais je crois qu'il n'avait composé qu'un petit nombre de morceaux de cet ouvrage, et quo sa paresse était d'accord avec l'insoucianco du directeur de l'Académie royale de musique. Quoi qu'il en soit, Paër avait atteint sa cinquantième année, iorsque, cédant à des importunités de salon pius qu'au besoin de produire, il écrivit la musique du Maître de chapelle, charmant opéra comique où l'on trouve trois morceaux devenus classiques, et dignes des artistes les plus célèbres de l'école moderne. Mais ce réveil du taient ne fut encore qu'un caprice, et celoi que la nature avait si libéralement doué continos à se montrer ingrat envers elle.

La mort de Cimarosz, et la vieillesse de Paisieiln avaient laissé Paër possesseur du sceptre du Théâtre-Italien, en partago avec

Mayr. Depuis 1801 jusqu'en 1815, c'est-à-dire jusqu'à l'apparition du Tancredi de Rossini, il n'y eut point en Italie de compositeur qui nút lutter avec cos maltres; car quelques succés de verve comique obtenus par Floravanti ne le mirent famals sur la même ligne. Il faut même avouer que la nature avait été plus prodigue de ses hienfaits pour l'auteur de l'Agnese que pour celui de Medea, et que celui-ci devalt plus au travail et à l'expérience qu'à l'inspiration. Jamais circonstances ne furent plus favorables au talent que celles où Paër fut placé, pour se faire une grande renommée et atteindre le but élevé de l'art. Manqua-t-il de l'inspiration nécessaire pour remplir une si belle mission? Je crois pouvoir répondre affirmativement à cette question, matgré la hante estime que j'ai pour le mérite de ce compositeur, et hien que je croie qu'avec plus de foi dans l'art il aurait pu s'élever davantage. Si l'on étudie avec attention les meitleures productions de Paer, on y trouvera de charmantes métodics, et même de tongues périodes qui décèlent un sentiment profond. L'expression dramatique y est souvent heureuse : l'harmonie et l'instrumentation unt de l'effet et du piquant; quelquefnis même, particulièrement dans l'Aguese, le compositeur s'éjève insqu'au plus beau caractère; mais, quel que soit le prix de ces qualilés, on ne peut nier qu'elles ne suffisent pas pour constituer de véritables créations d'art, et que celies-ci ne sont le fruit que de t'originalité de la pensée. De là vient que le goôt sembla sommeitter à l'égard de l'opéra italien pendant les douze premières années du dix-neuvième siècle. La musique de Paër faisait éprouver de douces, d'agréables sensations aux amateurs, mais ne les livrait point aux transports d'admiration qui avaient autrefois accueilli les œuvres de Cimarosa et de Paisiello, et qui se réveillèrent pour les hardiesses de Russini.

En 1812, Para arait été chois par Najolón por naceidra 3 postinti dan la direction de la musique du Théléte-Italien ji cimera cette position après la restauration de 1814, mais sa fortune reput un notable dominaça restauration de 1814, mais sa fortune reput un notable dominaça restauration de 1814, mais sa fortune reput un notable dominaça restauration de 1814, mais sa fortune reput un notable dominaça restauration de 1814, mais sa fortune reput un notable dominaça in el restauration de 1814, para rest

de chant de la duchesse de Berry, et plus tard, le duc d'Orléans le choisit ponr diriger sa musique. Lorsque madame Catalani eut obtenu l'entreprise de l'Opéra-Italien, elle choisit Paer ponr en diriger la musique : sa faiblesse pour les prétentions de cette femme, qui croyait pouvoir tenir seule lieu d'une bonne troupe de chanteurs, et qui avait réduit aux plus misérables proportions l'orchestre et les choristes, cette faiblesse, dis-ie, compromit. alors le nom de Paer anx yeux des artistes et des amateurs instruits : elle eut ponr résultat, en 1818, la destruction et la clôture du théâtre. Au mois de novembre 1819, la maison du roi reprit ce spectacle à sa charge, et Paer eut la direction de la musique : cette époque fut celle où il se fit ie plus d'honneur par les soins qu'il donna à la bonne exécution de la musique. Cependant on remarqua qu'il éloignait autant qu'il pouvait le moment de l'auparition, à Paris, des npéras de Rossini, et que lorsqu'il fut obligé de mettre en scène le Barbier de Séville, pour le début de Garcia, et de lui faire succéder apelques autres ouvrages du même compositeur, il employa certaines manguyres sourdes pour nuire à leur succès. D'assez rudes attaques ini furent lancées à ce sujet, dans un pamphlet intitulé : Paër et Rossini (Paris, 1820) (1). En 1823, la direction du Théâtre-Italien fut donnée à Rossini (voyez ce nom) ; Paër donna Immédiatement sa démission de sa place de directeur de la musique; mais elle ne fut pas acceptée, et pour ne pas perdre sa position près du roi, il fut obligé de rester attaché à ce théâtre dans une situation subalterne : mais dès ce moment il cessa de prendre part à l'administration. Après la retraite de Rossini, en 1826, la directinn fut rendue à Paer, mais le théâtre était dans un état déplorable; Il n'y avait plus de chanteurs, et le répertoire était usé. Cette époque ne fut pas favorable à l'Opéra-Italien de Paris ; les fautes de t'administration précédente furent imputées à l'auteur de l'Agnese, et sa destitution lui fut envoyée au mois d'août. 1827, dans un moment d'humeur du vicomte de Larochefoucauld, alors chargé des beauxarts au ministère de la maison du roi. Plusieurs journaux applaudirent à cette mesure; mais Paer démontra jusqu'à l'évidence, dans nne brochure intituiée : M. Paër, ex-directeur du Theatre-Italien, a M.M. les dilettanti (Paris,

(t) Les auteurs de eette brochure anonyme étalent Thomas Massé, fils d'un notaire de Paris, à qui l'on doit un livre estimé sur 52 profession, et Antony Deschamps, poete, qui a traduit en vers l'Enfer de Danté.

1827, in-8°), que les fautes qu'on lui reprochait étaient celles de ses prédécesseurs. En 1828, il obtint la décoration de la Légion d'honneur : précédemment, il avait été fait chevalier de l'Éperon d'or. En 1851, l'Académie des beaux-arts de l'Institut de France le choisit comme un de ses membres, pour la place devenue vacante par la mort de Catel, et l'année suivante, le roi des Français le chargea de la direction de sa chapelle. Le 3 mai 1859, Paer succomba aux suites d'une cadacité précoce ; pent-être ne fut-il pas assez ménager des avantages d'une robuste constitution. A soixante-huit ans, ses forces épuisées l'ont abandonné comme s'il en cût en quatre-vingts; mais jusqu'au dernier jour, il a conservé les qualités d'un esprit vif et fin, un gont délicat, et même une rare facilité de production.

Je crois que la liste suivante des ouvrages de ce compositeur est complète : 1. Oratorios : 1º Il San Sepolero, cantate religiouse, à Vienne, 1803. 2º Il Trionfo della Chiesa, id., à Parme, 1804. 3º La Passione di Giesù-Cristo, oratorio, en 1810. - II. Musiouz p'EGLISE ; 4º Motel (O salutaris hostia), à trois voix et orgue ; Paris, Petit. 5º Offertoire à grand chœur; Paris, Jauet. 6º Ave Regina coli, à deux voix et orgue; Paris, Porro. -III. Orinas : 7º La Locanda de' Vagabondi. opéra housse, à Parme, 1780. 8° I Pretendenti burlati, opéra bouffe, à Parme, 1790. 9º Circe. opéra sérieux, à Venise, 1791. 10º Said ossia il Seraglio, à Venise, 1792. 11º L'Oro fa tutto, à Milan, 1795, 12º I Molinari, opéra bouffe, à Venise, 1793, 15º Laodicea, à Padone, 1705, 14º Il Tempo fà giustizia a tutti. à Pavie, 1704. 15º Idomeneo, à Florence, 1794. 16° Uno in bene ed uno in male, à Rome, 1794, 16º (bis) Il Matrimonio improviso, 1794. 17º L'Amante servitore, à Venisc, 1795. 18º La Rossana, à Milan, 1795. 10° L'Orfana riconosciuta, à Florence, 1705. 20° Ero e Leandro, à Naples, 1793. 21° Tameriquo, à Milan, 1796. 22º I due Sordi, à Venisc, 1796. 23º Sofonisbe, à Bologne, 1796. 24º Griselda, à Parme, 1706. 25º L'Intrigo amoroso, à Venise, 1796. 26° La Testa riscaldata, ibid., 1706. 27º Cinna, à Padoue, 1797. 28º Il Principe di Taranto, à Parme, 1707. 29° Il nuovo Figaro, ibid., 1707. 50° La Sounaubula, à Venise, 1707. 31º Il Fanatico in Berlina, à Vienne, 1798. 32º Il Morto vivo, Ibid., 1799, 53º La Donna cambiata, à Vienne, 1800, 34º I Fuorusciti di Firenze, à Vienne, 1800, 55° Camilla, ibid., 1801.

56º Ginevra degli Almieri, à Dresde, 1802. 37" Il Sargino, ibid., 1803. 58" Tutto il male vien dal buco, à Venise, 1804, 50° Le Astuzie amorose, à Parme, 1804. 40° Il Maniscalco, à Padoue, 1804, 41º Leonora ossia l'Amora conjugale, à Dresde, 1805. 42º Achille, à Dresde, 1806, 43º Numa Pompilio, au théâtre de la cour, à Paris, 1808. 44º Cleopatra, ibid. 45° Didone, ibid., 1810. 46° I Baccauti, ibid., 1811. 47° L'Agnese, à Parme, 1811. 48° L'Eroismo in amore, à Milan, 1816, 49º Le Mastre de chapelle, opéra comique, à Paris, 1824. 50° Un Caprice de femme, ibid., 1854. 51º Oliude et Sophronie, grand opéra (non terminé), à Paris. - IV. CANTATES : 52º // Prometeo, avec orchestre. 53º Baccco ed Ariana, idem. 54º La Conversazione armonica, idem. 55° Europa in Creta, cantate à voix seule et orchestre. 56° Eloisa ed Abelardo, cantate à deux voix et piano. 57º Diana ed Endimione, idem. 58° L'Amor timido. cantate à voix seule et plano. 59º Deux sérénades à trois et à quatre voix, avec accomuagnement de harpe ou piano, cor, violoncelle et contrehasse. 60° L'Addio di Ettore, à deux voix et piano. 61º Ulisse e Penelope. cantate à deux voix et orchestre, partition; Paris, Launer, 62º Saffo, cantate à voix seule et orchestre, partition; ibid. - V. Pr-TITES PIÈCES VOCALES : 65° Six dues à deux voix; Vienne, Artaria. 64º Six petits duos italiens, idem : Paris (en deux suites), 65º Ouarante-deux ariettes Italiennes à voix seule et piano, en différents recueils publiés à Paris. Vienne, Dresde, Leipsick, etc. 66° Six cavatines de Métastase, idem : Vienne, Mollo, 67° Bouze romances françaises avec accompagnement de piano. 68º Deux recueils d'exercices de chant pour voix de soprano et de ténor; Paris, 1821 et 1855. - VI. Musique enstrumentale : 69° Symphonic bacchante à grand orehestre; Paris, Naderman. 70° Vive Henri IV, varié à grand orchestre; ibid. 71° Grandes marches militaires en harmonie à seize et dix-sept parties, nºs 1, 2, 3, 4; Paris, Janet. 72º Idem; Parls, A. Petit. 73º Six valses en harmonie, à six et dix parties; Paris, Janet. 74º La Douce Victoire, fantaisie pour piano, deux flûtes, deux cors, et hasson ; Paris, Scheenenberger. 75° Trols grandes sonates pour piano, violon obligé, et violoncefle ad libitum; Paris, Janet. 76º Plusieurs themes variés pour piano scul; Paris et Vienne.

PAGANELLI (JOSEPH-ANTOINE), né à Padoue, fut d'abord attaché comme compositeur et accompagnateur claveciniste à une société de chanteurs qui se trouvait à Angsbourg, en 1755; puis il entra an service du roi d'Espagne, en qualité de directeur de la musique de la chambre. Il a publié plusieurs œuvres de trios et de quatuous pour le violone t pour le clavecin, et a laissé en manuscrit plasieurs operas. On consult aussi sons son nom les Odes d'Horace mises en musique à plusieurs parlies.

PAGANINI (Exceed), naquit à Ferrare, vers 1770, et non à Naples, comme il est ditt dans la Serie translogien delle rappretentation de texturi di Minno (1818), page 106). Il se fits à Milin dans les premières années dais reneuviens sielle, et y écriti, pour le théâtre de la Scala: 1º La Computata di Minno (1818) se l'est de la Scala: 1º La Computata de Messico, 1808, 2º Le Ricuil generor, 1809. 2º J. Filosofi al cimento, 1810. Ces productions ne sont pas dépouvrues de mérile. On connait, yous le nom dece compositeur, Cearre in Egitte et Demetrica a Rodit; l'ignore où fire figit et de Demetrica a Rodit; l'ignore où

ces ouvrages ontété représentés PAGANINI (NICOLAS) (1), le virtuose violoniste le plus extraordinaire et le plus renommé du dix-neuvième siècle, naquit à Génes, le 18 février 1784, Son père, Antoine Paganini, avait établi une petite boutique sur le port, où il remplissait les fonctions de facteur. Quoique cet homme eut été privé d'éducation et qu'il fût brutal et colère, il avalt du penchant pour la musique et jonait de la mandoline. Son intelligence ent hientôr découvert les beureuses dispositions de son fils pour cet art; il résolut de les développer par l'étude; mais son excessive sévérité et les manyais traitements qu'il lui faisait subir aurajent peut-être eu des résultats contraires à ceux qu'il attendait, si le jeune Paganini n'eût été doné de la ferme volonté d'être na artiste distingué. Dès l'àge de six ans, il était déjà musicien et jonait du violon. Son premier maltre, Jean Scrvetto, était un homme d'un mince mérite : Paganini ne resta nas longtemos sous sa direction; son père le confia aux soins de Giacomo Costa, directeur d'orchestre et premier violon des églises principales de Génes, qui lui fit faire de rapides progrès. Parvenu à sa huitième année, Paganini écrivit une première sonate de violon qu'il n'a malheureusement pas conscrvéc, et qui s'est

(1) La Notice biographique de Pagnaini, que j'ai publiée en ISSA (Paris, Schwaenberger) reaferme des detalls qui ne penent étre conservé dans un divisionaire tet que celul-ci; je suis obligé de n'admettre que les tists principaux; pour le reste, on pourra consulter lo notice qui vieut d'être circe.

son élève à jouer à l'église un concerto nouvean chaque dimanche. Cet exercice fut continué jusqu'à l'age de onze ans. Parvenu à sa neuviéme année, Paganini joua pour la première fois dans un concert au grand théâtre de Génes. Il y exécuta des variations de sa composition sur l'air de la Carmagnole, alors en vogne, et y excita des transports d'admiration. Vers cette époque de la vie du jeune artiste, des amis conseillérent à son père de lui donner de bons maltres de violon et de composition : Il le conduisit en effet à Parme, dans le dessein de demander pour lui des leçons à Alexandre Rolla. Paganini a publié dans un journal, à Vienne, l'anecdote de sa première entrevenue avec le maltre qu'il venait prendre pour guide, a En arrivant chez » Rolla (dit-il), nons le trouvâmes malade e et alité. Sa femme nous condulsit dans une « pièce voisine de sa chambre, afin d'avoir le u temps nécessaire pour se concerter avec son e mari, qui paraissait peu disposé à nous reo cevoir. Ayant apercu sur la table de la u chambre où nons étions un violon et le der-" nier concerto de Rolla, je m'emparal de « l'instrument et joual le morcean à première . vue. Étonné de ce qu'il entendait, le com- nositeur s'informa du nom du virtuose qu'il · venait d'entendre : lorsqn'il apprit que ce « virtuose n'était qu'un jenne garcon, il n'en « voulut rien croire jusqu'à ce qu'il s'en fat · assuré par lui-même. Il me déclara alors « qu'il n'avalt plus rien à m'apprendre, et « me conseilla d'aller demander à Paër des · locons de composition. » Le soin que prend Paganini, dans cette anecdote, de sc défendre d'avolr recudes leçons de Rolla est une singularité difficile à expliquer : Il est certain pourtant qu'il a été pendant quelques mois éléve de cet habile musicien, car Gervasoni, qui l'avait connu à Parme dans son enfance, l'affirme. Au surplus, ce n'est pas chez Paër, alors en Allemagne, que Rolia conseilla d'aller étudier le contrepoint, mais chez Ghiretti, qui avait été aussi le maltre de ce même Paër, Pendant six mois, Paganini recut trols lecons par semaine, et se livra principalement à l'étude du style instrumental, sous la direction de Ghi-

retti. Déjà il s'occupait de la recherche d'effets

nouveaux sur son instrument : souvent des

disenssions s'élevaient entre Paganini et Rolla

sur des innovations que l'élève entrevoyait

seulement alors, et qu'il pe ponyait exécuter

perdue plus tard, avec d'autres compositions.

Costa ne ini donna des leçons que pendant

six mois, et durant ce temps le maltre obligea

que d'une manière Imparfaite, tandis que le gnût sévère du maltre condamnait ces écarts, alistraction faite des effets qu'on en pouvait tiere.

De retour à Géne, Pagasals écriti tes emmique einst stiffichte, qu'il était oblig de l'indice et ent misque einst stiffichte, qu'il était oblig de l'indice l'uniform, et de firer des cffors constant poir résource du prolement de prolement de l'indice de cffors constant poir résource de prolement de l'indice de

Parti de Parme au commencement de 1797. Paganini fit avec son père sa première tournée d'artiste dans les villes principales de la Lomhardie el commença une réputation de virtuose qui alla toujours grandissant, et que nulle autre n'a égalée. De retour à Génes, et après y avoir fait, dans la solitude, les efforts dont il vient d'être parlé pour le développement de son talent, il sentit le besoin de s'affranchir des mauvais traitements auxquels il était toujours en butte dans la maison paternelle. Sa dignité d'artiste s'indignait de ce rude esclavage ; il sentait qu'il était digne de plus de respect. Mais il fallait une occasion favorable pour le seconder dans son dessein : elle ne tarda pas à se présenter. La Saint-Martin était chaque année, pour la ville de Lucques, l'époque d'une grande féte musicale où l'on se rendait de taus les points de l'Italie. A l'approche de cette solennité, Paganini supplia son père de lui permettre d'y paraître avec son frère alné. Un refus absolu fut d'abord la réponse qu'il recut : mais l'importunité du fils et les prières de la mère finirent pour arracher le consentement désiré. Devenn libre, le jeune artiste s'élança sur la route, agité par des réves de snecès et de bonheur. Lucques l'applaudit avec enthousiasme. Encouragé par eet heurenz dehnt, il visita Pise et quelques antres villes uni pe lui firent pas un moins bon aceueil : l'année 1799 venait de commencer, et Paganini n'était àgé que de quinze aus. Cet àge n'est pas celui de la prudence; d'ailleurs son édueation morale avait été négligée, et la sévérité dont sa jeunesse avait été tourmentée n'était pas propre à le mettre en garde contre les dangers d'une vie trop libre. Livré à lul-même et savourant avec délice l'indépendance non-

velle dont il jonissait, il se lia avec des artistes d'un autre genre, dont l'habileté consistait à inspirer le goût du jeu aux jeunes gens de famille, et à les dépouiller en un tour de main. En une soirée, Paganini perdait souvent le produit de plusieurs concerts et se jetait dans de grands embarras. Bientôt son talent lui fournissait de nouvelles ressources, et pour lui le temps s'écoulait dans cette alternative de bonne et de manvaise fortune, Quelouefois sa détresse ailait jusqu'à le priver de son violon. C'est ainsi, que se trouvant à Livourne sans Instrument, il dut avoir recours à l'obligeance d'un négociant français (M. Livron), grand amateur de musique, qui s'empressa de lui prêter un excellent violon de Guarneri. Après le concert, Paganini le reporta à son propriétaire, qui s'écria aussitôt : e Je me garderai bien de profaner des cordes « que vos doigts ont touchées; e'est à vous e maintenant que mon violon appartient. » C'est ce même instrument qui depuis lors a servi à l'artiste dans tous ses concerts. Pareille chose lui arriva à Parme, mais dans des circonstances différentes. Pasini, peintre distingue et bon amateur de musique, n'avait pu proire à la facilité prodigiouse attribuée à Paganini de jouer à première vue la musique la plus difficile, comme s'il l'eût longtemps étudiée. Il lui présenta un concerto manuscrit où tous les genres de difficultés avaient été réunis, et lui mettant entre les mains un violon de Stradivari de la plus belle qualité et conservation, il lui dit : . Cet instrument est e à vous, si vous pouvez jouer cela en maître a à l'instant et sans étudier à l'avance les dif-« ficultés qui s'y trouvent .- S'il en est ainsi, · répondit Paganini, vous pouvez lui faire vos

« adieux. » Sa foudroyante exécution sembla en effet se jouer de ce qu'on renait de lui

mettre sons les yeux. Pasini demeura con-

grande importance, rapportée par lui même, le guerit tont à coup de la funeste passion du jeu. . Je n'oublieral jamais, dit-il, que je me a mis un jeur dans une situation qui devait « décider de toute ma carrière, Le prince « de \*\*\*\*\* avait depuis longtemps le désir de « devenir possesseur de mon excellent violon, « le seul que j'eusse alors, et que j'ai encore « aujourd'hui. Un jour, il me fit prier de vou-« loir en fixer le prix; mais ne voulant pas « me séparer de mon instrument, je déclarai « que je ne le céderais que pour deux cent « cinquante napoléons d'or. Peu de temps a près, le prince me dit que j'avais vraisem-« blablement plaisanté en demandant un « prix si élevé de mon violon, et ajouta qu'il « était disposé à en donner deux mille francs. « Précisément, ce jour-là, je me trouvais en « grand besoin d'argent, par suite d'une assez . forte perte que j'avais faite au jeu, et j'étais « presque résolu de céder mon violon pont la « summe qui m'était offerte, quand un ami « vint m'inviter à une partie pour la soirée, « Mes capitaux consistaient alors en trente « francs, et déjà je m'étais dépouillé de mes « bijoux, montre, bagues, épingles, etc. Je « pris aussitôt la résolution de hasarder cette « dernière ressource, et, si la fortune m'était « contraire, de vendre le violon et de partir « pour Péiersbourg, sans instrument et sans « effets, dans le but d'y rétablir mes affaires. « Déjà mes trente francs étaient réduits à « trois, et je me veyals en route pour la « grande cité, quand la fortune, changeant en un clin d'œil, me fit gagner cent francs « avec le peu qui me restait. Ce moment « favorable me fit conserver mon violon et « me remit sur pied. Depuis ce jour, je me « suis retiré du jeu, auquel j'avais sacrifié « une partie de ma jeunesse, et, convainen « qu'un joueur est partont méprisé, le re-« nonçal pour jamais à ma funeste passion. »

ordinaire ; une circonstance imprévue et de

An millen de ces succeta, on remarque dans la viede Papasili non de ces peripeiles assez fréquencie dans la viede Papasili non de ces peripeiles assez fréquencie dans la viede s'granda d'utilent; tout la comp il se dépond du violon, "épre par pendant près de quert années entre l'écologies de la composition de la conferencia del la conferenc

turne, dans l'église d'un convent, que les moines furent obligés de sortir de leurs stalles peur empécher les applaudissements. Il fut alors nommé premier violon solo de la cour de Lucques, et donna des lecons de violon au prince Bacciochi. Pendant un séjour de trois années dans cette ville, il ajouta plusieurs nouveautés à celles qu'il avait déjà découvertes. C'est ainsi que cherchant à varier l'effet de sen instrument, dans les deux concerts de la cour où il était obligé de se faire entendre chaque semaine, il ôta la deuxième et la troisième corde de son violon, et composa une sonate dialoguée, entre la chanterelle et la quatrième, à laquelle il donna le nem de scena amorosa. Le succès qu'il y obtint fut l'origine de l'habitude qu'il prit de jeuer des morceaux entiers sur la quatrième corde, au moyen des sons barmeniques qui lui permettaient de porter l'étendue de cette corde jusqu'à trois octaves.

Dans l'été de 1808, Paganini s'éloigna de Lucques, et dans l'espace de dix-neuf ans, il fit trois fois le tour de l'Italic, paraissant tout à comp avec éclat dans une grande ville, y excitant des transports d'admiration, puis se livrant à des accès de paresse, disparaissant de la scène du monde, et laissant ignorer jusqu'au nem du lleu qu'il babitait, C'est ainsi que Rossini, aurès avoir brillé avec Ini à Bologne, en 1814, dans le palais Pignalver, le refronya, en 1817, à Rome, où il était resté ignoré pendant près de trois ans, à la suito d'une longue maladie. Après ce silence, il donna de brillants concerts dans la capitale du monde chrétien, et se fit entendre chez lo prince de Kaunitz, ambassadeur d'Autriche, on il trouva le prince de Metternich qui, charmé de son merveilleux talent, le pressa de se rendre à Vienne ; mais de nouvelles maladies, qui le mirent plusieurs fois à la porto du tombeau, ne lui permirent de réaliser le projet de ce veyage que longtemps après. Arrivé à Milan au printemps de 1815, il v vii représenter au théâtre de la Scala le ballet de Vigano Il Noce di Benevento (le Noyer de Benevent), dont la musique était de Sussmayer (voysz ce nom). C'est dans cet ouvrage que lo célébre violoniste a pris le thème de ses fameuses variations le Streghe (les Sorcières), ainsi nommées parce que ce thème était celui d'une scène fantastique où apparaissaient en effet des sorcières. Pendant qu'il s'occupait de la composition de ces variations et des préparatifs de ses concerts, nne atteinte nouvelle de sa maladie vint le saisir, et alusteurs mois s'écoulèrent avant qu'il fût en état de se faire entendre. Ce ne fut que le 29 octobre suivant qu'il put donner un premier concert, dont l'effet fut foudroyant, et dont les journaux d'Italie et d'Allemagne out rendu compte en termes remuils d'admiration.

Paganioi montra toujours beaucoup do prédilection pour la villo de Mitan, dont le sejour le ebarmait. Non-soulement il y passa la plus grande partie do 1815, à l'exception d'un voyage à Géues, puis 1814 jusqu'aux derniers jours de septembre, mais il y retourna trois fois dans l'espace de quioze ans, y fit chaque fois de longs séjours et y donna trentosept concerts. Au mois d'octobro do cetto même aooée 1814, il partit pour Bologne, ou il vit Rossini pour la première fois, et se lia avec lui d'une amitié qu'ils ont resserrée à Rome, en 1817, et à Paris, en 1851. Rossini avait donné l'Aureliano in Palmira, à Milan, au mois de décembre 1815, mais on co moment Pagaoini était à Génes, en sorte que ees deux grands artistes ne s'étaient pas vns avant de se rencontrer à Bologne, au momeot où Rossini allait en partir pour écrire à Milan Il Turco in Italia.

Ce ne fut qu'en 1819 que Paganini visita Naples pour la première fois. Lorsqu'il y arriva, il trouva quelques artistes mal disposés envers lui. Ils mettaient en doute la réalité des prodiges que la renommée lui attribuait, et s'étaient promis do s'amuser à ses dépens, Pour l'épreuve à laquetle ils voulaient le soumettre, ils engagèrent le jeune compositeur Daooa, récemment sorti du Conservatoire, à écrire un quatuor rempli de difficultés do tout genre, se persuadant que le grand violonisto n'en nourrait triompher. On l'invita donc à une réuoion musicale où so trouvaient le vloloniste Onorio do Vito, le compositeur Danna, le violoniste et chef d'orchestre Festa, et lo violoocelliste Ciaodelli. A peine arrivé, on lui présenta le morceau qu'on lui demandait d'exécuter à première vue. Comprenant qu'on lut tendait en piège, Il jeta un coup d'œil rapide sur cette musiquo et l'exécuta comme si ello lui était familière. Confondus par ce qu'ils venaient d'entendre, les assistants lui prodiguèrent les témoignages d'une admiration sans bornes, et lo proclamèrent incomparable.

Il ne faut pas croiro toutefois que ses triomphes furont toujours aussi purs, et qu'acuen nuage ne vint obseurir les rayons de sa gloire. Trop épris des nouveautés qu'il avait introduites dans l'art de jouer du violoo, et n'estimou pas assez l'art elassique ni ce maltres qui l'avaient précédé, il traitait souvent avec dédain ses émutes, alors même que son talent n'avait point encore acquis sa maturité. Plus désireux d'exciter t'étonnement de la multitude que de satisfaire le goût sévèro des connaisseurs, il ne se mit pas assez à l'abri des accusations do charlatanisme daus tes premiers temps de sa carrière : cette accusation lui fut souvent jetée à la face, et peutétro n'en eut-il pas assez de souci. Ses premières apparitions dans les vitles principales de l'Italio étaient saluées par des acclamations; au retour, il n'en était plus de même, soit qu'il y cut blossé l'orgueil de quelque artiste influent, soit que son peu de respect pour tes coovenances sociales et do reconnaissanco pour les services rendus lui eût aliéné l'affection des amateurs. C'est ainsi qu'après avoir eu d'abord de brillaots succès à Livourne, il y fut assez mal accueilli lorsqu'il y retourna en 1808. Il a rapporté lui-même une anecdoto qui prouvo le peu de bienveillanco qu'il y trouva. « Dans un concert donné à Livourno " (dit-il), un clou m'entra daos le talon; j'ar-« rival en boitant sur la scène, et lo public se " mit à rire. Au moment ou je commençais « mon concerto, les bougies de mon pupitre « tombérent : autres éclats de rire dans l'au-« ditoire; enfin, des les premières mesures « la chanterelle de mon violon se rompit, ce « qui mit le comble à la gaieté; mais je jouai a tout le morceau sur trois cordes, et je fis « furcur. » Plus tard, cet accident de chanterelle cassée se reproduisit plusieurs fois : Paganini fut accusé de s'en fairo un moyen do succès, après avoir étudié sur trois cordes des morceaux où il avait appris à se passer de la chanterelle.

On ne s'arrêta pas à ces innocentes ruses du talent dans les attaques dont cet illustre artiste fut l'objet, ear la diffamation et la ealomnie le poursuivirent dans ce que l'honneur a de plus sacré, et lui imputèrent même des erimes. Les versions étaiont différentes à l'égard des faits allégués à sa charge : suivant l'une, sa jeunesso aurait été orageuse; ses llaisoos, peu dignes do son talent. l'auraient associé à des actes de brigandage; d'autres lui attribuaient en amour uno jalonsie furieuse et vindicativo qui l'aurait cooduit à un meuetre. Tantôt on citait sa maltresse, tantôt son cival commo ses victimes. Oo assurait qu'uno longue captivité lui avalt fait expier son crimo. Les longs intervalles où il avait disparu des regards du public pour se livrer à une existence méditative et paresseuse, ou

pour rétablir sa santé délabrée, favorisaient ces benits injurieux. Les qualités de son taleut mémes prétaient des armes à ses ennemis, et l'on disait que l'ennul de la prison et la privation de cordes ponr renonveler celles de son violon, l'avaient conduit à sa merveilleuse habileté sur la quatriéme, la scule qui fût restée intacte sur mon instrument. Lorsque Paganini visita l'Allemagne, la France et l'Angleterre, il y retrouva l'envie, avide de requelllir ces odieuses calomnies, pour les opposer à ses succès ; comme s'il était écrit que le génie et le talent doivent toujours expier les avantages dont la nature et l'étude les ont doués, Maintes fois Paganini avait été obligé de recourir à la presse popr se défendre : mais en vain avait-il invoqué le témoignage des ambassadeurs des puissances italiennes; en vain avait-il sommé ses ennemis de citer avec précision les falts et les dates qu'ils laissaient dans le vague ; ses réclamations n'avaient produit aucun résultat avantageux. Paris surlout lui fut hostile, quoique cette ville ait peut-être contribué plus qu'une autre à l'éclat de ses succés. C'est qu'à côté du public véritable, qui n'a ui haine ni préventions, et qui s'abandonne aux sensations que le talent lui fait éprouver, il y a dans ectte grande cité nne population famélique qui vit du mai qu'elle fait, et du bien qu'elle empêche. Cette population spécula sur la célébrité de l'artiste, et se persuada peut-étre qu'il achéterait son silence. Bes lithographies le représentérent captif, et des articles de journaux attaquérent ses mours, son humanité, sa probité. Ces attaques réitérées, ce pilori où il se voyait attaché comme acteur et comme specialeur, l'affectérent péniblement. Il vint me confier ses chagrius, et me demander des conseils, me donnant sur les calomnies dont il était l'objet les renseignements les plus satisfaisants. Je lui dis de me remettre des notes écrites ; elles me servirent à rédiger une lettre que je lui fis signer, que je publial dans la Revue musicale, et qui fut répétée dans la plupart des jonroaux de Paris. Les faits rapportés dans cette lettre ont tant d'intérét pour l'bistoire d'un des plus rares talents qui ont existé, que je crois devoir la rapporter jei, D'ailleurs, je regarde comme un devoir de ne rien négliger pour qu'une des plus belles gloires d'artiste de noire époque soit vengée de ses calomniateurs : . MOSSIEER,

« Tant de marques de bonté m'ont été prodiguées par le public français, il m'a décerné tant d'applaudissements, qu'il faut bien que ie croie à la célébrité qui, dit-on, m'avalt précédé à Paris, et que je ne suls pas resté dans mes concerts trop au-dessous de ma résutation. Mais si quelque doute ponvait me rester à cet égard, il serait dissipé par le soin que je vois prendre à vos artistes de reproduire ma figure, et par le grand nombre de portraits de Paganini, ressemblants ou non, dont' ie vois tapisser les murs de votre capitale. Mais, monsienr, ce n'est point à de simples portraits que se bornent les spéculations de ce genre; car me promenant un jour sur le boulevard des Italiens, je vis chez un marchand d'estampes une lithographie représentant Paganini en prison. Bon, me suis-je dit, voici d'honnétes gens qui, à la manière de Basile, exploitent à lenr profit certaine calomnie dont je suis poursuivi depuis quinze ans. Toutefois, j'examinais en riant cette mystification avec tous les détails que l'imagination de l'artiste lui a fournis, quand je m'apercus qu'un cercle nombrenx s'était formé autour de moi, et que chacun, confrontant ma figure avec celle du jeune homme représenté dans la lithographie, constatait combien j'étais ehangé depuis le temps de ma détention. Je compris alors que la chose avait été prise au serieux par ce que vous appelez, je crojs, les badauds, et je vis que la spéculation n'était pas mauvaise. Il me vint dans la tête que pnisqu'il fant que tout le monde vive, je pourrais fournir moi-même quelques apecdotes anx dessinateurs qui venient bien s'occuper de moi ; anecdotes où ils pourraient puiser le sujet de facéties semblables à celle dont il est question. C'est pour leur donner de la publicité que je viens vons prier, monsieur, de vonloir bien Insérer ma lettre dans votre Revue musicale.

· Ces messieurs m'ont représenté eu prison; mais ils ne savent pas ce qui m'y a conduit, et en cela ils sont à peu près aussi instruits que moi et ceux qui ont fait courir l'anecdote. Il y a là-dessus plusieurs histolres qui pourraient fonrnir autant de sujets d'estampes. Par exemple, on a dit qu'ayant surpris mon rival chez ma maîtresse, je l'ai tné bravement par derriére, dans le momeut ou il était hors de combat. B'autres ont prétendu que ma furent jalouse s'est exercée sur ma maltresse elle-même; mais ils ne s'accordent pas sur la manière dont j'aurais mis fin à ses jours. Les uns veulent que je me sois servi d'un polguard; les antres que j'aie voulu jouir de ses souffrances avec du poison. Enfin,

chacun a arrangé la chose suivant sa fantaisie : les lithographes pourraient user de la même liberté. Voici ce qui m'arriva à ce sujet à Padone, il y a environ quinze ans. J'y avais donné un concert, et je m'y étals fait entendre avec quelque succès. Le lendemain j'étais assis à table d'hôte, moi soixantième, et je n'avais pas été remarqué lorsque j'étais entré dans la saile. Un des convives s'exprima en termes flattenrs sur l'effet que j'avais produit la veille. Son voisin joignit ses éloges aux siens. et ajouta : L'habileté de Paganini n'a rien qui doice surprendre; il la doit au séjour de huit années qu'il a fait dans un cachot. n'ayant que son violon pour adoucir sa captivité. Il avait été condamné à cette longue détention pour avoir assassiné ldchement un de mes amis, qui était son rival. Chacun, comme vous pouvez croire, se récria sur l'énormité du crime. Moi, je pris la parole, et m'adressant à la personne qui savait si bien mon bistoire, je la priai de me dire en quel lieu et dans quel temps cette aventure s'était passée. Tous les yeux se tournèrent vers moi ; jugez de t'étonoement quand on reconnut l'acteur principal de cette tragique histoire! Fort embarrassé fut le narrateur. Ce n'était plus son ami qui avait pérl; il avait entendu... on lui avait affirmé... il avait cru... mais il était possible qu'on l'eût trompé... Voilà, monsienr, comme on se joue de la répntation d'un artiste, parce que les gens enclins à la paresse ne veulent pas comprendre qu'il a pa étudier en liberté dans sa chambre aussi bien que sous les verrous.

. A Vicone, un bruit plus ridicule encore mit à l'épreuve la crédulité de quelques enthousiastes. J'v avais joué les variations qui ont pour titre le Streghe (les Sorcières); elles avaient produit quelque effet. Un monsieur. qu'on m'a dépelot au teint pâle, à l'air mélancolique, à l'œil inspiré, affirma qu'il n'avait rien trouvé qui l'étonnat dans mon jeu ; car il avait vu distinctement, pendant que j'exécutais mes variations, le diable près de moi, guidant mon bras et conduisant mon archet, Sa ressembiance frappante avec mes traits démontrait assez mon origioe; il était vétu de rouge, avait des cornes à la tête et la queue entre les jambes. Vous comprenez, monsieur, qu'après une description si minutieuse, il n'y avait pas moyen de douter de la vérité du fait; aussi beaucoup de gens furent-ils persuadés qu'ils avaient surpris le secret de ce qu'on appelle mes tonrs de force.

. Longtemus ma tranquillité fut troublée

par ces bruits qu'on répandait sur mon compte. Je m'attachai à en démootrer l'absurdité. Je faisais remarquer que depuis l'àge de quatorze ans je n'avajs cessé de donner des concerts et d'être sous les yeux du public : que l'avais été employé pendant seize années comme chef d'orchestre et comme directeur de musique à la cour de Lucques; que s'il était vrai que j'eusse été retenu en prison nendant huit ans, pour avoir tué ma maîtresse ou mon rival, il fallalt que ce fût conséquemment avant de me faire connaître du public, c'est-à-dire qu'il fallait que j'eusse eu une maîtresse et un rival à l'âge de sept ans. J'invoquais à Vienne le témoignage de l'ambassadeur de mon pays, qui déclarait m'avoir connu desuis près de vingt ans dans la position qui convient à un honnéte homme, et je parvenais ainsi à faire taire la calomnie pour un instant; mais il en reste toujours quelque chose et je n'al pas été surpris de la retrouser ici. Que faire à cela, monsieur? Je ne vois autre chose que de me résigner, et de laisser la malignité s'exercer à mes dépens. Je crois cependant devoir, avant de terminer, vous communiquer une anecdote qui a donné lieu aux bruits injurienx répandus sur mon compte. La voici : Un violoniste nommé D......i qui se trouvait à Milan, se lia avec deux hommes de manyaise vie, et se laissa persuader de se transporter avec eux, la nuit, dans un village pour y assassiner le curé, qui passait pour avoir heaucoup d'argent. Heureusement le cœur failiit à l'un des coupables au moment de l'exécotion, et il alla dénoncer ses complices. La gendarmerle se rendit sur les lieux. el s'empara de B......i et de son compagnon au moment où ils arrivaient chez le curé. Ils furent coodamnés à vingt années de fers, et jetés dans un cachot; mais le général Menou, après qu'il fut devenu gouverneur de Mitan, rendit au bout de deux ans la liberté à l'artiste. Le croiriez-vous, monsieur? C'est sur ce fond qu'on a brodé toute mon histoire. Il s'agissait d'un viologiste dont le nom finissait en é : ce fut Paganini; l'assassinat devint celui de ma maltresse ou de mon rival, et ce fut encore moi qu'on prétendit avoir été mis en prison. Seulement, comme on voulait m'y faire découvrir ma nouvelle école de violon, on me fit grace des fers qui aurajent un géner mon bras. Encore une fois, puisqu'on s'obstine contre toute vraisemblance, il faut bien que je cède. Il me reste pourtant un espoir; e'est qu'après ma mort la calomnie consentira à aliandonner sa proie, et que ceux qui se sont

venués si cruellement de mes succès laisseront

en paix ma ecodre. « Agréez, etc.

a Signé Paganini. 8

Lorsque je lui présental cette lettre à signer, en présence de M. Pacini, éditeur de musique, il fit beaucoup d'objections contre la dernière phrase; il ne voulait poiot paraltre consentir à rester la proie de la calomule jusqu'à sa mort; j'eus beaucoup de peine à lui faire comprendre qu'après ses explications, son apnarente résignation terminerait tout. Enfin il eéda, et l'événement prouva que j'avais bien jugé: car les lithographies disparurent, et depuis lors il n'a plus été question de la scandaleuse anecdote.

Au mois de janvier 1825, Paganini donna deux concerts à Trieste, puis il se rendit à Naples pour la troisième fois et y retrouva ses ancleos triomphes. Dans l'été, il retourna à Palerme, et cette fois son succès y fut des plus brillants. Le délicieux climat de la Sicile avait pour lui tant de charme, qu'il y resta prés d'une année, donoant çà et là quelques coocerts, puis se livrant à de longs lotervalles de repos. Ce séjour prolongé sous un eiel favorable lui avait rendu la saoté plus satisfalsante qu'il ne l'avait eue depuis longtemps : ce lui fut une occasion de revenir à ses anciens projets de voyage hors de l'Italie. Avant de les réaliser, il voulut faire une dernière tournée daos les villes doot il avait conservé de hons souvenirs, et se rendit, dans l'été de 1826, à Trieste, puis à Veoise, et cufin à Rome, où il donna einq concerts au théàtre Argenting, gul furent pour lui autant d'ovations. Le 5 avril 1827, le pape Léon XII lui accorda la décoration de l'Éperoo d'or, en témoignage d'estime pour ses talents. De Rome, il alla à Florence, où il se trouva tout à coup arrêté par un mal assez grave qui lui survintà une jambe, et qui ne disparut qu'après un long traitement. Il s'était acheminé vers Milan, où son retour avait été salué par les témoignages d'affection de tous ses amis. Enfin, le 2 mars 1828, il quitta cette ville pour se rendre à Vienne, ou il arriva le 16 du même mois. Le 29 mars, le premier concert du célèbre violoniste jeta la population viennoise dans un paroxysme d'enthousiasme qu'il serait difficile de décrire, « Au premier coup « d'archet qu'il donna sur son Guarneri (dit « Schilling, en style poétique, daos son . Lexique universel de musique), on pour-

- « rait presque dire au premier pas qu'il fit
- (1) Payanini 's Leben und Treiben, etc., p. 28 et s.

en Allemagne. Enflammé comme par une « étincelle électrique, il rayonna et brilla « Lout à coup comme une apparition miracu-« lense dans le domaine de l'art. « Tons les iournaux de Vienne exprimérent en termes byperboliques l'admiration sans limites qui avait transporté l'immense auditoire de ce premier concert, et ne cessérent, pendant deux mois, d'entonner des hymnes de louanges à la gloire de l'enchanteur. Les artistes les plus renommés de la capitale de l'Autriche, Mayseder, Jansa, Slawiek, Léon de Saint-Lohin, Strebinger, Borbm et d'autres, déclarérent à l'euvi qu'ils n'avalent rien out de comparable. D'autres concerts donnés le 13 avril, le 16, le 28, etc., portèrent au plus haut degré l'exaltation du public. L'ivresse fut générale. Des piéces de vers étaient publiées chaque jour; des médailles étaient frappées; le nom de Paganini était dans toutes les bouches, et, comme le dit Schottky (1), tout était à la Paganini. La mode s'élait emparée de son nom : les chapeaux, les robes, la chaussure, les gants ctaient à la Paganini; les restaurateurs décorajent certains mets de ce nom, et lorsqu'un coup brillant se faisait au billard, on le comparalt an coup d'archet de l'artiste. Soo portrait, blen ou mal fait, était sur les tabatières et les boltes à cigares; enfin, son buste surmontait les cannes des élégants. Après un concert donné au profit des pauvres, le magistrat de la vitte de Vienne offrit à Paganini la grande médaille d'or de Saint-Salvador, et l'empereur lui conféra le titre de virtuose de sa musique particulière.

« dans la saile, sa réputation était décidée

Un long séjour dans la capitale de l'Autriche et des concerts multipliés n'affaiblirent pas l'impression que Paganini y avalt produite à son arrivée. La même admiration l'acqueillit dans toutes les grandes villes de l'Allemagne ; Prague scule lui montra quelque froideur, nar une certaine tradition d'opposition aux oninions musicales de Vienne; mais Berlin le vengea si bien de cette indifférence, qu'il s'ecria le soir de son premier concert ; . J'ai retrouve mon public de l'ienne, » Après trois années de voyages et de succès en Antriche, en Bohéme, en Saxe, en Bavière, en Prusse et dans les provioces rhénanes, l'artiste célébre arriva à Paris et donna son premier concert à l'Opéra, le 9 mars 1851. Ses études de violon publices depuis longtemps dans cette ville, sorles d'énigmes qui avaient mis en

émoi tous les violonistes ; sa renommée européenne; ses voyages en Allemagne et l'éclat de ses succès à Vienne, à Berlin, à Munich, à Francfort, avaient excité parmi les artistes français et dans le public un vif intérét de curiosilé. Il serait impossible de décrire l'enthousiasme dont l'anditoire fut saisi en écoutant est homme extraordinaire: l'émotion alla jusqu'au délire, à la frénésie. Après lui avoir prodigué des appaudissements pendant et aprés chaque morceau, l'assemblée le rappela pour Ini témoigner par des aeclamations unanimes l'admiration dont elle était saisie, Une rumeur générale se répandit ensuite dans toutes les parties de la salle, et partout on entendit des exclamations d'étonnement et de plaisir. Les mêmes effets se reproduisirent à tous les autres concerts qui furent donnés par Paganini à Paris.

Vers le milieu du mois de mai, il s'éioigna de cette ville pour se rendre à Londres, où il excita aussi la plus vive curiosité, mais non cet intérét intelligent qui l'avait accueilli dans la capitale de la France. Le prix élevé des places qu'il fixa pour ses concerts lui fit prodiguer l'injure et l'outrage par les journaux anglais : comme si l'artiste n'avait pas le droit de fixer le prix des produits de son talent ! comme s'il imposait l'obligation de venir l'entendre! Les conecrts où Paganini Joua à Londres, et les excursions qu'il fit dans toute l'Angleterre, en Écosse et en Irlande, lui proeurèrent des sommes considérables, qui s'accrurent encore dans ses voyages en France, en Belgique et en Angleterre pendant les années suivantes. On lui a reproché de s'être vendu à un spéculateur anglais pour un temps déterminé, et à un prix convenu, ponr jouer dans tous les concerts organisés par l'entrepreneur; beancoup d'autres artistes l'ont imité en cela. Sans doute, la dignité de l'homme et de l'art répugne aux marchés de ce genre; mais d'autre part, les soins de toute espèce qu'exigent les concerts; les difficultés qui se multiplient et qu'un artiste surmonte à grand'peine dans les pays étrangers; de plus, les vols scandaleux par lesquels les entreprenenrs de théâtres et les employés le dépouillent du fruit de son travail ; la curée des recettes que font les receveurs des droits des hospices, de patentes, les imprimeurs et distributeurs d'affiches et de programmes, le propriétaire de la salle, l'entrepreneur de l'éclairage, les musiciens de l'orchestre et les commissionnaires, tout cela, dis-je, est si nuisible aux soins que réclama le talent ainsi qu'à la méditation et à la sérénité d'âme nécessaires à sa manifestation, qu'on ne peut blamer l'artiste qui cherche à se soustraire à ces ennuis par un contrat dont l'exécution lui assure un produit net, et ne lui impose que l'obligation de mettre son talent en évidence. De retour en Italie dans l'été de 1834, après une absence de six années, Paganini y fit l'acquisition de propriétés considérables, entre autres de la villa Gojona, près de Parme. Le 14 novembre de la même année, il donna, à Plaisance, un concert au bénéfice des indigents, le seul où il se soit fait entendre en Italie depuis 1828, Pendant l'année 1835, il vécut alternativement à Génes, à Milan et dans sa retraite près de Parme. Le choléra qui sévissait alors à Génes fit répandre le bruit de sa mort : les journaux annoncérent cet événement, et firent à l'artiste des articles nécrologiques ; mais on apprit ensnite que, bien que sa santé fût dans un état déplorable, il n'avait pas été atteint par ce

fléau. En 1856, des roéculateurs l'engagèrent à leur donner l'appui de son nom et de son talent pour la fondation d'un Casino dont la musique était le prétexte, et dont le jeu était l'objet réel : cet établissement, dont les dépenses furent excessives, s'ouvrit dans nn des plus beaux quartiers de Paris, sous le nom de Casino Paganini; mais le gonvernement n'accorda pas l'autorisation qu'on avait espérée pour en faire nne maison de jen, et les spéculateurs furent réduits au produit des concerts qui n'égalérent pas les dépenses. Le dépérissement progressif des forces de Paganini ne Jul permit pas de s'y faire entendre : pour prix des fatigues qu'il avait éprouvées pour se rendre à Paris et de la perte de sa santé, on lui fit un procés qu'il perdit, et les tribunaux, sans avoir entendu sa défense, le condamnèrent à paver einquante mille francs aux eréanejers des spéculateurs, et ordonnèrent qu'il seralt privé de sa liberté iusqu'à ce qu'il cut satisfait à cette condamnation.

An moment ob set arreft (stait rendu, Paganial se monrait. S mailadie, upid était une phibisie laryngée, avait progressé Jusqu'au commencement de 1859; les médéents lui prescrivinent alors le séjour de Marseille, dout conseil, et traversa péniblement la France pour arriver à son extrémité métidionale. Son due consejque intiait contre les progrès du mu. Refiré dans la maino d'un ami, aux portes de Marseille, il s'occupait encere de 18-ret, et pressia internativement son vision et as guitare. Un jour, il sembla se ranimer et extenta avec for un quattor de Rechnero (le reptition) qu'il simalt passionnément. Majer sa faiblesse extrême, il voolui aller entendre queiques jour après la messe de Reguion de Cherubita pour des voix d'hommes; enfin, je et juin, il se rendit dans une des effices de Marseille pour y assister à l'exécution de la première messe salennelle de Bechoven.

Cependant, le besoin do changement de lieu qu'épreuvent les malades atteints de phtblsie décida Paganini à retourner à Génes par la vole de la mer, persuadé qu'il y retrouverait la santé. Mais valn espoir! Dès le mois d'octobre de la même année, il écrivait à M. Galafre, peintre de ses amis : Mo trouvant plus souffrant encore ici que jan'étais à Marseille. j'ai pris la resolution de passer l'hiver à Nico. Ainsl, il voulait fuir la mort, et la mort le poursulvait. Nice devait être son dernier séjour. Les progrés du mal y furent rapides ; ia voix s'éteignit complétement, et de cruels accés de toux, devenus chaque jour plus fréquents, achevèrent d'ahattre ses forces. Enfin, l'altération des traits, signo d'uno fin prochaine, se fit remarquer sur son visage. Un écrivain italien a rendu compte de ses derniers moments en termes touchants dont voici la traduction:

« Dans sa derniére solrée, li parut plus « tranquille que d'habitude. Il avait dormi « queique peu; quand il s'éveilla, il fit ouvrir « les rideaux de son lit pour contempler ja « lune qui, dans son plein, s'avançait lente-. ment dans un cicl pur. Dans cette contem-. plation, ses sens s'assoupirent de nouvean; « mais le balancement des arbres environa pants éveilla dans son sein ce donx frémisse-4 ment que fait nattre le sentiment du beau. « Il voulut rendre à la nature les délieutes · émptions qu'il en recevait à cette heure su-« prême, étendit la main jusqu'an vinton ena chapté uni avait charmé son existence, et " cnyova au ciel, avec ses derniers sons, le . dernier soupir d'une vie qui n'avait été quo « mélodie, «

• metodic. • Le grand artiste expira le 27 mal, à l'âgo de cioqueant-ext ano, laisannt à son unique fils en cioqueant-ext ano, laisannt à son unique fils administration de la complexitation de la complexitation de la confection de la complexitation de la confection de la con

secours de la religion, Paganini cut laissé des . doutes sur sa foi, ses restes na purent être inhumés en terre sainte, par décision de l'évêque de Nice. En vain son fils, ses amis et la piupart des artistes da cette ville sofficitéreutils l'autorisation de faire célébrer un service pour son repos éternei, falsant' remarquer qu'ainsi que toutes les personnes atteintes de phthisie, il n'avalt pas cru sa mort prochaino et avait cessé do vivre subitement. l'évêque refusa cetto autorisation et se borna à offrir un acle authentique de décès, avec la permission do transporter le corps où l'un vandrait. Cette transaction ne fut pas acceptée, et l'affaire fut portée devant les tribunaux. Celui de Nice donna gain de cause à l'évéque. Il failnt alors avoir recours à Rome, qui annula la décision de l'évêque de Nice et chargea l'archevêque de Turin, conjointement avec deux chanolnes de la cathédrale de Génes, de faire une enquéte sur le catholicisme de Paganini, Pendant tout ce temps, le corps était resté dans une chambre de l'hôpital de Nice; il fut ensuite transporté par mer au lazaret de Viliafranca, et de là dans une campagne nommée Polcevera, près de Génes, jaquelle appartenait à la succession de l'illustre artiste. Le bruit se répandit blentôt qu'un y entendait chaque nult des bruits lamentables et bizarres. Pour mottre un terme à ces rumeurs populaires, le jeune baron Pagauini se décida à faire des démarches pour qu'un service soiennei fût célébré à Parme, en qualité do chevailer de Saint-Georges, dans l'église de la Steccata, affectée à cet ordre chevaleresque; elles no furent pas infruclueuses. Après la cérémonie, les amis du défunt obtinrent de l'évêque de Parme la permission d'introdnire le corps dans le duché, de le transporter à la villa Gajona, et de l'inbumer prés de l'église du village. Cet hommage funéhre fut rendu aux restes de l'artiste célèbre dans je mois de mai 1845, mais sans pompe, conformément aux ordres émanés do gouvernement. Par son testament, fait le 27 avril 1857, et

ouvert le 1" pius 1840, Paganiul Isissità a ion fils, jedjümde parde setes subberdiuges, une fortune estimée à deux millions, sur laqueille i faliasi deux legà ses deux sexery, le premier de cinquante mile france, l'autre de soltante mille, a'eccondant à la mete de son Achilie qu'une rente viagère de douze cents france', propriété de se compositions inéculier, Paganius pos-dais une précieux collection d'un regruence de millers, dans l'apelle on remarratuments de millers, dans l'apelle on remarquait un Incomparable Stradicari qu'il ceiminal flus de lui mille florine d'Autriche, ceiminal flus de lui mille florine d'Autriche, un charmant Guarner is epiti patron, un excellent Amali, une base de pictodivari non moins parfaile que son violon de ce malitre, et ce son grand Guarner, le seui interment, qui sur l'accompagna dans tous ses voyages, et qu'il figur à la ville de Génes, ne voulont pas qu'un autre artiste en fût possesseur après lui lui.

Les artistes qui ont entendu Paganini savent ce qui le distinguait des autres violonistes telèhres; mais bientôt il n'existera peut-être plus un seul musicien qui, l'ayant entendu, pourra dire quelle était la nature de son talent : je crois donc devoir entrer lei dans quelques détails sur les qualités qui le distinguèrent, et sur les moyens qui lui servaient à réaliser sa pensée dans l'exécution. Ainsi que je l'ai déjà dit, un dévouement à l'étude, dont il y a peu d'exemples, avait conduit Paganini à triompher des plus grandes difficultés. Ces difficultés, il se les créait luimême, dans le hut de donner plus de variété aux effets, et d'augmenter les ressources de l'instrument ; car on voit que ce fut là l'objet qu'il se proposa dès qu'il fut en âge de réfléchir sor sa destination individuelle. Après avoir joué la musique des anciens maîtres, notamment de Corelli, Yivaldi, Tartini, puis de Pugnant et de Viotti, il comprit qu'il lui serait difficile d'arriver à une grande renommée dans la voie qu'avaient suivie ces artistes. Le hasard fit tomber entre ses mains le neuvième gruvre de Locatelli (voyez ce nom), intitulé : L'Arte di nuova modulazione, et, dés le premier coop d'œil, il y aperçut un monde nouveau d'idées et de faits, qui n'avaient point cu dans la nonveauté le succès mérité, à cause de leur excessive difficulté, et peutêtre aussi parce que le moment n'était pas venu, à l'époque où Locateili publia son ouvrage, pour sortir des formes classiques. Les circonstances étaient plus favorables pour Paganlni, car le besoin d'innovation est précisément celui de son siècle. En s'appropriant les movens de son devancier, en renouvelant d'anciens effets oubliés (voyez Jean-Jacques WALTEEN), en y ajoutant ce que son génie et sa patience lui faisaient découvrir, il parvint à cette variété, objet de ses recherches, et plus tard, caractère distinctif de son talent. L'opposition des différentes sonorités, la diversité dans l'accord de l'instrument, l'emploi fréquent des sons harmoniques simples et doubles, les effets de cordes pincées réunis à ceux de l'archet, les différents genres de staccato, l'usage de la double et même de la triple corde, une prodigieuse facilité à exécuter les intervalles de grand écart avec une justesse parfaite, enfin, une variété inome d'accents d'archet, tels étaient les moyens dont la réunion composait la physionomie du talent de Paganini; moyens qui tiraient leur prix de la perfection de l'exécution, d'une exquise sensibilité nerveuse, et d'un grand sentiment musical. A la manière dont l'artiste se posait en s'appuvant sur une hanche, a la disposition de son bras droit et de sa main sur la hausse de son archet, on aurait cru que le coup de celui-ci devait être donné avec gaucherie, et que le bras devalt avoir de la roideur; mais bientôt on s'apercevait que le hras et l'archet se mouvaient avec une égale souplesse, et que ce qui paraissait être le résultat de queique défaut de conformation, était du à l'étude approfondie de ce qui était le plus favorable aux effets que l'artiste voulait produire, L'archet ne sortait pas des dimensions ordinaires, mais, par l'effet d'une tension plus forte que l'ordinaire, la hagnette était un pen moins rentrée. Il est vraisemblable qu'en cela Paganini avait eu pour hnt de faciliter le rebondissement de l'archet dans le staccato qu'il fouettait et jetait sur la corde d'une manière toute différente de celle des autres violonistes. Dans la notice qu'il a écrite sur luiméme en langue Italienne, il dit qu'à son arrivée à Lucques on fut étonné de la longueur de son archet et de la grosseur de ses cordes ; mais plus tard il s'aperçut, sans doute, de la difficulté de faire vibrer de grosses cordes dans toutes leurs parties, et conséquemment d'en obtenir des sons harmoniques purs, car il en diminua progressivement le volume, et lorsqu'il se fit entendre à Paris, ses cordes étaient au-dessous de la grosseur moyenne. Les mains de Paganini étaient grandes, sèches et nerveuses. Par l'effet d'un travail excessif, tous ses doigts avaient acquis une souplesse, une aptitude dont il est impossible de se faire une idée. Le pouce de la main gauche se plovait à volonté jusque sur la paume de la main, lorsque cela était nécessaire pour certains effets du démanché.

La qualité du son que Paganini tirait de l'instrument était helie et pure, sais etre excessivement volumineuse, excepié dans certains effets, où il était visible qu'il rassemblait toutes ses forces pour arriver à des résultats extraordinaires. Mais ce qui distinguait surtout cette partie de son talent, c'était la va-

riété de voix qu'il savait tirer des cordes par des movens qui lui appartenaient, ou qui, après avoir été découverts par d'antres, avaient été négligés, parce qu'on n'en avalt pas aperçu toute la portée. Ainsi, les sons harmoniques, qui avaient toujours été considérés plutôt comme un effet curieux et borné que comme nne ressource réelle pour le violoniste, ionaient un rôie important dans le jeu de Paganlni. Ce n'était pas seulement comme d'un effet Isolé qu'il s'en servait, mais comme d'un moyen artificiei pour atteindre à de certains intervalles, quela plus grande extension d'une main fort grande ne pouvait embrasser. C'était aussi par les sons harmoniques qu'il était parvenu à donner à la quatriéme corde des ressources dont l'étendue était de trois octaves. Avant Paganini, personne n'avait Imaginé que, hors des barmoniques naturels, il fût possible d'en exécuter de doubles en tierce, quinte, sixte, enfin qu'on pôt faire marcher à l'oclave des sons naturels et des sons harmoniques; tont cela, Paganinl l'exécutait dans tontes les positions, avec une facilité merveilleuse. Dans le chant, il employalt fréquemment on effet de vibration frémissante qui avalt de l'analogie avec la voix humaine : mais par les glissements affectés de la main qu'il y joignait, cette voix était celle d'une vieille femme, et le chant avait les défauts et le manvais gout qu'on reprochait autrefois à certains chanteurs français. L'Intonation de Paganini était parfaite, et cette qualité si rare n'était pas un de ses moindres avantages snr la plu-

part des autres violonistes. Après avoir rendu cet hommage à la vérité. dans l'appréciation du talent de ce grand artiste, il est nécessaire de le considérer dans l'impression générale que laissait son exécution. Beaucoup de personnes trouvaient son jeu poétique et particuliérement remarquable dans le chant : je viens de dire les motifs qui ne me permettent pas de partager leur opinion à cet égard. Ce que j'éprouvais en l'écoutant étalt de l'étonnement, de l'admiration sans bornes; mais le n'étais pas touché, émo du sentiment qui me parait inséparable de la musique véritable. La poésie du jen du grand violoniste consistalt surtout dans le brillant, et, si j'ose m'exprimer ainsi, dans la maestria de son archet; mais Il n'y avait point de véritable tendresse dans ses accents. Et ce qui prouve que sa supériorité consistait dans son adresse merveilleuse à se servir de ses ressources propres, plutôt que dans l'expansion d'un profond sentiment, c'est qu'il s'est

montré à Paris au-dessous du médiocre dans deux concertos de Kreutzer et de Rode, infioiment moins difficiles que ses propres compositions, et que je l'ai trouvé peu satisfaisant dans le quatuor. C'était Paganini, moins le caractère distinctif de son talent : ce n'était plus qu'un violoniste de second ordre. Si l'on considére les découvertes de cet artiste célèbre dans leur application aux progrés de l'art et à ia musique sérieuse, on verra que leur infinence a été bornée, et que ces choses n'ont été bonnes qu'entre ses mains. Il a eu quelques imitateurs, chez qui l'imitation a tué le talent naturel. L'art de Paganini est un art à part, qui est né avec lui, et dont il a emporté le secret dans la tombe. Sivori seul a pris de lul certains effets destinés à impressionner les masses; mais ce n'est qu'un accessoire de son talent, car Sivori est d'ailleurs un grand violoniste dans la musique sérieuse.

En disant que l'art de Paganini était uoe chose à part, et qu'il en a emporté le secret dans la tombe, je me suis servi d'un mot qu'il répétait souvent ; car il assurait que son talent était le résultat d'un secret découvert par lui, et qu'il révélerait avant sa mort, dans une méthode de violon qui n'aurait qu'un petit nombre de pages, et qui jetterait tous les violonistes dans la slupéfaction. Un tel artiste devait être de bonne foi; mais ne se trompait-ii pas? n'était-il pas sous l'influence d'une illusion? Y a-t-il un autre secret que ceiul que la nature met dans le cœur de l'artiste, dans l'ordre et dans la persévérance de ses études? Je ne le crois pas. Toutefois je dois déclarer qu'il v avait quelque chose d'extraordinaire et de mystérieux dans la faculté qu'avait Paganini d'exécuter toujours d'une manière infaillible des difficultés inoutes, sans jamais toucher son violon, si ce n'est à ses concerts et aux répétitions. M. Harrys (voyez ce nom), qui fut son secrétaire et ne le quitta pas pendant une année entière, ne le vit jamais tirer son violon de l'étul, lorsqu'il était chez lui. Quoi qu'il en soit, la mort n'a pas permis que le secret dont parlait Paganini fût divulgué.

unt platist regamments et chigher.

product sie er renferme para public product sie er renferme para public product sie en renferme para public veie les litres: !! Fritiquettro caprici per violino solo, dedecati agit artist; apera prima. On en a fait plusieur éditions. Cesamprico net duele, dans dirers tons, ont pour solie et arpaçes, les diverses espèces de storco, les trilles et les gammes en ocates, les diviens, les combinaisons de deuble, de triple et même de quadruple cordes, etc.

2º Sei sonate per violino e chitarra, dedicati al signor delle Piane, op. 2. 5º Sei sonate per violino e chitarra, dedicati alla raunza Fleonora, op. 5, 4º Tre gran quartetti a violino, viola, chitarra e violoneello, op. 4; idem, op. 5. Paganini disait de cet ouvrage à M. Harrys, qu'il y était étranger, et qu'on l'avait formé de quelques-uns de ses thémes assez mal arrangés. Cependant ces quatuors furent publiés à Génes presone en sa présence, et jamais il ne fit de réclamation à ee sujet. On doit considérer comme des supercheries commerciales, ou comme des extraits des ouvrages précédents, ou enfin comme de simples souvenirs fugitifs de quelques artistes. ee qu'on a imprimé ensuite, jusqu'en 1851, sous le nom du grand artiste. Tels sont les morceaux suivants : Fariazioni di bravura per violino sopra un tema originale con accompagnamento di chitarra, o piano. Ces variations sont celles qui forment le vingtquatriéme caprice (en la mineur) du premier œuvre. Trois airs variés pour le violon. pour être exécutes sur la quatrième corde sculement, avec accompaguement de piano par Gustave Carutti, Ces morceaux ne sonl que des souvenirs arrangés nar l'anteur de l'accompagnement. Introduzione o variazioni in sol sul tema : Nel cor più non mi sento, per violino solo. Ce morecau, imprimé dans l'ouvrage de Guhr (voyez ce nom), sur l'art de Paganini, n'est qu'un à peu près reeveille de mémoire. Merveille de Paganini. ou duo pour le violon seul (en ut); dans le méme ouvrage. On a publié à Paris et à Berlin le Carnaval de l'enise, tel que le jouait Paganini. MM. Ernst et Sivori onl aussi donné, comme des traditions exactes de cette plaisanterie musicale, des versions plus ou moins différentes, sur lesquelles il s'est élevé des discussions dans les journaux. La publication du véritable Carnaval de Fenise. de l'illustre violoniste (à Paris, chez Schœnenberger, 1851), a mis fin aux incertitudes à

cet égand. Paganini avait compris que l'intérêt ajtaché à ses concerts dimunerait s'il publisit tes compositions qu'il p'faissit entendre. Il prit donc la résolution de ne les livrer à l'impression qu'après avoir acheré ses royages et s'être retiré de la carrière d'artiste exécusant. In tertrasportait avec lui que les parties d'orchestre des morceaux qu'il jouait habituellement, Jamais personen a'vavit us les parties dedevidon solo et ces compositions; car il tredevidon solo et ces compositions çur il tredoutait l'undiscretion des persones qui cher-

BIOGR, UNIV. DES MUSICIENS. - T. VI.

chaient à pénètrer jusqu'à lui. Il parlait rarement de ses ouvrages, même à ses amis les plus intimes; en sorte qu'on n'avait que des notions vagues sur la nature et le nombre de ses productions. M. Conestabile (auteur d'une bonne notice sur Paganini, en langue Italienne), qui a fait des démarches très-actives pour connaître la vérité sur tout ce qui concerne la personne, le talent et les succès de Paganini, a publié dans sou livre le catalogue qui lui a été envoyé de toutes les œuyres manuscrites et originales de l'artiste célébre conservées par son fils ; on v trouve les titres des ouvrages dont voici l'indication : 4º Quatre concertos pour violon avec les accompagnements, 2º Quatre autres concertos dont l'instrumentation n'est pas écrite; le dernier fut composé à Nice peu de temps avant la mort de Paganini. 5º Variations sur un thème comique continué par l'orchestre (?). 4º Sonate pour la grando viole avec orchestre. 5º God save the king, varié pour violon avec orchestre. 6º Le Streghe, variations sur un air de ballet, avec orchestre. 7º Variations sur Non piu mesta, thème de Cenerentola. 8º Grande sonate sentimentale. 9º Sonate avec variations. 10º La Primavera (le Printemps), sonate sans accompagnement. 11º J'arsovie, sonate, 12º La ci darem la mano, 15º Le Carnaval de Fenise. 14º Di tanti palpiti, 15º Romance pour le ehant. 16º Cantabile pour violon et piano. 17° Polonaise avec variations, 18° Fantaisie vocale. 19º Sonate pour violon sent. 20º Neuf quatuers pour violon, alto, viologeelle et guitarc. 21º Cantabile et valse. 22º Trois duos pour violon et violoncelle, 23° Autres duos et petites pièces pour la guitare.

Beaucoup de ces compositions sont Incomplètes. Celles deut on a retrouvé les partitions originales sans lacunes se composent de deux concertos en mi bémol et en si mineur le'est dans celui-ci que se trunve le célèbre rondo de la Clochette), d'un allegro de sonate avec orchestre, intitulé : Movimento perpetuo ; des fameuses variations le Strenke (les Sorcières), avec orchestre; des variations sur God save the king, avec orchestre; des variations sur l'air di tanti pulpiti, avec orchestre; du Carnaval de Fenise (vingt variations sur l'air vénitien populaire O Mamma!); des variations sur le thème Non più mesta accanto al fuoco, avec orchestre; et enfin, de soixanto variations en trois suites, avec accompagnement de piano ou de guitare, sur l'air populaire connu à Génes sous le titre de Barucaba. Le thème de cel air est très-court ; les

variations sont des études sur différents genres de difficultés. Elles sont un des derpiers ouvrages de Paganini; il les écrivit à Génes, au mois de février 1835, et les dédia à son ami, M. l'avocat L.-G. Germi. Par une singularité inexplicable, ces études ne figurent pas dans la liste donnée par M. Conestabile. Tons ces ouvrages ont été publiés en 1851 et 1852, chez Schoenenberger, à Paris. Ainsi qu'on le voit, ils sont an nombre de neuf seulement, parce que ce sont les seuls qui soient complets. Il est regrettable que parmi ces productions ne figure pas le magnifique concerto en ré mineur que le grand artiste avait écrit pour Paris, et qu'il exécuta à son troisième concert, dans la salle de l'Opéra, le 25 mars 1831, ainsi que la grande sonate militaire sur la quatriéme corde, avec orchestre, dans laquelle il déployalt une merveilleuse habileté sur une étendue de trois octaves, par les sons harmoniques, la prière de Moise, dans laquelle il n'était pas moins admirable, et, enfin, les variations sur le thême Nel cor più non mi sento. Que sont devenus ces ouvrages, et comment ont-ils pu s'égarer en dépit des précautions minutieuses de l'artiste?

Un grand mérite se révèle dans les compositions de Paganini, tant par la nouveauté des idées que par l'élégance de la forme, la richesse de l'harmonie et les effets de l'instrumentation. Ces qualités brillent surtout dans les concertos; toutefols, ces œuvres avaient hesoin de la magie de son talent pour produire l'effet qu'il s'était proposé. Les difficultés n'y sont point inahordables pour les violonistes de premier ordre, mals elles exigent un travail qui se fait sentir dans l'exécution : chez lui, au contraire, elles étaient si familières, qu'il semblait s'en jouer, et qu'il y fortait une justesse et une surcté merveilleuses. De tous les violonistes, Sivori est à peu prés le seul qui joue les concertos de Paganini dans ses concerts.

Beancouple notices sur la sice it halout de Paganini ent de publicies soit dans des recueils, soit séparément; les principales sout. 1º Paganini 1º Léon un Treilen au Évanide van du Mench (Vic et aventure de Paganisi, considére comme artises et comme homme); Pragon, Caire, 1859, in 8-5 et quatre est du page- R. Scheltit, provisser à cut du page- R. Scheltit, provisser à cut du page- R. Scheltit, provisser a quelque conte qu'un company de virant quelque conte qu'un company de la contraise. In extrait de cet ouvrage par R. Las l'artiste. In extrait de cet ouvrage par R. Las de d'Vivaira, à pars à llambourg oux ce titre:

2º Paganini's Leben und Charakter (Vie et caractére de Paganini), In-8°. 3º Paganini in seinem Reisewagen und Zimmer, in seinen redseligen Stunden, in gesellschaftlichen Zirkeln und seinen Concerten (Paganini dans sa chaise de poste et dans sa chambre, etc.); Brunswick, Vieweg, 1850, in-8° de solxante-huit pages. M. Georges Harry's, auteur de cet écrit, Anglais d'origine, attaché à la cour de Hanovre, a suivi Paganini dans toute l'Allemagne, et lui fut attaché pendant prés d'une année, en qualité de secrétaire, pour l'étudier comme homme et comme artiste, dans le but d'écrire cette notice, on Paganini trouvait de l'exactitude, 4º M. Schutz, professeur à Halle, est auteur d'un écrit intitulé : Leben, Character und Kunst des Ritters Nic. Paganini's (Vie, caractère et art du chevalier Nicolas Paganini); Ilmenau, 1850, in-8°. 5° Notice sur la célèbre violoniste Nicolas Paganini, par M. J. Imbert de la Phalèque; Paris, E. Guyot, in 8º de soixantesix pages, avec portrait (voyes sur cet écrit la Revue musicule, t. V11, p. 55). 6º Paganini, sa vie. sa personne st quelques mots sur son secret, par G .- E. Anders; Paris, Delaunay, 1831, in-8° de trois feuilles (royes sur cet écrit la Revue musicale, t. X1, p. 46). 7º Paganini et de Bériot, ou Avis aux artistes qui se destinent à l'enseignement du violon, par Fr. Fayolle; Paris, Legouest, 1851, in-8° (voyes sur cet opuscule la Revue musicale, t. X1, pp. 97-100, 105-107). Bennati avait composé nne Notice physiologique sur le célèbre violoniste Paganini, qu'il a lue à l'Académie royale des sciences, en 1851, et dont il a été publié des extraits dans la Revue musicals (t. XI, p. 113-116); ce morceau n'a pasété imprimé. 8º Fita di Niccolo Paganini da Genova, scritta ed illustrata da Giancarlo Conestabile, socio di varie accademie: Psrugia, 1851, 1 vol. gr., in-8° de 317 pages, avec le portrait de Paganini. 9º Notice biographique sur Niccolo Paganini , suioic de l'analyse de ses ouvrages , et précèdée d'une esquisse de l'histoire du violon, par F .- J. Fetis. Paris, Schenenherger, 1851, gr.-in-8°, de 95 pages. J'écrivis cette notice à la sollicitation de Scharnenherger, éditeur des œuvrea posthumes de Paganini. M. Wellington Guernsey en a fait une traduction anglaise intitulée : Biographical notice of Nicolo Paganini. followed by an analysis of his compositions, and priceded by a sketch of the history of of the violin, etc. London, Schott and Co., 1852, gr. in-8°.

PAGA NO (Trousa), compositor mapell-tain, retett dans in dis-builtime silect. Let circonausces de si vie soil ignoriez o mai il continue de la vie soil ignoriez o mai il vigoriez de la v

PAGENDAIM (Jacques), center à lacel, naqui a l'errorden, le 6 déembre.

1616, Après avoir fréquenté les écoles d'illidente de Magcheurg, l'autilit déchem de Magcheurg, l'autilit le déchem de Magcheurg, l'autilit le doit du mère just l'autilité, et neuf au mayer, la 1670, il douit in pluse de contor à Orashnets, et neuf au mayer, la trées de l'autilité de l'autilité, et neuf l'autilité, et nous l'autilité, et l'autilité de l'autilité du l'autilité du l'autilité de l'autilité de l'autilité du l'autilité

nere consucvit; Lubeck, in-80. PAGI (FRANÇOIS), né à Lamhese, en 1654, entra de bonne heure dans l'ordre des cordetiers. Après avoir enseigné quelque temps la philosophie, il obtint de ses supérieurs la permission de se livrer entièrement aux travaux littéraires et aux recherches de chronologie; mais une chute qu'il fit le contraignit à un repos absolu, et après avoir langui onze ans, Il mournt à Orange, le 21 janvier 1721. On à de lui: Breviarium historico-chronologicoeriticum, illustrium Pontificum romanorum gesta, conciliorum generalium acta, etc. complectens; Anvers (Genéve), 1717-27, 4 vol. ln-4°, On y trouve des recherches intéressantes sur les encouragements donnés par les papes à la musique d'église.

PAGIN (Anoné-Nort), violoniste célèbre, né à Paris en 1721 (1), fit dans sa jeunesse un voyageen Lulle dans le desseind'entendre Tartini, dont il reçut des leçons. De retour à Paris, il se fit entendre au concert spirituel en 1750. Pabord il v eut de brillants succès: mais sa

(1) C'est par erreur que Choren et Fayelle, d'après Gerber, l'ant fait nouve en 1730; Beffara a vérifie l'annec de sa naissance d'après des netes nuthentiques. persévérance à ne jouer que de la musique de son maltre parut aux musiciens français une Insulte pour les viotonistes nationaux; ils se liguèrent contre lui, et lui firent donner an jour des applaudissements ironiques, qui lui firent prendre ta résolution de ne plus paraltre en public. Le duc de Clermont, son protecteur, le consola de sa disgrâce, en tul accordant dans sa maison un emploi honorable, dont le traitement était de six mille francs, snivant ce que rapporte Burney (The present state of Music in France and Italy, p. 44). Depuis cette époque, Pagin cessa de faire sa profession de la musique, et ne se fit plus entendre que dans les salons de quelques . grands seigneurs, et chez ses amis, Eu 1770, Burney l'entendit à Paris, et admira la belle qualité de son qu'il tirait de l'instrument. son expression dans l'adagio, et la légéreté de son archet dans les traits brillants, L'époque de la mort de ce virtuose est Ignorée. On a gravé de sa composition à Paris, en 1748, six sonates pour violon, avec basse, Cartier a Inséré t'adagio de la sixième dans sa Division des écoles de violon, sous le pe 139, ..

PAGLIARDI (ILAN-MARI), compositeur florentin, fut maltrede chapelle du grand-due de Toscane dans la seconde moltié du diaseptiéme siècle. Parmi les opéras dont 11 a composé la musique, on renarque : 1º Cali-gula delirante, représenté à Venise, en 1673; 2º Lisimacco, idem, en 1673; 5º Numa Pompito, idem, en 1674.

PAINCTRE (CLAUDE LE). Voyez LE-PEINTRE.

The Hard (Fascuszo), and 2 Pares, very 1751, very 46 beyons de contrepion de Ghretil, et se livra à la composition d'annue, 11 donna 2 Milan, a Pares et à Venisquelques opéras dont plusienre obliterent du sescie. Parmi es courages on ermanque : 1º La Gardaniera brillante. 9º Il Portanto. 5º La Fajia dell' oria de 1º La Cameriera attuta. 5º Marc-Antonio. 9º La Fajia paggio. de derette opéras et de joud an luchtre aggiogn. 6. destrue d'opéras et de joud a luchtre 1815. J. a val pas de resseignements sur la suite de la carrière de cet artiste.

PAISIBLE (....), flüsiste et compositeur français, véent en Angleterre dans la seconde moité du dit-repétime séele. Il était à Londers vers 1680. On connaîtule lui des trios pour instruments qui ont,été publiés à Londres, sous ce titre: Musick performed before ket Majesty and the new King of Spain, being ocertures 3 (Musique exécuted devant Sa Ma-

Jesté et le nouveau roi d'Espagne, consistant en trois ouvertures). Paisible est aussi auteur des ouvrages dont les litres suivent : 1º Pièces à trois et quatre parties pour les fâtes, vicolons et hautbois; Amsterdam, Roger. 3º Quatoras sonates à deux flûtes; ibid. 3º Six sonates à deux flûtes;

PAISIBLE (....), violoniste distingué, naquit à Paris, en 1745, et reçut des leçons de Gaviniès. Son talent at la protection de sou maltre le firent entrer dans l'orchestre du concert spirituel et dans la musique de la duchesse de Bourbon-Conti. Le désir de se faire connaître lui fit parcourir ensuite une partie de la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, et le conduisit à Saint-Pétershourg, Partout Il recueillit des applaudissements. Il avait espéré da se faire connaître de l'impératrice Catherine, mais Lolli, alors au service de cette souveraine, sut l'écarter par ses intrigues. La recette de deux concerts qu'il donna n'ayant pu suffire à son entretien, il s'engagea au service d'un seigneur russe, qui le conduisit à Moscou; mais blentôt les dégoûts de cette position la lui firent abandonner. Il essava de donner encore des concerts, dont les frais absorbèrent le produit. Demeuré sans ressources, il ne lul restait plus qu'à donner des lecons ; mais il ne put s'y résoudre, dans la crainte de porter préjudice à son talent. Il promit à ses créanciers qu'il se libérerait envers eux des qu'il serait retourné à Saint-Pétersbourg: mais arrivé dans cette ville. et n'y trouvant pas les ressources qu'il avait espéré, il se tua d'un coup de pistolet, en 1781, laissant une lettre où il priait ses amis de payer ses dettes avec le produit de la vente de son violon et de ses autres effets, dont la valeur surpassait de beaucoup la somme de dix-sent cents roubles qu'il devait. Telle fut la fin déplorable de cet artiste, dont le talent méritait un meilleur sort. On a gravé de sa composition : 1º Denx concertos pour le violon, op. 1; Paris. 2º Six quatuors pour deux violons, alto ct basse, op. 2; Londres, 3º Six idem, op. 3; Paris.

PANSIELIO (Itan), compositeur celibre, the dum artiste véctriaire, naquil à Tarente, le 9 mai 1741. Des 17ège de cinq ans, ser pareits le firent enter au collège des jémiles du lieu de sa naissance. Le chevalier Girolano Corducci, noble Larentin et compositeur, ayant remarqué pendant le chant des offices que le jeune Faisiello était doué d'une helle voix de centralte et d'une relie musicale, lui fit chanter des minor quelques solos, et de l'un fit chanter de minor quelques solos, et

fut si satisfait de son intelligence, qu'il donna à ses parents le conseil de l'envoyer étudier à Naples, sous la direction de quelque maltre babile. Ceux ci eurent d'abord beaucoup de peine à se décider à se séparer de leur fils; mais ses heureuses dispositions pour la musique leur firent prendre eufin la résolution de lui faire étudier cet art, et après t'avoir confié à un prêtre, nommé dom Charles Resta. pour lui en enseigner les éléments, son père le conduisit à Naples, au mois de juin 1754, et parvint à le faire admettre comme élève au Conservatoire de S. Onofrio, alors dirigé par Durante. Ce savant maître touchait alors à la fin de sa glorieuse carrière; cependant, il cut bientôt discerné l'beureuse organisation de son nouvel élève; il lui donna des leçons dans lesquelles il fut remplacé, deux ans après, par Columacci et Abos, lesquels proscssaient les mêmes doctrines. Après einq ans de séjour dans l'école, Paisielle obtint le titre de maestrino primario, c'est-à-dire, élève répétiteur. Pendant quaire autres années, il écrivit des messes, psaumes, motets, oratorios, et pour marquer la fin de ses éludes, en 1763, il composa un Intermède qui fut exécuté sur le petit théâtre du Conservatoire. Le charme mélodique et la touche légère de cette première production dramatique eurent du retentissement en Italie ; ces qualités, auxquelles le compositeur a dù la plupart de ses succès, lui procurèrent immédiatement l'avantage d'être appelé à Bologne, pour y écrire deux opérasbouffes, La Pupilla et Il Mondo a rovescio, au théatre Marsiali. Leur succès cut tant d'éclat, que la réputation du jeune compositeur s'étendit en un instant dans toute l'Italie. Modéne l'appela pour écrire l'opéra bouffe intitulé La Madama umorista, et deux opéras sérieux (Demetrio et Attaserse). A Parme, les trois opéras bouffes Le l'irtuose ridicole. Il Negligente, I Bagni di Albano, justifièrent et accrurent l'opinion déjà formée de son talent. Appelé à Venise, il y vit le plus brillant succès couronner ses opéras Il Ciarloue, L'Amore in ballo, et La Pescatrice. Bientôt après il reçut un engagement pour Rome, Rome, alors l'arbitre de la renommée des musiciens de l'Italie, y mettait le sceau, et quelquefois y portait un échec, par la sévérité ou par le caprice de ses jugements. Paisiello ne fut point effrayé du dangereux honneur qui lui était réservé. Ce fut là qu'il écrivit II Marchese di Tulipano, délicieuse composition qui fut accueillie dans toute l'Europe par une vogue sans exemple à cette époque, et dont la

traduction commença, viogt ans plus tard, la réputation du chanteur français Martin, à l'Opéra-Comique, Cependant une dernière épreuve difficile était réservée à Paisiello, car on l'appetait à Naptes, où britlaient de grands artistes dont il allait devenir le rival. A teur tête était Piccinni, alors le plus illustre compositeur dramatique de l'Italie. Paisiello, dit Quatremère de Quincy dans sa notice sur ce maltre, se garda bien de lui faire soupconner la moindre prétention de se mettre en parallèle avec lui. It n'en approchait qu'avec la soumission d'un inférieur, avec tous les égards d'un élève docile, laissant à ses propres ouvrages le soin de préparer au maltre un compétiteur dangereux. Quelques succès d'éclat, entre lesquels on remarque celui de l'Idolo Cinese, achevèrent de placer Paisiello au nombre des compositeors Italiens de premier ordre. Ce dernier opéra fut joué dans l'intéricur du palais, sur le petit théâtre de la cour; honneur qui, jusqu'ators, n'avait été accordé qu'aux opéras sérieux. Venise, Rome, Milan, Turin, apprièrent tour à tour et à plusieurs reprises son autenr, dont la prodigieuse fécondité égalait le talent. Le départ de Piccinni nour la France aurait laissé Paisiello à Naples sans rivaux, si le jeune Cimarosa ne lui eût préparé de dangereuses luttes. Il est pénible d'avooer que ce pe fut pas seutement avec les armes du taient que Paisiello se mesura contre Ini. et qu'en plus d'une occasion il ent recours à l'intrigue, aux cahales, pour empécher, ou du moins pour atténuer les succès de son émule. Les mêmes moyens furent employés par lui contre Guglieimi, lorsque cciui-ei revint de Londres, après une absence de quinze ans, avec une verve de taient qui ne sembiait pas devoir se trouver dans un homme de son age.

En 1772, Palsiello épousa Cécile Pallini, avec laquette il vécut heureux pendant une longue snite d'années. Ce ful dans le même temps qu'il écrivit la cantate Peleo, qui fut chantée au théâtre de Naules, à l'occasion du mariage du roi Ferdinand IV avec Marie Caroline d'Autriche. Cet ouvrage fut suivi de l'Arabo cortese, de le Trame per amore, de Lucio Papirio, d'Apostolo Zeno, d'Olimpia, de Demetrio, et d'Artaserse, de Métastase. Parmi ses ouvrages de eette époque se tronve aussi une messe de Requiem avec chœur et orchestre, écrite pour les funéraliles du prince Gennaro de Bourbon. A ces productions succédirent avec rapidité Il Furbo mal accorto, Don Anchise Campanone, Il Tamburo not-

turno, la Discordia fortunata, et Dal Fino di vero. Appelò à Venise, Pasiteilo y etrivit l'Irnocente fortunata et la Frascatana, charmanie composition di se trouvent de suaves melodies; puis il alià composer deux opéras à Milian de douce quatuors pour elarcin, deux violens et alto dédicé à l'arcidiachesse Beatris, governante de Milian. Enfa, une multitude d'ouvrages de tout genre suivit cett-là.

Le due Contesse et la Disfatta di Darlo venaient de mettre le seeau à la réputation de Paisiello, à Rome, en 1776 (1), lorsque des offres avantageuses lui parvincent à la fois do Vienne, de Londres et de Saint-Pétersbourg » Il accepta celles de l'impératrice Catherine, et le 25 juillet de la même année, ii s'éloigna de Naples pour se rendre en Russie. Le traitement qui lui avait été accordé, et les divers avantages dont it jouissait avaient porté son revenu à neuf mitte roubles, qui représentaient alors une somme d'environ trente mitie francs. Jamais situation si magnifique n'avait été celle d'un compositeur draoratique; mais la fécondité de Paisiello, pendant les huit appées de son séjour en Russie, égala la libéralité de Catherine. An nombre des compositions qu'il écrivit au service de la cour de Saint-Pétersbourg, on remarque : La Serva padrona, Il Matrimonio inaspettato, Il Barbiere di Siviglia, I Filosofi immaginari, La Finta Amante, ouvrage composé pour l'entrevue de Catherine avec Joseph II, à Mobilow, Il Mondo della Luna, La Nitteti. Lucinda ed Armidoro, Alcide al Bivio, Achille in Sciro, des cantates et des pièces de piano pour la grande-duchesse Marie Federnwaa. Queiquesunes de ces productions sont comptées parmi les plus belies de l'auteur. Comblé des faveurs de Catherine. Paisiello reprit le chemin de l'Italie après huit ans de séjour à la cour de Saint-Pétershourg, s'arrétant d'abord à Varsovie, où il composa l'oratorio de la Passion. sur te poeme de Métastase, pour le roi Poniatowski, puls à Vienne, où il écrivit pour l'empereur Joseph II douze symphonies cuncertées à grand orchestre, et l'opéra bouffe Il Re Teodoro, qui renferme un septuor devenu célèbre dans toute l'Europe, délicieuse com-

(1) Dan la première délina du la Biopraphie université de massican, j'ei place la date de la representation aussican, j'ei place la date de la representation and que la départ de Paisielle pour la Routie en 1777, mais la naties aux ce mairre par M. le emite Mehlino Schizit, dons il tacca parle plus lein, et austras un travatt plain d'eradini et encerv incli de M. Farrene, m'ont demonrés que ces deux circonatantes la nivea de la vie du celubre compositere en est les controlles de la vie du celubre compositere ent es tire en 1776.

position d'un genre absolument neuf alors, et modèle de suavité, d'élégance et de verve comiqué.

Cependant, au moment même où sa briilante imagination enfantait ce bel ouvrage, le hruit se répandait à Rome que Paisiello avait ressenti l'influence des glaces du Nord. L'origine de cette opinion se trouvait dans les partitions du Barbier de Séville, de I Filosofi immaginari, et de Il Mondo della Luna, qui, transportées en Italie, n'avaient pas parti empreintes du charme répandu dans les ouvrages de la jeunesse de leur auteur. Soumis à l'impression du goût des peuples du Nord pour des combinaisons plus fortes que celle des airs, objets de la passion exclusive des Italiens, il avait multiplié dans ces partitions les morceaux d'ensemble, et avait jeté dans la conpe des ouvrages une variété de moyens et d'effets dont le mérite était mal apprécié par ses compatriotes. Une sorte de prévention défavorable l'acqueillit donc jorsqu'il se rendit à Rome, pour y écrire, au carnaval de 1785. l'onera housse L'Amor ingegnoso. La pièce, d'abord accueillie avec froideur, se vit menacée d'une chute au finale du premier acte, et ne se releva qu'au second. Blessé de l'idée de l'affront qu'il avait seulement entrevu, Paisiello, habitué depuis jongtemps à ne rencontrer que des succès, se promit de ne plus écrire pour les théâtres de Rome, et l'on remarque en effet qu'il n'accepta plus d'engagement pour cette ville. Il est singulier que les Romains, après avoir montré si peu de penchant pour les ouvrages écrits par le compositeur en Russie, aient ensuite éprouvé tant de sympathic pour son Barbier de Seville, qu'ils voulurent faire expier à Rossini l'audacieuse entreprise d'une musique nouvelie sur le même sujet.

Naples, où la fayeur du roi fixa l'artiste célébre, obtint depuis lors presque seule les fruits d'one imagination dont l'àge semblait accroltre l'activité. Il y passa treize années qui furent marquées par la composition de quelques-ups de ses pius beaux ouvrages, de ceux où l'on remarque surtout une sensibilité, une éloquence de cœur dont la source n'était pourtant que dans sa tête. Teiles sont les partitiuns de la Molinara, de Nina, des Zingari in fiera, qui virent le jour à cette époque de la vic de Paisiello. L'absence de Cimarosa, celle de Goglielmi, le laissaient à Naples sans compétiteur; car aucun autre musicien de cette époque ne pouvait prétendre à se poser comme son rival. A son retour de Russie, ii

fut chargé par le roi Ferdinand IV de la direction de sa chapeile, avec un traitement de cionze cents ducats. En 1788, le roi de Prusse lui fit faire des offres avantageuses, pour l'engager à se rendre à Berlin; mais Paisiello n'accepta pas celte invitation, et resta fidèle à l'engagement qu'il avail contracté avec la cour de Naples. Invité bientôt après à faire un second voyage en Russie, ii allégua les mêmes motifs qui iui avaient fait refuser les offres du roi de Prusse, Enfin, des propositions lui furent faites pour l'attirer à Londres; ne pouvant s'y rendre, ii envoya à l'entrepreneur du théatre italien de cette ville la partition de la Locanda, opéra bouffe qui fut joué ensuite à Naples, avec l'addition d'un quintette, sous le titre de Il Fanatico in Britina. En 1797, le général Bonaparte mit au concours la composition d'une marche funéhre, à l'oceasion de la mort du général lloche ; Paisiello et Cherubini envoyèrent chacun le morceau demandé, et le général décida en faveur de Paisiello, quoiqu'en cette circonstance l'auteur de Nina ne put soutenir la comparaison avec celui de Mrdre. Deux aus après, une révolution éciata à Naples : la cour se retira en Sicije, et le gouvernement prit la forme républicaine. Effrayé par la perte de ses emplois et inquiet sur son avenir. Paisiclio, qui n'avait pas quitté Naples, parut adopter les principes de ce gouvernement, et obtint le titre et le traitement de directeur de la musique nationaie. Dans les réactions qui suivirent la restauration de la monarchie, on jui fit un crime de ses démarches et de la position qu'il avait occupée pendant les temps de trouble; il tomba dans la disgrace de la reine, perdit sa qualité de maitre de chapelle du roi, et fut privé de ses appointements. Pour obteuir son pardon, il ne lui fallut pas moins de deux aus d'humbles soumissions, de témoignages de repeutir feint ou véritable, et de sollicitations des personnages les plus considérables de la conr. Enfin son titre et ses émoiuments jui furent rendus; mais peu de temps après, le premier consul Bonaparte le fit demander au roi de Naples, pour organiser et diriger sa chapelle: Ferdinand IV donna l'urdre à Paisiello de se rendre à Paris, et cet artiste eélèhre y arriva au mois de septembre 1802. Le premier consul traits son musicien de prédilection avec magnificence; ear une somme considérable lui fut payée pour ses dépenses de voyage, on lui donna un logement spleudidement meublé, un carrosse de la cour, donze mille francs de traitement, el une gratification annuelle de dix-hult mille francs. Les grands musiciens que la Frauce possédait alors ne virent pas sans une sorte de dépit une préférence si marquée accordée à un artiste étranger, dont ils n'estimaient peut-être pas eux-mêmes le mérite à sa juste valeur. Une lutte secrète s'engagea entre les partisans de Paisiello et le Cunservatoire ; Méhul fit contre l'engouement pour la musique italienne la triste plaisanterie de l'Iralo, et par représailles. Paisiello ne s'entoura, dans la composition de la chapelle des Tuileries, que des antagonistes de Mébul et de Cherubini. Dans les notes qu'il a fournies à Choron pour sa hiographie. Il dit que les emplois de directeur de l'Opéra et du Conservatoire lui furent offerts et qu'il les refusa ; mais ce fait manque d'exactitude, au moins à l'égard du Conservatoire, car cette école était alors dans l'état le plus prospère et Sarrette déployait dans son administration un talent incontestable.

Il u'existait point à Paris de musique pour le service de la chapelle du premier consul; Paisielln écrivit pour cette chapelle seize offices complets, composés de messes, motets et antiennes. Il composa aussi pour le conronnement de Napoléon, en 1804, une messe et un Te Deum à deux chœurs et à deux orchestres. En 1803, il donna à l'Opéra Proserpine, pièce de Oninault remise en trois actes par Gulllard. Cet onvrage ne réussit pas. Parvenu à l'âge de plus de soixante-deux ans, l'auteur du Roi Théodore et de Nina tnuchalt à cette époque de la vie où l'imagination, en sa qualité de première venue, est aussi la première à nous quitter. Il comprit ce que l'interét de sa gloire lui conscillait. Résolu de ne plus conrir de nouveaux basards à la scène, et peut-être blessé de n'avoir produit qu'une faible sensation par sa présence à Paris, il saisit le prétexte de la sauté de sa femme pour solliciter sa retraite, qui ne lui fut accordée qu'à regret, mais qu'il obtint enfin. Avant qu'il partit, Napoléon le pria de désigner son successeur; l'amitié d'une part, et de l'autre sa rancune contre le Conservatoire. qu'il ne croyait pas étranger à la chute de Proserpine, lui firent nommer Lesueur, jusqu'alors à peu près inconnu à l'empereur, et qui, sortant tout à coup de la misère où il languissait, se trouva porté au plus beau poste qu'un musiclen put occuper en France.

Be retour à Naples, Palsiello y reprit son service amprès du rol; mais, neu de temps après, l'ancienne dynastle fut obligée de se

retirer en Sicile, et Joseph. frère de Napoléon, monta sur le trône. Il maintint le vieux maltre dans ses emplois de directeur de la chapelle et de la musique de la chambre. Son traitement fut fixé à dix-buit cents ducats. Dans le même temps, Napoléon jui fit remeltre par son frère la croix de la Légion d'honneur, avec le brevet d'une pension de mille francs. Paisicilo composa pour la chapelle de la nouvelle cour vingt-quatre services complets de musique d'église, et fit représenter, pour la fête du roi, son dernier ppéra intitulé I Pitagorici, qui lui fit décerner la décoration de l'nrdre des Deux-Siciles. Joseph Bonaparte le fit aussi nommer membre de la Société royale des sciences et arts de Nantes, et président de la direction du Conservatoire de musique dont l'organisatiun avait succédé aux anciennes écoles. La plupart des sociétés académiques avaient inscrit son nom parmi leurs membres: l'Institut de France le désigna comme associé étranger en 1809. Aprés que le frére de Napoléon cut quitté le trône de Napies pour celui de l'Espagne, Murat, qui lui succéda, conserva à Paisicilo tous ses titres et ses emplois. Par son âge avancé, le vieillard semblait destiné à terminer ses jours au service de ce nouveau souverain; mais les vicissitudes des trônes, si fréquentes dans notre siécle, l'avaient réservé pour voir la seconde restauration de la dynastic des Bourbons sur celui de Naples. Quatremère de Quincy a été mal informé lorsqu'il a dit, dans sa notice sur ce maltre : « li vécut assez pour « voir rétablir dans tous ses droits l'auguste « famille à laquelle il avait dû ses premiers « encouragements, et qui, constante dans sa

 encouragements, et qui, constante dans sa e bienveillante protection, lui prodigua les e dernières faveurs, e Ferrari, élève de Paisiella, qui revit son maître à Naples quelques mois avant sa mort, nous l'astruit bien mileux de sa situation (1) dans ses dernières années :

A notre première entrevne (dit-il) il me
e parla de toutes les infortunes qui étaient
venues fundre sur lui. L'attachement qu'il
portait à Bonaparte et à sa famille l'avait
a fait priver de la pension qu'il recevait au-

trefois de Ferdinand IV. Les circonstances
 politiques lui avaient aussi fait perdre
 celles que lui avaient accordées la grande dochesse (l'impératrice) de Russie et Nano-

 s léon. Il était abligé d'exister avec les modiques appointements qu'il avait de la cha-

(1) Anedotti piaccooli e interessanti occorsi nella vita di Giocomo Guifredo Ferrari, Londres, 1830, 2 val. in-12.

 homme de génie comme Paisiello qui, pena dant plus d'un demi-siècie, avait été habitné · à vivre avec une sorte de luxe, rédnit an o plus modeste nécessaire et délaissé par la « cour, la noblesse, et même par ses amis. « Il y avait quelque chose de plus pénible encore : c'était de voir cet homme de génle montrer si peu de digoité dans cette situation, qu'on le voyait verser des larmes sur son infortune, assiégeant toutes les antichambres pour ressalsir la faveur qu'il avait perdue, et se courbant avec humilité devant les plus minimes protecteurs. Lui-meme, d'ailleurs, ne montra pas de générosité dans sa vielllesse envers les jeunes artistes dont il devait être le protecteur-né; car on sait qu'il retrouva toute son habilité d'intrigue contre Rossini, dont les brillants débuts annonçaient une gloire nouvelle destinée à faire oublier les gloires d'un autre temps (1). Depuis quelques années la santé de Paisiello avait recu d'assez graves atteintes; le chagrin acheva hientôt d'abattre ses forces, et le 5 juin 1815, il s'éteignit, à l'âge de soixante-quinze ans.

o pelle royale. Il était pénible de voir un

1815. Considéré comme compositeur dramatique, Paisiello ne mérite que des éloges. Si sa verre avait moins de pétulance que ceile deGuglielmi; si ses idées étaient moins abondantes, et en apparence moins originales que celles de CImarosa, et s'il s'en montra plus ménager, il avait aussi plus de charme, et réussissait mieux que ces maltres daos le style d'expression. Quoi de pius touchant que ses airs et son lameux duo de l'Olimpiade? Quelle teinte de mélancolie plus saisissante que celle de l'opéra de Ning tout entier? Que de délicatesse dans la plupart des morceanx de la Molinara, des Zingari in fiera, et particulièrement dans le duo Pandolfetto de ce deroier ouvrage! Tout est mélodie suave et divine dans cette musique. Les moyens employés par le compositeur sont toujours d'une extrême simplicité, et pourtant il parvient anx plus beaux effets par cette simplicité même. Au premier aspect, ses répétitions fréquentes des mêmes phrases semblent être le résultat de la stérilité des

Sa femme l'avait précédé dans la tombe, en

(1) Le come Palphino Schimi (Della vice degli studi di Gironan Palphino, 20:33), semble reposare te allegation en disont que Palicillo accardat à Ressini du alecta materal, him qu'il alegaronati pas ses licenes cantre les régles de Cart d'écrire; mais autre classe set d'avoir le mentione du merice d'an oriste ou de le de favorir le mentione du merice d'an oriste ou de le de favorir le mentione du merice d'an oriste ou de le de favorir le mentione du merice d'an oriste ou de le de favorir le de plus des artistes de Naples. Idées ; mais bientôt on s'aperçoit que ce retour des mêmes pensées est un artifice heureux qui donne à la composition le caractère d'unité sans nuire à l'effet, car l'effet s'accroit précisément à chaque retour de la période. Cet artifice et ses beureux résultats se font particulièrement remarquer dans l'admirable septuor du Roi Théodore, Quoiqu'il y ait en général plus d'élégance et de formes gracieuses que de verve comique dans les opéras bouffes de Paisicilo, il arrive pourtant quelquefois au bouffe véritable, à ce genre essentiellement napolitain, comme on peut le voir dans le quintette de la Cuffiara, dans le finale du premier acte de l'Idolo Cinese, et dans le duo des serviteurs de Bartolo, an denxième acte du Barbier de Séville. Aujourd'bui, nos jeunes musiciens méprisent toute cette musique sans la connaître, comme certains littérateurs se sont efforcés de dénigrer les œuvres de Racine et de Voltaire; mais s'ils consentaient à écouter quelques morceaux de Nina, de la Molinara, de l'Olimpiade et d'Il Re Theodore, sans prévention et sans préjugés d'école et de temps, ils changeraieot hientét d'oninion. La fécondité de Paisiello tenait du prodige.

Le nombre de ses compositions est si grand, que lui-même ne le connaissait pas exactement ; interrogé sur ce point par le rol de Napies, il répondit qu'il avait écrit environ cent opéras, mais que s'il comptait les intermèdes, farces, ballets, cantates dramatiques, la musique d'église, et ses œuvres pour la chambre, Il en tronveralt une autre centaine. Il divisait sa carrière dramatique en trois époques principales : la première renferme tons les ouvrages qu'il avait écrits avant son voyage en Russie; la seconde, toutes ses compositions depuis son arrivée dans ce pays jusqu'à son retour à Naples ; et la dernière, les productions de sa pinme depuis 1784 jnsqu'à la fin de sa carrière. Des différences assez sensibles se font remarquer, en effet, dans le style des productions de ces époques diverses. A la première appartiencent les ouvrages dont les titres suivent : 1º La Pupilla, au théâtre Marsigli de Bologne, 2º Il Mondo alla rovescia, ibid, 5º La Madama umorista, à Modene. 4º Demetrio, Ibid. 5º Artaserse, Ibid. 6º Le Virtuose ridicole, à Parme. 7º Il Negligente, Ibid. 8º I Bagni di Abano, Ibid. 9º Il Ciarlone, à Venise. 10º L'Amore in ballo, ibid, 11º Le Pescalrici, ibid. 12º II Marchese Tulipano, à Rome. 15º La Vedova di bel genio, à Naples. 14º L'Imbrog!io delle

ragazze, ibid. (1). 15" L'Idolo Cinese, ibid. 16º Lucio Papirio, Ibid. 17º Il Furbo mal accorto, ibid. 18º Olimpia, ibid. 19º Pelée, cantate pour le marlage de Ferdinand IV et de Marie Caroline d'Autriche. 20e L'Innocente fortunato, à Venise. 21º Siamanno nel Mogole, à Milan. 22º L'Arabo corteae, à Naplea. 23º La Luna abitata, ibid. 24º La Conteaa dei Numi, ibid. 25° Semiramide, à Rome. 26º Il Monteauma , ibid. 27º Le Dardana. à Naples, 28º // Tamburo notturno, ibid. 29º // Tamburo notturno, à Venise, avec des changements et des augmentations, 50º Andromeda, à Milan. 31º Annibale in Italia, à Turin, 32º / Filosoft, ibid. 53º // Giocatore. ibid. 34º La Somiglianza dei nomi, à Naples. 35° Le Astuzie amorosa, ibid. 36° Gli Scherzi d'amore a di fortuna, ibid. 37º Don Chiaciotte della Mancia, Ibid. 58° La Finta Maga, ibid. 39. L'Osteria di Mare-Chiaro. Ibid: 40° Alessandro nell' India, à Modène. 41º Il Duello comico, à Naples. 42º Don Anchise Campanone, Ibid. 43° Il Mondo della Luna, ibid. 44º Lu Frascatana, à Venise. 45º La Discordia fortunata, ibid. 46º Il Demofoonta, ibid. 47° I Socrati immaginari, à Naples. 48º It gran Cid, à Florence. 49º It Finto Principe, ibid. 50° La dua Contessa, à Rome. 51º La Disfatta di Dario, ibid. 52º Dat Finto il vero, à Naples. Après la représentation de cet opéra, Paisiello partit pour la Russie ; là commenca la seconde époque de sa carrière, où l'on trouve les compositions suivantes : 55º La Serva padrona, à Saint-Pétersbourg. 54º Il Matrimonio inaspettato, thid, 55° Il Barbiere di Siviglia, ibid. 56º I Filosofi immaginari, ibid. 57º La Finta amante, à Mobilow, en Pologne, 58º It Mondo della Luna (en un acte), à Moscou, avec una musique nouvelle, 59º La Nitteti. à Saint-Pétersbourg. 60° Lucinda ed Armidoro, ibid. 61º Alcide al Bivio, ibid. 62º Achilla in Sciro, ibid, 63º Captate dramatique pour le prince Potemkin. 64º Intermède pour la comie Orioff. 65º Il Re Teodoro, à Vienne. Troisième époque : 66º Antigono, à Naples. 67º L'Amore ingenioso, à Rome. 68º La Grotta di Trofonio, à Naples, 69º Le Gare generose, ibid. 70° L'Olimpiada, ibid. 71º Il Pirro, ibid. C'est dans cet opéra que furent introduites pour la première fois les in-

(1) Le comte Folchino Sahizzi zhange ce ilire en celoi de Introglio della Vajazza qui ne se trouve pas vor les partitinas que j'ai vese de cet osvrage. An rezie, ce biogrophe est peu cascet data les titres et les donns de differentes manières. troductions et finales dans le genre sérieux; cette espèce de morceau ne se trouvait auparavant que dans les opéras houffes. 72º I Zingari in fiera, à Naplea. 73º La Fedra, ibid. 74º La vana Gelosie, ibid. 75º Catone in Utica, thid. 76° Nina o la Pazza d'amore, au petit théâtre du Belvedère, résidence royale, près de Naples, puis joué dana cette ville avec l'addition du beau quatuor, 77º Giunone Lucina, pour les relevailles de la reine de Naples. Dans cette cantate dramatique, se trouve le premier air avec chieur écrit sur les théatres d'Italie, 78° Zenobia di Palmira, à Naples, 79º La Locanda envoyée à Londres, puis jouée à Naples sous le titre Il Fanatico in Berlina, avec l'addition d'un quintette. 80º La Cuffiara, à Naples (1). 81º La Molinara, ibid. 82º La Modista raggiratrice, Ibid. 850 Dafne ed Alceo, cantate pour l'Académie dei Cavalieri, 84º Il Ritorno di Perseo, pour l'Académie dei Amici. 85º Elfrida, à Naples. 86º Elvira, Ibid. 87º I Vizionari, Ibid. 88º L'Inganno felice. ibid. 89º I Giuocchi d'Agrigente, à Venise. 90º La Didone, à Naplea. 91º L'Andromacca, ihid. 92º La Contadina di spirito, ibid, 95° Proserpine, à Paris, en 1805, 94° I Pittagorici, à Naples.

Musique D'EGLISE : 95º La Passione di Gesú Cristo, oratorio, à Varsovie, 1784. 96º Pastorali per il S. Natale, a canto e coro. L'offertoire de celte messe pastorale a une partie de cornemuse obligée, 97º Messe de Requiem à deux chœurs et deux orchestres. pour les funérailles du prince royal de Naples, D. Gennaro, 98º Trois messes solennelles à deux chœurs et deux orchestres, dont une pour le couronnement de l'empereur Naugléon. 99º Environ trente messes à quatre voix et orchestre, pour les principales églises de Naples et pour les chapelles des rois de Naples et de Napoléon; compositions médiocres dont le style n'est pas religieux, 99° (bia) Quatre Credo à quatre voix et orchestre, 100º Une messe de Raquiem à quatre voix et orchestre, qui fut exécutée pour les obsèques de l'auteur. le 7 juin 1816. 101º Te Deum à deux chœurs et deux orchestres, pour le sacre de Napoléon. 102º Ta Deum à quatre voix et orchestre pour la retour du roi et de la reine de Naples.

(1) Cet nurrage n'est pas mentionné par le comte Falchioi Schissi, qui traisemblablement l'a confonda avec la Meditia regginatrie : c'est en effet le même sojeta mais traité de dens maitées differentes. Il y a dans la Cuffero na morecau très comique qui us se troure pau dans la Medita. 103º Denx messes à einq voix. 104º Denx Dixit à cinq voix, alia Palestrina. 105° Quatre Dixità quatre voix et orchestre. 105°(bis) Trois Magnifical, à quatre voix et orchestre. 106° Environ quarante motets avec orchestre pour les chapeltes rnyales de Naples et de Paris, 107º Miserere à einq voix, avec accompagnement de violoncelle et de viole obligés. 107º (bis) Trois Tantum ergo. On a pubilé des compositions religienses de Paisiciio : 108º Kurie et Gloria à quatre voix et orchestre; Paris, Beancé, 100º Judicabit, pour voix de basse, chœur et orchestre; ibid. 110º Christus factus est, à voix senle, chœur et orchestre; ibid. 111º Pastorafi jam concentus, idem, ibid, 112º Dilecte amice, vide prodigium, motet à voix scule, chœur de trois voix et orchestre; ibid. 113º Miserere, Cor mundum, Libera me, a voix scule. chœur et orchestre; ibid. Paisiello a alouté des instruments à vent au Stabat Mater de Pergolèse. La partition ainsi arrangée se trouve dans les hibliothèques de l'Institut et du Conservatoire, à Paris.

MUSIQUE INSTRUMENTALE: 114º Douze quatuers pour deux violons, alte et elavecin, composés pour l'archiduchesse Béatrix d'Este, épouse de Ferdinand d'Autriche, gouverneur de Milan, 115 Six quatuors pour denx violons. alto et hasse; Paris, Sieher; Offenbach, André, 116º Beux volumes de sonates, caprices et pièces diverses de elavecin, composées pour la grande-duchesse de Russie, Marie Federowna, 117º Six concertos de piano, composés pour l'infante de Parme, reine d'Espagne, 118º Marebe (ppèbre en mémoire du général Hoche, qui a obtenu le prix proposé par le général Bonaparte, 118º (bis) Bouze symphonies concertées pour l'orchestre, composées pour l'empereur Joseph II. 118 (ter) Sonate et concerto pour la harpe composés pour la grande-duchesse, femme de Paul Ier, 119º Recueil de hasses chiffrées ou partimenté, pour l'étude de l'accompagnement, On connaît aussi sous le nom de Paisielio trois cantates à voix seule, avec accompagnement de piano, des nocturnes à deux voix, des eanzonettes et d'antres petites pièces de chant. Les partitions de Nina, Il Re Teodoro, la Serva padrona, la Molinara, le Barbier de Séville, le Marquis de Tuitpano, et Proserpine ont été gravées à Paris, à Hambourg et à Bonn. On a aussi publié une multitude d'airs, duos, trios et quatuors extraits des opéras de Passiello.

On a sur Paisiello les notices hiographiques

dont voici les titres : 1º Aruold (Ignace-Ferdinand), Giov. Paisiello, seine Kurze Biographie und asthetische Darstellung seine Werke: Erfurt, 1810, in-8°. 2º Gugliardo. Onori funebri renduti alla memoria di Giov. Paisiello: Napies, 1816, in-4°. 3º Lesueur (François-Joseph), Notice sur le eslebre compositeur Paisiello; Paris, 1816, in-8°, 4º Notice historique sur la vie et les ouvrages de Paisiello, par Quatremère de Quincy, secrétaire perpetuel de l'Academie rougie des beaux-arts de l'Institut, iue à la seance publique du 4 octobre 1817; Paris, Firmin Didot, 1817, In-4° de quarante-six pages, 5º Schizzi (le comte Folchino), Della vita e degli studi di Giov. Paisiello, ragionamento; Milano, 1853, gr. in-8° de cent treize pages, avec le portrait lithographié. On peut consulter aussi la notice sur ce maltre par A. Massarella da Cerreto, dans le voiume des maîtres de chapeile et des chanteurs napolitains de la Biografia degli nomini illustri dei regno di Napoli; Naples, 1819, in-4°, et celle du marquis de Viliarosa, dans ses Memorie dei compositori di musica dei regno di Napoli : Napies, 1840, gr. in-8°, pp. 121-133. Un très-beau portrait de Paisielio a été gravé par Brisson d'après le tableau de madame Lebrun, in-folio; le même a été gravé par Vincenzo Aioja, gr. in-folio; il y en a d'autres gravés par Morghem, in-4°, et par Boilinger, in-8\*

PAITA (Jean), cétèbre ténor italien, brillait à Venise en 1726. Son talent consistait principalement dans l'exécution parfaite de l'adagio. Pius tard, il étabilt, à Génes, une école où se sont formés de bons chanteurs.

PALY A, (bom Histoneau PE), moine perugals, de Vorder de Salot-Augustin, fut un savant (heelogien qui récut dans la première moité du seizine siète, et qui fit imprimer à Cotimbre, en 1532, un lexique gree et herelique. Il était aussi musièren fort instruit, et laisse en mannerit, dans la bibliothèque de son deuvent, de messes, moiett et maguificit à plusieurs voit, de sa composition de la comment à Colmère, le 20 décembre 1532.

PAIX (Jacques), organiste distingué, naquit à Augsbourg en 1550, ainsi que le prouve son portrait gravé sur hois et publie en 1585, avec l'indication de l'âge de trentetrois ans. Il était fils de Pierre Paix, organiste de l'église Sainte-Anne, à Augsbourg, qui mourut en 1557, et neveu d'Égide Paix, dont il a rapporté un morceau dans se oflection de pièces d'orgue. Nommé organiste à Lauingen, il y déploya une rare activité dans t'espace de six ans, par ses publications; mais aucun ouvrage de lui n'ayant paru postérieurement à l'année 1590, quoiqu'il ne fût alors àgé que de quarante ans, il est vraisemblable qu'il ne vécut pas longtemps après cette énoque. Les productions de Jacques Paix sont les snivantes : le Ein schan nittz und gebrauchlich Orgel-Tabulatur-Buch, darinnen etlich der berühmten Componisten, bests . Wotetten, mit 12, 8, 7, 6, 5, und 4 Stimmen ausserlesen, etc. (Livre de belle et utile tablature pour l'orgue, dans lequel se trouvent quelques-uns des meilleurs motets des plus célèbres compositenrs à 12, 8, 7, 6, 5 et 4 parties, pour les fêtes principales de l'année, alusi que les plus belles chansons, des passamèses et danses ornées et variées avec soin, pour l'usage habituel des amateurs), Lauingen, 1585; imprimé par Léopard Reinmichel, cinquante-buit feuilles in-fol. Cette intéressante collection renferme soixante et dix morecaux choisis dans les muyres de Roland de Lassus, de Palestrina, de Jacques Paix lui-même, de Scuff, de Crequillon, d'Utenthaler, d'Égide Parx, de Riccio, d'Alexandre Strigio, de Clément Jaunequin, de Clément de Bourges; le tout arrangé dans le style orné (coloratus) de l'époque, et noté en tablature allemande. 2º Selecta, artificiosa et elegantes fuguæ duarum, trium, quatuor et plurimum vocum, partim ex esteribus et recentioribus musicis collecta, partim composita a Jacobo Paix, Augustano, organico Lauingano, Lauingæ, 1587, in-4º. Les auteurs dont Paix a arrangé les morecaux nour l'orgue, dans ec recueil, sont Josquin Deprés, Pierre de Larue, Grégoire Meyer, Antoine Brumel, Jacques Ohrecht, Sentl, Okeghem, Louis Basser et Roland de Lassus; le reste est de la composition de Paix. 5º Missa parodia (ad imitationem moduli) Vuteta : Domine da nobis, Thomas Crequillouis, senis voeibus, Lauingen, 1587, in-4°. 5º Missa ad imitationem Motetta : in illo tempore Johann. Montanis quatuor vocum. Lauingen per Leonardum Rheinmichaellum, 1584 in 4° obl. 5° Thesaurus motetlarum.... neuerlesner zwei und zwansig (sic) Herrlicher Motetten, etc., Strasbourg, Bernard Jobin, 1589, in-fol. 6º Missa artificiosa et elegantes fugæ 2, 3, 4 et plurium vocum, Lauingen, 1590, in-4°. On a aussi de Jacques Paix un petit traité de musique intitulé : Kurser Bericht aus Gottes Wort und beurchten kirchen-Historien von der Musik, dass dieselbe fleisig in den Kirchen, Schulen und Honsen getrieben, und eseig tolt er-halten serden (Instruction on notion abrégée de la parole de Bieu et des histories exclés laistiques concernant la musique, pour qu'elle soit loquisre praiquée dans les glisses, les écoles, les maisons, et qu'elle soit operations de la commence del commence de la commence del commence de la commence del commence de la commence del commence de la commence de

PALADIN (JEN-Pau.), en français PALADIN, autre luihiste du seizime sièce, qui paralt avoir été de la même famille que le précédent et fut peut-être son fils, a publié : Tablature de luik contenant belles chansons et danses avenantes: Lyon, in-4°, sans date et sans nom d'imprimeur.

PALADINI (Johns), maltre de chapelle à Milan, naquit dans cette ville, et y vécut dans la première moité du dix-builéme siècle. Ses oratorios ont été exécutés dans las égilies de Milan, depuis 1728 jusqu'en 1743. On ne connaît aujourd'hui de ses ouvrages que: 11 Santo Paolo iu Roma, oratorio en deux parties, et 11 Santo Schastiano, idem, PALANICINO (Exrolt). Foger FAL-

LAVICINO. PALAZZESI (MATRILDE), cantatrice distinguée, est née à Sinigaglia, le 2 mars 1811. Picrre Romani, de Florence, lui donna les premières leçons de chant; puis elle acheva son éducation vocale à Naples. A peine âgée de dix-buit ans, clie monta sur la scène, en 1827, et déhuta avec succès. Applaudie à Naples, à Milan, à Florence, et dans d'autres grandes villes d'Italie, clte fut engagée, en 1828, par Mortacchi pour le théâtre de Bresde, où elle a brillé jusqu'en 1832. Depuis ce temps, elle est retournée en Italie et a chanté avec succès à Milan et dans quelques villes de moindre importance, puis eile a parcouru l'Allemagne et s'est fait applaudir à Welmar, Brunswick, Hanovre, Altenhourg, Cohourg, Munich, Leipsick, Hambourg et Francfort, juin 1842.

Appelée au théâtre de Madrid, en 1835, elle y brilla dans Semiramide, l'Esule di Roma et la Norma. Les événements de la guerre civile et le chotera l'obligèrent à s'éloigner de ectte ville pour alier à Valence, ou elle épousa le compositeur Savinelli, ancien élève du Conservatoire de Milan. Be retour en Italie, en 1856, elle chanta avec succés au théatre Carlo-Felice, de Génes; puis elle fut engagée au théâtre de la Pergola, à Fiorence: mais une sérieuse indisposition ne lui permit pas d'achever la saison. Depuis lors, elle a chanié à Parme, Padoue, Turin, Naples et Palerme : elle se trouvait dans cetta derniére ville, en 1841. Rappelée en Espagne pour chanler au théâtre de Barcelone, elle mnurut dans cetle ville à la fin du mois de

PALAZOTTI (Joursa), annomme TA-GLIAVIA, priete selitine, docture en thécalogie et archidiaere à Cefaiti, véeut vers le milieu du dix-septieme siècle. Mongitori dit (Bibl. Sieul., p. 305) que cel cerclesiaslique était han musicien, et qu'il a fait imprimer neul recueits de ses compositions, doni il ne cite que celui qui a pour titre: Madrigati concertata à Sovoci, p. 9, Naples, 1632.

PALESTRINA (JEAN PIERLUIGI. surnommé DE), paree qu'il était né dans la petite ville de ce nom, dans la campagne de Rnme, fut ie plus grand musicien de son temps, et sera toujours considéré comme un des plus illustres parmi ceux dont l'histoire de l'art a conservé les noms. Maloré ses titres à l'admiration de la postérilé, le nom de sa famille, la situation de ses parents, la date de sa naissance, et même cette de sa mort, sont antant de sujets de doule el de discussion, L'abbé Baini, directeur de la chapelle pontificale, a fait, quant à ce qui coneerne la vie et les ouvrages de ce grand homme, de savantes et laborieoses recherches; néanmoins, trente années employées à ce travail ne l'nnt pas toujours condnit à décourrir l'incontestable vérité, et lui-même s'est vu réduit à rapporter sonvent des tradi-" tions contradictoires, à les discuter et à laisser indécises des questions depuis iongtemps déhattues. Ce qui résulte de plus vraisemblable des élucubrations de Baini, c'est que les parents de Pierluigi étaient panyres, qu'il mourut le 2 février 1594, à l'âge de soixante el dix ans (1), et conséquemment qu'il naquit

(1) Baial tire la prease de ce fait da l'éplire dédicalaire du aeptienz livre de messes de Pierfuigi, au le fils du compositeur s'espeinte ainsi, en sa qualite d'éditeur

dans l'été ou à l'automne de 1524. Il y a tien de croire qu'il fit ses premières éludes littéraires el musicales en qualité d'enfant de chœur. Au dire de l'annaliste Petrini, il arriva à Rome, en 1540, pour y continner de s'instruire dans cet art. A cette époque, les meilleurs musiciens des principales chapelles de l'Italie élaient étrangers, c'esl-à-dire Français, Belges on Espagnots. La première écoie régulière de musique instituée à Rome par Goudimel (voyez ee nom) eut pour disciples dans le même temps Jean Animuccia, Étienne Bellini, surnommé il Fornarino, Alexandre Merto (della viola), en enfin Piertuigi de Palestrina, le plus célébre de tous ces savants compositeurs. Au mois de septembre 1551, snus le pontificat de Juies III, il fut éiu maltre des enfants de chœur de la chapelle Giulia, à l'âge de vingt-sept ans. Mais par un décret spécial du chapitre qui lui conféra cette dignité, Il ful le premier de eeux goi en avaient été revêtus à qui le titre de maître de chapelle fût donné. Pierlulgi de Palestrina occupa eette place jusqu'au 13 janvier 1555. En 1554, il publia le premier recuell de ses composilions, où l'on trouve quatre messes à quatre voix et une à cinq. Encore soumis à l'influence de l'école où li s'était formé, Palestrina avait écrit ces messes dans le style de ses prédécesseurs, mais en y introduisant une rare perfection de facture; car sous ce rapport, la premiére, qui est écrite lout entière sur le chant de l'antienne Ecce sacerdos magnus, est un chef-d'œuvre; mais dans cette même messe et dans la dernière (Ad eanam Agni providi), il a mulliplié les recherches puériles de proportions de notation, dont les anciens maltres des écoles française et flamande faisalent un monstrueux abus, depuis la fin de quatorziéme siécle et le commencement du quinzième. Le pape Jules III, à qui Pierinigi Palestrina avait dédié ee premier livre de ses messes, le réenmpensa en le faisant entrer parmi les chantres de la chapelle pontificale, sans examen et contrairement aux régieme ots de cette chapeite, dont il avait lui-même ordonné la stricte exéention par un précédent décret. Le talent supérieur qui se manifestait dans ce premier ouvrage parut au souverain pontife un motif suffisant pour une exception : sa voionté foi signifiée au coliége des chapelains-chantres de la cha-

de est œuvre posthame : Jonnes Petralogsius pater meus sepungians fere vite sur anno Bri landites compoundi consanera, etc. (Voya: Menorie storico-criticho stella vita e della opere di Gros. Pierinigi da Patesvena, 1. lp. 14.)

pelle, le 13 janvier 1555; mais le pauvre Pierluigi avait plus de génie que de voix, et cette circonstance lui suscita des tracasseries parmi les autres chantres, qui ne l'admirent que comme contraints, et qui ne lui donnérent que de mauvaise grâce l'accolade d'usage (1). Malheureusement pour le grand musicien, il fot hientôt privé de la haute protection qui le soutenait contre la malveillance de ses collègues, car Jules III mourut le 23 mars 1555, c'est-à-dire environ cinq semaines aures l'entrée de l'artiste dans la chapelle : son successeur, le pape Marcel II, par une circonstance qui sera rapportée plus loin, lui aurait accordé vraisembiablement un nouvel appui, s'il cût vécu; mais il n'occupa le siège apostolique que vingt-trois jours, et sa mort fut pour le savant compositeur le précursenr du plus vif chagrin qui ait affligé son existence, d'ailleurs peu fortunée.

Pierluigi de Palestrina s'était marié jeune : Lucrèce, sa femme, le rendit en peu de temps pére de quatre fils. Les trois premiers, Ange, Rodolphe et Sylia, qui moururent dans l'adolescence, semblaient destinés à marcher sur les traces de leur père, si l'on en juge par les motets de leur composition que Pierluigi a insérés dans le second livre des siens. Ilygin, le quatrième, a été l'éditeur des deux derniers livres de messes de leur pére. Après la mort du pape Marcel, son successeur, Jean-Pierre Caraffa, qui gouverna l'Église sous le nom de Paul IV, prit la résolution d'opérer une réforme dans le clergé de la cour de Rome, et son attention se porta d'abord sur sa chapelle nontificale, où se trouvaient plusieurs chantres mariés, nonobstant le règlement qui exigeait qu'ils fossent tous ecclés lastiques. Ces chantres étaient Léonard Barré, Dominique Ferraliosco et Plerluigi de Palestrina. Depuisson admission forcée, celui-cl avait trouvé neu de sympathie parmi ses collègues; cependant, lorsque le pane ordonna qu'il fût expulsé de la chavelle avec les deux autres, le coliége des chantres prit sa défense en faveur de ceux-ci, et représenta qu'ils avaient abandonné des postes avantageux, et qu'ils avaient été nommés pour toute la durée de lenr vie. Malgré ces humbles remontrances, l'inflexible Paul IV

ne persista pas moins à voujoir que les chantres mariés sortissent de la chapelle, et rendit à ce sujet un décret où sa voionté est exprimée en termes durs et humiliants. « La « présence des trois chantres mariés dans le « collège (dit le décret) est un grand sujet de « hlâme et de scandale; ils ne sont point pro-« pres à chanter l'office, à cause de la faiblesse « de leur voix; nous les cassons, chassons et « éliminons du nombre de nos chapelains-« chantres. » Le seul adoncissement qui fut fait au sort des trois musiciens éliminés fut une pension de six écus par mols. Accablé par ce malbeur. Palestrina tomba malade. Dans cette circonstance, ses anciens collégues vinrent le visiter, abjurèrent la baine qu'ils lui avaient montrée jusqu'alors, et devinrent ses plus zélés admirateurs. Un si grand artiste ne pouvait rester longtemps sans empioi dans uno ville qui renfermait plusieurs grandes églises où la musique était florissante : on iui offrit ja place de maltre de chapelie de Saint-Jean de Lateran, en remplacement de Luppachino, et il prit possession de ses fonctions dans cette hasilique, le 1er octobre 1555, deux mois aprés son expuision de la chapelle pontificale. A cette occasion, une difficulté se présenta pour la pension qu'il recevait de cette chapeile, et qui, suivant le réglement, devait cesser du jour où le pensionné acceptait un nouvel emploi : cependant le chapitre décida que la pension continuerait d'étre payée, et le pape ini-même confirma cette décision. Pierluigi de Palestrina occupa son emploi de maltre de chapelle à Saint-Jean de Lateran pendant environ einq années, et composa dans ce temps queiquesuns de ses plus beaux ouvrages, parmi lesqueis on remarque ses admirables Improperii de l'office de la semaine sainte. La modicité du traitement qui lui était alloué pour ses fonctions dans cette place le décida à accepter celie de maltre de chapelle de Sainte-Marie Majeure, dont il prit possession te 1er mars 1561 et qu'il conserva jusqu'au 51 mars 1571. Ces dix années furent les plus brillantes de la vie du grand artiste. ..

La réputation de Palestrina «Yalli rapide» ment étendes depuis la publication de son premeit étendes depuis la publication de son premier lirre de messes; un effort de son génie la consoida pour roujours, forque le Pautorité d'ada ceclésistique est pris la résolution de fairce dans la musique d'église une réforme devenue indispensable. Il est nécessaire de dire ici que lepues most des sabs qui avaitent fait nativer la pense de cette réforme. L'usage de comporer das messes contiers et de mottes sur los pour des messes contres et de mottes sur los mottes de cette réforme. L'usage de com-

<sup>(1)</sup> On troure, on journal menuscrit de la chapelle ponificale, le preuve de ce fait dans le parage suivant: 13 Januarii 1233, des deunicia, fuit admissus in covum centrem Joseph de Policirian, de maudato SS. D. Julii abres allo examére, eccoudam vota prepriem guen habebonne, et absque consensu cantorum ingressas fait.

chant d'une antienne ou sur la mélodie d'une ebanson profane s'était introduit dans la musique d'église des le treizième siècle, ainsi qu'on peut le voir dans les motets à trois voix du trouvère Adam de le Hala (voyez ee nom). Cet usage était d'autant plus ridicule, que pendant que trois ou quatre voix chantaient en contrepoint fugue Kyria Eleyson, ou Gloria in excelsis, ou Credo, la partie qui ebautait la métodie disait ou les paroles de l'antienne, ou même celles de la ebanson italienne ou française, que quefois lascives et grossières. Les musiciens français et beiges s'étaient passionnés pour ce genre de composition, n'en avaient point connu d'autre pendant près de deux siècles, et en avaient introduit le goût insque dans la chapelle pontificale, pendant que le siège du gonvernement de l'Église était à Avignon. A l'époque de la translation de ce gouvernement à Rome, les chantres français, gallo-beiges et espagnols suivirent dans cette ville la cour papale, et préparèrent les Italiens à marcher sur leurs traces. Les premières écoles de musique de l'Italie furent instituées par des musiciens étrangers, qui inculquèrent leurs principes à leurs élèves. On ne doit done pas être étonné de ce que ceux-ci se soient livrés d'abord à l'imitation du style de leurs maltres. Certaines mélodies vulgaires avaient aequis tant de eéléhrité, qu'il semblait qu'un compositeur de quelque renommée ne ponvait se dispenser de les prendre pour thèmes d'une messe ou d'un motet : c'est ainsi que plus de cinquante musieiens ont écrit des messes sur la fameuse chapson de l'Homme armé. Palestrina lui-même ne s'était pas si bien affranchi des préinges d'école ou il avait été élevé, qu'il n'ait écrit aussi une messe à einq voix (la cinquième du troisième livre) sur cette même ebanson, et qu'il n'v ait jeté à profusion les recherches les plus ardues de proportions de notation. Cette messe, véritable énigme musicale, a donné la torture à bien des musieiens du selzième siècle, et a rendu nécessaires de longs commentaires que Zacconi, dans sa Pratica di Musica, et Cérone, dans le vingtième livre de son Melopeo, ont donnés pour en expliquer le système. Cette messe n'a été publice qu'en 1570; toutefois il est vraisemblable qu'elle avait élé écrite longtemps auparavant; car après avoir travaillé dés 1565 à la réforme de l'ahus monstrueux de ees inconvenantes subtilités, et avoir donné, dans d'autres ouvrages, le modèle d'une perfection désespérante, à l'égard du style ecclésiastique, on ne peut croire que Palestrina soit retombé

sept ans après dans d'aneiennes erreurs. Quoi qu'il en soit, il est certain que l'indécente et ridicale conception du mélange du profane et du sacré dans la musique d'église, fut l'objet des censures du concile de Bale (1), pais de eclui de Trente (2). Les sessions de celui-ci avant été eloses an mois de décembre 1565, le pape Pie IV nomma, pour exécuter les déerels de eetle assemblée, les eardinaux Vitelozzi et Borromée, qui s'adjoignirent, pour ce qui concernait la musique, nne commission de huit membres, eboisis en grande partie parmi les chapelains-chantres de la chapelle pontifieale. Des la première réunion de cette commission, il fut décidé : 1º qu'on ne chanterait plus à l'avenir les messes et motets où des naroles différentes étaient mélées; 2º que les messes composées sur des thèmes de chansons profanes seraient bannies à jamais. En France, .. où les décrets du concile de Trente n'ont jamais été reçus, les musiciens continuèrent encore pendant plus de vingt ans à suivre l'ancien usage dans leur musique d'église; mais en Italie, et surtout à Rome, les déeisions dont il vient d'être parlé furent immédiatement exécutées. Cependant, à l'exception des messes des anciens compositeurs appelées sina nomine, paree que les auteurs en avaient imaginé les thèmes, Il n'existait pas de modèles pour la réforme qu'on voulait opérer. Ces messes sine nomine étaient d'ailleurs surchargées de tontes les puériles recherches de contrepoints conditionnels qui ne permettalent nas de saisir le sens des textes saerés. Les eardinaux choisis par le pape ponr l'exécution des déerets du coneile, insistalent partieulièrement sur la nécessité de rendre ecs textes intelligibles dans l'audition de la musique: ils citaient comme des modèles à suivre le Ta Deum de Constant Festa, et surtout les Improperii composés par Palestrina; mais les chantres de la chapelle pontificale répondaient que ces morceanx de pen d'étendue ne décidaient pas la question pour des messes, d'où l'on ne ponyait bannir le contrepoint fugué ni les eanons. La disenssion ne fut termi-

née que par une résolution hien honorable pour

(1) Abusan aliqueram ereferierum, in Credo in anum
Dean, quad est symbolom et confessio fidei austre, aon
complete usque and sinche nantatur, aus proficie sen arein dominica obssitteur, est in exclusies cantinus seretia dominica obssitteur, est in exclusies cantinus sere-

lares voce admiteratur... abolentes statuimus, etc.
(2). Ab ecclesila serb marices cos, ubs sice organa, sice
canta laccium ant inpurum aliquid uncerum ordinarulocorum episcopi arconn, at damus Des sere donus costionis care videntur, as dici possit. (Canell Trident., Sess. 22. Decret, de Observ. et visitand. in celebr. Misse.)

Pierluigi de Palestrina, et qui pronve que la supériorité de son talent était dès lors placée au-dessus de toute contestation, car Il fut décidé qu'on inviterait ce maître à composer une messe qui pût concilier la majesté du service divin et les exigences de l'art, telles qu'elles étalent conçues à cette époque. S'il atteignait le but proposé, la musique devait étre conservée à l'Église; dans le cas contrairc, il devalt étre pris nne résolution qui aurait vraisemblablement ramené toute la musique religiense au simple faux-bourdon. Palestrina ne fut point effrayé de la responsahilité imposée à son génie : ému d'un saint enthousiasme, il composa trois messes à six voix qui furent entendues chez le cardinal Vitelozzi : les deux premières furent trouvées belles, mais la troisième excita la plus vive admiration, et fut considérée comme une des ntus belles Inspirations de l'esprit bumain. Des lors II fut décidé que la musique serait conservée dans la chapelle pontificale et dans les églises du culte catholique, apostolique et romain, et que les messes de Palestrina deviendraient les modèles de toutes les compositions du même genre. Celle qui avait été accucillie avec tant d'enthonsiasme fut publiée par Pierluigi de Palestrina, dans le second livre de ses messes, sous le titre de Messe du pape Marcel (Missa papte Marcelli). Ce nom, imposé par le compositeur à son ouvrage, a fait imaginer que anecdote rapportée par Berardi et par beaucoup d'autres écrivains, d'après laqueile on suppose que Marcel II avait voulu bannir la musique des églises, à cause de ses défauts, et que Piertnigi l'avait prié de suspendre son arrêt jusqu'à ce qu'il lui cût fait entendre cette messe, dont le chef de l'Église avait été si satisfait, qu'il avait renoncé à son projet. Le pen de jours pendant lesquels ce pape a occupé le siège apostolique rend cette bistoire pen vraisemblable : d'allleurs Baint a fourni les preuves de cc qu'il rapporte à l'égard de l'exécution du décret du concile de Trente concernant la musique d'église. Si l'on admettait l'ancolote du pape Marcel, il fandrait supposer que Palestrina a sauvé deux fois la musique religieuse de l'anathème dont on voulait la frapper, ce qui n'est pas admissible. Le motif qui a fait donner le nom du pape Marcel à la messe dont il s'agit reste done inconnu; mais cela est de pen d'importance. Ce qui est certain, c'est que Pie IV, après avoir entendu ce bel ouvrage le 19 join 1565, récompensa son auteur en le nommant compositeur de la chapelie pontificale, aux appointements de trois écus et treize bajoques par mois, qui, ajoutés à sa pension de cinq écus et quatre-vingt-sept bajoques, loi composalent un revenu de neuf écus (environ cinquatre-quatre francs) par mois. Le pape Grégoire XIV, ému de pitié par la détresse oûce grand homme avait passé la pius grande partie de sa vie, augmenta pius tard ces émoluments, al pen dignes de son claent.

Peu de monuments historiques de l'art présentent autant d'intérêt pour l'étude que cette messe dite du pape Marcel; car elle marque une de ces rarcs époques où le génie, franchissant les barrières dont l'entoure l'esprit de son temps, s'ouvre tout à coup une carrière inconnne, et la parcourt à pas de géant. Faire une messe entière, à l'époque où vécut Pierluigi de Palestrina, sans y faire figurer les imitations et le contrepoint fugué, n'aurait été qu'une entreprise improdente, parce qu'elle aurait porté nne trop rude atteinte à ce qui composait le mérite principal des musiciens de ce temps. D'aitleurs, Palestrina lui-même, élevé dans une sorte de respect pour les beantés de ce genre, n'y devait pas étre insensible. Ne nous étonnons donc pas de retronver dans la messe du pape Marcel le contrepoint fugué et d'imitation, nonohstant les obstacles dont ces choses devaient compliquer le problème qu'il avait à résoudre. Mais la manière dont il a triomphé de ces diffienttés, la faculté d'invention qu'il y a déployée, au moins égale à l'habileté dans l'art d'écrire, sont précisément ce qui doit nous frapper d'admiration lorsque nous nous livrons à l'étude de cette production. C'est une chose merveillense que de voir comment l'illustre compositeur a su donner à son ouvrage un caractère de donceur angélique par des traits d'harmonie large et simple, mis en opposition avec des entrées fuguées riches d'artifices, et donnant par là naissance à une variété de style auparavant inconnue. Ces entrées fuguées, la plupart courtes et renfermées dans un petit nombre de notes, sont disposées de . telle sorte que les paroles peuvent être tonjours facilement entendues. A l'égard de la facture, de la pureté de l'harmonie, de l'art de faire chanter toutes les parties d'une mapière simide et naturelle, dans le medium de chaque genre de voix, et de faire mouvoir six parties avec tontes les combinaisons des compositions scientifiques, dans l'étroit espace de deux octaves et demie; tout cela, dis je, est an-dessus de nos éloges; c'est le plus grand

effort du talent; c'est le désespoir de quicou-

que a étudié sérieusement le mécanisme et

les difficultés de l'art d'écrire. Pendant le temps où Paiestrina était resté au service de l'égisse de Saint-Jean de Lateran, il n'avait rien publié; mais quelquesuns de ses ouvrages s'étalent répandus par des copies, et avaient augmenté sa réputation. En 1569, il dédia le deuxième livre de ses messes à Philippe II, roi d'Espagne, et dans l'année suivante, le même prince reçut encore la dédicace du troisième livre. Pierluigi s'attacha aussi alors au cardinal Hippolyte d'Este, à qui il dédia un livre de motets. Dés ce moment, les publications de ses ouvrages se suivirent avec activité, et les éditions s'en multinlièrent. La mort d'Animuccia, vers la fin du mois de mars 1571, fit entrer Palestrina à la chapelle de Saint-Pierre du Vatican, dans les premiers jours du mois d'avril suivant, quoique les avantages de cette place fussent moindres que ceux du maitre de chapeile de Sainte-Marie Majeure, et que le modique revenu du ptus grand musicien de l'Italie s'en trouvât diminué de moitié. La mort d'Animuccia laissait aussi vacante ta ptace de directeur de la musique de l'Oratoire. Ette fut offerte à Palestrina par saint Philippe de Nérl, fondateur de cette congrégation, son ami et son confesseur. Palestrina écrivit pour le service de l'Oratoire des motets, des psaumes et des cantiques spirituels. Enfin, il prit la direction de l'école de contrepoint étabile par Jean Marie Nanini, et peu de temps aprés le pape Grégoire XIII le chargea de la révision de tout le chant du graduel et de l'antiphonaire romain : travail immense qu'il n'eut point te temps d'achever, quoiqu'il se fôt adjoint son étéve Guldetti. Après sa mort, on ne trouva que le graduel De tempore terminé; Hygin, fils de Palestrina, fit compléter ce recneil, et le vendit comme l'œuvre de son père; mais le tribunal de la Santa Rota cassa le contrat, et le manuscrit se perdit. Le 21 juillet 1580, Paiestrina perdit sa femme qu'il aimait tendrement : il en ressentit un vif chagrin dont ne le consola pas sa nomination de maltre des concerts du prince Jacques Buoncompagno, non pas neveu dn pape Grégoire XIII, comme le dit Baini, mais un fils que ce pape avait eu avant d'entrer dans les ordres (I).

Destiné à voir se succéder sur le saint-siége apostolique un grand nombre de souverains pontifes, Pierluigi cherchait dans chacun d'eux

(1) Voyes l'Art de sérifier les dates, page 317, édition de 1770.

un protecteur contre les besoins qui l'assiégeaient incessamment C'est ainsi qu'il dédia au pape Sixte V le premier tivre de scs Lamentations. Bans l'épltre qu'il a placée en téte de ce recuell, il fait un tableau affligeant de sa situation : « Très-Saint Pére (dit-II). « l'étude et les soucis ne purent jamais s'aca corder, surtont lorsque cenx-ci proviennent « de la misère. Avec le nécessaire (demander « davantage est manquer de modération et de . tempérance), on peut facilement se délivrer « des autres soins, et celui qui ne s'en con-« tente pas ne pent que s'accuser lui-méme. « Mais ceux qui l'ont éprouvé" savent senls « combien il est pénible de travailler pour " maintenir bonorablement soi et les siens, « et combien cette obiigation éloigne l'esprit de l'étude des sciences et des arts libéranx. « J'en ai toujours fait la triste expérience, et « maintenant plus que jamais. Tontefois je rends grâces à la bonté divine qui a permis « que, malgré mes plus grands embarras, je « n'aie jamais interrompu t'étude de la mu-. sique (où i'ai trouvé aussi une utile diver-« slon), dans la carrière que j'al parcourue et dont le terme approche. J'ai publié un « grand nombre de mes compositions, et j'en a ai beauconp d'autres dont l'impression « n'est retardée que par ma pauvreté ; car « c'est une dépense considérable, particulié-« rement à cause des gros caractéres de notes « et de tettres nécessaires ponr que i'usage en « soit commode aux églises, etc. » C'est un triste spectacle que celui d'un viciliard, élevé si haut dans l'estime des hommes par d'immortels travaux, et néanmoins livré jusqu'à ses derniers jonrs aux horreurs du besoin; mais aussi rien ne peut mieux nous faire connaître la puissance du génie que cette longue lutte contre l'adversité, où, toin de se laisser point abattre, il s'élève incessamment par de nouveaux efforts. Après tant de travaux, dont les résultats avaient été si giorieux et si mal récompensés, Jean Pierluigi de Palestrina sentit sa fin s'approcher. Dans ses derniers moments, il fit approcher son fiis Ilygin, le seul de ses enfants qu'il cut conservé, et lui dit ces paroles qui neignent si bien le véritable artiste : « Mon fiis, je vous laisse un « grand nombre d'ouvrages inédits ; grâce au « père abbé de Baume, au cardinai Aldobran-

« dini et au grand-duc de Toscane, je vous

« laisse aussi ce qui est nécessaire pour les

« faire imprimer; je vous recommande que « ceia se fasse au plus tôt pour la gtoire du

« Tout-Puissant, et pour la célébration de

« son culte dans les sainis temples. « La maladie qui le cossumait prit bientôt après un caractére plus grave, et le 2 février 1504, il expira. Tous les musiclens qui se trouvaient à Rome assistérent à ses funérailles; il fut labamé dans la basilique du Valtean, et l'incription sulvante fut gravée sur son tombeau :

## JOANNES-PETRYS-ALOYSIVS-PRANESTINAS. MASICA PRINCERS.

Plusieurs portraits de Pierlulgi de Palestrina ont été gravés ou lithographies : on en trouve un dans les Osservazioni per ben regolare il coro della cappella pontificia, d'Adami de Boisena (p. 160), un autre dans l'Histoire générale de la musique, par Hawkins (tome III, page 168), un troisiéme dans la collection de Breitkopf, et enfin un autre dans la troisième livraison de ma Galerie des musiciens célèbres; mais le plus beau et le plus authentique est ceiui que l'abbé Bainl a fait faire d'aprés quatre peintures anciennes qui existent au Quirinal, au palais Barberini et dans le vestiaire des chantres de la basilique du Vatlean. Ce portrait, fort hien gravé par Amsler, se trouve en tête du premier volume des Mémnires sur la vie et les ouvrages de Pierluigi de Palestrina. On y remarque une physionomie nobie, et tous les signes du génie.

L'éloge de ce grand artiste peut se résomer en peu de mots : il fut le eréateur du seul genre de musique d'église qui soit conforme à son objet; il atteignit dans ce genre le dernier degré de la perfection, et ses ouvrages en sont restés depuis deux siècles et demi les modéles inimitables. Bans le style du madrigal, il n'a montré ni moins de génle ni moins de perfection pour les détails, et nul n'a porté plus loin que lui l'art de saisir le caractère général de la poésie d'un morceau. Ainsi que tous les hommes donés de talents supérieurs, il se modifia plusicurs fols dans le coors de sa longoe et glorieuse carrière; toutefnis, on peut contester l'exactitude de la division de ses œuvres en dix styles différents que Baini donne à la fin de son livre, car quelques-unes des distinctions qu'il établit résultent moins d'un changement dans la manière de sentir et de concevoir chez l'artiste, que dans les propriétés du genre de chaque oovrage, Ainsi, s'il est vrai qu'aprés la publication du premier livre de ses messes, Palestrina a secoué la poussière de l'école on il s'était formé, et si, comme le dit Baini, les chagrins dont il fut

SIOGR. UNIV. DES MUSICIENS. - T. VI.

abreuvé donnèrent à ses idées une teinte mélaocolique, et lui iospirèrent la pensée de ce genre noble et touchant dont les Improperii furent le signal, il est certain aussi qu'on ne peut considérer comme des styles particuliers la enotexture plus sojennelle de ses Magnifical, ni la douce et facile allure de ses litanies. ni l'élégante et spirituelle expression de ses madrigaux. Dans toutes ces productions, l'homme de géoie se pénétra de la spécialité du genre, et trouva les formes et les accents les plus analogues à ectte spécialité, mais ne changea pas pour cela de manière, comme il le fit lorsqu'il passa tout à enup du système de l'ancienne école à celul des messes de son deuxiéme livre, et surtout à celui de la messe du pape Marcel. Je ne partage pas non pius l'opinion de Bainl, que celle el enostitue un style particulier : elle est seulement la plos belle production de Palestrina dans ce style. L'éducatinn des musiciens français était si négligée depuis la seennde moitié du seizième siècle, que le nom de Palestrina était à peioe connu de quelques-uns, il y a cinquante ans. C'est Cherubini qui, le premier, a répa odu la connaissance des œuvres de ce grand bomme. à Paris : e'est lui qui en a expliqué l'esprit et le méeanisme de style dans son Cours de haute composition. Marchant sur ses traces, j'ai exercé tous mes éléves des Conservatoires de Paris et de Bruxelles sur le style alla Palestrina, et j'ai fait pour enx, à plusieurs époques, des analyses des plus beaux ouvrages de ce maltre des maitres. D'autre part, l'exécution de quelques uns de ses meilleurs motets et madrigaox dans les exercices de l'école dirigée par Choron et dans mes Concerts historiques, a fait connaître au publie français ces belles compositions, qui ont produit une impression profonde.

La liste immense des productions de Palestrina peutêtre divisée de la manière suivante : 1. Messes: 1º Joannis Petri Alousii Pranestini in Basilica S. Petri de Urbe cappellæ Magistri Missarum liber primus; Roma, apud Valerium Doricum et Aloysium fratres, 1554, in-fol. On trouve dans ce recueil les messes à quatre voix Ecce sacerdos magnus, O regem Cali, Virtule magna et Gabriel Archangelus, et une à cinq voix, Ad canam Agni providi. Deux autres éditions ont été publiées, l'une en 1572, l'autre en 1591 : cette dernière contient de plus que les autres une messe de morts à einq voix, et la messe Sine nomine à six voix. 2º Missarum liber secundus; Roma, apud heredes Valerii et

Aloysis Doricorum fratrum Brixensium, 1567. Ce recucil contient quatre messes à quatre voix, savoir : De Beata l'irgine, Inviolata, Sine nomine, Ad fugam : deux à einq voix, Aspice Domine et Salvum me fae; enfin la messe Papæ Marcelli, à six voix. Une deuxième édition de ce recueil a été publiée à Venise, en 1598, in-4°. La messe Ad fugam a été gravée en partition à Paris, chez Leduc, en 1809, par les soins de Choron. 3º Missurum liber tertius; Roma, apud heredes Doricorum fratrum, 1570. On trouve dans ce livre quatre messes à quatre voix; Spem in alium, Primi toui (composée sur le thème du madrigal du même auteur Io mi son Giovinettu), Brevis et De feria : deux à cinq voix, l'Homme armé, Repleatur os meum, et deux à six voix, De Beata Virgine, Ut, ré, mi, fa, sol, la. Beux autres éditions de ce livre de messes ont été publiées, l'une à Rome, en 1570, in-fol., l'autre à Venise, en 1599, in-4°. On ne tronve pas dans celie-ci la messe Ut. ré. mí. fa. sol, la. 4º Missarum cum quatuor et quinque vocibus liber quartus; Rome, Alexandre Gardane, 1582, in-fol.; deuxième édition, Venise, 1582, in-4°. Une troisième édition de ce quatrième livre, inconque à Baini, a été imprimée, sous le même titre, à Milan, chez les béritiers de Simon Tini, en 1590, in-4º (voyez le Catalogue de la Bibliothèque musicale de J .- Adrien de la Fage, nº 1665). Les messes de ce recueil ne sont pas distinguées par des titres particuliers; elles sont au nombre de quatre à quatre voix, et de trois à cinq voix, 5º Missarum liber quintus ; quatuor, quinque ac sex vocibus concinendarum ; Romæ, sumptibus Jacobi Berichiæ, 1590. Anud Fr. Coattinum, in-fol. Deuxième edition, Venisc, 1591, In-4". Ce livre contient les messes : Æterna Christi munera, Jam Christus astra ascenderat, Panis quem ego dabo, Iste confessor, à quatre voix; Nigra sum. Sieut lilium inter spinas, à cinq voix; Nave la gioia mia et Sine nomine, à six voix. 6º Missæ quinque, quatuor ac quinque vocibus concinenda liber sextus: Roma. apud Fr. Coattinum, 1594, in-fol. On trouve dans ce livre les messes : Dies sanctificatus . In te Domine speravi, Sine nomine, Quampulchra es, à quatre voix, et Dilexi quoniam, à cinq voix. La deuxième édition, publiée à Venise, en 1596, in-4°, contlent de plus la messe Ave Maria, à six voix. 7º Missæ quinque, quatuor et quinque vocibus concinendæ, liber septimus; Roma, apud Fr. Coattinum, 1594, in-fol. Ce livre préparé par Palestrina, fut publié après sa mort par son fils Bygin; il contient les messes: Ave Maria, Sanctorum meritis et Ecce domus, à quatre voix : Sacerdos et pontifex. Tu es pastor ovium. à einq voix. Les deuxième et troisième éditions, publiées à Rome, en 1595, in-fol, et à Venise, en 1603, in 4º, contiennent, de plus que la première, la messe à six voix Ad bene placitum. 8º Missarum cum quatuor, quinque et sex vocibus, liber octavus; Venetiis, apud hæredem Hier. Scoti, 1599, in-4°. Beuxième édition, ibid., 1609, in-40. On trouve dans ce livre les messes : Quem dicunt homines, Dum esset summus pontifex, à quatre voix; O admirabile commercium, Memor esto verbis, à cinq voix ; Dum complerentur, ét Sacerdotes Domini. A six voix. Cette dernière contient un double eanon perpétuel à la seconde et à la tierce dans les parties de ténor. On ne connaît pas d'édition de Rome, in-fol., de ce buitiéme livre des messes; il en est de même des suivants. Il est vraisembiable que le fils de Palestrina , n'avant pas l'argent nécessaire pour faire l'entreprise de l'impression, a traité avec les éditeurs de Venise pour la publication de ces derniers livres en format in-4°. 9° Missarum cum quatuor, quinque ac sex vocibus, liber nonus; ibid., 1599, in-4°. Deuxième édition; ibid., 1608, in-4°. Ce livre contient six messes, savoir : Ave. Regina calorum et Feni, sponsa Christi, à quatre voix ; l'estiva i colli et Sine nomine, à cinq voix; In te Domine speravi et Te Deum laudamus, à six voix, 10° Missarum quatuor, quinque et sex vocibus, liber decimus, ibid., 1600, in-4°. On y trouve : In illo tempore, Già fu chi m' chbe cara, à quaire voix : Petra sunetu. O Firgo simul et mater, à cinq voix; Quinti toni, Illumina oculos meos, à six voix. Cette dernière est la même que celle qui se trouve dans la deuxième édition du deuxième livre, sous le titre : Ad bene placitum. 11º Missarum cum quatuor, quinque et sex vocibus, liber undecimus, ibid., 1600, in-4°. Ce livre contient : Descendit Angelus , à quatre voix ; Regina cali, Argande lieta sperai, à cinq voix; Octavi toni, Alma Redemptoriis, à six voix, 12º Missarum cum quatuor, quinque et sex vocibus, liber duodecimus; ibid., 1601, in-4°. Ce volume renferme les messes : Regina egli, O Rex gloria, à quatre voix; Ascendo ad patrem, Qual'è il più grand' amor, à cinq voix; Tu es Petrus, Viri Galilai, à six voix. 13º Missa quatuor, octonis vocibus concinenda; Venise, Richard Amadino, 1601, 1a-4°. Ces messes à huit voix, les seules de Palestrina qui ont été publiées, sont : Laudate Dominum, Hodie Christus natus est, Fraircs ego, Confilcbor tibi, Domine. Indépendamment de ces messes imprimées, les archives de la chapelle pontificale contiennent les messes : 14º Lauda Sion, Pater noster, Jesu, nostra redemptio, à quatre voix ; Beatus Laurentius, Panem nostrum, Salve Regina, O sacrum convivium, à cinq voix; Eece cuo Joannes et Veni Creator spiritus, à six voix. On trouve aussi, à la Bibliothèque du Vatican, les messes inédites : 15° Tu es Petrus, à six voix, différente de cette du même titre qui est imprimée dans le douzième livre ; une messe sur le plain chant du Kuric des doubles majeurs, et une autre sur le Ayrie des doubles miaeurs. On voit que le combre de messes à quatre, cinq, six et buit voix, de Palestrina, s'élève à soixante-dix-huit, dont douze inédites, et soixante-quatre publiées. De celles-ci j'ai quarante des plus belles ea partition; une collection plus considérable existe chez l'abbé Santial, à Rome; Landsberg ea possédait aussi une collection intéressante : mais la plus complète est celle qu'avait formée l'abbé Baini, et qui est passée à la Bibliothèque de la Minerva, à Rome. On en trouve quelques-unes dans la collection publiée par l'abbé Alfieri sous le titre : Raccolta di musica in cui contengonsi i capolavori di celebri compositori italiani, etc. (voyex Alricai). Le chanoine Proske, de Ratisbonne, a publié, dans sa belle collection Intitulée : Musica Divina (T. 1er), trois messes à 4 voix de Palestrina, la première (Missa brevis) tirée da troisième livre; la seconde (Iste confessor), tirée du cinquième livre; et la dernière (Dies sanctificatus), extraite du sixième livre. Ces messes sont en partitlon, Le même savant éditeur a donné, dans le premier volume de son Selectus novus Missarum, deux autres messes de Palestrina en partition, la première (Veni sponsa Christi), à 4 voix, tirée du neuvlème livre ; la sceonde (Assumpta cst Maria), à 6 voix .- Il . Morers : 16º Motecta festorum totius anni, cum communione sanctorum quaternis vocibus, liber primus; Roma, ap. har. Valerii et Aloysii Doricorum fratrum, 1565, in-fol. Deux autres éditions de ce livre de motels parment à Rome, en 1585 et 1590, une à Venise, en 1601, et une dernière à Rome, en 1622, 17º Liber primus Motettorum, que partim quinis, partim senis, partim septenis vocibus concinantur, ibid., 1569. Deux autres éditions ont paru à

Venise, en 1586 et 1600, In-4°, 18° Molettorum qux partim quinis, partim senis, partim octonis vocibus concinantur, liber secundus; Venise, Jérôme Scoto, 1572, in-40. Cette édition est la deuxième du second livre de motets à cinq, six voix, etc.; la première est si rare que Baini n'a pu la découvrir après de longues recherches, 19º Motettorum, quæ partim quinis, partim senis, partim octonis voeibus coneinantur, liber tertius; Roma. apud Gardanum, 1575, in-fol. On connalt trois autres éditions de ce livre, toutes publiées à Venise, en 1581, 1589 et 1594, in-4°. 2º Motettorum quatuor vocibus partim plend voce. el partim paribus vocibus, liber secundus; Venctiis, apud Angelum Gardanum, 1581. in-4°. Trois autres éditions ont paru à Rome. en 1590, et à Venisc, en 1604 et 1606. 21º Motettorum quiuque vocibus, liber quartus e Canticis canticorum; Romx, apud Alex. Gardanum, 1584. Le texte de ces motets est tiré du Cantique des cantiques. Il a été fait dix éditions de ce livre demotets; la deuxième et les suivantes ont parn à Venisc, ea 1584, 1587, 1588 (celle-ci a été tirée à trois mille exemplaires), 1596, 1601, 1603, 1608 (avec une basse ajoutée pour l'orgue), 1613; la dixième et dernière parut à Rome, en 1650, chez Vital Mascardi, 22º Molettorum quinque vocibus liber quintus; Roma, apud Alex. Gardanum, 1584. Les éditions suivantes ont paru à Venise, en 1588, 1595 et 1601. L'édition de 1595 contient na motet, Opem nobis, o Thoma, porrige, qui a'est pas dans les autres, et qui ne paralt pas être de Palestrina. L'abbé Baini a rassemblé les motets inédits qui se trouvaient répandus dans diverses bibliothèques et archives de Rome, et en a formé trois autres livres préts à être publiés, le premier à quatre, cinq et six voix; les deux autres à buit et douze voix. - 111, LAMENTATIONS DE JÉRÉRIE : 25º Lamentationum liber primus cum quatuor vocibus; Romx, apud Alex. Gordonum, 1588, in fol. Une denxième édition a été publice à Venise, en 1589, in-4°. Deux autres livres de tameatations inédites ont été reencillis par Baini, le premier à quatre voix. l'autre à cioq et six voix.- IV. Ilyanes : 24° Hymni totius anni, secundum S. R. E. consuetudinem quatuor vocibus concinendi nce nou hymni religionum; Romm, apud Jaeobum Tornerium et Bern. Donangelum, 1589, grand in folio, Excudebat Fr. Coattinus. Il y a deux autres éditions de ce reeueil : la première de Venise, 1589; l'autre de Rome, 1625. Cette dernière est accompagnée d'une basse continue pour l'orgue. - V. Orrentoines: 25º Offertoria totius anni, secundum sanctæ Romanæ coclesiæ consuctudinem, quinque vocibus concinenda (divisées en deux parties); Roma, apud F. Coattinum, 1593. Deux autres éditions ont été publićes à Venise, en 1394 et 1596, in 4°. --VI. Magnificat : 26º Magnificat octo tonorum liber primus; Roma, apud Alex. Gardanum, 1591. Dans la même année, il fut publié une deuxiéme édition de cet ouvrage, à Veoise. Ce llyre ronferme seize Magnificat à quatre voix snr la psalmodie grégorienne. L'abbé Baini a rassemblé dans les diverses bibliothèques un autre livre de Magnificat inédits de Palestrina, à cinq, six et buit voix. - VII. LITANIES: 27° Litania Deipara Virginis, quæ in sacellis societatis Rosarii ubique dicatis concinuntur. Musica cum quatuor vocibus Joannis, etc.; Roma, apud Fr. Coattinum (en deux parties). En 1600, Il a été publié une deuxième édition de ces litanies, auxquelles on a ajouté celle de Notre-Dame de Lorette, par Roland de Lassus. Bainì a rassemblé un troisième livre de litanies joedites, à six voix. - VIII. CANTIQUES SPIRITUELS : 27° (bis) Madrigali spirituali a cinque voci, libro primo. Venezia, app. Aug. Gardano, 1581, in-4°, 28° De' Madrigali spirituali a cinque voci il libro secondo; in Roma, presso Coattino, 1594. -IX. Psannes. 28º (bis) Sacra omnia solemu. Psalmodia vespertina cum cant. B. V. quinque vocum. Venetiis, apud Ricc. Amudinum, 1596, in-4°. - X. Mannigaux : 29° II primo libro di Madrigali a quattro voci; in Roma, Valerio e Luigi Dorici 1555. Cina autres éditions de ce premier livre de madrigaux à quatre voix ont été publiées à Venise, en 1568, 1570, 1594, 1596 et 1605. 30º Il primo libro de' Madrigali a cinque voci di Giou. Pierluigi, elc.; l'enezia, appresso Angiolo Gardano, 1581; deuxième édition ; ibid., 1595 ; troisième édition ; ibid., 1604. 51º Di Giovanni Petro Loysio da Palestrina il secondo libro de' Madrigali a quattro voci; in Venezia, appresso l'herede di Girol. Scoto, 1586; deuxieme edition, 1593, in-4°.

Beaucoup de motels, de madrigaux et d'autres morceaux tirés des œuvres de Palestrina ont été insérée dans les recueils de divers auteurs publiés dans la seconde motité du seiaieme siècle et au commencement du dix-septième. Les PP. Martioi et Paolucci ont aussi publié divers fragments de ce maître, dans

leurs traités pratiques du contrepoint ; la ptupart de ces exemples ont été reproduits par Choron dans ses Principes de composition des écoles d'Italie (Paris, 1808), et le Stabat à deux ehœurs a élé aussi publié dans la même année par ce savant. Déjà ce Stabat avait été mis au jour à Londres, par Burney, avec les Improperii et les Miserere de Baj et d'Allegri; dans ces derniers temps, MM. Breitkopf et liærtel ont donné une nouvelle édition de ee recueil, sous ce titre : Musica sacra, quæ cantatur quotannis per hebdomadam sunctam Roma in Sacello pontificio. La Bibliothèque du Conservatoire de Paris possède, dans la collection connue sous le nom d'Eler. trente-sept motets en partition de Palestrina; l'ai également les trois premiers livres de motets à einq, six et huit voix en partition. M. l'abbé Santioi, à Rome, possède aussi toutes les messes et beaucoup d'autres compositlons de ce grand homme; enfin, l'abbé Baini a préparé une édition compléte de toutes ses œuvres en partition, qu'il serait bien désirable de voir publier.

PALESTRINA (Axce et Ropolphe PIERLUIGI DE). Foncs PIERLUIGI. PALESTRINI (JEAN), hauthoiste distingué, naquit à Milan, en 1744, Joseph Lenta, premier hauthoiste du théâtre de cette ville, fut son maltre, et lui fit faire de rapides progrès. Après avoir visité toute l'Italie, Palestrini se rendit en Allemagne, et entra an service du prince de la Tour et Taxis, à Ratisbonne. En 1785, il fit un voyage en Danemark, par Hambourg, et se fit entendre avec succès dans toutes les villes où il s'arrêta. Son talent était particuliérement remarquable par la heauté du son, et par l'expression dans le chant. En 1812, cet artiste était encore attaché à la chapelle de Ratisbonoe, quoiqu'il fût âgé do soixante-huit ans. On connaît do lul quelques concertos pour le bauthois, en manuscrit.

manufert. (IO NE (Jasers), compositions et gralemart de chain, supul 8 Rome, 17 et ectobre 1728. Lifer de Fontemarie, 18 Rome, et de Frazzol), A Spile, i acheza ser ciudes son ce dernier maltre, et se rendit, en 1803, 4 Paris, oii 18 est iaze en qualité de maltre do chast. I test mort ne cette ville, veri a find e 1819. Touse las compositions de cet araine sont restex en manuscrit; ellec consistent en 17 Trois quantettes pour desa planos, desa drax sidons, alto et hasse. 5º Dent symploticus visions, alto et hasse. 5º Dent symplone pour de parison. torio. 5º La Finta Amante, opéra bonffe, représenté au théâtre des Fiorentini, à Naules 6º Le duc Rivali, idem, représenté à Rome, en 1802. 7º La l'cdova astuta, ibid. 8º La Villanella rapita, ibid. 9º Ariane, cantate. 10° Des airs intercalés dans divers opéras, entre antres une eavatine chantée à Paris avec succès, par madame Barilli, dans le Rivali, de Mayer.

PALLADIO (Davin), compositeur napolitain, né vers le milieu du seizième siècle, se fixa en Allemagne, et paralt avoir été au service de l'évéque d'Halberstadt. Il a fait imprimer de sa composition : 1º Cantiones nuptiales 4, 5, 6 e 7 vocum; Wittenberg, 1590, in-4°. 2° Neucs Lied, Herri Henrico Julio, postulirten Bischoffen zu Halberstadt (Nouvelle chanson en l'honneur de M. Henri Julius, évéque suffragant de Halberstadt, due de Brunswick et de Lunchourg), Magdebourg, 1590, in-4°.

PALLAVICINI (Vinegar), maltre de chapelle au Conservatoire degli Ineurabili, à Venise, véeut vers le milieu du dix-huitième siécle. En 1755, il fit représenter à Venise lo Speziale, opéra bouffe, composé en collaboration avec Fischiettl. Cet opéra, et une symphonie de la composition de Pallavieini, se tronvalent autrefois dans le magasin de Breit-

kopf, à Leipsiek.

PALLAVICINO (Benolt), compositeur distingué, naquit à Crémone, dans la seconde moitié du selzième siècle, et fut maltre de chapelle du due de Mantoue. Il était encore au service de ce prince, en 1616. On connaît de lui les ouvrages suivants : 1º Il primo libro de' Madrigali a quattro voci; in l'enetia, app. Angelo Gardane, 1570, in-4°. 1º (bis) Madrigali a cinque voei, lib. 1; Venise, 1581, In-4º. 2º Idem, lib. 2; ibid., 1595, in-4°. 2° (bis) Sacrarum Dei laudum octo, duodecim et sczdccim vocibus: Venctiis, apud Riccardum Amadinum, 1595. In-4". 3º Idem, lib. 3; ibid., 1596, in-4". Ce livre a été réimprimé à Anvers, chez Phalèse, en 1004. 4º Idem, lib. 4; Venise, 1596, in-4°; Anvers, 1605, In-4° obl. 4° (bis) Di Benedetto Pallavicino il quinto libro de Madrigali a cinque voci; in Venetia, app. Gia. Fincenti, 1597, in-4°. 5° Cantiones sacr 2 8, 12 e 16 vocum ; Venise, 1605. 3- 11 primo libro de' Madrigali a sci voci, novamente composti et dati in luce : in Venetia. presso Giacomo Vincenti, 1587, in-4°. Cette édition est la première : l'épltre dédicatoire an duc de Mantoue est datée du 1er mai 1587.

La deuxième édition a été publiée chez Vincenti, à Venise, en 1606, et dans la même année Pierre Phalèse en a donné une autre à Anvers. 7º Libro VI de' Madrigali a 5 voci; ibid., 1612, in-4°. C'est une deuxième édition. 8° Madrigali a 5 voci, lib. VII; ibid., 1615, lu-40. On trouve des madrigaux de Pallavicino dans la collection intitulée De' floridi virtuosi d'Italia il terzo libro de' Madriguli a cinque voci (Venise, Giac, Vincenti et Rich. Amadino, 1586, In-49, et daus plusicurs autres requeils.

PALLAVICINO (CHARLES), compositeur dramatique, naquit à Brescia dans la première moitié du dix septième siècle, et mourut à Dresde en 1689. La plupart des opéras de ce compositeur ont été représentés avec succès à Venise, quoiqu'ils ne se distinguent par aucune qualité d'invention. Ses productions, dont on a retenu les titres, sont : 1º Aureliano; à Venise, en 1666. 2º Demotrio, dans la même année, 5º Il Tiranno umiliato d'Amore, ovvero Meraspe, 1667. 4º Diocleziano, 1674. 5º Enca in Italia, 1675. 6º Galeno, 1676. 7º Il Vespasiano, 1678. 8º Il Neronc, 1679. 9º Messalina, 1680. 10º Bassiano, ossia il maggiore impossibile, 1682. 11º Carlo, re d'Italia, 1685. 12º Il Re infante, 1683. 13º Licinio imperatore, 1684. 14º Recimero re de' Vandali, 1685. 15º Massimo Puppieno, 1685, 16º Peneloppe la casta, 1686, 17º Didone delirante, 1686, 18º Amor innamorato, 1687.19º L'Amazzone corsara. 1687. 20º Elmiro, re di Corinto, 1687. 21º La Gerusalsmme liberata, 1688. 23º Antiope, à Dresde, 1689; c'est pondant la composition de cet opéra que Pallavieino mourut; Strunck termina l'ouvrage, qui fut représenté à Dresde, dans la même année. La Gerusalemme liberata fut traduite en allemaod par Piedeler, et représentée à Hambourg, en 1695, sous le titre d'Armida, Quelques airs de cet ouvrage ont été imprimés à llamhourg dans la même année. Les mélodies de ces morceaux manquent d'originalité. Pallavicino fut le maltre de composition de Legrenzi (voues ee nom).

PALLOTTA (MATRIEU), compositeur de musique d'église, à Palerme, né vraisemblablement en Sieile, a véeu dans la première moitié du dix-huitième siècle. On connaît sous son nom : 1º Cantionum Benedictus ad Laudes in solemn, matutinis Hebdomadæ Sanetz 4 vocum. 2º Benedictus quinti modi. Ces deux ouvrages sont indiqués comme manuscrits dans le catalogue de Traeg, de Vienne.

PALMA (Silvestne), compositeur dramatique, né à Ischia, prés de Naples, en 1762, étudia le contrepoint au Conservatoire de Loreto, sous la direction de Valenti et de Fenaroli : il recut ensulte des consells de Paisiello. En 1791, il Intercala queiques airs dans l'opéra bouffe Intitulé Le Vane Gelosie. Son premier opéra, Joné à Naples, fut la Finta Matta. Il donna ensuite : 1º La Pietra simpatica, dans leanel on troove la poionaise Sento che son vicino, qui a en un succès prodigieux. 2º Gli Amanti ridicoli, et 3º La Sposa contrasta. En 1799, au moment où ce compositeur se disposalt à aller de Venise à Bologne, il fut obligé de retourner à Naples, où il écrivit pour divers théâtres : La Schiava fortunata; l'Erede senza eredità; le Seguaci di Diana; lo Scavamento; i Furbi amanti; i Vampiri; le Miniere di Polonia; il Palazzo delle Fate; il Pallone acrostatico: il Geloso di se stesso. Une affection hémorroidale obligea Palma à renoncer à ses travaux dramatiques. Une hydropisie de poitrine le conduisit au tombeau le 8 août 1854, à l'àge de soixante-douze ans. On connaît de lui une cantate pour soprano et contraito écrite pour la féte de Noel.

PALMERINI (Louis), né à Bologne, le 26 décembre 1768, y est mort le 27 janvier 1842. Cet artiste distingué a occupé avec beauconp d'honneur, pendant quarante ans, la place d'organiste de la collégiale de S. Pétrone, dans sa ville natale : avec lui a fini en Italie l'art de jouer de l'orgue dans le style véritable de cet instrument. Il improvisait des fugues à trois et quatre parties qui, pour la conduite et l'exécution, étaient dignes des meilleurs maltres. On a de lui beaucoup de musique d'église hien écrite, qui est restée en manuscrit. Palmerini a laissé aussi un traité d'harmonie et d'accompagnement que plusieurs artistes bolonais considèrent comme préférable à celui de Mattei.

PALSA (Jasa), virtuose sur le cer, naqui la Jemente, no Bubben, 100 juin 1759. Il 3 demente, 100 juin 1759. Il 3 demente, 100 juin 1759. Il 3 della ide que de dix-buit an torsqu'il se reculi à Paris aven Turscheinid, qui, dans leurs duos, juonit 12 partie de second cer. Après les avoir entendes au concert spirituel, le prince de Gedmend les prist 2 ou service. Il publièrent dans cette tulle dest curvers de transporte de Gedmend les prist 2 ou service. Il publièrent dans cette tulle dest curvers de de Gedmend les prist 2 ou services de Gedmend les prist 2 ou services de Gedmend les prist 2 ou services de Gedmend les pristants de Gedmend language de les services de Gedmend les pristants de la comparis de

De retour à Cassel, ils y restérent josqu'à la mort du prioce. En 1786, ils entirent am mert du prioce. En 1786, ils entirent am service du rol de Prasse. Palsa moursat d'une phoépsisée de potition, le 24 januier 1702, à l'ège de trente-buit ans. Cet artiste distingué a publié un troitôme livre de dous pour deux cors, avec Turschmidt, à Berlin, cher Grebeschutz et sailer. Le taient de Palsa consistait particulièrement dons une belle manière de chanter un son instrument.

PAMINGER (LEONARD), compositeur du seizième siècle, fit ses études dans un monastère de la Baviére, puis fut secrétaire et, endernier lien, recteur de l'école de Saint-Thomas, à Passau. Il mourut dans cette ville. en 1568. Ses compositions, qui consistent en motets à plusieurs voix, ont été publiées par son fils, après sa mort. La collection de ces morceaux a pour titre : Ecclesiasticorum cantionum quatuor, quinque et plurimum vocum, tomus primus; Nuremberg, chez Catherine Gerlach et les héritiers de Jean Montanus, 1572, in-4° ohl. Le second volume de ces motets a été publié à Nuremberg, en 1575, le troisiéme en 1576, et le dernier en 1580, par Nicolas Knorr. On trouve des compositions de Paminger dans le recueil intitulé Fior de Motetti tratti detti Motetti del Fiore; in Venetia, per Antonio Gardano, 1539; dans les tomes I'r et II' du Novum ct insigne opus Musicum, sex, quinque et quatuor vocum, ctc.; Norimbergæ, artc Hicronymi Graphæi, 1557-1558, petit in-4° obl., ct dans les tomes I'r et III' de la collection qui a pour titre : Tomus primus (seu tertius) Psalmorum selectorum a præstantissimis musicis in harmonias quatuor aut quinque vocum redactorum; Norimbergx, apud Joh. Pctreium, 1558-1542, petit in-4° obl.

PAMPANI (ASTOINE GARTAN), compositeur dramatique, né dans la Romagne, au commencement du dix-bultième siècle, fut d'abord maître de chapeile de la cathédrale de Fermo, et en rempiit les fonctions jusqu'en 1748; puis il dirigea pendant vingt ans le Conservatoire de Venise, appelé L'Ospedaletto di S. Giovanni e Paolo. Il mourut dans cette position au mols de février 1769. Ce maltre avait été nommé membre de l'académie des Philharmoniques de Bologne, dans la section des compositeurs, en 1746. L'auteur des notes sur les musiciens italiens, communiquées à La Borde pour son Essai sur la musique, reprochaità Pampani d'avoir mis dans ses onvrages un style broyant et tourmenté : je n'al pn vérifier ce qui a donné lieu à cette accusation.

Les titres consus des opéras de ce maltre sons 1: s'Ansiglia, 1753. 2º Arteurer Longianno, 1757. 3º La Caulta d'Amullo, 1750. 4º La Caulta d'Amullo, 1750. 4º La Caulta d'Amullo, 1750. 4º La Cautre, 1750. 6º H Fincellos, 1752. 7º Arteurer, 1750. 6º H Fincellos, 1752. 7º Arteurer, 1750. 6º Le Demojonite (si, di-innas, 1755. 8º Demojonite (si, di-innas, 1755. 8º Demojonite (si, di-innas, 1756. 8º Demo

PAN, personnage ou dieu de la mythologie precque à qui les nortes donnent pour père tantôt Mercure, tantôt Jupiter, Salurne, Uranus, etc. Il est représenté avec des cuisses, des jambes et des pieds de bouc, et avec des cornes à la tête, Il présidait à l'agriculture, Daos la guerre des Titans, il fut le plus utile auxiliaire de Jupiter, en soufflant dans une conque marine, dont les sons rauques mirent en fuite les géants : on le considére, à cause de cela, comme l'inventeur de la trompette. L'invention de la flûte pastorale à plusieurs tuyaux, appetée syrinx, lui est aussi attribuée : suivant la Mythologie, la nymphe de ee nom, ayant Invoqué les dieux pour échapper à l'ardeur de Pan, fut changée en roseau; désespéré de sa perte, le dieu coupa quelques-uns de ces roseaux de différentes longueurs, les unit avec de la cire, et parcourut les hois et les montagnes, en jouant de cet instrument. On connaît le vers de la deuxième églogue de Virgite :

## Pan primus catamon cerè conjungere plures Instituit

Quelques poetes de l'antiquité ont aussi altritude à Pan l'invaration de la fidite droite, et même, suivant Bion, de la fidite oblique (filite tavareisére). Au point de rue philosophique de la mythologie, Pon ex l'imm de l'univers; c'est le fout, en particulier c'est l'afr, et conséquemment le zon, qui n'est que l'air ribrant; d'où il suit que l'an est le principe de la missique, qui a missique cile missique.

PANANTI [PRILIPTA], Illiérateur Italien, établi à Londres, vers 1810, y commença la publication d'un journal de illiérature italienne intuité féronale talière qui n'eut pas une longue existence. Il y a publié, sous le titre de Sagré teatrait (Londres, 1813, aodi, page 608) des morceaux sur le théatre attaine: le permier, inititié d'autée a parola, traite de la musique et de la poésie dramalique.

PANCALDI (Guants), avocat, né à Bologne, vers la fin du dux huitième siècle, est auteur d'une notice initiale: Cenni intorno Fetice Maurizio Radicati, celebre suonator di violino a contrappuntista; Bologne, Nohili et C\*, 1828, In-8.

Une canlarice de quelque latent (Marianna Permendif), nel a Biologne et vraisembiblicment de la famille du précédent, chanta avec succes, depuis 1855 issugéun 1858, sur les thétiets de la Romagne, à Perrare et a Romagne, à Perrare et a Romagne, and propose de la Romagne, a Perrare et a Romagne, ann vite de Culta, et y excita l'enhousement de la Romagne, et y excita l'enhousement de la Romagne, et le y morrat le 5 septembre de 1858, a mois sinche son active de nou l'Une.

1838, un mois après son arrivée dans l'île. PANCIROLI (Got), jurisconsulte, né en 1523, à Reggio, en Lombardie, fit son droit à l'université de Padoue, et devint successivement professeur dans cette ville, à Turin et à Venise. It mourut dans cette dernière ville, le 15 mai 1599. Le livre de Panciroli intitulé Rerum memorabilium deperditarum et nuper inventarum, lib. II (Amberg, 1599, 2 vol. in-8°, et Leipsick, 1607, in-4°), contient deux chapitres (59 et 40 de la première partie) qui traitent de Musica, de Musica mutd, de Hydraulica. La première partie de ce livre a pour objet les découvertes des anciens dout nous avons perdu le secret; c'est pourquoi Panciroli y traite de l'orgue hydraulique. Pierre de la Noue a donné une traduction française de eet ouvrage, dégagée de tout commentaire; Lyon, 1617, deux parties in-12.

PANE (Dominique DEL), prétre, né à Rome, dans la première moitié du dix-septième siécle, étudia la composition sous la direction d'Abbatini. Appelé au service de l'empereur Ferdinand III, en qualité de sopraniste, II vécut à Vienne et à Prague pendant quelques années, puis retourna à Rome, en 1654, pour le concours ouvert à l'occasion de la nomination d'un chapetain chantre de la chapelle pontificale, et obtint cette place le 10 juin de la même année. Ses premiers ouvrages ont pour titre : 1º Magnificat octo tonorum, liber primus, op. 1; Roma, ap. Mascardium, 1672. 2º Motetti a 2, 3, 4 e 5 voci, lib. I, op. 2; ibid., 1675. Del Pane a lassé beaucoup de musique d'église qui se trouve en manuscrit dans les archives de la chapelle pontificale. On a imprimé de sa composition des messes écrites sur les thèmes de plusieurs motets de Pierluigi de Palestrina. Cette œuvre a pour titre : Messe dell' Abb. Domenico del Pane, soprano della capp. pont. a 4, 5, 6,

8 voci, estralte da esquisiti motetti del Palestrina, c dedicate all' E. c. R. Sig. cardinal Benedetto Pamphili; Rome, 1687, in fol. Del Pane a été l'éditeur des antiennes de son maître Abbatini (coyez ce nom), ponr douze tépons et donce basses.

PANECK (Ixs), compositeur altenand, on il y a cu on de vasicumbistement à Prague, on il y a cu od es artistes de ce nom, récut vers la fin du dis-builléme sièlec. On lui doit la musique undenbraut [la Finance juive deveume chrètienne). Le sort de cet ourrage cut cela de bi-zare, qu'acceufilli avec enflousissame aux théditres de Léopoldislad et de la Porte de Caristible, à Vienne, il fin outragesement siffié dans quelques villes de l'Altemagne septentrionale.

PAMIZZA (Jacoues), compositeur, professeur de chant, et maltre au piano du grand théâtre de la Seala, à Milan, fut, je crois, fils de Pompilio Panizza, ténor qui chanta au même théâtre, en 1800. Il vit le jour en cette ville, dans les premières appées du dixneuvième siècle. Son premier opéra intitulé : Sono eglino maritati? a été représenté en 1827. Il a donné ensuite la Collerica, qui a été jonée avce succès à Milan, en 1831. Panizza a écrit aussi, en 1834, pour Triesic, Gianni di Calais; enfin, il a fait représenter, en 1840. I Ciarlatini, dont quelques journaux ont fait l'éloge. Panizza est aussi l'auteur d'une sérénade à quatre voix et orchestre, iutitulée : Inno a Maria Malibran, qui a été exécutée à Milan, dans la soirée du 23 mai 1834. On a imprimé de ce compositeur : 1º Sestetto per il Rauto, 2 clarinetti, 2 corni e fagotto: Vienne, Artaria. 2º Divertimento in forma di valse per il piano-forte: Milan, Bertuzzi, 3º It Pianto, aria lugubre per Tenore; Ibid. 4º Se il brando invitto, scene pour tenor; Milan, Ricordi, 5º Deux airs pour soprano; ibid. 6º Scène lyrique, tirée du troisième acte de Saiil, tragédie d'Alfierl, pour ténor, avec piano ou harpe; ibid. 7º Il Ritorno in patria, romance ; ibid. Bon professeur de chant, Panizza a formé quelques-uns des derniers artistes onl se sont fait enjendre sur les théâtres de l'Italie avec la connaissance de l'art du chant. Ce maltre est mort à Milan, au mois d'avril 1860.

PANNENBERG (Fainémic-Guillaurt), musicien de ville à Lunebourg, vers la fin du six-initième slècle, a écrit des quatuors et des solos pour violon, une symphonie concertante pour deux bassons, avec orchestre, et un septuor pour hautbois, basson, alto, cor de bassette, cor et violoncelle; toutes ces compositions sont restées en manuscrit: on n'a gravé de Pannenberg que trente anglaises et cotillons pour orchesire, à Leipsick, ehez Breitkorf et Hærtel.

PANNY (Joseph), violeniste et compositcur, est né le 25 octobre 1794, à Kohimitzberg, en Autriche, Fils du maître d'école de ce lieu, il apprit, sous sa direction, à jouer du violon des l'âge de six ans, et par un travail de sept heures chaque jour, il parvint en trois années à jouer les quatuors et concertos de Haydn, Gyrowetz, Plevel, Stamitz et autres maltres de cette époque; puis le pasteur Ortier lui enseigna à jouer de la flûte; enfin, son ajenl maternel, Joseph Breinesberger, fut son premier maitre pour l'orgue et l'harmonie. L'invasion de l'Autriche par les armées françaises, en 1809, ruina la famillo de Panny, et l'obligea lui-même à se livrer à des travaux agricoles et à négliger la musique. Envoyé ensuite à Linz pour y snivre les cours destinés à former des instituteurs, il eut occasion d'y entendre de belles compositions qui réveillèrent son penchant pour la musique. Dès ce moment, il reprit l'étude de cet art, et écrivit quelques essais de compositions pour divers instruments, trois messes et no Requiem; mais toutes ces productions renfermaient plus de fantes contre les règles de l'art et de réminiscences que de beautés originales. A l'age de dix neuf ans, M. Panny entra dans la carrière de l'enseignement à Greinburg, dans la baute Autriche. Ce fut dans ce lieu qu'il fit exécuter une cantate en présence de l'empereur François II et de son maltre de ebapeile Eybier (voyez ce nom). Celui-ci reconnut du talent dans cet ouvrage, encouragea Panny, et lul promit que s'il venait à Vienne et se destinait à la carrière d'artisle, il lui enseignerait la baute composition. Le voyage de Vienne étalt précisément à cette époque le désir du jeune homme, qui le réalisa en 1815. et, mettant à profit les offres d'Eybler, devint en effet son élève. Pendant que Panny se préparait ainst à se faire une position honorable dans l'art, il eut à lutter contre les douloureuses angoisses de la misère; mals, enfin, sa courageuse persévérance triompha de la mauvaise fortune. Parvenu à l'âge de trente ans, il donna, en 1824, son premier concert à Vienne et y fit entendre pour la première fois ses compositions, particulièrement le Kriegerchor (Chœur de Guerriers), publié chez Schott, à Mayence, et un chœur écossais resté Inédit. Ces morceaux furent chaleureusement applaudis par le public. En 1825, Panny fit un voyage à Venise, et fit la connaissance de Paganini, uni l'encouragea dans ses travaux ; plus tard, il retrouva ce grand artiste à Vienne, et composa à sa demanda une scène dramatique pour violon et orchestre, que le grand violoniste exécuta sur la quatrième eorde au concert d'adieu qu'il donna à Vienne, en 1828. Ils entreprirent ensemble un voyage à Carlsbad, où hientôt ils se séparèrent, mécontents l'un de l'autre. Panny continua seul ce voyage et visita Dresde, Prague, Salzbourg, Linz, Munich, Augshourg, Stuttgard, Carlsrube, Manheim, Francfort et Mayence. Arrivé dans cette dernière ville, en 1829, il y passa l'hiver et fit paraltre quelques-unes de ses compositions chez Schott frères. En 1830, il entreprit un nouveau voyage, par Busseldorf, dans le nord de l'Allemagne, et s'établit à llambourg, d'où il alla donner des concerts à Berlin. Dans l'année suivante, la place de chef d'orchestre des concerts de Bergen (Norwège) lui fut offerte et acceptée par lui. Il en remplit les fonctions pendant l'hiver de 1851-1852 et y écrivit plusieurs compositions. De retour à llambourg, il dirigea pendant l'hiver sulvant les concerts du Casino à Altona. En 1854, il accepta un engagement qui lui était offert par de riches manufacturiers de Wesserting (Alsace), pour faire l'éducation musicale de leurs enfants, et fonder une écule de musique dans la commune. Ce fut de là qu'il partit en 1855 pour faire un voyage à Paris et à Londres. Fatigué de la vie obseure qu'il avait trouvée à Wesserling, il s'éloigna de ce lieu, en 1856, pour alter se fixer à Mayence, où il organisa une école de musique vocale et instrumentale et se maria dans la méme année. Après une existence longtemps agitée, Panny semblait enfin étre arrivé à la période des jours heureux, quand une maladie de la moelle épinière lui fit sentir ses preintéres atteintes, en 1837. Il essaya l'effet des bains de Homhonry dans l'élé de l'année sulvante, mals inutitement, car il mourut le 7 septembre 1838, à l'âge de quarante-quatre ans, laissant une veuve, qu'il avait épousée depuis moins de deux ans, et un enfant de six mois. M. J.-G. Horneyer lul a consacré un long article nécrologique dans le supplément de la Gazette de Mayence (ann. 1838, nº 111, 112 et 113). Dans la liste des compositions de Panny, on remarque les suivantes : le Quatuors faciles pour deux violons, alto et basse, op. 49, no 1 et 2; Vienne, Artarla. 2º Sonate sur la quatriéme corde, avec quatuor, op. 28; Mayence, Schott, 3º Adagio et rando pour flûte et quatuor, op. 6; Vlenne, Artaria, 4º Adagio et polopaise en symphonic concertante ponr hauthois et hasson, np. 7; sbid. 5º Scéne suisse, concertino pour violoncelle entremélé de thémes de l'opéra de Guillaume Tell, op. 27; Mayence, Schott. 6º Rondeau brillant pour plane avec quatuer, op. 12: Vienne, Pennauer. 7e Trlo pour piano, vloton et alto, op. 1; Vienne, Artaria. 8º Introduetion et rondean pour piano et violon, op. 20; Vienne, Pennauer. 9º Variations pour niano sur une canzonette vénitienne de Paganini, op. 8; Vienne, Artaria. 10º Messe à quatre voix et orchestre: Vienne, Cappi. 11º Deuxiéme messe, idem, op. 17; Vienne, Artaria. 12º Troisième idem ; Mayence, Schott. 13º Requiem à trois voix, deux violons, hasse et orgue, op. 21; Vienne, Artaria. 14º Graduel à quatre voix, orchestre et orgue, avec un offertoire pour soprano solo, chœur ad libitum, prchestre et orgue, op. 18; ibid. 15° Hymne allemand (Singt dam Harrn sin neues Lied), pour un chœur d'hommes, trois trombones et basse, op. 38; Mayence, Schott. 16º Chant original de la Styrie, pour voix d'hommes et orchestre, op. 55; Mayence, Schott. 17° Chanson du Nord pour volx seule, chœur et orchestre, op. 36; ibid, 18° Chanson de table pour chœur d'hommes et orchestre. op. 37; ibid. 19º Chants détachés ou en recuell pour quatre voix d'hommes et piano, op. 9; Vienne, Artaria. op. 25, 26, 30, 31, 34, ibid. L'œuvre 32 est un chœur d'hommes Intitule : Der Herbst am Rhein (l'Automne sur le Rhin), 20° Chants à voix seule avec accompagnement de piano, op. 5, 10, 29, 53; Vienne ct Mayence, Panny a laissé en manuscrit un mélodrame et l'opéra Das Madchen von Rügen (la Fille de Rugen), un bymne pour la nonvelle année, composé et exécuté à Bergen, en Norwege, le 18 décembre 1851. quelques morceaux de chant avec orchestre, et des travaux littéraires sur la musique, particulièrement sur l'histoire de cet art en Italie, en Allemagne, en France et en Angle-

terre.

PANOFKA (Ilexni), violoniste, professeur de chant et compositeur, est né le 2 octobre 1807, à Breslau, en Silésie. Son pêre,
rentier et détigue du roi de Prusse, destinait
le jeune Panofka au barreau, et lui fit faire
ses études au collège Frédérie jusqu'à 'Nge de seire ans. Sa sœur, sort habite sur le violon, lui donna les premières leçons de cet instru-

ment; puis il apprit le chant et les principcs de la lecture de la musique sous la direction du cantor Strauch et de son successeur Færster. A l'àge de dix aus, M. Panofka se fit entendre avec succès en public. Après la mort de Færster, Luge, chef d'orchestre du théâtre de Breslau, et bon violoniste, devint son maltre. C'est sous la direction de cet artiste qu'il joua plusieurs fois des concertos de Rode et de Viotti, au théâtre et dans les concerts. En 1824, il sortit du collége pour suivre les cours de droit de l'université; mais cédant à ses instances réitérées, son père lui permit de se livrer en artiste à la culture de la musique, et l'envoya à Vienne, pour y preudre des loçons de Mayseder pour le violon, et de lloffmann pour la composition. Après trois années d'études sous ces maltres, il se fit entendre, en 1827, avec un brillaut succès, dans un concert donné à la salle de la Redoute. En 1829, il s'éloigna de Vienne, pour se rendre à Munich, où il donna des concerts pendant un séjour de six mois, puis il alla à Berlin, s'y lia avec le pianiste flanck, et donna plusieurs concerls avec Ini. C'est dans cette ville qu'il publia ses premières compositions; c'est aussi à Berlin, qu'à la sofficitation de M. Marx, rédacteur en chef de la Gazette musicale. Il commenca à cultiver la critique sur cet art. La mort de son père, en 1851, le mit en possession d'un héritage modeste, qui lui permit de se livrer sans réserve à ses études. En 1852, il entreprit un voyage avec son ami Hauck, visita Bresde, Prague, et retourna à Vienne, uu il fit un nouveau séjour pendant huit mois. Après avoir visité la Pologne et la Silésie, il revit Berlin une deuxième fois; mais ayant eu le malheur d'y perdre son frère, il s'éloigna de cette ville, et se rendit à Paris, où il s'établit, en 1854. Il s'y fit entendre pour la première fois au Conservatoire, dans un concert donné par Berlioz, puis il en donna un lulmême dans cette salle, en 1857. Des son arrivée à Paris, son goùt pour l'art du chant, développe par les occasions fréquentes d'entendre des artistes lets que Rubini, Lablache, Donzelli, David, mesdames Foder, Sontag et autres célébrités, l'avait fait se lier avec le célébre professeur de chant Bordngni, et dès ce moment, il se mit à étudier avec ardeur l'organisation et le mécanisme de la voix. Il suivait avec assiduité les cours de cc professeur, et bientôt les relations de ces artistes furent si intimes qu'ils s'associèrent pour la fondation d'une Academie de chant

des amateurs, à l'imitat on de celle de Berlin. Ils en publièrent le prospectus, en 1842; mais la formation de la Societé des concerts de musique religieuse, par le prince de la Moskowa, à la même époque, fut un obstacle à la réalisation de leur projet. En 1844, M. Panofka s'est rendu à Londres pour la pnblication de quelques-uns de ses ouvrages. En 1847, M. Lumley, directeur du théâtre italien de Londres, s'attacha M. Panofka pour l'aider dans sa direction en ce qui concerne l'art. Ce fut la brillante saison de Jenny Lind, accompagnée de Lablache, Fraschini, Coletti, Staudigl, Gardoni et autres bons artistes. Ce fut une nouvelle occasion offerte à M. Panofka pour l'étude comparée des méthodes de chant et des voix. Il avait pris dès lors la résolution de se fixer à Paris pour se livrer à l'enseignement de l'art vocal; mais la révolution de 1848 vint tout à coup contrarier ce projet. Après un court séjour dans la capitale de la France, il retourna à Londres et s'y établit comme professeur de chant. Il y publia un grand nombre de morceaux sur des paroles italiennes, tels que canzones, duos, quatuors, et un traité pratique de chant, sous le titre de Practical singing tutor (Ewer et C1), ainsi que douze vocalises pour soprano et contralto. Après le coup d'État de 1852, M. Panofka revint à Paris et s'y fixa défiuitivement. Livré depuis lors d'une manière exclusive à l'enseignement du chant, il a publié son grand ouvrage Intitulé : l'Art de chanter, divisé en deux parties, théorique et pratique, op. 81; Paris, Brandus, suivi du Fade mecum du chanteur (recueil d'exercices pour toutes les voix), de vingt-quatre vocalises pour soprano, mezzo-soprano et ténor. et de vingt-quatre vocalises pour contralto.

baryton et basse. Pendant son premier séjour de dix années à Paris, cet artiste s'est occupé de la critique musicale : Il a été le correspoudant de la nouvelle Gazette musicale de Leipsick, fondéa par Schumann et Schunke, a fourni aussi des articles à la Gazette musicale de Paris, à l'Impartial, au Messager et au Temps. Indépendamment des nuvrages cités précédemment, les compositions de M. Panofka consistent en thèmes variés pour violon, avec orchestre, quatuor ou piano, op. 6, 11, 14, 18; fantaisies idem, op. 8, 21; rondos et rondinos, idem, op. 9, 22; elrgie pour violon et piano, op. 17; ballade idem, op. 20; capricio sur un motif de Mercadante, op. 25; grand morceau de concert, op. 25; adagio appussio-

nato, op. 24; duos pour piano et violon concertants, op. 10, 15, 15, 16, 27; études pour violon scul; les Réveries, pour piano scul, op. 26; ballades et autres moreeaux de chant avec accompagnement de plano, op. 7 et 12; grande sonate pour piano et violon, op. 48; Vienne, Hastinger, Les éditeurs de ces ouvrages, publiés à Paris, sont MM. Schlesinger, Meissonnier, II. Lemoine, Pacini et B. Latte. M. Panofka a traduit en alicmand la nouvelle méthode de violon de Baillot, Berlin, Schlesinger. Sa méthode, Intitulée l'Art de chanter, a été traduite en italien, à Milan, chez Ricordi, et en allemand, à Leipsick, chez Ricter-Bidermann. On a aussi de lui : l'Abécédaire vocal, mode préparatoire de chant pour apprendre à smettre et à poser la voix; Paris, Brandus : Suite de l'Abécédaire vocal. vingt-quatre vocalises dans l'étendue d'une octave et demis pour toutes les voix: Ibid: les Heures de dévotion, six cantiques; Paris, Canaux; Ave Maria et O salutaris, Paris, Brandus; Ave Maria et Agnus Dei; Paris, Escudier; Ti prego, o Madre pia, prière; Paris, Brandus; Vingt-quatre vocalises d'artiste, qui terminent l'œnvre didactique du professeur : ibid.

PANORMITANO (B. Mavelo, compositor sidilied, and in som seirable n'est pasconne, fict appeté Panormitano parce qu'il cital de Palerme, veri le milies du seixième siècle. Il cettra dans le monastère de Nomicassin, et y rempli les fonctions d'organize, Dn a imprime de sa composition: L'americation et Responser per la Settimon des quatries cetal; Vesiles, 1365, 1nd-V. Une catalogie de l'america de l'america de quatrie votal; 1865, 1nd-V. Une la la tonder ville en 1507, sons le lutre balin; Lamentations et al Responsarii Heddomada-Santice quatare votal.

PANORMO (Viscast), luthier italien, né à Crémone, se fixa à Paris, vers 1740, et y travaillait encore trente ans après. J'ai ut un bon violon de lui dont le vernis était transparent et châtoyant : cet lostrument portait la date de 1760.

PANORMO (Faásçois), fits du précédent, foi attaché, comme flútiste, au théâtre de Nicolet depuis 1780; il a publié à Paris, en 1780, six duos pour deux flútes, op. 1. On connait aussi sous le mêm non la Palés de l'oiseau, pour plano; Paris, Janet. Ce morçeau a eu de la célébrité, au commencement du dix-neuviéme siècle.

PANSERON (Auguste-Matrieu), né à Paris, le 7 floréal au 1v (26 avril 1796), est fils

d'un professeur de musique instruit, à qui Grétry avait confié l'instrumentation de ses vingt dernières partitions, parce que ce travail était pour lui fatigant et sans attrait. Le jeune Panseron fut admis comme élève au Conservatoire de Paris, dans le mois de nivôse an xiii (décembre 1804). Après y avoir suivi les cours de solfège, dont il avait recu les premiéres notions de son pére, il passa sous la direction de Levasseur, pour l'étude du violoncelle, et hientôt aprés il devint éléve de Berton pour l'harmonie, puis de Gossec pour le contrepoint. Les prix desolfège, d'harmonle et de composition lui furent successivement décernés dans les concours de l'école. Ses études, auxquelles II avait employé buit années, étant terminées, il se présenta au concours de l'Institut, et y obtint le premier prix de composition, en 1815. Le sujet du concours était la cantate intitulée Herminie. Devenu pensionnaire du gouvernement, à ce titre, Panseron partit pour l'Italie, et s'arréta pendant plus de six mois à Bologne pour y faire de nouveau un cours complet de contrepoint fugué, sous la direction de Mattei. C'est au soin consciencienx qu'il mit, en cette circonstance, à perfectionner son savoir par l'étude du style de l'ancienne école d'Italie, qu'il fut redevable d'une connaissance étendue de l'art d'écrire pour les voix. Après avoir vécu plusieurs années à Rome et à Naples, où il étudia le mécanisme de l'art du chant sous de bons maltres, il se rendit en Allemagne. reçut des conseils de Salieri, à Vienne, et de Winter, à Munich, pais s'arrêta quelques mois à Eisenstadt, en 1817, chez le prince Esterhazy, qui le nomma son maltre de chapelle honoraire. Panseron se disposait à retourner à Paris, lorsque des propositions lui furent faltes pour visiter la Russie ; les ayant acceptées, II se rendit à Saint-Pélershourg ; mais ce voyage ne fut qu'une course de peu de durée, et dans l'été de 1818, il arriva à Paris, aprés avoir employé cinq appées dans les voyages prescrits par les règlements de l'Institut pour les élèves pensionnaires. Dès son arrivée dans cette ville, Il se livra à l'enseignement du chant, et bientôt après, il remplit les fonctions d'accompagnateur à l'Opéra - Comique, En 1824, Il obtint sa nomination de professeur de chant au Conservatoire, où il avait été admis, comme élève, vingt ans auparavant. Lorsque, en 1829, Halévy eut abandonné sa place d'accompagnateur au Théâtre-Italien, pour passer à la direction du chant à l'Opéra, Panseron lui succéda dans cet emploi; mais

les occupations multipliées qui y étaient attachées le firent renoncer à cette place après quelques années, pour so livrer sans réserve à l'enseignement et à la composition.

En 1820, Panseron a fait jouer avec succès, au théâtre Feydeau, la Grille du parc, opéra comique en un acte, dont la partition a été publiée chez Janet et Cotelle, L'année suivante, il a donné, au même théâtre, les Deux Cousines, opéra comique en un acte qui est resté en manuscrit. Le 4 novembre 1827, il a fait représenter, à l'Odéon, l'École de Rome, en un acte, dont la partition a été publiée à Paris, ehez Pacini. Panseron a aussi publié plusieurs fantaisies, nocturnes et thèmes variés pour piano et flûte, en société avec Guillou (Paris. Petit. Frère. Schlesinger): maisc'est surtont par ses romances et ses ouvrages didactiques qu'il s'est fait une réputation européenne. Il a publié plus de deux cents de ses romances, parmi lesquelles on en remarque de charmantos. Entre celles qui ont eu le plus de vogue, on cite : le Songe de Tartini, avec accompagnement de violon obligé; la Féte de lu madone: Malvina: Valsons encore: Au revoir, Louise; On n'aime bien qu'une fois; Appelez-moi, je reviendrai; Demain on

vous marie; J'attends encore, etc. Après avoir joui de la vogue comme compositeur de romances, Panseron s'est livré à la rédaction d'un grand nombre d'ouvrages pour l'enseignement des diverses parties de la musique : ces productions ont ohtenu un succès mérité. L'œuvre didactique de cet excellent professeur renferme les onvrages dont voici la tiste : Io A B C musical, ou solfège, composé pour sa fille, dyée de huit ans, à Paris, chez l'auteur. Il a été fait plusieurs éditions in-folio et in-8° de ce solfége élémentaire. 2º Suite de l' A B C; ibid. 3º Solfége à deux voix; ibid. 4º Solfege d'artiste; ibid. 5º Solfege sur la clef de fa, pour basse-taille et baryton; ibid. 6 Solfege d'ensemble à deux, trois et quatre voix, divise en trois parties : Ihid. 7º Solfege du pianiste ; ibid. 8º Solfege du violoniste: Ibid. 9º Solfege concertant à deux, trois et quatre voix, divisé en trois parties; ibid. 10° Cinquante legons de solfege à changements de clefs, faisant suite au solfège d'artiste, avec basse chiffrée; Ibid. 11º Solfege progressif à deux voix, pour basse-taille et baryton; ibid. 12º Methode de vocalisation, en deux parties, pour soprano ou tenor; ihld. 13º Methode de vocalisation. en deux parties, pour basse, baryton et contratto; ibid. 14º Vingt-cing vocalises faciles et progressives pour contralto, précédées de vingt-cinq exercices; bid. 15º Douse études speciales, précédes de douse exercices, pour soprano et ténor; bid. 10º Traits de l'harmonie pratique et des modulations; bid. 17º Trente-sic exercices à changements de cefeş, faitant suite aux cinquante leçons; bid. 18º Methode complète de vocalisation, en trois parties; bid.

Aussi estimé par les qualités essentielles de Thonnéte homme que par l'étendue de ses connaissances dans on art, hierveillant pour les jeunes artistes et les aldant de ses conseils et de son appui, Panseron foit collevé à sa famille et à ses amis, après une courte maladle, le 12 juillet 1859. Il était ébrasilir des ordres de la Légion d'honneur, de la Couronne de chéne et de l'Aligie rouge.

choice et de l'Aigle rouge.

PANNEW AN (CLEA-Groscez), musicien
et la Sibilità, etail, en 1800, organica Sujiet la Sibilità, etail, en 1800, organica Sujietail, etail, etail, en 1800, organica Sujietail, etail, etail, etail, etail, etail, etail,
etail, etail, etail, etail, etail,
etail, etail, etail, etail, etail,
etail, etail, etail, etail,
etail, etail, etail, etail,
etail, etail, etail,
etail, etail, etail,
etail, etail, etail,
etail, etail, etail,
etail, etail, etail,
etail, etail,
etail, etail, etail,
etail, etail,
etail, etail,
etail, etail,
etail, etail,
etail, etail,
etail, etail,
etail, etail,
etail, etail,
etail, etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
etail,
et

PANSNER (JEAN-HENRI-LAURENT), docteur en philosophie, né à Arnstadt, dans la principauté de Schwartzbourg, était étudiant à l'université de Jéna, en 1800. Il y soutint, en 1801, uno thèse qui a été imprimée sous co titre : Dissertatio physica sistens investigatiunem motuum et sonorum quibus laminx elastica contremiscunt : quam Rectore D. Carlo-Angusto duce Saxon, consensu ampliss, philosoph, ordinis pro venid legendi rité impetranda A. D. 29 Aug. 1801 publicé defendit auctor J. H. L. Pansner, etc.; Jena, 1801, typis Gapferdtii, in-4º de onzo pages. Ce morceau est un des premiers écrits que les déconvertes de Chiadni ont fait naître. concernant les phénomènes de vibrations des

surfaces (statiques.

PANTALOGO (ELETTRAIO), pseudonyme sous lequel s'est caché le comte Torrigitone, né à Rome, en 1791, et qui se fixa à Florence, en 1821. C'est sons co nom supposé qu'il a publié une brochure qui a pour titre : la Musica italiana nel tescolo 313, Rierrehe flosono floorettiche; Florence, Coen, 1826, 1n-12 de quatre-ringits juges. J'en posséd un exem-

plaire qui porte la date de 1829. Une critique de cet opuscule a été publice par le violonistecompositeur Giergetti; elle est intitulée : Lettera al sig. El. Pantalogo intorno alla sue Ricerche filesofico-critiche sopra la musica italiana nel secolo XIX; Florence, 1828, in-8° de douze pages. Le comte Terriglione fit paraltre, en réponse à cette lettre, un écrit intitulé : Reptica di Eleuterio Pantalego alla lettera del Sig. F. Giorgetti: responsiva alle Riflessioni filosofice critiche sulla musica italiana det secole XIX; Florence, Coen, 1828, in-16 de quinze pages. Le sujet de la discussion résulte du principe posé par le pseudenyme Pantalogo qu'il y a un beau reel indépendant des époques et des opinions exagérées qui se produisent aux différentes phases de transformation de l'art. Il oppese co urincine à cette sortie d'un enthousiaste : Petete voi dubitar che la musica italiana non sia giunta adesse all' apice della sua perfezzione e che Rossini non abbia superato quanti prima di lui vi furon maestri di questa seienza? L'auteur supposé n'écrit sen opuscule que pour réfuter cette epinion, et, partant de principes esthétiques, établit, tout en déclarant que Rossini est incentestablement un homme de génie, que ses opéras onl de grands défauts mélés à de grandes beautés, ct qu'il s'y tronve même de véritables extravagances (1) au peint de vue de la vérité dramatique et scénique. Toutefeis, c'est au temps où Rossini s'est trouvé qu'il attribue ce qu'il appelle les égarements du maître (2), C'est

centre cette critique que s'élève Giergetti dans
(1) « Cada qualche voite in atravagante fantasie
» contre le vero sentimente dramatico...

a La di lai bizzarra musica non tema hen norenta di stare in opposizione coi pestimento no cai ai raggirs. Gioverà riportarre alveni dei pia palpabili cerempi. Nal primo dee dall'ai to secondo della Gazza forte, manten una accusarsa funciulta vicina ad consure conducanta ad infana napplizia, del Tunto della diserzamenta dei risona napplizia, del Tunto della diserzamiona mobilia ad bizzamio sopra di se non della diserzamiona ambedia ad bizzamio sopra di se no

u della disperaziona ambedua chiamano sopra di se nn s fulmine del ciclo, questo fulmine viene invoesto con un metivetto pieno di brio a d'allegria ben adattato

on natività paide di hiris di dilegna ben administrativi (1) e Egil (insigna) peri dettes di ferridializza fantanta, rjeggiptant delle apitiri del sus temps, con
tanta, rjeggiptant delle apitiri del sus temps, con
tanta, rjeggiptant delle apitiri del sus temps, con
tanta dell' estime scashe tion altra vignati, vigli
di stetta estimi. Seggando di rimaner diderpale
di stema dell' estime scashe tion altra vignati, vigni
di rischi delle regiona, altra sustiniera tenzendentale cil sedimentoni. Il suo antiri de fortunati,
endentale cil sedimentoni. Il suo antiri de fortunati,
endentale cil sedimentoni. Il suo antiri de fortunati
entale cilia sustinia di seggiptante di sedimentoni.
In su sustinia cilia seggiptante di sedimentoni.
In su sustinia cilia seggiptante di celebrativi
di protesi.

sa réponse. La réplique du pseudonyme, basée sur des principes rigenreux de philesophie, mit fin à cette pelémique, qui n'a plus aujourd'hai qu'un intérêt historique.

PANZACCHI (D. Demisione), un des meilleurs ténors italiens du dix-buitième siècle, naquit à Bolegne, en 1735. Après avoir achevé ses études de chant dans l'école de Bernacelii, Il débuta dans l'onéra sérieux, et jeuit bientôt en Italie de la réputation d'un excellent chanteur. Appelé à Madrid, en 1757, il y fut attaché pendant cinq ans au service du théâtre de la cour. En 1762, il se rendit à Munich, ct fut attaché à la musique de l'électeur Maximilien III, jusqu'en 1779, époque on sa voix perdit toute sa sonorité. Il recut alers une pension de la cour de Bavière, et se retira avec sa famille dans le lieu de sa naissance. après avoir amassé des richesses considérables, Sa bibliothèque de musique renfermait une cellection curicuse de tous les anciens livres espagnols concernant cet art. Panzacchi est mort en 1805, à Belogne, où il jeuissait de l'estime générale.

PANZAU (ie P. Octavits), gardien du couvend de la Sainte-Ceria, à Augabourg, versle milieu du dix-huitième sécète, spayariensi à une des familles les pius distinguées de cette ville. Il a publié une cellectien de piéces d'ergue qui donne une idée faverable de son talent comme erganiste. Get ouvrage a pour titure : Octonium ecclesiasticum organieum; Augsbourg, 1747, in-fol.

PAOLI (FRANCISCO - ARCANGELE), carme du couvent de Florence, naquit dans cette ville, en 1571, et y mournt à l'âge de soixantequatre ans, le 4 janvier 1635. Au nombre de ses ouvrages, on trouve ceux ci : 1ª Directorio del Cero, e delle Processioni, secende il rito de' Padri Carmelitani: in Napeli, presso il Cartino, 1604, in-4º. Une deuxième édition a été publiée à Reme, en 1668, avec le nem de l'auteur. 2º Brevs introduziene al Canto fermo; in Firenze, presso il Ceccenelli, 1625, in-8°, 3º Cantienem seu Humnum saerum, in Missis decantandam cum offici Angelio tutelaris: Neapoli apud Carlinum, 1624, in-4°. Jules Negri a fait de ce moine l'obiet de deux articles dans son Istoria de' fierentini Scrittori; dans l'un, il l'appelle Areangelo Pauli, et dans l'autre, Francesco Arcangelo : il n'a pas vu que les noms, les dates et les ouvrages sont les mêmes.

PAOLINI (Auniula), compositeur et instrumentiste au service du cardinal Rubini, évêque de Vicence, vers la fin du dix-septième siècle, a publié un œuvre de sonates à deux violons et violoncelle, avec basse continue pour clavecin. D'Euvre premier, Venise, 1697, in-4°. Cet ouvrage a été réimprimé à Amsterilam, chez Roger.

PAOLIS (GIOVANNI DE), compositeur de l'époque actuelle, né à Génes vers 1820, a fait ses études musicales à l'école communale do musique de Bologne. Le premier ouvrago par lequel il s'est fait connaltre est une tragédie lyrique intitulée Gismonda e Mendrisio, qui fut représentée à Romo (théâtre Falle), dans l'été de 1845. C'était une trés-faible production, qui n'obtint aucun succès. Le 12 mars 1844, M. do Paolis fit exécuter au Panthéon de Rome, par la congrégation des Virtuosi, une cantate de sa composition qui avait pour titre : l'ittoria dell' arte cristiana sull' arte pagana. Il y prit, dit-on, une revanche de la chute de son opéra. On n'a pas d'autre renseignement sur cet artiste.

PAOLD, incremmed ARETNO pare qu'il della de Arezo, en Toccine, dans la première moltée du selvième nécle, nette comma que par an receiul de mériginat inituté : Il primo libro de "motirgail a cinque, set e el eto vece; l'o vecega, press hatonio Gardano, 1528, in-4º. Cet ouvrage est deite à Françaie de Mellis. Il se peut que co municira soit le même Paolo, prêtre de l'outre de l'outre de Saint-Joseph, quegaintée de la esthéraie de Chioggia, qui fut un des compétiteurs do Calonia Nervais a concern pour la place d'organisation de la cathéria de Chioggia, qui fut un des compétiteurs de Chioggia de Saint-Alexa, à Venis, le 2 puiller sept la mort de Lectour Tar-Johoso.

PAOLUCCI (le P. Joseph), religieux cordelier, naquit à Sienne, en 1727, et fit ses études musicales an convent de Bologne, sous la direction du P. Martini. Aprés avoir fait ses vœux, il fut onvoyé à Venise, où on le choisit pour maltre de chapelle du couvent de son ordre appelé de' Frari: puis il alla remplir les mêmes fonctions au monastère de Sinigaglia, et en dernier lieu il dirigea le chœur de celui d'Assisi, où Il mourut à l'âge de cinquante ans. Lo P. Paolucci a laissé en manuscrit des compositions pour l'église, et l'on a imprimé de lui des Preces pix à huit roix en deux chœurs, à Veniso, en 1767; mais l'ouvrage par lequel il s'est fait particulièrement connaître d'une manière avantageuse est une collection de morceanx de musique des styles d'église et madrigalesque, présentés comme exemples de l'art d'écrire, et

analysés dans tous les détails, de manière à former un cours de composition pratique, Cet ouvrage a pour titre : Arte pratica di contrappunto dimostrata con csempi di vari autori, e con osservazioni; Venise, 1765-1772, 3 vol. in-4°. Le plan du P. Paolucci est celui que le P. Martini adopta plus tard pour son Esemplare ossia saggio fondamentale pratico di contrappunto; mais ce dernier maltre, ayant pour objet principal de traiter du contrepoint fugué sur le plain-chant, a choisi la plupart de ses exemples dans les œuvres des compositeurs du seizième siécle, tandis que le P. Paolucci, traitant plus particuliérement du style concerté, en a pris heancoup dans ceux du dix-septiéme et du dix-huitième. Au reste, ces deux ouvrages sont riches d'érudition, et renferment des discussions instructives sur les principes fonmentaux de l'art.

PAPAVOINE (....), vinloniste et compositeur, entra à l'orchestre do la Comédie-Italienne comme chef des seconds violous, en 1760; mais il n'y resta que deux ans, et à la fin de 1762, il suivit Andinot, qui s'était retiré du même théâtre pour fonder celui de l'Amhigu-Comique. Papavoine y devint premier violon et maltre de musique : il occupa cetto place jusqu'en 1789. Bes propositions lui furent faites alors pour diriger l'orchestre du théâtre de Marseille ; il se rendit dans cette ville, et y mourut en 1795. On a de ce musicien denx œuvres de Six quatuors pour deux violons, alto et basse, gravés à Paris (sans date); il a fait aussi la musique d'un opéra comique intitulé Barbacole ou le Manuscrit volé, qui fut représenté le 15 septembre 1760, à la Comédie-Italienne. Papavuine composa pendant prés de dix ans la musique de toutes les pantomimes qui furent jouées à l'Ambigu-Comique.

DAPE, (Notask), en tsitu PAPA, and deuts en tillige de Sax, vers te mittes du settidem eistel, a pinhle, à l'occasion de la settidem eistel, a pinhle, à l'occasion de la siète de conter à l'arandeolorg, un petit de l'est de la pixe de conter à l'arandeolorg, un petit de l'est de l'

PAPE (Louis-François), écrivain suédois,

fit ses études à l'université d'Epsal, où il publia et soutint une thèse intituée : Da usu musices, Upsal, 1735, in-4°.

PAPE (HESRI), facteur de pianos d'un mérité distinoné, est né dans la Sonahe, en 1787, Arrivé à Paris en 1811, il entra dans la fabrique de pianos de Pleyel, dont li dirigea les ateliers pendant plusieurs annéea. En 1815, il établit lui-même une manufacture de ces instruments, et pendant près de quarante ans, presque chaque année int marquée par quelqu'une de ses inventions. Ses premiers grands pianos furent d'abord constru' 1 d'après le système anglais de Broadwood et de Tomkinson; mais doué d'un génie d'invention dans la mécanique, il ne tarda paa à introduire de nombreuses modifications dans la construction de ces instruments, et même à en changer complétement le principe, L'objet principal qu'il se proposa d'abord fut de faire disparaltre la solution de continuité qui, dans les pianos carrés et à queue, existe enire la table et le sommier, pour laisser un passage aux marteaux qui doivent frapper les cordes; pour ceia ii reprit le principe de méeanisme placé au-dessus, d'abord Imaginé par l'ancien facteur de ciavecins Marius, puis renouvelé par Hijdebrand, et enfin par Streicher, de Vienne; mais évitant les défauts des bascules et des contre-poids employés par ces artistes. Il combina un ressort en spiraje calculé sur l'action du marteau de manière à relever rapidement celui-ci, par un effort si peu considérable, que la fatigue du ressort ctait à peu près nuile. Si, dans le piano à queue, ce système de construction laissait désirer plus de légèreté au méeanisme, et plus de limpidité dans le son, dans le piano carré, le plus heau succès a répondu aux efforts de M. Pape. Ce dernier a aussi introdoit diverses variétés dans les formes et dans le mécanisme du piano vertical, auquel il a donné une puissance de son remarquable. Les travaux de cet habile facteur ont reçu d'bonorables récompenses dans le rapport avantageux fait aur ses instrumenta, le 19 sentembre 1852, par la société d'encouragement pour l'industrie nationale; dans ceiui de l'Académie dea beanx-arts de l'Institut de France, fait en 1855; dans la médaijje d'or qui lui a été décernée à l'exposition des produits de l'industrie, en 1854, et dans la décoration de la Légion d'honneur qu'il a ohtenue en 1839. Habile dans toutes les narties de la mécanique, il a inventé une machine pour scier en spirale les bois et l'ivoire, et il en a exposé les

produits en 1827; un de ses pianos était plaqué de feuilles d'ivoire d'environ huit à neur pieds de longuener et de deux de largere. On a publié une Notice sur les inventions et perfectionnements apportés par H. Pape dans la fabrication des pianos: Paris, Loquin, in d'ede onze paget, avec trois planebes

iithographiées. PAPE (Louis), né à Lubeck, le 14 mai 1809, apprit dans sa jeunesse à jouer du vioion et du violoncelle, et recut des lecons d'harmonie de l'organiste Bauck. Après avoir été empioyé quelque tempa comme vioionceiliste au théâtre de Kœnigstadt, à Berlin, il fut appcié à llanovre, puis à Francfort-surle-Mein, en qualité de premier violon. Dans un voyage qu'il fit en 1855, il visita sa ville natale, et y fut engagé comme premier vloion du théâtre. Plus tard, ii eut le titre de compositeur de la cour, à Oidenbourg, et enfin, Il s'établit à Bréme dans ses dernières années, et y mourut au mois de février 1855. Parmi les compositions de cet artiste, on remarque : 1º Trois aonatines pour piano acui, op. 5; Copenhague, Lose. 2º Deux sonatines, idem; Hambourg, Cranz. 3º Quatuor pour deux violons, alto et violoncelle, op. 6; Leipsick, Breitkopf et liærtel. 4º Quintette pour deux violons, alto et deux vioioneeijes; ibid. 5º Deux quatuors pour deux violons, alto et violoncelie, op. 10; ibid. En 1840, une aymphonie composée par Pape a été exécotée à Oidenbourg, puis à Brême, dans l'année suivante, et enfin, cet ouvrage fut joué sous sa direction dans un des concerts du Gewandhaus de Leipsick. On connaît aossi de cet artiste quelques compositions pour le chant avec plano

componitions pour le cutain arce, juano-P.APENIUS (Bass-Georesi), facient d'orgues à Stolberg, dans la Thurlinge, yers le commencement du dix-bultime niècle. Ses principanx ouvrages sont : 1º Un orque de dix-buit registres, à deux claviers, à Oddsleben, construiten 1708. P'Un orque de treniedeux registres, à deux claviers et pédaie, à Knodelbruck.

PAPIUS (Assai), dont le nom flamado titul BE PAE, naquit à Gand, en 1547. Neveu, par sa mère, de Livin Torrentius, réque d'Ausre, il fit ses dindes sous la direction de son oncie, d'abord à Cologne, puis à Louvain. Se s'opogrès dans les langues greeque et latine furrent rapides, et qui ne trempédia pas de sitrer à l'étude de la mirempédia pas de sitrer à l'étude de la mirempédia pas de sitrer à l'étude de la mipus ce str. Papius acquit de grandes connaissances hérèriques. Les études de De Paep-

étant terminées. Torrentius l'appeta à Llége, et lui procura un canonicat à Saint-Martin; mais it n'en jouit pas longtemps, car il se noya dans la Meuse, le 15 juillet 1581. On a de lui un livre intitulé : De consonantiis, sive harmoniis musicis, contra vulgarem opinionem; Anvers, 1568, in 12. Il le revit dans la suite, y fit quelques changements, et le publia de nouveau sous ce titre : De consonantiis seu pro Diatessaron; Anvers, Plantin, 1581, in-8°. De Paep entreprend de démontrer dans cet ouvrage que la quarte est une consonnance, et tout le livre roule sur ce sujet. Il prouve sa proposition par des arguments excellents, mais avec un ton trancbant et pédantesque; ce qui a fait dire à Zartino (Sopplim. mus., p. 105) que c'était un auteur peu modeste (non molto modesto scrittore). Quol qu'il en soit, le livre de De Paep est ce qu'on avait fait de mieux sur cette matière jusqu'à la fin du seizième siècle (à l'exception des exemples de musique, qui sont assez mal écrits); il n'a été surpassé depuis lors que par le travail de Jean-Alvarés Frovo (voyez ce nom). Les auteurs du Dictionnaire historique des musiciens (Paris, 1810) ont fait sur cet écrivain une singulière méprise; ils l'ont appelé Gaudentius, ayant vraisemblablement mal lu le mot de Gandavensis qu'il ajoutait

à son nom, pour indiquer sa ville natale.

PAPPA (Fanxous), professeur de philosophie et de théologie, était prédicateur à
Milan dans les dernières années du séritéme
siècte et au commencement du dix-septième.

Il était annel compositeur de musique, et a
publié: 1º Mottett a 2 e 4 voci; Milan, 1608,
n.-4. 2º Partito delle canzoni a 2 e 4 voci;

ibid., 1608, In-4°. PAPPALARDO (SALVATOR), compositeur sicilien, s'est fait connaître, en 1846, par un opéra intituié Il Corsaro, qui fut représenté à Naples, au théâtre du Fondo. Cet ouvrage était en trois actes; le troisiéme fut supprimé à la seconde représentation, et sous cette forme réduite, l'ouvrage eut quelque succès, Plusienrs morceaux de la partition ont été publiés avec accompagnement de piano, chez Ricordi, à Milan. Sous le nom du même compositeur, ont paru divers œuvres pour le chant, parmi lesquels on remarque le recueil de six mélodics intitulé : Brezze del Sebeto, qui a paru à Milan, chez Ricordi, en 1850. Il y a de la distinction dans cet œuvre. Le nom du compositeur a disparu du monde musical, après la publication de ce dernier ouvrage.

PAQUE (GUILLIUME), violoncelliste et

compositeur pour son instrument, né à Bruxelles, en 1825, fut admis au Conservatoire royal de musique de cette vitle, en 1835. et y fit toutes ses études. Éléve de Demonek pour le violoncelle, il obtint le second prix au concours de 1859, et le premier, en 1841. Aprés avoir été attaché pendant quelques années comme violoncelliste au théâtre royal de Bruxelles, il se rendit à Paris, où il avait l'intention de se fixer, mais des propositions inifurent faites, en 1846, pour la piace vacante de violoncelliste solo à l'Opéra italien de Barcetone : Il l'accepta et, dans la méme année, fut nommé professeur du Conservatoire d'Isabelle la Catholique. It occupa ces denx emplois pendant trois ans et se marla à Barcelone. En 1849, il fit un voyage à Madrid et jona devant la reine, qui daigna accepter la dédicace d'une de ses compositions. Dans un voyage qu'il fit, en 1850, dans la France méridionaie, il acheta, prés de Lyon, une propriété, où, pendant plusieurs années, il alla passer quelques mois de l'été. Ce fut dans cette même année qu'il se fixa à Londres, on il est encore (1865), recherché pour son talent, et considéré comme le meilleur artiste sur le violoncelle, après M. Piatti, particuliérement dans la musique de chambre, M. Paque a fait plusieurs voyages en Allemagne, en Sulsse et en France; partout Il a obtenu des succés. Il est professeur de violoncelle à la London Academy of Music, Plusieurs fantaisies, thèmes variés et morceaux de genre pour violoncelle ont été publiés par cet artiste. PARABOSCO (Jénône), organiste et littérateur italien du seiziéme siécle, naquit à Plaisance, vers 1510, et fit ses études musicales à Venise, sous la direction d'Adrien Witlaert, Déjà connu avantageusement dès 1546 comme poete et comme conteur par ses Rime, sa tragédie de Progné, ct par ses premiéres comédies. Il vécut à Venise dans l'intimité avec Lonis Dolce, et fut désigné commo organiste du second orgue de l'églisc Saint-Marc, en 1551, aprés la retraite de Jacques de Buns (vouez ce nom). On voit par un passage des Sopplimenti musicali de 7.arlino (lih. VIII, c. 15) que Parabosco était à Venise en 1541, et qu'il y figurait au nombre des musiciens qui, le 5 décembre de cette année, se réunirent dans l'église de Saint-Jean, à Rialto, pour l'exécution de vépres solennelles que faisaient chanter les tondeurs de drap. Il y adressa des paroles sévères à un compositeur médiocre

qui se comparait à Adrien Willaert. Il mourut

vraisemblablement avant le mois de juillet

1557, car if ent alors pour successeur dans cette place Claude Merulo. Burney, copié par Gerber, s'est frompé en placant la date de la mort de Parahosco trente ans plus tard. L'Arétin, ami de Parabosco, dit de lui (Lettere, lib. V, p. 195) que lorsqu'on parlait de sa tragédie (Progné), il se donnait pour musiclen et non pour poete, et que lorsqu'on le complimentait sur sa musique, il affectait de se donner pour poëte plutôt que pour musiclen. Parabosco eut de puissants protecteurs, parmi lesquels on remarque le doge François Bonato, la princesse de Ferrare Anne d'Este. et surtout le célèbre patricien et littérateur vénitien Dominique Veniero, qui lui confia la direction des concerts qui se donnaient dans son palais, et où se réunissaient les artistes les plus distingués de Venise. Parabosco y accompagnait les chanteurs sur le clavecin, et improvisait sur le même instrument, avec un rare talent pour cette époque. Il louait ses protecteurs dans ses vers et leur dédiait ses ouvrages. C'est ainsi qu'il plaça le nom de Christophe Miclich, riche négociant allemand, en tête de sa tragédie de Progné: il en reçut de riches présents à cause de cette dédicace.

Sen nouvelles, ausquelles il donna letilite I Diporti, se comdéles, et quelques-unes de ses posicies, prouvent, dil. N. Caffi (1), que les ses posicies, prouvent, dil. N. Caffi (1), que les seus posicies, prouvent, dil. N. Caffi (1), que le signe d'un anni de l'Arctin. L'excès des piairs semuels porta atteinte à as constitution et ent des suites qui abrégarent sa vic. L'amour vint enfin mettre un terme à ses dévontres; épris d'une helle jeune fille, il Viçonaus en 1548, et en eur plusieurs fills.

L'Arétin nous apprend, dans une de ses lettres, que Parabosco avait écrit des motets qui, par le pen de soin qu'on a mis à les conserver, ne paraissent pas avoir exercé une grande influence sur l'art de l'époque, Je ne connais de lui que le motet à cinq voix Ipsa te rogat pietas, inséré dans la collection qui a pour titre : Di diversi musici de' nostri tempi motetti a 4, 5 e 6 voci; Venise, 1558, in-4°. Je erois pourtant qu'il existe quelques morceaux de cet artiste dans d'autres recueils. Ses Lettere, Rime, etc., furent imprimées à Venise, en 1546, in-12; ses comédies de 1547 à 1567, sa tragédie de Progné, en 1548, et ses nonvelles intitulées : I Diporti, à Venise, en 1552 et 1558, in-8°.

(4) Storia della unuica nuera aslla giù Cappella dacale di San Marco, in Veneziu, t. 1, p. 113. BIOGR. UNIV. DES MUSICIENS. — T. VI.

PARADEISER (MARIANUS) (1), moine de l'abbaye de Melk, en Autriche, né à Riedenthal, le 11 octobre 1747, commença les études de collége dès l'àge de sept ans, puis alla suivre, à Vienne, les cours de l'université, et acquit des connaissances étendues dans la philosophie, dans les sciences et dans la musique. Son talent sur le violon était remarquable. Dès l'àge de quatorze ans, il écrivit des quatuors pour des instruments à cordes dont le mérite consistait dans l'abondance des idées mélodiques. Ces ouvrages furent suivis d'une captale et de Celadon, petit opéra dans lequel se trouvait un double chœur bien écrit. A l'age de vingt-deux ans, il produisit six nouveaux quatuors et six trios nour deux violons et violoncelle. Cette dernière production fut exécutée par l'auteur, par Kreibich, artiste de la chapelle de l'empereur Joseph II, et par le monarque lui-meme, qui jouait la partie de violoncelle. On connaît aussi du P. Paradeiser un motet pour contralto (cu fa), cina Salve Regina, un Alma, et un Ave Regina Calorum. Toutes ses productions sont restées en manuscrit. Ce religieux mourut à l'àge de vingt-huit ans, le 16 novembre 1775, d'une affection hémorroïdale.

PARADIES (Pienae-Dominique) (2), compositeur et claveciniste, naquit à Naples, vers 1710, et y fit ses études musicales. Élève de Porpora, il devint un des plus habiles musiciens de l'école napolitaine de cette époque. Ses opéras les pius connus sont : 1º Alessandro in Persia, joué à Lucques, en 1758; Ailacci ne mentionne pas cet ouvrage dans sa Dramaturgia. 2º Il Decreto del fato, représenté à Venise, en 1740. 5° Le Muse in gara, cantate exécutée au conservatoire de Mendicanti, à Venise, en 1740. Paradies se rendit à Loudres, en 1747, et y donna, le 17 décembre de la même année, Phaéton, opéra sérieux, qui n'eut que neuf représentations. Bepuis lors, il paralt avoir renoncé à la composition dramatique; mais il se fixa à Londres et y vécut longtemps comme professeur de clavecin. Il y publia un recueil de douze bonnes sonates de clavecin, sous ce titre : Sonate di gravicembalo dedicate a sua altezza reale la prin-

(I) Une copie manuscrise des quateres et d'un trio de Paradieir est insliqués sous le premon de Cart, dans le extelegor de Treeg, public en 1799. (?) de me suis trempé, dans la première edition de la Biegraphis universelle des musicieux, ca transformant ce me ne celui de Paradiel. Les renseignement de La nem en celui de Paradiel. Les renseignement de La Papitra deficación en la grivilege des nostrografia.

2

cipessa Augusta, da Pier Domenico Paradies napolitano; London, printed for the author by John Johnson. L'œuvre n'a pas de date, mais le privilége accordé par le roi d'Angleterre, Georges 11, pour l'impression et la vente, pendant quatorze ans, de douse sonates pour le clavecin et de six grands concertes pour l'orgue, est dalé du 28 novembre 1754. Les dauze sanates, gravées sur caivre, forment un cahier de quarante-sept pages in-fol. Je ne connais pas d'exemplaire des six grands concertos d'orgue. Une deuxième édition des snnates a été publiée à Amsterdam, en 1770. Lorsque Paradies quitta l'Angleterre pour retourner en Italie, il se lixa à Venise, où il vivait encore en 1792, dans un âge très-

avancé. PARADIES (Magie-Tuenese), compositeur et pianiste remarquable de son temps, naquit à Vienne, le 15 mai 1759. Frappée de cécité à l'âge de cinq ans, elle trouva dans la musique des consolations contre cette infortune, montra pour cet art une aptitude singulière, et fut d'ailleurs douée d'une facilité merveilleuse pour l'étude des langues et des sciences, L'italien, l'allemand, le français et l'anglais lui étaient également familiers; habile dans le calcul de tête, elle était aussi Instruite dans la géographic et dans l'histoire. dansait avec grace, et avait une conception si prompte et une mémoire si heureuse qu'elle iouait aux échecs, réglant le mouvement des pièces qu'elle indiquait d'après ce qu'on Ini disait du jeu de l'autre joueur. Kozeluch et Righini furent ses maltres de piano et de chant; le maltre de chapelle Friebert Ini enscigna l'harmonie, et elle reçut des conseils de Salieri pour la composition dramatique, Elle n'était âgée que de noze ans, lorsque l'impératrice Marie-Thérèse lui donna une pension de 250 florins, après l'avoir entendue daus des sonates et des fugues de Bach, qu'elle jouait avec une rare perfection. En 1784, elle commença à voyager, visita Linz, Salzbourg, Munich, Spire, Manbelm, la Suisse, se rendit à Paris, où ette joua avec un succès prodigieux au concert spirituel, en 1785, puis se rendit à Londres on elle excita le plus vif intérél. Les artistes les plus célèbres de cette époque, tels que Abel, Fischer, Salomon, se firent honneur de l'aider de leur talent dans ses concerts. Au retour de son voyage en Angleterre, elle se fit cotendre en Hollande, à Bruxelles, à Berlin, à Dresde, recut partout l'accueil le plus flatteur, et rentra à Vienue, vers la fin de 1786. Elle s'y livra à l'enseigne-

ment et à la composition, publia plusieurs œuvres de musique instrumentale, et fit représenter avec succès quelques npéras à Vienne el à Prague, Sa maison, visitée par les personnages les plus distingués de Vienne, était aussi le rendez-vous des étrangers quidans ses dernières années, admiraient encore le charme de sa conversation et sa bonté parfaite. Cette femme si remarquable à tant de titres mourut à Vienne, le 1er février 1824, à l'age de soixante cinq ans moins quelques mois. En 1791, elle avalt fait représenter à Vienne Ariane à Nazos, opéra en deux actes; cet ouvrage fut suivi d'Ariane et Bacchus, duodrame en un acte, suite de l'opéra précédent. En 1792, madame Paradies donna au théâtre national de Vienne le Candidat instituteur, petit opéra en un acte, et en 1797, ette fit joner à Prague le grand-opéra Renaud et Armide. Elle fit aussi exécuter au théâtre national de Vienne, en 1794, une grande cantate sur la mort de Lonis XVI, qui fut publiée avec accompagnement de piano, Précédemment elle avait fait imprimer sa cantate funêbre sur la mort de l'empereur Léopold, Parmi ses antres compositions, on remarque : 1º Six sonates pour le clavecin, np. 1; Paris, 1mbault. 2º Six idem, op. 2, idem. 3º Bouze canzonettes italiennes, avec accompagnement de niano: Londres, Bland. 4º Léonore, ballade de Burger; Lieder, Vienne.

Leoter, VerBie.

PARADIN (Gentaran), bistorien français, naquit vers 1510, au village de Cuiçais, naquit vers 1510, au village de Cuiçais, naquit vers 1510, au village de Cuiçais, il embrasa l'état eccleinatique, et

contein un canonicat su chapitre de Beauleu,

dont il derint plus tard. le deyen. Il mourut

cotteri un canonicat su chapitre de Beauleu,

dont il derint plus tard. le deyen. Il mourut

cotter ville, le fo jamier 1590, dans un alge
nance, Parmi ses nombreuses productions,

or remarque un Traité des cheure du tredire

des ancients; Beauleu, 1506, in-8°. C'est un

livre de pen de valeur.

PARADINI (Ie comice Jaxx), ne à Reggin de Nodene, en 1761, fit voir des as jemensus eu un esprii juste et de grande portée, unu en canactère moble et l'amour de sa partice, àprès a soir terminé de solides études sous la direction de son peri, littérateur distingué, il se livra à des travaux secentifiques et à la culture du dreit public. Devenn l'un des sirecteurs de la république Cisalpine, il fut ensoite obligé de donner as démission de ce poste, on il avait acquis des droits à l'estime publique, foi jeté dans une prison après l'évacuation de l'Italie par les armées françaises, recouvra sa liberté après la hatallle de Marengo, et prit part de nouveau aux affaires de l'État après l'institution du royaume d'Italie. La chute de Napoléon et le rétablissement de la domination autrichienne en Italie le firent rentrer dans l'obscurité. Il mourut à Reggio, le 26 août 1826, à l'âge de soixante-cinq ans. Le comte Paradisi avait été président de l'Institut italien des sciences et arts, grand dignitaire de la Couronne de fer, et grand cordon de la Léglon d'honneur. On lui doit les Ricerche sopra le vibrazioni delle lamine elastiche, qui furent insérées dans les Memorie dell' Inst, nazion, italico (Cl. di fisica e matemat.; Bologne, 1806, t. I, part. II, p. 595-451), et qui furent réimprimées séparément à Bologne. 1806, in-4°.

Il y a cu, à Londres, dans la seconde moitié du dix-buitlème siècle, un professeur de chant italien nommé Paradisi : Il fut le maltre de la célèbre cantatrice Mara.

PARATICO (Exces), excellent tubliste, anaqui la Brecial, vers le milite du estateme siècle. Les pièces de tubl qu'il composa passient pour les meilleures de cetenps. Ses amis Narenzio et Lello Bertani lui avaient conceillé de vogage, tui donnast l'assurance que ses talents lui assurenzient une incontestable supériorité sur ses émoires; mais il ne voulut jamais l'éloigner de sa patrie. Il mournt a Brecial, en 1017, à 1429 d'émirion mournt à Bresia, en 1017, à 1429 d'émirion

soixante et dix ans. PARAVICINI (madame), élève de Viotti, a eu de la réputation comme violoniste, dans les premières années du xixe siècle. Née à Turin, en 1769, elle était fiile de la cantatrice Isabelle Gandini, alors attachée au théâtre de cette ville. En 1797, elle alla pour la première fois à Paris, et y brilla dans les concerts donnés à la salle de la rue des Victoires nationales. En 1799, elle se fit entendre avec succès à Lelpsick; l'année suivante, elle était à Dresde, et en 1801, elle fit un second voyage à Paris, et se fit applaudir dans les concerts de Fridzerl. En 1802, on la trouve à Berlin, et en 1805, à Ludwigslust. Séparée de son mari et devenue la maîtresse du comte Aiberganti, elle se fit présenter à la cour de Ludwigslust sons ce dernier nom. Il paralt qu'à cette époque, elle cessa de chercher des ressources dans son talent; mais, en 1820, elle reparut en Allemagne, et sept ans après, elle donna des concerts à Munich, où l'on admira la vigueur de son archet, quolqu'elle cut alors près de cinquante-huit ans. Depuis

ce temps, les journaux ne fournissent plus de renseignements sur sa personne. Madame Paravicint ne jouait que de la musique de son maltre Viotti; elle en possédait hien la tradi-

tion. PAREDES (Ptrans-Saxone DE), ecclesistingue portugais, vecut dans la première moité du dis-sequième silect, et fut à la cisbondié du dis-sequième silect, et fut à la cisbondiére et organiste de Vegitse d'Obedes, II a mourrat à Lishone, en 1653, Homen leutrait dans les lettres et dans la manique, II a publie une gramambre la latine en portugais, et a une gramambre latine en portugais, et a semaine sainte, à plusieurs voir. PV tibasconaine sainte, à plusieurs voir. PV tibasciospora la fice de NOI. Cessourages se trouvalent à l'egilte d'Obedos, prorque Machado a ceris sa Bhillobleque des autents portugais.

PAREJA (BANDLONE RAMIS OU RAMOS DE). Foyez RAMIS DE PAREJA.

PARENT (Attanona-Anasta-Harai), planiste et compositer pour son instrument, est ne à Paris, le 16 novembre 1816. Admis au Conservatiore, le 22 août 1828, il requt d'abord des leçons de plano de N. Laurent, puis il dévini étavé de Zimmerman. Le premier pris lui foit décerné au concours de 1830, au mois d'octobre 1831, ses étades furent terminotes, et il s'est retiré de l'école. Depuis (incr. et al'instrument plant de l'école. Depuis (incr. et al'instrument plant pl

a publié divers morceaux pour le piano, PARENTI (FRANÇOIS-PAUL-MAURICE), compositent et maltre de chant, naquit à Naples, le 15 septembre 1764. Ayant été admis au Conservatoire de la Pietà de' Turchini. il y apprit l'harmonie et l'accompagnement sons la direction de Tarantina, regut des leçons de contrepoint de Sala, et eut des conseils de Tractta ponr le style idéal. Bans sa jennesse, il fit représenter à Rome et à Naples quelques opéras, parmi lesquels on cite : 1º Le Fendemie, opéra bouffe. 2º Il Matrimonio per fanatismo, idem. 3º I Viaggiatori felici. ldem. 4º Antigona, opéra séricux. 5º Il Re pastore, idem. 6º Nitteti, idem. 7º L'Artaserse, ldem. Arrivé à Paris, en 1790, Parenti invéra quelques morceaux dans les Pèlerins de la Mecque, tradult de Gluck pour l'Opéra-Comique. Bans la suite, il donna, an méme théâtre, les deux Portraits, en 1792, et l'Homme ou le Malheur, en un acte, 1795. Cet artiste a écrit aussi heaucoup de messes et de motets dans le style dit alla Palestrina. Désigné, en 1802, pour diriger les chœurs et accompagner au piano à l'Opéra italien, il ne conserva cet emploi que pendant une année :

puls il reprit sa profession de maitre de chant. Il est mort à Paris, en 1821, à l'àge de cinquante-sept ans. Cet artiste a laissé en manuscrit quelques messes, un Magnificat à quatre voix, et des Litanies à quatre voix, avec

PARFAICT (FRANÇOIS et CLAUDE), littérateurs qui se sont livrés à l'étude de l'histoire des théatres en France, naquiront, le premier à Paris, le 10 mai 1698; le second vers 1701. François mourut dans la même ville, le 25 octobre 1755: Claude cessa do vivre le 26 juin 1777. Parmi les ouvrages de ces écrivains laborieux, on remarque : 1º Dictionnaire des thedtres de Paris; Paris, Lambert, 1756, ou Paris, Razet, 1767, sept volumes In-12, 2º Mémoire pour servir à l'histoire des spectacles de la foire; Paris, Briasson, 1743, deux volumes in-12, François a laissé en manuscrit une Histoire de l'Opera, dont le manuscrit original a été à la Bibliothèque Impériale de Paris. Beffara a fait une copie de co mannscrit qui s'est égaré, soit qu'il ait été replacé dans un autre endroit quo celui qu'il devait occuper, soit qu'il ait été réellement perdu. Beffara a bien voulu me communiquer sa copie, qui m'a fourni quelques bons renseignements. Cette copie est aniourd'hui dans la Bibliothèque de la villo de Paris.

PARIS (Jacques-Reine), né à Dijon, en 1795, commenca l'étude de la musique comme enfant de chœur, à l'âge de six ans, sous la direction d'un maître italien, nommé Travisini. Jusqu'à l'àgo de quinze ans, il resta dans l'école de la maltrise, où il acquit quelques notions d'harmonie. Après les événements politiques de 1815, le désir d'étendre ses connaissances dans un art qu'il aimait avec passion, lo décida à se rendre à Paris, muni d'uno lettre de recommandation pour Choron, alors directeur de l'Opéra, et qui, privé de cet emploi quelques mois plus tard, fonda l'école qui l'a illustré. Paris y entra comme professeur de solfége, pendant qu'il suivait au Conservatoire les cours d'barmonio et de contrepoint. Aprés deux années de professorat à l'école de Choron, il succéda à Ilalévy comme majtre de solfège an Conservatoire. Vers le même temps, il se maria, et cette circonstance le fit renoncer au concours ponr le grand prix de composition. Il se livra à l'enseignement, et publia quelques ouvrages au nombre desquels on remarque : 1º Theorie musicale; Paris, 1826. 2º Methode Jacotot appliquée à l'étuds du piano, approuvée par le fondateur de l'enseignement uni-

versel; Dijon, chez l'auteur, 1850, in-8° de cinquante-six pages, avec un cahier de musique in-4°. En 1827, la place do maltre de chapello à la cathédraie de Dijon étant devenue vacante, elle fut offerte à Paris qui l'accepta, parce que sa santé affaiblie par le travall lui rendait l'ensoignement pénible à Paris, Pendant qu'il remplissalt ces fonctions, il fit entendre pinsieurs messes et motets de sa composition. La suppression faite par le gouvernement, en 1850, des sommes précédemment allouées aux maitrises de cathédrales. dans le budget des dépenses de l'État, le traitement des maîtres de chapelle subit one réduction, à laquelle Paris dût se soumettre : mais il accepta en dédommagement la place d'organiste devenue vacante par la mort de Larey. Cet artiste a fait représenter, à Dijon, deux opéras de sa composition, le premier en 1855, l'autre, dans les premiers jours de 1847; ce dernier avait pour titre : Une quarantaine au Brestl. Paris s'est fait remarquer à l'exposition de l'industrie de 1854, à Paris, par l'Harmoniphone, de son invention, petit instrument à clavler, trés-ingénieux, destiné à remplacer le hauthois dans les orchestres des petitrs villes où cet instrument n'existe pas. Le mécanismo de l'barmoniphone consiste en un courant d'air comprimé qui fait vibrer une corde de boyau lors que l'abaissement de la touche ouvre une soupape par ou il s'échappe. La sonorité a heaucoup d'analogie avec le son du hauthois.

PARIS (Ainé), né le 19 juin 1798, à Quimper (Finistère), fit ses premières études au collégo de Laon et s'attacha particulièrement aux mathématiques, dans le dessein d'entrer à l'écolo polytechnique. Les événements de 1814 ayant ramené sa famille à Paris, il acheva ses humanités au collége royal de Charlemagne, puis suivit les cours de l'école de droit et fut reçu avocat en 1820. Dans la même année, il eut, au Courrier français, l'emploi de sténographe, et deux ans plus tard, il fut chargé des mémes fonctions au Constitutionnel. Au commencement de 1821, il suivit le cours de musique de Galin (voyez ce nom) et se lia d'amitlé avec cet homme distingué; mais l'étude de la théorie do Feinaigle sur l'art de développer les ressources de la mémoire par de certains procédés, et les perfectionnements qu'il y introduisit, lui procurérent l'avantage d'être nommé professeur de mnémonique à l'Athénée de Paris, en 1822. Ses cours publics avant insuiré de l'intérêt, il se détermina à parcourir la France, pour en

ouvrir de semblables dans quelques grandes villes. Lyon, Ronen, firent bon accueil au professeur d'une seience ponvelle qui s'adressait à toules les classes de la société; mais, à Nantes, le préfet, qui erut voir des allusions injurieuses pour la restauration dans les procédés d'enseignement de M. Paris, fit fermer le cours, et bientôt aurès le ministre de l'intérieur étendit l'interdiction à toute la France. Elie ne fut levée qu'en 1828, par M. de Vatismenil; mais, dès lors, M. Aimé Paris avait pris la résolution de faire, dans les départements et à l'étranger, pour l'enseignément de ja musique par la méthode de Galin, ee que Gestin, Aimé Lemoine, Jue et d'autres avaient fait à Paris par leurs eours. Ce fut ainsi que, pendant trente ans, M. Paris fit, dans une multitude de villes, en France, en Belgique, en Hollande et en Suisse, des cours de cette méthode du méloplaste, à laquelle il avait fait des modifications, comme ses prédécesseurs en avaient fait d'espèces diverses. A son arrivée dans une ville qu'il se proposait d'exploiler, il débutait ordinairement par quelques séances de Mnémotechnie, pour fixer l'attention du public : elles étaient en quelque sorte l'introduction obligée des cours de musique. Pour donner de l'éelat à ceux-ci. Il avait sour babitude d'envoyer ou de faire afficher des défis aux professeurs de musique ou aux ebefs d'écoles de la localité, demandant toujours des épreuves comparatives, sons des conditions qu'il savait hien ne pouvoir être acecptées (1), Ou'on lui répondit, ou qu'on gardat le siience, on ne pouvait éviter qu'il publidt quelque pamphlet contre eeux qu'il considérait comme ses adversaires naturels. La violence en était le caractère; l'injure y était prodiguée, nonseulement aux auteurs de systèmes différents d'enseignement, tels que Bocquillon-Wiihem, Pastou. Mercadier et autres, mais aux professeurs des villes où M. Paris faisait un séjour plus ou moins prolongé, aux journalistes qui hasardaient quelque observation critique sur la méthode Galin-Paris, aux sommités de l'art et de la seience qui n'opposaient qu'un dédaignenx silence aux défis qu'on lenr adressait, voire même aux antorités locales qui ne secondaient pas avec assez d'empressement les rues de M. Paris. Il scralt impossible aujonrd'hui de citer les titres de loutes les brochures de ce genre répandues dans toutes les parties de la France et à l'étranger; leur auteur sent pourrait vraisemblablement en donner la no-

réunis et classés par M. Paris. 3º Notes détaillées, à l'usage des souserépteurs au cours de musique fait par M. Aimé Paris, d'après la théorie de P. Galin. 1856, in-4°, 4º Resumés progressifs du prochain cours de muzique vocale en quatre-vingts lecons, professé par M. Aimé Paris, d'après la théorie de feu P. Galin, in-fol. 5º Avant-gout des sévérités de l'avenir, ou seize ans d'une lutte qui n'est pas terminée et qui amènera infailliblement le triomphe d'une grande idée; 1846, in-8°. La grande idée, c'est la notation de la musique en chiffres, 6º La Question musicale élevée à la hauteur des sommités compétentes : 1849, in-8°. On trouve la liste des égrits de M. Paris concernant la mpémotechnie dans la Francelittéraire, de Onérard (t. VI. p. 598), et dans la Littérature francaise contemporaine (loc. cit.). Homme d'intelligence et doué d'une rarc énergie, N. Aimé Paris a montré une prodigicuse aetivité dans ses voyages, ses cours, ses immenses travaux pour la parlie matérielle de son enseignement et la profusion de ses pamphlets, Aujourd'hui même (1865), après trenteeing ans d'immenses fatignes, il combat eneore avec l'ardenr de la jeunesse pour ses convictions, et public, à Rouen, le journal de la Methode Galin-Paris-Cheve, sous le titre de la Réforme musicale. Il a trouvé dans son heau-frère (M. Chevé) un auxiliaire de la même trempe, qui fait à Paris, pour le triomphe de la méthode, ce que lui-même a fait dans les départements et à l'étranger, M. Paris a donné une deuxième édition du livre de Galin, sous ee titre : Exposition d'une nouvelle méthode pour l'enseignement de la musique; deuxième édition, publiée aux frais des disciples de M. Aimé Paris, et augmentée, par ce professeur, de figures explieatives, et d'une notice sur l'auteur; Lyon, Baron, 1852, in-8° avcc scize planches.

menelalure, car tout cela est tombé dans un

profond oubli. La Littérature française

contemporaine (t. V. p. 590) me fournit les

titres snivants : 1º Memorandum du cours

de M. Aimé Paris (théorie de P. Galin) ; Bor-

deaux, 1838-1839, in-4°. 2º Manuel pratique

et progressif de musique vocale, d'après la

methode Galin-Paris-Chevé; Caen, Poisson.

C'est un recueil d'airs en polation chiffrée,

PARIS (ALEXIS-PARIS), premier employé au eabinet des manuserits de la Bibliothèque royale de Paris, membre de l'Institut de France et de heahcoup de sociétés savantes, est mê à Avenay (Warne), le 25 mars 1800. Au

(I) Voyes Cotvá-

nombre des onvrages de ce littérateur, où hille nei émilion solide assa pédanterie, on remarque : le Bomancero françuis ; Hatoire de quelques anciens trouvères, et choiz de leurs chansons; le tout nouvellement recueilli paris, Techner, 1855, un volume in-12. Les notices que renferme ce volume sur Anderfol-le-Bilard, le Quares de Bethune, Charles, roi de Sicile et comte d'Anjou, Jean de Frienne, le comte de Bretagne et lluce et de la Ferié, sont remplies d'intérét.

PARIS (CLAUDE-JOSEPH), né à Lyon, le 6 mars 1801, fit sea premières études de musique en cette ville, puis se rendit à Paris où il entra au Conservatoire, le 24 juin 1824. Il reçut de Lesueur des leçons de composition. En 1825, il se présenta aux concours de l'Institut de France, et y obtint le second grand prix de composition : le premier lui fut décerné l'année suivante, pour la cautate intitulée Herminie. Devenu pensionnaire du gouvernement, il se rendit en Italie, vécut près de deux ans à Rome et à Naples, et fit jouer, à Vienne, en 1829, l'Alloggio militare, opéra houffe en un acte. De retour à Paris, il fit entendre, en 1850, une messe de Requiem de sa composition dans l'église des Petits-Pères, Le 31 juillet 1831, on représenta, au théâtre Ventadour, la Feillée, opéra-comique dont il avait écrit la musique, et qu' n'eut qu'un succès médiocre, Depuis cette époque, M. Paris s'est fixé à Lyon.

PARISE (GENNARO), compositeur de musique d'église, est né à Naples dans les dernières années du dix-huitième siècle. Fils d'un ancien élève de Cafaro qui était musicien instruit et compositeur. Parise apprit, sous la direction de son père, les éléments de la musique, l'harmonie et le contrepoint; toutefois, son étude la plus solide fut la lecture attentive des ouvrages des grands maltres, particulièrement les œuvres de musique d'église, Après qu'il se fut fait connaître par de bonnes productions en ee genre, il obtint les places de maître de chapelle de la cathédrale de Naples et des églises de Saint-Dominique, des Hiéronymites et de plusieurs autres. En 1851, il était professeur d'accompagnement des partimenti au collège royal de musique de cette ville. Parmi les nombreuses compositions de cet artiste, on remarque beaucoup de messes avec orchestre; d'autres messes, à trois et quatre voix, dans lestyle alla Palestrina; plusicurs autres à trois voix avec orgue; d'autres, enfin, à deux ettrois voix sur le chant choral des capucins et récollets; une messe de Requiem à grand orchestre; deux autres alla Palestrina; quelques messes brèves et vépres avec accompagnement d'orgue ou de harpe; trois vépres complètes avec tous les psaumes alla Palestrina: plusieurs Dixit; d'autres psaumes à graud orchestre; trois Credo avec orchestre ou alla Palestrina; phosicurs introits, graduels et offertoires avec orchestre et sans instruments; des proses ou séquences ; beaucoup d'hymnes pour les vépres avec orchestre, et d'autres pour des voix scules; deux Pange lingua avec orchestre ci orgue; un Tantum ergo pour ténor avec orchestre et un écho lointain, à trois voix; des matines de Noel, à trois et quatre voix; sept Miserere, à trois et quatre voix avec orgue, et un autre Miserere avec accompagnement de hassons; une messe solennelle pour le dimanche des Rameaux qui s'exécute dans l'église des Hiérouymites ; d'autres, pour le vendredi et le samedi saints ; plusieurs Lamentations ; les trois heures de désolation de la Vierge Marie, avec deux violoncelles ; deux Salve Regina avee orchestre; un autre avec orgue; trois Te Deum avec orchestre. dont un à six voix; deux autres Te Deum, à trois voix, avec orgue; deux litanies à quatre voix, et deux à deux voix; différentes piècea pour des cérémonies monastiques, et une cautate à trois voix, en l'honneur de saint Joseph.

PARISH-ALVARS (ÉLIE), harpiste célèbre et compositeur distingué, naquit à Londres, en 1816, d'une famille israélite. Dizi (voyez ce nom) fut son premier maltre de harpe; mais, après que cet artiste eut quitté Londres pour se fixer à Paris, Parish-Alvars deviut élève de Labarre, et dès lors il changea sa manière et prit le caractère grandiose et la sonorité puissante qui le distinguérent des autres artistes. Il joualt aussi du piano avec beaucoup d'habileté. Parish-Alvars n'était àgé que de quinze ans lorsqu'il fit un premier voyage en Allemagne, dans lequel il se fit entendre à Bréme, à Hambourg, à Magdebourg, et déjà y produlsit une vive impression sur les artistes. De retour en Angleterre, il se livra à de nouvelles études, particulièrement sur l'exécution rapide des tierces, dessixtes et des octaves des deux mains, sur les sons harmoniques simples et doubles combinés avec les sons naturels, et sur l'usage des pédales pour des modulations inattendues. En 1854, il visita la haute Italie, et frappa l'auditoire d'étonnement et d'admiration dans un concert qu'il donna à Milan, quoiqu'il ne fùt âgé que de dix-huit ans. Deux ans plus tard, il était à

Vienne, où il obtint les plus brillants succès. Il y resta près de trois appées, ne cessant de chercher de nouveaux effets et de nouvelles ressources dans son instrument. Dans l'intervalle de 1858 à 1842, Parish-Alvars fit un voyage en Orient, où il recueillit des métodies dont il fit ensuite les thèmes de quelques-uncs de ses compositions. Tous les résultats étaient obtenus nar l'artiste, et son talent était parvenu au plus baut degré de perfection, quand Il donna ses concerts à Leipsick, en 1842, à Berlin, à Francfort, à Bresde et à Prague dans l'année snivante. Une appréciation pleine d'enthouslasme de son exécution merveilleuse, datée de Bresde (février 1845), et signée du nom de Thérèse de Winckel, parut alors dans la Gazette générale de musique de Leipzick (nº 9, col. 167, 168). Après avoir analysé les prodiges de cette exécution dans tous les genres de difficultés vaineues, l'auteur de cette appréciation s'écrie : Parish-Alvars est sur son instrument un véritable Colomb, qui a découvert les riches trésors d'un nouveau monde pour la harpe. En 1844, nous retrouvons cet artiste extraordinaire à Napies, où li excitait des transports d'admiration. Beux ans après, il retourna en Ailemagne et s'arréta à Leipsick. Ses lialsons avec Mendelssohn et ses longs séjours au dejà du Rhin avaient exercé une puissante influence sur son sentiment musical et lui avalent donné depuis plusieurs années des tendances vers l'art sérieux qui avaient modifié le caractère de ses compositions. Cette transformation devient évidente dans son concerto pour la harpe (en sol mineur), œuvre 81, qu'il avait écrit à Leipsick, et qui fut publié en 1847. Bans cette même année, il alia s'établir à Vienne, mais sans s'y faire entendre, et se livrant à des études sérieuses sur l'art d'écrire. Ce fut à cette époque qu'il s'essaya dans des quatuors pour instruments à cordes et dans des morceaux de symphonies dont on m'a fait l'éloge à Vienne, mais qui, je crols, sont restés en manuscrit. Parish-Alvars avait été nommé virtuose de la chambre impériale; ce titre ne l'obligeait pas à un service très-actif, et lui laissait le temps nécessaire pour se livrer au travail de la composition. Malheurensement sa santé déclinalt visiblement depnis près d'une année : Il mourut à Vienne, le 25 janvier 1849, et l'art perdit en Ini un de ses plus nobles interprêtes.

Les compositions les plus remarquables de Parish-Alvars pour la harpe sont : 1º Grand concerto (en sol mineur), avec orchestre. op. 81; Leipsick, Kislner. 2º Concertino pour deux harpes et orchestre, op. 91; Milan, Ricordi. 3º Concerto pour barpe et orchestre (en mi bémol), op. 98; Mayence, Schott, 4º Souvenir de don Pasquale, duo pour harpe et piano, op. 74; ibid. 5º Chaur de corsaires grees et marchs pour harpe seule, op. 55; Hambourg, Schuberth, 6º Foyage d'un harpiste en Orient. Recueils d'airs et de melo dies populaires en Turquie et dans l'Asie Mineure, pour barpe seule, op. 62 : nº 1. Souvenir du Bosphore; 2, Danse Bulgarienne: 3. Air bébren de Philippopolis; 4. Air arménien; 5. Marche de parade du sultan; 6. Chanson grecque de Santorino; Vienne, Mechetti. 7. Grande marche, op. 67; Mayence, Schott. 8. L'Adieu, romance, op. 68; Vienne, Mechetti. 9. Orage et calme, op. 71; Mayence, Schott. 10. Scenes de ma jennesse, grande fantaisie, op. 75; ibid. 11. La Danse des fees, morceau caractéristique, op. 76: Vienne, Mechetti. 12. Grande fantaisie sur Lucrèce Borgia, op. 78; Mayence, Schott, 18. Grande fantaisie sur Lucia de Lammermoor, op. 79; Vienne, Artaria. 14. Réveries, op. 82; Leipsick, Kistner. 15. Serenade, op. 85; ibid. 16, Grande étude à l'imitation de la mandoline, on, 84; Milan, Ricordi, 17. Il Papagallo, souvenir de Naples, op. 85; Leipsick, Kistner, 18. Souvenir de Pischek, fantaisie, op. 89; Mayence, Schott, 19. Illustrazioni de' poeti italiani, op. 97; nº 1, Petrarca; Milan, Ricordi. 20, Trois romances sans paroles, œuvre postbume; Mayence, Schott.

PARISINI (IGNACE), né à Florence au commencement du dix-neuvième siècie, y a fait ses études musicales, et fut pendant quelque temps chef d'orchestre du théatre de la Pergola. En 1854, il fut engagé pour diriger l'orchestre de l'Opéra italien de Paris : il occupa celte position jusqu'en 1858; mais l'administration de ce théâtre ayant changé alors, il ne s'entendit point avec la nouvelle direction et fut remplacé. Vers le même temps, des propositions furent faites à cet artiste pour qu'il se fixat en Grèce; il les accepta et s'établit à Athènes comme professeur de chant, Il y était encore en 1845; mais après cette date on n'a plus eu de renselgnements sur M. Parisini. Il avait fait représenter, en 1858, à Fossano (Piémont), un opéra Intitulé la Scimia riconoscente.

PARISIS (PIERRE-LOUIS), évêque de Langres (28 août 1854), pais d'Arras (12 août 1831), est né à Orléans, le 12 août 1795. Après la révolution de 1848, ce prélat fut éln nar le département du Morbiban représentant à l'assemblée nationate et fut réélu à l'assemblée législative, ou il fit partie de la majorité monarchique. Après le coup d'État du 2 décembre 1851, il se retira des affaires politiques et ne s'occupa plus que de celles de son diocèse et de ses écrits. It n'est elté lei que pour son Instruction pastorale sur le chant de l'égliac; Paris, Lecoffre et Co. 1846, in-8º de quatre-vingts nages, où l'on trouve de trèshonoes idées sur la nature de ce chant et sun exécution. On doit aussi à Mgr Parisis une édition de l'Antiphopalre romain pour l'usage de son diocèse, sous ce titre : Antiphonarium romanum, ad normam Breviaril, ex decretis sacro Concilii Tridentini reatituti, S. Pii V, pontif. max., juasu editi, Clementis VIII ac Urbani FII auctoritate recogniti, complecteuz, suiz lociz diaposita, omnia ad vesperas et horas, juxta ritum sacrosanctx romanx Ecclesix, in choro modulandas necessaria, quibus accedunt officia præcipuorum festorum, etc. Editio nova accurate emendata; Dijon (sans

PÉRISOT (Nicolas), prêtre du diocèse d'exerces, qui rivait vers le milieu du dix-séptiem siècle, a composé cinq messes, dont une à quatre voix ad imitationem moduil (Daam pulchra es, et quatre à six voix ad limitationem moduil : Columba mea; — Surge propera; — Dilectus meus; et Sonct vox, que Ballard a publièces en 1606, 1n-fol.

date), 1 vol. in-fol.

PARISOT (Arxivinx), violoniste, proressure de misque et compositure d'orfens, nédans cette ville, vers 1800, a publié de as composition: 1 > Symphonie concertante à grand orchestre; Orleans, Demar. 2º Conectos pour violon, nº 1 et 2; pêdu. 5º Toris duos concertants pour deux violons; bibd. « Six dém non difficiles; bid. 2º Ouvrante leçons fociles et progressives pour le violon; tidd. 6º Principes de musique; tidd.

Un autre artiste du même nom a fait graver chez Richault, à Paris, des Noels variés pour l'orgue, op. 1, et des thèmes variés, op. 2.

PARKE (Izzs), hauthoiste anglais, né dans les derniers mois de 1745, a joul d'une grande renommée dans son pays. Simpson, le meilleur hauthoiste de son temps, lui doona des teçons, et lamagarten lui enseigna l'harmonie. Ses progrès furent rapides sur son iustrument, et hientôl Il fut considéré par ses compatifoire comme un virtouse de première

force. En 1776, il fut engagé comme premier hauthois des oratorios dirigés par Smith et Stanley, successeurs de Ilmodel. Divers engagements bui furent ensuite offerts pour les concerts du Ranciagh, de Maru-le-Bone-Gardens, et pous l'Opéra, en 1786. Plus tard Il succéda à Fischer, comme hauthoïste solo dans les concerta du Wanxball. La protection spéciale du duc de Cumberland le fit entrer dans la musique particulière de Georges 111. Le prince de Gattes, depuis lors Georges IV, l'ayant entendu, en 1785, dans un des conoerts de la reine Charlotte, fut si satisfait de son exécution, qu'il l'admit dans sa musique particulière avec Giardini, Schroeter et Crossdill. Enfin, il fut attaché à l'orchestre du concert de musique ancienne, aiusi qu'à toutes les fêtes musicales qui se donnaient , dans les priocipales villes d'Aogleterre. Ayant amassé une fortune considérable, il se retira, vers 1815, à l'âge de soixante et dix ans, et mourut à Londres, le 9 août 1829, dans sa quatre-vingt-quatrième année. Parke a composé plusieurs concertos pour le hauthols, qu'il a exècutés dans divers concerts, mais qui n'ont pas été gravés.

PARKE (WILLIAM-TROMAS), frère cadet du précédent, né en 1762, fut comme lui bauthoiste, et dès l'âge de huit ans devint élève do son frère. Burney lui enseigna à Jouer du piano, et Baumgarten lui donoa des leçons d'harmonie. Après avoir été attaché peodant quelques années à l'orchestre de Drury-Lane, il fut nommé, en 1784, premier bauthois de Covent Garden. Il occupa cette place pendant quarante aus, et se retira, eo 1824, pour jouir de l'aisance qu'il avait acquise. Parke a eu de la réputation en Angleterre comme compositeur de gleea et de chansons, dont il a publié un grand nombre. Il a écrit aussi les ouvertures et quelques airs des drames Netley Abben et Lock and Key, ainsi que deux tivres de duos pour deux flûtes ; Londres, Clementi ; mais son ouvrage le plus important est incontestablement celui qui a pour titre : Musical Memoira, comprising an account of the general state of music in England, from the first commemoration of Handel in 1784, to the year 1850 (Mémoires sur la musique, contenant une notice de l'état général de la musique en Angleterre, depuis le premier anniversaire de Rændel, en 1784, jusqu'à l'année 1850); Londres, H. Colburn, 2 vol. gr. in-12, 1830. On peut consulter l'analyse que j'ai donnée de ce livre dans le XIe volume de la Revue musicale (p. 178 et suivantes).

PARMA (Viccuss), compositer Hallen, et al. (Allen and Allen and Al

PARMENTIER (CHARLES-JOSEPH-TRÉOnone), né le 14 mars 1821, à Barr (Bas-Rhin), fut élevé jusqu'à l'âge de seize aus à Wasselonne, petite ville du même département, où son pére était receveur des contributions indirectes. L'école primaire était dans ce lieu la seule ressource pour l'instruction : ce fut la mère de M. Théodore Parmentier, femme distinguée et d'une éducation peu commune, qui lui enseigna le français, l'histoire, la géographie, la mythologie, la langue italienne, le solfége et le piano. Des lecons neu régulières d'un ami lui apprirent le dessin, le latin, l'arithmétique et la géométrie. La maison du père de M. Parmentier était le centre musical de la petite ville de Wasselonne : on v chantait des chœurs d'hommes à quatre voix; on y exécutait des quatuors d'instruments à cordes, et ces occasions fréquentes d'entendre de l'harmonie développaient rapidement l'instinct musical du jeune homme et lui faisaient faire de rapides progrès. Sans maltre, il était parrenn par de constants efforts à joner la partie de second violon dans les quatuors. Les dispositions de M. Parmentier pour la musique avaient fail songer à l'envoyer an Conservatoire de Paris; mais son père ayant objecté que la carrière d'artiste est ingrate ponr ceux qui, au début, sont sans fortune, on renonça an premier projet et la famille décida que le Jeune homme se préparerait à entrer à l'école polytechnique. Seul, et sans le seconts des maltres, il étudia la rhétorique, la philosophie, l'histoire universelle et la langue greeque. Ces études terminées, il obtint le grade de hachetier ès lettres à Sirasbourg, en 1858. Pais il éludia pendant un an les mathématiques sous la direction de son frére ainé, éléve de l'école d'application de l'artillerie et du génie, à Metz, suivit pendant une autre année le cours de mathématiques spéciales au collége de la même ville, et fui reçu à l'école polytechnique à la fin de 1840, Il en sortit premier de la promotion du génie, ce qui lui fit passer deux années à l'école d'application de Melz. Après deux ans de grade de lieutenant du génie, il obtint celui de capitaine au cholx en 1847.

L'école polytechnique et l'école d'applicalion avaient interrompn les études musicales de M. Parmentier; il les reprit après cette période et se livra à la lecture des traités d'harmonic, de contrepoint et de fugue, d'instrumentation, d'histoire de l'art, d'acoustique, en un mot de tout ce qui se rattache à. la musique considérée comme art et comme science. Ces travaux l'occupérent à Strasbourge de 1847 à 1852. Dans cet intervalle, il prit quelques Jecons d'orgue de M. Stern (vouez ce nom), et se livra à l'étude de ce hel instrument. Appelé à Paris, en 1853, pour y être attaché au comité de fortification, il ne resta qu'un an dans cette position, et devint, en 1854, aide de camp du général Niel, avec qui il fut de l'expédition de la Baltique et se trouva an siège de Bomarsund. En 1855, il accompagna ce général au siége de Séhastopoi et prit part à l'assant de l'ouvrage de Majakoff. Nommé chef de bataillon du génie, en 1859, il prit part à la campagne d'Italie en qualité de premier aide de eamp du général Niel. La manière dont il s'est distingué dans ces diverses campagnes l'a fait nommer chevatier de la Légion d'honneur, en 1854, après la prise de Bomarsund, puis il fut décoré de la médaille anglaise de la Baltique, de la médaille de Crimée, de l'ordre turc de Mcdjidie, et le roit de Sardaigne le nomma officier de l'ordre des Saints Maurice et Lazare. Le 16 avril 1857, il a éponsé la eélèbre virtuose Teresa Milanollo.

Les ouvrages publiés par M. Parmentier sur la science du génie militaire, sur les mathématiques et sur la topographie, n'appartiennent uas à l'obiet de ce dictionnaire biographique; nous ne les mentionnerons pas plus que ses poésics françaises et allemandes publices dans plusieurs journaux et recueils périodiques, et nous nous bornerons à l'indication de ses travanx de littérature musicale et de ses compositions. Dans la premiére catégorie, nous trouvons des articles de hiographie et de critique dans la Revue et gazette musicals de Paris, dans la France musicale. dans la Critique musicale, dans le Courrier du Bas-Rhin, le Courrier de Verdun. l'Alsacien, etc. La plupart de ces articles sont signés. On a aussi de M. Parmentier : Almanach musical, ou Ephémérides pour chaque jour de l'année; Strasbourg, 1851 et 1852, et dans la Revue et gazette musicale, en 1854 et 1855. Parmi les compositions de cet amateur, on remarque : 1º Six mélodies pour mano, op. 1; Paris, Fleury, 2º Quatre connecte fragiscies, qó. 4; Sirabougi, 3º Quatre morceant pour negue, qo. 5; 16d. 4º quatre ringuestre peint perhade et verezi orrigues, prandus, dº Gondinico pour plane, prandus, de desenventes pour plane, prandus, de desenventes pour plane, prandus, de desenventes pour cui participativa de la companio de la companio de la prandus de la companio de la prandus de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la compani

voix d'hommes; etc.

PARMENTIER (Nos), Foyez MILA-NOLLO.

PAROLINI (Pizzaa-Jzax), né à Pontremoli, le 5 mai 1759, commença l'étude de la musique sons la direction d'Ollvieri, organiste de cet endroit, puis se rendit à Borgo-Taro pour y compléter son éducation musicale, par les leçuns de Gervasoni. Sa première production fut une messe à trois voix, qui fut exécutée le 25 mars 1808. Il écrivit ensuite d'autres messes à trois et quatre voix, et le 15 août 1810, li en fit jouer une à grand orchestre, avec des vépres, dans l'église du Rusalre, à Parme. Parmi les autres productions de cet artiste, on remarque des symphonies à grand orchestre, des quatuors pour deux violons, alto et basse, dont quelques-uns ont été imprimés, et des pièces de plano gravées à Florence, chez Poggiall, an 1812.

PARRAN (le P. ANTOINE), Jésulte, naquit, à Nemnurs, en 1587, entra dans la Société de Jésus en 1607, à l'âge de vingt aus, et enseigna les belies-lettres au cullége de Nancy. Il mourut à Bourges, le 24 octobre 1650. On a de lul uu livre institulé : Traité de la musique thenrique et pratique, contenant les préceptea de la composition ; Paris, 1646, in-4°. L'edition de 1656, citée par Forkel, Gerber, Choron et Fayolle, et les autres biographes, n'existe pas ; l'approbation de celle de 1646 en est la preuve. Les auteurs du Dictionnaire historique des musiciens (Parls, 1810-1811) disent que le tivre du P. Parran (un des plus rares parmi ceux qui ont été imprimés en France) est mal conçu et mal rédigé: il y a beaucoup de légèreté dans ce jugement, car la notation et les régles du contrepoint sont mieux expliquées dans cet ouvrage que dans les autres livres français publiés jusqu'à l'époque nu il parut. Le seui reproche qu'nn puisse faire à son auteur eat d'avoir manqué

d'emidiule Instagu'il s'unt exprisse en cetermes, dans son avertiscement Ju Icetur ; « Non cher lecteur, si vous avez agrachice les préceptes du contrepoint municiel qui n'out point encore été veus, ny donnet au public par la mais d'aucun que le sache, étc. « On a peine à comprendre que le P. Parran ail par le mais d'aucun que le sache de di irree production de la comprendre de la comprendre de la presentation de la comprendre de la production de la comprendre que la point avaient été exposés avant le milieu du dus septième étécle.

PARRY (JEAN), musicien anglais, est né à Denbigh, dans le pays de Galles, en 1776. Un maltre de danse lui enseigna les éléments de la musique, et lui apprit à jouer de la clarinette. Cet instrument lui servit lorsque la milice de Denbigb fut organisée en 1793, ear, après deux ans d'étude, snus le maître de musique de son régiment, il fut choisi pour remplir les fonctions de ce chef. Après dix anxées de service dans cette place, il prit sa retraite, se maria et s'établit à Plymnuth. En 1807, il se rendit à Londres et s'y fixa. Deux ans après, il commença à composer la musique de petites pièces pour les théâtres du second ordre, particulièrement pour le Wauxhall, le Lycée et l'Opéra anglais. Il fit aussi représenter plusieurs opéras à Covent-Garden et à Drury-Lane, entre autres Ivanhoe, Parry s'est fait surtout une brillante réputation en Angleterre par la composition d'airs qui ont obtenu un succés populaire : il en publia, en 1824, une collection numbrense, en deux volumes. Ses connaissances dans la musique galloise, appelée cambrienne, et sa qualité de barde welche, l'ont fait chôlsir pour présider, en 1820, le congrés des bardes à Wrexham, et celul de Brecon, deux ans après. L'assemblée annuelle des bardes et des ménestrels gallois qui se tient à Londres est aussi placée sous sa direction; enfin, au grand cougrès de ces bardes, assemblé en 1821, le grade de Bard glaw, ou maitre de chant welche, lui fut conféré. Les compositions de Parry, en tout genre, s'élèvent à plus de quatre cents ; on y remarque plusieurs morceaux pour la harpe, douze rondeaux pour le plano, des airs variés pour le même instrument, beaucoup de morceaux de musique militaire, la musique de plusieurs pantomimes, mélodrames et opéras, beaucoup de duos pour le chant, de glees et de chansons, deux volumes de mélodies galloises, deux volumes de mélodies écossaises arrangées sur des paroles anglaises, et des méthodes pour divers instruments : toutes ces productions out été publiées à Loudres. La collection de chauts

du pays de Gattes, publices par Parry, a pour titre : The Helsh Harper, being an extensive collection of Welsh Music, comprising most of the contents of the three volumes published by the late Edward Jones. To which are prefixed observations on the character ant antiquity of the Welsh Music, and an Account of the rise and progress of the Harp, from the earliest period to the present time (le Harpiste gallois, ou grande collection de musique du pays de Galles, renfermant la plus grande partie de ce qui est contenu dans les truis volumes publiés par feu Edouard Jones ; précédé d'observations sur le caractère et l'antiquité de la musique galloise, et d'une notice sur l'origine et les progrès de la harpe, depuis les temps les plus anciens jusqu'à l'époque actuelle); Londres (sans date), un volume in-fol. On a aussi de ce savant : 1º Il Puntello, or the Supporter, containing the first Rudiments of Music (l'Appui, ou premiers rudiments de musique) ; Londres (sans date), in fol. 2º Account of the royal musical Festival held in Westminster Abbey, 1834 (Notice sur le Festival royal de musique célébré à l'althave de Westminster, en 1854); Londres, 1855, in-4°.

Ce musicien înstruit a fait, à Loudres, des cours de lectures historiques sur la mossique. En 1851, il me visita dans un voyage qu'il faisait en Belgique, et me dit qu'il se proposit de publier un volume de résumés de ses lectures; je n'ai pas appris que cet ouvrage ait naru.

Un autre Jony Parny, né à Ruahon, dans le nord du pays de Galles, vécut dans la première moitié du dix-huitième siècle, et fut un barde et joueur de harpe de l'ancienne famille Wynnstay, célèbre par le grand nombre de hardes auxquels elle avait donné le jour. On connaît de lui quelques airs avec accompaguement de harpe, dans la tonalité et dans le style de la musique populaire de son pays, Il a aussi publié : 1º Ancient British Music, or a collection of tunes, never before published. To which is prefixed an Historical Account of the rise and progress of Music among the Ancient Brittons (Ancienne mualque britannique, ou collection d'airs qui n'ont jamais été publiés, précédée d'une notice sur l'origine et les progrès de la musique chez les anciens Bretons); Londres, 1742, in-4". 2" Collection of Welsh, English, and Scotch Airs, with new variations (Collection d'airs gallois, anglais et écossais, avec de nouvelles variations); Londres, 1761, in-4°.

PARSONS (Roarny), organiste de l'abbaye de Westminster, fut attaché comme musicien à la chapelle royaie, sous le règne d'Élisabeth. Il se noya à Newark-sur-la-Trent, au mois de janvier 1569. Son épitaphe se tronve dans les Fragments de Cambden. Plusicurs compositions de Parsons existent en manuscrit dans quelques bibliothèques de l'Angleterre, particulièrement au Muséum britannique, dans la collection recueillie par Tudway pour lord Harley (net 1715 à 1720, in-4°), ou l'on trouve de Parsuns l'antienne : Deliver me from mine enemies, et dans le sixième volume des Extraits de Burney (nº 11,596), qui renferme, du même artiste, le motet à cinq voix In nomine, et le madrigal. aussi à cinq voix : Enforced by love and fear.

PARSTORFFER (PAU), un des premiers marchands de musique gravée qu'il y ait eu en Allemagne, vécut à Munich vers le milieu du dix-septième siècle. Il a publié un catalogue de musique, sous ce litre : Indice di lutte le opere di musica; Munch, 1655.

PARTAUS (Janas), roi des ménestreis du Haiault, vécut dans les premières années du quinzième siècle. Les archives du royaume de Belgique renferment quaître quittances de sez émoluments, datées des 20 mars 1410, 20 juin 1410, 5 février et 20 mars 1411, et siguées de sa main.

PARTENIO (JEAN-DOMINIQUE), compositeur dramatique, né d'une famille honorable de Spilimbergo, dans le Frioul, qui s'était fixée à Venise, embrassa l'état ecclésiastique, et fut d'abord chanteur dans la chapelle ducale de Saint-Marc, où il fut admis, le 21 février 1666, aux appointements de 80 ducats. Son mérite le 6t choisir, le 25 juillet 1685, pour occuper la place de vice-maltre de la méme église, dans laquelle il succéda à Legrenzi. Peu de temps après sa nomination à cet emploi, il fonda à Venise la société philharmonique, sous l'invocation de Sainte Cecile. En 1690, il fut nommé directeur du conservatoire des Mendicanti, et deux aus après, il succèda à Jean-Baptiste Volpe, dans la place de premier maître de la chapelle ducale de Saint-Mare. Il mourut à Venise, en 1701. La Dramaturgie d'Allacci nous a conservé les titres suivants des opéras dont il a écrit la musique : 1º Genscrico; à Venise, en 1660. 2º La Costanza trionfante; 1673. 3º Dionisio; 1681. 4º Flauio Cuniberto; 1682. Partenio a laissé aussi beaucoup de musique d'église, et des compositions de différents genres produites par lui existaient autrefois dans les archives du conservatoire des Mendicanti; mais tout cela est depuis longtemps dispersé.

Un frère de ce compositeur, Jean Partenio, fut organiste distingué dans l'île de Saint-Georges le Majeur, à Venise.

PARZIZEK (ALEXIS-VINCENT), ecclésiastique, naquit à Pragne, le 10 novembre 1748, et v fit ses humanités. En 1765, il entra dans l'ordre de Saint-Dominique, et y acheva ses ètudes de philosophie et de théologie, d'abord au convent de Prague, puis à celui de Brunn. Arrivè à Gabel, en 1775, il mit en ordre la hibliothèque du monastère, et entreprit la restauration de l'orgue. Benx ans après, il retourna à Prague : ce fut alors qu'il devint élève du cèlèbre organiste Segert pour la composition, et qu'il commença à écrire de la musique d'église, qui est encore estimée. Nommé directeur du collége de Klattau, en 1785, il ne montra pas moins de zèle pour y perfectionner les études musicales que pour l'avancement des lettres et des sciences. En 1798, it obtint sa sécularisation, avec un canonicat à l'église métropolitaine de Leitmeritz. It vivait encore en cet endrolt vers la fin de 1817, à l'àge de soixante-nenf ans, Ses compositions principales sont : 1º Deux messes solennelles, dont une a été imprimée à Prague, en 1806, 2º Missa solemnis (en re) pro omni tempore, à quatre voix et orchestre; Leipsick, 1808, 5º Offertoire solennel à quatre voix et orchestre; ibid., 1807, 4- Deux messes brèves, en manuscrit, 5º Quarante offertoires, avec orgue ou orchestre, idem.6º Quatre O salutaris hostia, idem. 7º Un Salve Regina, idem. 8º Deux litanies, idem, 9º Deux airs d'èglise. 10° Trois cantates sur des textes allemands. 11° Une symphonie à grand orchestre, 12° Un nocturne pour des instruments à vent. 15° Quelques chansons allemandes avec accompagnement de piano.

PANCHIGOMORIO, en tairo PANCHILIO, sexul philosopes, en Dantzici, en 1001, in sex disches aux aniversités de Rosteck, et de Rescischers, et prise desgrés à Witterland, en 1044. Nomme professeur de morrie à l'animental de Rich, en 1071, in respit écus de l'animent de Rich, en 1071, in respit écus que que que a pour an occardirat o fatter partie de Rich, en 1071, in respit écus que avant accuration celutir form soné inventeur de Rich, en 1071, in respit écus que avant accuration celutir form soné inventeur antégrés se Leipsets, 1700, in en C (2º disso), il visit de Ordiner settait à la manique, et l'action de l'animent de l

et les arts qu'on altribue aux modernes ne sont que le résultat et le dèreloppement des connaissances qui nous ont été transmises par les anciens : système qui a été depuis lors déreloppé par Duteus. Dans la comparaison qu'il fait de l'harmonie des anciens arcc celle iles modernes, on voit inv'il est absolument étranger à la matière qu'il tractier.

eranger 3 is mister givii trate.

PANCH (1832), prodessere dep bilotophie a hoisele, në Aktrebourg, dan te comti is elementur; cer se milito di dis-septieme commenture de milito di dis-septieme (1700, par vilite de 22 marrile commin, datomatic di milito di discretation di settini destruttion qui aprondipti me expression bibritatique de l'inscription des passumes, qu'on colt testita de action, a deli insére dans le Préser dies antiquités sucrées, d'Ugolini, tomo 33, p. 680-775.

PASCHAL (le R. P.), religieux cordelier au couvent de Paris, vers le milieu du dixseptième siècle, est auteur d'un livre initulé: Briefve instruction pour apprendre le plainchant; Paris, Jean Be la Caille, 1638, in-8°.

PASI (ASTONE), sopraniste d'un mérite distingué, naquit à Bologne, en 1607, et entra dans l'école de Pistocchi, idont il fut un des meilleurs èlères. Fidele à la méthode de son maltre, il s'attacha au style d'expression ilans lequel il excella. Quanz, qui l'entendit, en 1726, fut frappé de sa helle manière d'exécuter l'adagio.

PANNI-ENCINI (Judith), entitrice distingue, angui à Rome, en 1790. Son nom distinguée, angui à Rome, en 1790. Son nom monce, à Rome, se téudes de chant, elle alla les terminer à Xilan, sons la direction de les terminer à Xilan, sons la direction de Monchini. Elle y fit son debtu na tideire, en 1814. Après avoir brille sur les principales sectes de l'Italia, ett è pousa, en 1826, un suscien neum d'Panini. Elle est morte à l'Ebreure, le 24 mars 1857.

PASINO (Erusan), compositeur de l'école vinitieune, ût visite l'a l'église de Cona, près de Venise, dans la seconde moitté du Autreplième siècle. Il a fait imprimer plusieurs reconits de messes, mottes, princeraries nonzes, parmi enquein or meranque i l'Misse a 3, 5 e 4 voci con strommit e basso, per l'organe v l'emis, 1663, in 4 2 "Mottett d'organe l'emis, 1663, in 6 2 "Mottett d'organe l'emis, 1663, in

op. 8; Venise, 1079, in fol. L'œuvre 7me est une collection de ricercari pour divers instruments.

PASQUIALE (Bourvace), malire de chapelle de la cathédrale, à Parme, naquit à Bologne, et vécut daos la seconde moitié du scizième siècle. On a de lai un ouvrage qui a pour titre: Saimi a's voci ed un Magnifecta a 8 voci; à Venise, chez les béritiers de Jérôme Scoto.

PASQU'ALI (Frascos), né à Cosenza, dans le royamme de Suples, ser si fin du scizième siècle, fit sestimés musicales à Rome et y passa la plus grande partie de sa vic. Parmi les ouvrages qu'il a publiés, je ne consi que cenx-ci il 1º Franc. Pachadist Cosentini socre contiones binis, ternis, qualernis quinique vocebus concinendes; Frantiis, ap. J. Fincentinum, 1017. 2º Marigali a dus, tre, quattro cinque voci, libro terzo, op. 5: Romes, app. Paolo Massutti, 1027. il occidito des sutti, 1027. il occidito des suttini, 1027. il occidito della suttini dell

PASQUALI (Nicolas), violoniste Italien, se rendit en Augleterre, en 1745, et se fixa à Edimbourg, où il mournt en 1757. On a gravé de sa composition : 1º Douze ouvertures à grand orchestre; Londres (saos date), in-fol. 2º Six quatuors pour deux violons, aito et basse, 1er et 2º livres; ibid. 3º Chansons anglaises. En 1751, Pasquali a publié un traité concis et de peu de valeur sur l'harmonie et l'accompagnement, intituié : The Art of thorough bass made easy, containing practical rules for finding and applying the various chords with facility; with a variety of examples, showing the manner of accompanying with elegance, etc.; Edimbourg et Londres, in-fol. obl. Il a paru une deuxième édition de ce livre, publiée à Londres, par J. Daie (sans date) : elle est gravée sur étain. Line traduction française de ee petit ouvrage a paru sous le titre : La basse continue renduo aisée, ou explication succincte des accords que le clavecin renferme : Amsterdam, 1762, in-fol. obl. Lustig a donné une nouvelle édition de cette traduction française, avec une version hollandaise intitulée : De General-Bass gemakkelyker voorgedraagen; of eene beknopte verklaaring van do Accorden, die het clavecymbel bevat, etc.; Amsterdam (sans date), J .- J. Hummei, in-4° de viogt sept pages de texte avec quatorze planches. On a aussi de Pasquali une méthode de doigter pour le piano : cet ouvrage a pour titre : Art of fingering the harpsichord, illustrated with numerous examples expressly calculated for those who wish tu obtain a complete knowledge of that necessary art; Londres, in-fol

PASQUALIN (Base Ayruna), sopraniste, de 3 Rome, vers follo, fut admis comme chapelain-chantre dans la chapelle pontificaje de 51 décembre 1950. En 1642, il quista cette position pour corter au théatre, où il brilla jusqu'en 1661. I teati atge de cinquante-quatre ans loraqu'il quitts la schee pour passer esc dernières années dans le repos. Paqualiói a composé des airs et des cantates qu'on trouve dans quelques recesils de son tempos.

PANQUENT (Hincorn), edebre organico du dix-spéciose siéce, aquait à Ferrare, vers 1580, et cut pour maître le edébre composition terrare de la constant de que personalat de quelques années, étèce du mémo mitre, il tot son prédécesseur dans la place d'organiste de Saint-Pierre du Vatiena. Ou proposition de la constant de la composition de la composition de cet artiste sont rares et pue composition de cet artiste sont rares et pue composition de cet artiste sont rares et pue composition.

PANOUINI (BERNARD), fut le plus grand organiste de l'Italie, daos la seconde moitié du dix-septiéme siécle. Il n'était pas de Rome, comme le prétend Gerber, car il naquit à Massa de Vainevola, en Toscane, le 8 décembre 1637. Il étudia la musique sous la direction de Loreto Vittori, puis sous cello d'Antojoe Cesti; mais c'est surtout au soin qu'il prit de mettre en partition et d'étudier les œuvres de Palestrioa qu'il dot son profond savoir, Jeune encore, il se rendit à Rome, et y obtint l'emploi d'organiste à l'église Saiote-Marie-Majeure. Plus tard, il eut le titre d'organiste du sénat et du peuple romain, et fut attaché à la musiquo do chambre du prince Jean-Baptiste Borghéso. Sa réputation était si hien établie, que l'empereur Léopold envoya à son école plusieurs musiclens de sa chapelle, pour perfectionner leur taient sous sa direction. Ses meilleurs éléves furent François Gasparini et Durante, Pasquini mourut à Rome, le 22 novembre 1710, et fut inbumé dans l'église do Saint-Laurent in Lueina, où son neven Bernard Ricordati et son éléve Bernard Gaffi lui érigèrent uo buste en marbre qui se volt encore dans cette église. avec celte inscription :

D. O. M.

Bernardo Pasquino Hetrusco e Massa
Vallis Nevola Liberiana Basilica ac
S. P. Q. R. Organedo viro probitale vila et
moris lipore laudatissimo qui Excil. Jo.

Esp. Burghesii Salmonensium Principii ciinciste ei mulificentia houstains muicis modulii apud omnos fere Europe Principes in modulii apud omnos fere Europe Principes de la constitut prima modulii apud omnos fere Europe (Ind. Co. Ind. Co.

En 1679, Pasquini écrivit la musique de l'opéra intitulé : Dov' è amore e pieta , ponr l'onverture du théâtre Capranica, où il était accompagnateur an piano, tandis que Corelli dirigeait la partie de premier violon. Ce fut aussi Pasquini qui composa le drame représenté en 1686, à Rome, en honneur de la reine Christine de Suède. On trouve de helles piéces de claveein de ee maltre dans le recueil intliulé : Toceates et suites pour le claveein de M.M. Pasquini, Paglietti et Gaspard de Kerle; Amsterdam, Roger, 1704, in-fol. Landsberg (royez ce nom) possédait un recueil manuscrit original de pièces d'orgue de Pasquini, dont i'ai extrait deux toccates, composées en 1697. Ce manuscrit est indiqué d'une manière inexacte dans le catalogue de la hibliothèque de ce professeur (Bertin, 1859), de ectte manière : Pasquini (Bernardo). Sonate per Gravicembalo (libro presioso). Volume grosso. È scritto di suo (sua) mago in questo libro. Le même catalogue indique aussi de Bernard Pasquini : Saggi di contrapunto. - Anno 1695, Volume forte, È scritto di suo (sua) mano ia questo libro. Malheureusement ces précieux ouvrages sont passés en Amérique avec toute la hibliothéque musicale du professeur Landsherg.

PASSARINI ou PASSERINI (le P. FRANÇOIS), religieux cordelier, dit Mineur eonventuel, né à Bologne, dans la première moitié du dix-septiéme siècle, fut nommé maltre de chapelle de l'église du couvent de Saint-François, en 1657. En 1674, il accepta les mêmes fouctions à Vilerhe, mais il fut rappelé à Bologne, en 1680, et reprit son ancienne place, avec cinquante éens romains de traitement annuel. Il mourut en 1698. On a de la composition de ee maltre : 1º Salmi concertati a 5, 4, 5 e 6 voei parte con violini, e parte senza, con litanie della B. F. a cinque voci con due violini; op. 1, Bologne, 1671. 2 Antifone della Beata Virgine a voer sola; Bologne, J. Monti, 1671, Cet ou-

vrage est dédié à la communauté de San Giovanni in Persiceto. Le P. Passarini dit, dans son épltre dédicatoire, qu'ayant été élu, à son grand étonnement, maître d'une société qui pe choisit ordinairement que des compositeurs d'un mérite éprouvé, il s'est efforcé de témolgner sa reconnaissance par la composition et l'offre de cet ouvrage. 3º Compieta concertata a 5 voci, con violini obligati, op. 3; ibid., 1672. 4º Misse brevi a otto voci co'l organo, op. 4; ibid., 1699. Le catalogue de Breitkopf, de 1764, indique en manuscrit les compositions suivantes de Passarini : 1º Missa, Kyrie eum aloria et Credo, pro 2 ekori et organo. 2º Missa, Kyrie cum Credo, pro 2 chori cum organo. 3º Missa, Kyrie eum Gloria et Credo, Idem.

PASSENTI (Pellecaiso), musicien itallen, né vraisemblablement vers la fin du disseptième siècle, a publié un recueil de pièces pour la musette, sous le titre de Canora Zampogna; Venive, 1028, In-fol. obl.

PASSEREAU (....), musicien français, prêtre prébendé de Saint-Jacques de la Boucherie, à Paris, était, en 1509, ténor de la chapelle du due d'Angouléme (plus tard François 1er, rol de France), suivant un état de payements qui est aux archives de l'empire (liasse K, 147). On ne connalt jusqu'à ce jour aucun ouvrage de lui imprimé séparément, mais un grand nombre de morecanx de sa composition se trouvent dans les recuells dont voiel les titres : 1º Liber undecimus. XXVI musicales habet modulos quatuor et quinque vocibus; editos Parhisiis etc., in edibus Petri Attaingnant, 1554. 2º Fingl six chansons musicales à quatre parties : Parls, par Pierre Attaingnant, 1554, in-8° ohl. On y trouve deux chansons de Passereau, p. 6 et 7. 3º l'ingt buit chansons nouvelles en musique à quatre parties; ibid., 1531. La chanson de Passereau Ung peu plus kault s'y trouve u. 2. 4º Fingt-huit chansons musicales à quatre parties; Ibid., 1533, in-4° obl. Ce reeueil contient une jolie chanson de Passereau, qui commence par ees mots : Ung compaiguon Gallin Galant, p. 12.5° Fingt-huit chansons musicales à quatre parties : ibid.. 1554, in-8° obl. La chanson de Passereau, Il est bel et bon, est la première du recueil. 6º Fingt-neuf chansons musicales à quatre parties; ibid., 1550, In-8° obl. On y trouve p. 14 une ebanson fort libre de Passereau dont les premiers mots sont : Sur un joif jone. Ce n'est pas un médiocre sujet d'étonnemeut que de voir un prêtre mettre en musique des paroles si indécentes. 7º Le grand recuell initiulé Trante-cing liers de chansons nouvelles à quatre parties de divers auteurs, en deux columes ; ibid., 1559-1549, In-4º obl., contient des chansoos de Passercau dans les livres 1, 4, 6, 10, 13, 10 et 22. 8º Les livres II, III et VII du Parango des chansons (coges: Moorant Jacques), 1559-1545, renferment des chansons de Passercau.

PASSERI (JEAN-BAPTISTE), célébre antiquaire, naquit le 10 novembre 1694, à Farnèse, dans la campagne de Rome, où son père exercalt la médecine. Destiné à la magistrature, il alla étudier à Rome la jurisprudence : mals bientôt il sentit se développer en loi le goût de l'antiquité, et se livra avec ardeur à l'étude de l'archéologie et de la numismatique, Plus tard, il se maria, se fixa à Pesaro et y exerça les fonctions d'avocat, mais sans renoncer à l'étude des sciences, où il avait fait de grands progrès. Deveno veuf en 1758, il embrassa l'état ecelésiastique, et successivement il fot revétu de plusieurs dignités, auxquelles le pape Clément XIV ajouta celie de protonotaire apostolique. Il mourut à Pesaro, des suites d'one chote, le 4 février 1780. Gerber, Choron, Fayolle et leurs copistes ont vieilli Passeri d'un siècle dans le maigre article qu'ils lui ont consacré. Au nombre des grands ouvrages publiés par ce savant, on remarque : Pictura Etruscorum in vasculis, nune primum in unum collecta, explicationibus et dissertationibus illustrata; Rome, 1767-75, 5 vol. in fol. avec trois cents planches. Le deuxième volume renferme une dissertation sur la musique des Étrusques (p. 75-86) ; elle contient heaucoup d'erreurs et de fausses conjectures. Passeri a été l'éditeur des œuvres de Dont sur la musique, dont la collection avait été préparée par Gorl (pouez Doxi).

PASSETTO (Guprasso), docteur en masique et maltre de chapelle de la cathédrale de Padoue, dans la première moitié du seizième siècle, a publié de 5a composition : Madrigali nuori a voce parc composti per il Doctor musico Messer etc. Libro primo; Fenettis, apud Antonium Gardane, 1541, petit in-4º ohl.

PASSIONEI (CHARLES), violoniste du due de Ferrare, fut contemporain de Corelli, et etrivit, à l'imitation de ses ouvrages, douze sonates pour violon avee basse continue pour le clavecin, qui ont été gravées à Amsterdam, chez Roger, en 1710.

PASTA (JEAN), poète et musicien, naquit à Milan, en 1604, fut pendant quelques années organise à l'églies Santes diseanaire in cacionna, de Bergamo, doint énsitée un casonicat à Sants-Tarle-Tallerina, dans as vile authe, étévoir ne derrise l'impremier chapebile du régiment de Tuffe. Il mouvra de public du régiment de Tuffe. Il mouvra de la companie de l'accionnaire de la consecución de la companie de la companie de la companie de l'interier de du Sortele, musicae posteis, concertate in aire musicali part. 1 et 2, Venues. Un des melliours corrigande Pasta est ceiul du a pour litre. Affrit d'Érates, madrigadi in concertos dus, tree quatter cest, libro qu'al pour litre. Affrit d'Érates, madrigadi in concertos dus, tree quatter cest, libro 1070, 16-2°.

PASTA (Joseph), médecin, né à Bergame, en 1742, est mort dans cette ville, en 1822, à l'àge de quatre-vingts ans. Il a publié un petit poème intitulé : La Musica medica; Bergame, 1821, in-8 de seize pages.

PASTA (Junita), célébre cantatrice, est née en 1798, à Como, près de Milan, d'une famille Israélite. A l'àge de quinze ans, elle fut admise comme élève au Conservatoire de Milan, qui s'organisait sous la direction d'Asioll. Sa voix lourde, inégale, eut beaucoup de peine à se ployer aux exercices de vocalisation que lui faisait faire son maltre de chant; cet organe rebelle ne parvint même iamais à la facile et nure émission de certaines notes, et conserva toujours un voile qui ne se dissipait qu'après les premières scènes, dans le temps même où le talent de madame Pasta avait acquis tout son développement. Sortie du Conservatoire vers 1815, elle débuta bientôt sur les théâtres de second ordre, tels que Brescia, Parme, Livourne, et s'y fit à peine remarquer. Les dilettanti qui applaudirent plus tard à Paris cette cantatrice avec transport, ignorent qu'elle y vint inaperçue se grouper, avec quelques autres artistes aussi obscurs qu'elle, autour de madame Catalani, au Théâtre Italien, en 1816. L'année suivante, elle chanta au théâtre du Roi, à Londres, où elle ne produisit pas une sensation beaucoup plus vive. De retour en Italie, dans l'été de la même année, elle commença bientôt après à réfléchir sur sa carrière dramatique, et le génie qu'elle avait recu de la nature ne tarda pas à se faire apercevoir dans la conception de ses rôles. Pendant les années 1819 et 1820, sa réputation commeoca avec éclat à Venise, à Milan, et. dans l'automne de 1821, elle fut engagée au Théâtre Italien de Paris, on elle fixa l'attention publique. Mais ce fut surtout aprés avoir obtenu un succès d'éclat à Vérone, en

1822, pendant le congrès, qu'elle revint à Paris exciter l'enthousiasme et fonder une des plus belles renommées de cantalrice dramatique qu'il v ait jamais eu. Ce n'est pas que son chant fût devenu irréprochable sous le rapport de l'émission de la volx, ni que sa vocalisation eut toute la correction désirable : mais elle savait déjà si hien donner à chaque personnage qu'elle représentait son caractère propre; il y avait dans ses accents quelque chose de si profond et de si pénétraot, qu'elle sonlevait à son gré l'émotion dans son auditoire, et que l'illusion dramatique était toujours le résultat de ses inspirations. Incessamment occupée de l'étnde de son art, elle faisait apercevoir des progrès dans ebaque rôle nouveau qui lui était confié, et presque à chaque représentation. Tancredé, Romeo, Olcllo, Camilla, Nina, Medea, furent pour cile des occasions d'autant de triomphes. Ouoiqu'elle fût médiocre musicienne, son instinct lol avait fait comprendre que les ornements du chant ne pouvaient avoir le caractère de la nouveauté, dans le style mis en roque par Rossini, que par la forme barmonique; car c'est elle qui, la première, a formulé ces ornements qui consistent dans la succession de tous les iotervalles constituants des accords; nouveauté que madame Malihran a depuis lors enrichie de tous les

trésors de sa hritfante imagination. Au mois de mars 1824, madame Pasta retourna à Londres et y excita le plus vif enthousiasme dans le rôle de Desdemona. Depuis cette époque jusqu'à la fio de 1826, elle Joua alternativement chaque année à Paris et à Londres. Quelques sujets de mécontentement dans ses relations avec Rossini. alors chargé de la direction de la musique au théâtre Favart, la décidèrent à ne pas renouveler ses engagements à Paris pour l'année 1827 : elle partit pour l'Italie, joua d'abord à Trieste, puls fut engagée à Naples, où Pacinl écrivit pour elle la Niobe. Les Napolitains, plus épris de l'art du chant par que des qualités dramatiques d'un chanteur, ne parurent pas apprécier à sa juste valeur le talent de madame Pasta: mais on lui rendit plus de justice à Bologne, à Milan, à Vienne, à Trieste, à Vérone. A Milan, Bellini écrivit pour elle la Sonnambula et Norma, Lorsqu'elle reparut à Paris, en 1835, pendant quelques représentations, puis, en 1854, elle chanta dans le premier de ces opéras et dans Anna Bolena. Une altération sensible se faisait dès lors remarquer dans sa voix; ses

intonations étaient douteuses, et dans certaines représentations il lui arrivait de chanter tout son rôle au-dessous du ton : mais sou talent dramatique avait acquis une rare perfection. On s'étonnait surtout de lui trouver dans la Sonnambula une admirable simplicité, absolument différente du ton élevé de ses autres rôles, et dans Anna Bolena une noblesse et une énergie qui, depuis lors, ont servi de modèle aux actrices qui ont joué ce rôle. Madame Pasta s'était aussi modifiée dans quelques-uns des anciens ouvrages qui avaient fait sa fortune et sa gloire. Ainsi, à de la véhémence qu'elle mettait autrefois dans le rôle de Desdemona, elle avait substitué une sensibilité méiancolique plus pénétrante, plus conforme à la pensée de Shakspeare dans la création de ce personnage. Un très-vif intérêt s'attachait alors au talent de madame Pasta; ear, indépendamment de l'importance de ce talent en lui-même, il fournissait des suiets de comparasion avec celui de madame Malihran, dont les snecès venaient d'être si brillants. Si dans l'exécution vocale el dans le sentiment pur de la musique celle-ci avait un incontestable avantage, si quelquefois même Il y avait des éclairs sublimes dans ses inspirations dramatiques, on était obligé d'avouer qu'il y avait en madame Pasta une plus forte conceptioo, plus d'unité, plus d'harmonie, et qu'en résnitat elle atteignait mieux le but de la vérité d'expression.

De retour en Italie, madame Pasta y joua encore un certain nombre de représentations dans oneloues grandes villes : mais elle revenait chaque anoée passer plusieurs mois dans la belle maison de campagne qu'elle avait acquise, en 1829, près du lac de Como. Passaot l'hiver à Milan, et l'été dans cette agréable retraile, elle semblait avoir renoncé à paraltre sor la scène depuis deux ou trois ans; mais au mois de septembre 1840, elle accepta les propositions qui lui furent faites au nom de la cour de Russic, pour se rendre à Pétershourg. Les avaotages qui lui étaient accordés pour co voyage s'élevalent à plus de deux cent mille francs; mais elle dut regretter de les avoir acceptés, car elle n'obtint pas de succès daos ce dernier effort de son talent. Lorsque je visitai les bords du lac de Como, en 1850, elle vivait retirée dans sa villa.

PASTERWITZ (Georges DE), né le 7 juin 1730, à Burchutten, près de Passau, entra à l'âge de quatorze ans dans l'abbaye des bénédictins de Kremsmunster, dans la haute Autriche, et v fit ses études de musique

et de littérature; puis il alla suivre un cours ] ile théologie à Salzhourg. Éherlin, alors maltre de chapelle de la cathédrale de cette viile, lui cionna des leçons de composition, et il acquit sous ta direction de ce maltre une profonde connaissance du contrepoint. Ses études étant terminées, il fut chargé d'enseigner à Kremsmunster la logique et la métaphysique, puis le droit naturel et le droit public, et enfin on lui confia la direction du chœur de cette abbave. Lié d'amitié avec Mozart, Haydn, Salieri et Albrechtsberger, il entretint dans ses relations avec ces illustres artistes, le goût de . l'art ppr. et le cultiva avec beaucoup d'activité. Il mourut le 26 janvier 1805, à l'âge de soixante-treize ans. Vers 1772, il avait vovagé en Allemagne, en Bohéme et en Italie. Parmi ses compositions, dont la plus grande partie est restée en manuscrit, on remarque six messes, quatre Te Deum, cinquante antiennes, plusieurs vépres, motets, hymnes, gradueis et offertoires, nn Requiem, deux oratorios (Samson et Giuseppe riconosciuto), quelques petits opéras et des pièces d'orgue. On a publié de ces ouvrages : 1º 8 Fughe secondo l'ordine de' tuoni ecclesiastici per l'organo o clavicembalo, op. 1; Vienne, Artaria, 1792. 2º 8 Fughe secondo l' A B C di musica per l'organo o clavicembalo, op. 2; ibid. 3º 8 idem, op. 3; Vienne, Kozeluch. 4º Requiem à quatre voix, orchestre et orgue; Munich, Sidler. 5º Terra tremuit, motet à quatre voix et orchestre : Vienne, Haslinger.

PASTOU (ÉTIENNE-JEAN-BAPTISTE), Dé au Vigan (Gard), le 26 mai 1784 (1), fut destiné des son enfance à la profession de musicien, et reçut une éducation libérale; mais son penchant pour l'état militaire lui fit déserter, en 1802, le pensionnat où il avait été piacé, pour s'engager dans un régiment d'infanterie. Après avoir servi pendant les guerres de l'empire, et avoir obtenn successivement tous les grades insqu'à celui de capitaine de voltigenrs, il donna sa démission, en 1815. Les preuves de courage qu'il avait données et quelques blessures lui avaient fait décerner la décoration de la Légion d'honneur. Fixé à Rouen, en 1816, Il y avait repris ses travaux comme musicien; ce fut alors qu'il conçut le plan d'un enseignement de la musique, qu'il a depuis désigné sons le nom de Lyre harmonique. Il ouvrit hientôt des cours de cet enseignement,

(1) Cette date, différents de celle de la première édition de la Biegraphie, m'a été fournie par N. De Besochesne, secrétaire du Conservatoire impérial de musique de Paris, d'après des actes autheutiques.

BIOGR. BNIV. DES BUSICIENS. - 7. VI.

et les alla continuer à Paris, en 1819. Le 1" septembre de la même année, il entra au Théâtre Italien, en qualité de premier violon; mais le succès progressif de sa méthode l'ayant porté à ouvrir insqu'à cinq cours ionrnatiers où se trouvaient réunis plusieurs centaines d'élèves, il fut obligé de donner sa démission de cette place, en 1821. Dans le méme temps, il publia la première édition de l'exposé de sa méthode, qui parut sous ce titre : École de la lyre harmonique. Cours de musique vocale, ou Recueil méthodique de lecons de J.-B. Pastou; Paris, 1821, in-4°, Unc deuxième édition de cet ouvrage, en un volume in-8°, fut publiée l'année suivante. Cette methode, hasee sur l'enseignement collectif. se fait remarquer par quelques procédés particuliers destinés à faciliter l'intelligence des principes aux élèves. Elle a obtenu du succès, car M. Richault, devenu propriétaire de l'ouvrage, en a publié la septième édition. Entré au Conservatoire de musique de Paris, le 19 octobre 1835, pour y faire un cours d'essai de sa méthode, Pastou a été nommé professeur de cette école, le 8 juin 1856. Il joignait à ce titre celui de directeur d'une école spéciale de musique. Ce professeur est mort aux Ternes, près de Paris, le 8 octobre 1851. Comme compositeur, il a publié : 1º Duos pour deux violons, livre 1er; Paris, Leduc, 2º Duos pour deux guitares, op. 1 : Paris, Carli, 5º Duos pour guitare et violon; ibid. 4º Duos pour deux violons, livre 2. 5º Contredanses pour guitare et flûte ou violon op. 7; Paris, Gam haro. 6º Thème varié pour guitare scule, op. 8; ibid. 7º Quelques morceaux détachés pour je même instrument, op. 10: Paris. Martinn, On a aussi de Pastou une Methode pour le violon : Paris, B. Latte.

PATINO (D. CHARLES), prétre et compositeur espagnol du dix-septième siècle, est un des maltres dont les œuvres de musique sont les plus estimées dans sa patrie. Les onvrages de cet artiste sont en si grand nombre, qu'il est peu de cathédrales et de collégiales qui n'en possèdent en manuscrit. Patifio obtint, en 1660, la place de maître de chapelle du monastère de l'Incarnation, à Madrid, et mourut dans cette position en 1685. Il eut pour successeur Immédiat le maître Roldan (voyrz ce nom). Les œuvres de Patifio sont toutes composées à dent ou trois chœurs, suivant le goût général de cette époque en Italie et en Espagne. Les couvents de l'Escurial et de l'Incarnation en contiennent un grand nombre. M. Eslava (voyez ce nom) a publié de cet auteur en partition la messe intitulée In Devotione, à huit voix, en deux chœurs, dans la Lira sacro-hispano (tome let, de la denxième série, dix-septième sièele): elle est fort hien écrite, et les deux chœurs dialoquent hien.

PATON (Miss). Foyer WOOD (madame). PATOUART (...), maltre de harpe à Paris, y visait en 1780, mais ne figurait plus au nombre des professeors de cet instrument en 1788. Il a fail graver do sa composition deux œutres de sonates pour la harpe, et

quelques recueils d'airs.

PATRICI (Faançois), évêque de Gaëte, en 1460, était né à Sienne, et mourut en 1480. On a de lui un livre intitulé : De institutione Reipubliex libri novem, historiarum, sententiarumque varietate refertissimi; Paris, Galiot-Bupré, 1518, petit in folio gothique. Cet ouvrage fut publié, après la mort de l'auteur, par Savigni, qui y a joint des notes. Le second livre traite de Arithmetica, Geometria, Musica et Astronomia. Un autre livre de Patriei a pour titre : De Reano et Regis institutione, libri IX; Paris, 1580, 11 paralt que e'est une réimpression. Le chapitre 1500 du second livre traite de la musique, de son utilité et de son influence sur l'education morale des princes.

PATRIZZI (Faascois), philosophe du seizième siècle, né en 1529, dans l'ilo de Cherso, en Dalmatie, mournt à Rome, en 1597, Au apmbre de ses écrits, on trouve un livre intitulé : Della Poetica deca istoriale, deca disputata: Ferrare, 1586, in-4°, Les 5°, 6°et 7° livres de la seconde partio traitent de la manière de chanter des Grecs, et de leurs tétracordes. Patrizzi v attaque la thénrie d'Aristoxène avec touto l'aerimonlo que lui inspiralent Arisinte et ses sectateurs. E.-L. Gerher (in Biograph. Lex. der Tonkunst.) et d'après lui, les auteurs du Dietionnaire historique des musiciens (Paris, 1810-1811) ont confondn Patrizzi avec François Patrici, évéque de Gaëte, dont il est parlé à l'artiele précédent; mais Gerber a rectifié cette erreur dans son nouveau Dietionnaire des musiciens (Neues Biogr. Lex. der Tonkunst.), Bottrigari a réfoté la critique de Patrizzi dans son livre intitulé : Il Patricio, overo de' tetracordi armonici di Aristosseno (vovez Burraigan) et MELONE).

PATHE (CHARLES-ÉDOUARD), pianiste et compositeur pour son instrument, est né en 1811, à Hummel, près de Liegnitz (Silésie). Son père, cantor et nrganiste dans ce lieu, îni enseigna le clavecin, l'orgue et le violon,

ainsi que la théorie do l'harmonie; ensuito II se rendit à Brezian, où son éducation musicalo fut terminée par le directeur de musiquo Ernest Richter. Après avoir été, pendant quelques années, professeur de musique dans une peitie ville do l'Autriche, II se fixa à Posen, en 1859, comme professeur de piano. Il a publié quelques nuvrages élémentaires pour cet instrument et des préces de salon.

PATTA (ie F. Staarus), né à Mina, dans la seconde moite du saixième sicle, fut moine de Montessin et organiste de l'égile a silie plate. Do a limprime de sa composition: 1º Sacra cantica a una, due ter ve céro ne létante édab. J. l'igine, a's vecir in l'enties, opp. G. l'incenti, 1609. Ce toursiga a rapun en 1613, avec un non-transport de l'entie de

PATTE (Piznaz), architecto do due de Deux Ponts, naquit à Paris, le 3 janvier 1723. Après avoir achevé ses études dans cette ville, il visita l'Italie et l'Angleterre, puis se livra à la rédaction de beaucoup d'ouvrages relatifs à son art, parmi lesquels on remarque celui qui a pour titre : Essai sur l'architecture thédtrale, nu de l'ordonnance la plus avantageuse à une salle de spectaele, relativement aux principes de l'optique et de l'acoustique : avec un examen des principaux thédtres de l'Europe, et une analyse des écrits les plus impartants sur cette matière : Paris. Moutard, 1782, 1 vol. in-8° avec planches. Cet ouvrage a été traduit en Italien, et imprimé à la suite du livre du docteur Ferrario Intitulé : Storia e descrizione de' principali teatri antichi e moderni; Milan, 1850, 1 vol. in-8° avec planches. Patte mourut à Mantes. le 19 anút 1814, à l'âge de quatre-vingt-onze

ans.
PATTERSON (Roaent), médecin à Philadelphie, a fait imprimer dans les Transactions of the American Society (t. 111, p. 139)
une lettre sur un nouveau système de notation

musicale, (Easzer), planiste et compositeur, est né à Vienne (Autriehe), le 21 décembre 1820. Des ses permières années, lu montra des dispositions pour la musique. Son premier nature de plano fits un musicien longrois, aonum Theodore Dirzky, et Simon Secher he essega la compositione. In 1969, il reçui he usesiga la compositione. In 1969, il reçui he usesiga la compositione. In 1969, il reçui compositione de propositione de compositione de compositione de compositione de compositione de compositione de compositione aprurent a Vienne, en 1860;

eiles obtinrent du succès dans te monde et commencèrent sa réputation. Cinq ans aprés, il se rendit à Munich et y recut des lecons de François Lachner jusqu'en 1847. Au mois d'avril de cette même année, il fut nommé directeur de musique à Mayenee où il séjourna jusqu'en 1851. Il y termina plusieurs grandes compositions parmi lesquelles on remarque des concertos nour le piano et les opéras Don Riego et les Masques rouges : ce dernier fut représenté à Manbeim et à Mayence. En 1851, il aita passer six semaines à Londres, et joua dans les concerts de l'Union musicale et de la société philharmonique; son succés y fut si brillant, qu'on le pressa pour qu'il se fixat dans cette ville. Il s'y établit en effet à la fin de l'année 1852, et bientôt il y ent un nombre considérable d'élères dans la haute société. Ses compositions pour le piano, ses sonates, trios, quintettes, symphonies, ouvertures et concertos l'ont classé parmi les maltres les plus estimés, et lui ont créé une position aussi agréable qu'indépendante dans la capitale de l'Angteierre. Dans les années 1854, 1856 et 1857, il a fait des voyages d'artiste en Allemagne. En 1855, il reçut le titre de mattre de concerts du grand-duc de Hesse, et dans la même année, il fut nommé professeur de l'académie royale de musique de Londres; enfin, l'empereur d'Autriche lui accorda la grande - médaille d'or pro litteris et artibus. A l'exposition internationale de Londres, j'al eu le plaisir d'avoir pour cottégue dans le jury M. Pauer, qui a fait preuve dans ses fonctions d'autant d'activité que de hienveillance et d'impartialité. J'ai pu apprécier alors ses qualités excellentes comme homme, et son talent gracieux, élégant, correct et pur. Ses œuvres publiées jusqu'à ce jour (1862) sont au nombre de quatre vingts. En 1861, il a fait jouer à Manheim avec succès l'opéra de sa composition intitulé le Fiance.

composition stitulise at rather, son, maginer as received no chief jet e l'ouix, à Paried, na-qui à Schnecherg, le 14 aoui 1705, et mourt, aqui à Schnecherg, le 14 aoui 1705, et mourt, on recessitification ses papiers un petut écrit qui fui publication et tier (Genthern laber des Options de l'ouix des publications et tier (Genthern laber des Options de l'ouix des la composition au de l'article des quartes de l'article de l'article de l'article viel d'atte der Alumoneu moit de Corrente de Article (Euroste des l'articles viel des suries chanted estudions dans terres, etc.). Perede, Gentiere, 1908, 11-4 de quatre femille. Cet écrit est relatif à l'andre l'article de l'article d'article d'ar

diants panvres de chanter à certains jours, vers le soir, à la porte des maisons de personnes riches on aisées, pour oblenir des se-

cours qui les aident à faire leurs études. PAUL D'AREZZO. Foyez ARETINUS

(PAUL).

PAUL DE FERRARE (en Istin PAU-LUS FERRARIEANS), alon nomme du ileu de sa naissance, véeut vers le milleu de seritime siètee, et fut moine béndétien de la congrégation de Nont-Cassin. On connaît sous son nom un recueil de compositions pour l'église l'utilulé! Passiones, Lamentationes, l'est de différence de l'est de l'est de l'est de quattor vecclus; l'enetits, apud Hier. Sestum, 1563.

PAULATI (Axoat), compositeur de l'école rénitlenne, et chanteur contrallo de la chapelle ducale de Saint-Marc, vivalt au commencement du dix-septième siècle. Il fit représenter à Venise, en 1713, l'opéra I veri Amici, qui tut remis en scène en 1723.

I'AULI (Goorgaoin-Albrat), né à Cassenau, près de Kænigsberg, au mois d'avril 1685, fut docteur en philosophie et en théologie, archiprêtre de l'église de Saatfeld, pasteur de cette ville, et conseiller du consistoire des églises de la Poméranie. Il monrut à Saatfeld, le 26 janvier 1745. A l'occasion de l'instaltation du cantor Edler dans cette ville (Prusse), il prononça et fit imprimer un discours latin intitulé : Tractatus de choris prophetarum symphoniacis in ecclesia Dei. Rostock, 1719, in-4°. Il y traite de l'usage de la musique dans les églises, et cite l'autorité de l'Ancien et du Nouveau Testament pour démontrer son utilité dans le service divin. Dans un Appendix, Paull traite, en soixantedix-sept questions, du savoir, des devuirs et des attributions d'un cantor.

PAULI (GAALES), maître de danse à Gottingue, dans la seconde moillé du dix-haitiéme siècle, a fait imprimer nue dissertation initiatée : Musik und Tænze (Musique et danse), dans le Magasin de Gotha (Gothaischen Magasin, ann. 1777, t. II, ne 3)

PALII. (ILM-NAM-FROGENC), cantor à Greitz, dans te Vogitand, mourut dans cette vitte à la fin de 1793, ou au commencement de 1794. Il taissa à es héritiers deux années completes de musique d'égite de acomposition. So veuv e n proposa la vente dans le Correspondant de Hambourg (1794), avec une cotlection de pasumes et d'autres morceaux de musique religieuse composés par llasse, Graun, Técle-

mann, Bomilius, Georges Benda, Wolf, Doles, Reichardt, Taeg, Krebs, etc., qu'il avait re-

PAULI (G.-D.), flutiste du grand théâtre de la Scala, à Milan, vers 1840, à publié de sa composition: 1º Andantino pour deux flutes; Milan, Ricordi. 2º Raccolta di diversi pezzi per 2 flutif, ibid. PAULIAI (Marets-Fauts), né à Udine,

fut professeur de littérature greeque à Venise, vers la fin du seizième siècle. Le vers de Virgile:

Obliquicur numeris septem discrimina cocum

bil a fourni is sujet d'un litre hizarre qui a pour litre : l'édomodez, de numero exptenario libri reptem; venise, 1389, in-e\*. Les litres 2, 5° et d'usiène injuspement de la musique et de l'astrologie judiciaire, entre tesquets Paulin itenvait heaveoup d'analogie. Furkel donne, dans sa Litteriature générale de d'un musique, le détil des questions contenues dans chaque chapitre (Allgem. Literatur der Musik, p. 70°5).

PAULLINI (Gazirus-Fafzisue), doctem on médelene, nê à Eisenach, le 29 ferrier 1645, mourat dans ettel ville, le 16 jini 1712. Il a fai insérer dans le recueil intiusé Philosophitoehen Lustfunden (Merctations philopolique) une disteration où il examine cette question : Si Sail a cité gueri par la masjou, et de guelle manirier el a pu l'étre (Philosoph. Lusti.; Francfort et Leipsick, 1706, in-89, partel pa "28 pages 195-190).

PAULMANN (Connan), d'origine noble, naquit aveugle à Nuremberg, au commencement du quinzième siécle. Il apprit la musique dans sa jeunesse et devint habite sor l'orgue, le violon, la gnitare, la flûte, la trompette et plusieurs autres instruments. Plusienrs princes l'appelèrent à leurs cours, et lui firent de riches présents : ainsi, Paulmann recut de l'empereur Frédérie III un sabre avec nne poignée d'or et une chaine du même mêtal : le duc de Ferrare lui fit eadeau d'un manteau riehement brodé, et Albert III, due de Bavière, lui accorda, ainsi qu'à sa femme et à ses enfants, un traitement annuel de quatre-vingts florins du Rhin. Paulmann mourut à Munich, le 24 juin 1473, et fut inhumé en debors de Frauen-Kireke. Sur le marbre de son tombeau, où il est représenté jouant de l'orgue, on a placé cette inscription, en vieux allemand :

Anno MCCCCLXXIII an Sant-Paul Bekerungs Abent ist gestorben und bie begraben der Kunstreichist aller Instrumenten und der Musica Maister Connan Paulmann Riter Burtig von Nurnberg und Blinter gehoren.

Dem Gntt Genad.
C'est-à-dire : « L'an 1473, veille du jour
de la cunversion de saint Paul, est mort
e et a été enterré lei le plus grand artiste

« sur tous les Instruments et le maître de « musique Conrad Paulmaim, chevalier, de « Nuremberg, né aveugle. Que Dieu lui soit « en alde !»

Je ne sais où Kiesewetter a pris que Paulmann a inventé la tablature du luth (Geschichte der Europ. Abendland. oder never heutigen Musik, p. 59). De quelle tablature veu-ll- parte? Il y en a de quatre systèmes différents pour le luth, et la dernière personne qui devait songer à imaginer un de ces systèmes d'évriture de la musique, était un

PAULNEN (CRARLE-PREDER-FREDxao), mganite de l'giglie de Sinnet-Barie, à Flembourg, naquit le 11 férrier 1705, et n'était âge que de dis-buit an brorqu'il entre en fonctions dans as place d'organiste. En 1804, il voyages pour dopper des concerts, et visite Hambourg, Atlens et Gopenhague. On Flembourg, depuis 1702 jusqu'en 1708, quelques petites rompositions pour le piano et pour le chant.

musicien avengie de naissance!

PAUNILLUS (Staurts), né à Aix, cor Provence, au commencement du seix missère, yest mentionné sei que pour restifier elevare du ceutre si hillographes qui ant classé and se se ouvrages parmi les écrits aux de muijeus. Ce livre a pour titre: Trianphas muiteus super inauguration R. Pramits, etc. : Alterepa, ze offente Guill. Sifest regit Types, 1566, in 4th de trige turte de Triumphan musicus, il per que que turte de Triumphan musicus, il que que que con de musique, car écst l'étoge d'un personage kelge de dittiection.

PAUSANIAS, bistorica gree, cerivait dans la seconde muité du deuxième niètel, et naquit traisemblishtement vers l'an 150, ûcc sarée de Cappadose. Il parcunut ils Grée et l'Italie, l'Espagne, la Macédoire, l'Azie Minere, la Palestine, l'Espagne, la Macédoire, l'Azie Minere, la Palestine, l'Espagne, la Macédoire, l'Azie Minere, la Palestine, l'Espagne, la Macédoire, l'Azie Minere, la Grée de l'Azie mourat, à Rome, dans un des avonée. Le l'orgage en mourat, à Grée, qui nous resie de lui, fountit de cu-rieux renseignements sur les monuments des rats, et reuferme des notices sur plusieurs musiciens de l'antiquité et sur divers object de l'azie de l'azie

six livres. Les chilitons greeques et lablore du livre de Passanisa dounces par Fastus (Leipsick, 1794-1797, quatre volumes in-89, et par Scheits (Leip-six, 1829-1849), einq volumes in-89), et les délitions greeques de Schoffer (Leipsick, 1882, et six volumes in-19, et de W. Bekker (Berlin, 1888, deux volumes in-89) sont estimes. Un'ellon greeque et latine de la collection de WR. Firmin Déed, recuper Lois limited, et l'et le collection de la Miltenagias de ce ou rorage (Paris, 1844-1841), cur un present la collection de la Miltobour la collection de la Miltotion de la collection de la Miltobour la collection de la Miltotion de la collection de la Miltobour la collection de la Miltola de la Miltola de la Miltola de la Miltola de la Milto-

PAUSCH (Eccisz), né en 1758, à Neumarkt (Baviére)', montra dès ses premières années d'houreuses dispositions pour la musique. Après avoir fait ses premières études dans le lieu de sa paissance, il entra à l'àge de onze ans comme enfant de chœur à l'église de Neubourg, et y reçut une instruction plus solide, particulièrement dans la musique. En 1775, il se rendit à Amberg pour y suivre des cours de philosophie et de théologie; il y composa la musique d'un mélodrame intituié Jephte, pour la distribution des prix du séminaire. Deux ans aprés, Pausch entra au monastére des Norbertins, à Waiderhach. Après y avoir achevé ses études de théologie, il fut ordonné prêtre, et chargé de l'instruction musicale des séminaristes et de la direction du chœur. Il écrivit aiors heaucoup de messes, d'offertoires et de motets, dont la plupart se répandirent en manuscrit dans la Bavière, et même dans d'antres parties de l'Alicmagne. De toutes ses productions on n'a imprimé que les suivantes : 1º Six messes brèves et solenneiles, sept motets et une messe de Requiem, à quatre voix, deux violons, deux cors, orgue et basse; Dillingen, 1790, in-fol, 2º Te Deum solennel, à quatre voix, orgne et orehestre: Augsbourg, Lotter, 1791. 3º Psalmi vespertini, adjunctis 4 Autiphonis Marianis 4 voc., eum organ. ac instrum., op. 5; ibid. 4º 6 Missæ breves, solemnes tamen, quarum ultima da Requiem, op. 4; tbid. 5º 7 Missæ breves ac solemnes, quarum prima pastoritia, ultima vero de Requiem. op. 5; ibid. Le P. Pauseh vivait encore en 1858; if était aiors âgé de quatre-vingts

PAUW (Conxelle), né à Amsterdam, en 1759, fit ses études à Liége, sous la direction d'un parent qui était chanoine de la eathédrale de cette ville, puis obțint un canonica à Xanten, dans le duché de Cières, et dits, le 7 juille 1799. On a de lui des livres remplis de paradoxec et d'assertines para l'assertines havendres, sons les titres de : Recherches philosophiques un les América (Retin), Rôs, deux volumes in-895; Recherches philosophiques un les América (Retin), Rôs, deux volumes in-895; Recherches philosophiques par les China's Londones, 1774, deux volumes la constitue de l'année de l'

PAUWELS (JEAN-ENGLEARNY), fils do Jean Pauwels, chantenr'de la chanelle royale des archidues gouverneurs des Pays Bas, naquit à Bruxelles, le 26 novembre 1768, et non en 1771, comme le disent Choron et Favolle (Dietionnaire historique des musiciens), ainsi que le prouve le registre de naissances de la paroisse de Saint-Géry, où j'ai recueilli la date que je donne. Une requête présentée par la mère de Pauwels, en 1781, à l'archidue Charles (1), prouve qu'il était entré l'année précédente dans la chapelle, en qualité d'enfant de chœur. Il y recut des lecons de violon de Van Malder, et plus tard Witztbumb lui enseigna les règles de l'harmonie. Les événements de la guerre des patriotes brabançons le décidèrent à se rendre à Paris vers la fin de 1788; il s'y lia d'amitié avec quelques-uns des artistes les plus célèbres de cette époque et reçut d'eux des conseils pour le perfectionnement de son talent d'exécution, et pour ses compositions. Lesueur devint en particulier son guide pour cette partie de l'art. L'organisation de l'Opéra-Italien qui fut établi à cette époque à la foire Saint-Germain lui proeura un emploi parmi les seconds violons de l'excellent orchestre que Viotti avait formé : ee fut en écoutant les célèbres chanteurs de cette époque, parmi fesquels on remarquait Viganoni, Mandini et madame Morichelli, que Pauweis forma son goût et apprit ce que peut ajouter au mérite de la meilleure musique le charme d'une exécution parfaite. Une aventure d'amont avec une actrice fort jolie lui fit quitter brusquement Paris, pour la snivre à Strasbourg, où il arriva dans les derniers mois de 1790. Sa maltresse lui fit obtenir alors la piace de chef d'orchestre du théâtre de cette ville; mals hientôt dégoûté d'une position peu convenable pour son talent, il céda aux solli-

(1) Cetto pièco se trouve oux archives da roysume de Belgique, parmi celles qui concernent la chapelle royale, dans le carton nº 1253.

citations de sa famille et revint à Bruxetles 1 en 1791. Il s'y fit entendre au Concert noble, dans un concerto de violon de sa composition, et excita l'admiration de ses compatriotes : l'originalité. la grâce et l'expression donnaient à son talent un caractère particulier qui ne s'était rencontré jusque-là dans le jeu d'aucun violoniste du pays. La place de premier violon de l'orchestre du théâtre de Bruxelles lui fut bientôt accordée : il pe quitta cet emploi que pour eelui de directeur du même orchestre en 1794, et dès lors il imprima un mouvement d'avancement à la musique de Bruxelles par le soin qu'il mit dans l'exécution des beaux opéras de cette époque. En 1799, il se lia avec Godecharles (rouez ce nom) nour l'établissement d'un concert, et son frère ainé, ancien musicien de la chapelle des archidues, qui avait été son tuteur, acheta pour lui la belle salle du Concert noble. Les concerts dirigés par Pauwels pendant plusieurs années furent les meilleurs qu'on ait entendus en Belgique, jusqu'au temps où ceux du Conservatoire de Bruxelles ont révélé une perfection d'exécution jusqu'alors inconnue. Pendant son séiour à Paris, il avait fait graver : 1º Six duos pour deux violons; Paris, Naderman, Be retour à Bruxelles, il v publia : 2º Trois quatners pour deux violons, alto et basse, on, 2: Weissenhruch, 5º Premier concerto pour violon principal et orchestre; ibid. 4º Premier concerto pour cor et orchestre; ibid. 5º Trois polonaises pour voix de soprano et orchestre; ibid. 6º L'Amitie, duo pour soprano et ténor, avec orchestre ; ibid. Hais ie nombre des productions qu'il a laissées en manuscrit est beaucoup plus considérable que celui des œuvres qu'il a fait graver; on y remarque des concertos de violon, plusieurs symphonies, des messes, deux airs de basse avec orchestre, composés pour ses concerts, et beaucoup d'autres morceaux détachés. Il écrivit aussi, pour le théâtre de Bruxelles, trois ovéras-comiques, la Maisonnette dans les bois, l'Auteur malgré lui, et Léontine et Fourose, en quatre actes, son meilieur ouvrage. Quoiqu'il y eût du mérite dans ces productions, particulièrement dans la dernière, on I'on remarquait une honne ouverture qui a été gravée à grand orchestre et qu'on a souvent entendue dans les concerts, le finale du premier acte, un hymne à l'harmonie pour trois voix, un bon air houffe et un air de soprano, elles n'ont eu qu'une existence éphémère au théâtre, parce que les livrets de ces pièces étaient dépourvus d'intérêt, Lorsque

Pauwels fit représenter son dernier opéra, sa santé épronyait depuis longtemps une altération qui cansait de l'inquiétude à ses amis. Rappelé par le public et couronné sur la scène au milieu des applaudissements, à la fin de cet ouvrage, il ressentit nne émotion si vive que des le lendemain il ne sortit plus de chez lui, et qu'il monrut des suites d'uoe maladie de langueur, le 3 juin 1804. Pauwels était doué d'une heureuse organisation musicale ; si ses études eussent été plus fortes et micux dirigées, il cut été certainement un compositeur distingué. Comme violoniste, il eut un talent remarquable, et l'on se souvient encore que dans un concert donné à Bruxelles par Rode, en 1801, il joua une symphonie concertante avec cet artiste célèbre, et parut digne de se faire entendre à côté de lui.

PAVESI (ÉTIENNE) (1), compositeur dramatique, né à Crema, le 5 février 1778, avait fait ses études musicales au Conservatoire do la Pietà ds' Turchini, à Naples, et s'y trouvait encore en 1799, lorsque la révolution éclata dans cette ville. Le recteur de l'école imagina de se rendre agréable au gouvernement, en livrant tous les élèves cisalpins aux Calabrais armés, dont la présence glaçait d'effroi tous les Napolitains : Pavesi subit leur sort. Trainé de prison en prison pendant plusieurs mois, il fut enfin placé sur des bâtiments démâtés dont le service était celui des galères. Ne sachant que faire de ces jeunes gens, on les envoya à Marseille, où l'hospitalité française leur fit oublier leurs disordres. Bientôt après son arrivée en France. Pavesi se rendit à Bijon, où ii rencontra un chef de musique de régiment, Italien comme lui, et qu'il avait connu à Naples : celui-ci le fit entrer dans sa musique, dont la plupart des exécutants étaient nés en Italie. Parmi eux se trouvaient quelques chanteurs qui exécutaient des trios, quatnors et autres morceaux d'ensemble, Pavesi écrivit pour enx des compositions de tout genre, et leur suggéra l'idée de donner des concerts dans les villes qu'ils visitaient. La plus grande difficulté consistait à se vétir. car il ne leur étalt pas permis de monter sur les théâtres avec leur uniforme. Ils imaginèrent de chercher des habits dans les magasins de ces théâtres, et paruren1 quelquefois sons des accontrements bizarres dont Pavesi faisalt plus tard une description fort plaisante à ses amis. La division Italienne à laquelle il

(1) Cette natice est rédigée d'après des renseignements que Pavesi m'envoya en 1828.

était attacké passa les Alpes pour l'ouverture de la famense campagne de Marengo : il ne tarda point à profiter de cette circonstance pour retourner dans sa famille; puls il se rendit à Venise et commenca à vécrire pour le théatre. Son prenier opéra, intitulé l'Avvertimento ai Gelosi, fut joué au printemps de 1805, et fut suivi de l'Anonimo, opéra bouffe en un acte. Dans la même année, il fit jouer, à Vérone, I Castelli in Aria, autre opéra en un acte. Pendant les années 1804 et 1805, il composa plusieurs opéras à Venise, et dans l'automne de cette dernière année, il fut appelé à Milan pour y composer Il Trionfo di Emilio, De retour à Venise, en 1806, il fut chargé d'y écrire le premier opéra qu'on représenta au théâtre de la Fenice. « Je ne · puis (écrit plaisamment Pavesi) passer sous a silence la chute de l'ouvrage que j'allai en-« suite écrire pour le carnaval au théâtre « Valle de Rome; poète, musieiens et chan-. teurs, nous nous y montrames tous des misea rables, à l'exception de Pellegrini; et je · dois ajouter que nous fumes bien secondés » par les décorations et par les costumes, . qu'on avait faits en papier peint. . En 1807, il composa I Baccanali pour l'ouverture du nouveau théâtre de Pise, Naples, Bologne, Bergame, Turin, Milan, l'appelèrent tour à tour et à plusieurs reprises ; mais c'est à Venise qu'it retournait toujours, et c'est pour cette ville qu'il a écrit le plus grand nombre de ses opéras : Il Solitario, représenté au théâtre Saint-Charles, de Naples, en 1826, a été un de ses derniers ouvrages. En 1818, it avait succédé à Gazzaniga dans la place de mattre de chapelle à Crema, sa patrie; mais Il passait chaque année plusieurs mols à Venise. d'où it ne pouvait se détacher. Il est mort à Crema, le 28 juillet 1850, à l'âge de soixantedouge ans. Tous les opéras de sa composition ne figurent pas dans la liste qu'il en a dressée; lul-même avoue que les titres de quelques-unes de ses productions s'étaient effacés de sa mémoire.

La voici telle qu'il l'a faite :

1º L'Avertimento ai Gelosi, opera em na etca, à Venies, 1805. 2º L'Anonimo, idem, ibid., 1805. 3º I Castelli in aria, idem, à Venoe, 1804. 4º L'Accorteza materna; à Venies, 1804. 5º Un autre opera en na etce (dont Pascei in se rappelati pas le titre), à Venies, dans la même année. 0º Fingollo e Comala, au thélaire de la Fenies, à Venies, 1805. 0º Il Triemfo di Émillo, au caravast, pour le thélaire de da Scala, à Milan, 1805. 8º L'Incognito, à l'automne, ibid., 1805. 9º L'Abitatore del bosco, à Venise, 1806. 10º Un opéra tombé au théâtre Valle, à Rome, 1806. 11º I Baccanali, à Livourue, 1807, 12º L'Allogio militare, en un acte, à Venise, pour l'automne 1807. 13º I Cherusci, ihid., 1808. 14° L'Aristodemo, au théatre Saint Chartes, de Naples, 1808, 15° II Servo padrone, opéra houffe, à Bologne, 1809. 16º La Festa della rosa, à Venise, 1809, 17º Il Maldicenti, à Bologne, à l'automne de 1809. 18º Le Amazzoni, en deux actes, pour l'onverture du nouveau théâtre de Bergame, 1809. 19º Il Corradino, en deux actes, à Venise, 1810. 200 L'Elisabetta, à Turin, 1810. 21º Trajano in Dacia, à Milan, 1810, 22º II Giobbe, oratorio, à Bologne, 1810. 25° Ser Marc' Antonio, à Milan, pendant le carnaval de 1811. 24º Eduardo e Cristina, à Naples, 1811. 25º La Contadina Abruzzesa, au théàtre del Foudo, Ihid., 1811. 26º Il Monastero, ibid., 1811. 27º La Nitteti, & Turin, 1812. 28° Tancredi, à Milan, 1812. 29° L'Ostregaro, en un acte, à Venise, pendant l'automne de 1812. 50º B Teodoro, à Venise, 1812, 51º La Forza dei Simpatici, à Venise, pour le carnaval de 1813, 32º L'Agatina (Cendrillon), à Milan, 1814. 55° La Celanira, à Venise, 1815, 34º Le Danaide romane, ihid., 1816. 35° La Gioventà di Cesare, à Milan, 1817, 56° I Pitocchi fortunati, opera tombé pendant le earnaval de 1819, à Venise. 37º Il gran Naso', au théâtre Nuovo, de Naptes, 1820, 580 L'Arminio, 4 Ventse, 1821. 39° L'Andromacca, a Milan, 1822. 40° L'Inès d'Almeida, au théatre Saint-Charles, de Naples, 1822. 41° L'Egilda di Provenza, an théâtre de la Feuice, à Venise, 1825, 42º Ordeno ed Artalla, ihid., 1825. 43º Il Solitario, an théatre Saint-Charles, à Naples, 1826. A cette liste il faut ajouter : La Donna Bianca d'Avenello, à Milan, en 1850; Fcnella o la Muta di Portici. à Venisc, en 1831; l'Incognito: l'Amor vero; la Fiera, et la Gloria, cantate. Pavesi a écrit beaucoun de musique d'église ; on a publié sous son nom et celuide Gazzaniga, une collection intitulée : Salmi, Cantici ed Inni Cristiani del conte L. Tadini, posti in musica populare; Rilan, Ricordi.

RICORD.

PAYONE (Pitant), né à Udine, au commencement du dix-buitième siècle, fit ses études musicales sous la direction de Barthélemy Cordans, maître de chapelle de la cathédrale de cette ville, puis fut nommé maître de chapelle à Ci ididel (Filoud), ou il moureit, en

1786. En 1770, Pavone a fait imprimer à Bologne quatre messes di la Patestrina de sa composition: elles étaient alors estimées en Italie. On connaît aussi de ce maître un bon Salve Regina à quatre voix en manuscrit.

PAX(Cnantes-Énouano), organiste del 'église de la Charité, professeur de musique et compositeur à Berlin, est né à Glogau, le 17 mars 1802. Dès sun enfance il montra un goût passionné pour la musique. A l'âge de neuf ans il commença l'étude du piano; puis il suivit les cours du Gymnase (collége) de Glogau, tout en continuant l'étude du piano et du violon. Vers le même temps le cantor Bretzel lui enseigna le chant, et l'organiste Buttner lui donna les premières teçons d'harmonie. Ayant été admis au séminaire des instituteurs à Breslau, en 1819, il y continua ses études musicales sous la direction de Berner, jusqu'à la fin de 1821. Ses premières compositions furent publices dans cette ville, chez Leuckart, Sorti du séminaire, Il obtint la place d'organiste de l'église des Réformés à Glogau. En 1824, il aila s'établir à Berlin, où Bernard Klein compléta son instruction dans le contrepoint. Pax reçul à la même époque des lecons de A.-W. Bach pour l'orgne. Cet artiste a publié un grand nombre de lieder avec accompagnement de piano, des chants pour quatre voix d'hommes, des pièces faciles pour le piano, etc., etc.

PAATON (GILLELEN), violomelilite anglas, vivil a Loudres dan la seconde molité du dix-buitéme siècle. Vers 1780, il fit un voyage à Paris, (7 in figraver: \$5,500 nm our deux violomeclin, op., 1 he retour à Londres, 1 y a public 2 l'aut dous pour violome et violomente, op. 2; six soits pour violome, op. 3; six soits pour violome, op. 3; six soits pour violomente, op. 6; six soits pour violomente, op. 8.

Paxino est un frére, nomme Étienne, qui cut compile pirani les bons composituers de channons anglaises, et qui pratit avoir cie channons anglaises, et qui pratit avoir cie attaché à un eigliu de Londrese en qualité de directeur de mossique. On creit que les deux frères réuliers et leurs overager dans leurs pahiciations : C'est avaitemblasitement pour cela pur les deux recurs dos gibres et centres pur les deux recurs de pière et centre et que le deux recurs de pière et de cuitar de la collection de Samuel Webbe (vojus ce nom).

PAYEN (Nicolas), prêtre et musicien betge, né à Soignies, vers 1512, suivant un

renseignement fourni par Tylman Susato, daos la dédicace du premier livre des Chansons à quatre parties (Anvers, 1543), paralt avoir été d'abord enfant de chœur à la collégiale de cette ville, puis fut euvoyé à la chapetle royale de Madrid pour y faire le même service. Il y figure encore, en 1526, en la même qualité dans les comptes de cette chapelle qui soot aux archives du royaume de Belgique. Ea 1550, il y est qualifié de chapelain des hautes messes, c'est-à-dire chantre en chape des messes solennelles, et, en 1556, il a le titre de maître de la chapelle. Nicolas Payen eut une prébende à Gaervliet, puls à Soignies, à Valenciennes et à Nivelles, puis il obtint le doyenné de Turnhout, en 1558. On voit par les mémes comptes qu'il avait cessé de vivre au mois d'avril 1559. Pierre de Manchicourt (veyez ce nom) fut son successeur dans la place de maltre de la chapelle royale de Madrid. Les compositions de Payen connues aujourd'hui se trouvent dans les recueils intitulés : 1º Concentus octo, sex, quinque et quatuor vocum, omnium jucundissimi, nuspiam aute sic editi. Augusta l'indelicorum, Philippus Uhlardus excudebat, 1545, petit in 4° obl. 2° Cantiones selectissimæ quatuor vocum. Ab eximiis et præstantissimis cæsarex majestatis Capellx musicis M. Cornelio Cano, Thoma Crequill one, Nicolas Payen, el Johanes Lestainier organista, composita, etc. Philippus Uhlardus excudebat Augustæ Vindelicorum , 1548, petit in-4º obl. Il y a cinq motets de Payen dans ce recueil. 3º Le IIe liere de chansons à quatre parties, auquel sont contenues trente et une chausons, etc. Imprimé à Anvers par Tylman Susato, 1544, in-4°, 4° Cantiones sacra, quas vulgo Moteta vocant, ex optimis quibusque hujus atatis musicis selecta. Libri quatuor. Antwerpix, apud Tulmanum Susatum, 1546-1547, In-4+. On trouve dans le second livre de cette collection le motet à quatre voix de Payen : Resurrectio Christi, et dans le quatrième : Quis dabit capiti. 5º Ecclesiasticarum cantionum quatuor, quinque et sex vocum libri I-XV. Antverpix, excudebat Tylman Susato, 1545-1531, in-4°. PAYEN (JEAN), musicieu fraoçais, a vécu

en Italie dans la seconde moitié du seizième siècle. Il est connu par l'ouvrage qui a pour titre: Il primo libro de Madrigali a 2 voci oce si contengono le Fergini. Fenesia, i figli di Ant. Gardano, 1572, in 4º obl.

PAYER (Jinoue), fils d'un maltre d'école, est né le 13 février 1787, à Meidling, village

aux portes de Vienne. Il n'était âgé que de six ans lorsque son pére commença à lui enseigner les éléments de la musique, du violon et de l'orgue, ainsi que de plusieurs iostrumeots à veot. A peine âgé de neuf ans, il atlait délà loper des airs de danse aux fêtes de villages. Plus tard, il joignit à cette profession eclle d'accordeur de pianos dans les maisons de eampagne des environs, et du produit de ses économics il acheta, pour son instruction, les œuvres théoriques d'Albrechtsberger, de Mattheson, de Turk, de Marpurg, de Kirnberger, et se mit à les étudier avec ardeur. Son pére, qui avait connu Mozart, lui parlait souvent de l'art inimitable de eet illustre musicien dans l'improvisation : Paver se passionna nour ee genre de talent, sans savoir précisément en quoi il consistait, et se mit à l'étude, imaginant de développer ses idées en jouant des compositions de grands maîtres, et y infroduisant les changements que sun imagination lul suggérail. Devenu habite dans l'art de joner de l'orgue, il remplaça son père (qu'il perdit à l'âge de treize ans) dans ses fonctions d'organiste et d'instituteur. En 1806, l'entrepreneur du nouveau théâtre de Vienne lui confia la place de directeur de musique, et il écrivit pour ce spectacle la musique des petits opéras le Chasseur sauvage. l'Arbre creux et la Fille des Étoiles. En 1812, il fit connaître pour la première fois son talent d'organiste dans un concert donné à la saile de la Redoute du théâtre An der Wien, et dans un autre concert qu'il donna, en 1816, il mérita l'estime des artistes par one remarquable improvisation. Aprés la mort de sa mère, il quitta Meidling et alla s'établir à Vienne, où il se livra à l'eoseignement du chant, du plane et de la composition. En 1818, il fit un voyage eo Altemagne et donna des coocerts dans les villes principales; six ans après, il accepta la place de chef d'orchestre au théâtre allemand d'Amsterdam, et vers la fin de 1825, il se rendit à Paris, où il véeut pendant plusieurs années en donnant des leçons et se faisant eotendre dans plusieurs concerts. Ce fut lui qui, le premier, joua dans cette ville le Physharmonica, dont on a fait depuis lors beaucoup d'imitations modifiées. En 1851, Paver dirigea l'orchestre du théatre allemand à Paris, et l'année suivante, il retourna à Vienne où il entra au théâtre Josephstadt, en qualité de directeur de musique : mais des discussions avec le directeur du théâtre lui firent quitter cet emploi au hont de quelques mois, et depuis lors il vécut dans

la retraite avec le fruit de ses économies. Il est mort à Wiedburg, prés de Vienne, au mois de septembre 1845, M. Bernsdorf a été mai informé en placant la date du décés de Payer à la fin de 1846, ainsi qu'on peut le voir daos la Gazette générale de musique de Leinsick (1846, col. 54). Le nombre des ouvrages publiés par Payer s'élève à plus de cent einquante. Parmi ces productions on remarque : le Suites de pléces d'harmonie pour Instruments à vent ; Vienne, Mechetti. 2º Concertino pour piano et orchestre, on, 79: Vienne, flaslinger. 3º Variations pour piano et orchestre, op. 71; Leipsick, Peters. 4º Idem avec quatuor, op. 30, 47, 88, 96 et 112; Vienne, Offenbach, Paris. 5º Trios pour piano, violon ct violoncelle. 6º Sonates, rondos, variations, etc., pour plane à quatre mains; ibid. 7º Beaucoup de rondeaux, polonaises, thèmes variés, etc., pour piano seul; ibid. 8º Un grand nombre de recuelts de vatses, danses, etc., idem. 9º Des marches idem, 10º Des fugues et concertos pour orgue et orchestre. 11" Six messes détachées pour quatre voix et orchestre; Vienne, Moilo. 13º Motets, hymnes, offertoires, idem. Payer a éerit aussi pour le théâtre d'Amsterdam les opéras Die Traver (le Deuil). le Solitaire, et Hochlandsfürsten (les Prioces du haut pays), à Paris, la Folle de Glaris, et à Vienne, la Croix de Feu, et Coco.

PEARSALL (ROBERT-LUCAS). Foyez PIERSALL.

PECCI (Désint), compositeur Italien du dix-septiéme siècle, surnommé il Ghiribizzoso, a fait imprimer une collection de pièces include: Le Musiche sopra l'Adone; Veuise, 1619, in-4°.

PECCI (TROMAS), autre musicien italien, qui vécut au commencement du dix-ceptième siècle, a publié de va composition plusieurs livres de madrigaux, dont le oc connais que cetul qui a pour titre : Madrigali a cinque voct, thro secondo; in Fenezia, app. Gardano, 1613, in 4\*.

dono, 1612, 1n-4.
PECHATSCHIER, on pinish PECHAGPECHATSCHIER, on pinish PECHAGREG (Haxyon), angust en 1755, 3 WillGenchwert, on Bobben. Apris avoir appris
tes éléments de la musique et de vision dans
laties à Leutomitels, pais sivis un occurs de planeque. Il alte étable 1 la langue laties à Leutomitels, pais sivis un occurs de planeque. Il alte étable 1 la langue planeque. Il alte étable 1 la langue planeque. Il alte étable 1 la langue laties à Leutomitel de l'internet. En 1750, 1 la la rendia à Vienne, su il obtine, et 1750, 1 place de chef d'orchettre au thétrice la porte de Carlinhié. Dans l'epasce d'envire o quitzer

ans, il composa pour ce théâtre la musique de deux grands opéras, de dix opéras-comiques, et de trente ballets dont on n'a pas conservé les titres, à l'exception de celui qui fut joué, en 1801, sous le titre de Das H'aldweibschen (la petite Femme de la forét), Pechatschek cerivit aussi, vers le même temps, douze symphonies à grand orchestre, quelques messes faeiles et d'autres moreeaux de musique d'église; mais e'est principalement comme compositeur de musique de danse qu'il cut de la réputation à Vienne au commencement de ce siècle : il fut le Strauss de ette époque par sa fécondité et le succès de ses danses et de ses valses. Pechatschek est mort à Vienne, en 1821, Whistling a confondu, dans son Manuel de la littérature muzicale, les compositions de Pechatschek avec celles de son fils, dont il est parlé dans l'article suivant. Les principaux recneits du père sont : 1º Donze écossaises pour l'orchestre; Vienne, Hastinger. 2º Douze Lændler idem, thid, 3º Six menuets avec trios idem, ihid. 4º Douze Lændler variés pour l'orchestre, ibid. 5° Douze valses idem, ibid. 6° Donze idem, op. 56, ibid. 7º Douze Lændler pour deux etarincties, deux eors et deux hassons, ibid. 8º Beaucoup de danses écossaises et allemandes ponr le piano.

PECHATSCHEK (FRANCOIS), fils du précédent, est né à Vienne, en 1795. A l'àge de quatre ans, il commenca l'étude du violon sous la direction de son père, et fit de si rapides progrès, qu'il fut admis à jouer devant la cour impériale, en 1801 et 1802. Au commeneement de 1805, il fit avee son père un voyage à Prague et y donna deux concerts où il iona un concerto de Fodor, un adagio de Rode, et des variations de sa composition. De retour à Vienne, il y reprit ses études. Le violon, la guitare et la composition l'occupérent tour à tour. C'est à tort qu'on a dit qu'it a recu des leçons d'Albrechtsberger ponr la composition : c'est Færster qui lul a enseigné l'art d'écrire et l'barmonie. En 1818, Pechatsebek a été appelé à Hanovre, en qualité de premier violon de la cour. L'auteur do l'article qui le coneerne dans le Lexique universel de musique de Schilling, s'est trompé en lui attribuant les airs de danse de son père. Pechatschek, qui a joui longtemps en Aliemagne de la réputation d'un habite violoniste, voyagea dans le midi de ce pays pendant les années 1824 et 1825, et donna partout des concerts avec succès. Appelé à Cartsruhe, en 1827, en qualité de maître de concerts du grand-due de

Bade, il a occupé eette place depuis cette époque, et a fait, en 1852, un voyage à Paris pour s'y faire entendre; mais son jeu, qui n'était alors qu'une faible imitation de celuide Paganini, n'y a puint eu de succès. Ii était à Baden-Bade, en 1837, dans un état de santé languissant. Il est mort à Carlsrube, le 15 septembre 1840. Pechatschek a publié les compositions suivantes ; 1º Polonaises pour violon et orchestre, nº 1 à 6; Vienne, et Hanovre, 2º Concertino idem, op. 16; Vienne, Artaria. 3º Themes varies idem, op. 5, 17, 20, 28, 51, 55; Hanovre, Vienne et Carlsrube. 4. Introduction et variations sdem, sur la quatrième corde, op. 54; Carlsrnbe, Velten. 5º Rondos idem, op. 19, 25; Vienne, Artaria et Mechetti. 6º Pots-pourris idem, not 1, 2, 5; Hanovre et Vienne, 7º Quatuors nour deux violons, alto et basse, op. 4, 7; Vienne, Artaria et Mechetti. 8º Duo concertant pour deux violons, op. 6; Vienne, Artaria.

EECHIONLER (Eccure-Gaustin, ed. 2 Paris, entra comme elive au Coaservaleire de cette vitte, en 1797, et y reget des tepons de Leddrere pour le characte. En 1801, ji dodint le second prix de cet lastrument an enonours, et et lannée suvanie, le permier prix in tra decernée, Après avoir cét attaché aux ordestress et bédaires de second oufre, il est conté à cette de la comme de la comme de la comme de 1800. Cut artitat a publié de sa composition in thême a surfa pour farintete et orchetre; Paris, Bufant et Dubois. Pechigner est mort à Paris, en 1800.

PECHWELL (ASTOINETTE). Foye: PE-SADORI (madame).

PECR (Jacques), graveur et imprimeur do musique, né à londres en 1775, cultivait est art et jouait de plusieurs instruments. Il est auteur de deux petits ourrages qui ont pour titres: 1 / ocal preceptor, or concies tistroduction to singing; Londres, 1810, in-12 oli. 2 dicte de a Young Componer, or short essay on vocal harmony; Londres, 1811, in-12 obl.

no 1250.0 (Avonse-Josep D'ALCAN TARA do), successivement supercur du Brésia et res de Portugal, fils almé de Jean VI. Alta, do), successivement tempercur du Brésia et res de Portugal, fils almé de Jean VI. Brésia et de l'esta de l'esta

et quetques tecons de Neukomm le mirent en étal d'écrire ses compositions. Il faisant aussi des vers avec facilité et étail d'une adresse fort rare dans tons les exercices du corps. La vie politique de ce prince ne dolt pas trouver place ici : nous dirons sculement que, devenu empereur du Brésil du vivant de son père, après le retour de la famille royale en Portugal, il fut proclamé rol de Portugal, au mols de mars 1826, après la mort de Jean VI; mais par un acte du 2 mai de la même année, il abdiqua la couronne en favenr de sa fille dona Maria. Don Miguel, frère de don Pedro, s'empara du trône, et abolil la constitution qu'il avail décrétée. Une révolution qui éctata an Brésil, dans le mois d'avell 1851, décida don Pedro à abdiquer en faveur de son fils ; il s'embarqua pour la France et vécut quelque temps à Paris, puis se rendit en Portugal où il déploya des talents militaires dans la conquéte du pays contre son frère. Il est mort à Lisbonne, le 24 septembre 1854. Ce prince a écrit un opéra en langue portugaise, dont l'ouverture a été exécutée dans un concert donné au Théâtre-Italien de Paris, an mois de novembre 1852. Il a aussi composé plusieurs morceaux de musique d'église, une symphonie à grand orchestre, et l'hymne de la constitution, qui a été gravée à Bresde, chez Frise, et à Hambourg, chez Roebme.

PEDROTTI (CHARLES), compositeur dramatique, né en 1816, à Vérone, commença sa carrière en 1840, dans sa ville natale, par un opéra en denx actes, intitulé Lina. Bien acencilli par les compatriotes de l'anteur, cet ouvrage était néanmoins trés-faible. Il fut suivi dans la même appée de Clara del Mainland, représenté sur le même théâtre. Depnis cette époque jusqu'en 1845, on ne trouve plus de renselgnements sur M. Pedrolti; mais dans cette année, il fit jouer, à Mantone, la Figlia del Arciero, el, en 1846, il donna, à Vérone, Roméa di Monfort : c'est son meilleur ouvrage. La partition ponr plano a été publiée à Milan, chez Ricordi, Une longue interruption dans les renseignements sur ce compositeur ne cesse qu'en 1855, où il fit représenter, à Milan, Gelmina o col fuoco non si scherza. Pedrotti appartient à la nombreuse catégorie de faiseurs d'opéras italiens qui, dans l'espace de plos de vingt ans, n'ont pas produil un seul ouvrage dont on sc souvienne, et ont laissé régner Verdi sans rival sur toules les scénes, O génie de l'Italie! qu'étes-vous devenu?

PEGADO (BEATO-NENEZ), maitre de chapelle à Evora, en Portugal, fut un des meilleurs étéres de Pinheiro, el récui dans les premières années du dix-seplième siècle. La Bibliothèque de Lisbonne possédait de lui; en manuscrit: l'\* Parce Domine, motet à sept vois, pour le caréme. 2º Hei midi Domine, à six voix. 5º Hi mnt qui enm mulieribus, etc., motet pour la fête des Innocents. Aº Ad te suspiramus, motet pour la fête de la Vierce.

PEIERL (JEAN-Néponucène), né le 9 décembre 1761, à Altdorf, en Bavière, où son pére était intendant du comie de Tattenbach, fit ses études au séminaire de Munich, et v auprit les éléments du chant et du violon. Après avoir achevé son cours de philosophie, et au moment où il allail se livrer à l'étude de la théologie, pour embrasser l'état ecclésiastique, Il se sentit entrainé vers la carrière du théâtre. Il débuta à Augsbourg, en 1780 : la beauté de sa voix et son intelligence de la scéne lui firent obtenir des succès. Il se rendit ensuite à Ralisbonne, et y fit la connaissance de la fille du directeur de théâlre Berner : 11 l'épousa en 1782; puis Il parnt sur les théâtres de Salzbonrg, de Vienne, de Grætz et enfin de Mnnich, en 1787. Les ouvrages où son talent paraissait avec plus d'avantages étaien) la Flûte enchantée, Don Juan et le Mariage de Figaro. Attaqué du typhus à l'âge de trenteneuf ans, Peleri mourut à Munich, le 21 août 1800.

PEIERL (Antonia), fille du précédent, naquit à Munich, le 2 février 1789. Elle reçul des lecons de piano de Stadler, el kalcher, organiste de la cour, lui enseigna l'harmonie; puis elle devint élève de Danzi pour le chant. Trés-jeune, elle jouail des rôles d'enfant au théâtre de la cour, et déià son intelligence précoce falsait prévoir le talent qui la dislingua. En 1804, elle débuta dans le rôie d'Astasia, de l'Axur de Salierl, L'agrément de sa voix, de sa méthode de chant et de son jeului procura de brillants succès dans cet opéra, dans la Ginevra, de Mayr, et dans I Fratelli rivali, de Winter. Le 27 octobre 1808, elle épousa Charles de Fischer, architecte de la cour. En 1816, elle se retira du lhéâtre, et depuis lors on n'a plus eu de renseignements sur sa personne.

PELETIER, musicien français dont on Irouve le nom dans les comptes de la maison d'Anne de Bretagne, fermue de Charles VIII, pour l'année 1408 (manuscrit F, 510 du supplément de la Bibliothèque Impériale de Paris), on l'on voit qu'il cumulait les charges de chantre de la chapelle et de chef des ménètries. Il est yraisemblable que ce musicien

est celui dont on trouve des morceaux dans les recueils dont voici les titres : 1º Canzons francesi a due voci di Antonio Gardane, et di altri autori buone da cantare et sonare In l'enetia, nella stampa d'Antonio Gardane, 1557, petit in-4° obl. Il y a d'autres éditions de ce recueil publiées à Venise, en 1539, 1544 et 1586. 2º Selectissima nec non familiarissimæ cantiones ultra centum, vario idiomate, quatuor vocum, etc.; Augustx Vindelicorum, 1540, Melchlor Kriesstein, in-4°. 5º Bicinia Gallica, latina et germanica, et quadam fuga. Tomi duo; Viteberga, apud Georg. Rhav, 1545, petit in-4° ohl. 4° X1/11 livre, contenant XIX chansons nouvelles à quatre parties; Paris, Pierre Attaingnant, 1543, petit in-4° obl.

PELI (Faxons), célèbre professeur de chant, naquit à Modere dans les dernières années du dix-septième niécle, et y étabili une cécle d'us ions toris baucoup de chanteurs distingués, depuis 1715 jusqu'en 1750, Appelé à Munich, en qualité de compositeur de la chambre de l'électeur de Bariére, qui dérni puis tard emperer sous les mou éCarles VI, il cérisit l'opéra Initulé la Cestanza in rénofo, représenté à Munich, en 1757.

PELICANI (Ixx-Barrare), professor de droit à l'Université de Bologne, dans 1s eccané moité du dis-septieme siècle, à l'ait inserter dans les Prose de Sig. academici Gelati, de Bologne (ann. 1670, p. 185-150), une dissertation intuitée: Pentierro academico, perché nelle cantième si adopri la quinta diminuita, e la quarta superflua, e non questa diminuita e quella superflua, come altresi per qual ragiones i rigisti opni sorte di intervallo, o sia superfluo, o sia diminuita del totava.

PELISSIER (mademoiselle), cantatrice française, née en 1707, débuta à l'Opéra de Paris, en 1722, et charma le public par la beauté de sa voix, sa belle manière de dire le récitatif et l'expression de son jeu, autant que par l'élégance de sa taille et la beauté de ses traits. Cette actrice, disent les Mémoires contemporains sur l'Opéra, dont je posséde le manuscrit, est la première pour le jeu du theâtre, et l'une des premières de son espèce pour la coquetterie. Elle eut des aventures d'éclat, dont on peut voir le récit dans l'Essai sur la musique, de La Borde. Renvoyée de l'Opéra, après une de ces aventures, le 15 février 1754, elle y fut rappelée à Pâques 1755, après la retraite de la célébre actrice Le Maure, Quanz et Marpurg ont accordé des éloges à cette cantatrice qui, définitivement retirée en 1747, mourut à Paris, le 21 mars 1749. Elle avait épousé l'entrepreneur du théâtre de Rouen, et en avait eu un fils, qui fut assez bon violoniste, attaché au théâtre de la Comédie ttalienne.

lienne. PELLAERT (AUGUSTIN-PHILIPPE, baron DE), né à Bruges, le 12 mars 1795, est fils d'un ancien chambellan de l'empereur Napoléon. Il recut une éducation libérale dont la littérature, les mathématiques, le dessin et la musique furent la base; cependant un cout prononcé pour la musique parut le destiner des son enfance à la culture de cet art. Il recut les premières leçons de composition à Lille, en 1808, chez M. d'Ennery, connu par les romances de Robin Gray et de Sapho, qui avaient alors heaucoup de succès; puis il se rendit à Paris, où il suivit un cours de cette science, sous la direction de Momigny, Paër lui donna aussi quelques conseils à cette époque. Rappelé, en 1814, près de son père mourant, M. de Pellaert perdit, par les événements imprévus de la guerre et de la politique. tous les avantages de position sociale qui semhlaient lui être destinés. Il ne lui resta plus, en 1815, d'autre ressource que de solliciter le grade de sous-lieutenant d'infanterie, qui lui fut accordé; mais il ne tarda pas à étre attaché à l'état-major du quartier-maître gépéral de l'armée, Bés ce moment, des travaux sérieux ne lui permirent plus de se livrer à la culture des arts, si ce n'est dans quelques moments de distraction, Cependant, dans les rares instants de liberté que son service lui laissait, son goût passionné pour la musique, la poésie et la peinture lui a fait trouver le temps de composer la musique de onze onéras. dont Il avait lui-même écrit quelques livrets, plus neuf drames on comédies, et de dessiner plus de sept cents vues prises dans ses voyages. Au siége de la citadelle d'Anyers par l'armée française, M. de Pellacri a rendu au général Desprez (alors chef de l'étatmajor général), des services qui lui ont fait ohtenir la décoration de la Légion d'honneur, Il fut ensuite major d'état-major, et chargé de la direction de la partie topographique, au dépôt de la guerre. Les succès ohtenus par lui au théâtre ont justifié son penehant pour la carrière dramatique, et sa persévérance à surmonter les dégoûts qui y sont attachés. Ces succès auraient eu plus d'éclat s'ils eussent eu pour théâtre une ville plus favorable aux arts que ne l'était Bruxelles à l'époque où la

plus grande partic des opéras de M. de Pel-

lacrt ont été représentés. A défaut de livrets, il dut lui-même écrire les paroles des premiers nuvrages qu'il a mis en muslque. Voici la liste de ceux qu'il a composés jusqu'à ce jour : 1º L'Amant troubadour, opéra-comique en un acte, paroles et musique; composé en 1815, non représenté. 2º Le Sorcier par hasard, idem, parales et musique, joué à Gand, cn 1819, 3º L'Heure du rendez-vous, opéracomique en un acte, paroles et musique, à Bruxelles, en 1821. 4º Agnés Sorel, opéra en trais actes, à Bruxelles, en 1825. 5º Ls Barmecide, en trois actes, ibid., 1824, 6º Tenicrs, opéra-comique en un acte, ibid., 1825. 7º L'Exile, opéra-comique en deux actes, ibid., 1827. Cette pièce obtint un brillant succès, elle fut reprisc plusieurs fois. 8º Songe et Réalité, opéra-comique en trois actes, en 1829, non représenté. 9º Faust, opéra-comique en trois actes, à Bruxelles, en 1854, 10° Le Coup de pistolet, opéra-comique en un aete, ibid., 1836. 11º Louis de Male, grand opéra en quatre actes, ibid., 1838. On a gravé des morceaux séparés de plusienrs opéras de Me de Pellaert, notamment de Fanst et de Louis de Male. Les opérss de ce compositeur qui ont en le plus brillant succès sont Agnès Sorel, Tenicra, Faust et Louis de Male : ces deux derniers ouvrages renferment quelques morceaux d'un besu earactère. Ce compositeur a aussi publié beaucoup de romances détachées, deux trios pour piano, violon et violoneelle, op. 1; Paris, Momigny, et un duo pour deux harpes, ibid. Plusieurs messes de sa composition, dont une avec orchestre, exéeutée à l'église Ste-Gudule, de Bruxelles, nne nuverture de concert, exécutée au concert du Conservatoire de cette ville, et diverses autres productions de M. de Pellaert, sont restées en manuscrit. Nommé membre de la commission administrative du Conservatoire de Bruxelles, par arrété royal de 1852, il en a rempli les fonctions avec zèle et dévouement jusqu'à ce jour (1863), y portant toute la hjenveillance

PELLATIS (le P. Asci), moine franciscain, né à Serravalle, vers 1640, gut organiste de son couvent, à Trévise. On a de lui un traité du plain-chant intitulé : Compendio per imparare le regole del canto fermo; Venise, 1667, In-4-9.

de son caractère.

PÉLLEGRINI (VISCEST), né à Pesaro, vécut dans la seconde moitié du seizième slècle, et dans la première partie du dix-septième. Il obtint un canonicat dans sa ville natale, puis fut maître de chapelle de la cathédrale de

Milan. Il est mort dans cette ville, en 1656.

On a imprimé de sa composition: 1º Missarum tiber primus; Venise, 1604. 2º Coucreit ecclesiastici a 1, 2, 3, 5 e 6 voci, eon una missa a 6 voci. 5º Motetti a più voci; Venise, 1619. On trouve quelques morceana du même auteur dans le Parnassus musicus Ferdinandrus Bergam. Venise, 1615, in-4°.

PELLEGRIM (Fransaco), clarecinities compositere, of a Supte, paralt voir feit un rougage à Paris, vers 1720, car on y a imprisé de 12 composition; 1-78 is constet pour le clarecin précédées d'une lettre sur le roaceu; Paris, 1754. 9- Trois sonates pour le clarecia, suce accompagement d'un violon, p. 7; 368.4 Il y a aussi une cédition de cet ouvre imprimée à Londres. 3º Six concertos pour le clarecia, n. 9, 9 Paris, 170, n. 9, 17 paris, 170, p. 17 paris, 170,

pose ir execut, up. 9; ears, 1709.
PELLEGRIVI (Franch, ne 3 Brescia, fut
malite de chapetile de l'église des Zésulies de
cotte ville, vers 1759, et l'un des clavecinsites
italiena les plus distingués de son temps. Il
cital suns compositurs, et a fait représenter à
Venise, en 1742, un nuéra lutitude : Cirrento voit, dans la Drammofungie d'Allaci
(éditian de 1750), que cette pièce avait été
présentée à Naples longtemps aparayant.

PELLEGRINI (Filix), habile chanteur, naquit à Turin, en 1774, et recut les premières instructions sur la musique dans l'église cathédrale de cetle ville, où il était enfant de chœur. Devenu ensulte élève d'Ottani, il apprit de lui l'art du chant et les règles du contrepoint. En 1795, il débuta su théâtre de Livourne, où sa belle voix de basse et son habileté comme chanteur le firent accneillir favorsblement. Après avoir chanté avec succès sur plusieurs théàtres de l'Italie, il brilla à Rome pendant l'année 1805, puis à Milan, en 1806, et enfin à Naples, depuis 1807 jusqu'en 1810. C'est pour lui que Paër écrivit le beau role du père de l'Agnese, en 1811. Après avoir brillé sur les théâtres de Venise, de Trieste, de Génes et de Turin, il fut engagé pour le Théâtre-Italien de Paris, où il débuta, en 1819, dans l'Agnese. Il n'étalt déjà plus jeune; néanmoins il fut reçu avec beaucoup de faveur par les dilettanti, et se fit applaudir dans les rôles bouffes de la plupart des opéras de Rossini. Remplacé, en 1826, par Zuchelli, il retourna en Italie, n'y trouva pas d'engagement, et se rendit à Londres où il joua pendant les saisons de 1828 et 1829. De retour à Paris, vers la fin de cette année, il obtint du vicomte de la Rochefoucauld une place de professeur de chant au Conservatnire;

mais, au commencement de 1852, sa raison s'affaihtit, et il mournt le 20 septembre de la même appée, dans une situation peu fortunée, quoiqu'il ent gagné des sommes considérables à l'époque de ses succès. Cet artiste distingué s'est fait connaître comme compositeur par les productions suivantes : 1º 6 duettí da camera per soprano e basso o barítono : Paris, Carli. 2º Douze trios italiens pour soprano, tenor et basse avec accompagnement de piano, liv. 1 et 2: ibid. 5º Douze arietles italiennes pour soprano ou ténor, liv. 1 et 2; ibid. 4º Onatre cantales de Métastase idem, ibid. 5º Quatre romances françaises ; Paris, Pteyel. 6º Six solfèges ou vocalises, composés expressément pour l'enseignement de sa fille; Paris, Carli.

PELLEGRINI (Jules), chanteur de la coor du rol de Bavière, et première basse du théâtre royal de Munich, est né le 1er janvier 1806, à Milan, Il entra, en 1817, au Conservatoire de cette ville, et y reçut des leçons de chant de Banderali, alors professeur de cette écoie. Ses études étant achevées en 1821. quoiqu'il fût âgé de moins de seize ans, il débuta au théâtre Carigniano de Turin, dans le Falegname di Lironia, de Pacini, et y fut applaudi. Appelé à Manich peu de temps après, il y partagea avec Santini les rôles de première basse, et y obtint de britlants succès. Après la mort du roi Maximitien-Joseph, l'Opéra italien fut dissous : Pellegrini, doué de facilité pour la prononciation de la langue allemande, se livra à des études spéciales pour les rôles de l'opéra allemand, et fut en état d'y déhuter au mois de février 1826, après cinq mois de travail. Bepuis lors il est resté en possession de l'emploi de première basse à ce théâtre, et les habitants de Munich Ini témoignaient beaucoup d'estime pour son talent et pour sa personne. En 1829, li fit no voyage en Italie et ebanta avec succès au théâtre de la Fenice, à Venise. Deux ans après, il eut un engagement an théâtre allemand de Londres, et y briita près de mesdames Schroeder-Devrient et Haizinger, De rctour à Munich, il y reprit son emploi de première basse au théâtre royal et à la chapelle de la cour. Cet artiste distingué est mort à Munich, le 12 juillet 1858.

PELLEGRINI (CLEURTINI), femme du précédent, est fille de Moralt, musicien de la chapelle du roide Bavière : elle naquil à Nunich, le 8 octobre 1797. Instruite dans l'art du chant par Dorothée Guthe, cantatrice de la cour, ellicentra dans la musique de la chambre

du rel. Bex ani après, la reine la confa aux soins de Bomistre Roccois, et de Smil 1830, etle débuts dans Émus de Richardy et le débuts dans Émus de Richardy, de Meyerbere, dois abelle voit de controlle fit un bon effet. Derenue la femme de Pelicgrin, et le ceta avec lui au thétire allemad, Plus tard, etle brilla particulièrement dans l'exècution de la majeue d'églie, que la largour de son styte. Elle est morte à Munich, le 37 juniet 1485.

PELLEGRINI (Angle), compositeur draudique, de Cono, vers 1803, ne paralt pas être sorti du lieu de sa naissance, et y a fait représenter ses outrages, au nombre de trois, à savair : l'é Eleinda, à Pautonne de 1851. 2º La Vedora di Bragda, an mois de septembre 1854. 3º Il disertore svizzero, an mois de septembre 1841.

PELLEGRINI - CELLONI (Anne - NA-RIE), ancienne cantatrice dramatique et professeur de chant à Rome, au commencement du siècle présent, est auteur d'un bon ouvrage élémentaire pour l'enseignement du chant, intitulé : Grammatica , o sieno regole per ben cantare; Rome, Piate et Martoreili, 1818, in-8°. Une denxième édition a été publiée dans la même ville, en 1817, et Schicht en a fait une traduction alternande qui a paru ches Peters, à Leipsick. Postérleurement, madame Petiegrini-Celioni a donné un opuscule intitulé : Metodo breve e facile per conoscere il piantato della musica e sue diramazioni; Rome, Imprimerie de Romanis, 1825, in-folde trente-deux pages. Elle est morte à Rome, le 13 inillet 1835.

te to junier 1853.

PELLETTER, ingénieur-cateanicien, pentionné et don Gabriel, infant et Rapague, a tentionné et don Gabriel, infant et Rapague, a tencoman que par a infarir infantie. Junior autorità a comma un adestit abrigé d'inventions stitures agrichiel dans in medianque, l'apprinche, la pagrichiel dans in medianque, la physique, la pagrichie dans in medianque, la physique, la pagrichie, dans in medianque, la physique, la que, la géographie, etc.; Saint-Germainnque, la géographie, etc.; Saint-Germainna, 1754, 1759, 1559 et quarante-cinque paper. Ce petil tentre la propiet d'un chromomètre pour la mettre du tempse en montre par la mettre du tempse en montre de mettre de

PELLIO (JEAN), compositeur Italien du seizième siècle, n'est connu que par les ouvrages suivants: 1º Canzoni spirituali a 5 voci, 10b. 11; Venise, 1597. 2º Canzoni spirituali a 6 voci; Venise, 1584, 10-4º.

PELISSOW (C.-E.), psendonyme sous lequei s'est cache le docteur Charles Schafhäult (voyez ce nom), aux titres de quelques écrits concernant l'acoustique, suivant ce que nous apprend Théobald Bæhm (Ueber den Flætenbau und die neuesten Ferbesserungen desselben, p. 35),

PELONÉ (ANTOINE-MARC), directeur de la musique du due d'Épernon, vers 1660, a publié une messe à einq voix Ad imitationem modulé : Virgo Maria, Regina pacis; Paris, Robert Ballard, 1658, in-4°.

PEN. (Iras), professeur de mathématiques au collège de France, mort à Paris, en 1558, a publié une version tatine avec le texte gree des traités de musique attribués à Euclide, sous ce titre: Euclidis rudimenta musites, sinudem sectio regulæ harmonicæ e regid bibliothed desumpta, ae nune græe el attine excussa; Paris, 1557, in-fe. La version de Pena est pen fidèle (coyez Escus).

PENALOSA. (Fascon), un des plus anciens compositeurs espagola comus, naanciens compositeurs espagola comus, naquis, en 1470, fut maitre de la chapelte de 
Ferdinand le Cabilique, oi de Cazilile et cazilile et 
d'Avagon, et mourut en 1535. Il Jouissait 
d'une grande considération parmi ser compatriotes. On ne connaît aujourd'bul de sa composition que dit motest qui citatent dans let 
archires de la cathériate de Tolète, et dont 
N. Edava a inseré six dans son intéressante 
collection inditutée Lira astro-hispana (seizièmes siche, 9 zérie, t. Il.

PENET (HILAIRE), musicien français, contemporain de Jean Mouton et d'Antoine Feviu (voyez ces noms), naquit vers 1485. La position qu'il occupa n'est pas connue. Le plus ancien requeil où se trouve un de ses ouvrages est le premier livre des Motetti de la corona, publié par Ottaviano Petrucci, à Fossomhrone, en 1513. Cet ouvrage est le motet à quatre voix. Ascendens Christus in altum. Les autres recueils qui contiennent des pièces de ce musicien sont ceux-el ; 1º Liber tertius viginti musicales quinque, sex vel octo vocum Motetos habet, etc. (Paris, Pierre Attaingnant, 1554), 2º Liber quintus XII trium primorum tonorum Magnificat continet,etc., (ibid., 1534). 3º Le premier livre des Motetti del Fiore, publié à Lyon par Jacques Moderne, en 1532. 4º Selectissimarum Motetarum partim quinque, partim quatuor vocum, etc.; Norimhergæ, Petrejus, 1540, petit in-4° obl.

PENNA (Lavasseu, carme du couvent de Mantoue, professeur de théologie, maitre de chapelle de l'église de son ordre 2 Parme, célèbre organiste et membre des académies des Filustoinis et des Bisolotis, sous le noon de l'Indefeto, naunit à Bologne, en 1613, et non 16140, comme it est dit dans le Dictionnaire

des musicieus de 1810 (1). Après avoir été maître de chapelle de son couvent, à Parme, il occupa une position semblable à la cathédrale d'Imola (États romains), et mourut le 20 octobre 1693, à l'âge de quatre-vingts ans. Sa réputation comme compositeur et comme écrivain didactique paralt avoir eu de l'éclat dans son temps. Ses messes, au nombre de douze, ont été publiées en denx livres. La deuxième édition du premier livre a pour titre : Messe piene a quattro ed otto voci se piace, libro primo, op. 9; Bologne, Jacques Monti, 1677. La première édition du second livre est intitulée : Galeria del sacro Parnasso; Messe piane con stromenti ad libitum, libro secondo; ibid., 1670. Les Psaumes concertés de Penna ont été rélmurimés plusieurs fois depuis 1660 jusqu'à 1690, Ces derniers ont été publiés sous ce titre : Il sacro Parnasso delli Salmi festivi per tutto l'anno a quattro ed otto voci, op. 8, ibid., et le second livre a ponr titre : Salmi per tutto l'anno ed una Messa a falsi bordoni co' l'aggiunta dei Salmi carmelitani a quattro, Antifone et litanie della B. Maria, il tutto a quattro voci co'l quinto se piace, ilid., 1669, in-4°; mais celui de ses ouvrages qui a le plus contribué à propager son nom est un traité do musique en trois livres, intitulé : Li primi albori musicali per li principianti della musica figurata, 1º libro, Bologne, 1656, in-4°. Une deuxième édition de ce premier livre a paru en 1672, et a été reproduite, en 1674, avec un nouveau titre. Le deuxième livre a paru à Venise, chez Joseph Sola, en 1678, in-4º, sous eo titre : Albori musicali per li studiosi della musica figurata, che brevemente dimostra il modo di giungere alla perfetta cognizione de tutte quelle cose che concorrono alla composizione de' canti, e di cio ch'all'arte del contrapunto si ricerca;

(1) On y a solvi en cela Gerber (Hist. Liog. Lexik. der Tonkunetler) et Fothel (Allgem, Litter, der Musik, p. 423) qui, cox-mêmes, ant été trompés par ce que dit Walsher sur la cinquième édition de ses Primi Albori Musicali publice en 1696 (Musikal, Lexikon), savoir ; an on v trouve le portroit de Penns ovec l'indication de L'age de 36 ans, qui, retranches de 1696, portent en effet se assissance à 1640; mais ce portrait eveit probable-ment été pris dans quelque édition antérience de ses messes au de ses pasames ; cequi n'est pas sans esemple, car les éditions des tocestes de Prescobaldi publices en 16th et en 1637 sont occompagnées du portrait de l'anteor, avec l'indication de meme age. An reste l'al saivi relativement 3 L. Penns les dates Indiquées par Orlandi (Notiaio degli Scrimari Balognesi, p. 197) qui, essat le compatriote de cet entenr, moine du meme ordre, et e son contemporain, devalt être bien informé de er qui le concernali.

tibro secondo. Les trois livres ont été rénnis dans une édition publiée à Bologne, en 1679, in-4°. Les éditions des trois livres réunis sont Intitulées : Li primi albori musicali per li principianti della musica figurata, distinti in tre libri. Dal primo spontano le principi del canto figurato ; dal secondo spiccano le regole del contrapunto; dal terzo appariscono li fondamenti per suonare l'organo o clavincembalo sopra la parte; ce qui signifie que le premier livre contient les principes du chant figuré: le second ceux de la composition à plusieurs voix, et le troisième, ceux de l'accompagnement de la basse chiffrée sur l'orgue "On y trouve quelques bonnes choses, mais l'ouvrage est en général dépourvu de méthode, et le style en est lourd et prolixe. La quatriéme édition a été publice dans la même ville, en 1684, et la cinquiéme, en 1696, après la mort de l'anteur. Des exemptaires de l'édition de 1684 ont été mis en vente à Anvers, avec un nouveau titre daté de 1690, in 4º. On a aussi de L. Penna un traité de plain-ehant intitulé : Direttorio del canto fermo, Modene, 1689, in-4°.

Ontre ces ouvrages de musique, le P. L. Penna est auteur d'un livre ascétique publié sous ce titre: Fervorose formole d'atti internisopra le più nobili ed eroiche virtù morali, Botogue, 1689.

PENNANY (Ironas), naturaliste et antiquaire anglisi, naquite 14 juin 1720, à Downning, dans le comté de Fiini, voyagea dans le pays de Galles, en Écose, et sur le continent, pais mourat le 10 décembre 1708. Son royage dans le pays de Galles a été publié sous ce tites: d'tour into Walts in 1773, Londres, 1778, in-4°. On y trouve des renseignements sur la misique dans ce pays.

PENNEQUIN (Livs.), militre des endais de cleave de la enderderie d'Area, né exte 1540, a deten un Physie musique d'Erreza, né exte 1571, le pris de la Lyre d'argant pour la 1571, le pris de la Lyre d'argant pour la rois qui commençati par ces most: Dios exte appendit par ces most: Dios exte par de la libraire musiche de Baltasars Bellere, instituté Thearuras bôtic-trêmes, com duodous auppimenti (Dous). 1505-1505, cité par 31. de Consensaire (1), indique de ce musiciere, sans dais et s'ann som l'accessine de consecutive, sans dais et s'ann som l'accessine de consecutive, sans dais et s'ann som l'accessine de consecutive (1), indique de consecutive, sans dais et s'ann som l'accessine de consecutive (1), indique de consecutive, sans dais et s'ann som l'accessine de consecutive et con portice, in-e<sup>2</sup>.

(1) Notice des collections musicales de la bibliothéque de Cambroi, p. 123. PENTENNIEDER (Auxil), organise de lo corde art de Barrier, et à Munich, en 1808, a li ti son détaction musicale dan cette (1808, a li ti son détaction musicale dan cette (1808, a li ti son détaction musicale dan cette (1808, a li ti son détaction musicale dan cette (1808, a li son de la cette (1808, a li son de la cette (1808, a li son), a loi son de la cette (1808, a li son), a loi son de la cette (1808, a li son), a loi son de la cette (1808, a li son), a loi son de la cette (1808, a li son), a loi son de la cette (1808, a li son), a loi son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1808, a li son), a li son de la cette (1

(Maison à vendre). PEPUSCH (JEAN-CRRETIEN OU CRRIS-TOPRE), compositeur et écrivain sur la musique, naquit à Berlin, en 1667. Son père, ministre protestant dans cette ville, avant remarqué ses beureuses dispositions pour la musique, lui donna pour maltre de théorie de cet art Klingenberg, et chargea l'excellent organiste Grosse de lui enseigner la pratique, Mais aprés une année de sacrifices faits pour son éducation musicale, Pepusch fut obligé d'achever seul ses études. Devenu habile claveciniste et jouant bien de la harpe, il eut l'honneur de donner, à l'âge de quipze ans, des leçons de ce dernier instrument au prince royal de Prusse. C'est aussi vers cette époque qu'il commença à s'occuper de l'éclaircissement de quelques-unes des principales difficultés de la théorie, en remontant insun'au système de la musique des Grecs. Il avait environ trente-trois ans lorqu'il quitta Berlin à l'improviste ponr se rendre à Londres, où il parait avoir été appeié par Bononcini. Il y fut employé dés son arrivée comme claveciniste et comme compositeur an théâtre de Drury-Lane. D'abord, ses fonctions de compositeur consistérent principalement à urranger des partitions italiennes pour la scéne anglaise, et à ajouter des airs pour certains rôles : c'est ainsi qu'on trouve de lui, à la suite de l'opéra de Thomuris, l'air de sa composition : How blessed is a soldier. Son changement de position ne lui fit point abandonner ses travaux concernant la musique des anciens, sur laquelie il ne se fit pourtant que des notions fausses. Il s'éprit d'un gout passionné pour cette musique, qu'il ne connaissait pas, puisqu'il n'en reste aucun monument de quelque valeur; et, il affirme en plusieurs endroits de ses ouvrages, que le peu qui en reste, bien que fort inférieur à ce qui est perdu, suffit pour démontrer la supériorité de cette musique sur la moderne. Suivant lissus, copiejas fereire, la musique deramanispea anglaise était, à l'Apoque de l'arrivée de Prupe la londre, dans unétat de harbarie dont il l'aurait illustrie des caperos est de la laction de la l'arrivée de caperos est il y aurait et du mérite, mais une pareille assertion est d'amente per qu'on aid du re en qu'on aid du re en qu'on aid de re qu'on aid de re public aid est de l'arrivée de caperos est de la laction de l'espace. Si ceiul et de été réélience un econosite d'aissigne, se productions se reziont conservées aussi hien que celles de l'illustrie musicea anglais, taudis qu'on accountain de constituit de l'arrivée de la laction de l'espace. Si cutil et de l'est de l'est de l'arrivée musicea anglais, taudis qu'on a consail

Fourd'hui de lui que ce qu'il a écrit pour le reggar's Opera, et Polly, opéra en un acte, ubles productions qui pe donnent pas une saute opinion de sa faculté d'invention mé-.odique, On en peut dire autant de son divertissement Intitulé l'enus et Adonis, de sa musique pour le jour de Sainte-Cécile, et de deux volumes de cantates qui ont été publiés en 1727. Il a mieux réussi dans la musique d'église, particulièrement dans les matines et vépres qu'il a écrites pour la chapelle du duc de Chandos. La Société du copeert de la musique ancienne, de Londres, possédait de sa composition un beau Magnificat, et plusieurs autres bous morceaux dans le style religieux.

Les quinze premières années du séjour de Pepusch en Angleterre furent les plus brillantes de sa earrière; la supériorité de son savoir spreelui des musiciens anglais lui avail donné dans la musique une autorité qu'il conserva jusqu'à l'arrivée de Bændel, mais qui s'évanouit en partie en présence de ce grand artiste. Il ne pouvait entrer en lutte avec un parcil athiète; c'est vraisemblahlement à la conviction qu'il ent à cet égard qu'il faut attribuer la direction toute sejentifique qu'il donna à ses travaux vers 1721, après avoir quitté le service du duc de Chandos, Sorti de ehez ce seigneur, il avait accepté le titre de professeur et de directeur de musique dans une société formée par le docteur Berkeley, dans le but de propager la religion ehrétienne. les sciences et les arts dans les lles Bermudes. Mais le bâtiment qui devalt servir à cette exnédition avant souffert des avaries, Pepusch fut obligé de débarquer ; l'entreprise échoua, et le musicien revint à Londres, où il épousa, en 1722, Marguerite de l'Épine, actrice de Brury-Lane, qui venait de quitter le théâtre après y avoir acquis environ dix mille llures sterling, Pepusch vécut bonorablement du revenu de cette somme et du produit des le-

Bloch, UNIT, DES MUSICIENS, T. 11.

cons qu'il donnait dans les premières familles de l'Anghetere. Ce fin tres l'époque de son mariège que, sur les sollicitations de Gay et de Rich, il entrepril de corrièger l'ancienne musique de l'opéra des Mendianis; il y ajouta une ouverture, qui a été gravée dans toutes les éditions de cet ouvrage.

Au nombre des élèves de Pepusch se trouvait lord Paisley, qui dans la suite devint comte Abercorn. Il avait écrit pour ce scigneur quelques feuilles de principes d'harmonie, qui devaient lui servir de guide dans l'étude de ectte science; mais il eut le chagrin de voir publier à son insu ees feuilles écrites à la hâte, sous ce titre : A Short Treatise ou harmony, containing the chirf rules for composing in twe, three and four parts, etc. (Traité abrégé d'barmonie, contenant les règles principales pour composer à deux, trois et quatre parties, etc.); Londres, 1750. Le bruit s'étant répandu que cette informe production était l'ouvrage de Pepusch, il crut devoir retoucher les principes qui y étaient défigurés. les enrichir d'exemples et publier le fruit de son travall, fort amélioré. Son livre est intitulé : A Treatise on harmony, containing, etc. Dedicated to all lorers of Musick, bu an admirer of this agreeable science : Lopdres, Pearson, 1751, in-4º obl. Cet ouvrage doit étre considéré comme un traité général des principes de la musique plutôt que comme un manuel d'barmonie, ear Pepusch y traite non-sculement de cette science, mais de la solmisation, d'après la méthode des hexaeordes. On peut affirmer que, bors de l'Italie, Pepusch fut le dernier défenseur de cette méthode, qui était abandonnée en Allemagne et

en France. Bepuis longtemps occupé de recherches sur la musique des applens, il s'était formé sur cette musique des opinions absolument opposées à celles de tous les auteurs qui avalent écrit sur ce sujet. C'est ainsi qu'il se persuada que l'échelle musicale des Grecs était descendante et non ascendante, comme on le croyait généralement ; en sorte que l'ordre des signes devait être retourné, et que ceux qu'on avait cru appartenir aux sons graves devaient être placés à l'aigu, et réciproquement. Cette oplnion, adoptée plus tard par l'abhé Roussier, puis par M. de Drieberg, a été combattne par mol dans le Résumé philosophique de l'histoire de la musique placé en tête de la prédition de ce Dictionnaire biographique. Pepusch a exposé ses opinions concernant la musique des anciens dans une lettre adressée à Abraham Moirre, qui a été insérée dans les Transactions philosophiques (t. XLIV, part. 1, 1746, p. 266-274) sous cettire: Of the various genera and species of music among the aucients, with some observations concerning their scale, in a Letter to M. Abraham de Moirre.

Pepusch înt le fondateur de la Société de l'ancienne musique de Londres. Il en conçut le plan en 1710, et en forma le novau en 1712, avec Needler, Gates, Gaillard et guelques autres artistes. Pour aider à l'exécution des morceaux qu'on faisait eutendre dans cette Société, il avait obtenn l'assistance des enfants de la chapelle royale; mais, en 1734, la coopération de ces enfants fut retirée à la Société, qui fut réorganisée en 1735, et depuis lors elle a subsisté sans interruption. Après la mort de Thomas Love, Pepusch obtint la place d'organiste du Charterhouse, en 1757; mais la mort de son fils unique, suivie de celle de sa femme, en 1740, le décida à renoncer à cet emploi et à vivre dans la retraite. Il mourut en 1752, et légua par son testament sa helle hibliothèque musicale à ses amis Travers, organiste de Saint-Paul, et Kellner, mnsicien allemand du théâtre de Drury-Lane. L'Académie de musique ancienne lui fit élever, quelques années après, un monument dans la chapelle du Charterhouse, avec une inscription dont voici la traduction :

Inscription doni voici la traduction:

Prés de cet demonstrapeone i ce restes de
Prés de cet demonstrapeone i ce
sque à l'Université d'Ouford. Il nameral
esque à l'Université d'Ouford.
esque à l'Univers

muire, Jui à fail ériger ce mooument, Parmi set compositions, on remarque; 1º Deux invex de cantacts imprimes chevuids, à Londrey, in-fol. 2º Un irre de sonaies pour faite et basec continue pour le clatification et dans continue, op. 2º cl. 4.6 deux vision et basec continue, op. 2º cl. 4.6 deux vision et basec continue, op. 2º cl. 6.9 Un irred to experiment de l'acceptant de l'acceptant de l'origination de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant l'origination de l'acceptant de l'accept

« fondation, par reconnaissance pour sa mé-

PERANDI (Max-Jours), maltre de cibapelle de l'électeur de Saxe, apait à Rome dans les premières années du dix-septième scice. Il entra a service de l'électeur en 1649, et partages les fonctions de maltre de chapielle avec lleuri Schutz, Albreit, Bontempi et Bernhard, L'époque de sa mort parait devoir d'ur faire en 1670. On connoil de sa devoir d'ur faire en 1670. On connoil de sa devoir d'ur faire en 1670. On connoil de sa frie cum Glorid), à onze von réclies, et un motet l'Emedemun in mellius à sext-suix.

PERAZZANI (François), savant italien qui vivait à Rome à la fin du dix-huitième siècle, a publié une dissertation Intitutée : Soni perceptio; Rome, Zempel, 1794. PERCHIAIMER (Wolffeare), musicien

attaché à la chapelle du due de Barière, retala find seizlime siècle, aquid à Nascerbourg. Il s'est fait connaître par un recueil d'By musqui à été publié sons ce titres. Sacrorum hymnorum modulatione, a quatuor, quinque et sex vocibus cum réta voce, fum omnis generis instruments; Monachii, zexunis generis instruments; Monachii, excudebet Adamus Berg, 1301, in A<sup>2</sup> old. Cet œuvre contient dis neuf motets à cinq voix; un à quatre, et deux à six voix.

PERECO (CASILLA), prétre, d'une ancienne famillé Milan, naquit en cette ville dans la première moité dan s'aixeme siacle. Dete et musière moité da sciziene siacle. Dete et musière distingé, il rempit pendant trente-cinq ans les fonctions de maître de de chart des enfants de cluver de la cabbédrale de Saint-Murboise ainsi que lu sémiaire, effa te meme temps vicare de l'églisse du de Saint-Vit, dite in Pasquirelo, où Pon voit son tombean, avec cette inscription son tombean, avec cette inscription.

> D. O. M. Camillus Peregus Sacerdos Qui hujus reclesim rector fui Bic modo jacen Orate pro me

Perego vivait encore en 1574, car il dédia, le 14 mars de cette année, son Traité du chant ambrosien à saint Charles Borromée. Il a fait imprimer des madriganx à quaire voix, à Venise, en 1355; mais ce qui a surtout rendu sion nam recommandable, c'est son traité du chan ambresien, dout le manuscrit existe dans les archives de l'église métiropolitaine, et qui fu publik après a mort, sous ce tilre: La Regola dei canto fermo ambrosiano; Mian, l'Orgi, in-d'. Cet ouvrage est du plus haut intérét pour la comparaison dei deux chants ambronie et grégoriers je troisième livre, sartout, renferme des renseguerments précieur pour caractériere ette diffiments précieur pour caractériere ette diffi-

PERGRINO (JASTEO), ancien luthier, tiball 3 Bretica sers 1360. Il précéda Gaspard de Salo d'environ vingt ans. On ne connalt qu'un petit nombre de basses de viole construites par Peregrino. Cartier en possédai une, appelée fenor, qui fut Jouée par M. Franchome, à mon premier concert historique de l'origine et du progrès de l'opéra, le 8 juin

PERERA (MacSasavaron), musicieno portugais, ná Valita-Viciosa dana les derportugais, ná Valita-Viciosa dana les dernières sanées du seizième siècle, fut d'aborde na maitre de chapiele on cette Will, puis citra au aumourra à Lishome en 1053. Il a laisée en de mourra d'altonne en 1053. Il a laisée en aumourra d'altonne en 1053. Il a laisée en de mourra d'altonne en 1053. Il a laisée en de manuscrit beaucoup de messes, de pasimes, terre de moies et de répons, quis et rouvaient en manuscrit dans la fibbiolobeque royale vers le million du dix-huitimes siècle.

PEREIRA (Dursayues Nexz), dominicals on pertugais, aparti a Linhonn ever se mitica da dis septidine siefes, et nouvert à Camera se, de dis septidine siefes, et nouvert à Camera se, de la companie de la chiefe de Lishonne, manis plus tard il se retira dans le monsatre où il est monte de se composition, et manuscrit : 11 alsais de se a composition, et manuscrit : 12 bes répons de la composition, et manuscrit : 12 bes répons de l'ordre des morts, de la tutti via. D'es expons el e bifué est morts, de la tutti via. D'es expons el e bifué est morts, de la tutti via. D'es expons el e bifué est morts, de la tutti via. D'es expons el e bifué est morts, de la lutti via. D'es expons el e bifué est morts, de la lutti via. D'es expons el e bifué est morts, de la lutti via. D'es expons el e bifué est morts, de la lutti via. D'es exposs el el bifué est morts de la lutti via. D'es exposs el es morts de la lutti via. D'es exposs el la lutti via. D

PERELLI (Navas), compositere dramatique, pée a lonabardie vers 1815), a dis ses tétudes musicales au Conservatoire de Nilan. Son premier opéra, Galectot Marferdis, fui joné à Pavic, en 1850, avec una succès saistaisant, car il obtin ving treprésentations consecutives. Son second ouvrage, Osté et non set, qui ne fui per moins heuvren, fui joné à nort, qui ne fui per moins heuvren, fui joné à d'Allian, chez Riccott. En 1842, Perelli a Ablian, chez Riccott. En 1842, Perelli a dome, fa Train, Il Contrabandere, qui ne

réussit pas. Après cette époque, il n'y a plus de renseignements sur cet artiste, à moins qu'il ne soit le mème Perelli, ténor, qui chanta à Amsterdam en 1845, à Bergame et à Nilan, dans l'année suivante.

PERLYILA (Tonosa), jesulte et missionnaire portugais, fut enoyé à 15 Chine, en 1689, et josit d'un grand crédit près de l'empereur jusqu'à sa mort, qui arriva, en 1602, à Pèkin. Ce fut lui qui négocia le traité de paux par lequel fivercrèce de la refigion estilotique fut autorité dans tout l'empire. Peregravant laisse en maunerin un traité et musique initiudé. Austre pratice e especialitée fu d'porte, mais li parâtique et courrage s'est

PEREVRA DE FIGUEREDO (Ax-TOINE), moine portugais, né le 14 février 1725. à Marao, fit ses études au collège des jésuites, de Villa-Viciosa, fut ensuite admis comme organiste au couvent de Sainte-Croix, à Coïmbre, et entra, en 1744, dans la congrégation de l'Oratoire, à Lisbonne. Devenu savant théologien, philologue et littérateur distingué, Il publia une execllente grammaire latine, et des traités de théologie et d'histoire ecclésiastique qui le rendirent célèbre dans sa patrie. Il mourut à Lishonne, le 14 avril 1797. Perevra fut gardien de son couvent et se distincua comme compositeur de musique. Parmi ses productions musicales on cite : 1º Psaume Lauda Jerusalem, à quatre voix, avec accompagnement de viotons et trompettes. 2º L'hymne de saint Philippe de Néri, à quatre voix, avec deux viologs et orgpe, 5° L'hymne Tantum crgo, idem. 4º Les Lamentations de Jérémie, à deux chœurs. 5º Les motets Plorans ploravit in nocte et Adjuva nos Deus, à quatre voix. 6º Stabat Mater, à quatre voix. 7º O Jesu dulcissime, à quatre voix. 8º Concaluit cor mcum, à deux chœurs, avec accompagnement de violons. Tous ces ouvrages ont été la proie des flammes, dans un incendie qui

cétaix le 1º novembre 1753 à Libbone.
FEREZ (Buxy), compositeur célèbre, fils
d'un Expagnol qui s'était fact à Naples, naufica
d'un Expagnol qui s'était fact à Naples, naufica
danc ette vitige, navil 111. Il étaits le reivide
sous la direction d'Antoine Gallo, qui en
tu navieuse arrect instrument, François
Naccial, maître du Conservaioir de Loreit eta
tu nessegan le courieppial. Se d'étaite par
par, en 1730, en qualité de maître de charpar, en 1730, en qualité de maître de charque de la catalogial. Ce fut dans exte vitile
qu'il fit représenter, en 1741, son premier
qu'il fit représenter, en 1741, son premier
ports, mittiel 2. Fétaitum de Seguines. Cet

ouvrage fut suivi d'Astartea, de Medea, de l'Isola incantata, tous représentés à Palerme jusqu'en 1748. De retour à Napies, en 1749, Perez v fit représenter son nouvel opéra de la Clemenza di Tito, qui obtint un brillant succès au théâtre Saint-Charles. La réputation d'habileté que lui fit cette production lui procura un engagement à Rome, pour écrire, en 1750, au théâtre delle Dame, sa Semiramide, accueillie avec enthousiasme et suivie de Farnace, dans la même année. En 1751, il doons Merope, Didone abbandonata et Alexandro nelle Indie, à Génes, et dans la meme appee, Zenobia et Demetrio, à Turin. Lorsqu'il était dans cette ville, il reçut des propositions pour entrer an service du roi de Portogal, les accepta et se rendit immédiatement à Lisbonne, où il fit jouer son Demofoonte, en 1752. L'effet que produisit cet opéra, ou chantaient les célèbres artistes Gizziello et Raff, valut à Perez la faveur du roi, qui lui accorda un traitement annuel de près de cinquante milie francs, en qualité de maltre de chapelle. Un nouveau théâtre d'opéra ayant été élevé à Lisbonne, on en fit l'ouverture, en 1755, pour la féte de la reine, et t'on y représenta l'Alessandro nelle Indie, avec nne nouvelle musique de Perez. On vit dans cet ouvrage, sur la scène, un corps de cavalerie, et une imitation de la phalange macédonienne, d'après le récit de Ouinte Curce. On entendit à ce théâtre, placé sous la direction de Perez, ies meilleurs chanteurs de l'Italie, tels que Etisl, Manznoll, Caffarelli, Gizziello, Babbi. Raff el Guadagni. Le Demetrio et le Solimanno, de Perez, furent considérés à Lisbonne comme ses meilleurs opéras; on ne se lassait pas de les entendre, et les plus beaux ouvrages des plus grands maltres de l'Italie n'atteignaient pas, à la conr de Portugal, la renommée de ces productions de son jaient. Durant l'espace de vingt-six ans, Perez ionit, à cette conr., d'un sort digne d'envle ; join de décroltre, sa faveur avait encore augmenté dans ses dernières années. Comme Hændei, à qui il ressemblait pour la corpulence, et dont li avait le penchant pour la bonne chère, if perdii la vue dans sa vicillesse; néanmoins, il ne cessa pas de travailler, ayant tronvé des moyens particuliers pour dicter ses compositions avec rapidité. Dans un vovage qu'il avait fait à Londres, en 1755, pour en ramener des chanieurs, il y avait écrit un opéra d'Ezio, qui obtint un brillant succès. Il mourut à Lisbonne, en 1778, à l'âge de soixantesepi ans.

Les compositions de Perez décèlent un artiste exercé dans l'art d'écrire, et l'on v trouve des mélodies d'un beau caractère ; tontefols, il me paralt que ce maltre a été trop vanté par les bistoriens de la musique, et que ses îdées manquent d'originalité, an moins dans ie style dramatique, Jomelli, qu'on lui a quelquefois comparé, me paralt bien supérieur à lui pour le pathétique. Dans la musique d'église, particulièrement dans ses Matines des morts, dont il a été fait une belle édition in-folio à Londres, en 1774, Perez me paralt avoir eu un style plus original quedans l'opéra. Bans la liste de ses ouvrages, on remarque : I. Mussour n'agrise : 1º Les psaumes Laudate, à trois voix et chœur ; Hare dies, idem; Memento Domine, idem; In exitu Israel, à buit voix. 2º Répons pour la fête de Noel, à quatre voix, 3º Deux Salve Regina, à quatre voix. 4º Motets concertés, à quatre voix, parmi lesquels Conceptio tua, Medid nocte, Videntes stellam, Defuncto Herode. 5º Messe à cinq voix et orchestre, 6º Messe à huit volx et orchestre. 7º Matutini de' Morti ; Londres, 1774, in-fol. 11. Organs : 8º L'Eroismo di Scipione, à Palerme, 1741. 9º Astartea, ibid. 10° Medea, ibid. 11° L'Isola incantata, ibid. 12º La Clemenza di Tito, à Naples, 1749. 13º Semiramide, à Rome, 1750. 14º Farnace, ibid. 15º Merope, à Genes, 1751. 16º Didone abbandonata, Ibid. 17º Alessandro nelle Indie, Ibid. 18º Zenobia. à Turin, 1751. 19" Demetrio, ibid., 1752. 20º Demofoonte, à Lisbonne, 1752. 21º Adriano in Siria, ibid, 1752, 22º Artaserse, ibid., 1753. 23. L'Eros Cinese, ibid., 1753. 24\* Ipermestra, ibid., 1754, 25° Olimpiade, ibid., 1754. 26° Exio, a Londres, 1755. 27º Alessaudro nelle Indie, avec une nouvelle musique, à Lisbonne, 1755, 28° Sirpe, ihid., 1756. 29\* Solimanno, ibid., 1757. 30º Enea in Italia, en 1759, 31º Giulio Cesare, ibid., 1762. J'Ignore les titres des autres opéras représentés à Lisbonne. On a aussi de Perez vingt-sept solféges à deux voix, composés pour l'éducation des princesses de Por-

tugal.

PERGER (FRANÇOIS XAVIER), musicien
de Nuremberg, vers le milieu du dix-buitième
siècie, y a publié, en 1754, des quaiuors pour
clavecin, deux violons elbasse, sous ic titre de
Musikalisches Fergnügen (Amusements de

mnsique).

PERGOLÈSE (JEAN-BAPTISTE), compositeur célèbre de l'école napolitaine, a été l'objet de heaucoup d'erreurs biographiques, et d'incertitudes que M. le marquis de Viliarosa 1 a dissipées par ses recherches dans les actes authentiques et sur les lieux mêmes où ils sont déposés. Saverio Mattei, dans ses Memorie ner servire alle vite di Metastasio e di Jomelli, dit que le nom de Pergolèse lui fut donné parce qu'il est né à Pergoli, ou Pergola, dans la Marche d'Ancône, et que le véritable nom de sa familie était Jesi. L'abbé Bertini émet la même opinion dans son Dizzionario storico-eritico deali scritiori di Musica, et moi-même je l'ai adoptée dans la première édition de cette Biographie universelle des musiciens. D'autre part, Galanti, dans sa Descrizione della Cità di Napoli (p. 240); Bover, dans sa Notice sur la vie et les ouvrages de Pergolèse (Mercure de France, inilict 1772); La Borde, dans son Essai sur la musique (t. 111, p. 212); Gerber (Lexikon der Tonkünstler); Choron et Fayolie (Dietionnaire historique des musiciens); Sevelinges, dans la Biographie universelle, des frères Michand: M. Gennaro Grossi, dans la Biografia degli uomini illustri del regno di Napoli, et plusieurs autres, ont fait naître Pergolèse à Casoria, petit village du royaume de Naples. Quadrio seul a dit que l'iliustre musicien naquit à Jesi, ville des États romains (Storia e ragione di pani poesia, t. V. p. 196). Le résultat des recherches de M. de Villarosa a confirmé les paroles de ce dernier auteur, et a, en même temps, fixé la date de la natssance de Pergolèse, que les uns plaçaient en 1704, et d'autres en 1707, L'écrit dans lequel cet amateur des arts a fait connaître ses découvertes sur ce sujet a pour titre : Lettera biografica inforno alla patria ed alla vita di Giov. Baitista Pergolese, celebre compositore di musica (Napies, 1851). Postérieurement. il a reproduit ses preuves dans le volume qu'il a publié sous le titre de Memorie dei compositori di musica del regno di Napoli (Naples, 1840, un volume to-8°). On voit dans ces denx ouvrages que Jean-Baptiste Pergolèse. fils de François-André et de sa femme Anne-Victoire, naquit à Jesi, le 3 janvier 1710, à dix beures du soir, et qu'il y fut baptisé le 4 do même mois. Ces faits sont démontrés par l'acte authentique obtenu par M. de Villarosa, et ainsi conçu:

" In Dei nomine etc. Universis et sina gulis ad quos eic. indubitatam fidem . facio, verboque veritatis tesior ego infra-· scriptus parochus huius insianis Ecclesia · ad suggestum Divi Septimii pertineniis

· sequentem invenisse particulam in uno

\* regenatorum libro signato sub nº 2. a pag. 584.

a A di 4 Gennaio 1710.

- Giambattista figlio di Francesco Andrea « Pergolesi, e di D. Anna Vittoria consorte « di questa Città, nato la notte antecedente a « ore 10, fo battizzato da me Marco Capoa grossi Carato. Padrini furono gl' illustriss simi signori Gio. Battista Franciolini, et « signora Gentilina de' signori Honorati.

. Quamquidem particulam in prxfato a libro verbo ad verbum fideliter diligena terque decerpsisse testor. In quorum fidem « has præsentes litteras mea mann scriptas · subscriptasque dedi, solitoque huius mex · Cathedralis Parocciæ signu firmandas « curavi. Datum Æsii ex Æd. Parochiali-. bus FII kalendas junii 1851. Eno Alexius « Severini parochus manu prop. (Adesi . Sigillum). Il confaloniere di Jesi certifica s vera ed originale la firma del rev. sig. a D. Alessio Seversni, parecco del Buomo. In a fide, Jesi li 50 Maggio 1851. Il gonfaio-« niere : Settimio marchese Pianetti. »

Les eirconstances qui conduisirent le jeune Pergolèse à Naples sont ignorées ainsi que celles qui le firent entrer dans un des conservatoires de cette ville. Les auteurs étaient partagés sur le nom de l'école où il fut admis; mais M. de Villarosa a acquis la preuve que Pergolèse devint élève du conservatoire dei poveri di Giesu-Cristo, où il reçut d'abord des lecons de violon de Dominique Matteis. Étudiant seul cet instrument, il avait déconvert des procédés pour exécuter des passages difficiles par demi-tons, en montant et en descendant, ainsi que des ornements de formes aussi nouvelles que gracieuses. Ses condisciples étaient sonvent étonnés lorsou'ils l'entendaient exécuter ces nouveautés difficites : its en parlèrent à Matteis, qui désira l'entendre. Ce maître, frappé d'étonnement à l'audition de ces choses inconnues, demanda à Pergolèse qui les lui avait apprises : mais l'élève lui inspira un véritable intérét, lorsqu'il lui répondit qu'il ignorait si ce qu'il faisait était bon ou mauvais, et qu'il avait suivi simplement son instinct. Matteis l'engagea alors à écrire ce qu'il exécutait. Le lendemain Pergolèse lui porta une sorte de petite sonate dans laquelle il avait intercalé ses traits nouveaux. Ravi de ce qu'il voyait, Matteis recommanda chalcureusement son élève à Gactano Greco, premier maître du Conservatoire. Ce fut sous la direction de ce savant professeur que Pergolèse commença ses

ctudes de composition. Après la mort de Greco, il devint élève de son successeur Francois Durante (voyez ce nom); mais celui-cl ayant été appelé à Vienne, Feo, étéve de Scarlatti et grand musicien, lui succéda dans la place de premier maître. Ce fut sous sa direction que Pergolése acheva ses études de composition. Il était encore au Conservatoire lorsqu'il écrivit son premier ouvrage, lequel était un drame sacré Intitulé S. Guglielmo d'Aquitania, avec quelques intermèdes bouffes, qui fut exécuté, pendant l'été de 1751, dans le cloltre de S. Agnello Maggiore, et qui obtint un si brillant succès, que le prince de Stigliano Colonna, le prince d'Avellino Carraciolo, et le duc de Modifaloni Carafa le prirent sous leur protection pour lui ouvrir les portes des théâtres et rendre sa carrière plus facile. J'ai examiné à Naples la partition de cet ouvrage : l'impression qu'elle ni'a faite est celle d'une production bien écrite : mais je n'y ni pas découvert ces Insplrations vives qui caractérisent les œuvres destinées à exercer une grande influence sur l'art. Bien que le style de l'école papolitaine fût moins sévére que celni des anciens maitres romains, néanmoins Greco, Durante et Feo avaient conservé la tradition d'une harmonie pure et de formes scientifiques qui forent négligées par les générations suivantes, Pergolése suivit les traditions sie ses maîtres dans ses premières productions; mais plus tard, entraîné par l'exemple de Vinci, son ancien condisciple, il considéra l'expression dramatique comme le hut principal de l'art, et introduisit cette expression jusque dans sa

musique d'église. Dans l'hiver de la même année, il écrivit pour le théâtre S. Bartolomeo la musique du drame intitulé la Sallustia, qui paralt avoir été applaudie. Le compositeur eut la bonne fortune d'entendre chanter les principaux roles de son opéra par le célébre Grimaldi et par La Facchinelli, qui se fit particuliérement admirer par la manière dont elle chanta l'air : Per questo amore. Cet ouvrage fut suivi de l'intermède Amor fà l'uomo cieco, joué au théâtre des Fiorentini et qui ne réussit pas. L'opéra sérieux Recimero, joué au théâtre Saint-Bartholomé, ne fut pas plus heureux. Découragé, Pergolèse parut renoncer pendant queique temps à écrire pour le théâtre. Ce fut alors qu'il composa pour le prince de Stegliano, premier écuyer du roi, trente trios pour deux violons et basse. Vingt-quatre de ees frios out été publiés à Londres et à Am-

sterdam. A cette même époque, un tremblement de terre ayant frappé de terreur les habitants de Naples, les magistrats firent exécuter dans l'église des Ninimes, appeléa Santa Maria della Stella, un service solennel en l'honneur de saint Emiddio, invoqué comme protecteur de la ville : ce fut Pergolèse qu'on choisit pour écrire la musique de cette solennité, et ce fot à cette occasion qu'il composa sa belle messe à dix voix en deux chorres avec deux orchestres et des véures complétes Cette musique obtint le suffrage des célèbres musicions qui vivaient alors à Naples. et fut considérée comme une œuvre accomplie. Immédiatement après, Pergolèse écrivit une antre messe à deux chœurs, et invita Leo à venir l'entendre : ce grand maltre fut charmé de la beauté de l'ouvrage et tui accorda de grands éloges. Plus tard, l'auteur ajouta à cette messe un troisième et un quatriéme chœur pour la faire exécuter dans l'église des PP. de l'Oratoire, pendant les quarante henres du carnaval. On rapporte à la même époque la composition de quelques eautates avec accompagnement de deux violons, viole et basse ou de clavecin, entre autres la célébre cantate d'Orphée; mais celle-ci n'a été composée que dans l'année même de la mort de Pergolése. Rappeié par son penchant d'artiste à la

carrière du théâtre, en dépit des dépoûts ou'il y avait trouvés précédemment, il écrivit pour le théâtre Saint-Bartholomé, à la tin de 1751, son intermede célébre de la Serva padrona. chef-d'œnvre de métodie spiritnelle, d'élégance et de vérité dramatique, où le génie du musicien triompha de la monotonie de deux personnages qui pe quittent presque pas la scène, et d'un orchestre réduit aux proportions du quatuor. Le succés de cet opéra fut le plus brillant et le plus complet que Pergolésa ait obtenu dans sa conrte vie. A Maestro di musica et Il Geloso schernito, qui le sujvirent de prés, ne rénssirent pas d'abord, et ne furent appréclés à leur juste valeur qu'après la mort de l'auteur. En 1732, Pergolése écrivit pour le théâtre des Fiorentini Lo Frate innamorato, opéra bouffe en dialecte papolitain, qui fut sulvi de il Prigionier superbo, au theatre Saint-Bartholomé, En 1734, il donna l'opéra sérieux Adriano in Siria, ainsi que l'interméde Livietta e Tracolo. Bans cetta même année, Pergolése obtint la place de maltre de chapelle de l'église de Notre-Damo de Lorette et alla prendre possession de cet emploi. On ne sait à quelle époquo appartieus

l'intermède intitulé la Contadina astuta; [ mais il est vraisemblable qu'il a été représenté aux Fioreutini de Naples dans l'automne de 1754. Dans l'année suivante, il donna il Flaminio, opéra bouffe en trois actes, qui fut repris au théâtre Nuovo avec beaucoup de succès en 1749. Appelé à Rome dans la même année pour écrire l'Olimpiade, il y retrouva la manyaise fortune qui l'avait souvent maltraité au théâtre. Dunt, qui a fourni à Boyer la plupart des anecdotes de sa biographie de Pergolèse, rapportait celle-ci concernant l'Olimpiade, Lui-meme, disait-il, avait été engagé pour écrire à Rome un Nerone, qui devait être joué après l'opéra de Pergotèse, son ancien condisciple au conservatoire de Naples. Il n'osa écrire une note de son ouvrage avant d'avoir entendu l'Olimpiade : mais, après une répétition de ce drame, il se rassura et vit que les beautés qui y étaient répandues ne seraient pas comprises, « Il y a « trop de détails au-dessus de la portée du « vulgaire dans votre opéra (disait-il à Per-

golèse); ers beautés passerontinaperçues,
 et vous ne réussirez pas. Mon opéra ne
 et vaudra pas le vôtre; mais, plus simple, il
 d'écra plus heureux. » L'événement justifia

sa prévision, car l'*Olimpiade*, jouée au printemps de 1755, fut mal accueillie par les Romains.

Avant d'entreprendre cet ouvrage, il avait commence à Lorette son Stabat Mater, à deux voix, la plus célèbre de ses compositions, qui lui avait été demandée par la confrérie de Saint-Louis, de Palazzo, pour remplacer un autre Stabat d'Alexandre Scarlatti, qui, depuis un grand nombre d'années était répété tous les vendredis du mois de mars. Le prix convenu pour cet ouvrage avec la confrérie était de dix ducats (environ quarante francs !), et ce prix avait été navé d'avance à Percotèse. De retour à Lorette, après la chute de l'Olimpiade, il écrivit son admirable Salve regina à voix scule avec deux violous, viole et orgue, et voulut continuer le Stabat; mais dejà sa passion effrénée pour les femmes avait porté une atteinte sérieuse à la vigueur de son tempérament; une matadie de poitrine se déclara, et les médecins décidèrent qu'un changement de climat était devenu nécessaire. Le compositeur voulut essayer de celui de Naples et se retira à Pouzzoles, près de cette ville, sur le bord de la mer. Là il voulut continuer son travail, hien qu'il fot dévoré par la fièvre et s'acheminăt rapidement vers le terme fatal d'une phthisie pulmonaire. Malgré les progrès da mal, il continualt son Stabat, et ce travail épuisait souvent ses forces et le faisait tomber dans un état de faiblesse extrême. Son ancien maltre Feo, qui l'aimait tendrement, avant été le visiter dans un de ces moments, désapprouva les efforts de son courage, et lui dit qu'il fattait rompre avec la composition jusqu'à sa guérison : - « Oh! cher maltre (ré-« pondit Pergotèse), je n'ai pas de temps à « perdre pour achever cet ouvrage, qui m'a « été payé dix ducats, et qui ne vaut pas dix « bajocchi (dix sous). » Après quelques jours, Feo retourna près de son élève mourant et le trouva à ses derniers moments; mais le Stabat était terminé et envoyé à sa destination. Ce fut véritablement le chant du cygne, ear Pergolèse s'éteiguit dans la même semaine et cessa de vivre à l'âge de vingt-slx ans, le 16 mars 1736, ainsi que le prouvent les registres de la cathédrale de Pouzzuole, où il fut luhumé sans pompe. Grâce aux soins de M. de Viltarosa et du chevalier Dominique Corigliano, un monument a été érigé dans la méme église à la mémoire de l'illustre artiste, et dans l'endroit où reposent ses condres, on lit cette inscription :

JOANN BAPPISTA PERCOLONO
BOND ALEN
GOT AN AVAITE PHINA
NEAPOLINE NUMBER ADERICADES STUDIO CONCEDERS
IN COLLEGION RUN WITCH PACHESINE NOTES
STRICKE PACHESINE NOTES

NON INTER ASSOCIATE COME PRINTIPITY PUTSOLIN RECOGNIT XVID. BALL APPOLITY AND CHOICESTY.

QUO TALESTORINE CARREL SPERMENTAT VILLY AND XXVID. RESS. H. RISE ZHIDDONINGES CORRELATED DOWNINGES CORRELATED.

ST MARCHISTISS RIGHAM RECEN BILESCOLUTETANSS NOT P. CASOLO ROSIDIO EFISCOPO PETEDLATO ADRESTA.

Des bruits d'empoisonnement er répanierret après la moit de Pergolèse et d'accréditérent partout; mais ils étaises déunés de Bondement. Laborde à fait à ce mjet la renarque dement. Laborde à fait à ce mjet la renarque ausse d'était pour rentier l'envir. Le dépricsement de la sauté du progressi et leui ; j'ai dit quette en a été la cause. A poine eutildit quette en a été la cause. A poine eutildit quette en a été la cause. A poine eutilneme les yeurs, gue l'indifference dont il avait étét'objet de la part de se comparietes in répatution le hébble; l'entre de la reception de la part de la compariete en répatution le hébble; l'entre de l'accession de la répatution le hébble; l'entre de l'accession de l'entre de l'accession de l'accession de l'accession de l'entre de l'accession de l'accession

port; enfin, dans les églises mémes, où la

vogue ne semble pas devoir étre admise, on

n'entendit pendant quelques années d'autre

musique que celle de l'auteur du Stabat. En France, où régnait une ignorance à peu prés complète de l'existence des grands artistes des pays étrangers, la musique de Pergolèse fut introduite quatorze ans après la mort de son antenr, par une treupe italienne de chanteurs médiocres : elle v excita des transports d'admiration. La Serva padrona et Il Maestro di musica furent traduits en français, représentés sur les théâtres de la foire, et les partitions en furent gravées. Au concert spirituel, le Stabat obtint aussi un succès d'enthousiasme, et l'on en fit plosleurs éditions. Enfio, rien ne manqua plus à la gloire de Pergolèse, et ce qui arrive presque toujours dans la réaction contre une injustice, on exagéra son mérite en le considérant comme le maltre des maltres, quoiqu'il soit inférieur à Searlatti et à Leo pour la force dramatique, et qu'il y ait dans sa musique d'église des traits mal appropriés au caractére des paroles. Le P. Martini a fait au Stabat le reproche de renfermer des passages qui scraient mienx placés dans un opéra comique que dans un chant de douleur ; il en cite même qui rappellent des traits analogues de la Serva padrona, et l'on doit avoner que sa critique n'est pas dénuée de fondement : tontefois, il est juste de dire que les exemples de cette espèce sont rares. et que peu de compositions religieuses du style concerté sont d'une expression aussi touchante que le premier verset du Stabat et une le Quando corpus. Le Salve Regina, pour voix scule, deux violons, basse et orgue, est aussi un modéle d'expression ; quoiqu'il ait moins de célébrilé que le Stabat, je pense qu'on ponrrait le considérer comme une cemposition plus parfaite et d'un mérite supérieur, si la difficulté du sujet eût été égale à celle de la prose de la Vierge. On ne peut juger le Stabat ni le Salve Regina d'après la mauvaise exécution qu'on en a quel que fois entendue dans les concerts de Paris; aocun des musiciens n'avait la tradition de cette musique,

Pergolèse a seris pour l'églie: 1º Kyrie une florté, à quaire vois écrofreise unesse a été publiée à Vienne, cher Baslingue-Yesnes e la quoi et orchestre, en dans publients grandes hilliotheques 3º Mene à dit voit en deure chemis et orchestre. A Diziri, à quatre voit, deux diens alto, al

10° Laudate, à cinq voix et orchestre, 11º Latatus sum pour deux voix de soprano et deux hasses. 12º Latatus, à cinq voix, 15º Laudate, à voix seule avec Instruments. 14º Salve Regina, à voix seule, deox violons, alto, basse et orgue; Paris, Leduc. Il a été fait une deuxième édition de ce beau morceau, à Paris, chez Porro. 15º Stabat Mater poor soprano et contralto, deux violons, alto, hasse et orgue ; Paris, Bonjour ; idem , Paris, Porro; idem, Lyon, Carnaud, Une édition à laquelle Paisielle a ajouté des instruments à vent a été publiée à Paris. chez Troupenas. Il a été fait, à Paris, einq éditioos de ce morceau eélébre, avec accompagnement de piaco, chez Pleyel, Leduc, Sieber, Caril et Pacini. Schwickert a donné à Leipsick une édition complète du Stabat avec un texte allemand; uoe autre édition avec textes allemand et latin et accompagoement de piano par Klage, a été publiée chez Christianl, à Hambeurg. Enfin, llitler a parodié la Passion de Klopstock sur la musique du Stabat, arrangée à quatre voix, avec l'addition de hauthois et de flutes, 10º Dies iræ pour soprano et contralto, deux violons, alto et basse. Messe à deux voix et orgue, chez les PP. de l'Oratoire, à Naples. Messe à quatre voix et orchestre (en re), dans ma bibliothèque. La Nativité, oratorio en deux par-

Dans la musique de théâtre de Pergolése, on n'a nes cooservé les titres de tous ses ouvrages ; eeux qo'on connaît sont : La Sallustia; Amor fa l'uomo cieco, opéra bouffe en un acte; Recimero, opéra sérieux en trois actes; la Serva padrona, lotermède en un acte. La partition originale a été publiée à Paris, chez Lachevardiére. On a fait une édition du même opéra traduit en français; Paris, Leduc. Il Maestro di musica : la partition de cet opéra, traduit eo fraoçais, a été gravée à Paris, sons le titre : le Maître de musique. Il Geloso schernito; Lo Frate innamorato, opéra bouffe, en dialecte nanolitain-Il Prigionier superlo; Adriano in Siria; Livietta e Tracolo; Il Flaminie, en trois actes; La Contadina astuta; L'Olimpiade, opéra sérieux en trois actes : San Guglielmo, drame religieux en deux parties. Pour le concert et la chambre, Pergolèse a écrit : Orphée, cantate à voix seule et orchestre; Choron en a fait graver la partition dans ses Principes de composition des écoles d'Italie : cinq cantates pour voix de soprano et clavecin; trente trios pour deux violons, violoneelle et basse continue pour le clavecin. Outre les notices biographiques de Pergolèse eitées précédemment, ou a, de Carlo Blasis, celle qui a pour titre: Biografia di Pergolese; Milan, sans date (1817), in-8°.

PERGOLETTI (Tuoxa), scrétaire et viece-shauetier du prince Foreto d'Ete, marquis de Scandisno, naquit au bourg de ce omn, rers 1063. It éstat fils de thirb Pergoletti, professour de musique au serrice du prince. Pergoletti apprit de son pêre à jouer du violon. On a de sa composition : Trattenimenti armoniet de camera a violino sob e violoncello spera prima; Hodena, per Forrantiano Rosalti, 1008.

PERI (Jacques), compositeur distingné, naquit à Florence, d'une famille noble, dans la seconde moitié du seizième siècle, et eut pour maltre de chant, de clavecin et de composition Christophe Malvezzi, de Lucques. Il était surnommé il Zazzerino, à cause de son abondante chevelure d'un blond ardent, qu'il conserva intacte jusque dans la vieillesse. Les grands-ducs de Toscane Ferdinand I'r et Cosme II de Médieis lui confièrent la direction de la musique de leur palais. Très-avare. Peri sut mettre à profit la faveur dont il jouissait, pour acquérir de grandes richesses, qui s'accrurent par la dot considérable d'une demoiselle de la noble famille des Fortini, qu'il énousa. Peri en eut un fils doué d'un génie extraordinaire pour les mathématiques, mais qui fut entraîné dans de grands désordres par des passions ardentes. Son professeur, le grand Gaiilée, l'appelait son démon. Vers 1601, Peri entra au service du duc de Ferrare, en qualité de maltre de chapelle. Après cette époque, on manque de renseignements sor sa carrière. On sait sentement qu'il vivait encore en 1610. Peri est au nombre des musiciens dont le génie a excreé de l'influence sur la transformation de l'art qui s'opéra dans les dernières années du seizième siècle et au commencement du dix-septième, en prenant part à la création du drame musical avec Emilio del Cavaliere, Jules Caceini et Monteverde. Le premier ouvrage de ce genre auquel il travailla en société avec Corsi et Jules Caccini fut la Dafne, pastorale de Rinuecini, qui fut représentée à Florence, en 1594, dans la maison de Corsi. Le succès de eet essai eneonragea Rinueclni à écrire une autre pastorale sur le sujet d'Orphée et Euridice. La plus grande partie de la musique de cet ouvrage, qui fut représenté à Florence pour les fêtes du mariage de Marie de Médicis avec Henri IV, roi de France, fut composée par Peri. Son travail a été imprimé sous ee titre : Le Musiehe di Jacopo Peri, nobil fiorentino sopra l'Enridice del sig. Ottavio Rinuccini, rappresentate nello sposatizio della eristianissima Maria Mediei, regina di Francia e di Navarra; in Fiorenza, appresso Giorgio Marescotti, 1600, in-4º. Dans la préface, Perdonne des renseignements intéressants sur la composition de la Dafne et de l'Euridice. sur la part qu'y prit Caecini, et sur les personnes qui chantérent les principaux rôles, ou qui jouaient des instruments pour l'aecompagnement (voyez Caccini. Cavaliene et Montevanne. l'oyez aussi le Résumé philosophique de l'histoire de la musique, t. I" de la Biographie universelle des musiciens, première édition). J'ai fait exécuter quelques morceaux de l'Euridice dans mon concert historique de l'opéra depuis son origine en Italie, en France et en Allemagne, le 8 juin 1832. On connaît aussi de Peri un recueil de pièces qui a pour titre ; Le Varie Musiche del Sig. Jaeopo Perl a una, due e tre voei, con alcune spirituali in ultimo, per eantare nel elavicembalo e chitarone, el ancora la magior parte d'esse, per suonare simplicemente nell'organo. Novamente poste in luce in Firenza, per Cristofano Marescotti, 1610. In-folio.

PERI (Acute), compositeur dramatique, né à Reggio, en 1817, fut d'abord attaché comme chef d'orchestre à une compagnie de chanteurs italiens qui donna des représentations à Marseille dans l'été de 1859, et y fit représenter, au mois de juin, son premier ouvrage, intitulé : Una Visita a Bedlam. De retour dans sa ville natale, il y donna, en 1841. Il Solitario, qui fut bien aecueilli et obtint vingt représentations consécutives. Son opéra de Direc, joué au mois de mai 1845, dans la même ville, eut un succès d'enthousiasme et ne fut pas moins heureux à Parme, à Lugo, à Livourne et à Florence. Un autre ouvrage du même artiste avait été joué à Parme, au mois de février de la même année, sous le titre : Ester d'Engaddi, et avait été l'opéra préféré de la saison; il fut joué aussi avec succès à Reggio et à Véronc, en 1846. Ces beurenx débuts semblaient promettre un compositeur à l'Italie ; cependant , depuis 1845, Peri n'a plus rien écrit pour la scèue, et son nom a disparu du monde musical.

PERICLITE, musicien originaire de Lesbos, fut le dernier de son pays qui remporta le prix de la cithare aux jeux Carniens, à Lacédémone, et sa mort mit fin à la succession non interrompue des joueurs de cithare parmi les Lesbiens.

PERILLO (SALVATOR), compositeur, né à Naples en 1751, fut admis au Conservatoire de San-Onofrio, et y recut des leçons de Durante. Ses études terminées, il fut appelé à Venise pour y composer un opéra, dont le succès le décida à se fixer en cette ville. Son style était agréable, particulièrement dans l'opéra bouffe. Il a fait représenter, en 1757, Berenice, puis la Buona figliuola, 1759; I Viaggiatori ridicoli, 1761; la Donna Girandola, 1763; la Finta semplice, 1764; la Villeggiatura, 1769; I Tre l'agabondi et Il Demetrio, en 1769. Au mois d'août 1774, Perillo concourut pour la place de second maltre de chapelle de Saint-Marc, devenue vacante par la retraite de Latilla; mais après deux séances des procurateurs de cette église, dans lesquelles aucun des compétiteurs n'avait obtenu la majorité, la place fut donnée à Antoine Bergamo , prêtre véni-

PERINO, Inthiste forentin, vicut dans la première moitié du seizième siècle. Ou connaît de lui: Intabotatura da Ruto di riccrcate, madrigali, et canzone francese. Libro terzo; I fencia, appresso d'Autonio Gardano, 1547, in 4° obl. J'ignore les titres et les dates des deux premiers litres.

les dates de deu premiers invier.

PERINS Liceptal), musicien privative l'ARINS Liceptal), musicien privative l'ARINS Liceptal, musicien privative de la seconde de la seconde de l'ARINS Liceptal de l'Exercit (Germandie), pour la composition de l'Exercit (Germandie), pour la composition de l'ARINS L'EXERCIT (Germandie), pour la composition de moiet : O Regiun, reun mêtra iduative l'ARINS L'EXERCIT (L'EXERCIT), et dats le name cancent; il ext le prit di si but d'argett pour la chabous framerative, et dats le name cancent; il ext le prit di si but d'argett pour la chabous framerative.

PERISONE. Voyes LARUE (PIERRE DE).

PERISONE ou PERISSONE (CASSO), musicien français qui fut chantre de l'église Saint-Marc, de Venise, au milieu du dix-septieme siècle, fit, suivant M. Caffi (I), les delices de Venise par son tatent de chanter. Cet artiste ne doit pas être confondu avec l'ancien maître Pierre de Larue, ou de La Rus, que les Italiens ont appelé du même

(1) Storia della musica sacra nella già Cappella ducale di can Barco in Venezia, L. L. p. 113. nom. Il y a lieu de croire que le nom véritable de celui dont il s'agit ici, a été également altéré en Italie. Quoi qu'il'en soit, ou counalt du Périsone moderne les ouvrages dont voich les titres : 1º Il primo libro de madriguli a 2, 5 c 4 voci; in Fenezia, app. Aless, Fincenti, 1628, in-4°. 2° Il secondo libro, etc.; ibid., 1631, in-4°. 3º Il terzo libro de' madrigali a 2, 3, 4 e 5 voci; Ibid., 1659, in-4°. 4º Il quarto libro, idem etc., ibid., 1640, in. 40. 5º Il quinto libro de' madrigali a 2 c 5 voci. op. 11; ibid., 1641, in-4°. 6° Capricei stravaganti a 2 ct 5 voci, op. 16; ibid., 1647, in-4°. 7° Ultimo musicale e canori fatiche a 2 e 5 voci; ibid., 1648, in-4°. Ce titre semble indiquer un ouvrage posthume et placer l'époque de la mort de l'auteur en 1647 ou au

commencement de 1648. PERLA (Micuel), compositeur napolitain, fut élève du Conservatoire de Santa Maria di Loreto, et vécut vers le milieu du dix-huitième siècle. Bon maltre de chant, il enseignait cet art dans les couvents de femmes à Naples. Il a écrit, pour les églises de ces monastères, un grand nombre de messes, de psaumes, de Magnificat, d'antiennes, des Te Deum, messes de Requiem, leçons pour les Matines des morts, Stabat Mater, et les Sept paroles de Jésus-Christ sur la croix, dont les partitions manuscrites se trouvent à Naples, particuliéroment dans la bibliothèque du collège royal de musique, dans cette ville. Perla a composé aussi la musique de l'opéra bouffe Gli amanti alla prova, et des deux oratoires La Manna nel deserto, et Il trionfo della Fede.

PERNE (Francois-Louis), savant musicien, ne à Paris, en 1772, fut admis à l'âge de buit ans, comme enfant de chœur, à la maltrise de l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie, qui, plusieurs années après, acquit de l'importance, parce qu'elle cut ce qu'on appelait alors en France une musique fondée, après sa réunion à la paroisse des Innocents. L'abbé d'Haudimont ayant été nommé maître de chapelle de Saint-Jacques, Perne se trouva placé sous sa direction, et reçut de lui des lecons d'harmonie et de contrepoint telles que pouvait les donner un partisau exclusif du système de la hasse fondamentale. Heurensement organisé pour la musique, il fit de rapides progrès dans ect art. La suppression des maltrises, en 1792, le décida à entrer à l'Opéra en qualité de ténor-choriste : il était alors âgé de vingt ans. La fatigue que faisait éprouver à sa poitrine le service du théâtre lui fit prendre sa retraite de choriste, en 1799, pour jouer de la contrebasse à l'orchestre du même théatre. C'est un fait digne de remarque que les deux musiciens français dont les travaux out jeté la plus vive lumière sur quelques objets importants de l'histoire de la musique, savoir, Perne et Villoteau (voyez er nom), étaient dans le même temps choristes à l'Onéra : situation qui naralt neu d'accord avec les connaissances qu'exigent de semblables recherches. Béjà connu pae la publication de quelques petites compositions instrumentales, entre autres par un recueil de sonates faeiles pour le piano. Perne eut occasion d'augmenter sa réputation de compositeur en 1801, lorsque le concordat pour le rétablissement du culte eatholique en France eut été sigué par le pape et par le premier consul. Plusieurs artistes de l'Opéra avant pris la résolution de profiter de cette circonstance pour fêter leur patronne, sainte Cécile, l'engagéreut à écrire une messe avec chœurs et orchestre pour cette solennité; il se chargea volontiers de cette mission, et le 22 novembre de la méine année, sa messe fut exceutée avec nompe. Cet ouvrage fit hoppeur à son auteur, et peu de temps après, Perne mit le sceau à sa réputation comme harmoniste par la publicalion d'une fugue à quatre voix et à trois sujets, qui ponyait so changer on retournant le papier. Cette fugue parut au commencement do 1802, en une seulo feuille de format appelé Jesua. Vers cette époque, Perne commença à se livrer à l'enseignement de l'harmonie, ce qui lo conduisit à réformer ses idées concernant le système de cetto seience, et lui fit adopter celui que Catel venait do publice dans son traité pour l'usage du Conservatoire.

Les travaux de Perne ne se bornaient pas à l'harmouie et à la composition; depuis plusieurs années l'histoire de la musique était l'objet de ses études, et dans cette histoire, la musique des Grees et les notations du moyen âge lui avaient paru mériter une attention partieulière. Pour faire avec fruit des recherches sur ces objets, il fallait posséder la conuaissance des langues anciennes et modernes. Perne avait fait un cours de latinité dans la maltrise où il avait été élevé; mais on sait que les études faites de cette manière étaient faibles et ne pouvaient former que des latinistes médiocres. Dès ses premiers pas dans la carrière do la philologie musicale, Perne s'aperçut do l'insuffisance de son savoir, et dans le hut de corriger les vices de son éducation première, il apprit de nouvean la langue latine, étudia le grec, l'allemand, l'italien, Pespagnol, Pauglais, et parvint, par une constance à tonte épreuve, à une connaissance assez étendue de ces langues, dans un âge où la mémoire n'a plus autant d'activité que dans la jeunesse. Des 1805, Perne était déjà arrivé à des résultats Intéressants dans ses recherches sur la musique des Grecs, et particulièrement sur leur notation musicale. Il les communiqua à Choron, qui l'engagea à en faire l'objet d'un mémoire qui serait lu à l'Académie des beaux-arts de l'Institut de France, où Choron était attaché en qualité de théoricien. Plus tard, les recherches de Perne l'avant conduit à reconnaître que Burette et d'autres s'étaient trompés à l'égard du nombre des signes nécessaires à la notation de la mnsique grecque, il refit en entier le système de cette notation, d'après Alvoius, Bacchius et Gaudence, retrouva dans les manuscrits du traité d'Aristide Quintilien une aneienne notation antérieure à Pythagore, qui avait donné la torture à Melbom, et slont ce critique avait attéré tous les signes en y substituaut ecux do traité d'Atypius; enfin il traça des tableaux généranx et particuliers de toute la notation greeque, où brille la sagacité la pins rare, et parvint à coordonner tout son travail en un corps de eloctrine du plus haut intérêt. It soumit son mémoire à la troisième classe de l'Institut le 8 avril 1815, sous le titre d'Exposition de la sémélographie, ou untation musicale des Greca: une commission composée de Prony, Charles, Mchul, Gossec, Monsigny, Choron et Ginguené, futchargée de l'examiner, Giuguené, désigné comme rapporteur de cetto commission, rendit justice au mérite des recherches de Perne, dans un rapport favorable lu le 21 octobre de la même année, et ce rapport fut immédiatement livré à l'impression. Ce fut vers le même temps que, pour démontrer, contre l'opinion commune, la simplicité de la notation grecque, Perne osa entreprendre la tàche effrayante de la traduction de la grande partition d'Iphigenic en Tauride, de Gluck, dans cette notation, et l'acheva dans un volume plus mince et moins chargé de signes que la partition moderne. Néanmoins, malgré l'intérêt de curiosité qui s'attachait à no semblable travail, et nonobstant le rapport de Ginguené et la notice étendne que Francœur donna des travaux de Perne dans le Dictionnaire des Deconvertes (1) : ce savant ne put trouver de libraire qui voulêt imprimer sou memoire, parce qu'on craignait, à raison

(1) Cette motice a eté impeimée à part, en une feuille in-60 (sans date). 492 PERNE

de la gravité et de la spécialité du sujet, que le produit de la rende ne courtir plas les frais de la gravure des tableaux. Ce ne fut qu'en 1828 que ce beun trayail commença à paratire dans la fierue musicale que je publisis, divisé en une serie d'articles qui furent innérés avec les tableaux dans le troisième volume de ce ceri périodique, et dans les usinaism. N'edi-il produit que cela, Perno mériteratit d'âtre elassé parmi les musiciens les plus érudits de l'Europe; mass ce ne fut pas à ce seut objet qu'il hora a set faravai.

Ouiconque s'est occupé de l'histoire de la musique du moven âge sait qu'une obscurité profonde environnait naguére quelques époques de transition de cette histoire ; obscurité que p'avait pu dissiper l'abbé Gerbert par la publication de sa collection des écrivains ecclésiastiques sur la musique, parce qu'il ctait moins musicien que philologue. Depuis longtemps les historiens de la musique se copiaient mutuellement, au lieu d'étudier l'origine de notre musique dans des monuments authentiques; Perne prit un parti contraire, car il considéra comme non avenu tout ce qui avait été publié jusqu'à tui sur la musique du moyen âge, et ebercha des tumières sur cette musique dans les manuscrits du temps. Mais pour tire ces manuscrits il fallait les connaître, et les catalogues des bibliothéques publiques fournissent peu de renseignements sur ce sujet. Perne prit donc la résolution de voir tout ce qui pouvait avoir quelque rapport avec l'objet de ses études, nonaculement à la hibliothéque royale, mais dans toutes les autres grandes hibliothèques de Paris et des départements, et lui-même forma un catalogue précieux de tous les manuscrits orecs, latins, italiens et français qu'il avait yus, et qui traitent spécialement de la musique, ou qui contiennent de la musique notée, ainsi que tous les missels, antiphonaires, graduels, et autres tivres de chœur, depuis le septième siècle jusqu'au dix-septième. Ce catalogue, qui lul fut ensuite d'une grande utilité dans ses travaux, est le fruit de recherches immenses et d'une patience à toute épreuve. C'est dans ces recherches qu'il découvrit plusieurs copies d'un traité grec anonyme du rhythme musical que Meibom a Indiqué dans la préface de l'ouvrage d'Aristoxène. Perne fit lui même une copie du texte de ce traité, collationnée sur les divers manuscrits de la hibliothèque royale, puis en fit une version latine et une traduction française, qu'il accompagna de notes. Une analyse de ect ou-

vrage a été lue par ini à l'Institut de France, le 14 mars 1823. J'ai donné cette notice dans le 14º volume de la Recue musicale. Dans le temps même ou Perne tronvait à la hibliothèque royale cet important ouvrage et s'occupait de sa traduction, j'y faisais la découverte du commentaire du moine Bartaam sur les Harmoniques de Ptolémée, du traité de musique de Pachymère, inconnu alors à tous les historiens de la littérature grecque, et de la deuxième partie du traité de Bacchius, qui n'a point été publiée par Neihom dans sa collection des auteurs grees sur la musique, Le travail de Perne sur le traité du rhythme est resté inédit, par les mêmes causes qui l'avaient empéché de publier ses rechcrebes sur la notation grecque. Ce traité de l'anonyme a été depuis lors publié d'après divers manuscrits de Paris, de Rome et de Naples (voyes Bellennann).

Une fois en possession de la connalssance matérielle de toutes les sources où it pouvait puiser pour l'étude de la musique du moyen âge. Perne voulnt v cholsir tout ce qui pouvait lui être utile dans ses travanx. Des lors eommença pour lui une tàche qui aurait effravé un travailleur moins intrépide, mais qu'il s'imposa avec courage. En effet, l'immente quantité d'extraits qu'il tira des manuscrits qu'il avait lus, d'exemples de musique antérieurs au seizième siècle qu'il requeitlit, et de passages notés d'antiphonaires et de graduels qu'il traduisit en notation moderne, surpasse ce que l'imagination la plus hardie peut concevoir. On s'étonne que la vie d'un scul homme ait pu suffire à tant de travaux. Au nombre de ses entreprises de ce genre, ie citerai les deux copies entières qu'il fit de tous les ouvrages de Tinctoris, d'aprés un manuscrit du quinzième siécle dont il devint ensuite possesseur : ce manuscrit renferme près de trois cents pages in-folio d'une écriture serrée remplie d'abréviations. La persévérance de Perne ne s'effravait point à l'idée d'un travail. quelle que fut son étendue, pourru qu'il put augmenter la somme de ses connaissances. Par exemple, torsque l'ambassadeur d'Autriche réclama, en 1815, les manuscrits et les livres précieux qui avaient été tirés des hibliothéques d'Italie pour être transportés dans celle du Conservatoire, l'infatigable savant passa plusieurs nuits à prendre des coples des œuvres de Merulo pour l'orgue, et de beaucoup d'autres morceaux intéressants pour l'histoire de la musique. On peut compter aussi au rang de ses travaux les plus importants la

mise en partilion de la messe à quatre parties de Guillaume de Nachault, qu'on croit avoir ité chantée au sacre de Charles V, rol de France, d'aprés un beau manuscrit de la Bi-Minthéque royale de Paris, alns one le Mémoire sur cette composition qu'il lut à l'Institut, en 1817. Malheureusement la vie est courte : Perne semble avoir méconnu cette vérité. Préoccupé du désir de porter la lumiére dans l'bistoire de la musique, et de détrnire des erreurs Irop langtemps accréditées ; nourrissant dans sa tête des plans de grands ouvrages, il poussa peut étre trop loin ses scrupules, ne fut pas assez ménager de son temps, et en employa tant à amasser des matériaux, qu'il ne lui en resta pas pour les mettre en œuvre. Il est même certain qu'il s'occupa souvent de travaux de manœuvre dont les résultats ne pouvaient avoir ancun avantage pour lul. C'est ainsi qu'il fit, avec un soin minutieux, une copie exacte de l'énorme recuell de chants de l'église grecque, intitulé Octockos, d'aprés le manuscrit de la Bibliothèque royale nº 405, quoiqu'il fût déjà possesseur d'un manuscrit oriental des mêmes chants; c'est ainsi qu'il copla de sa main les Rerum musicarum de Froschlus, le traité de musique de Sébald Heyden, le Toscanella et le traité de la nature des tons d'Aaron, une grande partie de la Prattica di Musica de Zacconi, le Micrologue d'Ornithoparcus, tous les ouvrages de Berardi, tout le travail de Breckh sur la rhythmique et sur la musique des Grecs, extrait de l'édition de Pindare de ce savant : tous les mémoires de Villoteau sur la musique des peuples orientaux, et vingt autres ouvrages complets, qu'il aurait po se procurer à prix d'argent. Malheureusement aussi la philosophie de la science et de l'art était complétement étrangère à Perne. Imbu de la fausse idée que la musique avaiteu, dans tous les temps et dans tous les pays, le même principe. Il voulait ramener toute l'histoire de l'art à ce point de vue, qui l'eut certainement égaré si tons ses projets d'ouvrages avaient été réalisés. Sa spécialité consistait dans la recherche des faits, où il portait antant de patience que de perspicacité; mais les dispositions de son esprit, et peut-être les vices de son éducation première ne le rendaient pas propre à la conception générale de l'histoire de l'art. D'ailleurs, ne rédigeant qu'avec peine ses idées, non-seulement il n'avait pas de style, mals il n'écrivait pas même toniours d'une manière intelligible. Lorsqu'il m'envoya ses mémoires sur la musique grecque,

ponr les publier dans la Revue musicale, je ne les acceptai qu'à la condition qu'il m'autoriserait à changer les phrases les plus embarrassées, ce qu'il m'accorda sans difficulté. La dernière production de Perne fut un beau travail sur la musique des chansons du châtelain de Coucy, qu'il entreprit pour l'édition publiée par M. Francisque Michel, Il y exposa les résultats d'un système fort ingénieux de traductinn de la notation latine du douziéme siécle. Bien qu'il y ait de solides objections à faire contre ce système, on ne peut donner trop d'éloges à l'esprit de recherche qui y régne. Il est fâcheux one la fausse idée de Perne, concernant l'analogie de la musique de tous les temps, l'alt porté à faire nn accompagnement de piann aux mélodies de châtelain de Coucy, et leur alt enlevé par l'barmonie moderne leur caractère primilif.

Perne ne s'occupait pas seulement de la partie historique et scientifique de la musique : Il avait aussi fait une étude sérieuse de la théorie de l'harmonie et de l'enseignement de cette science. Nommé, en 1811, professeur adjoint de Catel an Conservatoire, il avait senti le besoin de connaître les divers systémes de la partie de l'art qu'il était appeié à enseigner; ce fut alors qu'après avoir lu attentivement les ouvrages des meilleurs harmonistes français et étrangers, il posa les bases dn livre qn'il a publié en 1822, sous le titre de Cours d'harmonie et d'accompagnement, composé d'une suite de lecons graduces présentées sous la forme de thèmes et d'exercices, au moven desouels on neut apprendre la composition vocale et instrumentale. La méthode développée dans cet ouvrage est un pen lente, un peu minutiense; on n'y aperçoit pas ces vues générales qui scules vivifient la science; mals la disposition des objets y est bien falte, et les difficultés y sont aplanies par

des exerciens gradués.

La seconde insusion de la France, en 1815, et l'occupation de Paris par les armés étrangréte, assient en pour effet de filte fermer le Conservationir, et cet événement avait priviDerroe de son emploi de prefesseur, ason ancane indemnité; mais la nécessité du rélablessement de cette celo se fil servit dans l'étre d'école royale de charge de son déministration, et Perne et louge de son diministration, avec le titre d'évapecteur général, et 1816. Il rémuit set sonctions celles de bibliothécaire, en 1819, après la mort de l'habblithécaire, en 1819, après la mort de l'habblithécaire, en 1819, après la mort de l'habblithécaire, en 1819, après la mort de l'habbli-

son administration lui firent demander sa retraite en 1822; elle lul fut accordée. Ses services à l'Opéra, à la chapelle du roi, où il avalt été contrchassiste pendant vingtans, et au Conservatoire, lui donnaient des droits à une peusion, qui fut liquidée à la somme annuelle de quatre mille francs. Il pril alors la résolution de se retirer dans une netite maison qu'il possédait au village de Chamoullle, près de Laon, dans le népartement de l'Aisne. Libre de tout soin, vivant en sage, et satisfait d'une modeste indépendance, Perne se livra dans sa retraite avec plus d'ardeur qu'auparavaut à ses travaux scientifiques, se délassant de ses fatigues par la culture de son jardin. Depuis environ huit ans il jouissait de ce calme philosophique, si nécessaire pour les travaux sérieux, lorsque les événements de juillet 1850 vinrent lui donner des inquiétudes sur son existence. Le payement de sa pension, qui jusqu'alors avait été fait avec exactitude, fut suspendu, et bientôt ses titres forent coutestés par l'administration parcimonieuse qui suecéda à l'aucieune direction des beaux-arts. Perne avait alors prés de soixante ans ; il était trop tard pour qu'il songeat à rentrer dans la carrière de l'enseignement, afin de réparer les pertes qu'on lui faisait éprouver. Ccs malheurs imprévus durent l'affliger; mais doué d'une âme fière, il ne fit rieu paraltre de ses chagrins, auxquels une autre cause d'auquiétude était venue se joindre. La crainte de l'envahissement de la France car l'étranger sur un point qui est considéré comme la clef de la capitale, fit sentir à Perne la nécessité de se retirer dans une ville ou il put trouver de la sécurité, et ce fut Laon qu'il choisit. Il s'apercut hientôt que l'air qu'il y respirait était nuisible à sa santé; mais un nouveau changement de situation l'effravait; il ne s'y décida qu'au commencement de l'aunée 1852; malheureusement il était trop tard. Le mal avait fait de rapides progrès. Une tumeur squirreuse à l'estomac, et le principe d'une hydropisie de poitrine s'étaient développés; ces maladies, dont chacune était mortelle, triomphèrent des secours de l'art, et le 26 mai 1852 Perue expira, pieuré par sa famille, par ses amis, et regretté de tous ceux qui l'avaient connu. Au commencement de 1854, le fis l'acquisition de sa hibliothèque musicale, moins remarquable par le nombre que par la qualité des objets qu'elle renfermait. A l'égard des manuscrits de ses poprres ouvrages, il avalt exprimé le désir que sa veuve les déposăt à la Bibliothèque de l'Institut, dont il était correspondant : et dépàt n'était point fait encore au commencement de 1854 mai fuit encore au commencement de 1854 mai fuit encore au commencement de 1864 mai fuit de le depais foirs. Une note de sa main que p'ai trouvrée dans un volume de sa biblio-ficheque, indique les ouvrager-soul il s'ecupast, mais dont je crois que la plus grande partie mêtait encore que project. Voil l'indication de ces ouvrages, telle qu'il la donne luiméme :

1º Nouvelle exposition de la Séméiogruphie ou notation musicale des anciens Grecs (publiée dans la Revue musicale, t. 111 et suiv.). 2º Examen du rhythme musical des anciens; mémoire dans lequel l'auteur essaie de démontrer l'analogie que le rhythme poétique et musical des anciens peut avoir avec les différentes mesures rhythmiques et musicales des modernes, 3º Dissertation sur la mélodie des anciens, et sur l'analogie qu'elle peut avoir avec la mélodie de tous les peuples, et principalement des Européens modernes. (Après et titre, on trouve ces mots en note : Ce mémoire est presque terminé.) 4º Dissertation sur l'harmonie simultanée des anciens et sur son analogie avec notre harmonie moderne. 5º Notice et traduction française d'un manuscrit grec sur la musique pratique et sur le rhythme, qui existe à la bibliothèque du roi, sous les numéros 2438, 2460 et 2552. Cet ouvrage est terminé. 6º Mémoire dans lequel on essaie de demoutrer quel était l'état de la théorie musicale aux diverses époques, soit avant, soit après l'ère vulgaire. 7º Analyse des traités sur la musique ancienne que nous ont laisses Aristoxène, Euclide, Plutarque, Theon de Smyrne, Cl. Ptolémee, Nicomaque, Aristide Quintilien, Porphyre, Alupius, Martianus Capella, Boèce, Cassiodore et Munuel Bruenne, 8º De l'état de la littérature musicale des Grecs, considérée dans ses rapports avec la musique moderne. 9º De l'état de la musique ecclesiastique depuis les premiers siècles de l'ère vulgaire jusqu'à Gui d'Arezzo. 10° Dissertation sur l'origine de l'harmonie moderne; origine qui paralt avoir commence vers la fin du neuvième siècle, 11º De l'état de l'harmonie pendant les dixième, onzième et douzième siècles, 12º Des progrès de l'harmonie depuis le treizième siècle jusqu'au commencement du dix-neuvième. 15º Quelle est l'epoque où la meilleure harmonie a existé? 14º Des abus de l'harmonie moderne et principalement de celle de nos jours, 15° Examen du genre dialonique des modernes. 16º De l'abus que font les mo-

dernes des genres chromatique et enhurmonique dans la mélodie, et principulement dans l'harmonie. 17º Examen de l'espèce de musique d'église qui, de nos jours, convient le mieux aux lieux où on l'exécute, et aux maurs religieuses actuelles, 18º Disserfation sur une messe à quatre parties qui existe à la bibliothèque du roi dans les manuscrits de Guillaume de Machault, sous les nºº 7609 et 2771. Ouvrage achevé. 19º De l'influence de la musique dans les cérémonies religieuses. 20º De la manière dont on doit considérer les chefs-d'œuvre de musique, selon les diverses époques auxquelles ils ont été composés. 21º Mémoire sur la mélodie des troubadours, leur mesure, leur rhythme, leurs modes et modulations. 22º Catalogue et notices raisonnées des ouvrages de musique théorique et pratique, et des manuscrits précieux, tant auciens que modernes, existant à la bibliothèque royale, à celle du Conservatoire et autres. Travail terminé dont je suis possesseur. 23º Lexique des termes de musique, tant anciens que modernes. Ontre ces ouvrages, dont le plus grand nombre n'était que projeté, Perne a laissé en manuscrit la musique des chœnrs d'Esther, tragédie de Racine, exécutés en 1820 à l'école royaie de musique, et dont la partition a été déposée par l'auteur à la bibliothèque du Conservatoire ; une messe de morts à quatre voix et orgue, et une messe solennelle avec orchestre, dont je possède les partitions : le graduel des fétes solennelles en contrepoint à trois voix sur le plain-chant parisien, un vol. In-follo, idem ; l'office des fétes et dimanches en contrepoint à trois voix sur le plain-chant parisien, 2 vol. in-fol. de plus de six cents pages, idem; Kyrie e Gloria pour les annuels, grands solennels, solennels mineurs, doubles majents et mineurs, semi-doubles et dimanches de l'année pour l'orgue, d'après le plain-chant parisien, un vol. in-fol. okl., idem; offices de tous les dimanches et fêtes de l'année, pour l'orgue, d'après le plain-chant parisien, un vol. in-fol. ohl. idem; Instruction sur le plainchant par laquelle on peut connaître l'analogie et les rapports que cette sorte de chant a dans toutes ses parties avec la musique, in fol., idem (daté de Paris, 1820); Principes de plainchant, in-fol., idem (daté de 1825).

Les ouvrages publiés de ce savant sont : 1º Six sonates facites pour le piano; Paris, Bonjour. 2º Fugue à quatre voix et à trois sujets par mouvement direct et à retourner le livre, une feuille in-plano, 1802. 3º Domine, salvum fac regem, varié pour le piano; Paris, Leduc. 4º Nouvelle méthode de pianoforte; Paris, Leduc. 5º Néthode courte et facile ; idem. ibid. 6º Cours d'harmonie et d'accompagnement, composé d'une suite de lecons graduées, deux parties in fol.; Paris, Anlagnier. 7º Notice sur les manuscrits relalifs à la musique (de l'Église grecque) qui existent dans les principales bibliothèques de l'Europe (dans la Revue musicale, t. I, p. 251-257), 8º Quelques notions sur Josquin Deprès, maître de musique de Louis XII (ibid., t. II, p. 265-272), 9. Notice sur un manuscrit du treizième siècle, dans lequel l'auteur, Jérôme de Moravie, donne les principes pour accorder la vielle et la rubebbe, deux des principaux instruments à cordes et à archet de son temps (ibid., p. 457-467, 481-490). 10° Recherches sur la musique ancienne. Découverte, dans les manuscrits d'Aristide Quintilien qui existent à la bibliothèque du roi, d'une notation inconnue jusqu'à ce jour, et antérieure de plusieurs siècles à celle qu'on attribue à Pythagore (ibid., t. III, p. 453-441, 481-491; t. IV, p. 25-34, 219-228). 11º Nouvelle exposition de la Sémélographie musicale grecque (ibid., t. V, p. 241-250, 555-560; t. VIII, p. 98 107; t. IX, p. 129-136). 12º Sur un passage d'un quatuor de Mozart (ibid., t. VI, p. 25-51). 13° Ancienne musique des chansons du châtelain de Coucu. mise en notation moderne, avec accompaguement de piano. La musique est précédée d'une notice sur le genre des mélodies de ces chansons et sur les manuscrits dont Perne s'est servi. Ce morceau est imprimé à la fin du volume publié par M. Francisque Michel, sous ce titre : Chansons du châtelain de Coucy, revues sur les manuscrits; Paris, Crapelet, 1830, gr. in-8° de cent quatre-vingtdix buit pages. A la fin de ce volume, on annoncait les chansons de Thikaut, comte de Champagne et roi de Navarre, avec la musique traduite par Perne, un volume in-8º, et les Poésies de Guillaume de Machault, avec la musique traduite par Perne, 2 volumes in-8°. Ccs onvrages n'ont pas été publiés.

PÉROLLE (M.), et non PERROLLE, comme il est nommé dans le Journal de la Librairie, médecin à Grasse, né dans cette ville, en 1756, fit ses études à l'école de médeche de Montpellier, et y obtin le titre de docteur. Jeune encore, il devint correspondant de l'Académie des seiences de Montpellier, de l'aneienne Académie de médecine de Paris, ! et de l'Académie royale des sciences. On a sous le nom de ce savant médecin les ouvrages suivants: 1º Dissertation anatomicoacoustique contenant des expiriences qui tendent à prouver que les rayons sonores n'entrent pas dans la trompe d'Eustache, etc.: Paris, 1788, In-8º de quarante-huit pages. 2º Observations sur la perception des sons par diverses parties de la tête lorsque ies oreitles sont bouchées (dans les Observations sur la physique, sur l'histoire naturelle et sur les arts, de Rozier, t. XXII, v. 378). 3º Experiences phusico-chimiques relatives à la propagation du son dans quelques fluides aériformes (Mémoires de l'Académie royale de Turin, 1786-1787; mémoires des correspondants, p. 1-10). 4º Mámoire de phusique, contenant des expériences relatives à la propagation du son dans diverses substances, tant solides que fluides; suivi d'un essai d'expériences qui tendent à déterminer la eause de la résonnance des instruments de musique (ibid., 1790-1791, vol. V, p. 195-280). Suivant Chladni (Traite d' Acoustique, p. 521), les observations de M. Pérolle sont les meilleures

qu'on ait faites à ce sujet. 50 Sur les vibrations totales des corps sonores (dans le Journal de Physique de 1798, t. 57), 6º Memoire sur les vibrations des surfaces élastiques, ouvrage où l'on explique la fameuse expérience de Saureur, et ou l'on établit la tendance générale du mouvement à l'équilibre; Grasse, 1825, in-8° de quarante-deux pages. avec nne planche. Ce mémoire fait partie d'un Traité raisonné d'Acoustique, rédigé depuis longtemps par l'auteur, mais qui n'a point été publié jusqu'à ce jour. Pérollo envoya son mémoire au concours ouvert, en 1809, par l'Académie des seiences de l'Institut, ponr une Théorie mathématique des vibrations des surfaces élastiques. Les commissaires chargés de l'examen des mémoires fournis pour la solution du probième, déclarèrent que eelui do Pérolle ne remplissait pas les conditions exigées, parce que sa théorie n'était pas mathématique : ils terminaient leur rapport par ees mots : « Cette . théorie a d'ailleurs le tort de n'être pas · plus Intelligible pour les lecteurs étrangers a aux formules analytiques, sans le secours e desquelles ees sortes de questions seront a toujours inabordables, o

30

FIS DO TORE SEMENT.

85788928





